

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com



Married .



## HARVARD COLLEGE LIBRARY

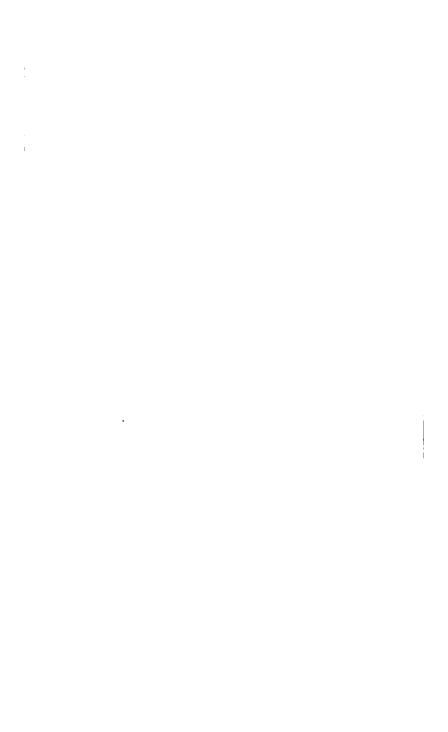

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

# **DICTIONNAIRE**

**CLASSIQUE** 

### D'HISTOIRE NATURELLE.

### Liste des lettres initiales adoptées par les auteurs.

#### MM.

AD. B. Adolphe Brongniart.

A. D. J. Adrien de Jussieu.

A.D..NS. Antoine Desmoulins.

A. R. Achille Richard.

AUD. Audouin.

B. Bory de Saint-Vincent.

c. P. Constant Prévost.

D. Dumas.

D. C.E. De Candelle.

D..H. Deshayes.

DR..z. Drapiez.

E. Edwards.

#### MM.

F. Daudebard de Férussic.

FL..s. Flourens.

c. Guérin.

G. DEL. Gabriel Delafosse.

овог. вт.-н. Geoffroy de St.-Hilaire.

G.N. Guillemin.

ISID. B. Isidor Bourdon.

m. Karath.

LAM. I. Lamoureux.

LAT. Latreille.

HUC. Lucas.

La grande division à laquelle appartient chaque article, est indiquée par l'une des abréviations suivantes, qu'on trouve immédiatement après son titre.

ACAL. Acalèphes.

ANNEL. Annelides.

ARACHN. Arachnides.

nor. Botanique.

CRUST. Crustacés.

CRYPT. Cryptogamie.

ECHIN. Echinodermes.

Foss. Fossiles.

ckol. Géologie.

INF. Infusoires.

INS. Insectes.

INT. Intestinaux.

MAM. Mammifères.

mm. Minéralogie.

MOLL. Mollusques.

ois. Oiseaux.

PHAN. Phanerogamie.

Pois. Poissons.

POLYP. Polypes.

REPT. BAT. Reptiles Batraciens.

- CHEL. - Chéloniens.

— оги. — Ophidiens.

- SAUR. - Sauriens.

zool. Zoologie.

### **DICTIONNAIRE**

**CLASSIQUE** 

### D'HISTOIRE NATURELLE,

#### PAR MESSIEURS

AUDOUIR, Isid. BOURDON, Ad. BRONGNIART, DE CANDOLLE, DAUDEBARD DE FÉRUSSAC, DESHAYES, A. DESMOULINS, DRAPIES, DUMAS, EDWARDS, FLOURINS, GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE, GUÉRIN, GUILLEMIN, A. DE JUSSIEU, KUNTH, G. DE LAFOSSE, LAMOUROUX, LATERILE, LUCAS, C. PRÉVOST, A. RICHARD, et BORY DE SAINT-VINCENT.

Ouvrage dirigé par ce deraier collaborateur, et dans lequel on a ajouté, pour le porter au niveau de la science, un grand nombre de mots qui n'avaient pu faire partie de la plupart des Dictionnaires antérieurs.

TOME QUATRIÈME.

CHI-COZ.

## PARIS.

REY ET GRAVIER, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Quai des Augustins, n° 55;

BAUDOUIN FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue de Vaugirard, n° 36.

1823.

5 7530,9

HARVARD GOLDEGE LIGRARE

17 Tols. \$ 20.

Brown Fund.

Recorded 17 July 1857.

## **DICTIONNAIRE**

### CLASSIQUE

### D'HISTOIRE NATURELLE.

C.

JHIEN. Canis. Linne. MAM. Genre de Carnassiers digitigrades, ayant trois fausses molaires en haut, quatre en bas, et deux tuberculeuses derrière chaque carnessière ; la carnassière inférieure n'a qu'un petit tubercule en dedans, mais l'inférieure a la pointe postérieure tout-à-fait tubereuleuse; en tout, trents-huit dents. --Ce caractère, pris du nombre et de la figure des dents en général, convient à toutes les espèces de ce genre, comme aussi celui d'avoir quatre doigts derrière et cinq devant, dont l'interne est d'autant plus rudimentaire et situé plus haut, que les espèces sont plus acrives et plus légères à la course. Tous ces Animaux sont remarquables par le grand développement de l'appareil olfactif, source pour eux des impressions les plus déterminantes ; pur la douceur de leur langue où le volume proportionnel du nerf lingual annonce un sens délicat, mais surtout par la structure de la verge chez les males, structure dont le mécanisme nécessite la prolongation de l'accouplement, même après la consommation de l'acte générateur. Comme dans des espèces fort différentes cette prolongation de l'accouplement est constante, ainsi que

le rapportent G. Gmelin de l'Isatis, Guldonstadt du Chacal, Aristote, lib. 5, cap. 2, Flist. Anin., et Gilibert du Loup, il est à peu près certain que la même disposition appartient à toutes les autres. Et comme cette disposition devient un caractère fort important de ce genre, sa description, encore inédite, est, comme on va voir, aussi précieuse pour la zoologie que pour la physiologie générale. Nous en devons à l'amitié de Magendie le précis suivant:

« Le centre de la verge est formé par un os cannelé dont la cavité contient l'urètre ; autour de cet os se trouvent trois parties caverneuses ou érectiles distinctes : l'une appartient au corps de la verge, elle est peu susceptible d'extension; la seconde qui forme le gland et l'urêtre en avant, peut acquerir une dimension considérable duvant l'érection ; la troisième est ce qu'on nomme le nœud de la verge. Elle se gonfle durant le coit. de manière à ce que son diamètre surpasse au moins trois fois celui du reste de l'organe, et s'oppose à la sortie de la verge du vagin. Ces divers tissus communiquent visiblement avec les veines, et leur gontlement tient à ce que les veines qui en

TOME IV.

sortent subissent des compressions fortes durant l'érection, et surtout durant le coît. » (Voyez Journal de physiologie expérimentale, t. 4.)

Le naturel de toutes ces especes présenteaussi un grand nombre de conformités: elles vivent en troupes plus ou moins nombreuses, s'assujettissent à des regles fixes, soit pour l'attaque et la défense, soit pour la chasse des bêtes fauves. La voix de toutes les éspèces sauvages est une soite de hurlement susceptible de modifications nombreuses par l'apprivoisement et la domesticité, suivant le degré de perfection acquise ou progressive de chacun de ces deux états. Toutes ont la queue droite , ne descendant jamais jusqu'à terre, et constamment pourvue de poils plus longs que sur le reste du corps. Les deux sortes de poils existent simultanément chez les Chiens dans des proportions très-variées; mais les poils laineux, quoiqu'en proportion moindre, se trouvent aussi bien chez les espèces des contrées équatoriales que chez celles contrées tempérées. - C'est sur de mauvais renseignemens que Buffon a dit que les Chiens perdaient le poil avec la voix dans les contrées chaudes. Cette assertion, quant au poil, fondée sculement sur la variété de Chien domestique connue sous le nom de Chien turc, qui serait originaire de la Barbarie, si cette variété est identique avec celle qu'Aldrovande vit en Italia au scizième siècle , n'a rien de concluant. Car cette alopécie, purement accidentelle dans un assez, grand nombre d'espèces de Mammifeix s., comme l'a observé entre autres Azzara , aura été perpétués par un caprice de mode, en croisant ·les individus qui la présentaient.

L'expérience de tous les jours et de tous les pays n'a pas cessé de réfuter les erreurs de Bution (T. v., p. 208), que tous les Chiens, de quelque race et de quelque pays qu'ils soient, pendent leur voix dans les pays exuèmement chauds: qu'ils na conservent, aussi que dans les climats temperes leur ardeur, leur cou-

rage, leur sagacile et les autres talens qui leur sont naturels ; que , par compensation, dans ces mêmes pays où les Chiens perdent leur aptitude aux usages auxquels nous les employous, on les recherche cour la table. Tout ici est faux ou confus: quant aux Chiens domestiques d'Europe transportés sous l'équateur, ils y conservent toutes leurs facultes. souvent exaltées même par l'influence d'un climat nouveau, et Buffon, à cet égard, aurait dû se souvenir des récits du Milanais Pietro Martire (Raccolta delle navigaz. e viag., Fenezia, 1563 à 1565, da Ramusio, tome III, pages 29 et 31, verso) ser les terribles auxiliaires que se firent les Espagnols dans ces Dogues affamés qui traquaient et dévoraient les Américains. Quant aux Chiens indigènes ou dernce anciennement imortée dans les contrées équatoriales, leur infériorité, sous le rapport de l'andace et de la vigueur, n'est qu'une conjecture mal fondée. Les Chiens de la Nouvelle-Hollande, ceux de la Nouvelle-Guinée et de Waigiou, situés sous l'équateur même, soit libres dans les forêts, soit à demi-domestiques, sont justement les plus intrépides et les plus vigoureux à proportion de tout le genre. En outre leur poil est aussi fourni, et leur voix aussi forte et aussi fréquente que dans leurs congénères sauvages du pord de l'Amérique et de l'Asie. Entin il n'y a que ceux des îles océaniques, dégradés par un abrutissement particulier, qui soient aussi paresseux et avssi timides que des Brebis. Or, à cet égard, les Chiens de la Nouvelle-Zelande, sous un climat fort tempéré, ne différent pas de ceux des Marquises et de Taiti, parce qu'ils ont été soumis à la même influence d'un régime d'abâtardis ement. Il résulte de ces éclair cissements que, dans la recherche de la patrie et de l'espèce primitive du Chieu domestique, l'on ne doit pas se borner aux espèces boréales, comme l'impliquait le système exposé par Buffon. Ce qu'il dit ensuite ( même

T. v ) de l'incompatibilité de nature, quant à la génération, du Chien domestique avec le Loup et le Renard,, n'est pas mieux fondé, comme luimème l'a reconnu T. vii de son Supplément. Il suit donc de la production de métis féconds jusqu'à la quatrième génération, sans que rien prouvât l'impuissance de cette dernière, que rien n'implique l'unité d'origine de toutes nos variétés domestiques. Et comme dans l'Amérique, dans la Nouvelle-Hollande, avant la découverte par les Européens, il existait et des Chiens domestiques et des Chiens sauvages, et comme ces derniers y étaient évidemment indigènes, il suit encore que rien n'implique que ces Chiens domestiques, ne. provenaient pas des espèces sauvages du pays. Il résulte donc de cette double considération que les variétés si nombreuses de Chiens domestiques ou demidomestiques, suivant la civilisation de chaque peuple, ne doivent pas ctre rattachées à un seul et même type primitif, modifié seulement par les influences des climats, de la domesticité, etc., mais doivent être rapportées, chacupe dans sa contrée, à. diverses espèces sauvages. Néanmoins les migrations, à la suite de l'Ilomme, de chacune de ces espèces de Chiens. devenues domestiques, auront amené entre elles des croisemens d'une espèce domestique à l'autre, croisemens dont les produits, modifiés tantôt avec une espèce sauvage, iantôt avec une autre, comme nous l'avons déjà montré pour les espèces du genre Chèvre d'après Pallas, auront amené les diversités si nombreuses que nous voyons aujourd'hui pour la taille, la figure et la qualité des poils ; à quoi auront concour u aussi les influences du climat et du régime. Ces der-. nières influences, quand leur mode et leur durée persévèrent assez longtemps , peuvent amener un raccom: cissement et un changement de figure; du tube intestinal plus considérable tre, que d'un genne à l'autre dans le reste des Carnassiors.... \*\*\* \*\*

Il en résulte que les diversités si nombreuses que nous présentent les races domestiques du Chien, ne peuvent être ramences à une soule souche sauvage, et qu'à plus forte raison plusieurs des espèces actuellement sauvages ne peuvent être considérées comme des transformations éventuelles et progressives d'un moindre nombre de types primitifs.

En Amérique et en plusieurs contrees de l'ancien continent, il existe des troupes de Chiens domesuques redevenus sauvages, connus sous le nom de Chiens marons. Tous ces Chiens vivent en troupes nombreuses, aguerries, soumises à une tactique régulière, comme on voit dans l'ancien continent les hordes de Chacals et de plusieurs autres espèces sauvages de Canis. Il serait bien étonnant que la souche sauvage de la pluralité de nos Chiens domestiques eût. cesse d'exister indépendante, lorsque nous voyons toutes les aspèces sauvages de nos autres Animaux domesti~, ques herbivores, lesquels pour la plupart, eu égard à la nature de leur site natal et au petit nombre de leurs produits, n'ont jamais dû beaucoup multiplier, s'être conservées au miliou même des envahissemens de la civilisation en Europe et en Asie. Et cependant ces Animaux manquent de moyens de désense ; la fuite est leur seule ressource, et ils subsistent même dans des îles assez petites, ou leur race n'a pu être ni entretenue ni renouvelce par une émigration étran-, gère. Tels sont l'Ægagre, en Sardaigne et en Crète, le Mouflon, en Corse. Or, , l'exemple des Chiens, redevenus sauvages, qui subsistent au milieu des colonies européennes et embauchent les Chiens domestiques, malgré, les efforts persévérans, pour les actigue, prouve que dans, l'enfance et les premiers progrès de la civilisation, l'espèce sauvage, libre de toute habitude d'assujettis ement nauray pu être ou lout entière as d'une variété domestique à une au- servie ou tout entière exterminées. tre, que d'un genre à l'autre dans Comme on sait d'ailleurs que l'ame do chaque, espèce reste immuable sous

toutes les influences physiques qu'elle subit en liberté, il est logiquement impossible que son naturel ait change. Et puisqu'aucun temoignage ne dépose de l'extermination d'un Animai sauvage analogue au Chien, et que les anciens auteurs mentionnent' toutes les espèces actuelles de ce génre dans les contrées où elles existent encore, il est évident que l'une ou plusieurs de ces espèces sauvages sont la source unique ou multiple de nos races domestiques melangées ensuite comme nous l'avons déjà dit. Déjà Guldœnsteedt ( Nov. Comm. Petrop., t. 20 ) a démontré, selon nous, cette descendance par rapport au Chacal. Mais il nous semble que la multiplicité de forme, de grandeur et de contrées des Chiens domestiques connus, nécessite une origine multiple. Ainsi, par exemple, il serait difficile de dériver du Chacal ces Chiens qui existaient dans les deux Amériques, et surtout dans les Antilles, avant l'arrivée de Colomb. Et puisqu'il y a au moins trois cspèces sauvages de Chiens proprement dits, sur le continent de l'Amérique sud, savoir, le Loup rouge, le Loup gris du Paraguay et le Chien des bols de Cayenne, outre le Chien antarctique des Malouines, il est bien plus logique, au défaut de toute preuve physique, d'admettre que les Chiens domestiques du pays provenaient des espèces sauvages indigènes, que de les dériver d'une espèce sauvage de l'ancien continent, lorsque, d'une part, la persévérance à ne pas sortir du pays natal est bien établie chez les Animaux, et qu'ensuite il n'existe aucune preuve que les peuples, qui se servaient de ces Chiens, eureut jamais de relations avec l'ancien continent. L'une au moins de ces espèces, le Chien des bois de la Guiane ne montre pasid'ailleurs aujourd'hui plas de repugnance que les Chiens inarous car-nièmes poin la société de l'Homme. Il nous semble donc bors de toute viaisentblance que les Chiens' dout parle Picire Martire dans les petites Autilles, et Ovicdo dans les mêmes Antilles et chez les Caraîbes de la

Terre-Ferme, provinssent d'espèces étrangères à l'Amérique. Or, il fallait que leur domesticité fût déjà bien ancienne, car ces deux auteurs espagnols, contemporains et témoins de la découverte et de la conquête, disent que, soit dans les îles, soit sur la Terre-Ferme, ces Chiens indiens étaient de toute nature et couleur de poil, la plupart pourtant l'ayant entre le lisse et le laineux, ce qui, pour le dire en passant, réfute péremptoirement l'opinion que les Chiens perdent le poil sous la Zone-Torride. A la vorité, tous étaient muets, c'est-t-dire n'aboyaient pas; mais nos races civilisées elles-mêmes (car nos Chiens, chacun selon le degré de civilisation de leurs maîtres, le sont eux-mêmes plus ou moins) sont d'autant plus silencieuses, que la société où elles vivent est moins perfectionnée. Et à cet égard les Chiens de nos hergers ne font guère plus entendre de voix que ceux des sauvages , soit des zones polaires, soit des zones intertropicales. L'aboiement du Chien, comme Guldenstædt (loc. cit.) l'a déjà dit, n'est donc pas une faculté innée, mais une habitude acquise ; et de ce que telle ou telle espèce sauvage n'aboie pas, ce n'est pas à dire qu'elle ne soit la souche des races les plus aboyantes, puisque, redevenues sauvages, ces races reperdent l'aboiement, et ne conservent qu'un hurlement commun à la grande pluralité des espèces. Et comme, d'aprés les expériences de Busson (rapportées Suppl., T. VII), les métis du Chien Braque et du Loup sont indéfiniment féconds, et comme il en est très-probablement de même de ceux du Chien et du Chacal, et des métis entre eux ou avec les types primitifs, nous pensons que, dans chaque continent, les Chiens domestiques y proviennent des espèces qui y vivent sauvages, sauf le cas d'importation évidente, comme cela est arrivé pour les Chiens domestiques dans toutes les colonies européennes.

Guldænstæðt (luc. cil.) a le premier indiqué les différences qui séparent, quant à la figure des incisives, le sous-geure des Renards de celui des Chiens et Chacals proprement. dits. Dans ces derniers , los incisives sont très - profondément, les supérioures ardobées, et les infécieures bilobées, tandis que , dans les Rezards, - Amimiux, Quant au reste des os de ces dents ont le tranchant presque ces Animoux, il reconnaît que , sans rectiligne, du moins les découpares de leurs hords sont hien moins profon- difficile d'en exprimer et d'en saisir des qu'aux Chiens. La signald aussi les , les différences qui ne pontent que sur disproportions de longueur d'intestin entre les espèces du Chien, du Loup tions. et du Chacal d'une part, et le Remard d'autre peri avar dens le Re- généralement d'une taille aupérieure marci, l'intestiu grôle est à la longueur du tronc, depuis le museau jusqu'à l'origine de la quaue , comma trois et . demi est à un , dans le Chien comme quatre et demi est à un , dans le Loup comme quatre est à un , dans le Cha-

cal comme sing sat shun.

Une autre différence sépare encore les Renards des Chiens, c'est la proportion plus grando despoils laineux aux poils soyeux chez les Renards , saux épaules et à l'enculure. La partic ainsi que la aupériorité de finesse et -postérieure est svelte et légère et un , de longueur des poils sayeux, surtout à la queue , dernier caractore exprime par le nom de queue de Renaed. Eufin, et ce qui est le plus décisif, à cause des différences qui en résultent pour les habitudes et le gonre de vie, c'est l'allongement vertical despupilles, d'où résulte pour eux la nécessité d'une existence nocturno. Ajontez à sela que Cuvier a. trodvé sur le drâne un les Chiens det Renards (10ss. Eoss., de l'Inde, du Sépépal et du Cap, dit-il, comme dans les Loupe et les Chiens, le front est transversalement denx apophyses (poet-orbitaires (qui descendent unipert sietations point de forsette mi d'arbies seillantes dans leur voisinage, si ce n'est les anêtes temporales qui s'uniment promptement en une seule segittale. Dansies Benards, continue-t-il., il y a une fossette ou un creux en decans, et in pou en avant de chaque apophque post-enbitaire du frontal; les arêtes se rap-

prochent, mais la crête sagittale demeure long-temps une hande étroite plutet qu'une vraie arête. D'après ces caractères, on ne pourrait aucunement confondre les frontaux de ces une compersison immédiate, il est la grandeur et un peu aur les prepor-

Les Chiens proprement dits sont aux Renards; et même: les espèces borésles des deux continensanguièrent des dimensions qui les rapprechent de quelques granda Felis. Gilibert (Obs. philologi wood) dit qu'en bithuanie les Loups put cinq pieds du museus à l'origine de la queue, et quiau Nord il y en a empere de plus grands. En outre la partie entérieure du corps est forte et ramasses surtont pen plus élevée; tous somt remarque bles par l'obligaité de leuz marche:

Dans les Repards , plus les sur jamhes à proportion de la taille, le comps plus allongé, la tête plus pointue et plus fine, les formes plus arrenders, annoncent plus de souplesse et de légéreté que de force. Aussi sont-ils. plus tôt que les il oups, forces à la chasse. C'est peut-être au sentiment de -leur infériorité sous ce rapport qu'ils caractère astéologique qui distingue adoivent leur instincti fanisseur pour -so evouser des retraites, quoique les T. IV, pag. 464). Dans les Chacals espèces homales le mesent aussi dans ides contrées où la nature du sob et ·les circonstances du climat sembleraient devoir les en détourner. Il réd'une conventé anisonne entre les sulte encore de cet instinct partionher sux Remards une conséquence impontante pour leurs, mœurs. Elles sont plus solitaires et restraintes à la vio de famille. Dans cette sonte d'existenee, chaque individu ne compte à pen près que sur lui-même ; et l'espèce ne gagne rient à la mise en commun des forces, desruses et de l'expérience des individus. Les Chiens proprement dits ont au contraire un instinct d'es-

som ont souvent rendu redoutable à l'Homme et à ses troupeaux. Malgre leur petit nombre actuel en Europe, les Loups, dans les cantons où ils sont un peu moins rares, se réunissent, au moins en hiver, par troupes qui combinent leurs monvemens d'attaque, de défense et de fuite avec un ensemble de prévoyance et de ruse, dans lequel on ne peut méconmitre les perfectionnemens de l'instinct par l'expésience. L'on sait que cet instinct d'association, commun à toutes les espèces sauvages de Canis proprement dits , survit en domesticité à la perte de plusieurs facultés natives. Dans les villes de Turquie, les Chiens indépundant de chaque quartier sont formés en troupes qui, d'un commun accord, sont convenues de leurs limites, et entre lesquelles la guerre se déclars quand ces limites sont transgressées. 🤄

Ge génre est le plus cosmopolite de tous les Carnassiers par sa distribution geographique. Ses espèces, surtout celles qui appartiennent aux vrais Capis, se' trouvent sauvages ou domestiques sur presque tous lespoints du globe. Toutes les îles de l'Océanique, excepté quelques-unes solitairement situres, sont peuplees de nomhrouses variétés de Chiens domestiques. Jan Nouvelle-Hollande et des archipels des Papous, qui lient ce continent à l'Asie par l'archipel indien, ont des Chiens sauvages que rien nie perie à considérer comme échappes à une ancienne domesticité. Les Clincals occupent une zone oblique à l'équateur depuis la l'euse et l'Inde jusqu'au cap de Bonne-Esperance. Sur cette même zône se trouvent écheionnés le Remard commun, le Renard Corsao, Adive de Bution, et le Canis megulotis du Cap. Le Loup ordinaire repandu, avec le Remard noir ou argenté, le Renard croisé, le Renard fauve et le Renard tricolore, sor le nord des deux continens, s'avancesurchaeun d'eux plus ou moins vers les tropiques, suivant les longitudes. L'Amérique du nord possede

au moins une espèce de Loup particulière, celui du Mexique; l'Amérique sud a le Loup rouge, le Loup gris, le Chien Crabier et le Chien antarctique. Toutes ces espèces n'habitent pas les mêmes sites, et chaqune reste comstamment dans le sien, excepté les

espèces voyageuses du pôle boréni. Toutes ces espèces de Chiens et de Renards sout sujettes à blanchir en hiver dans les sones tempérées, et à rester perpétuellement blanches sous les sones polaires. Chez toutes aussi, chez les Renards seulement à un degré supérieur, la proportion des poils laineux aux poils soyeux augmente, et la finesse des deux pelages devient plus grande chez toutes les espèces des zônes froides et tempérées, à mesure que les climats deviennent plus froids. Néanmoins il ne faut pas trop multiplier les espèces sur les couleurs. Car, ainsi que Gilibert l'observe, par rapport au Loup, et Gmeliu, par rapport à l'Isatis, dans la même portée, il se trouve des individus blancs, cendrés ou bleus tirant sur le noir. (V. ces aut. loc. cit.)

Toutes ces espèces ont à l'anus, au temps du rut, des suintemens ou même des sécrétions crypteuses, dont les organes ne paraissent se développer qu'à ces époques. Les edeurs qui en émanent sont plus fortes chez les Renards que chez les Chiens; elles le sont davantage au temps du rut que dans les intervalles, et s'anéantissent même probablement chez les espèces boréales : car Gmelin (Nov.Comm. Petr., t. 5) u'a pas trouvé le moindre vestige, ni d'odeur, tai de follicule odorant à l'anus de l'Isatis. La variabilité de cette partioularité d'organisation chez les espèces de ce genre doit donc empêcher qu'on ne la prenne en considération pour les distenguer entre elles, ainsi qu'on l'a fait récemment pour tracer entre le Chien domestique et le Ciment une séparation qui n'est pas mieux sondée que celle qui porte sur l'aboiement.

Ce qu'il ya de bien remarquable. c'est, maigré la différence de leurs chimats, de leurs tempéramens et de leur statuare, l'uniformité presque absolue de l'époque et de la durée de la gestation et du rut chez toutes les espèces qui vivent au nord de l'équateur. Le rut vient en décembre, et dur**e quinze jours ou trois semaines ;** la gestation me se prolonge pas audelà de neuf semines. Frédéric Cuviera vu que la Louve, à qui l'on avait assigné une portée de trois mois et demi-, ne diffère pas de ses congénères à cet égard, quoi qu'en ait dit un observateur d'ailleurs exact (Gilibert, /oc. eit.). Le nombre des petits varie de sept à wingt,. Ce dernier nombre est assigné par Gmelin à l'Isatis. Les femely les n'om t pourtant pas plus de dix may melles dont le nombre n'est pas toujours symétrique des deux côtes. Comme dans le genre l'étis, elles ont pour leurs petits une sollicitude extrême qui se précautionne même contre leur père : La moindre atteinte à leur sécurité les alarme au point qu'elles donnent la mort à leurs petits, sans doute par peur de se les voir enlever, quel que soit le motif de cette peur. S'il est vrai , comme dit Frédéric Cuvier, que ce risque de mort pour les petits soit plus imminent à la première portée que dans les suivantes, et si dans le cas même d'une première partée, la mère ne tue jamais ceux des petitaqui ont commencé de leter, n'est-ce pas que la sensation du plaisir d'allaiter (sensation qui pent aller jusqu'à la volupté, et attache si puissamment toutes les mères à leurs enfans) balance l'instinct de la liberté, et que dans les portées subséquentes, les femelles sont plus patientes contre les im portunités, parce que leur mémoire leur rappelant les plaisirs de l'allaitement leur en montre oucore la jouissance prochaine & C'est ainsi one partout les fondemens de l'ordre moral s'enracinent dans l'organisation.

man I Bengar

1. LOUP, Canis-Lupus, Buff. Wolf des Germains, Wilk des Polonais, Wolk des Russes, Ulf, Warg des Suédois, Graben des Danois, Boijuku des Tungousses, Schonu des Bourates, Kuorsha ata Kamtschatka; Zeeb des Héhreux, *Gmeli* des Géorgiens. Buffon, T. v11, pl. 1, Schreb. pl. 88.—Grande espèce à queue droite, dit Cuvier, à pelage gris, fauve, avec une raie noire sur les jumbes. C'est le plus grand et le plus nuisible; des Carnassiers de nos contrees. Par la synonymie que nous en donnons, ou voit qu'il habite dépuis l'Egypte jusqu'aux deux extrémités est et ouest de la zône boreale de l'ancien continent; et du Kamtschatka, par les glaces et les chaînes des îles Aleutiennes, il aura passe en Amerique dont il habite aussi la zône boréale. 🤉 👑 🚧 🚧

· La taille de cette espèce varie beuucoup suivant les climats, Le froid lui est blem plus favorable, et il semble par-là qu'il est aborigène de la zôné boréale de notre continent puil a touours été aussi plus nombrenzi Gilibert dit qu'en Lithuanie il a ordinairement cinq pieds delong, dumusena à l'origine de la queue ; mais qu'il est encore plus grand dans les forêts plus septentrionales. En Espagno et en Italie, ils out à peine trois pieds dans cette dimension. Buffon (loc. cit.) dit. d'après une assez mauvaise autorité, qu'il ven a en Afrique, et que les Loups du Sénégal ressemblent à ceux de France, quoiqu'un peu plus gros et beaucoup plus cruels; mais outre que des assertions vagues de ressemblance ou de différence ne sont pas concluantes, même sous la plume de Buffon, comme il est bien certain par L'observation immédiate de maturalistes de profession que la taille du Loup diminue à mesure que l'on s'éloigne du Nord, it est évident que ces prétendus Loups du Sénégal ne peuvent être que des Hyènes; d'ailleurs, on a purprendre aussi au Sénégal le Chacal pour le Loupe ....

et à quene jamais tottifice comme celle columne dens des différens climats, des lensires.

pays. En Lithuanie, les jeunes ont le poil glacé de blanc, et jeunissent en été; les vieux grisonnent en hiver; quelques-uns sont glacés de noir; mais plus au nord, on en trouve de tout noirs ou de tout blancs. Ruffen dit que ces derniers sont plus grands et plus forts que les autres. On en dit autant de l'espèce suivante. Ne seraient-elles pay identiques?

raient-elles pas identiques? Buffon, et depuis Gilibert, admettent que la Louve porte trois mois et demi, et Busson, intéressé par systè-me à séparer le Chien du Loup ( lac. cit., pag. 43), a insisté sur cette différence, comme péremptoire dans la question; mais F. Cuvier (Mamm. lith.) s'est agsuré que dans cette espèce, comme dans tous ses congénères observés, la gestation n'est que de deux mois et quelques jours. Le Loup, qui est deux ou trois ans à croftpe, vit quince à vingt ans, est en état d'engendrer entre deux on trois ; les fembles, quoique plus précees, ne le deviennent qu'après leur second hiver. La chaleur ne dure que douze ou .quinze .jours , commence par les vicilles Louves et finit par les jeunes; le temps du rui est moins marqué chez les mâles; ainsi ils ont des vieilles dès la fin de décembre et finissent par les jeunes en février et en mars. Aussi trouve-t-on des Louvetenus nouveau-nés depuis la fin de mass jusqu'en juin. A la veille de mettre bas, la Louve se prépare, dans un soutré bien épais au sond d'un bois, une sorte de tanière où elle dispose, avez de la mousse et des fcuilles, un lit commode pour ses petits. Le nombre ordinaire en est de six à neuf, jamais moins de trois. Ils naissent les yeux fermés : pendant les premiers jours ; elle ne lesquitte pas , et le mâle lui apporte à manger. Elle allaite deux mois; mais des la cinquième ou sixième semaine, elle leur dégorge de la viande à demi-digérée; et bientôt leur apprend à tuer de petits Animaux qu'elle leur apporte. Jamais ces petils ne restent seuls, le père et la mitre se relèvent auprès d'enx; au homt de deux mois; elle les promène, et bientêt leur apprend à chasser. En novembre ou décembre, les jours commencent à vaguer seuls; mais, pendant oinq ou six mois, ils continuent de se séunir en famille.

Tout ce qu'a dit Busson de l'indomptable férosité du Loup est faux ou exagéré. F. Guyler vient de tracer l'lustoire de deux Loups encore existana à la Ménagerie, et qui ont donné l'exemple d'un attachement pour leur maître aussi passibanó, en même temps que réfléchi, et aussi pertévérant que jameis Ghien l'ait pu éprouver. Une jeune Louve, priseau piege, est si sensible auxicaresses; qu'elle s'en pâme desplaisir , au point de l<del>é</del> cher son unine ; et ce besoin de caressea , elle l'éprouve de la part du premier venu , malgréila fléirissure que l'esclavage doit imprimer à son naturel. Il cite encore (ibid.) une sutre Louve prise au piége , étant déjà adulte, vivant familièrement avec des Chiens qui lui avaient appris à aboyer contre les étrangers, et devenue si donce et si docile, que, sama son goût irrésistible pour la volaille, on l'eût laissée en liberté. Voilà donc trois exemples presque simultanés de Loups que domine le besoin d'aimer l'Homme et d'être aimés par lui. Et tout en reconnaissant, ainsi que pous l'avons déjà fait; que dans les Animaux, le carnetère varie, par nuauces souvent assez fortes, d'un individu à l'autre, on me peut voir, dans ces trois exemples, autant d'exceptions à la regle de l'espèce. Cette férocité des Loups de nos contrées ne tient donc qu'à l'instinct de conservation et de vengeance trop souvent irrité, tout comme aujourd'hui au cap de Bonne-Espérance les malheureux Boschismens traqués comme des hêtes par les colons, de pacifiques qu'ils étaient, sont devenus des agresseurs pleins d'une rage atroce nt toujours active contre les ennemis qui ont lassé laur patience ( F. Barrow. Voyage). En parlant des Chien domestique,

En parlant du Chien domestique, nous sirons, d'après Buffon lui-même, Supp. T. vir, quelles alliances fécondes peterent s'établir entre lui et le

Comme les autres espèces de ce genre, les Loups chament, attaquent et se défendant avec use tactaque combinée sur la nature du terrain, du gibier et de l'entiemi. Mais l'expédition terminée, ils se séparent. La vigueux de est Animal est extrême, il post emporter un Mouton, et quand on le chasse, il perce droit en avant et court tout un jour saus ôire rendu. Il évente le gibier de plus, d'un quest de lieue, quend, il en est sous le vent. En général tous les Chiens ont de la répugnance pour le Loup; et so rabattent froidement. De son cité., il attaque les Chiens, avec ardear: Héarne dit qu'il tua les Chiens akimena qu'il trauve; chargés et restés en arxière dans les

merches. 2. LOND (NOIR, Gania Lyonon, In., Techorna-Burui des Russes, Kulpus wigra, Gesmer, Quadr., p. 967, Buff. 1. 9, pl. 41, Schreb., pl. 89. Habite aussi en Europe et se trouve même accidentellement on Franco. Ne differe du précédent que par con nois profond et uniforme, et plus de férecité. La Ménagerie a possédé, ensemble un male at une femelle pris dans les Pyrénées, Chaque apride, det E: Gui sier, ila firent des patits presque aussi defiane di aussi, lenoces que leurs papens, mais dui n'evelent ardis nairement ni les mêmes traits, ni le même pelage. On les eût crus d'une autre espèce ou de quelque virriété du Chien domestique. Il lui paraît asses probable que cos Loups n'étaient pas de race pure, et qu'ils étaient métit de quelque Chien : l'état santvage où on les prit n'est pas une objection, car il n'est pas rare de voir dans les, pays de forêts des Chiennes couveries pur des Loups, et neus allons exposer, d'après Buffon luimôme, une suite de générations fécondes malgré l'esclavage, et provennes d'un Chien et d'une Louve.

Gmelin la nomenclateur a confonda este marista du Loup, ou, si l'on veu, cette espèce, avec le Remard

noir ou argenta (Can.: argentatue de Penni).

3. Le GHADAL ou LOUP DORÉ , Ctnis aureus, Ini, Schadali des Tatares, des Tures, des Perses et des Russes; Deeb et Dili des Barbaresques; Wash des Arabes; Adies ou Adibe des Portugais de l'Inde : Gold des Indons Nari è la côte de Coromandel ; Turs en , Géorgie; Mebbis en Abyssinie C'est nussi le Thuës de Pline (lib. 8, cap. 34), figuré par Guldeenstædt (Nov. Com.: Petrop., t. 20, p. 449 et pl. 11; son crane, pl. 13; Schreber, pl. 74; Dacycl. pl. 107, f. 3). Il ne faut pes cottfondre areclaile Tultides Tures, qui, d'après Guldomstadt, est le Renard erdineire, ni le *l'échatal de l'*Ukraina, qui n'essauur chose que le Loup.

Guldeenstædt (loc. cit.) n'a rien laisse à désirer sur l'histoire de cette espèce.: Tout ce que nous allons dire en est extrait : il a établi entre cette espèce, le Loup et le Hemard, les difféservis sobuttoms autora acomesum conner les généralités de cet article , tant à L'égard des proportions de longueur et desigure d'intestionque de la figure des dénti. Il la montré que, sous ets rapports, il y avais identité parfaité antre la Chacallet le Chien donnestique; il a figuré; pl. 10, le coetum du Chacal, qui ne diffire nullement de celui du Chien représenté (Buff., pl. 46, t. 8), tandis que celui du Loup (fig. ibid., T.v III, pl, u) en différebes u coup sans se rapprocher de chiui da Renard (ibid. pl. 5), qui en différeuncore plus; le crane qu'il a représenté (Nov. Com. Person., 1: no, pt. 49) jet qui l'estaussi, pl. 16, f. 19, 20, 21 et 29, T. IN des Oss. Foss. de Guyier, offte nvec le Repard (représenté plui 1394) Guldenstredt) landifiérences générales que ci-dessus, d'après Cuvier, nous avons dit ekister entre les vrais liques et les Rinnards. Il a (doc. evil , pl 4/4 et suiv.) dome le iléant communité de ces différénces, ainsi que de celles qui distinguent:lour dentition 4 différences dont la plus remarquable est que dons les Canta les vangues dentaires sont quationes, tanvis que dans les Renards les trois premières molaires ne se touchent pas, et que surtout il reste un large intervalle entre la canine et la première molaire. Guldænsiedt observe même que la bosse pariétale, déjà plus développée dans le Renard que dans le Loup, l'est davantage dans le Chacal que dans le Renard, et que ces proportions correspondent avec le degré de ruse qui distingue ces espèces. La comparaison la plus attentive, dit Guldænstædt (p.: 471), n'offre pas de différences sensibles entre l'organisation intérieure du Chacal et celle. du Chien de berger: Cependant, ajoute-i-il, j'ai vu en Russie des Chiens à poil fauve brun, oreilles droites, museau pointu, de la taille du. Chacal, et qui lui ressemblaient tout-à-fait. er 111 t + 4

U observe en outre que le Chacal a de lout temps été extrêmement nombreux dans les montagnes de l'Asie-Mineure où touten les théograies d'Occident placent le berceaude notre espèce; que nos Chèvres et nos Montons, ces premiers bestiaux de l'Homme, y vivent encore à l'état sauvage; que partout le Chiem, dont la domessicilé est , sinon amtérieure , au moins de la même date, doit avoir vécu sauvage dans la même contree; qu'auourd'hui, comme depuis: les temps historiques , sette contrée n'office que metre especes seavages, savoir: l'Hydne, le doup, le Bepard et le Chacal: Hangait du ajouter (comme nous avons dit aux heneralités) que l'amenutiasement dell'espèce sauvage du Chien (quelle que cette espèce put dire); soit pari l'asservissement domiestique, soit par l'éxtermination, est physiquement impossible, comme le prouve l'existence actuelle des Chiens ardavenus sauvageh, et les espèces toujours subsistantes de l'Ægagre et du Moution. Considérant enfin qu'amatomiquement le Chien domestique differe du Loupies du Rénard; que l'Hyène n'est pas soulement du même genres que la Chacali préférent les sites montueux a été plus à la portée des proviecs Homines, que le Loup et le Benard: qu'sujourd'hui les troupes de Chaculs s'approchent avec sécurité soit des caravanes en marche, soit des tentes dressées pour la muit : que sa taille est encyenne entre celle des plus grands et des plus petits Chiens; que ses poils sont plus durs que chez aucun Chien; et d'une longueur movenue entre les Chiens ourils sourt plus res et ceux où ilssent plus longs ; que les motors sont enéone plus com formes que l'organisation : que ses mamières en domesticité sont les mêmes que colles du Obient qu'il pisse de côlé, dort couché en rond comma lui , va lui flairer au derrière amicalementy que son edeujo, besuociup moindie qu'on de l'a tit , est à peine plus forte que celle du Cinen à l'approchetiel'orage; que tous les Chiens n'ent pes la queup recourbée; que le Chien de berger la poste pendante comme le Chacal; que d'ailleurs, commeile prouvent les Modistes et les variétés même des Chiens, la queue -ob al, îsq eldai îsv-sex angue, au tes mostification appoint and tous ces rapportm(ps:#6x) man-seulemen vautorisent ; mais nécéssitent de régarder le Chacal commed le vini Chien senvage et la souche de toutes les variétés de

Ghiens domestiques. . . . Gette seconde conclusion une semble) trop générale. Les crois que les mombreuses veriétés du Chien de notre ancien continent: sont le produit de mombreuses combinaisons, avec le Loup, puis des neuveaux métis, soit avecula race domestique puney soit avec le Checal ou Chien seuvage. Ces alliances aurobt multiplié, bien plus qu'on ne croit, des sepes indépendens, quant à l'origine, de ceas que l'influence de la domesticité et du régime alimenmire out pu produite d'ailleurs. Nonz ajoutous enfin que Pallas (Not. ad.: hasde: 'v5') ravait; ragant Guldenstant; regardé le Chapal comme la souche sauvage et toujours aubsistente de Chica domestique; les raisons qu'il en donné sons à pour près les mémbs que celles de Guidlemandit, à quoi it signire que les ichiem des der hisouchs, duris trateamblent tout-itfaited in the service of the service

Le Chacal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. Iv), se distingue à l'extérieur de ious les Renards, par sa queue ussex grèle et qui n'atteint que le talon, par ses yeux diurnes et par sa tête de Loup : du reste, il lui pareit y en avoir deux espèces ou du moins deux races fort distinctes, le Chacal de l'inde qui est beaucoup plus noirâtre ing. Mamon. lith.), et celui du Sémgal qui est plus pale (fig. ibidem.) Tous deux out les extremités faures. C'est ce dernier pour dequet F. Cuvier a proposé le nomispécifique d'Anthus, il a aussi reconnu que son odeur était beaucoup moins forte que celle du Chacal de l'Inde. Aristote distinguait déjà (Hist. Anim: lib. 9, cap. 44) deux espèces ou variétés de Chacal sous le nom de Thus p denné aussi par Homère à un Camassier qui vil en troupes pour chasser, let qui, attendu les pays connus d'isomère, ue pe**at être que le Chac**al.

Ces deux espèces ou variétés de Chacal ont produit ensemble à la Méduagerie : ce fait prouve d'abord que builon se trompait en admettant que la domesticité, au moins de le part de l'une des deux, était nécessaire pour que des espèces différentes pussent se croiser. F. Cuvier en conclut que si da domesticité n'est pas une condition, au menus la privation de liberté est indispensable.

Il y avait six mois que ces deux Chacais étaient dans la même cage; la femelle, du Sénégal, fut converte, le 26 décembre, avec toutes les circonstances de l'accouplement des Chiens, et mit bas, le premier mars, cmq petits qui avaient sept pouces du mu**sen**u à la queue , longue elle-même de doux pouces et demi. Les yeux etaient fermés, la conque de l'oreille -de ma نر ctzit repliée sur elle-même بن de ma niere que ses saillies et ses creuxis engrenment ensemble et en fermaient complètement l'ouverture. Les veux turent ouverts le dixième jour s'ie pelage était luineux au corps, soyenx à la tète ; couleur générale gris d'ardoise en dessus avec une trinterlauve ; et gns pale em dessous au quarante-neuvieme jour; ett la fin du troisième mois; la couleur générale était un fauve brun, avec du blanc autour de l'œil et aux jones; deux senlement ont vécu avec des différences trèspronoucées dans le caractère.

Les Chacals vivent en troupes nombreuses, associées pour la chasse, l'attaque et la défense. Ils déferrent les cadavres, et quoiqu'ils aient, comme le Loupi, une pupille diurne, v'est surtout la nuit qu'ils chassent et vont à la maraude.

4. GHACAL A DOS NOIR DE CAP, Canis incomelas, Schreber (pl. 95, Encycl., pl: 107, f. 4), Tenlie ou Kenlie des Hottentots. Ost Animal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. 1V, p. 465), confondu mel à propos avec l'Adive de Bufford, n'a pas les yeux nocturnes, et doit être, malgré la lougueur de sa queue , rapproché , par ses yeux et par sa tête, des Chacals plutôt que des Renards. C'est du reste une belle et grande espèce très-distincte, fauve sur les flancs', ayant sur le dos une sorie de manieau noir ondé de blanc et finissant en pointe sur la croupe : le tôte est d'un cendré januatre, le museau roux ainsi que les pates; la queue noire à la pointe à sur son tiers postérieur deux ou trois anticaux noirs. Très+communiau cap de Bonne-Esperance Kolb (Descript) du Cap) n'a donné que pou de détails sur ses habitudes.

5. LOUP DE JAVA. D'après F. Cu-vier (Diet. des So. nat.), il existerait à Java, d'où l'Eschenault l'a rapporte, un Loup de letaille et des proportions du Loup commun, à oreilles seudement pluspentes, et d'un bron fiave noirâtre sur le dos; aux pates et à la queue. Mais Cuvier n'en parle pas dans son Précis sen le genro Canis (Oss. Foss. 12-14, chap. 6).

meticanas/Liv. Seta (Thes: T. v, tab. 42, f. a): A table persinférieure à celle du Loup ordinaires d'un gris roussaitre, par-el par-là môlé d'un pen de noiraire produ du museau, dessous molaires ne se touchent pas, et que surtout il reste un large intervalle entre la canine et la première molaire. Guldenstedt observe même que la bosse pariétale, déjà plus développée dans le Renard que dans le Loup, l'est davantage dans le Chacal que dans le Renard, et que ces proportions correspondent avec le degré de ruse qui distingue ces espèces. La comparaison la plus attentive, dit Guldœnstædt (p. 471), n'offre pas de différences sensibles entre l'organisation intérieure du Chacal et celle. du Chien de berger. Cependant, ajoute-t+il, j'ai vu en Russie des Chiens à poil sauve brun, oreilles droites, museau pointu, de la taille du Chacal, et qui lui ressemblaient tout-à-fait.

Il observe en outre que le Chaeal a de tout temps été extrêmement nombreux dans les montagnes de l'Asie-Mineure où toutes les théograies d'Occident placentle berceaude notre espèce; que nos Chèvres et nos Montons, ces premiers bestiaux de l'Homme, y vivent encorem l'état sauvage; que pertout le Chien, dont la domesticile est , sinon antérieure , au moins de la même date, dost avoir vécu sauvage dans la même; contrée : qu'aujourd'hui, comme depuis. les temps bistoriques ; cette contrée n'offic que quatre espèces sauvages, savoir : l'Hyène, le Loup, le Bepard et le Chacal. Il anniti du ajouter (comme nous avons dit aux mineralités) que du Chien (quelle que cette espèce put dire), soit pari l'asservissement domestique, soit par l'éxtermination, est physiquement impossible, comme le prouve l'existence actuelle des Chiens nedavenus sauvageis, et les espèces toujours subsistantes de l'Ægagre et du Moution. Considérant enfin qu'aanatomaquement: le Chien domestique diffère du Lousiet du Renard; que l'Hyène n'est pas seulement du même general que la Chacal, préférent les sites montueux, a été plus à la portée des promiers Homines, que le Loup et le Renard, qu'aujourd'hui les troupes faiterd de 2000 ; or en est en et

de Chaculss'approchent avec sécurité soit des caravanes en marche, soit des tentes dressées pour la muit : que da taible est movemne entre celle des plus grands et des plus petits Chiens; que ses poils sont plus durs que chez aneun Chien, et d'une longueur movenne entre les Chierts où ils sont plus res et ceux où ils sont plus longs; que les moturs sont encove piris conformes que l'organisations ; que ses manières en domesticité sont les mémes que colles du Chiene qu'il pisse de côlé, dort: couché en rend comme lui, ve lui flairer au derrière-einicslement; que son edeun; besucoup moindie qu'on de l'a dit, est à peine plus forte que celle du Chiem à l'approcheziel'orage; que tous les Chiens n'ent pes la queup recourbée; que le Chien de berger la porte pendante comme le Chacal; que d'adlours, comme le prouvent les Montons et les variétés même des Chiens, la queue est: un organe teès-variable par la domestitité i lepnolut que tous ces rapports(p. 462) non-seulemen tautorisent ; mais nécessitent de régarder le Chacal comme le vini Chien sauvage et la souche de toutes les variétés de

Ghiens domestiques. Gette seconde conclusion une semble trop générale. Jei crois que les mombreuses veriétés du Chien de notre ancien continent sont de produit de montbreuses combinaisons avec le Loup, puis des neuveaux metis, soit avec la race demestique pune, soit avec le Checal on Chien sauvage. Ces alliances aurout multiplié, bien plus qu'on ne croit, des sypes indépendans, quant à l'origine, de ceau que l'infinence de la domesticité et du régime alimentaire out pu produite d'ailleurs. Nonz ajoutous enfin que Pallas ( Not. ad bascie. 15") werelt, mant Guldenstudt; regardé le Chacal comme in somble sauvage et toujougs subsistable de Chien domestique; les raisont qu'il en donné sont à pou m'es les motures que celles de Guidienstail, à quoi it nioure que les Chiese des Anhioucles, duits ressemblent tout-à-

Le Chacal, dit Cuvier (Oss. Poss. T. 1v), se distingue à l'exterieur de ious les Renards, par sa queue ussez grèle et qui n'atteint que le talon, par ses yeux dinenes et par sa tête de Loup : du reste, il lui pareit y en avoir deux espèces ou du moins deux ruces fort distinctes, le Chuen de l'lade qui est beaucoup plus neiratre (fig. Moment. lith.), et celul de Sénegal qui est plus pâle (fig. ibidem:) Tous deux out les extrémités fauires. Gest cendernier pournlequet F. Curier a proposé le monsispécifique d'Anthur, il a aussi reconnu que son odeur était beaucoup moins forte que celle du Chacal de l'Inde. Aristote distinguait déjà (Hist. Anim: lib: q. rap. 44) deux espèces ou variétés de Chacal sous le nom de Thus p donné aussi per Homère è un Carnastier qui vit en troupes pour chaeser, tet qui, allenda les pays compus d'Homére, ue pent être que le Chacal.

Ces deux espèces ou variétés de Chacal ont produit ensemble à la Ménagerie : ce fait prouve d'abord que busion se trompait en admettant que la domesticité, au moins de le part de l'une des deux, était nécessaire pour que des espèces différentes pussent se croiser. F. Cuvier en conclut que si la domesticité n'est pas une condition, au moins la privation de liberet est indispensable.

Il y avait: six mois que ces deux Chacals étaient dans la même cage; la femelle, du Sénégal, fut converte, le 26 décembre, avec toutes les cuconstances de l'accouplement des Chiens, et mit bas, de premier mars, emq petits qui avaient sept pouces du muscau à la queue , longue elle-même de deux ponces et demi. Les yeux étaient fermés ,:la consque des l'oreille ciant repliée sur elle-même, i de mamereque ses sesibies et ses creuzis engrenzient ensemble et en fermaient complètement l'ouverture. Les yeux turent ouverts le dixième jour s'ie pelage était luineux au corps , soyenx à is lète ; conferr générale gris d'ardoise ca dessus avec une teinterfative; et gus pile en dessous au quarante-ueuvienne jour; et à la fin du troisième mois; la couleur générale était un fauve brum, avec du blanc autour de l'œil et aux jones; deux senlement ont véou avec des différences trèspronoucées dans le-caractère.

Les Chacals vivent en troupes nombreuses, assocides pour la chasse, l'attaque et la défense. Ils déferrent les cadavres, et quoiqu'ils aient, comme le Loup, une pupille diurne, c'est suvtout la nuit qu'ils chassent et vont à la marande.

4. GHACAL A DOS NOIR DU CAP, Canis unecomelas, Balmeber (pl. 95, Encycl., pl: 107; f. 4), Tendle ou Kenlie des Hottentots. Ost Animal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. 1v, p. 465), confordu meli à propos avec l'Adive de Buffort, n'a pas les yeux nocturnes, et doit être , malgré la lougueur de sa queue, rapproche, par ses yeux et par sa tête, des Chacals plutôt que des Renards. C'est du reste une belle et grande espèce très-distincte, fauve sur les flancs, ayant sur la dos une sorte de mantenu noir ondé de blanc 'et 'finissant en pointe : sur la cronpe : le tôte est d'un sendré januatre, le museau roux ainsi que les pares ; la queue moire à la pointe à sur son tiers postérieur deux ou trois anticaux noirs. Très communiau cap de Bonne-Espérance : Kolb (Descript. du Cap) n'a donné que peu de détails sur ses imbitudes.

5. Lour de Java. D'après F. Cuvier (Dict. det So. hat.), il existerait à Java, d'où l'Eschenault l'a rapporte, un Loup de lataille et des proportions du Loup commun, à oreilles séulement pluspetites; et d'un bron fauve noirêtre sur le dos; aux pates et à la queue. Mais Cavier n'en parle pas dans son Frécis sur le genre Causa (Oss. Foss. 13 v., chap. 6).

6: Lee Leori pu Mexique; Carks meticarian, Liur. Séba (Trans. T. v. tab. 42, f. 2): A table pewinici ieure à celle du lloup ordinarie! d'un gris roussitier ; par ei par la malé d'un peul de moiraire ; roir du museau, dessous

lait, n'aboysit pas; sea oreilles dessinées, repatitues comme aux-deux générations prétitéentes , se . radressèrent, susaid elle fut adulte ; sa queue était longue et framants comme au

Loup.

Cette femelle, couverte par son père, mit has quatre petits dont deurs furent dévorés en maissant. Les doux autres, male et femelle (ibid. pl. 49 et 50), deviaront douvet caressams, amais rien ne pouvait les empêcher d'attaquer la volaille. Le mâle à physione mie et allureide Loup, à oreilles larges et droites, avait à un an deux pieds luit pénces du ner à l'anus en ligne droite, et près de trois pieds cinq pouces en suivant des courbures. La queue était longue de mouf pouces et domi . pendante, à poil touffu, mais assez court, noirâtre dessus, jaunêtre dessous. Elle était noire au bout; il avait du blanc aux joues, n la poitrine et à la face interne des membres.

La femelle de cette quatrième génération était plus donce que son

male.

Gette expérience, dirigée avec autant de précaution que de persévérance per Buffon lui-même, est une réfutation péremptoire du principe sur lequel on établissait la définition de l'idée d'espèce en zoologie.

Buffon (ibid.) onte encore de ux exemples de Louves sauvages couvertes

par des Chiens domestiques.

Il est évident que ces métis fécends entre eux n'oustent pas menqué de l'être avec chacine de leurs souches. Quelleque soit donc la tige sauvage du Chien domestique en Europe, il est impossible que l'événement réalisé spontanément, pour ainsi dire à la même époque dans deux des trois cas précédens, ne se soit pas renouvelé un grand nombre de fois depuis. la domesticité des Chiens. Il est donc évident que le sang du Loup est mélangé avec celui de mos grandes mess de Chiens en Europe.

A la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Guinée, il existe en même temps et des Chions domestiques et des Chiens sauvages. La ressemblence trouvée par F. Cuvier entre leurs cranes et ceux de nos Matins, n'est nas uno indre avectes crimes de l'ourps. Or comme le dit Cuviet (passage cité plus haut), au sujet du Chien fossile, l'identité d'espèce n'est pas prouvée per este ressemblance de réuelques parties, ot somme, ninsi quelious l'avons déjàditailleurs, la patric estaussi on motif de déterminationly et maisqu'il n'y a pai de motif de na pas surposer ces Chiens sauvages indigènes , les Ghiens domestiques du consinent australasion et de sea îles ne posvent donc être ramenés-à l'unitélavec nucunt des nôtres. Ges Chiens de la Nouvelle-Guinde, d'après la docteur Quoy, médecin de l'*Unanie* , resemblent , et pour la physionomie et pour le caractère, à ceux de la Nouvalle-Heliande, dont le commodore Philippe a donné la figure. (Voyage à la Nouvelle-Galles du sud , in-4. )

Il a moins de deux pieds de haut, est tong de deux pieds et dami; da figure de la stête tient le milieusentre celle du Renard et du Loup. Orailles courtes et depites, moustaches d'un à deux ponces de long : couleur brun pêle s'éclaircissent sous le ventre; jambes de devant blanches en arriere ainsi que les quatre pieds ; la queuc, un peu moins touffue que celle d'un Remard prest contestate : an peu courbée vers les jambes. Si la figure est exacte, le redressement de la quone; dont on a works faire un caractère exclurait donc cerChien de l'espèce des nôtres. D'ailleurs, quoi qu'on en ait dit, les Loups aussi portent la queue recourbée en haut. L'individu décrit par Philippe vivait en Angleterre cher la marquise de Selisbury; c'était une femelle; elle lechait comme les autres Chiens , 🖼 'aboyait ni ne grondait, même quand om la tourmantait; le Chien de Waigion que le docteur Quey algardé jusqu'au naufinge de l'Urante, me savait aussi que horler. Il apprit, mais impiarfaitement, à aboyer avec tire Chienne frençaise. Sans être mécliant pour l'Homme, il tunit tom et adaquait avec une indomptable colère même les plus grands Chienadont il venait à lout à force d'opiniatre de Philippe en ditautant de la Chienne qu'il a décrite. Celui de Quoy, d'un poit roux, avait les dents usées, parce qu'il vivait de Bernaud-l'Hermite à ly aigique pui la nuit les forêts retentissent des burlemens de coux qui sont tout-à-fait sauvages. Quoy a, qu'ale hair des Chiens, blarins un Chien, sauxagg qui clui à semble parcit que sien. Celui-ci s'accoupla inutilement avec une Chienne française.

Lors de la déconverte de l'Amérique , , il., existait aux Antilles et sur le continent, chez les Caraïbes, plusieurs races de Chiens domestiques, de toute nature et de toute couleur de poil, dit Oviedo, lib. 12 et 15 (Raccolta da Ramusio, 1:5); mais ils sont muets, dit-il, d'ailleurs caressans, quoiqu'un pen moins domestiques que les nôtres. Pierre Martire dit aussi (ibid.) de ceux qu'on trouva sur une petite île voisine de la côte de Cumana, qu'ils avaient l'air très-sauvage (brutissimo), qu'ils n'aboyaient pas, qu'ils vivaient d'une espèce de Canard et d'une, espèce de Rougeur. Or, Oviédo reparle d'une race de ces Chiens qui servaient aux in ligènes des Antilles à chasser l'Hutia, espèce de Rongeur à queue de Rat, figuré et décrit pas Catosby ( Hist. natur. de la Caroline, T. 11, pl. 79) sous le nom de Lapin de Bahama, et qu'on vient de publier sous le nom de Capromis (V. ce mot). Comme (d'après Humboldt) les Caraibes à cette époque formaient, le long des bords de l'Orenoque et de ses affluens, une nation puissante, aussi bien que dans les petites Antilles, et comme il existe à la Guiane au moins une espèce de Canis, le Chien des bois (Can. Thous), que les indigènes, encore aujourd'hui, dressent à la chasse des pents Rongeurs, il nous paraît que c'est à cette espèce américaine qu bien au Loup gris du Paraguay, qu'il faut rattacher ces Chiens domesiques, aux Antilles et sur la Terre-Ferme avant la découverte. D'ailleurs

il paraît bien due ces Chiens doniestiques des Antilles et de Saint-Womingue n'y aveient pas de type eauvage, et qu'ils avaient été importés du continent; car, suivant Oviédo (liv. 12; p. 134, loc: cit.), de son temps, les Chiens domestiques m'existaient plus à Saint-Domingue, on dans une disette, lors du second voyage de Colomb, ils avaient été détruits pour servir de nourriture: Or Oviedo, à cette même époque, dit qu'ils étaient très-nombreux à la ferre-Ferme. Il:en faut dire autant de l'Alco du Pérou. Séba ( Thesauras ) a donné une figure d'un Chien sauvage qu'il dit pris à Saint∹Domingue. Mais l'Anienal a été défiguré par l'empailleur ou le descinateur. D'ailleurs, comme on vient de voir, d'après Oviédo:, il est plus que douteux qu'il existât un Genis sauvage n Saint-Domingue, et Seba n'est pas une autorité quand il s'agit de la watrie des Animaux qu'il décrit.

Voilà donc au moins quatre espèces sauvages, savoir: dans l'ascien continent ; le Chacal et le Loup, en Amérique le Chien des bois et peutêtre un des autres Canis du Paragusy, dans l'Austmiasie le Chien Papou, auxquelles se rattache l'ensemble des Chiens actuellement domestiques.

Ces Chiens de la côte nord-ouest: d'Amérique, que les indigènes tondent comme des Moutons, et auxquels Van-Couver a trouvé à l'entrée del'Amirauté, sous lesoixantième parallèle , des toisons si compactes ; qu'on en peut soulever de grosses masses par un coin sans que leur feutre se sépare; ceux que le éapitaine Ross a trouvés chez les Eskimaux, et qui ont les pieds palmés jusqu'aux ongles, et un instinct aquatique presque semblable à celui des Loutres et des Castors (fig.: Mamm. lithograph. ) , ees Chiens kamtschadales et tungousses qui tirent des traineaux, et dent Marc Paul a mart le le premier (lib. 3, cap. 43, op. Ramusio, t. 1, qui les a pris pour des lèten! nes dans une note marginale); ceux qu'a vus Héarme à l'onest de la baie d'Hudson chez les Eskimaux qui les chargent sur le dos comme des bêtes de somme, et que les Loups attaquent avec tant de fureur, sont-ils d'une erigine commune on différente? Ex dans le cas de communante, reette origine se rattache-t-ellé à l'une de nes races demestiques? Comme tous ces Chiens sont domestiques au service de ces Eskimant qui peupleut les côtes polaires de nos deux contimens, où ils passent encore aujourd'hui de l'un à l'autre, cotte dernière opinion nous semble vraisemblable.

· Buffon (T. v) a dressé une généalogie des Chiens rattachés à trois souches, savoir : le Mâtin, le Chien de berger et le Degue. Il a groupé autour de ces trois points une quaruntaine de races dont les unes sont restées isolées, et dont les autres, par des alliances simples ou multiples, ont formé d'autres races secondaires plus ou mains nombreuses. It ne nous semble pas possible, dans l'état actuel, non pas seulement de nos connuissances sur ces races, mais de ces races elles-mêmes, de rattacher ces trois groupes à des points quelconques de la filiation que nous avous exposés . dans cet article.

La distinction de ces races entre elles est plutôt un sujet d'éconoi mie que de zoologie: mous renvoyons, s sour leur description , à l'ouvrage de Lingion, et peur leurs rapports d'org anisation, au Mémoire de F. Cuvier sur l'estéclogie des variétés domesti-

q- 105 (Ann. du Mus.).

. II. Sous-Gener. — Les Renards. Als se distinguent des Canis propreme cut dits par une quete plus longue et plus touffue, caractérisée par le nom de queue de Renard , par un museau plus pointu, des pupilles nocturnes ou allongées verticalement, et des inci since supérieures moins échanaude s ou même rectifigues sur leur hore l horizontal : ils ont en général ussa odeur fétide, se creusent des terriers et n'attaquent que des Animau : faibles. Les Renards sont moins répéndué que les Chiens : ou n'en

connaît pas encore dans les archiels d'Asie ni dans la Nouvelle-Hollende.

Renards de l'ancien continent.

15. RENARD COMMUN, Canis Vulpes, Lim. Buff. I. 7, pl. 6, Schreb. pl. 90. For des Germains; For de Anglais; Llwykog des Bretons; Ref des Suedois; Zorra des Espagnols; Raposa des Portuguis; Lis, Lista des Polonais; Lisitza des Russes; Tulki des Perses et des Turcs : Schulack des Tungousses; Schual des liebreux; Taaleb, Doren des Arabes; Nari sur les côtes de l'Indostan.

Phas ou moins roux, le bout de la queue blanc, répandu en latitude depuis la Suède jusqu'en Egypte et dans l'Inde ; d'après les récits des voyageurs, il appartient également au

nord des deux contineus.

Buffon a essayé inutilement de l'accompler avec l'espèce du Chien; mais ses premiers essais sur le Loup avaient aussi été infructueux. Daubenton (Buff. T. v) pensait que l'odeur du Renard sauvage était la seule cause de l'antipathie des Chiens pour lui; que cette odeur changerait par les alimens et par le repos dans le Renard devenu domestique après une longue suite de générations, qu'alors les Chiens pourraient s'accouple avec les Renards, et produire par a melange des metis semblables aux Chiens de Laconie dont Aristote sait mention (De Anim. lib. 8, cap. 18). Or, il y a quelque raison de croire que le Renard était effectivement domestique en Luconie.

Buffon (T. VII) croyait que tous les Renards, de quelque couleur et de quelque pays qu'ils fussent, n'étaient que des variétés d'une espèce unique, et bien qu'il en rostreignit la limite la plus méridionale à l'Égypte et à l'înde, néanmoins il admettait, par une singulière contradiction, que ceux du pole autarctique étaient identiques avec ceux du pôle arctique. Il réforma dans la suite ces idées exclusives, en reconnaissant d'abord l'Isatis, puis le Renard du Spitzberg; Schreber, T. 11, p. 558 et pl. 91, a décrit et figuré sous le nom de Canis Alopex, Brand-Raf des Suédois, une variété de cette espèce, dont les pieds et le bout de la queue sont noirs. C'est le Renard Charbonnier de France.

14. Corsac, Canis Corsac, Pallas, second Voyage; Schreb., pl. 91, B; Adive de Buffon, Chien du Bengale de Pennant, suivant Cuvier (Oss. Fos. T. 1v, p. 465).— Petit Renard de l'Inde et de la Tartarie, à peu près de la couleur du Chacal, mais à queue lougue, toussue et noire au bout, comme une queue de Renard ; une raie brune de chaque côté de la tête, qui va de l'œil au museau. Il vit en grand nombre dans des terriers, par tous les steppes de la Tartarie. Les Kirguis, qui lui ont donné ce nom de Corsac, distinguent par le nom de Karagan (Schreb., T. 11, p. 359) un autre Renard à couleur de Loup, et dont ils portent une grande quantité de peaux à Orenbourg. Cette diversité de noms donnés à deux Animaux par un peuple chasseur, naturellement bon observateur, est une grande présomption de diversité spécifique. Le Corsac passe pour ne boire jamais. Cuvier ( loc. cit.) doute de l'authenticité de l'Adive de Buffon (Sup. 3, pl. 16). L'Animal que Buffon décrit (ibid.) sous le nom d'Isatis, et dont il dit que les Tartares portent annuellement 50,000 peauxà Orembourg, est le Corsac d'après sa description même, et surtout le pays qu'il lui assigne. C'est à tort qu'il en conclut que c'est l'Isatis de Gmelin, et qu'il intitule de ce nom la figure 17.

nis lagopus, Gmelin, Schreber, pl. 93, copié Encyclop., pl. 107, f. 2; Fiallracka des Suédois, Pesez des

Russes.

Gmelin (Nov. Comm. Petrop., T. v) a donné une bonne description de l'Isatis et son histoire naturelle.

Le dessous des doigts garni de poils ; pelage très-fourré, très-moelleux, presque semblable à de la laine, mais point crépu; presque long de deux pouces sur tout le corps, ex-

cepté à la tête et aux pates où il est presque ras ; le tour des narines et la pointe de la machoire inférieure nus et à peau hoire; ongles de tous les pieds noirs à la base et blanchissant à la pointe ; le cinquième doigt des pieds de devant presque aussi fort que les autres, un peu plus court seulement, et son ongle plus recourbé. On avait jusqu'à Gmelin reconn deux variétés dans cette espèce. Mais par la concordance de renseignemens exacts que lui fournirent deux chesseurs expérimentés, l'un d'fakutsk, l'autre de Jenisseik, il a constaté que des femelles, soit blanches, soit cendrees, étaient presque toujours suivies de petits dont les uns sont blancs et les autres cendrés; que néanmoins la couleur grise est plus rare que la blanche dans une même portée, et que sur trois portées, qui sont quelquefois de vingt petits chacune, il n'y a souvent qu'un individu cendré, tandis qu'il n'arrive jamais que tous les peuts d'une portée soient de cette couleur. Il s'ensuit donc que la différence de couleur ne constitue pas une variété permanente, mais est purement accidentelle. L'unisormité de couleur n'est donc pas une nécessité de l'état sauvage.

L'Isatis entre en chaleur, dit Gmelin, vers la fête de l'Annonciation de la Sainte-Vierge ; pendant cet état qui dure environ trois semaines, ils restent hors de leurs terriers. La femelle porte à peu près neuf semaines , et met bas vers la fin du carême de sont à vingt-cinq petits. Ceux d'une mèie blanche sont d'un gris-roux en naissant; ceux d'une mère cendrée sont presque noirs. Pendant les cinq à six premières semaines la mère sort pett du terrier. Vers le milieu d'août elle les mène promener. Leur poil alors. a un peu plus d'un demi-pouce de long; les individus blancs ont dejaune raie brunc-cendrée sur le dos ; les individus cendrés sont tout noirs, et . ne subissent plus aucune variation que dans la longueur et le reflet du pelage. Dès le milieu de septembre. les blancs sont d'un blanc pur .ex- ; cepté la raie du dos et une barre sur les épaules qui noircissent, et les font alors nommer croisés (Krestowiki); le noir des épaules disparaît tout-à-fait, et bientôt aussi celui de l'échine, et, en novembre, l'Isatis blanc est parfait et se nomme Nedo-Pesez. En décembre, les poils ont acquis toute leur longueur; la mue commence au milieu de mai, et finit en juillet. A cette époque les adultes ont la même livrée que les nouveaunés de leur couleur, et parcourent comme eux toutes les phases de la coloration. Le poil est d'autant plus adherent que l'Animal est plus jeune, et que la saison est plus froide.

L'Isatis est indigéne de tout le littoral de la mer Glaciale et des fleuves qui s'y jettent, partout où le pays est déboisé et découvert, et au nord du soixante-neuvième degré de latitude. Ce n'est que sur les montagnes nues qu'il descend davantage vers le sud. Quoique, dans ses émigrations, on le voie souvent au sud de ce parallèle, **jamais** il ne s'y arrête , et surtout n'y creuse de terrier. Ces terriers sont tonjours pratiqués sur des hauteurs. Il passe rarement plus d'une année dans la même contrée. Ses émigrations, nécessitées par l'épuisement du gibier, se règlent en général sur celle des Lemmings et aussi du Lepus Tolai, dit Ginelin. En général ces émigrations se font au solstice d'hiver. Ils sont de retour au bout de trois ou quatre ans. Néanmoins chaque contrée n'en est jamais absolument déserte.

L'Isatis est de plus grande taille vers l'embouchure du Jenisseik et du Chatanga que vers la Léna, et à la Léna qu'à la Kolyma. Cette contrée paraît plus favorable au développenent des Animaux que le reste de la Sibérie : au moins, dit Gmelin, les Lièvres, les Loups, les Ours blancs, y sont plus grands que partout ail-

lours.

Le Renard du Spitzberg, décrit et figuré par Phipps (Voyage au Spitzherg), et reproduit par Buffon (Supplém. 7, et Encyclop., pl. 106, f. 3), a bien, comme l'Isatis, la tête et les pates à poils ras; mais la figure de la tête en diffère beaucoup par la distance aux oreilles des yeux rapprochés du museau: Phipps lui a trouvé fort peu d'odeur, comme Gmelina à l'Isatis.

RENARD DE LALANDE, Canis Lalandi. V. sa figure dans les planches de notre Dictionnaire. Canis *megalatis* de la Mammalogie Enc**y**clopédique. - Plus haut sur jambes que notre Renard, dit Cuvier (Ossem. Fossiles, loc. cit.) sa tête est plus petite, sa queue encore plus fournie; mais sūrtout les oreilles beaucoup plus grandes , égalant presque la tête, et remarquables encore par un double rebord à leur hord inlérieur et externe; son pelage est gris-brun, fauve-pâle et plus laineux en dessous; le devant de ses quatre pieds brun-noirâtre, le dessus et le bout de la queue noirs ; tout le pelage de cet Animal est plus laineux et crépu que celui d'aucun autre Renard. Le poil même des pates est comme crepu. Découvert en Cafrerie, et rapporté par De Lalande.

#### Renards propres à l'Amérique.

16. RENARD NOIR, Canis argentaus, Penn., F. Cuvier (Mamm. lith., livraison 5°). Confondu avec le Loup noir, Canis Lycaon, par Gmelin (Systema Naturæ). Noir, à reflet argenté partout, excepté aux oreilles, aux épaules et à la queue où îl est d'un noir pur; le bout de la queue est blanc, ainsi que le dedans de l'oreille et le dessus des sourcils; museau et tour de l'œil gris; iris jaune.

Longueur entre tête et queue, un pied cinq pouces; de la tête, six pouces; queue, onze pouces; hauteur au garrot, un pied un pouce; à la croupe, un pied deux pouces. — Il a vécu à la Ménagerie. Conformé comme le Renard ordinaire, il en a aussi les allures: il marche, comme lui, la tête et la queue basses. Il était très-doux et bien apprivoisé, groguait comme un Chien quand quelque chose lui

déplaisait. La été il confirait beaucoup de la chaleur; son odeur est désagréable, mais différente de celle du Renard ordinaire. Le Renard noir est du nord de l'Amérique; mais, d'après Lesseps et Krakenninikoff, il se trouve aussi au Kamstchatka, quoiqu'il y soit rare.

17. RENAED TRICOLORE, Canis cinereo-argenteus, Schreb., F. Cuvier (Mam. hth., livraison 23), mal figure pl. 92, par Schreber, qui, dans le texte, le nomme Gris-Fuchs, copié dans l'Encycl., pl. 106, f. 4.—Noir, glacé de gris dessus; tout le dessus du corps et la face interne des membres d'un fauve plus éclatant vers les flancs, plus pale sous le ventre et la poitrine. La ligne de séparation des couleurs du dessus et du dessous est droite sur les flancs, et le fauve y est d'un beau roux cannelle; la tête sur le chanfrein autour des yeux, et de-là jusqu'au bord interne des oreilles, d'un gris roussatre; le reste du museau blanc et noir. La partie postérieure des joues d'un fauve clair, et l'intérieur de l'oreille blanc. Les ongles et les parties nues de la peau sont noirs; l'iris d'un brun roux; les poils soyeux, blancs à la racine, ensuite anneles de noir, puis de blanc, sont noirs à la pointe. La bourre laineuse est en très-grande quantité, d'un gris pale, avec la pointe rousse dans les parties fauves. Celui qui a vécu à la Menagerie venait de New-Yorck. Il n'était pas familier, sans être pourtant méchant. Il exhalait dejà une mauvaise odeur, quoique sa seconde dentition ne fut pas terminée. Des zones froides et tempérées de l'Amérique nord.

Cuvier (Ossem. Fossil. T. IV, p. 463) ne pense pas que le Grey-Fox, Canis virginianus de Catesby (Hist. Nat., de la Carol. t. 2, pl. 78, et Schreb. pl. 92, B), diffère du Renard tricolore.

18. Benand smoust, Canis decussates, Geoff., Can. cruciger, Schrehen, pl. 31, a. Cette espèce, que Cause. (Abègn. An. T. 1) réunissait au Renard ordinaire, est admise au-

jourd'hui par lui comme distincte (Ossem. Foss. T. 1V, p. 463). Elle est de la taille du Renard ordinaire. Tout le corps et surtout l'échine, la queue, les pates et les épaules d'un gris noirâtre, provenant des poils an-\ nelés de noir et de blanc, plus foncé vers les épaules. Une grande plaque sauve de l'épaule jusqu'à la tête, et une autre de même couleur sur le côté de la poitrine, dont le roux est exageré sur la figure de Schreber, où la queue est aussi toute noire, quoique l'extrémité en soit blanche. Les reflets du noir de ce Renard et ses ongles rappellent ceux du Renard argenté; mais l'iris de celui-ci est jaune, et il serait bleu sur le C. cruciger, d'après la figure de Schreber. - Le Renard croisé est du nord de l'Amérique; Krakenninikoff parle aussi de Renards à croix noire au Kamstchatka. Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, les deux bords du détroit de Béering, réunis par des chaînes d'îles ou des contineus de glace au moins temporaires, unt en commun les mêmes Animaux.

19. Le RENARD PAUVE DE VIRGE-NIE (Dict. des Sc. Nat. T. VIII) n'est pas admis par Cuvier dans le précis qu'il vient de donner du genre Chien (Oss. Foss. T. 1v). Voici les différences de sa tête et de celle du Renard ordinaire, d'après F. Cuvier. Les crêtes osseuses d'insertion du muscle temporal, au lieu de se rapprocher, à partir de l'angle posterieur de l'orbite, comme dans le Renard commun, restent parallèles jusqu'au milieu des pariétaux, où elles commencent à se courber, pour ne se réunir que vers la crête occipitale, de sorte qu'au sommet de la tête, elles sont distantes de plus d'un pouce. Du reste, cette tête a exactement les proportions de celle du Renard.

D'ailleurs le Renard fauve d'Europe est commun au nord des deux continens. Il paraît nième que, comme en Russie et en Sibérie, il est plus grand en Amérique qu'en Europe.

#### Renards fossiles.

20. Cuvier (Oss. Foss. T. IV, pl. 32) a représenté, fig. 1 à 18, des dents, des phalanges et plusieurs autres débris d'un Chien fort voisin du Renard, si ce n'est pas le Renard lui-même. «Il faut, dit-il, que ces os de Renard soient communs à Gaylenreuth, car j'ai tiré tous ceux dont je parle d'un bloc de quelques pouces de diamètre, composé en grande partie d'os d'Ours et d'Hyène. Il est donc très-probable que ce Renard était contemporain de ces derniers Fossiles, car la substance osseuse n'en est pas moins altérée; a moins toutesois que la Stalactite n'ait enveloppé des os récens, en même temps qu'elle incrustait d'anciens ossemens, comme il arrive dans les brèches osseuses de Nice. » (A.D..N3)

CHIEN DE MER. rois. Nom que les pêcheurs donneut presque partout aux Poissons du genre Squale. V. ce mot.

CHIENDENT. BOT. PHAN. Désignation vulgaire de plusieurs Graminées traçantes, dont les racines de deux espèces, le Triticum repens et le Digitaria stolonifera, sont employées en médecine. L'on distingue sous les noms de

Chtendent aquatique, le *Festuca* 

fluitans.

CHIENDENT A BOSSETTES, le Dactylis glomerata, L.

CHIENDENT MARIN, l'Arundo arenaria, L. On a étendu ce nom à des Fucus et même à des Zostères.

\* CHIENDENT MUSQUÉ, l'Andropogon Schænanthus dans quelques colo-

CHIENDENT QUEUE DE RAT, l'Alo-

pecurus agrestis.

CHIENDENT RUBAN, l'Arundo Donax et le Phalaris arundinacea à feuilles variées.

CHIENDENT A VERGETTES, l'Andropogon digitatum.

CHIENDENT FOSSILE.min. L'un des noms vulgaires de l'Asbeste flexi-(LUC.) ble. V. ASBESTE.

CHIENGTUENDEN. MAM. L'un

des noms persans du Rhinocéros. (s.)

CHIERSSY. BOT. PHAN. Syn. de (B.) Cerisier en Epire.

CHIETOTOTL. ots. Espèce indéterminée d'Etourneau du Mexique.

\* CHIETSE - VISCH. POIS. Syn. hollandais de Duc, espèce du genre Holacanthe. V. ce mot.

CHIGOMIER. BOT. Nom adopté comme français par quelques botanistes, pour désigner les Arbres du genre Combretum. V. ce mot. Il vient du galibi Chigouma qui désigne les mêmes Végétaux.

- \* CHIGUERE. MAM. V. CABIAI.
- CHIHI. 01s. Espèce du genre Courlis, Numenius Chihi, Vieill. V. (DR..Z.) COURLIS.

CHIHUCHINE. BOT. PHAN. Syn. de Bromelia Karatas, à Cumana. (B.)

CHII. ois. Espèce du genre Pitpit, Anthus Chii, Vieill. Du Paraguay. V. (DR. .Z.) PITPIT.

\* CHIJAR - SCHARABAR. BOT. PHAN. (Forskalh.) F. CHATAR-XAM-BAR et CHIAR.

CHIKAL. MAM. Pour Chacal. V. CHIEN.

CHI-KEU. BOT. PHAN. Syn. chinois de Citrus fulca, Lour. V. Ci-TRONNIER.

CHIKOURGEH. BOT. PHAN. Pour Chicourgeh. V. ce mot. (G..N.)

\* CHI-KU, BOT, PHAN, Même chose que Chicoy. V. ce mot.

CHILBY. Pots. (Sonnini.) Syn. arabe de Silurus mystus. V. SILURE. (B.)

CHILCA. BOT. PHAN. C'est dans Feuillée (t. 37) le Baccharis Ivæ-folia. Ce nom est étendu au Pérou aux espèces du genre Molina. V. ce mot. (B.)

\* CHILCOQUIPALBOTOTL.ois. (Hernandez.) D'où par contraction Chiltototi. V. es met. (B.)

\*CHILDARIUM. BOT. CRYPT.Syn. de Fougère dans Avicène. (B.)

CHILEANAUHTLI. OIS. (Hernandez.) Syn. mexicain de la Sarcelle rousse à longue queue, Anas dominica, L. P. CANARD. (DR. .Z.)

CHILER. REPT. SAUE. Syn. turc de Cameléon. V. ce mot. (B.).

\* CHILI OU THILI. OIS. D'où Tilly de Buffon. Syn. de Turdus plumbeus, Gmel., au Chili. V. Merle. (DR..Z.)

CHILIBUÈQUE. - MAM. Syn. de Llama au Chili. V. CHAMEAU. (B.)

\*CHILIMOLIA. BOT. PHAN. (Humboldt et Bonpland.) Syn. d'Anara Humboldtii, Cand. (B.)

CHILIODYNAMIS. BOT. PHAN. Vieux dom gree du Cucubalus behen et du Gentiana cruciata. V. Cucubale et Gentiane. (B.)

CHILIOPHYLLON. BOT. PHAN. C'est-à-dire Mille feuilles. Syn. d'A-chilière et de Renouée chez les Grecs.
(B.)

CHILIOT RICHUM. BOT. PHAN. Genre nouveau établi par H. Cassini, dans la famille des Synanthérées, et qu'il place dans sa tribu des Astérées. L'ayant formé aux dépens du genre Amellus, il s'est cru obligé de donner de nouveaux caractères à celui-ci, après avoir examiné avcc plus de soin que les autres botanistes antérieurs les fleurs de deux espèces d'Amelles. Pour faire ressortir les différences que présentent les deux genres, il a donc tracé les caractères de l'un et de l'autre. Nous nous bornerons à un abrégé de ceux du Chiliotrichum: involucre cylindroïde, imbriqué; réceptacle garni de paillettes linéaires et frangées ; fleurs radices ; celles du disque à cinq lobes longs et linéaires, à anthères incluses; style divisé en deux branches exsertes; akenes cylindracés, parsemés glandes, et surmontés d'aigrettes longues, filiformes, rougeatres, trèssublement ciliées, en tout semblables à celles des demi-fleurons de la cou-

ronne. V. le mot AMEILE (dont les caractères sont exposés d'une manière concordante avec ceux donnés par Cassini) afin d'en faire la comparaison avec le nouveau genre en question, lequel d'ailleurs ne renferme qu'une seule espèce, le Chiliotrichum amelloïdeum, Amellus diffusus, Willd., Arbuste du détroit de Magellan. (G.N.)

. \* CHILLA. MAM. Selon Molina, synonyme de Renard au Chili où il est peu croyable que se trouve l'espèce européenne. (B.)

CHILLI. BOT. PHAN. Syn. mexicain de Piment et de Gingembre. V. ces mots. (B.)

\* CHILOB. MAM. (Erxleben.) Syn. buratte de Polatouche. (A. D..NS.)

CHILOCHLOE. Chilochloa. BOT. PHAN. Ce nouveau genre de la famille des Graminées, proposé par Palisot de Beauvois dans son Agrostographie, est formé aux dépens des genres Phalaris et Phleum. Beauvois y a rap-porté les espèces suivantes : Phalaris cuspidata, paniculata, Phleum arenarium, asperum, Bochmerii, L. II se distingue: 1° des Phalaris par ses fleurs en épis, par les écailles de sa lépicène allongées, subulées, et par le rudiment filisorme d'une seconde fleur, qui existe sur l'un des côtés seulement de sa glume; 2º des *Phicum* par l'absence des arêtes sur les valves de sa lépicène, par la présence du rudiment d'une seconde fleur. (A.R.)

CHILODIE. Chilodia. BOT. PHAN. Famille des Labiées, Didynamie Gymnospermie de Linné. Ce genre, dont on doit la connaissance a R. Brown ( Prod. Flor. Novæ-Holl., p. 507), est ainsi caractérisé: deux bractées supportent un calice bilabić dont le tube est strié; la lèvre supérieure entière portant à l'intérieur une côte transversale ; l'inférieure biside; corolle oblique, ayant la lèvre supérieure entière et en forme de casque; l'inférieure partagée en trois lanières, dont la médianc est plus grande et bilobée; les anthères sont mutiques et sagittées. Brown n'en a décrit qu'une seule espèce, le Chilodia Scutellarioïdes, indigène du port Jackson, et qui a ses feuilles entières, linéaires et roulées sur leurs bords. Il observe que ce genre tient le milieu entre les Scutellaires et les Prostanthères dont il a le port, mais dont il diffère par des caractères faciles à saisir.

CHILOGLOTTE. Chiloglostis. BOT. PHAN. Genre nouveau établi par R. Brown dans la famille des Orchidées. Ce savant botaniste le caracterise ainsi : périanthe bilabié dont les divisions extérieures latérales sont canalioulées et comme roulées en cornetau sommet. Le labelle est onguiculé, ayant un disque glanduleux sur son limbe, et à sa base un appendice en languette; le gynostème ou la colonne est biside à son sommet, où se trouve une anthère terminale à loges rapprochées l'une de l'autre, dans chacune desquelles il y a deux masses polliniques comprimées et pulvérulentes. Ce genre, qui a beaucoup d'affinité avec le Cyrtostylis et Pterostylis du même auteur, ne se compose que d'une scule espèce, Chilogiottie diphylle, Br., indigène du post Jackson de la Nouvelle-Hollande. C'est une Plante herbacée, glabre, bulbeuse, munie de deux feuilles radicales, rapprochées, ovales et marquées de plusieurs nervures. Sa hampe, qui n'a vers le milieu qu'une scule bractée ou feuille dégénérée, ne porte aussi qu'une senle fleur de couleur rousse.

(G..N.)

CHILOGNATHES. Chilognatha.

INS. Première famille de l'ordre des
Myriapodes, établie par Latreille
(Règn. An. de Cuv.) et convertie en
un ordre par Leach (Linn. Soc. Trans.
T. XI, p. 376). V. MYRIAPODES. (AUD.)

CHILOPODES. Chilopoda. 188. Deuxième famille de l'ordre des Myriapodes, établie par Latreille (Règn. An. de Cuv.). V. MYRIAPODES. (ACD.)

CHILPANXOCHITL, BOT. PHAN. (Hernandez.) Probablement le Labe-

lia acuminata chez les Mexicaips. (B.)

CHILTOTOTL, 018. Syn. mexicain du Tangara scarlatte, Tanagra rubra, var., Lath. F. TANGARA.

(DR..Z.)

CHIMACHIMA. ors. Espèce de Faucon du Paraguay, du nombre de ceux que Vieillot place dans son geare Caracara. V. Faucon. (DB.. 2.)

CHIMERA. MOLL. En donnant le nom de Chimæra à l'Animal qui se trouve dans la Pinne marine, Poli (Test. des Deux-Siciles) n'a eu probablement en vue que l'Animal seul. Il n'est pourtant pas possible de séparer ainsi et de comprendre sous deux noms et la Coquille et l'Animal qui l'habite. V. PINNE. (D.H.)

\*CHIMERE. Pois. Pour Chimere. V. ce mot. (B.)

CHIMALATL. BOT. PHAN. Synmexicain d'Helianthus amoznus, L. V. HÉLIANTHE. (B.)

CHIMALOUBA. BOT. FHAN. Syn. caraïbe de Switenia. (B.)

CHIMANGO. ois. Espèce de Faucon du Paraguay, du nombre de ceux que Vieillot place dans son genre Caracara. V. Faucon. (DR..2.)

CHIMAPHILE. Chimaphila. BOT. PHAN. Dans la Flore de l'Amérique septentrionale de Michaux,le professeur Richard avait déjà observé que les Pyrola maculata et umbellata pouvaient former un genre distinct des vrais Pyroles, par leur port, leur stigmate sessile et indivis, par leurs anthères s'ouvrant au moyen de deux petites valves. Ce genre a été définitivemeut établi par Pursh dans sa Flore de l'Amérique du nord, publice à Londres en 1814, ct ce voyageur lui a donné le nom de Chimaphila. Il ne comprend que les deux espèces que nous venons de mentionner, savoir, le Chimaphila umbellata ou Pyrola umbellata, L., Plante vivace qui croît en Europe et jusque, dans l'Amérique septentificiale, et le Chimaphila maculata, Pursh ( Pyrole maculata , E.), originaire des États-Unis, et diffirant surtout de l'espèce précèdente, dont elle a le port, par ses filamens velus, ses femiles lancsolées et non funciformes, et marquées d'une hande blanche. (A. R.)

CHIMARRHIS. BOT. PHAN. Sous ce nom, Jacquin ( Pl. amer. p. 61) a constitué un genre appartenant à la famille des Rubiacees et à la Pentandrie Monogynie de Linné, et qui offre pour caractères : un calice adhérent dont les bords sont entiers ; une corolle. infundibuliforme, ayant le tube court et les cinq divisions du limbe étalées, velues extérieurement jusqu'à leur milieu; les filets des étamines hérissés à leur base; un style et un stigmate bifides; capsule biloculaire, chaque loge monosperme. Le Chimarrhis cymosa, Jacq., est l'unique espèce de ce genre. On l'ap-pelle vulgairement à la Martinique dont il est indigène, Bois de rivière, ce que signifie aussi en grec le nom imposé au genre par Jacquin. C'est un Arbre élevé, dont les seuilles opposées et ovales , et les branches glabres et nombreuses forment une cime trèsélégante. Les fleurs, de même que celles de la plupart des Rubiacees, sont petites et disposées en grappes axillatres ou terminales. (G..N.)

CHIM-CHIM-NHA. BOT. PHAN. Probablement l'Aralia octophylla, cultivé en Cochinchi s. V. ARALIE.

CHIM-CHIM-RUNG. BOT. PHAN. Syn. cochinchinois de Sterculia fætida. V. STERCULIE. (B.)

CHIMERE. Chimera. rois. Genre de l'ordre des. Chondroptérygiens à branchées fixes, établi par Linné, et subdivisé depuis en plusieurs sous-genres., de telle sorte que le genre des Chimères proprement dites. Chimera, Cuv. (Règn. Anim., T. 121, p. 140), ne renferme plus que l'espèce qui a pour caractères : un massau simplement conique; la deuxième dorsale commençant immédiatement derrière la première, s'étantsel, jusque sur le bont de la queue, qui se prelonge en un long filatement, et garnie en dasseus. d'une

٠.,

autre nageoire semblable à la caudale des Squales. Ainsi caractérisé, ce genre ne comprend que la Chimère arctique, Chim. monatross, Linn., vulgairement le Roi des Harengs. La femelle a été figurée par Bloch (124) et Lacépède (1, XIX, 1). Cette espèce habite les mers de l'Océan, et suit les Poissons voyageurs. Sa longueur est de deux ou trois pieds, sa figure fort entraordinaire et sa couleur argentée. Les Norwégiens mangent ses œuis et son foie. (B.)

CHIMERE ANTARCTIQUE. Pois.

V. CALLORHYNQUE.

CHIMICHICUNA. BOT. FEAN. L'un des noms de pays du Nyaterisium de la Flore du Pérou. V. ce mot.

CHIMIDIA. BOT. PHAN. Syn. galibi d'Himenoza. V. ce mot. (B.)

CHIM MI VU. BOT. PHAN. Syn. chinois d'Arum cuculatum, Lour. V. Gouer. (B.)

\* CHIMONANTHUS. BOT. PHAN. Lindley a fait un genre du Calycanthus præcox auquel il a donné le nomde Chimonanthus. Loiseleur Deslougchamps nomme ce genre Meratia. Il se distingue surtout des Calycanthus par ses étamines toutes égales, donte les cinq externes sont fertiles, persistantes, se soudant par leur base de manière à boucher entièrement la gorge du calice. Le Chimonanthus. præcox, Lindley, est un Arbuste originaire du Japon, ayant ses rameaux effilés, des fleurs jaunes axillaires etsolitaires. On le cultive dans les jar-(A. R.)

CHIMONICHA ET CHIMONIKÁ. BOT. FHAN. Syn. de Pastèque chez les Grecs modernes. (B.)

\* CHIMORUR. zool. (Gaimard.) Syn. de Cheveux bouclés aux îles Carolines. (B.)

CHIMPANZÉE ET CHINPENZÉÉ.

MAM. Pour Champanzée. V. ce mot.

\* CHIN, 018. Sym. grec d'Oie sauvage que les Grecs modernes nomment China. (DR. S.)

\* CHINA. BOT. RHAN. Ce nom designe, dans la droguerie et chez les. Espagnols, diverses parties des Végétaux suivans :

· China Chaoha, le Byttmeria ovata. · CHINA CORTES, le Quink des boutiques.

CHINA RABJEZ, la Squinc. CHINA. MIN. Nom vulgaire que

doment, à Almaden del Azogue, les ouvriers au Minerai inférieur dont on extrait lo Mercure. (LUC.)

\* CHINAOUN. BOT. PHAN. (Gaimard.) Syn. chamorre d'une variété du Vaquois, V. ce mot, à l'île de

Guam, dans l'Archipel des Maria-CHINA-PAYA. BOT: PHAN. Nom vulgaire du *Fermifuga* de la Flore du

Pérou au Chili. (B.) CHINARS ET CIACAS. BOT. PHAN.

Syu. arabe de Hètre. CHINCAPALONES. BOT. PHAN.

(L'Ecluse.) Même chose que Chinkapalones. 🖊. ce mot.

CHINCAPIN. BOT. PHAN. Nom de pays du Fagus pumila ou Châtaignier de Virginie et espèce de Chêne de Michaux. (B.) ·

\* CHINGHA. 1Ms. Syn. espagnol de Punaise, dont Chincha de agua, Punaise aquatique. Syn. de Noto-necte. V. ce mot. (B.)

CHINCHE. MAM. Espèce du genre Moufette. V. ce mot.

\* CHINCHELCOMA. BOT. PHAN. Syn du Salvia oppositifulia de la Flore du Péron.

\* CHINCHI. MAM. Même chose

que Chiuche. V. ce mot.

\* CHINCHI. BOT. PHAN. (Dombey.) Syn. péruvien de Tagetes minuta. (B.)

CHINCHILCULMA ET CHINCULMA. BOT. PHAN. Nom de pays du Mutisia acuminata de la Flore du Péron. V. MUTISE. CHINCHILE. MAM. L'Animal dé-

signé sous ce nom est probablement le Chinchilla.

CHINCHILLA. MAM. On désigne sous ce nom, au Pérou et dans le commerce, la fourrure d'un Animal très-mal connu et qu'on s'accorde & rapporter au même genre que le Hamster. F. ce mot.

CHINCHIMALI. BOT. PHAN. ( Ca-

vanilles.) Syn. péruvien de Tageles tenuifolia.

CHINGHIN. MAM. (Sonnini.) Probablement pour Sin-Sin. Syn. arabe (A. D. .NS.) de Pithèque.

CHINCHINCULMA. BOT. PHAN-V. CHINCHILCULMA.

CHINCO. MAM. Même chose que Chinche. V. ce mot. CHINCOU, ois. Espèce du genre

Vautour, *Vultur ginginianus*, Gmel. V. VAUTOUR. (DR..Z.) \* CHINE-CHINE OU SIN-SIN. MAM. Espèce indéterminée de grand

Singe de Tartaric et de la Chine. (B.) \*CHINEE, 1N8. (Geoffroy.)Syn. de Bombyn Hera, L. V. PHALÈNE.

\* CHINEESCHE-BILANG: POIS. (Ruysch.) Sorte de Carpe indétermiminée d'Amboine. (B.)

\* CHINESISCHER AAL. POIS. Syn. allemand de Trichiurus lepturus. V. TRICHIURE. (8.)

CHINET ET CHINETTO. BOT. PHAN. Variété de Bigarade à Nice ct en Provence.

CHINGOLO. ots. Nom que l'on donne dans l'Amérique méridionale à une espèce de Gros-Bec qui, d'après la description d'Azzara, doit avoir beaucoup de ressemblance avec le Moineau domestique. V. MOINEAU.

(DR..Z.) CHINGUIS or CHINQUIS. ors. Pavo tibetanius, Lath. V. EPERON-(DR..Z.)

\* CHINGULAIS. MOLL. Espèce du genre Cone, Conus Ceylanensis. V.

Cône. (B.) CHIN-HIAM. BOT. PHAN. Syn. co-

chinchinois d'Aloexyle. CHINKA. ois. Syn. chinois de la Poule sultane, Fulica Porphyrio, L. V. TALBVE. (DR..Z.)

CHINNE. MAM. Même chose que Chinche.

CHINOI. 018. Syn. d'Oie en grec

moderne. (B.) \* CHINOIS. POIS. Nom specifique de plusieurs Poissons appartenant à différens genres: (B.)

CHINONES. BOT. PHAN. (Gouan.) L'un des noms de l'Oranger aux environs de Montpellier.

CHRIOROBON. mer. fran. Pour Cuborodon. V. ce mot. (B.). CHINOTTO. BOT. PHAN. V. CHI-

CHINQUAPINE, BOT. PHAN. Même chose que Chincapin. V. ce mot. (B.)

CHINQUIES, CHIQUIES ET CHIT-SE. BOT. PHAN. Probablement la même chose que Chicoy, V. ce mot, espèce de Diospyros de la Chine, dout les fruits se mangent secs, equi paraît être le Figocaque des Portugais.

(B.)

CHINQUIS. 018. V. CHINGUIS.

\* CHINTACH. BOT. PHAN. Syn. hebreu de Blé. V. ce mot. (B.)

\* CHINTA-NAGOU. REPT. OPII. (Russel.) Nom indiend'une variétédu Naja. F. ce mot. (8.)

CHIN-TCHIEN-KHI. ots. Même chose que Chinguis. F. ce mot. (8.)

CHIOCOAR. BOT. FRAN: Sorte de bière qui se fait dans l'Amérique méridionale avec la graine du Maïs. (B.)

\* CHIOC-ROYA ET EKME. BOT. PHAN. Sorte de Garence très - employée dans la teinture aux environs de Smyrne. (B.)

CHOCOQUE. Chiococca. BOT. PHAN. Genre de la famille des Rubiacees et de la Pentandrie Monogynie de Linné, fondé par ce célèbre naturaliste et caractérisé ainsi : calice adhérent à l'ovaire, présentant un lim-Le libre urcéolé à cinq dents ; une corolle infundibuliforme, quinquéfide, régulière, dont les découpures sont réfléchies et l'entrée du tube barbue; cinq étamines insérées à la base de la corolle et non saillantes hors de celle-ci ; style unique et stigmate iudivis; drupe ou baie à deux noyaux, suborbiculée, comprimée, couronnée par le calice persistant; chaque noyau, d'une consistence coriace et chartacée, ne renferme qu'une seule graine. Les Plantes de ce genre sont des Arbres ou des Arbrisseaux, le plus souvent grimpans, à feuilles opposées, très-entières, à stipules placées entre les pétioles, et à fleurs en grappes axillaires. .

. La vaste famille des Rubiacées ayant été partagée en plusieurs sections naturelles ou tribes, le genre qui nous occupe a été placé par Kunth (Nov. Gen. et Species Plant. æquinoct., 3, p. 362) dans la tribu des Cofficacées à côté du nouveau genre Declieuzia, qui n'en diffère que par le nombre, diminué d'une unité, des parties de la fleur, et par ses étamines exsertes. Deux ou trois espèces seulement de Chiocoques ont été décrites dans les auteurs, car d'après les observa-tions de Swartz, rapportées dans le Mémoire publié récemment par de Jussieu sur les Rubiacees, une espèce à panicule terminale appartiendrait au genre Psychotria. Le Chiococca racemusa, L., est un Arbre de huit à dix mètres de hauteur selon Bonpland, dont les feuilles sont ovales ou elliptiques, acuminées, presque coriaces, les grappes de flours tournées et penchées du même côté. Il croît aux Antilles, et principalement à la Jamaïque. C'est une variété de cette espèce, que Browne a le premier fait connaître sous le nom de Chiococco scandens. Kunth (loc. cit.) en indique deux autres variétés, l'une à pédoncules et à pédicelles glabres, l'autre avant ces organes pubescens, et qui ont été rapportées de la Havane, ainsi que de Cumona en Amérique méridionale, par Humboldt et Bonpland.

\*CHIODA. BOT. PHAN. (Gaimard.) Syn. de Banapier à l'île de Guam, dans l'archipel des Marianes. (b.)

\*CHIODECTON. BOT. CRYPT. (Lichens.) Acharius a établi ce genre dans son Synopsis Lichenum., p. 108; il avait auparavant placé les deux espèces qu'il y rapporte dans le genre Trypethelium, dont il ne nous paraît pas différer sensiblement, et auquel nous croyons qu'on devrait le réunir. Nous allons néanmoins sapporter le caractère assigné pas Acharius à ce genre : « Réceptacle général » (fronde): crustacé, cartingineux, » uniformément étendu, adhérent; » réceptacle partiel en forme de ver-

> rue, composé d'une substance pro> pre colorée (blanche); apothécies
> presque globuleuses, pulvérulentes,
> noires, homogènes intérieurement,
> réunies plusieurs dans l'intérieur
> d'une même verrue, et se faisant
> remarquer à leur surface par des
> points saillaus. >

Les deux seules espèces commes de ce genre croissent dans l'Amérique méridionale sur l'écorce du Quinquint jaune et de l'Angusture, Casparis febrifugs. (AD. B.)

CHIO-HAU. BOT. PHAN. Syn. chinois de Rhinchosie. F. ce mot. (B.)

CHIOMA DI GIOVE. BOT. PHAN. Syn. italien de Dryas octopetela. (B.)

CHIONANTHE. Chionanthus. BOT. FRAM.. On appelle ainsi un genre de Plantes de la famille des Jasminées et de la Diandrie Monogynie, qui se compose d'un petit nombre d'espèces originaires de l'Amérique septentrionale et méridionale, de Ceylan et de la Nouvelle-Hollande. Ce genre offre les caractères suivans : ses fleurs , générelement blanches, forment des espèces de grappes qui terminent les ramifications de la tige, ou des épis placés à l'aisselle des seuilles supérieures; elles se composent chacune d'un calice régulier à quatre divisions plus ou moins profondes; d'une corolle de quatre pétales linéaires très-longs, quelquefois, mais rarement, soudes par leur base de deux étamines presque sessiles (rarement il en existe trois ou même quatre); le pistil offre un ovaire globuleux à deux loges contenant chacune deux ovules; le style est simple, terminé. par un stigmate bilobe; le fruit est une drupe peu charnue, ovoïde, allongée, souvent terminée en pointe, contenant un novau osseux à une ou à deux loges monospermes. Les espèces de ce genre sont des Arbrisseaux clegans, portant pour la plupart'de grandes et belles feuilles opposées; simples, caduques on persistantes.

On doit réunir à ce genre le Thoninia de Thumberg et de Limmé fils ; le

Linacieres de Swarts, auquel cet auteur donne pour ceractères: une cordle de quatre pétales et une baté bilocuplusieurs espèces de Chiomanthes, telles que Chionanthus compacts, Sw., et Chionanthus acuminata, avaient presque constamment une corolle formée de quatre pétales distincts. En second lieu le nombre des loges et des graines observé dans le fruit mur, est un des caractères les mois importans dans la famille des Jasminées, à cause de son extrême variable lité dans les espèces du même genre; et comme l'ovaire est constamment à deux loges dans tous les genres de cette famille à l'époque de la fécondation, il n'y a rien de surprenant que le fruit offre également deux loges dans quelques espèces du genn Chionanthe.

Pout-être devra-t-on également réunir au genre qui nous occupe ici le Magepea Guyanensis d'Aublet (Guy. p. 81, t. 31), malgré ses fleurs tétrandres. En effet tous les autres caractères le rapprochent du Chionanthus.

L'une des espèces de ce genre est cultivée dans les jardins où on la connaît sous le nom d'Arbre de neige, à cause de la belle couleur blanche de ses fleurs; c'est le Chionanthus virginiana, L., Arbrisseau de neof à dix pieds, qui est originaire de l'Amérique septentrionale. Il recherche les lieux humides, le bord des ruisseaux, et y forme des buissons épais. Ses féuilles sont opposées, ovales, aigues, d'un beau vert ; ses fleurs forment des espèces de grappes axillaires. On le multiplie, soit par le moyen de graines, soit par marcettes, soit enfin en le greffant sur le Frêne.

Le CHIONANTHE DES ANTILLES, Chionanthus Caribera, Jacq. Coll. 2, p. 110, t. 6, f. 1. Ce bel Arbrisseau, dont les feuilles sont coriaces et persistantes, ovales, acuminées, les grappes de ficurs terminales, porte aux Antilles, et surtout à la Martinique, le nom de Bois de fer, à cause de son extrême dureré.

[N. B.]

de l'ordre des Acéphales testacés, établi par Megerle (Nouveau Système de Conchyliotogie) aux dépens de celui des Vénus de Linné, et syant, suivant lui, pour caractères: coquille presque équivalve, un peu cordiforme, densaléesur-ses bords; la vulve et l'anus manifestes; les lèvres inclinées en avant; la charnière presque médiane, à quatre dents, sans aucune autre latérale.

Poli a décrit sous le nom de Calliste l'Animal de ces Coquilles. Megerle rapporte à ce genre vingt-une espèces rangées dans les deux sections suivantes:

† Coquilles épipeuses ou aiguillonnées en avant.

La Chiona dysera, Venus dysera, L., peut être considérée comme le type de cette division. Cette Coquille vient d'Amérique. Elle a éte figurée par Chemnitz (Conch. 6, tab. 98, fig. 237—290).

# Coquilles non épineuses.

Icivient se placer la Chionagallica, Venus gallica, L., figurée par Chemnitz (loc. cit., tab. 30, fig. 508—310). Cette espèce vit dans les mers de l'Europe et de l'Amérique. (AUD.)

\*CHIONILLE. MIN. (Pinkerton.) Syn. de *Flos-Ferri. V*. CHAUX CAR-BUNATÉE CONCRÉTIONNÉE. (B.)

CHIONIS. 018. Genre de l'ordre des Palmipèdes , d'abord établi par Forster. Caractères : bet dur, gros, conico - convexe, comprimé, fléchi vers la pointe ; base de la mandibule supérieure recouverte par un fourreau de substance cornée , découpé par-devant , garni de sillons longitudinaux ; mandibule inférieure lisse, formant un angle ouvert ; narines marginales, placées au milieu du bec, sur le bord de la substance cornée ; pieds médiocres; une très-grande partie du tibia emplumée ; doigts bordés d'un rudiment de membrane, celui du milieu et l'extérieur demi-palmes; l'intérieur ımi seulement vers la base à celui du milien; ailes médiocros, deuxième

rémige la plus longue; poignet tuberculé.

Une seule espèce compose de genre, et encore se trouve-t-alée assez rarement dans les collections, queique l'Oiseau vivant se rencontre fréquemment sur les rives de l'Océanie, où plusieurs individus, rassemblés en petites troupes, emploient paisiblement la majeure partie de leur existence à chercher dans le sable les petits Animaux marins que laisse la marée en se retirant, ou qu'y lancent les vagues. Les observations sur les mœurs et les habitudes particulières du Bec-en-fourreau sont encore trop bornées pour que l'on puisse donner de cet Oiseau une description complète; on ignore également tout ce qui, chez lui, a rapport à la reproduction. Forster a le premier fait connaître le Bec-en-fourreau qu'il a nommé Chionis; Latham en a depuis forme un genre auquel il a donné le nom de Vaginal; il l'a, ainsi que plusieurs autres ornithologistes, place dans l'ordre des Echassiers ; mais celui des Palmipèdes le réclame, queique les membranes qui unissent les doigts ne soient pas pleines et uniformes.

BEC-EN-FOURNEAU NÉGROPHAGE, Vaginalis Chionis, Lath., Chionis necrophagus, Vieill., Chionis Nova-Hollandiæ, Temm. Tout le plumage blanc; joues nues ou garnies de petites verrues jaunes on orangées; une grosse verrue brune au-dessus des yeux; gaîne cornée du bec jaune ou noire; tubercule du poignet noir. Longueur, seize à dix-fiuit pouces.

CHIOZZO. Pois. Syn, italien de Goujon. (B.)

\* CHIPA. BOT. PHAN. Syn. galibi d'Icica decandra. V. ICIQUIER. (B.)

CHIPEAU. ois. Espèce du genre Canard. V. ce mot. (B.)

CHIPITIBA. BOT. HHAN. (Surien.)
Syn. ceraïbe de Sapindus venosus,
Rich. V. Savonnier. (8.)

CHIPIU. ots. Nom donné à une petite famille d'Oiseaux granivores du Paraguay, et qui fait partie du genre Gros-Bec. V. ce mot. (DR..Z.).

CHIPOLIN OU CIPOLIN. GEOL.

V. MARBRE et STEATITE VERTE.

CHIPU. BOT. PHAN. 'Du Dictionnaîre de Déterville. Pour Chipa.' V. ce mot. (B.)

CHIQET ou CHIQUET. ois. Syn. languedocien de Grillon. V. ce mot.

CHIQUAHOHOHL. INS. Du Dictionnaire de Déterville. Pour Chiquantototl. F. ce mot.

CHIQUAQUATLI. ors. Même chose que Chiquatototl. V. ce mot.

CHIQUATOTOTL. 018. (Hernandez.) Et non Chiquahohohi. Espèce de Barge du Mexique imparfaitement connue. (B.)

CHIQUE. 188. On désigne sous ce nom un petit Insecte très-commun aux Antilles et dans l'Amérique méridionale. Les Brésiliens lui donnent le nom de *Bicho* , appliqué aussi à d'autres Insectes. Cet Insecte est le Pulex penetrans de Linne; il pourrait bien appartenir plutôt au genre Acarus qu'à celui des Puces. Quoi qu'il en soit, il est sort incommode à Rio-Janeiro : il penetre dans le tissu de la peau de la plante des pieds, s'y nourrit et y dépose ses œufs. Son introduction a lieu sans aucupe sensation douloureuse et sans changement de conleur à la peau. En peu de jours, la Chique commence à se développer et à se rendre sensible par une démangeaison, d'abord légère, plus vive ensuite, et qui finit par devenir insupportable. On ne voit, dès le commencement, qu'un petit point noir sur la partie qui sert de retraite à cet Insecte parasite. Il arrive souvent que la démangeaison se fait sentir au côté opposé à celui ou la Chique a manifesté sa présence. Au point noir succède une petite tumeur rougeâtre, ou bien de la couleur de la peau, lorsque l'Insecte est situé profondément. Elle acquiert en peu de temps le volume d'un pois, si on ne se hate d'extraire la Chique. En

perçant la peau qui rensuivre cett petite tumeur, on reconnaît facile ment une espèce de sac ou de globe pareil à un kyste, d'une couleur noi que ou brunâtre, et contenant un pu sanieux et un nombre infini de glo bules blancs, ovales-oblongs, qui m sont autre chose que les œufs de l'In secte.

Lorsque, par négligence, on laiss sejourner long-temps ce kyste, i s'ouvre spontanément, et donne lies à une plaie sur laquelle les œuss s répandent. De nouveaux insectes n tardent pas à se manisester dans le parties voisines, et il se forme de nouveaux ulcères dont la guérison est très - difficile, et quelquesois même impossible. On observe que les personnes, qui ont déjà eu cette incommodité, sont plus disposées l'éprouver de nouveau. Ceux qu' transpirent beaucoup des pieds y son moins sujets. Il est constant que ce Insecte préfère l'épiderme endurci de la plante des pieds et le voisinage des ongles; il est excessivement rare de le voir aux mains et à la face dorsal des pieds , à moins de la plus grand insouciance. Dans ces cas, les ulcères ne font que précéder la carie de os et la chute des orteils.

Le traitement consiste à déloger l'Insecte : on se sert d'une épingle pour ouvrir la peau, mettre le sac découvert, et le cerner soigneuse ment, en évitant de le percer. Le seul moyen de détruire la Chique es d'emporter tout le sac. S'il ne restai aucun œuf dans la plaie, la présence seule du kyste ou de ses débris suffi rait pour exciter une inflammation éry sipélateuse, et donner lieu à des ul cères de mauvaise nature. Les Nègre sont très-adroits dans cette opération qui peut être faite par le malade, c que les chirurgiens du pays ne pratiquent jamais. Après l'extraction, or applique sur la petite plaie du taba en poudre, de l'onguent basilie, d la pempiade mercurielle, de l'on guent gris, du Muriate mercuric doux et même du plâtre. On peut assure-t-on , au moyen de l'onguen hasilic, faire mourir et dessecher. l'Insecte saus causer aucune suppuration; mais il faut, pour cela, avoir soin d'employer ce remède de trèsboune heure. On préconise aussi l'eau mercurielle ou Nitrate de Mercure dissous dans l'eau. On conseille dans ce cas de percer le sac avec une aiguille trempée dans cette dissolution:

guille trempée dans cette dissolution: Gaimard, jeune médecin très-distingué, et qui a en la bonté de nous transmettre plusieurs renseignemens sur l'Animal curieux dont il est question, a vu à bord de l'Uranie, en rade de Rio-Janeiro, et que!ques jours après le départ (janvier 1818), plosieurs personnes affectées de Chiques. Le kyste, de la grosseur d'un petit pois, était blanchâtre et arrondi; les œuss qu'il contenait étaient agglomérés, ovales-oblongs et visibles à l'œil nu. Un des officiers eut des Chiques sans éprouver aucune espèce de démangeaison; mais ce cas est rare. F. PUCE. (AUD.)

CHIQUERA. ois. Pour Chicquera.

\* CHIQUICHIKITI. BOT. PHAN. (Surian.) Syn. caraïbe de Cacalia porophyllum. (B.)

CHIQUICHIQUI. BOT. PHAN. Nom de pays d'un Palmier indéterminé d'Amérique. (B.)

CHIR. BOT. PHAN. (Mentzel.) Syn. grec de Dipsacus fullonum. V. CAR-DÈRE. (B.)

CHIRADOLÈTRON. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Xanthium. (B.)

CHIRANTHODENDRON. BOT. FHAN. (Lescalier.) Syn. de Chairostemon. F. ce mot. (B.)

CHIRAYITA. BOT. PHAN. Nom de pays d'une Gentiane indéterminée d'Amérique, employée comme fébrifuge par les naturels du pays. (B.)

\* CHIRBAZ. BOT. PHAN. L'un des noms arabes de la Pastèque. (B.)

CHIRETTA. BOT. PHAN: Nom d'une substance ligneuse que les Indiens de Calcutta emploient comme sébriuge, et qui paraît être produite par un sous-Arbrisseau. Cette substance est jaunatre, recouverte d'un épiderme brunatre; elle est fortement amère. Son analyse chunique, faite par Lassaigne et Boissel, leur a donné: 1º une résine; 2º une matière amère, jaune foncé; 5º une matière colorante, jaune brunatre; 4º de la gomme; 5º de l'Acide malique; 6º des Chlorures de Potassium, Sulfate de Potasse et Phosphate de Chaux; 7º de la Silice; 8º des traces de Fer. (DR.Z.)

CHIRI. MAM. Mot malabare qui a été mal à propos donné comme celui de la Mangouste. V. ce mot. (B.)

CHIRICOTE. 018. (Azzara.) Espèce du genre Râle, Rallus Chiricote, Vieill. V. Rale. (DR.,z.)

CHIRIMOYA. BOT. PHAN. Syn. peruvien de Corossol, par corruption de Chirimolia. F. ce mot. (E.)

CHIRIPA. BOT. PHAN. Palmier épineux des bords de l'Orénoque qui pourrait bien appartenir au genra Cuphane ou Bactris. V. ces mots. (B.)

CHIRIPÉPÉ. 018. Et non Chinipèrde. Espèce du genre Perroquet, Fristacus Chiripepe, Vieill. V. Perroquet. (DR..S.)

\*CHIRIPIBA. BOT: PHAR. (Surian.)
Non caraïbe d'un Groton indéterminé. (B.)

CHIRIRI. 015. Espèce da genre Coua, Carcyzus Chiriri, Vieili. V. COUA. (DR..Z.)

CHIRIRIA. ois. Pour Chirivia. V.

\* CHIRIST. 013. Syn. vulgaire du Guignard, Charadrius morinellus, L. V. PLUVIER. (DR..2.):

CHIRITES. MIN. Stalactites qui affectent la forme d'une main. (E.)

CHIRIVIA. ois. Et non Chiriria. Syn. espagnol de Bergeronuette. V. ce mot. (DR..2.)

CHIRIVIA. BOT. PHAN. V. CANOI-RA. C'est aussi un synonyme espagnol de Panais. (B.)

CHIRL ou SCHIRL, MIN. Pour Schorl. F. ce mot.

CHIBOCENTRE. Chirocentrus. pois. Genre établi par Guvier, à la suite de la famille des Clupées, dens l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, et qui rentre dans la famille des Siagnotes de Duméril. Les Chirocentres, dit Cuvier (Regn. Anim., T. II, p. 178), ont, comme les Harengs, le bord de la machoire supérieure formé au milieu par les intermaxillaires, sur les côtes par les maxillaires qui leur sont unis ; les uns et les autres sont garnis, ainsi que la mâchoire inférieure, d'une rangée de fortes dents coniques, dont les deux du milieu d'en haut et toutes celles d'en bes sont extraordinairement longues ; leur langue et leurs aros branchiaux sont hérissés de dents en car-. des, mais ils n'en ont point aux pelstins ni au vomer. Au-dessus de chaque pectorale est une longue écaille pointue, et les rayons pectoraux sout fort durs; leur corps est allongé, comprime, wanchant en dessous; leurs ventrales extrêmement petites, et leur dorsale plus courte que l'anale vis-à-vis de laquelle elle est placée ; l'estorac est un long sac grêle et peintu ; le pulore près du cardia ; la vessie matatoire longue et étroite. L'on n'a pas obsurvé de cocum. Une seule espèce temstitue jusqu'ici le genre qui nous occupe, c'est le Sabran de Commerson. Elle a été distraite du genre Esoce où Lacépède l'avait placee, en la mentionnant sous le nom d'Esoce Chirocentre (Pois., T. v, p. \$17). Elle était le Clupea Dorab de Forskalh (Faun. Arab. nº 108) et de Smelin (Syst. Nat., T. 1, 1406). Le Chirocentre est un Poisson de la mer Rouge et des mers de l'Inde, de forme linéaire, revêta d'écailles entières qui se détachent aisément, dont le dos est d'un blen brunstre. Le vertex est plane, l'iris argentée, la ligne laterale droite, la caudale bifide jusqu'an base, D. 17, P. 14, V. 7, A. 54.

\*CHIROCISPIDALE. unuar. Geore établi par Bénédict Prévost ( Jeursal de physique, T. 1711, juillet 1803, p. 57-54 et 89-117) sur une espèce de Branchiopode à laquelle il a ctu reconnaître des caractères propres, et qui en présente, il est vrai, d'assez singuliers. Nous rapportous cette espèce au genre Branchipe, V. ce mot, et nous la croyons la même que le Branchipe paludeux, Cancer paludoeus de Müllor. (AUD.)

CHIROCERE. Chirocera. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Pupivores, tribu des Chalcidies, établi par Latreille (2º édit. du Nouv. Dict. d'hist. nat. T. v1, p. 544) sur une espèce trouvée par Léon Dusour aux îles d'Hyères. Co nouveau genre est très-voisin de celui des Chalcis et n'en diffère que par ses antennes dont les sept derniers articles, à partir du troisième, se prolongent d'un coté en forme de rameau ou en mamière de peigne. L'espèce rapportée par Dufour ressemble beaucoup au Chalcis rusipes d'Olivier (Encycl. méthod.) (AUD.)

CHIROMYS. MAM. Pour Cheiromis. V. ce mot.

CHIRONE. Chironia. BOT. PHAN. Genre de la famille des Gentianées et de la Pentandrie Monogynie de Linné. Ce célèbre naturaliste ayant désigné sous ce nom générique un groupe de Plantes indigenes, pour la plupart, du cap de Bonne-Espérance, et lui ayant assigné, parmi ses caractères , celui d'avoir les anthères roulées en spirale après la floraison , presque tous les auteurs, s'arrêtaint à cette seule considération, ont placé dans le genre Chironia des Plantes qui se tapportent à d'autres genres connus, ou qui en forment de particuliers. Dans le petit nombre de Chirones décrites par Linné, il en est même qui sont susceptibles d'eu être détrobées pour être réunies à d'autres genres. Tous les botanistes conviennent que la présence d'un semi caractère me suffit pas pour sutoriser à placer use Plante dans tel genre conna, puisqu'il faut en outre des relations alus aconoucées dans toutes ses parties, avec celles du genre ou on veut l'intercaler. Ainsi, les Gantian**a Centauri**um , G. spicata , G. maritime, L., que Smith et De Candalle ont placées parmi les Chirones, forment un petit genre très-naturel, indiqué anciennement par Reneaume sous le nom d'Erythreea, et bien caractérisé par le professeur Richard, dans le Synopsis de Persoon, mais où se trouvent décrites des espèces apportenant à d'autres genres. V. à ce sujet le mot Enythrée. Toutes les Chirones de l'Amérique septentrionale, décrites par Michaux, appartiennent au genre Sabbatia que Pursh et Nuttali out établi et caractérisé d'après les indications d'Adanson. Les Sabbatia, par leurs affinités avec les Chlora, les Chironia et les Erytarms; réunissèlu intimement ces divers genres en une section de la famille des Gentianées. Le Chironia trinervie, Liu. (Zeyl., p. 90), nous paraît devoir être rapporté au genre Sebea de Brown, composé des Exacum albens, cordatum, etc. Il a le port de ces dernières Plantes, et les sepales du calice ailés. Cette Plante, de l'île de Ceylan , est figurée dans Burmann (Zeyl., t. 67) et conservée dans son herbier, que possède à Paris M. Beni. Delessert, sous le nom de Lysimachia fulio sinuato talyte carinato, etc. Enfin le fruit du Chironia baccifera étant, comme l'indique le nom spécifique, une baie au lieu d'être une capsule, et cette Plante présentant en outré des différences d'avec les Chirones dans son calice et son stigmate, Monch a proposé d'en faire le type d'un nouveau genre auquel il donne le nom de Ræslinia.

Si nous adoptons les principaux retranchements que nous venons d'indiquer, le genra Chirbuia se trouve réduit à un petit nombre d'espèces, tel, à peu, d'exceptions près, que l'avait constitud Liané. Il se reconnaîtra aux caractères suivans: eslice à cinq sépules evales et arrondis à leur, sommet, terminés par pue pointe courte, et sondés jusqu'à la moitié de leur hauteur; corolle à cinq pétales, soudes inférieurement en un tube court presque cylindrique, et appliqué sur l'ovaire, séparés supérieurement, et s'évasant en un limbe trèsgrand, à divisions arrondies , obtuses et vivement colorées; cinq étamines alternes avec les pétales, insérées 🛓 l'angle de division de ceux-ci, dont les filets sont courts et les anthères , d'abord adnées, beaucoup plus longues que les filets, à quatre valves biloculaires, s'ouvrant par deux sutures latérales, se roulent en spirale après la floraison ; ovaire ovoïde surmonté par un style décliné assez long et par un stigmate capité; capsule ovée, formée de deux valves dont les bords sont tellement rentrans à l'intérieur dans quelques espèces, qu'ils partagent le fruit en deux ou quatre loges; c'est en cc seus qu'il faut entendre l'expression de Perfcarpium 4-loculare, assignée par Persoon comme caractère des Chironia. D'après Gaertner, le fruit du Chironia frutescons, L., est une baie de mêine que celle du Ch. baccifera, seulement un peu plus petite. Si la consistance du fruit se trouve la même dens deux Plantes supposées de genres distincts, elle ne peut scrvir de caractère générique, et, en conséquence, le gence Rœslinia de Mœnch deviendrait inadmissible.

Les Chirones habitent la partie la plus australe de l'Afrique, depuis le cap de Bonne - Espérance jusqu'au nord du pays des Hottentots. Il paraît que, de même que nos Gentianes europécnnes, elles se plaisent dans les pâturages élevés des montagues. On donne en effet pour stations à ceitaines espèces le sommet de la montagne de la Table , les montagnes des Hottentots, les collines du Cap, etc. Un petit nombre d'espèces ont été transportées dans les jardins d'Europe où leurs fleurs, d'un rose vif, imitent celles de la Pervenche rose de Madagascar. Elles exigent une terre légère, comme le tarresp de bruyère; une chalcur pas trop élévée, mais pas non plus au-dessous de celle des

serres tempérées ou de l'orangerie. Leur culture n'est pas facile, et, en général, il est difficile de les conserver long-temps, parce qu'il leur faut, avcc une chaleur moyenne, beaucoup d'air et de lumière. Elles ne peuvent en esset supporter l'air stagnant des serres ordinaires. Les arrosemens doivent être peu fréquens, et leurs semis demandent une attention soutenue pour qu'ils réussissent. Malgié l'embarras que causent tous ces soins, les Chironia frutescens et linoïdes, L., sont assez répandues, et leur prix est peu élevé comparativement à celui de Plantes infiniment moins agréables. La première est un sous-Arbrisseau à feuilles pubescentes, ainsi que toutes les parties de la Plante. Ventenat a décrit et figuré ( Hort. Cels., T. 31), sous le nom de Chironia decussata, une espèce plus belle encore que le Chironia frutescens, et tellement semblable à cette dernière Plante dans toutes ses parties, que nous avons peine encore à ne pas la considérer comme une simple variété. Dans ces deux Plantes, l'estimable botaniste iconographe Turpin a signalé un nouvel organe, auquel il donue le nom de phycostème, et qui nous paraît être un disque glanduleux, répandu sur le calice, avant de l'analogie avec celui qu'on remarque à l'intérieur du calice des Rosacees. (G..N.)

CHIRONECTE. Chironectes. мам. Genre carnassier de la famille des Marsupiaux, établi par Illiger sur une espèce de Didelphe aquatique, dont on a fait aussi une Loutre.

Cette espèce a dix incisives en haut, huit en bas, deux canines à chaque machoire; nombre indéterminé de molaires; le muscau est pointu; les yeux tournés de côté; oreilles nues et membraneuses; tous les pieds ont cinq doigts, les postérieurs seuls sont palines avec le pouce sans ongle ; la plante du pied porte à terre dans la marche; tous les autres doigts ont des ongies aigus et recourbés. La quene est cylindrique, ccailleuse, Meigen (loc, cit. t. 2, fig. 6) en dont

longue et préhensible. Les fenn ont une poche abdominale qui n que aux males.

On en connaît une seule espèce Le Chironecte Y Apok, petite L tre de la Guiane, Buff., Supp., T. pl. 22; Lutra minima, Zimin., Die phis palmata, Geoff. D'à peu près pied de long ; la queue a six ou s pouces; la tête est pointue, le m scau fin , oreilles grandes et nues ; queue est nue, la peau en est ric comme du chagrin; elle est plate dessous; six grandes taches symét ques d'un brun noirâtre règnent long du dessus du corps, sur un fo gris-jaunâtre : de ces taches, trois succèdent depuis le museau jusqu l'épaule, les deux autres flanque le dos, la sixième est sur la croupe et s'étend jusqu'à la base de la que et sur le dehors des cuisses; une t che blanche derrière chaque cei tout le dessous du corps blanc; p lage doux, laineux près du corps, traversé par des soies assez roides.

D'après une note de Langsdor (Mammal., p. 262), ce savant Russ a trouvé près de Rio-Janeiro un Chi ronecte de deux pouces de long, che qui le pouce de derrière était compri dans la palmure, à queue velue ( non prenante, à pelage très-doux c d'un gris uniforme, marqué de deu bandes en travers des lombes. Il vi vait au bord des ruisseaux dans le forets, et nageait bien. (A.D..NS.)

CHIRONECTE. Pois: Sous-geni de Lophies. V. ce mot.

CHIRONOME. Chironomus. 1NE Genre de l'ordre des Diptères établ par Meigen aux dépens des Tipules et reuni par Latreille (Regn. Anim de Cuv. ) aux Tanypes.. L'auteur di genre (Descript. syst. des Diptère d'Europe, T. 1er, p. 18) décritsoixant quinze espèces. Parmi elles, nous d terons les Chironomes plumeux, Chil plumosus, Fabr.; annulaire, Tipa la annularia, Degéer, Bosc; bossul Tipula gibba, Fabr., ou la Coretha gibba de Latreille (Considér, génér.)

une bonne figure; V., pour quelques autres espèces et pour la description generique, le mot TANYPE. (AUD.)

CHIRONIUM, BOT. PHAN DOUX Laserpititifi et un Panais ont été regardés comme la Plante qui porte ce nom dans Dioscoride et dans Theophraste. Il a aussi été étendu à l'I*nula Helenium* ainsi qu'à un Hélianthème.

\* CHIRONS-NATTER OF COU-LEUVRE CHIRON. REPT. OPH. Syn. de Coluber fuscus.

CHIROPTERES. MAM. Pour Cheiroptères. V. ce mot.

CHIROSCELE. Chiroscelis. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Mélasomes , établi par Lamarck (Ann. du Mus. d'hist. nat. T. 111, p. 260) sur un Insecte rapporté de la Nouvelle-Hollande et ayant, suivant lui, pour caractères : antennes moniliformes, composées de onze articles, le dernier plus gros et en bouton; lèvre supérieure plate, saillante, arrondie, entière ; le dernier article des palpes antérieurs plus grand et sécuriforme. Menton très-grand, en cœur, fortement échancré, cachant la base des palpes; corselet bordé, tronqué aux deux extrémités et separe des élytres par un étranglement; élytres connées. La forme générale du corps rapproche les Chiroscèles du genre Ténébrion, mais ils s'en distinguent par les antennes et par les deux jambes antérieures qui offrent des dentelures au côté externe ; sous ce dernier rapport, ils avoisinent les Erodies dont ils different cependant par leur corps étroit et allongé. L'espèce décrite par Lamarck, et qu'il a figurée (loc. cit., pl. 22, fig. 2), est encore remarquable par deux taches rousses, formant comme deux lacunes particulières, situées, une de chaque côté, sur le second anneau de l'abdomen. Ces taches sont ovales, et la peau dans cet endroit paraît membranense plutôt que corrace ou cornée;

l'une et l'autre sont convertes d'un duvet très-fin; et comme elles ne consistent pas en une seule différence de coloration, mais qu'elles-ont une nature toute particulière ; ne ressemblant en rien à celle des tegumens, Lamarck pense qu'elles servent 🖈 👊 elques fonctions de l'Animal, peut-être bien à la transmission d'une lumière phosphorique. Cette espèce porte, à cause de cette particularité," le nom de Chiroscèle à deux lacunes, Ch. bifenestrata, Lam.

Fabricius a décrit, sous le nom de Tenebrio digitatus, un Insecte de la côte d'Angola et de la Guinée, qui, suivant Latreille, doit être rapporté au genre Chiroscèle. Cette espèce faisait partie de la collection de Du-(AUD.)

fresne.

CHIROTE. Chirotes. REPT. SAUN. Ce nom, formé d'abord par le savant Duméril pour désigner, dans ses Leçons, un genre de Saurien que caractérisent deux membres antéricurs seulement, doit être préféré à celui de Bimane qu'ont donné d'autres naturalistes an même Animal. La qualification de Bimane suppose deux mains : or , les organes de la locomotion dans un Lézard ne sauraient être des mains, dans le sens rigoureux qu'on attache à ce mot, et qui emporte avec lui l'idée du principal moyen par lequel le tact s'exerce. Les vrais Bimanes composent d'ailleurs un ordre de Mammifères dont il a déjà été question, et dans lequel l'Homme marche en tête des autres Animaux, non comme roi; non comme but de la création, mais comme plus compliqué dans son organisation. Schneider avait designel Animal qui nous occupe par le nom de Chamesaura, qui n'est pas moins vicieux que Bimane. Les caractères du genre Chîrote consistent dans une tête ronde, obtuse, à peine distinguée du corps par une simple ride, ayant des écailles polygonales; grandes, peu nombreuses; narines et yeux peu prononcés; les mâchoires presque égales ; corps long ; cylindrique , revêtu de grandes écailles verticillées,

quadrilatères, semblables sur le dos et sous le ventre : deux pates antérieures seulement, très-rapprochées de la tête, épaisses, garnies de cinq doigts ongulés et distincts; queue obtuse. Cuvier place le genre Chirote vdans la famille des Scincoïdiens et le , dernier de tous. En effet ce n'est presque plus un Lézard, et dans le temps que les formes extérieures suffisaient pour déterminer, aux yeux des natu-Talistes superficiels, le rang qu'occupe chaque être dans l'ordre de la nature. il n'y avait pas plus de raison pour maire du Chirote un Lezard qu'un "Serpent. Quoi qu'il en soit, Oppel, ch adoptant ce genre, l'a place parmi les Chalcidiens, petite famille qui

renferme les derniers Scincoïdiens,

qu ceux qui n'ont qu'une paire de

pates, soit antérieures, soit posté-

ricares: Une seule espèce de Chirote, Chirotes mexicanas, Dumér., nous est jusqu'ici connue. Lacépède la décrivit le premier sous le nom de Gannelée (Ovip., p. 61, 5, pl. 41). La figure qu'il en donna est reproduite dans l'Encyclopédie par ordre de matières : c'est le Lacerta lumbrico des de Shaw, le Bipède cannelé de Daudin, enfin le Chamesaura propus de Schneider. Cet Animal se trouve au Mexique. Mocino en rapporta de fort beaux individus dont il donna plusieurs à Du-'meril, et dont il nous avait enrichi 'hous-même quand nous connûmes cet aimable et respectable savant à Madrid. Le Chirote du Mexique a huit à dix pouces de longueur; sa grosseur n'excède pas celle du petit doigt; il est revêtu d'environ deux cent vingt anneaux, ou plutôt demianneaux qui, se joignant sur les côtes fort exactement, y forment deux · lignes longitudinales. Deux lignes de pores règnent au-devant de l'anus; la langue peu extensible est terminée par deux petites pointes cornées. Le 'typan', invisible au dehors, est re-Convert par la peau. Sa couleur, qui esteelle de la chair, sa forme, son aspelcolud seul grand poumon comme les Serpens, en seraient un Amphis-

bène en diminutif, si la nature me lui eût accordé deux pates. (B.)

CHIROTHECA POLYP. Rumph a décrit sous ce nom le Spangia villosa de Pallas ou Eponge de neuse de Bosc. (LAM.X.)

CHIRPUIS. BOT. PHAN. Syn. de Sium sisarum, L., selon le Dictionnaire de Déterville. V. CHERVI. (B.)

CHIRQUINCHUM, CIRQUINSON ET CIRCUINÇA. MAM. Syn. du Tatou à six bandes ou Encoubert. (E.)

CHIRRI ou CHIRIRI. ors. Espèce du genre Coua, Coccisus Chirri, Vieill. V. Coua. (DR..z.)

CHIRURGIEN. 018. (Brisson.) Syn. de Sucana. V. ce mot. (DR..z.)

CHIRURGIEN. Pois, Espèce d'Acanthure. F. ce mot. (B.)

CHISMOBRANCHES. MOLL. Ordre ctabli par Blainville, et dont les
caractères sont d'avoir une cavité respiratoire contenant des organes de la
respiration non symétriques, et communiquant avec le fluide ambiant par
une simple fente placée entre le bord
antérieur du manteau et la partie supérieure du dos de l'Animal. Cet ordre comprend quatre familles désignées sous les noms de Mégastomes,
Hémicyclostomes, Cyclostomes et
Gonioctomes. (AUD.)

CHISMOPNES. POIS. Duméril (Zool. anal., p. 105) donne ce nom, qui signifie respirant par une fente, à sa troisième sumille des Poissons, qui constitue en nieme temps le second ordre qu'il établit dans la classe des Poissons; il la caractérise ainsi : Poissons cartilagineux, sans opercule, mais à membrane aux branchies; ouverture des branchies en sente sur les bords du cou; quatre nageoires paires. Les Baudroies que l'auteur sépare des Lophies , celles-ci, les Ba-Listes et les Chimères, parmi lesquelles Duméril mainpremait sucore le genre Callorhynque, constituent la famille des Chismopres qui rentre tout entière parmi les Plectognathes et les Acanthopterygiens de Cuvier.

CHISSIPHUINAC ET HACCHI-QUIS. BOT. PHAN. Nom de pays du Monnina salicifolia de la Flore du Pérou. (B.)

CHITAN. BOT. PHAN. Syn. espagnol de Fraxinelle. (B.)

\*CHITINE. cHIM. Substance nouvelle découverte par Auguste Odier (Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, T. 1er, p. 29) dans les élytres et autres parties solides des Insectes. Elle constitue la base et environ le quart de ces enveloppes qu'on avait considérées jusqu'à ce jour comme analogues à la matière cornée des Animaux vertébrés. On l'obtient en traitant les élytres par la Potasse à chaud ; elle est par conséquent insoluble dans cet agent qui ne fait que la priver des autres matières animales qui l'accompaguent. C'est là un premier caractère qui permet de la distinguer de beaucoup d'autres corps, tels que la corne, les cheveux, l'épiderme, lesquels sont solubles dans la Potasse. La Chitine offre encore pour caractères, d'être soluble dans l'Acide sulsurique à chaud, de ne point jaunir dans l'Acide nitrique, de brûler sans se fondre, c'est-à-dire en laissant un charbon qui conserve la forme de l'organe dont il provient ; enfin de ne point contenir d'Azote. Par ce dernier caractère, elle se rapproche des substances végétales, et l'auteur la compare sous ce rapport au Ligneux.

Les membranes des ailes ne sont formées que de Chitine, et les nervures qui sont plus solides sont de la même nature que les élytres, c'est-àdire qu'elles contiennent, outre la Chitine, 1° de l'Albumine; 2° une matière extractive soluble dans l'eau; 3º une substance animale brune, soluble dans la Potasse et insoluble dans l'Alcohol; 4° une huile colorée soluble dans l'Altohol; 5° enfin, trois sels qui sontle sous-Carbonate da Potasse, le Phosphate de Chaux et le Phosphate de Fer.

Thouyenel, Beaupoil et Robiquet ont trouvé, dans leur analyse des Can-tharides, une matière parenchymateuse. Elle n'est autre chose que la Chitine.

Auguste Odier a retrouvé la Chitine dans la carapace des Crustacés, et il se propose de la rechercher dans l'enveloppe des Mollusques et des Zoophytes. (AUD.)

\* CHITINI. BOT. PHAN. Même chose que Chatini. V. ce mot. 4 (B.)

CHITINN. MIN. On soupconne que la pierre qui portait ce nom chezles anciens était le Péridot. V. ce mot.

\* CHITISA. BOT. PHAN. V. CHATHETH.

CHITNIK OU SHITNIK. MAM. Syn. russe de Hamster. (A. D. Ns.)

CHITON. MOLL. V. OSCABRION.

CHITONIER. MOLL. Animal de l'Oscabrion. V. ce mot. (B.)

CHITOTE. MAM. (Barbot.) Quadrumane d'Angole, qui est probablement un Maki. (B.)

CHITRATIA BT CHYTRACULIA.
BOT. PHAN. V. CALYPTRANTHES.

CHITRAM OU KITRAN. BOT. PHAN. Syn. arabe de Cèdre. V. ce mot et MELESE. (B.)

CHIT-SE. BOT. PHAN. V. CHIN-QUIES.

CHIU ov CHUY. 018. Syn. du. Guirnegat, Emberiza brasiliensis, L.; au Paraguay. V. GROS-BEC. (DR. E.)

CHIUCUMPA. BOT. PHAN. Même chose que Chinchilculma. V. ce mot. (B.)

\* CHIULO. 01s. Syn. italien de la Maubèche, Tringa Canutus, Gmel. V. BECASSEAU. (DR. Z.)

CHIURE DE PUCE. MOLL. Nom vulgaire et marchand d'une Auricule de Lamarck. (8.)

Coquille du genre Olive. F. ce mot.
(8!)

CHIVAFOU. BOT. PHAN. Vieux nom français du Berberis vulgaris. (B.)

CHIVEF. BOT. PHAN. Syn. persan de Figuier, étendu par quelques botanistes anciens à un Arbre qui pourrait bien être le Papayer. F. ce mot. (B.)

CHIVES. BOT. PHAN. Même chose que Cives. V. ce mot. (B.)

\* CHIVI. 018. Espèce du genre Sylvie. V. ce mot. (DR..Z.)

CHIVIN. 018. Syn. vulgaire du Bec-Fin Passerinette, Motacilla Passerina, L. V. Sylvik. (DR. Z.)

\* CHIVINO. ois. Syn. italien du Scops, Strix Scops, L. V. CHOUETTE.
(DR.Z.)

\* CHI-XAC ET CAY-BAON. BOT. PHAN. Même chose que Chi-ken chez les Cochinchinois. F. CHI-KEN. (B.)

\* CHLAEN. 018. Syn. helvétien de la Sittelle, Sitta europæa, L. V. Sit-TELLE. (DR. 2.)

CHLÆNIE. Chlænius. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établi par Bonelli dans Observations entomologiques (Mém. de l'Acad. des sc. de Turin), adopté par Latreille qui leplace (Règn. An. de Cuv.) dans la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, section des Féronies, entre les genres Epomis et Oode. Les Chlænies ont les palpes extérieurs filiformes, le dernier des maxillaires cylindrique et le même des labiaux en cône renversé. Les Insectes propres à ce genre ont tous, dans le sexe mâle, les articles dilatés des tarses antérieurs garnis, en dessous, d'une brosse très-serrée et sans vide. Par-là ils se rapprocheut des Callistes, des Epomis, des Dinodes et des Oodes, et s'éloignent au contraire des genres Dolique, Pla-Ivne, Anchomène et Agone. On peut rapporter à ce genre les Carabes festions de Fabricius, figuré par Panzer (Fauna Ins. Germ. fasc. XXX, fig. 15), spoliatus, Fabr. et Panzer (loc. cit. fasc. xxx1, fig. 6), sonatue, Pan-

zer (loc. est. fasc. xxx1, fig. 7, et Krit revis: fasc. 1, fig. 39), vestitus, Fabr. et Panzer (loc. cit. fasc. xxx1, fig. 5), holosericeus, Fabr. et Panzer (loc. cit. fasc. x1, fig. 9), enfin le Carabus cinctus, Fabr., représenté par Herbst (Arch., p. 135, n° 26, tab. 29, fig. 7) et qu'il ne faut pas confondre avec le Carabus cinctus de Rossi. (AUD.)

CHLAMYDE. Chlamys. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Knoch ( Neue Betrage zur insectenkunde, p. 122) aux dépens des Clythres de Fabricius, et adopté ensuite par Olivier et Latreille. Ce dernier entomologiste (Consid. génér., p. 238) le range dans la famille des Chrysomelines, et lui assigne pour caractères : antennes en scie, courtes, se logeant dans des rainures de la poitrine; palpes labiaux fourchus. Les Chlamydes appartiennent ( Règn. Anim. de Cuv. ) à la famille des Cycliques , tribu des Chrysomelines, et sont placées à côté des Clythres dont elles diffèrent par leurs palpes labiaux qui paraissent fourchus à cause du prolongement de l'extrémité du second article formant saillie au-delà de l'origine de l'article suivant. Elles ressemblent aussi aux Gribouris sous plusieurs rapports, et s'en distinguent cependant par leurs antennes courtes et en scie. Du reste, leur corps est raboteux, raccourci et couvert de tubérosités : il offre le plus so**uve**nt **des c**ouleurs métalliques très-brillantes; la tête est enfoncée dans le prothorax, et les yeux sont, comme ceux des Gribouris, répiformes ou marqués antérieurement d'une entaille assez profonde: le prothorax est court, presque aussi large que les élytres, et muni d'un petit rebord lateral; l'écusson est petit, et paraît carré ou même un peu plus large à son extrémité qu'à sa base: les élytres embrassent l'abdomen par les côtés, et sont coupées comme lui carrement en arrière; les pates sont courtes, et se replient dans les enfoncemens qui se trouvent de chaque côté de la poitrine et du corselet; le pénultième article des tarses est bilobé. On ne connaît ni la manière de vivre, ni les métamorphoses de ces Insectes qui sont très-recherchés par les collecteurs, é et qui sont tous originaires de l'Amérique.

Knoch (loc. cit.) a décrit et figuré deux espèces: la Chl. tuberosa (tab. 4, fig. 1, 2), et la Chl. foveolata (tab. 4, fig. 9). Olivier (Coléopt., T. v, p. 876) en mentionne et en représente quatre sous les noms de monstrosa, plicata, gibbera et difformis. Ces espèces, à l'exception de la dernière, avaient été rapportées par Fabricius au geare Clythre. On peut y ajouter encore son Clythra cristata. Kirby (Linn. Soc. Trans., T. XII, p. 446) a décrit, sous le nom de Chl. Bacca, une espèce nouvelle trouvée au Brésil. (AUD.)

\*CHLAMYDIA. BOT. PHAN. Sous le nom de Chlamydia tenacissima, Gaertner a décrit et figuré le fruit du Lin de la Nouvelle-Zélande, Phormum tenax de Forster. Cette secondedénomination n'ayant pas prévalu, ce geure sera décrit sous son nom antérieur. V. PHORMION. (G.N.)

CHLAMYS. INS. V. CHLAMYDE.

\* CHLAMYSPORUM. ROT. PHAN. Ce genre, établi par Salisbury, est le même que le Thysanothus de R. Brown, qui, dans le Prodrom. Floræ Nov.-Hollandiæ, en a décrit dixneul espèces et donné d'excellens caractères génériques. V. THYSANOTHE. (G.N.)

\* CHLÉDIPOLE. BOT. CRYPT. Pour Chlépidole. V. ce mot.

(LAM..X.)

CHLEDRISTOME. Chledristomus.
MOLL. Rafinesque établit sous ce nom
un genre voisin des Ascidies, que caractérise un corps plane à quatre bouches supérieures saillantes, ridées en
étoiles. Il n'en mentionne qu'une espèce des mers de la Sicile.

(B.)

CHLENACEES. Chlanacea. Bor. PHAN. Dans son Histoire des Vègétaux recueillis aux îles australes d'Afri-

que, Aubert Du Petit-Thouars a proposé d'établir une famille particulière pour quatre genres nouveaux qu'il a observés, et auxquels il a donné les noms de Sarcolæna, Schizolæna, Leptolæna et Rhodolæna. L'un des caractères les plus saillans de cette nouvelle famille, consiste dans un involucre contenant une ou plusieurs fleurs. Chacune d'elles offre un calice persistant à trois divisions très-profondes, une corolle formée de cinq pétales, quelquesois réunis et soudés par leur base en un tube, de manière à former une corolle monopétale. Les étamines sont tantôt déterminées, au nombre de dix, tantôt indéterminées. Leurs filets sont grêles et naissent d'une sorte de godet qui embrasse la base du pistil. Celui-ci offre un ovaire libre, surmonté d'un style et d'un stigmate trilobe. Le fruit est toujours une capsule plus ou moins globuleuse, enveloppée dans l'involucre qui devient épais. Cette capsule présente trois loges contenant chacune une ou deux graines; elle s'ouvre en trois valves septifères; rarement elle ne présente qu'une seule loge et qu'une scule grame par suite d'avoriement. Ces graines sont renversées; elles contiennent un embryon à cotylédons foliacés et un peu ondulés, renfermé dans un endosperme corné.

Les Végétaux, qui forment cette petite famille, sont des Arbrisseaux ou des Arbustes, portant des feuilles alternes, simples, entières et munies de stipules. Leurs fleurs, quelquefois très-grandes et fort élégantes, sont réunies à la partie supérieure des ra-

meaux.

Ces quatre genres, dit Du Peut-Thouars, entrent bien dans la Monadelphie du système de Linné; mais le Leptolæna appartient à la Décandrie, et les trois autres à la Polyandrie. Ce caractère de Monadelphie appartient à plusieurs familles; la plus remarquable est celle des Malvacées, et ces nouveaux genres paraissent s'en rapprocher. Leur involucre peut être comparé au calicule qu'on observe dans beaucoup de genres de cette famille; la réunion des étamines n'est pas exactement semblable, car dans le plus grand nombre des Malvacées, les filamens même sont réunis en tube, au lieu qu'ici ils partent d'un tube distinct. La forme de la capsule s'accorde assez, mais la position des graines est différente. Elles sont en général redressées dans les Malvacées, et renversées dans les Chlénacées, qui, par ce caractère, se rapprochent des Tiliacées.

Jussieu ne partage pas entièrement l'opinion du savant Du Petit-Thouars relativement aux affinités de cette nouvelle famille. Il lui trouve beauconp plus d'analogie avec les Ebenacées et en particulier avec la nouvelle famille des Styracinées, établie par Richard, dont elle ne diffère essentiellement que par la piésence de

l'involucre.

Cette famille n'est, ainsi que nous l'avons dit précédemment, composée que de quatre genres, savoir :

Etamines au nombre de dix.

Leptolæna; Du Petit-Thouars. Etamines nombreuses.

Sarcolæna, Id.—Schizolæna, Id. —Rhodolæna, Id. (A.R.)

., \* CHLEPIDOLE. Chlepidola. Bot. capres. (Chaodinées?) Genre de Plantes marines, propose par Rafinesque qui lui donne pour caractères: corps gélatineux de formes diverses, offrant à sa surface des rides ou sillons fructifères épars. - Nous ne connaissons aucune production marine parmi les espèces végétales à laquelle ce caractère puisse se rapporter; nous ne le trouvons que dans quelques Alcyons desséchés et informes, de sorte que l'on est forcé de s'en rapporter à Rafinesque pour ce genre comine pour tant d'autres qu'il a décrits un peu trop laconiquement. Ce naturaliste indique deux espèces de Chlépidoles: la première le Chlépidole tubuleux, · la seconde le Chlépidole lobé. L'un et l'autre sont des côtes de Sicile.

(AAMITTO)

" CHLIDONIE. Chlidonia. INF ..

Savigny donne ce nom à un Animal qu'il regarde comme un Polypier, et qu'il nous semble le Vorticella Potypina des auteurs; il est figuré dans le grand ouvrage sur l'Egypte. Bory de Saint-Vincent le rapporte a sa classe des Psychodiaires. V. ce mot. (LAM.X.)

CHLOANTHE. Chloanthus. BOT. PHAN. Robert Brown appelle ainsi un genre nouveau de la famille des Verbénacées, auquel il assigne les caractères suivans : calice campanulé, à cinq divisions égales et foliacées; corolle tubuleuse à deux lèvres, ayant la gorge dilatée, la lèvre supérieure bifide, l'inférieure à trois lobes, dont le plus grand est celui du milieu; quatre étamines didynames, saillautes; un stigmate à deux divisions aiguës, et pour fruit une drupe contenant deux noyaux à trois loges monospermes, celle du milieu étant · vide.

Ce genre se compose de deux espèces originaires du port Jackson à la Nouvelle-Hollande. Ce sont deux petits Arbustes pubescens, ayant des feuilles opposées, simples, décurrentes et linéaires. Les fleurs sont jaunes, portées sur des pédoncules solitaires et axillaires. (A. R.)

\* CHLOE. Chloeia. Ann. Genre de l'ordre des Néréidées, famille des Amphinomes, fondé par Savigny (Syst. des Annelides, p. 14 et 58), et ayant pour caractères distinctifs: branchies supérieures en forme de feuilles tripinnatifides, écartées de la base des rames, existant sans interruption à tous les pieds; cirres existant aussi à tous les pieds, et en outre un cirre surnuméraire aux rames supérieures des quatre à cinq premières paires de pieds; antennes extéricures et mitoyennes subulées, l'impaire de même; point de mâchoires; trompe pourvue d'un double palais inférieur et de stries dentelées.

Les Chloés ont le corps plutôt oblong que linéaire, déprimé et forme de segmens médiocrement nombreux. La tête est bifide en dessous.

et garnie en dessus d'une caroncule verticale, comprimée, libre et élevée à son extrémité postérieure ; la bouche se compose d'une trompe pourvue à son orifice de deux doubles lèvres charnues, et, plus intérieurement, d'une sorte de palais inférieur, ou de langue épaisse, susceptible de se plier longitudinalement, et marquée de stries saillantes, obliques, finement ondulées. Les yeux sont distincts, nombre de deux, séparés par la base antérieure de la caroncule. Il existe des antennes complètes, divisées en mitayennes, impaires et exterieures. Les mitoyennes paraissent très-rapprochées, placées sous l'antenne im paire et composées de deux articles, le premier très-court, le second allongé, subulé. L'antenne impaire et les antennes extérieures sont en tout semblables aux mitovennes. Les pieds sont à rames peu saillantes, la rame dorsale étant pourvue de soies simplement aiguës, et la rame ventrale de soies terminées par une pointe distincte. On remarque des cirres trèslongs, déliés à la pointe, peu inégaux; le supérieur sortant d'un article cylindrique ; l'inférieur d'un article globuleux; ce dernier plus court. Enfin, comme nous l'avons dit aux caractères génériques, il existe un petit eirre surnaméraire.

La dernière paire de pieds consiste en deux gros styles cylindriques, terminuax l'Lies branchies se trouvent erre inserrées sur les côtes du dos près de la basé supélieure des rames dorsales, et elles consistent chacune en une seuille tripinnatisse inclinée en

arrière. 🖰

Les Chloes se rapprochent des Pleiones et des Euphrosynes par l'existence des branchies et cirres superieurs sans interruption de tous les pieds, ainsi que par l'absence des mâ-choires. Elles différent cependant des premières par la forme des branchies. et pas lu présence du cirre surnumerita. On ne les confordre pas non Pub avec les secondes à cause de la composition de lour trompe ; et dussi Canthita de Locasek no la Herra

du nombre des cirres surnuméraires. Ce genre ne se compose encore que, d'une seule espèce, la Chloé chevelue, i Chl. capillata, Say., Lamk., ou l'Aphrodita flava de Pallas (Misc. 2004.) p. 97, tab. 8, fig. 7-11), Amphinoma capillata, Brug. (Encycl. meth. Dict. des Vers, T. 1, p. 45, n° 1, et pl. 60, fig. 1, 5), Terebella flava de Gmelin (Syst. Nat. T. 1, part. 6, p. 3114, nº 7), et Amphinome jaune ou chevelue, Cuv. (Dict. des Sc. nat. T. 11, p. 71, et Règn. Anim. T. 11, p. 527). Cette belle espèce a été rapportée des mers de l'Inde.

# CHLOENIE. INS. V. CHLÆNIE.

CHLONION. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Probablement l'Ergngium campestre. F. Panicaut.

CHLORANTHE. Chloranthus. BOT. PHAN. Un petit Arbuste originaire de la Chine et du Japon , ayant à peu près le port du Thé , a été nomme Chloranthus inconspicuus par Swartz dans les Actes de la Societé. Linneenne de Londres, année 1787, à cause de la couleur verte de ses fleurs qui sont fort petites. L'Heritier en a publié une description et une fort belle figure dans son Sertum anglicum, T. Ir. Sa tige est faible, rameuse et presque stolonisère. Elle est ornée de feuilles opposées, oblongues, ovales, aiguës, dentées en scie, très-glabres et persistantes; entre chaque paire de feuilles, on trouve de chaque côté deux stipules subulées et persistantes.

Les fleurs forment des espèces de panicules terminales; chacune d'elles est environnée d'une bractée squammiforme, lancéolée, sigue; le calice adbère par sa base avec l'ovaire qui est séminifère; il est sous la forme d'une écaille latérale aiguë; la corolle est formée par un seul pétale latéral trilohé, auquel sont insérées quetre étamines sessiles; leur fruit est une bais ovoide, terminés en pointe et à une seule loge.

Il est fort difficile d'assigner d'une manière positive la place de ce genre dans la série des ordres naturels. Il paraît avoir quelques rapports avec les Rúbiacées.

\* CHLORATES. MIN. Résultats de la combinaison de l'Acide chlorique avec les bases salifiables. La plupart de ces sels jouissent de la propriété extraordinaire de détonner par le choc d'un corps dur. La détonnation est due à la facilité et à la rapidité avec lesquelles le Chlore se gazifie; elle dépend aussi de la résistance qu'oppose au développement subitdu gaz, l'air qui environne la portion de Chlorate soumise au choc ou à la percussion. Quelques Chlorates se décomposent très-brusquement aussi, et avec production de chaleur capable d'entlammer les corps qui se trouvent au contact, par la présence d'un peu d'Acides sulfurique, nitrique; etc. Cette production de chaleur paraît avoir pour cause le prompt passage de l'état de Chlorate à celui de Chioture; on a profité de cette propriété paur construire des allumettes frescammodes: elles consistent eniune, petite esquille de Sapin garnie al'une de ses extrémités d'un mélange de Soufre et de Chlorate de Potasse; on trempe légèrement cette extrémité dans de l'Acide sulfurique; le mélange s'enflamme et communique l'ignition au bois. Il n'existe point de Chiorates dans la nature. (DR..z.)

CHLORE. Chlora. BOT. PHAN. Famille des Gentianées, Octandrie Monogynie, L. D'abord confondu par Linné avec les Gentianes proprement dites, ce genre en a cié separe" par Adanson, Linne luimême, Jussieu et Lamarck, qui lui ont danné le nom sous lequel Reneaume l'avait anciennement indique. Moins exact dans ses rapprochemens, Tournefort l'avait place au milieu de son Centaurium minus, genre monstrueux où nous trouvens des espèces apparteuant à quatre groupes bien distincts. En admettant le Chlora perfoliata comme type de celua dont il s'agit, nous y observons les caractères génériques suivans :

calice à huit divisions très-profondes ou à huit sépales linéaires, légère ment soudés par leur base; corolle hypocrateriforme, dont le tube est très-court et le limbe étalé, à huit lobes ; étamines également au nombre de huit, insérées à l'entrée du tube, irès-courtes; anthères non spirales après la fécondation, mais éprouvant une simple torsion ou renversement en arrière par la contraction de la partie dorsale des loges; ovaire surmonté d'un style unique et de deux stigmates qui ont chacun la forme d'un croissant ou d'un fer à cheval renversé, ce qui a fait dire que le stigmate est quadrilobe; capsule uniloculaire, ovoide, recouverte par le tube marcescent de la corolle : graines disposées sur deux rangées longitudinales , insérées aux bords

épaissis des valves.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de Chlora, qui ont toutes un aspect fortremarquable par la largeur et la couleur glauque de leurs organes foliaces. La plus commune en Europe est la Chlore perfoliée, Chlora perfoliata, L., Plante qui s'élève souvent au-delà de trois décimetres. Elle est fort reconnaissable à ses feuilles ovales, pointues, embrassantes, opposées , soudées par la base de manière à simuler une feuille unique traversce par la tige, très-lèsses, blanchatres ou d'une couleur glauque. La tige est rameuse au sommet, et elle porte des lleurs terminales d'un jaune doré très-agréable. On la trouve en abondance sur le bord des fossés à Meudon et à Sénart dans les environs de Paris. Cette Plante a été décrite par Hudson (Angl. 1, p. 146) sous le nom générique de Blackstonia qui n'a pas été adopté. La France méridionale et particulièrement les environs de Marseille nourrissent encore une autre espèce bien distincte. C'est le Ghiora sessilifolia, Desv., Chlora imperfoliata de Linnéfils , Plante en généralent que comparativement à la préoidente, et qui s'en distingue par ses feuilles simplement rapprochées, et par sa corolle beaucoup plus grande.

Le Chlora dodecandra, L., ou Chironia Chloroides, Michx., appartient au genre Sabbatia d'Adanson. V. SABLATIE. Les rapports nombreux de structure que cette Plante offre avec les Chlores et les Chirones, établissent un lien qui unit ces trois genres en un groupe très-naturel. (6.N.)

\* CHLORE. CRIM. Substance gazeuse, verdatre, d'une odeur très-pénétrante et fortement irritante ; d'une deusité de 2,47; inaltérable par la chalent; acquérant les propriétés acides les plus marquées par le simple contact de l'eau (ou d'un corps humide), que le Chlore décompose en s'emparant de son hydrogène pour se convertir en Acide hydrochlorique, et dont l'Oxigene, se portant sur les corps exposés à la double action du Chlore et de l'Eau, devient la princi+ pale cause de leur altération presque subite. Le Chlore est le seul gaz simple qui , aimsi que l'Oxigène , dégage de la lumière par una compression forte et rapide; il pareftme so combiner avec quelques corps qu'autant qu'il y soit sidé par la présence de l Lau. On l'obtient, avecitentes les precautions possibles de dessicoation, dans les vaisseaux où on doit le recueillir, en distillant dans une sotte d'appareil de Woulffeing parties d'Acide hydrochlorique concentré sur une partie de Péroxidu de Manganèse, pulverisé. Schècle découvrit le Chlore en 1777; Berthollet le soumit aux plus br**itiantes** , aux plus utiles applications de 1786 à 1788; Davy, ainsi que Thénard at Gay-Lussac, chaeun de leur côté, donnéseut à la fois en ibuq des waes monvelles sur le Chlore que hich tôt après Ampère qualifia de ce nom:

\* CHLORIODIQUE (Acipe). MIN. Chevreul nomme ainsi la combinaison de l'Iode avec le Chlore qui, en esset, jouit de propriétés acides particulières. (DR.Z.)

\* CHLORIDIUM BOT. CRYPT. (Mucédinées.) Link a fondé ce genre dans ses Observations mycologiques (Berl. Magaz. vol. 3, p. 13). Il lui a

donné le caractère suivant : « filamens » simples ou peu rameux, droits, non » cloisonnés; sporidies insérées irré-» gulièrement sur toute la surface. » Ce genre est très-voisin des Botrytes qui n'en disserent qu'en ce que leurs sporidies sont toutes reunies au sommet des filamens qui sont cloisonnés. Серердадь Persoon, à cause de ces caractères, a gru devoir le réunir aux Dematium; mais nous devons observer ici que les Dematium de Link et ceux de Persoon sont très-différens. Dans les premiers, les filamens sont décumbens et dépourvus de sporules. On ne peut les confondre avec le genre qui nous occupe. Dans les secouds, les filamens sont droits, converts de sporules, et différens par conséquent très-peu des Chloridium. La seule espèce connue de ce dernier genta orost sur les herbes qui se pourrissent ; elle est composée de filamens courts, roides, opaques, peu rameux, à divisions redressées; les sporidies sont vertes, réunies en petits groupes épars sur les filamens. Elle a été figurée par Link, tab. 1, fig. (1E. GA)

\* CHLORIME. Chlorima. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tetramères, établi par Germar aux dépens du genre Brachy--rhine de Latreille, et adopté par Dejean (Catal. des Coléopt., p. 92) qui ne fait pus connaître ses caractères. Il en passède trente: cinq espèces dont trois sculement appartiennent à l'Europe. Ce sont le Brachyrhinus visidis, Lat. (Generi Crust. et Ins. T. II, p. 255), qui se trouve en France, et les Charansons Fallar, Illig., et Pollinosa Fabr., dent d'un est de Hongrie et l'autre d'Autriche. (AUD.)

CHLORION. 018. (Aristote.) Syn. présumé du Loriot, Oriotus Gatbula, L. (DR..Z.)

CHLORION. Chlorion us. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, établi par Latreille qui le range (Règn. Au. de Cuv.) dans la famille des l'ouisseurs. Ses caractères sont: mandibules uniden-

tées au côté interne; antenwes insérées près de la bouche à la base d'un chaperon très-court et fort large; palpes maxillaires filiformes, guère plus longs que les labiaux; lobe terminal des mâchoires court et arrondi; languette à trois divisions courtes, celle du milieu échancrée. Les Chlorions ont plusicurs points de ressemblance avec les Sphex, les Pronées et les Dolichures; ils diffèrent des premiers par l'insertion des antennes, et des seconds par le lobe terminal des mâchoires ainsi que par la languette; enfin ils se distinguent des Dolichures par la longueur relative des palpes maxillaires et labiaux. Les Insectes propres au genre que nous décrivons sont tous exotiques; leur corps brille d'une conleur verte métallique. On possède quelques détails sur leurs habitudes. Le Chlorion comprimé, Chlorion compressum de Fabricius, très-commun aux îles de France et de Bourbon, a été observé par Cossigny, et Réaumur a consigné ces observations dans ses Mémoires sur les Insectes (T. vi, p. 280). Quoique la description qu'il en faitait été rapportée plusieurs fois, nous croyons utile de la reproduire par ce seul motif qu'elle a pour objet une espèce étrangère, et que déjà peu instruits sur les mœurs des Insectes indigènes, nous ne savons presque rien sur ceux des contrées exotiques.

« Ces Mouches , dit Résumur , d'sprès le rapport de Cossigny, assez rares dans l'île de Bourhon, sont trèscommunes dans l'île de France. Elles volent avec agilité. Ce sont des guerrières qui ne nous craignent pas; elles entrent volontiers dans les mai-2011s, elles volent sur les rideaux des fenêtres, penètrent dans leurs plis et en ressortent : lorsqu'elles y sont posees, elles sont aisées à prendre... La piqure de leur aiguillon est plus à redouter que celle des aiguillons des Abeilles et des Guépes ordinaires; cette Guépe-Tohneumon darde le sion ibien plus loin hars de son carps, que , ces autres. Mouches ne peuvent darder le leur.... Cossignyn a pas eu oc-

casion d'observer si ces Guépes-Ich neumons, d'une couleur si belle et : éclatante, en voulaient aux Abeilles mais il leur a vu livrer des combat dont il ne pouvait que leur savoir gré c'était à des Insectes qui leur son fort superieurs en grandeur, et su lesquels neanmoins elles remportaien une pleine victoire. Tous ceux qui on voyagé dans nos îles, connaissent le Kakerlagues (Blatta amer.); souven même ils les ont connues avant que d'y être arrivés; nos vaisseaux n'el sont que trop fréquemment infectés.. Dans nos iles, elles s'introduisen partout, elles hachent tout, elle n'eparguent ni habits ni linge. Or doit donc aimer des Mouches qui comme les Guêpes-Ichneumons don il s'agit actuellement, attaquent ce Insectes destructeurs et les mettent : mort. Cossigny, qui a été témoin d quelques-uns de leurs combets, les très-bien décrits. Voici ce qu'il a vu Quand la Monche, après avoir rôd de différens côtés, soit en volant, soi en macchant , comme pour découvri du gibier , aperçoit une Kakerlague elle s'arrête un lustime, pendant le quel les Insectès semblent se regar der; mais, sans tarder davantage l'Ichneumon s'élance sur l'autre dont elle saisit le museau ou le boi de la tête avec ses mandibules ; elle s replie ensuite sous le ventre de la Ka kerlague, pour le percer de son ai guillon. Des qu'elle est sûre de l'avoi lait pénétrer dans le corps de son er nemie, et d'y avoir répanda un poi son fatal, elle semble savoir quel do être l'effet de ce poison ; elle abar donne la Kakerlague, elle s'en élo gue , soit en volent, soit en merchan! mais après avoir fait divers tours elle revient la chercher, bien certai ne de la trouver ou elle l'a laissee. I Kakerlague, naturellement peu cou rageuse, a alors perdu ses forces elle est hors d'état de résister à Ghépe-Ichneumon, qui la saisit p la telegget, apprehant, a resulops, traine lungut à ce qu'elle l'ait condui à un fron de mur dans lequet elle propose fit, la laure entre les rou

est quelquefois longue, et trop longue pour être faite d'une traite; la Guépe-Ichneumon, pour prendre haleine, laisse son fardeau et va faire quelques tours, peut-être pour mieux examiner le chemin; après quoi, elle vient reprendre sa proie, et ainsi, à différentes reprises, elle la conduit au terme....

» Quand la Guépe - Ichneumon était parvenue à la traîner jusqu'où elle le voulait, le sort du travail restait souvent à faire : l'onverture du tron était trop petite pour laisser разser librement une grosse Kakerlague; la Mouche, entrée à reculons, redoublait quelquefois ses efforts inutiles pour l'y suire entrer ; le parti qu'elle prenait alors était de sortir et de couper les életres de l'Insecte mort ou mourant, quelquesois même elle lui arracheit quelques jambes; elle rentrait ensuite dans le trou , toujours à reculons , et , par des efforts plus efficaces que les premiers, elle faisait, pour sinsi dire, passer le corps de la Kakerlague à la filière et la conduisait au fond da trou. Il n'y a pas d'apparence, ajoute Béaumur, que la Guépe-Ichneumon prenne tant de peine pour manger dans un trou une Kakerlague qu'elle mangerait tout aussi bien debors. Il est plus probable qu'elle est déterminée à soutenir toute cette fatigue pour une raison plus intéressante, et que c'est pour donner une bonne **pour iture à que**lqu'une de ses larv**e**s.» Jurine a fait du Chlorion le type de son genre Ampulex. V. ce mot. Son Ampulex fasciata, qui est indigène, a beaucoup de rapports avec le genre Chlorion.

Une autre espèce, appartenant trèscertainement à ce genre et originaire du Bengale; a reçu le nom de Chlorion lebé, Chi. lebaium, Latr. (AUD.)

\* CHLORIQUE. MIN. V. ACIDE CHLORIQUE.

CHLOBIS. 015. Nom latin du Verdier, *Loxia Chloris*, L. V. GROS-BEC. (DR., Z.)

CHLORIS. Chlorie. BOT. PHAN. Genre de la famille maturelle des Gon-

minées et de da Triandsie Digynie, remarquable par ses fleurs disposées en épis unilateraux et généralement fusciculés au sommet de la tige. Les épillets contiennent de deux à quatre fleurs, dont l'inférieure est seule fertile; les autres sont mâles, neutres ou simplement vudimentaires. La lépicène su compose de deux valves lancéolées, inégales, terminées en pointe à leur sommet. La glume, dans la flouri hérmaphrodite, lest formée de deux'écuilles, dont l'externs, qui est plus ou moins convexe en dehors, porte a son sommet une, deux ou trois avêtes dressées, souvent denticulées sur leurs parties latérales ; l'écaille interne est mince, plane et mutique; la fleur, qui surmonte immédiatement la fleur hermaphrodite, présente la même structure dans sa glume; la troisième et la quatrième sont rudimentaires, pédicellées et mutiques. Dans la fleur inférieure, les étamines sont au nombre de trois; l'ovaire est surmonté de deux styles portant chacun un stigmate plumeux. Le fruit est mu, t'est-à-dire non enveloppé dans les écailles florales.

Tel que nous venons d'en tracer le caractère, le genire Chloris des auteurs modernes diffère sensiblement du genre Chloris de Swartz. En effet plusieurs espèces qui y avaient été successivement ajoutées, ont été rangées dans d'autres genres ou en ont formé de nouveaux. Ainsi la Chloris curtipendula de Michaux a ete placee dans le genre Dinocha de Delille ; les Chloris falcata de Swartz et monostachya de Michaux ont formé le genre Campulosus de Desvaux; les Chloris cruciata, Chloris virgata de Swartz et *Chloris mucronata* de Michaux sont devenues les types du genre Rhabdo-chloa de Beauvois. P. Campulosus, RHABDOCHLOA, DINOBEN.

Tontes les espèces du genre Chloris sont exotiques; elles éroissent également dans l'ancientet le nouveau Gontinent, dans l'Amérique méridionsle; les Etans-Unis, les Indes-Orientales et le cap de Bonne-Espésenou-Elles sont en général d'un as-

pect agréable et d'un port élégant.

CHLORITE. MIN. Tale Chlorit, Hauy; la Chlorite, Broch. Ce nom, qui signifie Matière verte, a été donné à une Pierre ordinairement friable ou du moins facile à pulvériser, qui est composée d'une multitude de petites paillettes ou de petits grains luisans, s'égrénant avec facilité sous la pression des doigts, et donnant une poussière assez douce au toucher.

Sa couleur, qui varie du vert-bouteille soncé au vert-jaunâtre, paraît être due à une grande quantité de Fer qui lui donne la propriété de se sondre, au chalumeau, en une scorie noire, plus attirable à l'Aimant que la Chlorite dans son état naturel. L'humidité lui sait répandre une odeur argileuse. Les minéralogistes ont établi trois variétés de cette espèce:

1. La CHLORITE COMMUNE, Gemeiner Chlorit, et Chloriterde, la

Chlorite terreuse, Broch.

Elle est en masse plus ou moins solide, même terreuse et friable; quelquefois composée d'un grand nombre de petits prismes hexaèdres; ses couleurs varient du vert foncé, quelquefois même du brun jusqu'au japua, roussaire. L'analyse qu'en a fait Vauquelin a produit : Silice, 26; Magnésie, 8; Alumine, 18, 5; Oxide de Ker, 43; Muriate de Soude ou de Potasse, 2; Eau, 2 Total, 99, 5.

Vauquelin a fait aussi l'analyse d'une autre variété, de Chlorite qui se trouve à l'Oisans; département de l'Isère; elle est d'un blanc d'argent nacré, et se fond au chalumeau en un émail blanc-verdâtre.

La Chlorite commune se trouve dans les filons des roches primitives; elle pénètre et colore souvent les Cristaux dans lesquels elle est toujours mélée, surtout ceux de Quarz, d'Axinite, etc. On la reacontre dans presque toutes les chaînes de montagues primitives. On en cite en Saxe, en Suède, etc.

2. La Chiorite schisteuse , Chlo-

ritchiefer; la Chlorité schisteux Broch. Sa couleur est le vert font presque noir; elle a une structur schisteuse, et ses feuillets sont cour bes. On la trouve en masses assez so lides. Elle se rencontre surtout d' Corse, en Suède, en Norwège, etc.

D'Aubuisson en a décrit une varit té que l'on trouve à Saint-Marcel-de Tenis en Piémont; elle a assez de du reté pour être employée à la fabrica tion des meules de moulin. (Journ

des Min., T. xxix).

3. La Chlorite Baldocke, Granerde; la Terre verte, Broch; Talc zoo graphique, Haûy; Baldogée, Saussure Elle est d'un vert assez pur, sa cas sure est terreuse, à grains fins, e elle est facile à pulvériser.

On la trouve en rognons, dans le cavités des roches à pâtes, telles qu les Basaltes, certaines laves, et Saussure l'a observée sur le chemi de Nice à Fréjus; Brongniart et Cuvier (Ossem. Foss., T. 11, p. 267) di sent qu'elle se trouve dans le calcair grossier des environs de Paris. Eufin on l'exploite à Bentonico près de Verone, et elle est connue dans le conmerce sous le nom de Terre de Vérone; elle est employée comme matièn colorante dans la peinture à l'hui et dans le Stuc. V. Tabc. (c.

\* CHLOROCYANIQUE (ACIDIT MIN. Gay-Lussac a ainsi nommé combinaison du Chlore avec le Cyanogène que Berthollet, à qui la decouverte en est due, considérait con meune Acide prussique oxigéné.

(DR..Z.

CHLOROMYRON. BOT. PHA Ruiz et Pavon avaient décrit, dans Flore du Pérou, un nouveau gen auquel ils avaient donné le nom d'enticillaria; ce nom a été changé de celui de Chloromyron dans le Syno, sis de Persoon, et c'est sous celuiqu'il a été depuis généralement dés gné. Il paraît qu'on a ignoré penda long-temps ses affinités, puisque, da le Supplément de l'Encyclopédie, il dit que ce genre a des rapports av los Lahaces; un travail récent

Choisy de. Genève sur les Guttiseres (V. Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris, 1er vol.; 2e partie ) le fait entrer dans cette dernière famille. C'est le cinquième genre ou le second de la tribu des Garciniées. avec les geores desquelles, et notamment avec l'Ochrocarpos. de Du Petit-Thouars, il a beaucoup de rapports, et dont il ne diffère que par le nombre trois des parties du fruit. Choisy lui assigne les caractères suivans : calice à deux sépales; corolle à quatre pétales; point de styles; stigmate sessile, concave et à trois lobes; capsule triloculaire.

Le Chloromyron verticillatum de Persoon est figuré sous le nom de Verticillaria acuminata dans le Prodrome de la Flore du Pérou, t. 15. C'est un Arbre à feuilles oblongues, acuminees, entières, et à rameaux presque verticillés, qui s'élève à plus de vingt metres, et dont le tronc droit et épais laisse suinter, à travers les incisions de son écorce, une résine verdâtre, très-abondante, surtout dans le temps des pluies, que les habitans de Pozuzo, au Perou, recueillent avec soin et à laquelle ils donnent le nom de Baume ou Huile de Sainte-Marie.

CHLOROMYS OF AGOUTI. Dosyprocta. MAM. Gente de Rongeurs caractérisé par quetre molaires partout, dont la construction encore peu observée sépare tout-à-fait ce genre des Cabiais et des Cochons d'Inde auxquels on l'avait réuni. Ces molaires sont formées d'un tube d'émail qui se plisse une ou deux fois aux intermédiaires de chaque rangée, en bas sur le côté externe, en haut sur l'interne. Ce repli de l'émail ne descend que jusqu'à la gencive. Au-delà le tube est cylindrique jusqu'au fond de l'alvéole, où il est tronqué horizontalement. Dans cette tropcature se voient les sommets mouspes de quatre, car ou sez petite tabes d'email, les uns cylindriques; les sautses, elliptiques pour peu que la couronne de la er grand in mit fier en q

de chacun de ces tubes séparés les uns des autres par un cément contenu dans le tube général; leur cavité est aussi remplie de ce cément; quand la couronne n'est pas encore com-moncée de s'user, elle est striée transversalement par cinq ou six collines que forment autant de replis du fond du tube extérieur d'émail. En consultant les articles Cabiai et Cobaie, on verra combien la structure de leurs dents diffère de celle-ci. Les incisives sont plus arquées que dans la plupart des autres Rongeurs, surtout les supérieures dont la courbure excède un demi-cercle. Il n'y a pas de gorge profoude en dehors de la rangée dentaire inférieure comme dans les Cobaies et les Cabiais. L'os de la cuisse est aussi renilé que dans les Cobaies, et le rocher est creusé comme chez eux d'une cavité où se loge un prolongement particulier du cervelet. L'aire transversale de la fosse ethmeidale, est égale au trou occipital; mais l'amplitude de cette fosse est ampérieure à proportion à celle qui existe chez les Cobaies. Aussi les cornets de l'ethmoïde et maxillaires y occupent les deux tiers de la longueur de la tête. Il n'y a que les Cochons où l'organe de l'odorat soit plus développé. Le trou sous-orbitaire est fort. grand; mais comme dans la plupart des Rongeurs, il ne donne pas seulement passage aux nerfs sous-orbitaires, une partie du masséter le traverse pour s'insérer sur la face antérieure du maxillaire. Les yeux sont gros et saillans; les pates sont grêles et sèches: celles de devant qui quatre doigts distincts as un tuberquie court et rendé en place de pouce ; celles de derrière, d'une longueur dispropertionnée, n'ont que trois doigts armés de forts ongles. La plante en rest pue et callouse, état qui se prolonge un peu sur la partie potificipe du métatarte. La queue mest pas apparente extérieurement, ou drive courte. Elle a de cinq à sept vertebres. Le nombre des mamelles varie d'une espèce à l'autre. Il ply en morait que quarismin appel and abstract per bottle upana limites quality Vaterir bis recornen T PORETHIED IT

suivabl'AZzara et cinq où six dans l'Agoutior thuritte soit vant Daubenton. Ni l'un ni Vauve n'abrait non plus de scrotum selon les memes observateurs. Chez toutes ces especes aussi, les femelles ont l'anus et la vulve debouchant dans une seule et même fente de la peau. Le poil varie en longueur depuis le ras jusqu'à trois pouces. Chez tous, il est roide, fort droit, et se détache facilement par l'horripflation comme chez plusieurs espèces de Cerfs.

Aucun de ces Animaux ne creuse de terrier; ils vivent sons les arbres abattus ou dans les cavités de leurs troncs. Ils se nichent même quelquefois dans des trous assez élevés; leur œil est très-développé. On n'en connaît pas encore l'anatomie. Mais d'après Azzara et Moreau de Saint-Méry, ils voient mieux la nuit que le jour, et les Chiens les attrapent bien plus

aisement de jour.

Il y en a quatre espèces assez bien déterminées, à quoi il faudra peutêtre en ajouter une cinquième, à laquelle se rapporte vraisemblablement l'Animal figuré pl. 18 du Supplément de Catesby (Histoire naturelle de la Caroline, t. 2). De ces quatre espèces, deux seulement sont communes aux fles de l'archipel Mexicain et à l'Amérique méridionale. L'Akouki huppé est propre à la Guiane, et paraît limite par l'Orenoque et l'Amazone. L'Agouti patagonien ne se trouve pas au nord de Buenos-Ayres.

Ces Animaux.sout omnivores, par consequent n'ont pas besoin de faire de provisions. C'est par erreur que Buffon leur attribus cette habitude. Ils ne font annuellement qu'une seule pertie.das i in in a l

i. Addarracuri, Chloromys acuti, Buffor, T. witt, pl. 50; Azzara, T. 11, p238 (Quadrade Paraguay). C'est

le Cons des Portugue.

Long de vingt pouces, haut de neuf à dix pouces aux épaules, d'un pied à la croupe ; lête assez semblable à celle du faijin, mais à physiono-mie caracterisée par ces yeux saillans et ses oreilles demi-circulaires, nues

et hautes d'un pouce et demi seulement; la lèvre supérieure fendue : le pelage est d'un jaune verdâtre, parce que chaque poil , généralement jaune, est annelé de deux ou trois cercles noirs; le jaune domine tout le long du dessus du corps ; tout le dessus et la face externe des membres sont nuancés de vert, nuance d'où F. Cuvier a fait le nom Chloromys. Les poils de la croupe ont jusqu'à quatre pouces de long, les autres n'en ont guère plus d'un. Comme les Lapins, ilsoutient, en mangeant, ses alimens avec les pates de devant, mais ne les porte pas à la bouche. Il fait, en octobre, deux petits, et a trois paires de mamelles d'après Azzara. Mais il paraît qu'il a un plus grand nombre de tubercules qui en ont imposé à Daubenton.

Il ne se trouve pas au sud du Para-

guay. Il est devenù rare aux Antilles. 2. AKOUKI, Chloromys Akuschi, Buff., Suppl. T. 111, pl. 36; Schreb. pl. 171, B. A poil brun piquete de lauve, avec une sorte de mantcau noir qui commence derrière l'épaule et s'élargit beaucoup sur la croupe. A peu près de la taille du précédent. Les poils du dos sont plus doux et plus soyeux que dans l'Agouti proprement dit; aux pates, le poil est ras. La queue est très-mince et double en longueur de celle de l'Agouti. Azzara a douté de l'existence de cette espèce parce qu'elle ne paraît pas habiter au sud de l'Amazone. On dit qu'elle se trouve aussi à Sainte-Lucie où, néanmoins, les Colons ne distinguent pas deux espèces.

3. L'AGOUTI HUPPE, Chloromys cristata, F. Cuvier; Cavia cristata, Geoff. (Ménag. natur. du Muscum,

pl. 3, 5° livraison).

Le noir, dans l'Agouti huppe, domine autant que le jaune dans l'Agouti ordinaire dont il a la taille, de sorte que sa teinte est d'un vert beausoup plus foncé i le dessus de la tête, le cou et les pates entièrement noirs; depuis l'intervalle des yeux jusqu'au milieu du con les pois sont feleves en forme de crète ou de la linet. En

outre son chanfrein est droit an lieu d'être busqué comme dans la première

espèce. 4. Agouti patagonien, Chloromys patagonicus, Penn. (loc. cit.) pl, 39, Shaw, Gener. zool. T. 11, p. 165; Lièvre Pampa d'Azzara (Quadrup. T. 11, p. 51). A poil gris-fauve piquete de blanc au dos, passant au noir sur la croupe où tranche fortement une bande blanche qui, en passant près de la naissance de la queue, va d'une hanche à l'autre. Tout le ventre et le dessous de la poitrine sont également blancs; les poils en sont assez solides pour faire des tapis de sa peau : il n'existe pas au Paraguay commence d'être nom-breux au sud de Buenos-Ayres entre guie quand on les chasse, mais ils ont bientot las. La nuit, ils sont entendre une voix aigue et forte qui articule o, o, o, y. Il répète ce cri quand on le prend ou le tourmente: pris jeune, il s'apprivoise aisement ainsi que ses congénères. Azzara ne l'a jamais vu se réfugier dans les Viczacheres ou terriers des Viczaches, sorte de Rongeur qui semble saire le type d'un genre particulier. V. ce mot. L'oreille a plus de trois pouces de hauteur et deux pouces de large; elle est bordée de poils, qui la dépassent d'un demi-pouce; l'intérieur est gar-ni de poils blancs, l'extérieur de poils bruns. Azzara n'a trouve que deux paires de mamelles à la feptelle qui ne porte aussi que deux pe-uts comme celle de l'Agoulti ordi-naire. Les Indiens non-soumis et les journaliers mangent sa chair qui est blanche. On l'a trouve inférieure à celle de la plupart des espèces de Tatous. Azzara (loc cit.) a le premier rattaché cette espèceau genre Agouti.

Desmarest (Mammalogie, p. 361) dit que le prince Maximillen de Neuwied a établi une cinquième es-Péce d'Agouti, qui, d'après le site

qu'indique son nom, différerait des précédentes ; c'est le Cavia rupestris; mais il dit ne la pas connaître. Nous ne la connaissons pas non plus. (A. D..NS.)

CHLOROPHANE. MIN. Variété de Chaux fluatée de Sibérie, compacte et violette , qui brûle en donnant une belle lumière verte. V. Chaux flua-

(LUC.)

CHLOROPHOSPHORIQUE ACIDE). MIN. Nom que Davy a donné à la combinaison du Phosphore avec le Chlore jusqu'à saturation. Cette combinaison, qui présente des propriétés acides particulières, fut l'un des résultats des importans travaux du chimiste anglais. (ng.,z.)

CHLOROPHYTE. Chlorophytum: BOT. PHAN. Ce genre a d'abord été constitué par Ker dans le Botanical Register, mais c'est à R. Brown, qui en a rapporté une espèce de la Nouvelle-Hollande, que nous emprunterons ses caractères génériques : un périanthe à six divisions profondes. étalées, égales et persistantes, renferme six étamines dont les filets sont glabres et filiformes; l'ovaire. divisé en trois loges polyspermes, est surmonté d'un style grêle et d'un stigmate; à cet ovaire succède une capsule triloculaire, trivalve, et qui présente trois lobes comprimés et marqués de veines; les semences peu nombreuses, comprimées, out leur ombilic parfaitement nu.

Ces caractères, et surtout ceux du périanthe persistant et de la structure de la capsule, suffisent pour faire distinguer ce genre du Phalangium de Jussieu dont il est d'ailleurs très-voisin. R. Brown (Prodr. Flor. Nov.-Hol., p. 277) y rapporte l'Anthericum elatum, Hort. Kew, une espèce non décrite du Cap, et la Plante qu'il a trouvée sur les côtes intra-tropicales de la Nouvelle-Hollande et qu'il a nommee Chlorophytum laxum. Ces Plantes appartiennent à la famille des Asphodélees et à l'Hexandrie Monogenie de Linne. Leurs racines sont fasciculées, leurs feuilles radicales lindaires ou quelquefois un peu clarusies; et elles possèdent des fleurs planches, disposées en grappes et portées aur des pédicelles articulés dans leur partie moyenne. (G.-N.)

CHLOBOPTERE: rois: (Lacépède.) Espèce du genre Spare. (B.)

\* CHLOROPUS. 015. Nom latin de la Poule d'eau, Fulica Chloropus, L. F. POULE D'EAU. (DR..E.)

CHLOROSAURA. REFT. SAUR. Syn., de Lezard verd chez les Grecs modernes. (E.)

CHLOROSE. BOT. PHAN. V. MA-LADIES DES ARBRES.

\*CHLOROXICARBONIQUE (ACIDE). CHIM. On a donné ce nom à la combinaison du Chlore avec le gaz oxide de Carbone, que Davy, à qui la connuissance en est due, avait nommée Phoegène. Quelques-une de éts propriétés acides ont été reaganges, par différens chimistes.

(DR..Z.)

CHLOROXYLON. BOT. THAN. Browne (Jamaic., 187, t. 7, f. 1) a décrit et figuré sous ce nom une Plante que Linné a rapportée aux Lauriers, en lui donnant pour nom spécifique celui dont Browne s'était d'abord servi pour le faire connaître.

(G. N.)

\* CHLORURES. CHM. Combinaisons du Chlore avec différens corps simples ou composés, tels que l'Oxigène, l'Azote, le Soufre, le Phosphore et quelques bases métalliques. Les propriétés de plusieurs Chlorures qui, tous, sont des produits de l'art, commencent à être bien connues.

(DR..Z.)

CHLOVOLOUCH. BOT. PHAN. Vieux nom teutonique de l'Ail cultivé. (B.)

CHLUNES. MAM. L'un des noms grees du Sanglier.

GHMBL AR CHMEEL BOT. PHAN.

Syn. de Houblon dans les dialect sclavons. (B.

\* CHNEES. rots. Note que por aux Moluques le Chironecte de Civier. V. LOPHIE. (B.

CHNOUS. BOT. PHAN. Syn. egy] tien de Séclolyme, d'après Adanso

CHO. ors. Syn. languedocien (Chevêche, Strix passerina, L. ) CHOUETTE. (DR. Z.

CHOA. MAM. Syn. d'Éléphant chles Hottentois.

CHO-AA: MAM. (Kolb.) Syn. ho tentot de Chet. (B.

CHOAGH. ois. Et non Chaugi qui est autre chose. Syn, anglais d Choucas, Corvus Manedula, L. I Corbeau.

CHO-AKA-MMA. ou CHOAK KAUMA. MAM: Noms que les Ho tentote donnent; suivant Kolb, à un espèce de Babouin que l'on croit ĉi le Babouin noir, Simia porcaria. (G

CHOANA. FOLYP. Polypier figu par Gualtieri, tab. 4a, in vers., qu semble se rapprocher du Madrepoi infundibuliformis de Bosc.

(ĽABI..X

CHOASPITES, MIN. (Valmont of Bomare.) Syn. de Chrysoberil. V. amot et Cymorhane.

CHOAUNE, BOT. FRAN. (Prosp. Albin.) Syn. fure de Café. F. ce mc. (B.

CHOB. Pois Espèce du genre C

CHOBA ou CHOVA, DIS. Sy espagnol du Choucas, Corvus Mondula, L.P. Conheau. (DR. Z.

CHORES OF CHOREA BOOFFIA Syn. arabe d'Hibiscus purpureus. ) KETMIS. (B.

\* CHOBAR OU CHABAZA. BO THAN. Syn. srabe Je Sida hirta. 1 Sida. (B.

CHOBBEIZE, por, FRAN ( For

kaih. ) Syn. arabe de Malva rotundifolia. (3.)

\* CHOBS-EL-OKEB. BOT. PHAN. (Forskalh.) Syn. strabe de Campanula edulis. Espèce de Campanule dont la racine, plus grosse que celle de la Rapuncule, est mangeable comine elle.

\* CHOCARD. ois. ( Guyier. ) V. Pyrrhocorax.

CHOCAS, CHOUCA ET CHUCAS. OIS. Syn. de Choucas. V. Corbeau.

\* CHOCH. BOT. PHAN. (Forskalh.)
Syn. égyptien de Pêcher. V. ce mot.

CHOCHA. ois. Que l'on prononce Tchotcha. Syn. espagnol de Bécasse, Scolopax rusticola, L. V. BÉCASSE.

CHOCHA-PERDIZ. POIS. C'est-àdire Bécasse-Perdrix. Syn. espagnol de Centrisque-Bécasse, qu'on nomme aussi en Galice Chocha marina, Bécasse de mer. V. Centrisque. (B.)

\* CHOCHE-PIERRE. ois. Syn. vulgaire du Gros-Bec, Loxia Coc-cothraustes, L. V. GROS-BEC.

\* CHOCHE-POULE. 018. Syn. vulgaire du Milan, Falco Milvus, L. V. PAUCON. (DR..Z.)

(DR..Z.)

CHOCHI. ois. Espèce du genre Cous, Cocyzus Chochi, Vieill. V. Cous. (DR..Z.)

CHOCHINA. ois. C'est-à-dire petite Bécasse, et qu'on prononce Tchotchina. Syn. espagnol de la Bécassine, Scolopex Gallinula, L. V. BÉCASSE. (DR.Z.)

CHOCHO. BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de Sechium. V. ce mot.

CHOCHOL OU CHOCHUT. MAM. Syn. russes de Desman. (B.)

CHOCHOPITLI. qua. Syn. mexicain de l'Ibis blanc d'Amérique, Tastalus albus, Lat. L'. Inis.

CHOCOTTE. on: Syn. vulgaire

du Choucas, Corvus Monadula, L. V. Corbeau. (Dr. . E.)

CHOCOTUN. ots. Syn. russe de la Monette rieuse, Larus ridibundes, L. V. Mauve. (DR..Z.)

\* CHOCPADA. BOT. PHAN. Même chose que Champada. 'V.' ce mot.

\* CHODA. BOT. PHAN. (Forskalh.) Syn. arabe de Mouron à large feuille. Espèce du genre Anagallide. V. ce mot. (B.)

\* CHODARA. BOT. PHAN.' L'un des noms arabes de la Valériane grimpante de Forskelh. (B.)

\* CHODARDAR. BOT. PHAN. (Forskalh.) Syn. arabe de Cotyledon orbiculata. V. COTYLET. (B.)

CHODEIRA. BOT. PHAN. (Forskalh.) Syn. arabe de Bunias orientalis. (B.)

CHODIE. BOT. PHAN. Syn. arabe de Justicia triflora, espèce de Carmantine. (B.)

\* CHODRAB. BOT. PHAN. (Forskalh.) Syn. arabe de Senecio hadiensis. V. SENEÇON. (B.)

CHOECHENNIVO. BOT. PHAN. Syn. lapon de Linaigrette. V. cemot. (B.)

CHOEL. MOLL. Et non Joyel. Nom vulgaire de l'Haliothide sur les côtes océaniques d'Espagne. (B.)

CHOELOPUS. MAM. Illiger propose de former sous ce nom un genre de l'Unau. V. BRADYPE. (8.)

\* CHOENOMÈLES. BOT. PHAN.
J. Lindley, dans son travail sur les
Pomacées (Trans. Soc. Lin. Lond. 13,
p. 97), nomme ainsi un genre qu'il
propose d'établir pour le Pyrus japonica de Thunberg. Le caractère distinctif de ce genre consiste principalement dans son fruit qui s'ouvre naturellement en cinq valves à l'époque
de sa maturité.

(A. R.

CHOERL. MIN. Pour School. F. ce mot.

\* GHOERORYNQUE. POIS. F.

CHOETODIPTERE. Pois. Sousgenre de Choetodon. V. ce mot. (B.)

CHOSTODON. Chestodon. vois. Ce nom fut premièrement créé par Sche-, à qui Artedi conscilla de l'employer pour caractériser des Poissons dont les dents, allengées en forme de crin , flexibles et serrées, donnaient à une partie de leur bouche l'air d'être parule d'une étoffe , ce que Cuvier a désigné par dents en velours. Linné, ayans moins égard à cette étymologie qu'à l'aspect général d'une famille nombreuse de ses Poissons thoraciques, appliqua le nom de Chœtodon à l'un des genres les plus étendus qu'il ait institués, et dont les naturalistes sentirent bientôt la nécessité de reporter les espèces dans divers geures nouveaux. Lacépède, restreignant ·le nom de Chætodon aux espèces qui ont réellement les dents en velours, les sous-répartit encore dans les genres Acanthinion, Chœtodiptère, Pomacentre, Holacanthe et Enoplose. Il renvoya aux genres Glyphisodon, Acanthure, Aspisure, Acanthopode et Chevalier ( F. tous ces mots), les espèces don't les dents ne sont pas soyeuses. Le genre Cheetodon, tel qu'il était autréfois , forme presqu'en entier avec les Zées la vingt-deuxième famille de Daméril, que ce savant nomme des Leptosomes, et celle des Squammipennes de Cuvier, la sixième de l'ordre des Acanthoptérygiens.

Les véritables Chœtodons ont, selon l'auteur de l'excellente histoire du Règne Animal, les dents semblables à des crins par leur finesse et par leur longueur, et rassemblées sur plusieurs rangs serrés, comme les poils d'une brosse; le corps très-comprinté, élevé verticalement, et les nageoires d'écailles pareilles à celles du des ; ani on a peine à distinguer l'endrois on elles commencent; leurs operaties n'ont ni dentelures ni épines. "Else Pelseurs; très-nombreux dans les mers des pays chauds, y sont

peints des plus belles couleurs : la fature semble avoir voulu-épaises sur leurs écailles polies tout l'éclat dé ses richesses métalliques; le noir mat de l'Anthracite s'y mêle à l'Or , Bronze, au Lapis-Lazuli, aux reflets de l'Argent poli, ou à la blameheur de l'Argent mat. Des taches et surtout des bandes tranchées, élégaque ment disposées, mettent ces diverses couleurs dans les rapports qui en peuvent le mieux faire ressortir le luxe: aussi les Chœtodons sont-ils fort recherchés dans les collections, où leur forme et la consistance de leurs écailles permettent de les conserver aisément, sans qu'ils devienpent méconnaissables. Les iconographes se sont plus à en enrichir leurs ouvrages, et les gourmets en recherchent la chair blanche, délicate et savoureuse. Tous habitent les mers des pays chauds, et s'élèvent peu vers les tropiques. Ils ne sont guère connus que depuis la découverte de l'Amérique, ou depuis que les Portugais commencèrent à explorer les côtes de l'Inde, après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance. L'antiquité les ignora complètement. Si l'on considere la bizarrerie de leur forme et le luxe de leur parure, on est tenté de considérer les Chætodons comme occupant parmi les habitans des eaux le rang que les Perroquets occupent parmi les hôtes de l'air. Ils vivent au voisinage des côtes, se plaisent entre les rochers où , s'élevant à la surface des eaux, en reflechissant les feux du jour , ils ressemblent à des pierres précieuses que les efforts de la vague arracheraient de l'abime pour les jeter au rivage. Il nous est quelquefois arrivé d'en tuer à coups de fusil au milieu de l'écume des flots. Les intestins des Chœtodons sont longs et amples; leurs cœcums grêles et nombreux; ils ont une grande et forte vessie zérienne. Tout restreint qu'il est, le genre

Tout restreint qu'il est, le genre Chœtodon est encore l'un des plus nombreux de l'ichtyologie; Cuvier, qui n'a pas cru devoir adopter comme genres toutes les coupures qu'on y a faites, y conserve neaumoins la plu-

part de cus equipires comme sousgenres, ainsi qu'il suit :

† CHOSTODONS PROPREMENT DITS.

Corps ovale eyant des epines dorsales qui se suivent longitudinalement sans trop se dépasser.

La plupart des espèces de ce sousgenre sont des mers d'Orient; les

principales sont :

Le Zèbre, qu'il ne faut pas cousondre avec l'Acanthure qui porte le même nom spécifique, Chætodon striatus, L., Gmel., Syst. Nat., 1, P. 11, p. 1249; Bloch, pl. 205, f. 1. il a la tête c't les opercules couverts d'écailles semblables à celles du dos ; deux orifices à chaque narine; l'anus plus près de la tête que de la caudale; celle-ci est arrondie; sa couleur générale est d'un beau jaune, avec quatre ou cinq bandes transverses brunes. Les pectorales sont noirâtres. Ce Poisson , l'un des plus grands de ce genre, habite l'Inde où sa chair est fort estimée. D. 10/32, P. 14-19, V. 1/6, A. 3/22, C. 17—18.

La Tache noibe, Chatodon unimaculatus, L., Gmel., loc. cit., 1258; Bloch, pl. 201, f. 1; Encyc., Pois. pl. 94 L 387. Cette espèce, dont la queue est en croissant, est remarquable par une large hande noire qui passe de la nuque à la base des opercules, en comprenant les yeux, et par la grande tache qu'il perte de chaque côté du dos. Il habite les mers du Japon. D. 19/15, P. 14, V. 6,

A. 1/33, C. 16.

Le Bride, Chastodon ospistratus, L., Gmelin, *lac. cit.*, 1250; Bloch, pl. 205, f. 2 : hincyc., Pois., pl. 47, f. 168 ; Séba , 111 , tab. 35, f. 16. Il diffère du précédent, avec lequel il présmie plus d'un rapport, par sa caudele arrendie, par la lignenoire transverse qui la porte sur la tôte, qui est ben plus étroite. Se teche noire entourée de blang est située sur les deux côtes de l'origine de la queue, au les de l'êtes sun la dos. D. 19783, P. M., H. M. Bright My route.

Les Chœtodons Collier, C. Collare,

L., Gmel., log.cit., p. 1265; Bloch. pl. 216, f. 1. - A huit bandes, C. 00tofasciatus, L., Gmel., 1964, Bloch., 215, f. 1. - Vagabond, C. vagabumdus, L., Grael., 1951; Block, 204, f. a. -- Occollá, C. occollatur y Liv, Gmel., 1260; Block, 211, £ 3.--- Bjmaculé, C. bimaculatus, Bloch, pl. 219, f. 1. - Faucille, C. Falcula, Bloch , p. 246 , f. a. - De Klein , C. Kleinii, Block, pl. 218, f. 2, et peutêtre le Baro de Renand , pl. 20, f. 109, sont les autres espèces commues du sous-gense qui vient de naus occuper.

†† Serons.

Les rayons mous de la dorsele prolengés dans les máles en longs filets:

Le Seton, Chætodon setifer, Bloch, pl. 426, f. 1; Pomacentre filament Lac., Pois. p. 512. Des dentelures, mal à propos marquées à l'opercule dans la figure de Bloch, ont fait rapporter cette espèce par Lacépède à un genre auquel elle n'appartient pas. Sa caudale est arrondie. Une tache poire bordée de blanc se voit sur la dorsalè avec un bandeau pareil sur les yeux, et des raies rangées sur le corps, dont le fond et jaunatre.

Le Cochen, Chaetodon Auriga. Forsk. , Faun. Arab , nº 81, Gmel., loc. cit., 1266. Poisson presque rhom-boidal, long de cinq pouces environ, d'un bleu pale, avec seize fascies brunes parallèles sur le corps. La caudale est tronquée, et l'anale variée de lignes de diverses couleurs. D. 13/36, P. 16, ♥. 1/6, A. 3/24, C. 17.

††† CHELMONS.

Museau saillant, s'allongeant au point de sormer un bec étroit qui donne au Poisson la figure d'un soufflet.

Le Bec allongé, *Chapterlon roctre*tus, L., Gmel., los. cit., 1264; Bloch, ·pl. 202, f. r; Encyc., Pois., pl. 45, f. 170; Séba, III, pl. 25, f. 17. Co Poist son , l'un des plus remanquables dugenre par sa forme étampest la visucità de ses contours, quite une tache! noise entreuée de bloire d'l'angle que forme sa dorsale. L'Or et l'Argent

brillent sur sa robe avec quatre fascies transversales et une vingtaine de raies longitudinales de la même couleur dans sa partie postérieure. Le Bec-Allongé se nourrit d'Insectes ; comme les Poissons du genre Toxote, il connaît l'art de faire la chasse à ceux-ci en leur lançant de l'eau qui les noie et les fait tomber à la mer : de-là l'usage indien d'en nourrir dans des voses comme nous entretenons des Dorades de la Chine dans nos appartemens. D. 3/40, P. 12-15, V. 1/6, A. 3/24, C. 14-15.

Le Soufflet, Chætodon longirostris, Broussonet, Icht. Dec., pl. 7; Encycl., Pois., pl. 47, f. 176. Ce Poisson vient de la mer du sud, et Broussonet, qui l'a fait connaître, ne l'a pas trouvé dans les eaux du grand Océan. Sa couleur générale est celle du Citron, avec une tache noire ronde à l'anale, vers la caudale. D. 11735, P. 15, V. 176, A. 3732, C. 3723.

### ++++ PLATAX.

Le corps beaucoup plus haut que long, le museau obtus, les épines dorsales cachées dans les bords de la nageoire.

### A. Les Platax rhomboïdaux.

Le Teira, Chætodon Teïra, Gmel, loc. cit., 1265; Bloch, pl. 199, f. 1; Encycl,, pl. 43, fig. 167. Chætodon pinnatus, L., Gmel., loc cit., 1241. C'est le Daakardes Arabes qui en recherchent la chair savoureuse. Cependant la figure de l'Encyclopédie (pl. 96, f. 589) paraît fort différente de celle que le même ouvrage donne du Teïra. Il habite indifféremment la mer Rouge, les Indes-Orientales, et même l'Amérique. p. 5/54, p. 11—17, v. 1/6, A. 3/26, c. 17.

Le VESPERTILION, Chœtodon Vesperulio, Gmel., loc. cir.; Bloch, pl. 199, f. 2; Chœtodon à larges nageoires, Encycl., Rois., pl. 95, f. 388. Cette espèce, des mers de l'Inde, se singularise parmi ses brillantes congénères par la teinte sombre de sa robe. Ses écuiles sont fort potites. D. 5/41, F. 18, V. 6, A. 5/53, C. 17.

### B. Les Platax-orbiculaires.

Le PENTACANTHE, Lac., Pois. p. 476, pl. 11, f. 2, dont la Galline du même auteur paraît être un double emploi. Cette espèce n'est connue que par le dessin de Commerson qu'a reproduit Lacépède, et par une description très-insuffisante. Elle est des mers de l'Inde.

L'Orbiculaire, Chætodon orbicularis, Forskalh, Faun. Arab., n° 73, Grmel., loc. cit., 1265, dont le Chætodon arthrithicus de Schneider paraît être tout au plus une variété. Cette espèce, qui atteint à un pied de lorgueur, rappelle un peu la forme des Pleuronectes. Il habite les rescis de la côte arabique.

## ††††† Héniochus.

Les premières épines dorsales trèsprolongées et formant comme un fouet, derrière lesquelles viennest des épines courtes.

Le Grande Ecaille, Chotodes macrolepidotus , L. , Gmel. , loc. cit., 1247; Bloch, p. 200, f. 1; Encycl., Pois., pl. 46, f. 175. La brièveté des descriptions de Lacépède, le peu de rapport qui existe entre le texte et les planches deson grand ou vrage suries Poissons, ne permettent pas de décider si les deux figures qu'il donne (T. 17, pl. 11, f. 3, et pl. 12, fig. 1) comme seconde et troisième variétés de la Grande Ecaille, sont réellement des variétés ou des espèces distinctes. Nous y voyons trop de différences pour pouvoir prononcer, outre que ces figures représentent les objets disproportionnés avec ce qui les environne, et doués de caractères fort différens de ceux qui semblent appartenir au Cheetodon qui nous occupe. Celui-ci acquiert jusqu'à vingt - cinq livres de pesanteur. Sa chair est délicieuse, 52 couleur est argentée et resplendissante, avec deux fuscies brunes transverses sur le corps. D. 11/57, P. ×118, **V. 1/6, A. 3/23, C. 17.** 

Le Consu, Cheetodon cornidus, loc. cic., 1941, Bloch, t. 200, f. 2. Encycl. pl. 44, fig. 168. La figure donnée par Lacépède, T. IV, pl. 11, nous lasse encora dans l'incertitude; il est difficile qu'elle puisse convenir au Poisson de Bloch et de Bonnaterre. La disposition de ses bandes noires, les lignes blanches qui s'y mêlent, la tache caudale, la forme générale, semblent indiquer un Animal fort différent. Le Chætodon canescens de Séba, T. III, t. 25, f. 7, nous jette dans les mêmes doutes, et quoique Gmelin (loc. cit., 1240) l'ait pris pour une espèce, il est possible que ce ne soit que la figure d'un individu dont les couleurs avaient été altérées. D. 7/46, p. 18, v. 1/6, A. 3/36, C. 16.

### HIIII EPHIPPUS.

Une échancrure entre la partie épineuse et la partie molle de la nageoire.

L'Areus, Chætodon Argus, L., Gmel., loc. cit., 1248, Bloch, pl. 204, f. 1, Encycl., pl. 94, f. 386. Ce Poisson est presque gravé, violâtre en dessus, blanc en dessous, décoré de taches brunes, avec l'iris couleur d'or; il vitd'Insectes et habite non-seulement les rivages de la mer, mais encore les marais voisins où il passe pour rechercher les excrémens humains. Sa chair est savoureuse. D. 11728, P. 18, V. 176, A. 4718, C. 14.

L'ORRE, Chaetodon Orbis, Grmel., loc. cit., 2244, Bloch, t. 102, f. 2, Encycl., pl. 95, f. 590. Cette espèce, de forme orbiculaire et de couleur bleustre, a l'iris couleur d'Or, et se trouve dans les mers de l'Inde., p. 9728, P. 18, v. 176, A. 3719, c. 16.

Le Forgeron, Chaetodon. Faber, Bloch, p. 215, f. 2.— Le Tétracanthe, C. Tetracanthus, Lac., T. 111, p. 25, f. 2.— Le Chaetodon en faux, C. falcatus, Lac., punctatus, Gmel., loc. cit., p. 1940.— Et le Bicorne, C. bicornis, Cuv., sont les autres espèces de ce sous-genre.

### ##### CHOETODIETERES.

#### Deux dorsales.

Le Proventen, Chietodou Plumeni, Gmel., loc. cit., 1260, Bloch, pl. 211, f. 1; Cheetodiptère de Plamier, Lac., Pois. T. 1V., p. 504. Cette espèce est de forme oblongue, recouverte de très-petites écailles, brunâtre en dessus, de couleur cendrée sur les flancs, blanche en dessous et décorée de six fascies ou bandes verdâtres, Elle habite les rescifs des Antilles où sa chair est fort estimée. D. 5/35, P: 14, V. 1/5, A. 2/25, C. 12.

Le TERLA de la côte de Coromandel (Russ. Corom. T. 1, p. 81) appartient au sous-genre des Chœtodiptères.

Nous ne réunirons pas aux Chœtodons, avec l'illustre Cuvier, les Holacanthes et les Pomacanthes (écrit mal à propos Pocamanthes) de Lacépède, les dentelures ou les piquans des opèrcules qui caractérisent ces genres autorisant à les tenir séparés.

Les Chætodons, quoique restreints aujourd'hui dans les mers équinoxiales, ont été autrefois répandus sur d'autres parties de la surface du globe; plusicurs de leurs espèces, le Teïra et le Vespertilion particulièrement, parfaitement reconnaissables sont dans les empreintes du mont Bolca et prouvent que, parmi ce grandnombre d'Animaux fossiles contemporains d'un vieux monde, s'il est des races qui aient disparu, il en est qui se sont perpétuées jusqu'à nous. (B.)

\* CHOFAR - ERROBAD. BOT. PHAN. (Forskalb.) Syn. arabe d'Ornitogallum flavum. V. Ornitogallum. (B.)

CHOFFI. ois. (Belon.) Syn. vulgaire du Pouillot, Motacilla Trochilus, L. V. BEO-FIN. (DR. 2.1)

CHOIN. Schænus. BOT, PHAN. Genre de la famille des Cypéracées et de la Triandrie Monogynie de Linné, fondé par ce savant naturaliste et présentant les caractères suivans : fleurs glumacées, peu nombreuses, disposées enépis; écailles ou paillettes fescionlées, conniventes et se recouvrant autuellement; les inférieures uides, les supérieures repfermant

trois étamines à filets capillaires et un ovaire surmonté d'un style caduc, à stigmate trifide, auquel succède une caryopse lenticulaire ou trigone, luisante, n'ayant aucune soie à sa base. C'est par l'absence de soies hypogynes seulement que ce genre diffère des Chætospora de Brown. Ce caractère scrait néanmoins de peu de valenr, si l'on admettait avec le professeur De Candolle (Fl. fr. 5° édit.) que les Schenue nigricans, Sch. ferrugineus, 8ch. albus et Sch. fuscus, ont leurs fruits munis de trois soies hypogynes. · Pous les Scheenus de Linné ne présentent pas les notes distinctives que nous venons de tracer. Il en est dant le port particulier indique aussi des différences dans les organes de la fractification; cependant ces différences se sont trouvées si faibles, quand les Plantes ont été bien examinées, que beaucoup d'auteurs n'ont pas admis leur distinction générique. R. Brown a défini le geme Schænus à peu près comme nous l'avons exposé ;.. il a principalement insisté sur l'absence des soies hypogynes par opposition des caractères qu'il a assignés aux Chatospores; Kunth (in Humboldtet Bonpland Nova Genera et Spec. Pl. Americ. æquinoct.) a caractérisé aussi à peu près de même le genre Schænus; cependant il a reuni aux Chætospora de Brown plusieurs Schænus de Linne et les Rhynchospora de Vahl. V. ces divers mots. Sous le nom générique de Cladium proposé autrefois par Browne (Jamaic. p. 114), l'auteur du Prodrome de la Flore de la Nouvelle-Hollunde a décrit une quinzaine d'espèces dont quelques-uncs appartengient aux Schonus de Linné et de Labillardière. Tels sont les Schænus mariscus, L., Schænus filum et Sch. abutus, Labill. Au reste, le genre Choin est très-voisin des Scirpes dont il ne diffère réellement que par la vecuité ou la stérilité de ses fleurs inférieures. La faible importance de co caractère avait été bien sentie par L'e Candolle qui, dans la 3º édit. de la Prore française, incline vers l'opinion de Haller; lequel a place parmi les

Scirpes tous les Schanus dout les fruits sont munis à leur base de ces poils qu'il faut se garder de confondre avec les débris des filets des étamines. Cette affinité des genres Schunus et Scirpus a oceasione de la confusion dans les espèces décrites par les auteurs. Ainsi les Schænus junceus, Willd., Sch. radiatus, L., etc., sont rapportés aux Scirpus par Vahl qui a fait un travail particulier sur ces Plantes, et réciproquement ce botaniste place dans les *Schænus* le *Scirpus* trigynus de Linné. Ce serait outrepasser les bornes de ce Dictionnaire que de vouloir faire connaître les erreurs et doubles emplois commis par les auteurs relativement aux Schænus. Nous ne parlerons pas non plus des nouveaux genres formés ayec les démembremens de celui-ci, tels que les Dichromena, Mariscus, Melancranis, Rhynchospora et Machærina. Sous chacun de ces mots il sera parlé des Choins qui ont servi à les établir.

Les Choins sont des Plantes herbacées marécageuses, répandues sur tous les points de l'ancien et du nouvel hémisphère, plus nombreuses néarmoins dans les régions équinoxiales. On en compte plus de cinquante, dont un petit nombre habite la France. Car si on retire de ce genre le Sch. Mariscus qui, comme nous l'avons dit plus haut, est une espèce de Cladium, on ne rencontre chez nous que les Sch. nigricans, Sch. ferrugineus, Sch albus, Sch. fuscus et Sch. mueronatus. Ce sont des Herbes fort peu importantes à connaître sous le rapport de l'utilité et de l'agrément. Nous n'en donnerons donc pas de description détaillée.

Les Kalmouleks donnent le nom de Choin à la Fraise. (B.)

CHOIN (PIERRE DE). MIN. Nom vulgaire sous lequel on désigne un calcaire coquillier de transition qui se trouve aux environs de Lyon, et avec lequel sont hâties plusieurs constructions importantes de cette ville.

CHOIN JALMA. MAM. Syn. kalmouck de Mus juculus, Pall. F. GER-BOISE. (B.)

CHOINA ou CHOYKA. BOT. RHAN. Syn. pelonais de *Pinus sylvestris. V*. Pln. (B.)

CHOINE BOT. PHAN. (L'Ecluse.) Syn. présumé d'Anona muricata, L. V. Anone. (B.)

CHOIRADOLETRON. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Xantium. V. LAMPOURDE. (B.)

 CHOISYE. Choisya. Bot. PHAN. Kunth, dans le sixième voluine des Nova Genera et Spec. Pl. Am. æquin., vient de proposer ce nouveau genre de Plantes, qu'il range dans la fa-mille des Diosmées ou Rutacées de Jussieu. Il lui assigne pour caractères : des fleurs hermaphrodites , ayant un calice formé de cinq sépales caducs; une corolle de cinq pétales hypogynes, onguicules à leur base, également caducs. Les étamines, au nombre de dix, dont cinq alternes avec les pétales sont plus longues, s'insèrent sous l'ovaire. Les filets some libres et non soudés ; les anthères cordiformes, à deux loges qui s'ouvrent par une fente longitudinale. L'ovaire est sessilé, à cinq loges contenaut chacune deux ovules superposés et fixés à l'axe tentral. Il n'y a pas de disque. Le style se termine par un stigmate capitule et à cinq lobes. Le frait est une capsule ovoïde, à cinq cotes et à cinq cornes à son sommet. Elle offre cinq loges.

Ce genre est voisin du Zanthoxylum, mais en diffère par ses fleurs hermaphrodites, par son calice grand et enduc, par ses étamines au nombre de dix, par son ovaire simple, son style unique et la structure de

son l'euit.

Le Cholsya teinata, Kunth (loc. cit., p. 6, t. 513), est un Arbuste trèsrameux, poftant des feuilles opposées, composées de trois lolioles trèsmières, ponctuées et glanduleuses. Ses fleurs sont blanches, pédicillées,

reunies à l'aisselle des feuilles supérieures. On le cultive à Mexico.

Kunth pense que le Fagara capensis de Thunberg appartient probablement à ce genre, dont il forme une seconde espèce. (A. R.)

- \* CHOLEOS. 015. (Belon.) Syn. ancien du Geai, Corvus glandarius, L. V. Corbeau. (DR.,z.)
- \* CHOLESTERINE. CHIM. Substance particulière que l'on obtient des calculs biliaires humeins en les traitant par l'Alcohol bouillant et en abandonnant à la cristallisation la liqueur suffisamment filtrée et évaporée. La matière cristalline qui en résults est blanche, brillante, insipide, fusible à une température de cent trente sept degrés. Passé cette élévation, elle se décompose en laissant un résiducharbonneux. (DR. z.)

CHOLÈVE. Choleva. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établi par Latreille (Gener. Crust. et Insect., T. H. p. 26) et ayant pour caractères ; palpes maxillaires termines brusquement en alène; les deux premiers articles des antennes peu différens des survans en grosseur et par la forme. Les Cholèves, qui appartiennent (Règn. Anim. de Cuv.) à la grande famille des Clavicornes, ont, de même que les Nitidules et les Scaphidies, des man-Tlibules comprimées et échancrées au bout; mais elles différent de ces deux genres par leurs palpes maxillaires et par leurs antennes qui grossissent insensiblement, ou forment peu à peu une massue très-allongée et composée d'articles lenticulaires ou en forme de toupie. Ces Insectes ont le corps ovale, élevé, convexe en dessus avec la tête penchée ; ils sont très-agiles et vivent sous les écorces des vieux Arbres, dans les Champignons pourris. Nous ne connaissons rien de leurs

Ge genre comprend les Catops de Fabricius et de Paykull. Il correspond à celui des Ptomaphages de Knoch et d'Illiger; on pourrait aussi lui réunir les Miloques de Latreille. Legance Cholive renfame un assez grand nombre d'espèces; Spence (Lina Societ, Trans. T. xI, p. 123) en a donné une très-bonne monographie. Il en déprit jusqu'à dix-huit, qu'il rauge dans trois sections basées sur la forme des antennes et du thorax. Parnie ces espèces, nous en citerons quelques-unes pour la synonymia, et nous les choisirons dans chaque section.

LA CHOLÈVE OBLONOUE, Ch. oblonge, Latr., Spence, ou le Catops elongatus de Paykull (Fauna Suecica, T. 1, p. 545, 5), et de Gyllenhal (Ins. Suec., T., 1. °, p., 281, 6), qui est la inême expège que la Cistela augustata de Fapiques, le Carabus rufescens d'Herbst (Arab. v. v., 139, 40?) et le Luperus cisteloïdes de Frolich (Natur. Forsch. T. XXVIII., p. 25, 5, t. 1, fig. 15).

La Chaleve Triste, Chol. tristis, Latr., Spence, ou le Dermestes fornicatus de Rossi (Fauna Etrusca, 359, 317), qui na diffère pas de la Cistela opata d'Olivier, de l'Helops tristis de Panzer (Faun. Ins. Germ., T. VIII, 1) et du Tritoma Morio de Fabr. (Entom. Syst.) eu de son Catops Morio (Syst.

Elouther.).

Lat., Spence, ou le Bouclier brun valquité de Geoffroy (Hist. des Ins. T., I.\*, p., 123), qui est la même que le Peltis villosa de Fourcroy (Hist. Ins. Par.), ou le Catops truncatus de Gyllenbal (Loc. cit. T. 1er, p., 279, 3). Cette espèce se rencontre aux environs de Paris.

Spence (lac. cit. p. 158) place dans ca genre, sous le nom de Cholève brune, Ch. brunnea, le Mylæchus brunneus de Latreille (Gener. Crust. et Ins., t. 8, fig. 11) ou l'Hallominus testagous de Panzer (Faun. Ins. Germ. fasc. Livix, 23). (AUD.)

CHOLIBA. Ors. Espèce du genre Chouette, Sirix Choliba, Vieill. V. CHOURTE. (DR. Z.)

CHOLODOK. BOT. PHAN. Syn. russe de Rubus fruticosus. V. Ronce.

CHOLSA, BOT. PHAN. Syn. persan

de Pereuloca oleraceu, La Mi Poun-

\*CHOMAESCH BOT. PHAN. (Forskalh.) Nom arabe d'une varieté d'Oranger.

\*CHOMAH. BOT. PHAN. (Forskalh.)
Syn. arabe de Ruellia hispida. V.
RUELLIE. (B.)

CHOMAK. MAM. Syn. russe de Hamster. V. ce mot. (B.)

CHOMEITAH. OIS. (Savigny.) Syn. égyptien de l'Orfraie, Falco Ossifragus, L. V. Aiglé. (DB..z.)

CHOMÉLIE. Chomelia. BOT. PHAN. Genre de la famille des Rubiacées et de la Tetrandrie Monogynie de Linné, établi par Jacquin et adopté par Jussieu, qui le caractérise ainsi : calice turbiné, court, à quatre divisions; corolle dont le tube long et étroit est terminé par un limbe aussi à quatre divisions. Fruit drupacé, soudé avec le calice, contenant une noix biloculaire et disperme.

Une seule espèce, Chomelia spinosa (Jacq. Plant. Amer. 18, t. 13) compose ce genre. C'est un petit Arbuste indigène des forêts de Carthagène en Amerique, très-rameux et armé d'épines nombreuses placées dans lea aisselles des ramuscules; ses feuilles sont terminales au sommet des branches, et ses pédoncules sont axillaires et solitaires. Chacun de ceux-ciporte ordinairement trois fleurs.

Lamarck (Encycl. method.) prétenda que ce genre est identique avec l'Ixora. Swartz (Flor. Amer. Occid.) y réunit encore une espèce, le Chomelia fasciculata, qui, selon Wildenow, appartient également aux Ivors. Le Chomelia de Linné (Genera, 2° édit.) doit être distingué du genre dont nous traitons ici. Linné lui-même l'a place depuis parmi les Rondeletia, et. A.-L. de Jussielt (Mém. sur les Rubianées, Mém. du Mus. d'Hist. Nat., vol. vz., année 3830) doute à il doit restes dens ce dernier genre. Cet. Arbusta, appelée Cupi par Rébéche et. Adassen, ami le Canthium de Lamarck ou le Webera

de Waldenow. S'il a pour l'air and baie polysperme, comme l'assurent Rhéede et Gaertner fils, on doit le distinguer génériquement du Canthium, et alors en reconstituer le genre Webera. V. ce mot. Au surplus, le nombre cinq de ses étammes ne permet aucunement de le confondre avec le genre Chomelia de Jacquin. Par la simple citation des noms imposés à ces Plantes, on peut juger combien leur connaissance, pour être parfaite, laisse encore à désirer. (c. N.)

# CHOMET. ots. V. CHAUMERET.

CHOMET. REPT. OPH. Syn. hébreu d'Anguis fragilis. V. ORVET.

CHOMEYTAH-EL-KEBYR. ors. Syn. arabe du grand Vautour barbu, Phene gigantea, Savig. V. VAUTOUR.

CHON. 013. Syn. du Coucou gris, Cuculus canorus, L., chez les Tartares. V. Coucou. (DR..z.)

\* CHON-AMBASA. MAM. (Salt.) Syn. abyssinien de Garacel. Espèce du genre Chat. V. ce mot. (B.)

CHONDODENDRON. BOT. PHAN. Ruiz et Pavon, dans leur Flore du Pérou, ont institué ce genre nouveau de la famille des Ménispermées et de La Dicecie Hexandrie pour une Plante sarmenteuse, grimpante, ayant les feuilles cordiformes, acuminces, crenelces et tomenteuses à leur face inférieure. Cette espèce, dont l'écorce est tres-amère, et dont on ne connaît que les fleurs, males, a été rapportée par Persoon (Synops, Plant,) au genre Epibaterium de Forster, et plus recemment, le professeur De Caudolle (Syst. Nat. Veget.) en a fait une espèce de son genre Cocculus sous le nom de Caccului Chondodendron. V. COCCULUS. (A. R.)

CHONDRACANTHE. Chondracanthia.convir Gents delutrassifiedes Epinoaires de Lamardir (Alum: sans vert. T. 111, p. 228), desbiopar Delarechte (Mouv: Ball. des schieles, P. 11; p. 1900, pl. 2; fig. 27. Les caracteres qu'il lui alassignés sont a corpsiovale, inarticulé, couvert d'épines cornées, dirigées en arrière; têtearmée de deux pinces cornées et de deux tentacules courts; col comt aplatif ovaire externe, ovale, recombé entre les épines postérieures.

Delaroche a caractérisé ce genré! d'après une espèce qu'il a observée: sur les branchies du Poisson Sout-Pierre (Zeus Faber, L.) Depuis, Blainville lui a donné les caractères suivans: corps symétrique pair, sub-1 articulé, recouvert d'une peau comme cartilagineuse, assez dure, partagé en thorax et abdomen; le preimer formant une sorte de tête bien distincte, avec la bouche armée d'espèces de palpes; le second pourvu de chaque côté d'un certain nombre d'appendices pairs, divisés en plusieurs lobules; rudimens de membres et branchies terminés en arrière par deux ovaires de forme un peu variable.

Ce genre se rapproche beaucoup des Lernées et des Caliges par na manière de vivre; mais il se dissingue des premiers par ses tentacules non en forme de bras, per son compscourt, ovale et chargé d'épines cartilagineuses, et des seconds, par l'ab-

sence des pieds.

Ces Animaux sont parasites et vivent sur les branchies des Poissens. La seule espèce bien connue est le Chondracanthe du Poisson Saint-Pierre, Chondraoanthue Zei (Deter.) Il est le même que celui décrit par-Blainville sar un individu envoyé par Leach et trouvé sur un Thon. La description de Blainville étant plus éténdue, nous en donuerons l'extrait: ce que Delaroche a nommé la tête lui semble devoir être regardé comme le thorax; il est convexe en deseas et concave en dessous ; de chaque côté de la ligne médiane et au bord autérieur du thorax est un tubercule ovalaire placé de champ. Sa base est én dedans, et il est séparé de celui qui lui estropposé par use rainséé dadez

preferide qui se prolonge en dehors par un petit tentacule comique collé contre le bord antésieur du thorax. . Cette espèce de thorax a sa partie supérieure occupée par une sorte de bouclier corné sous la pean; de Il lui donne pour caractères : d chaque côté est un bourrelet charunt qui donne à se thorax l'apparence d'une ventouse. Dans son milieu et antérieurement, est une paire d'orgaines légèrement cornés, recourbés en dedans; au-dessus, est évidemment la bouche qui paraît oblique. Le rétrécissement qui suit le thorax n de l'analogie avec l'espace qui, dans le Cyame, porte les fausses putes; on y distingue trois articulations dont la première plus courte sans appendice, et les deux autres portant chacune une paire latérale à trois rameaux.

L'abdomen , beaucoup plus large en avant, se rétrécit vers l'arrière; ◆n n'y distingue que deux anneaux; l'antérieur, qui est le plus large, porte une paire d'appendices divisés en trois rameaux coniques recourbés en dedaus. Le dernier anneau offre egalement une paire d'appendices, muis les trois branches sont subdi-

Visées.

On doit peut-être encore regarder comme un anneau une espèce de queue qui termine le corps, recouvre la base des ovaires, et est composée de deux cornes. Enfin, l'abdomen est termine par une bande transverse ut-delà de laquelle on voit deux tu-'bercules d'où dépendent les sacs des ·ovaires, et une autre paire de petits 'corps' cylindriques renslés à leur exmemite au milieu desquels est l'anmenu.

Il serait possible que plusieurs Lermees appartinssent à ce genre. Cu-'vier (Règn. Anim., pl. 15, fig. 3, 4 et 6) en rapproche trois espèces qui ·lui paraissent avoir quelques carac-'tères propres à ce genre; mais com-"me il m'a pus socompagné ses figures (de' descriptions, il est difficile de d'adsurer. 4 27**3** 12 056 म तोह १ न

CHONDRACHABI "Chimmenhe.

BOT. PHAN. Le Restiv articulatus Reiz (Obs. 4, p. 15) est devenu type de ce nouveau genre que 1 Brown a proposé d'établir et qu place dans la famille des Cypéracée fleurs disposées en épi, dont les écal les sont cartilagineuses et imbriqué de tous côtés; à la base de chaque **écaille existe un épillet multiflore a**i drogyn, formé de paillettes fascicu lées, dont les extérieures constitues autant de fleurs mâles et monandre: au centre desquelles existe un ovai: comprimé surmonté d'un style b fide. Il n'y a point de soics hype gynes.

Le célèbre auteur du *Prodrom*l Flora Nova-Hollandia dit que genre, qui a le port des Chorizandre pourrait bien être le même que professeur Richard avait précédem ment établi dans le Synopsis de Per soon, sous le nom de Lepironia. Ma tout en convenant de l'affinité de ce deux genres; nous ne partageous pa entièrement l'opinion de R. Brown En effet, dans le Lepironia, à la bas de chaque écaille on trouve un épilet hermaphrodite et uniflore, forn d'un grand nombre d'écailles, doi les deux plus externes, qui sont pli carénées, constituent une sorte d glume bivalve. On trouve à leur it térieur quinze ou seize écailles plu étroites et comme lancéolées, c quatre à six étamines, dont les ar thères sont linéaires, et un pistil su monté d'un style biparti. V. Lér RONIE. (A.R.

CHONDRE. Chondrus, BOT. CRYP (Hydrophytes.) Genre de la famil des Floridées; il offre pour caracter des tubercules hémisphériques c ovales, situés sur la surface d feuilles ou des frondes, jamais sur le bords ni aux extremités, et ne foi mant saillic que d'un seul côté; feui les planes et rameuses. Stackhouse dans son on trage sur les Fucus, int \*tule": Welels brituinicu, etc., a pro pose ce gente que nous adopton: couse des mouvelles espèces que nous avons ajoutées. Ce savant bolaniste le definit ainsi : pericarpium ovatum, immersum, utrinque proeminens; seminulis intùs in muco pellucido. Les espèces on les individus dans lesquels le même tubercule est saillant des deux côtés, sont si rares que nous n en avons pas encore vu. Ces tubercules, assez nombreux, hémisphériques ou ovales, plus ou moins allongés, ont dans certaines espèces deux à trois millimètres de largeur; ordipairement ils sont plus petits. Nous n'avons jamais trouve de double fructification sur les Plantes de ce genre. L'organisation paraît\_formée d'un ussu cellulaire plus égal et beaucoup plus solide que celui des Delesseries; elle résiste plus long-temps aux fluides atmosphériques, et semble braver la fureur des vagues. Les feuilles différent entièrement de celles des Delesseries de la première section, et un peu moins des feuilles des espèces du même genre, classées dans la troisième section ; de même que ces dernières, elles sont dépourvues de nervures. On pourrait les considérer comme une dilatation de la tige qui se divise en de nombreuses dichotomies: ces feuilles sont quelquesois mamillaires ou prolifères. La couleur ne présente point les brillantes nuances des Plantes du genre Delesserie; il semble que le violet et le pourpre foncé soient l'apanage de celui-ci, tandis que le rouge décore les feuilles des Delesseries : quelquesois une légère teinte de vert se mêle à ces couleurs. Les Chondrus périssent à l'époque de la maturité des graines; quelques capèces, des régions tempérées on équatoriales, paraissent bisannuelles.

Les Chondrus sont rarement parasites, et se plaisent davantage sur les roches calcaires, argileuses ou schisteuses, que sur les Granits et les traction du petit pédicalle de son aiseurs espèces sujettes à beaucoup de genre. Alors le Chondrus polymorphus, à ci devait continuer à être séparé eause de ses janombrahles gariets; Quoi qu'il qua soit presides caractées.

le Ch. norregions se trouve également sur les côtes de France et d'Angleterre; le Ch. Agathoicus est consacré à Bonnemison, notre ami, botanisse distingué par ses travaux sur les Hydrophytes. Il en existe encare plusieurs espèces qu'il serait trop long de mentionner. (LAM. X.)

CHONDRIE. Chondria. BOR. CREPT. (Hydrophytes.) Agardh, dans son Synqusis Algarum Scandinaviæ, propose sous ce nom un genre d'Hydrophytes dans lequel se trouvent réunis nos genres Chondrus, Acanthophores, Bryopsis, Funcellaria, ainsi que plusieurs espèces de Laurencies et de Cigartines: ces rapprochemens nous empéchent d'adopter le genre Chondrie. (LAM., X.)

CHONDRILLE. Chondrilla. BOT. PHAN. Genre de la samille des Synanthérées, tribu des Chicoracces et de la Syngénésic égale de Linné.

Il ne diffère du Prenanthes que par ses aigrettes pédicellées, tandis qu'elles sont sessiles dans ce deruier genre: aussi Lamarck (Encyc., méthod.) n'hésite-t-il pas à les réunir, trouvant ce caractère insuffisant pour en autoriser la distinction. Néanmoins, quelque peu tranchée que soit leur différence, la plupa, t des guieurs aut continué de les distinguer. Gaertner, analysant les fruits de deux espèces qui croissent en l'surope, les a comprises dans son genra Chondrilla . Au ensuite a été adopté sans changemens par les auteurs de la Flore française, 5° edition. A.-L. de Jussieu agait aussi distingué, dans son Genera Plantarum , le Chondrilla du Prenanthes, en observant toutefois laur, faible distinction; quand on considère, en effet, l'intimité des rapports du Chondrilla muralis, D. C., avec les Prenanthes, on est bien jenie de faire abstraction du petit pédicelle de son aigrette et de le faire rentrer dans ce genre. Alors le Chondrilla juncea restorait scul dans le genre, si celuici devait continuer à être séparé.

resqu'on luia généralement assignés : involucre cylindrique, ressersé au sommet après la ficondation, composé de folioles disposées sur deux rangs, huit antérieures conniventes, et les extérieures formant une sorte de calicule à l'involucre; demi-sleurons au nombre de dix à donze dans la Calathide; akènes surmontés d'ai-

grettes capillaires stipitées. La CHONDRILLE EFFILEE, Chondrilla juncea, L., croit sur le bord des champs et des vignes dans toute la France méridionale et jusqu'aux environs de Paris; sa tige, qui s'élève à huit décimètres, est rameuse, dure et hispide inférieurement; elle porte des seuilles radicales, longues et demi-pinnatifides, et des feuilles caulinaires tellement étroites, que la tige semble nue et prend l'apparence de celle de certains Jones, ce qui lui a valu son nom specifique. Quant aux autres Chondrilles, c'est-à-dire aux Chicoracées que l'on a associées avec la précédente, nous avons exprimé notre manière de voir sur les rapports plus marqués qu'elles offrent avec les Prenanthes, et quoique le nom de Chondrilla soit plus ancien et qu'il ait été uniquement employé par Lamarck, c'est sous le nom de Prenantlies que nous mentionnerons les espèces remarquables appelées Chondrilles par quelques auteurs. V. PRENANTHES. (G..N.)

\* CHONDRIS. BOT. PHAN. (Pline.) Syn. présume de Marrubium Pseudodictamnus. V. MARRUBE. (B.)

, CHONDROPETALUM. BOT. RHAN. (Rottboth.) Syn. de Restio. V. ge mot. (B.)

CHONDROPTERYGIENS ou CARTILAGINEUX. Chondroptery-gii. Pois. Artedi le premier, distinguant avec sagacité la différence qu'établit entre les Poissons la nature du squelette, forma l'ordre des Chondropterygiens, Induit en erreur par une observation superficielle des organes, respiratoires, Linnaé, dans les promières éditions de son immental

Systema Natura, transporta, peur as former un ordre, les Chondropters, giens dans la troisième classe du Règa Animal sous le nom de Reptiles na geans. Il est inexact de dire que, de puis, Lacépède particulièrement a dé truit cet oxdre; Linné lui-même avai reconnu son erreur, et l'on trouv dans Gmelin les Chondroptérygiem replacés à la suite des Poissons don ils sont le sixième et dernier ordre Les genres Acipenser, Chimara Les genres Acipenser, Chimara constituent.

Etendant outre mesure le nom di Cartilagineux, H. Cloquet, dans w très-savant article du Dictionnaired Levrault, y joint, à l'exemple de Du meril, ce que Linne, d'après Artedi appelait les Branchiostèges. Nous les en séparons avec Cuvier, parce qui ces Branchiostèges, qui sont devenu en partie les Plectognathes du Règn Animal (T. II, p. 144), et qui, pou avoir quelques rapports avec le Chondroptérygiens par l'imperfection de leurs mâchoires ou l'endurcisse ment tardif de leur squelette, n'es finissent pas moins par l'état is breux de ce même squelette, pre sentent en général toute la structure des Poissons osseux. Rentré dans se anciennes limites, soit qu'on les pla ce à la tête ou à la fin de la class des Poissons, l'ordre des Chondrop térygiens est fort naturel, il se fait re marquer par une singulière combi naison d'organisation. Le squelette demeure toujours mou, cartilagi neux, sans qu'il s'y développe jamai de fibre osseuse ; le peu de matière ca caire, quand il s'en dépose en quelque parties, s'y dispose par grains épars ( sans ordre : de-là vient que le crâne tout d'une pièce, ne présente pas c sutures, quoiqu'on y distingue in parfaitement les parties qui consti tuent le crâne des autres Poissons.L articulations de la colonne vertébra disparaissent même dans certain genres, et cette disparution est gri duelle, car elle n'est pas comple chez les Baiss tandis que dans Lamproie il raste à paine des trac arroutences' qui indiquent l'état rudimentafre des vertèbres, de sorte que, par ce passage, on arrive insensible-ment des Poissons aux Invertébrés. Cependant le système nerveux et tout ce qui appartient à la nutrition, est a ussi complet dans les Chondroptérygiens que dans les autres Poissons, et l'appareil générateur, s'y trouvant en général plus perfectionné, rapproche entièrement ces Animaux des Reptiles les mieux pourvus sous ce rapport. Cuvier remarque comme le caractère le plus positif des Chondroptérygiens, l'absence des os maxillaires et intermaxillaires qui portent ordinairement les dents, et dont les fonctions sont ici remplies par les analogues des palatins et quelquefois du vomer.

Deux sous-ordres sont fort naturellement établis parmi les Chondropterygiens. Le premier comprend ceux qui ont les branchies fixes, le second

ceux qui les ont libres.

Les Chondroptérygiens à branchies fixes, au lieu que ces organes ouvrent tous leurs intervalles dans une large fosse commune, comme la chose arrive généralement, les ont an contraire adhérens à la peau par le bord externe, en sorte que les branchies, ainsi disposées, laissent échapper l'eau par autant de trous percés dans cette peau qu'il y a d'intervalles entre elles. Ce premier sousordre renferme deux familles, celle des Cyclostomes ou Suceurs qui contient les genres Lamproie, Ammocète et Myxine, et celle des Selaciens qui contient les genres Squale, Squatine, Scie, Raie, Chimère et Callorynque.

Les Chondropterygiens à branchies libres ont celles-ci très-fendues, garnies d'un opercule, mais sans rayons à la membrane. Une seule famille, celle des Sturioniens, compose cessous-ordre et renferme les deux genres Esturgeon et Polyodon. V. tous ces mots.

CHONDROSION. BOT. PHAN. Pour Chondrosum. V. ce mpt.

CHONDROSUM. BOY. PHAN. Genre de la famille des Graminées, proposé

par Desvaux, adopté par Beauvois dans son Agrostographic et par Kunth dans les Nova Genera et Species Americ. de Humboldt. Il se composé de quatre à cinq petites Plantes ayant les chaumes simples ou rameux à la base et réunis en touffe ; les feuilles planes et linéaires; les épis terminaux, solitaires ou géminés. Leurs épillets sont unilateraux et contiennent deux fleurs, l'une hermaphrodite, l'autre stérile, portant trois arêtes; la lépicène est bivalve : la glume de la fleur hermaphrodite est également à deux valves, l'inférieure à cinq dents, dont trois se terminent en pointe aristée à leur sommet. Les étamines sont au nombre de trois : l'ovaire est surmonté de deux styles et de deux stigmates en forme de pinceau. Le fruit est nu,

Tcutes les espèces de ce genre sont originaires du continent de l'Amérique méridionale. (A. R.)

CHONDRUS. BOT. CRYPT. F. CHONDRE.

CHONGOR-GALU. 018. Syn. indien du Cygne de Guinde, Anas cygnoides, L. V. CANARD. (DZ., Z.)

\* CHONIDETROS. BOT. PHAN. (Daléchamp.) Sorte de gomme peu connue de Bernéo, employée, dit-on, pour la sophistication du Succin. (B.)

CHONIN. BOT. PHAN. Dans les dialectes tartares ce mot désigne les Genevriers, et l'on nomme Chonin-Arza le Juniperus lycia, et Chonin-Art-CHAN la Sabine. V. GENEVRIER. (B.)

CHON-KUI. 018. Il paraît que c'est un Oiseau de proie dressé pont la chasse, que certaines hordes tartures sont dans l'usage d'offirires hournage aux souverains, qua ont hien sora d'exiger que ces Qiseaux soient ornés de colliers en pierres précieuses. L'espèce n'en est pas déterminée. Quelques-uns ont cru que les Chon-kuis étaient des Butores. (8.)

\* CHONTA. BOT. THAN. Syn. petuvien du Martineria de la Flore du Pérou. V. ce mot. (8.) \*CHO-O. Bor. Phili. (Gaimard.)
Syn. de Coco aux iles Carolines. (c.)

\* CHOOMPACO, ser, FHAN. Sym. malais de Michelie. P. se mot. (8.)

CHOOPADA. BOT. PHAN. Même chose a Sumatra que le Champadaha des Malais. V. cc mot. (B.)

CHOPA. rois. Même chose que Cheps. F. ce met.

CHOPART ou CHOPPARD. ois. (Selerne.) Syn. de Bouvreuil en Picardie. (B.)

CHOPERA. BOT. PHAN. Syn. espagnol de Bourdaine. (B.)

CHOPI. 01s. Espèce du genre Troupiale du Paraguay. V. TROUPIALE. (DR. Z.)

CHOQUART.ois. Même chose que Choard. V. Pyrrhocorax.

\* CHORAGUE. Choragus. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Kirby (Linn. Societ. Trans. T. XII, p. 447), et ayant, suivant lui, pour caractères: palpes presque soyeux, avec le dernier article aigu; antennes de onze articles, les deux de la base plus gros et les trois derniers en massue; corps cylindrique; tête fléchie en dessous, avec un chaperon allongé, L'espèce qui a servi à l'établissement de ce nouveau genre, a tout au plus une demi-ligne de longueur. Elle se rapproche des Cis et des Gribouris; Kirby la désigne sous le nom de Chorague de Sheppard, Chor. Scheppardi, en l'honneur d'un ami de ce nom qui a trouvé cet Insecte rare en Angleterre près d'Offlon, Il saute:très-vivement. Kirby (loc. cit. pl.22, fig. 14) l'a représenté avec beaucoup de soin.

(AUD.)

\* CHORAM. FOIS. F. SCOMBRE-

CHORAS. MAM. Syn. de Maudril. CHORBA. 2016. 1Syn. kelmouck d'Acipemer Uso. V. Essungeon. (201) CHORDE. Chorda. 2017. cn Yir. (Hy-

drophytes.) Genre de la fainille des Fu cacées, ayant pour caractères d'avoir une tige simple, cylindrique, cloisonnée intérieurement. Stackhouse a donné le nom de Chorda que nous avons adopté à un groupe de Thalassiophytes dans lequel il reunit les Fucus filum, flagelliformis et thrix. Ce dernier est évidemment le premier dans son enfance, et le second appartient au genre Gigartina, jusqu'à ce que sa fructification soit connue. L'auteur de la Néréide britannique ne l'avait placé qu'avec doute à côté du F. filum. Son caractère générique est fondé sur la fructification; il dit: Granula seminifera suborbicularia, adnata vel immersa, sessilia vel pedunculata. Cette phrase est trop génerale, surtout pour une Plante dont la fructification n'a pas été bien observée. Roth la place dans une capsule en forme de glande, solitaire, situće à l'extrémité de la Plante. Stackhouse prétend que cette fructification est ordinairement renfermée dans la tige, sous forme de petits grains nus et adherens aux parois. Nous avons examiné une grande quantité de F. *filum* ; jamais nous n'y avons trouvé : la glande terminale de Roth, et nous n'osons regarder les petits grains de Stackhouse commedes corpuscules reproductifs. La fructification na serait-elle pas plutôt sous forme d'excroissances tuberculeuses que l'on observe quelquefois sur la partie inférieure de la tige tout près de la racine?

La tige des Chorda est constamment simple, sans sevilles et sans rameaux. L'intérieur est partagé par des cloisons horizontales, entières ou persorées au centre, et qui paraissent former une spirale lorsque la Plante se tord, ce qui lui arrive en vieillissant.—La couleur est olive soncée, prenant les nuances des autres Fucacées par l'exposition à l'air et à la lumière,—La durée de la vie de ces Plantes varie suivant les appèces et peut-âtre suivant, la latitude où en les trouve.

Nons avons place le genre Chorda

recles Puesces, parce qu'il s'éloime de toutes les autres familles de Thalessiophytes par ses caractères, et qu'il se rapproche de celles-ci pat la couleur; les changemens que l'action del'air et de la lumière lui font éprouver, et les puils que l'on observe sur umbte à certaines époques de l'anne. Le genre Chorda ne serait-il pas muntes Fucacees ce que sont peuttre les Conferves marines cosorées ea rouge aux Thalassiophytes de l'ordre des Floridées? - If n'est encore composé que de trois à quatre espèes, me seule est connue des boiaustes sous le nom de Fucus filum. (LAM..x.)

"CHORDARIS: Chordaria: Bor. crer. (Hydrophytes.) Agarch; dans le Synopais Algurum: Scandinavice, a rish, d'après Inink, tin genre d'Hydrophytes inarticulées sous le nom le Chordaria. Nous ne croyons pas dewil adopter, parce qu'il comprend et espèces qui n'ont entre elles aucun raport d'organisation et de repoduction, telles sont par exemple les fue. rotundus et fitum de Gmelin, les fac fagelliformis et Cabrera de Turser. (LAM..X.)

CHORDONES. BOT. PHAN. Syn. spend de Frambossier. F. Ronce.
(B.)

CHORDOSTYLUM. BOT. CRYPT. Campignons.) Gmelin a proposé de laux un genre distinct des Chavaria sum set Clavaria pennicilluta.
Lauxanse. (A.R.)

chorechoffi, Anachn. Desmastdoune ce riolia kalmouck comme snonyme de Gateode. (6.)

CHORETRE: Choretrum. Bot.

MAN. Ce genre dont R. Brown est
lateur fait partie de la notivelle famile des Sautalacées. Très-voisin de
snautre genre Leptomeria, il est reomaissable aux caractères suivans,
lequels sont très-difficiles à vérifier
ma lenguité des parties de la fructi-

fication: persanthe à cinq divisions profondes, coloré et persistant; les, divisions concaves et en forme de cavene. A la base du pérsanthe est une sorte de calicule extrémement petif et muni de cinq dents; étamines incluses; anthères à quatre loges et à quatre valves; stigmate étoilé. On ignore la structure de l'ovaire et la consistance du fruit.

Malgre l'existence d'un calicule aupérianthe, R. Brown ne regarde pas celui-ci comme une corolle. Cette distinction lui a semblé importante. parce qu'ayant divisé la famille des Elmagnées de Jussieu en deux autres dont l'une (celle des Combrétacées) va se placer parmi les Polypétales, il a laisse dans les Apetales, le Thesium, le Fusanus et tous les genres où la corolle manque. Le Choretrum fait donc partie de ce dernier groupe; il se compose d'Arbustes dont les tiges sont élancées et très-rameuses, couvertes de seuilles éparses, peutes et placées seulement près des ramuscules et des fleurs. Celles-ci sont aussi petites, blanches, axillaires ou terminales, solitaires ou agrégées et accompagnées de quatre bractées. Les deux espèces de Chorètre, Choretrum lateriflorum et Choretrum glomaratum, ont été trouvées par R. Brown sur les côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande.

\* CHORI-BORI. BOT. PHAN. Syn. indon de Celtis orientalis, selon leu L.-C. Richard. (B.)

\*CHORION. zool. L'une des membranes qui entourent le fœbus. F. Arriere-Faix.

On donne également ce nom à la couche profonde de la peau. F.
DERME. (B.)

\* CHORISOLEPIDE. BOT. PHAN. H. Cassini appelle ainsi l'involucre des Synanthérées, lorsqu'il est composé d'écailles distinctes les unes des autres. Cette expression s'emploie par opposition à celle de Plécolepide qu'il donne à cet organe, quand il est formé d'écailles soudées à leur base, et

phylie. F. Involucas. (A.B.).

\*CHORISPERME. Chorispermum,
BOT. PHAN. Le genre de la famille des
'Crucifères que Brown a ainsi nommé dans la seconde édition du Jardin
de Kew, a été appelé Chorispora par
De Candolle, à cause de sa trop
grande ressemblance avec celui de
Corispermum qui désigne un genre
de la famille des Chénopodées. V.
CHORISPORE. (A.R.)

\* CHORISPORE. Chorispora. BOT. PHAN. R. Brown, dans la seconde édition du Jardin de Kew, a séparé dn genre Raifort (Raphanus) quelques espèces, et entre autres le Raphanus tenellus de Pallas, dont il a fait un genre nouvesu sous le nom de Chorispermum. Mais ce nom rappelant trop celui d'un autre genre qui fait partie de la famille des Chénopodées, De Gandolle lui a substitué celui de Charispora. Voici les caractères de ce pouveau genre de la famille des Crucifères et de la Tétradynamie siliqueuse : ses sépales sont dressés et gaux. Ses étamines ont leurs filets dépourvus de dents. La silique est allongée, indéhiscente, à deux loges, et se sépare en plusieurs segmens monospermes. Le style est long et persistant; les graines sont comprimées, pendantes; les cotylédons sont planes et la radicule accombante.

Ge genre se compose de quatre espèces originaires d'Asie. Ce sont des Plantes grêles et annuelles, ayant la tige rameuse, les feuilles entières ou pinnatifides, les fleurs violettes ou pinnatifides, les fleurs violettes ou piaunes, formant de longs épis opposés aux feuilles. Il diffère surtout des Raiforts par ses cotylédons accombans, des Cheiranthus et des Malcomia par son calice égal, son stigmate simple et sa silique qui se rompt en plusieurs segmens. (A. R.)

CHORISTÉE. Choristea. BOT. PHAN. Selon Jussieu, Solander avait donné ce nom, resté inédit, au genra Favoaium de Gaertner, qui appartient à la famille des Sananthérées. Thanbers nommait ainsi la Plante publiée par L'Héritier sous le nom de Didelta. F ce mot. (A. R.)

CHORIZANDRE. Chorizandra. BOT. PHAN. Deux petites Plantes de la famille des Cypéracées, trouvées sur les côtes de la Nouvelle-Hollande par R. Brown, forment ce genre qui es: très-voisin des Chrysitrix et des Chon drachne. Elles ont le port du Joncongloméré, et croissent comme lu dans les lieux humides et inondé Leur chaume est simple, cylindriqu et marqué de nodosités intérieures nues supérieurement, portant à leu base quelques feuilles engaînantes canaliculées et presque cylindrique Les fleurs forment un capitule sessil naissant latéralement au-dessous c sommet du chaume et composé d'i grand nombre d'épillets agglomére

Ceux-ci sont nus et multiflore Entre chacune des écailles qui so fasciculées, on trouve une seule et mine. Le pistil naît du centre l'assemblage des écailles. Il est to miné par un style bifide, et n' point accompagné de soies hypognes.

CHORIZEME. Chorizeme. BE PHAN. Dans son Voyage à la rech che de La Peyrouse, Labillardière décrit et figuré sous le nom de Crizema ilicifolia, t. 21, une per l'anne qu'il a observée sur les ce de la Nouvelle-Hollande, et qui fort remarquable par ses leufiles ternes allougées, munies d'épine leur coutour et semblables à ce du Houx, mais beaucoup plus petises ileurs sont disposées en pet grappes axillaires ou terminaise de couleur jaune.

Ce genre de la famille naturalle Légumineuses et de la Décandrie : nogynie a beaucoup de rapports a le genre Podalyra, à côté duqui vient se placer. Il s'en distingue son calice à cinq divisions bilibiper sa corpile papilionacée, dont la rêne est renflée et plus courts qu e dia d

and the street with the first fact that the second of the second second

and a finished service of the servic

The same of the sa

- <del>-</del>

---

. . .

•

· <del>-</del> - -

-

· •--

.

.. \_ \_ \_ \_

- --

-

- - · · - -·---

ے مق

and Riou troiefs**e** 

iles, ies, i÷le

et seire, esculitale ria
cour
sans
tion
ires.

ėme.. dėquefois à sa base une graine. Cette silique, qui est biloculaire, s'ouvre en deux valves légèrement carenées sur leur face externe, et contient un assez grand nombre de graines globuleuses ayant la radicule reçue dans une gouttière qu'offrent les deux cotylédons sur l'ane de leurs faces.

Op connaît aujourd'hui environ une trentaine d'espèces de Choux, qui sont des Végétaux herbaces, bisannuels ou vivaces, rarement sousfrutescens à leur base. Dans l'état sauvage, leurracine est grêle et sèche, Ale devient souvent épaisse et charmue par suite de la culture. Leurs fouilles radicales sont quelquesois très-nombreuses et très-serrées, lyrees ou plus ou moins profondement pinnatifides; celles qui naissent sur la tige sont sessiles et souvent amplexicaules. Les fleurs sont jaunes ou blanches , disposées en longues grappes dressées et rameuses.

Dans le second volume de son Systema Vegetabilium, De Candolle a retiré du genre Brassica plusieurs espèces qu'il a placées dans les genres Moricandia, Diplotaxis, Eruca, etc. Il a groupé les vingt-neuf espèces qu'il décrit en trois sections qu'il nomme: 1º Massica; silique sessile, peint de bec au sommet; 2º Erucastrum; silique sessile terminée par un bec contanant une graine; 3º Micropadium; alique légèrement stipitée.

In Le genre Brassica a les plus grands vapports avec les Sinapis, dont il differ seulement par son calice conniment et par sa silique presique cylindrique. Du reste, les espeness de ces deux genres ont entre elles une grande affinité.

Plusieurs espèces de Choux sont eultivées dans les jardins potagers ou dans les champs, soit pour la nour-riture de l'Homme et des bestiaux, soit pour récolter leurs graines qui les radicales inférieures entièrent un quantité considérable les radicales inférieures entièrent paur l'usage des lampes. Ces espèces est importante à faire, practiculièrement le Colza, Brasser, employée surtout particulièrement le Colza, Brasser, et Chou commun, les radicales inférieures entièrent espèces est importante à faire, practiculièrement le Colza, Brasser, et Chou commun, Colza rapporte neuf agent cinqual

Brassica-Rapa, le Navet, Brassi Napus, et le Chou précoce, Brass præcox. Ce sont ces cinq aspèces leurs nombreuses variétés que ma allons rapidement décrire dans article. On doit à Duchesne de V sailles, et plus récemment au prof seur De Candolle, d'excellens à moires sur les espèces et variétés Choux cultivés en Europe. C'est travait de ce dernier qui nous serv spécialement de guide.

CHOU-COLZA, Brassica camp tris, L. Cette espèce offre une t dure et fusiforme, une tige dressi rameuse, cylindrique, glabre et gla que, haute d'un pied à un pied et a mi. Ses feuilles radicales sont lyre un peu hispides ou ciliées, glauqu légèrement charnues ; les caulinai sont glabres, cordiformes et ample caules. Elle se distingue du Ch cultivé et du Navet par ses feuil inférieures hispides, de la Rave p ses seuilles glauques et par celles sa tige qui sont glabres. Le Colzafort rare à l'état sauvage. On l'indiq en Angleterre, en Ecosse, en Esp gne, en Transylvanie, etc.

De Candolle distingue trois rate particulières dans cette espèce, s voir : le Chou oléifère ou vrai Colr le Chou à faucher et le Chou-Nav

le Chou à faucher et le Chou-Nav Le Colza ou Chou oléifer Brassica campestris oleifera. cette espèce que l'on cultive en abo dance en Belgique, en Alsace et de plusieurs autres parties de la Franc pour extraire l'huile grasse que ca tiennent ses graines. Il paraît qu sous ce rapport, c'est l'espèce qui toutes les Crucifères mérite la pri rence. On confond quelquefois at elle une variété de Navet, qui ? effet beaucoup de rapports, et qui cultive en grand pour récolter graines. Mais cette dernière qui 📢 Navette, s'en distingue par ses fe les radicales inférieures entières glabres. La distinction entre ces d espèces est importante à faire, P que, selon les expériences de Gau un hectare de terrain cultivé en

1 70 A 20 72

eing kilogrammes d'huile, tandis que le même espace cultivé en Navette n'en rapporte que sept cents.

Le Colza, demande une terre substantielle, convenablement préparée par des labours et du fumier. On en distingue deux variétés : l'une, hâtive, se simo en printemps et se récolte en automne ; la seconde se sème ordinairement à la mi-juin en pépinière, passe l'hiver sans fleurir et so récolte à la fin du printemps suivant. On doit le repiquer dans les champs qui lui sont destinés. Cette opération se fait, communément vers le mois d octobre. Cependant dans beaucoup de cantons on le sème à la volée.

.a". La Chou à faucher, *Brassica* campastris pobularia, vulgairement Chou à Vache. Il tient le milieu entre le Colgaret le Chou-Navet, dont il semble être un hybride. Sa racine est existemement longue, fusiforme et perpendiculaire; sa tige courte comme dans le Chou - Navet, mais moins épaisse ; ses feuilles sont larges , épaisses, légèrement hérissées à leur face inférieure. Ou peut couper ces feuilles plusieurs fois dans l'année pour la nourriture des bestiaux.

50. Le Chou-Navet, Brass. cam-pestris napo-brassica. Plusieurs auteus om trapporté cette variété au Chou cultivé, mais elle appartient certainement au Colza, par ses seuilles inséneures qui sont rudes et bérissees, caráctère qui la distingue surtout du Chou-Rave avec lequel on la confond communément. Le Chou-Navet offre une racine épaisse, rentlée près de son collet en un gros tubercule irrégulièrement arrondi. Il offie deux varieles principales : le vrai Chou-Navet dont le tubercule est irrégulier, de couleur Islancha ou rouge, mais jamarifestic , et le Rutabaga, Chou de Lepanie na Chou de Suède, dont la racine est arrondie, toujours de couleur name à l'extérieur comme à l'interieur. Le Chou-Navet et le Rutabega sont deux Plantes potagères fort utiles. On mange leurs feuilles et nu iesua tabaniok idia. (Cominar massi un

Il est hisannuel et doit être conique dans, des. champs convenablement préparés.

CHOU CULTIVE, Brassica oleracea, L. Gette espèce, la plus inté ressante du genre, se distingue à sa tigo herbacée et bisannuelle, 🛦 ees feuilles entièrement glabres, glauques et jamais découpées jusqu'e la nervune médiane. Il offre six races principales qui sont : \*

1º. Le Chou sauvage, Brass. oleracea sylvestris. Indigène du nord de l'Europe, ce Chou a été trouvé à l'état sauvage dans différentes contrées, particulièrement au voisinage de la mer , en Erance , en Angleterre , etc: Cette espèce est certainement la souche des nombreuses variétés que la culture a développées dans le Chou.

ordinaire.

20. Le Chou - Cavalier , Brassica oleracea acephala, ou Chou vert, est remarquable par la hauteur de sa tige, qui dure quelquefois deux ou trois ans et acquiert une hauteur de quatre à cinq pieds, et par ses scuilles écartées ne se réunissant pas en tête, comme dans les Choux cabus. Ceste race présente cinq variétés principales que nous allons énumérer rapidement. La première est le Chou en Arbre on Cavalier branchu qui se distingue par la hauteur de sa tige et le nombre de ses ramifications. La soconde est le Chou-Cavalien ordinaire, dont la tige, aussi haute, reste presque constamment simple. On le cultive surtout dans la partie occidentale 🕆 de l'Europe tempérée, soit pour la nourriture de l'Homme, soit pour celle des bestiaux. Sa tige tend sans cesse à s'accroître, à mesure qu'on retranche ses feuilles inférieures. C'est à cette variété que l'on donne les noms de Chou vivace, grand Chou vert de Touraine, etc. Le Chou à feuilles de Chène constitue la troisième variété du Chou-Cavalier, et se reconnaît à sesseuilles vertes et pâles, découpées en lobes profonds, planes, entiers, darges et oblongs. Dans le Chan frango, qui forme la quatricina. fourrage executive pour les heatieux ... varieté , les lobes sont sinueux, rie-

chiquetés à leur contour : les feuilhis sout tantôt vertes, tantôt pourpres et variées de blanc, ce qui leur donne un aspect extrêmement agréable, et les place, en automne, au rang des Plantes d'ornement. On mange les feuilles du Chou frangé, qui forment aussi un très-bon fourrage. Ses graines contiennent une telle quantité d'huile, qu'on le cultive fréquemment en grand, comme Plante olésfère. Enfin on appelle Chou-Palmier la cinquième variété du Chou-Cavalier, dont les feuilles sont allongées, peu découpées, irrégulièrement bullées et réunies à la partie supérieure de la tige.

De Candolle rappioche des Choux-Cavaliers le Chou à grosses côtes, Hrassica costata, que l'on cultive dans plusieurs provinces de la France sous les noms de Chou de Beauvais, Chou à grosses ou à larges côtes, etc. Il se fait remarquer per sa tige qui est courte et par l'épaisseur et la largeur considérables de ses côtes.

5<sup>h</sup>. Les Choux de Milan ou Choux bullés, Brass. oleracea bullata, sont faciles à reconnaître à leurs feuilles bullecs, c'est-à-dire irrégulièrement bosselées et sinueuses, réunies en tête, surtout dans les jeunes individus. On en distingue plusieurs sous-variétés : telles sont le Choux de Milan

hatif, le doré, le nain, etc.

4°. Chou cabu ou pommé, Brassice oleracea capitata. Cette nace est une de celles que l'on cultive le plus pour la nourriture de l'Homme. Elle se distingue facilement à ses feuilles non bullées, ni crépues, réunies en tête fort grosse et très-compacie, de manière que les plus intérieures sont rales et étiolées, ce qui rend leur savour plus douce et plus sucrée. Les variétés principales sont fondées sur la forme de la tête et sur la couleur des feuilles : de-là les noms de Chou déprimé ou aplati, de Chou sphérique, de Chou ové, de Chou ellipsaide, de Chou conique, etc. Ces diverses variétés peuvent conserver leur couless verse; elles pouvent être blanches on enfit rouges; cotta devnière

equieur appartient plus particulibrement au Chou sphérique.

5°. Chou-Rave, Brassica oleraces caulo-rapa. Dans cette race, la tige se rensle au-dessus du collet de la racine, et forme un tubercule arresdi d'où naissent les feuilles. C'est ce tubercule qui sert à la nourriture de l'Homme; les feuilles sont abandonnées aux bestiaux. Linné donnait à cette variété le nom de Brassica gongyloïdes. On distingue deux sousvariétés dans le Chou-Rave, celle à feuilles planes, et celle à feuilles crépues. Il ne faut pas confondre le Chou-Rave, dont il est ici question, et la Rave ou Chou-Rave qui est une autre espèce du même genre (Brassica asperifolia), et qui en diffère surtout par ses seuilles hérissées. La tige rensiée du Chou-Rave a une saveur agréable, qui tient le milieu entre celle du Navet et celle des Choux-Fleurs.

6°. Pour terminer l'examen des six races du Chou cultivé, il nous reste encore à parler du Chou Botrytis. Brassica oleracea Botrytis. Dans les cinq races précédentes ce sont les feuilles, les racines ou les tiges renflées, que l'on emploie comme aliment; ici ce sont les pédoncules développés et chargés de fleurs avortées. Ces pédoncules se soudent, s'entregreffent et forment dans leur ensemble une sorte de corymbe assez régulier, dont les diverses parties sont tantôt ranprochées, tantôt plus ou moins écartees, ce qui constitue deux variais principales, savoir: le Chau-Fleuret le Broccoli.

1°. Le Chon-Fleur, Brassica cauliflora, porte sur une tige courte
des feuilles oblongues, ayant les còtes blanches et très-prononcées. Ses
pédoncules floraux, réunis en cotymbe serré à la partie supérieuxé de la
tige, sont épais, charaus, blancs etentregreffés. Les fleurs qui les terminent
sont blanches, petites et en géoriel
avortées. On distingue trois sertées
principales de Choux-Fleurs suides ou
l'en nomme Choux-Fleurs suides ou

hatifs, demi-durs et durs Ces trois

variétés, semées à la même époque, se succèderont dans leurs produits. Cette variété est une des melleures

et une des plus recherchées.

2ª. Le Broccoli, Brassica asparagoldes, diffère du Chou-Fleur par ses pedoncules moins cpais, plus allongés et plus écartés, de manière à ne pas former de tête convexe, comme dans le Chou-Fleur, et que chacun d'eux ressemble en quelque sorte à un gros turion d'Asperge. Il est aussi fort recherché comme aliment.

La RAVE, Brassica Rapa, L., Br. asperifolia, Lamck., se distingue facilement de l'espèce précédente par ses feuilles non glauques, hérissées de poils nombreux, et par son calice étalé, caractère qui la rapproche singulièrement du genre Sinapis, dans lequel Lamarck l'avait ensuite placée sous le nom de Sinapis *tuberosa.* La Rave ne diffère du Navet que par ses feuilles hérissées et son calice étalé. Du reste, elle offre comme lui une racine tubéreuse renflée au-dessous du collet, qui acquiert parfois une grosseur extraordinaire. Mathiole en cite une qui pesait trente hvres. Sa forme et sa couleur varient suivant les variétés. Il y en a d'aplaties ou de déprimées, d'autres sont oblongues. Les unes sont blanches, celles-ci jaunâtres, etc.

On cultive la Rave comme Plante potagère et comme fourrage. Sa saveur et ses autres propriétés sont les mêmes que celles du Navet. La Rave sauvage ou Ravette, qui paraît être le type de l'espèce sauvage, a sa racine grele et non charnue. On la cultive dans plusieurs provinces pour extrai-

re l'huile de ses graines. Le NAVET, Brassica Napus, L. Des seuilles glauques et entièrement glabres, en général découpées jusqu'à leur côte moyenne, une racine épaisse, un calice et des siliques étales, forment les caractères distinctifs de cette espèce connue et abondamment cultivée sous le nom de Navet. Elle offre beaucoup d'analogie avec le Chou cultive par ses femilles glau-

ques et glabres, et avec la Rave par son calice étalé et sa racine tubéreuse.

Nous distinguerons deux races dans le Navet, savoir : le Navet ordinaire.

ou comestible et la Navette.

10. Le Navet comestible, Brussica. Napus esculenta, se reconnaît à sa racine épaisse, charnue, globuleuse, ovoïde ou allongée. On le cultive dans les champs ou les jardins potagers, Les espèces les plus recherchées sons celles qui viennent dans des terrains légers et sablonneux : telles sont le Fren neuse, qui est petit et presque conique , le Navet de Meaux, qui est tresallongé et en sorme de Carotte, le Saulieu, qui est noiratre, etc.

On seme les Navets depuis la fin de juin jusqu'à la moitie d'août. On les récolte à la fin de l'automne.

20. La Navette, Brassica Napus oleifera, ou Navet oleisere, se distingue par une racine grêle et non char nue. Ses graines se sement en général après la moisson, et l'on récolte les. raines mûres au printemps auivant, Quelques cultivateurs font leurs semis au printemps, afin d'avoir leurs, graines mures en automne. Ces graines fournissent beaucoup d'huile grasse, mais cependant moins que le véritable Colza.

Enfin l'on cultive dans l'est de la France, sous le nom de Navette d'été, le Brassica præcox de Wald-stein et Kitaibel. Elle est annuelle, se semeau printemps et murit ses graines. avant la fin de l'automne. On la disti tingue du Navet oléilère à ses siliques dressées contre la tige et non éta-, lees. Comme ses graines sont beaucoup plus petites, elle n'est pas anssi, productive que la Navette d'hiver ou Navet oléilère.

Dans le langage vulgaire, on a étendu le nom de Chou à plusieure Plantes de genres et de familles différens : tels sont :

CHOU BATARD. On nomme ainsi 1 Arabis turrita. V. ARABETTE.

CHOU CARAIBE. Dans les Antilles ce nom s'applique à l'Arum escu-t lentum et Arum sagitus folium de Lime, dont on mange quelquelois les

. fauilles comme selles du Chou, mais . plus, ordinairement, les racines. Ces eux especes font partie du genre Caladium de Ventenat.

CHOU DE CHIEN. On désigne quelquelois sous ce nom la Mercuriale. CHOU DE CHINE. V. BREDES.

CHOP DE MER. Nom vulgaire du Liseron Soldanelle. V. Liseron.

🕾 Снои макім. C'est le Crambe ma-

wiena, V. CRAMBE.

, CHOU PALMISTE. Dans l'Inde et en Amérique, on appelle sinsi le bourgeon qui termine le stipe des Palmiers et que l'on mange cru ou apprété de diverses manières. V. AREC. CHOV POLYRE. Nom du Gouet commun. (A. R.)

CHOU-FLEUR. BOT. PHAN. V.

\*CHOU-FLEUR DE MER. POLYP. Nom marchand du Pocillopore corne de Daim. V. ce mot.

... CHOUAN. POIS. Syn. de Chevanne, espèce d'Able. V. ce mot.

"CHOUAN. BOT. PHAN. Plante du Levant employee dans la teinture. C'est, selon Bosc, le Fenu-grec, et, suivant Desvaux, um Anabasis.

CHOUANA - MANDARA. BOT. THAN. (Rumph.) Syn. de Bauhinie pournrée.

"'CHOUANT. ors. Syn. vulgaire du Moven Duc, Strix Otus, L. V. Chouette. (DR..Z.)

CHOUART. ois. Syn. vulgaire de l'Effraie, Strix flammea, L. *V*. CHOURTTE: (br.:z.)

CHOUC ET CHOUCA. ois. Syn. de Choucas, Corvus Monedula, L. V. (DR.Z.)

CHOUCADOR. ors. Espèce du genid Merle, Sturnus ornatus, Daud., Devail ; Oiseaux d'Afrique, pl. 86. V. MENLE! (DR..Z.)

de Calla palustris, dont on mange les racines dans le Nord en guise de CHOUCARIS, ois. Nom d'un squs-

genre des Pie-Grieches de Cuvier dans lequel ce naturaliste a group autour du Choucari et du Chouc de la Nouvelle-Guinée, de Buffor quelques espèces qui font partie de Echenilleurs de Temminck. F. Ech. NILLEUR. (DR..Z.)

CHOUCAS. ois. (Buffon.) Esper du genre Corbeau, *Corvus Monedul*i L. V. CORBEAU.

On a étendu ce nom de Chouci avec quelque épithète à d'autres Oi seaux, tels que les suivans :

CHOUCAS DES ALPES. (Buffon.) Syr du Pyrrhocorax-Choquard. V. PYR RHOCORAX.

CHOUCAS A BEC ET PIEDS ROUGE Syn. de Coracias, Corvus Graculus,1 . Pyrrhocorak.

CHOUCAS CHAUVE. (Buffon.) Syr de Coracine chauve ou gymnocé phale, Corvus calvus, L. V. Cona CINE.

CHOUCAS DE LA JAMAÏQUE. Syn de Quiscale, Gracula Quiscala, L V. Troupiale.

CHOUCAS DE LA MER DU SUD. Syn de Coracine à front blanc, Corvu pacificus, L. V. CORACINE.

CHOUCAS DE LA NOUVELLE-GUI NEE. (Buffon.) Syn. d'Echenilleu à ventre rayé, Corvus Novæ-Guinea Lath. V. Echenilleur.

CHOUCAS D'OWINEE. Syn. de Cas sican noir, Corvus tropicus, Lath. F Cassican.

CHOUCAS DES PHILIPPINES. (Buffon Syn. de Drongo Balicasse, Corvu Balicassius, L. V. DRONGO. (DR..Z

CHOUCE. 018. Syn. indien de l Cresserelle, Falco Tinnunculus, L. V. FAUCON. (DR..Z.)

CHOUCHETTE. ois. Syn. vulgair du Choucas, Corvus Monedula, L. F. CORBEAU. 'DR .. Z.

CHOUCHOU.ous.(Levaillant.)Oil d'Atrique, pl. 38.) Syn. de la Chous te-Accipitre Caparacoch; Strix All sonica, L. V. CHOUETTE, (DR .. 24)

GACHOUCHOUKOU, ots. (G mard.). Syn. de Héron dans les

Marianes en langue chamorre, d'ou : CHOUCHOUKOU APAKA, c'est-àdire Heron blanc, l'Ardea æquinoxialis, L.

CHOUCHOUKOU ATOULOU, c'est-à-dire Héron noir, l'Ardea Carolina.

(G.)

CHOUCHUE OF CHOUROUCOU-LIHUE. BOT. PHAN. (Surian.) Syn. caraîbe de Rocou, Biva Otellana: (B.)

CHOUCOU. ois. Espèce du genre Choucette, Strix Choucou, Lath. V. CHOUESTE.

CHOUCOUHOU. ois. Espèce du genre Chouette, Strix Niduella, Levaillant, Ois. d'Afrique, pl. 39. V. CHOUETTE. (DR..Z.)

CHOCCOUROU. BOT. PHAN. (Suriam.) Syn. caraïbe d'Hibiscus tilloceus. V. Ketmie. (B.)

GHOUDET. ois. L'un des noms vulgaires du Hibou commun, Strix Otus, L. F. CHOUETTE. (DR..Z.)

CHOUE. 018. Désignation vulgaire des Chouettes. V. ce mot. (DR..z.)

CHOUETTE. Strix. 018. Genre de l'ordre des Rapaces. Caractères : bec-courbé, comprimé avec la base entource d'une cire que couvrent des ports roides on des plumes setacées dirigées en avants navines percées latéralement sur le bord intérieur de la cire, arrondies, ouvertes, cachées en tout ou en partie sous les poils; tête volumineese; your tres-grands, places dans de larges orbites garnies de plumes roides; une membrane cliquotante ; oreilles grandes ; bouche trèsfendus; col fort court; pieds simplement couverts deplumes, souvent jusqu'aux ongles ; trois doigts devant et un derrière, entièrement divisés; l'extérieus reversible; ailes un peu pointes asse les rémiges primaires denteldes sur leur bord extérieur ; premilita quanti galla plus courtes; deuxième m'atteignant point l'extremité de la moissème qui est la plus longue.

Cargonnid genne se compose d'es-

pèces qui toutes ont un air de fainfile. ši bien caractérise, que ; malgre les tentatives souvent renouvelées pour le diviser, on n'y a encore reuser qu'imparfaitement; l'on a même de se borner à l'indication de quelques sections on sous-genres que chaque auteur a plus ou moins multiplies. Savigny et Cuvier en ont porté le nombre à huit, et ils ont pris pour bases principales de leurs coupes la présence ou l'absence des aigrettes dont la tête, chez quelques espèces, se trouve ornée , l'étendue et la position de ces aigrettes ainsi que des oreilles, le diamètre du cercle radié qui entoure l'œil, etc. On sent qu'il est difficile d'établir nettement des limites aussi nombreuses, lorsqu'elles reposent sur des caractères anssi versatiles, et peut-être serait-il préféreble de n'admettre qu'une seule dirision qui ne serait que séparer les espèces à aigrettes de celles qui en sont dépourvues. La nature n'a point éthbli parmi les Chouettes seulement? une analogie de formes et de tout : leurs; elle étend cette analogie men : mœurs et aux habitudes de des Diu ! seaux : à tous elle a rendu l'organe de la vue extrêmement sensible; ils me sauraient supporter impunément la vive clarté du jour, puisque tous en sont offusqués, et la suient retirés dans d'obscurs réduits. C'est dans des trous ceverneux, au sein des ruines ou des édifices isolés, à côté de. la cloche funéraire ou dans le trone décrépit d'un Arbre plus que contenaire, qu'ils passent les heures que d'autres consocrent à l'activité, au plaisir ; ils y attendent tristement que 🧸 le crépuscule, ne frappant que d'une 🗥 lumière expirante leur enorme put pille, leur permette de distinguer parà faitement les objets que les sautres Animaux ne pourraient plus aperce :voir. Alors, moins hardis, mais sun. moins sanguinaires que les Oiseaux de proie diurnes, profitant du dani- 🖖 jour propice qui livre à leurs regards sinistres de petita Oiscoux endormis et surtout la confiante couveaux ille les enlèvent silenciaussment i laur

brisent la tête d'un coup de bec, et les engloutissent entiers à l'aide de la mobilité de leurs mandibules, dans leur ample jabot. Si, par une circonstance imprévue, ils sont forces de quitter en plein jour leur réduit, ils errent incertains, d'un vol court et déconcerté, en poussant des cris de détresse; aussitôt les timides habitans des bocages dont les Chouettes sont la terreur vers les deux extrémités du jour, connaissant les avantages passagers que leur procure l'éclat du solcil, se rassemblent autour d'elles, les harcèlent, les poursuivent en les frappant à coups de bec accompagnés de huées. Les petits Oiseaux ne sont pas uniquement la nourriture de ces rapaces lucifuges; les Rats, les Souris, les Mulots, les Taupes sont par eux recherchés aussi ardemment et chassés avec plus d'adresse que pe le font les Chats. C'est probablement de cette habitude assez extraordinaire, autant que de la ressemblance physique l'on trouve dans leur tête fonde aplatie sur le sommet, qu'est venu le surnom de Chat-Volant ou Chat-Huant, donné dans les campagues à ces Oiseaux que, dans certains cantons, l'on élève en remplacement des Chats, et auxquels ils sont préférés dans les soins de purger les greniers et le potager des petits Quadrupèdes rongeurs. Les momens que les Chouettes ont à donner à la recherche de feur nourriture sont assez courts; l'on n'a jamais observé qu'elles chassassent encore lorsque l'obscurité dominait complètement. Il est probable que la délicatesse de leur organe n'est pas assez grande pour percer les profondes tenchres, et que, si elles persistent à veiller, c'est dans le repos, et parce que déjà le jour est pour elles une nuit assez longue. L'had'accumuler bitude promptement les proies est favorisée par l'extrêmé dilatabilité de l'estomac; c'est dans ce foyer que, par un mécanisme Oisenux; les parties dures des Animaux qu'ils out avalés sont séparées des parties digestives, enveloppées

et reulées dans la queus septies réjetées sans efforts sous forms de petites pelottes. Il est copendant quolques espèces, mais en petit nombre, qui jouissent de la faculté de étaitser en plain jour. Celles-ci, surnommés Chouettes Accipitres, se rapprochent davantage des Oiseaux de proje diurnes par une taille plus svelte et par une plus grande étendue des ailes et de la queue.

Par la consommation considérable que ces Oiseaux sont de Mulots et de Souris, ils rendent récliement des services essentiels à l'agriculture ; cependant ils sont assez generalement un sujet d'effroi pour le campagnard igno-rant et superstitieux, et l'on peut aisement se rendre raison de l'impression que la présence des Oiseaux de nuit peut produire sur le vulgaire. En effet, qui pourrait affirmer n'avoir jamais éprouvé quelque atteinte de frayeur, lorsque, au milieu des nuits, dans le voisinage de lieux susceptibles de réveiller des affections douloureuses, dans le silence, tout-à-coup une voix aigre, entrecoupée d'un bruissement réitéré, se fait entendre? Ce n'est cependant que le cri habituel et peut-être amoureux du paisible Uiseau des nuits; mais l'imagination frappée a rendu ce cri redoutable; elle l'a présenté au vulgaire comme un presage malheureux, et sans doute ce prejuge, dont l'origine est fort ancienne, a donne lieu au nom d'Effraie dérive d'Effici, donné à l'espèce la plus commune et la plus bizarre par sa physionomie. Outre ces cris qui leur sont particuliers, les Choneues font encore entendre un elaquement de mâchoires occasione par un échappement de leurs mandibules qui sont mobiles. C'est surtout dans les instans de craînte ou de colère qu'elles redoublent ce claquement; alors aussi leurs plumes en général douces, époisses et duveteuses, se hérissent, et leurs siles s'étendent, comme pour leur donnée un aspect plus singulier. Les soins de l'incubation paraissent occuper peu les Chouettes; la plupart d'entre clies déposent leurs cents arrondin, don the numbre, suivent lesespèces, est de deux à cinq, dens la poussiere qui garnit les trous de murailles, les anfractures des rochers, les vieilles poutres, les entablemens des colonnades, les clochers, les troncs cariés des grandsArbres, enfin dans quelques nids abandonnés dont elles s'emparent. En revanche, elles ont la tendresse la plus grande pour leurs petits; elles ne les quitient que lorsqu'elles les croient à l'abri de tout danger. Ceux-ci, dans leur premier âge et de la physionomie la plus effrayante ou la plus ridicule, sont enveloppés d'un duvet épais qui ne dispareit que lorsque l'unique mue à la- care, Strix leucotis, Temm., pl. colorquelle ils soient assujettis leur donne ce plamage fin, leger et soyeux, au moyen duquel ils executent leur vol sans aucun bruit, et cessent de ressembler à des spectres pour prendre la figure d'Oiscaux.

Nous diviserous les Chouettes en

plusicurs sous-genres.

## + Chourtes-Hisoux.

Deux petits bouquets de plumes ou aigrettes sur le front.

CHOUETTE-HIROU AFRICAIN, Strix africana, Temm., pl. color. 50. Parties supérieures brunes variées de noir; front et sommet de la tête brups, avec l'extrémité de chaque plume tachée de blanc; aigrettes terminées de noir à l'extérieur; face grisatre, enlourée d'un double cercle blanc et poirâtre; sabot d'un fauve soncé, myé transversalement de noirâtre, et terminé. par un hausse-col blanc; parties inlerieures brunes, rayées transversalement de noughte avec des taches de cette couleur sur les côtés de la poitrine et du ventra; quelques taches blanches au poignet; rectrices rayées de gris fauve et de noir, terminées insérieurement par des petits traits noirs; jambes emplunées avec des zig-ugs noirs; bec nouratre; iris orange. Longueur, quatorze pouces six gueur,quatorzepouces.Lafemelleules Ingres. Du cap de Bonne-Espérance. Jaches hunes ju lieu diètes nouces,

conuntes, Strin griscata, Lath., ferrugineux tachete Chouette à aigrette blanche, Levail., Hibon du Mexique.

Ois. d'Afr. pl. 45. Parties supérieures roussâtres, finomentrayées de brun et tachetées de blanc; aigrettes composées de plumes longues, flexibles, insérées près de la base du bec, et qui retombent de chaque côté de la tête ; parties inférieures d'un blanc roussatre avec des stries brunes, trèsfines sur la poitrine; bec jaune; pieds emplumés jusqu'aux premières phalanges. Longueur, treize pouces. De la Guiane.

CHOUETTE-HIBOU AIGRETTES. COURTES. V. CHOUETTE-HIBOU BRA-

CHYOTE.

CHOUETTE-HIBOU A JOUES BLAN-16. Parties supérieures d'un gris fauve, avec la tige des plumes et de fines stries transversales noires; rémiges et rectrices rayées transversalement de noir; sommet de la tête fauve, strié de brun foncé; aigrettes striées et bordées de noirâtre à l'extérieur; cercle radié des joues, blanc, entouré de noir; parties inférieures fauves, striées comme les supérieures; abdomen blanchatre; pieds emplumés jusqu'eux ongles, grisatres, tachetés de noir ; bec jaune, caché dans des soies blanches, dirigées en avant. Taille, neuf pouces. Du Sénégal.

CHOUETTE-HIBOU D'AMERIQUE, Strix americana, Gmel., Asio americanus, Asio mexicanus, Briss., Ois. de l'Amérique sept. pl. 3. Parties supérieures rousses, tachetées longitudinalement et pointillées de noir; face blanchâtre; collerette bordéede roussâtre et de noirâtre; aigrettes noirâtres; gorge variée de blanc et de roux avec la tige des plumes noue; tectrices alaires rayées transversalement et en zig-zags, de noiratre et de cendré; rectrices rayées irrégulièrement de brun foncé; parties infé-rieures mélangées de blano, de roux et de noir; jambes et doigts couverts d'un duvet roussâtre; bec jaupe. Lon-CHOUETTE-HIBOU A, MORRITES et les parties inférieures d'un brun ferrugineux tacheté. C'est alors le GROUBETE-HIBOU ASCALAPHE, Series Assalaphus, Savig , Temm., pl. color, for Parties supéricures fauves , marquées de traits vermioules , beuns ; aigrettes courtes, formées de beaucoup de plumes; , parties inférieures blanchaires , rayées transversalement de traits, brune ; bec noirâtre. Longueur,

scize pouces. D'Egypte. CHOURTE-HIBOU ASIO, Strix Asio, Gmel., Lath., Ois. de l'Amér. sept. pl. 21, Temm., pl. color. 80. Parties supérieures rousses, variées de lignes noires; milieu de la face roussatre, entouré de cercles alternativement blenes, noirs et roux; rectrices mélangées de raies transversales brunes, peu marquées; partics inférieures blanchâtres, avec la poitrine brune, rayée et tachetée de blanc; pieds et doigis emplumés, roux en devant, et blancs derrière; bec noirâtre. Longueur, neuf pouces. La femelle a les cooleurs moins vives. De la Caroline.

CHOUETTE - HIBOU BAKKAMUNA, Lath., Strix indica, Gm. Parties supérieuxes; d'un brun très-foncé, tachetées de roux clair; aigrettes fort toullues, d'un roux foncé; face d'un cendré clair; collerette bordée de noir; tectrices alaires grises, avec quelques traits noirs; rémiges rayées alternativement de noir et de blanc; parties inférieures d'un roux cendré, avec des taches noires en fer de lance sur la poitrine: pieds en partie emplumés; doigts velus; bec noirêtre. Longueur, six pouces. De Ceylan.

CHOUETTE - HIBOU BLANC.

CHOUETTE. HARFANG.

CHOUETTE-HIBOU BLANC D'ISLAN-DE. V. CHOUETTE HARFANG.

GHOUETTE-HIBOU BRACH FOTE, Strix Brachyotos, Lath., Strix Ulula, Gmel., Strix arctica, Sparm., Strix tripennis, Schranks, Strix palustris, Smies, Strix branhyura, Nils., grande Chevêche, Buff., ph. eal. 438. Parties supérieures d'un brun noirâtre, avec les plumes bordies de jauns d'Ocros aignettes contes peu apparantes; face blan-châtra, ayea, le sour des youx noirâtres reattices rouses ires, any ses trans-

versalement de brun, et terminées d blanc; parties inférieures roussatres tachetées longitudinalement de brun nourâtre; bec noir; pieds et doigts em plumés; iris jaune. Longueur, treiz ponces. La femelle a les couleur plus ternes. Les jeunes ont la fac noirâtre. Du nord des deux continens.

CHOURTE-HIBOU DU BRÉSIL OI HIVOU CABURE, Strix brasiliana Gmel., Lath., Asio brasiliensis, Briss Parties supérieures d'un brun clai varié de taches blanches, beaucou plus grandes sur le dos et les ailes aigrettes assez longues, se relevan facilement; parties inférieures cen drées, tachetées de brun; rectrice roussaitres rayées de zig-zags blancs pieds et doigts emplumés, jaunâires iris jaune; bec jaunâtre. Longueur sept pouces. De l'Amérique méridio naie.

CHOURTTE-HIBOU BRUYANT, Stri. strepitans, Temm., pi. color. 174. Par ties supérieures d'un brun noirâtre traversé de zig-zags roux; aigrette purtant de l'angle postérieur des yeux étalées de côté et retournées vers l haut, composées de longues plume noires, recouvertes de plus courtes rayées de blanc et de brun ; face blan châtre, rayée de noirâtre; rémiges ( rectrices brunes, traversées par de bandes plus pâles, les dernières tel minées et bordées extéricurement d blanc; parties inférieures hlanches rayées transversalement de brun; po trine et flancs roussâtres; bec et on gles d'un blanc jaunê tre; doigts jaune Taille, dix-neuf pouces. De Sumatr CHOURTE-HIROU DE LA CARNIC

CHOUSTE-HISOU DE LA CARNIC LE, Strix carniclica, Gmel l' CHOUSTE-HISOU PETID-DUC

CHOURTE-HIBOU DE LA CHINE Strix sinensis. Parties supérieur brunes, variées de noir et de roussitre, avec des zig-angs d'un brun tré foncé; quaire handes transversal d'un roux clair, tachoté de brunat et de blanchâtre que les rémiges; plimes des aignettes, assez nourtes; froi blanchâtre; frocat garge rousses, av des traits pairs en fontas de triangle

parties inférieures rousses, avec une bande noire longitudinale, qui est coupée transversalement par d'autres bandes blanches; bec et pieds noirs. Longueur, treize pouces.

CHOUETTE - HIBOU CHAPERONNÉ, Strix atricapilla, Natt., Temm., pl. color. 145. Parties supérieures mélangees de jaunâtre, de brun et de noir; sommet de la tête noir, de même qu'un trait derrière chaque œil; occiput blanchâtre, parsemé de zig-zags noire; aigrettes noires, avec des traits jadnatres en avant; un demi-coliter roussătre, varié de noir ; plumes de la face grisatres, encadrées et striées de noir; quelques maculatures blanches sur les ailes ; parties inférieures blanches et grisatres avec des traits lancéolés noirs; rectrices tachetées de brun, de fauve et de noir; iris, bec et pieds jaunes. Taille, neuf pouces trois lignes. Du Brésil.

Chourte-Hibou Choliba, Strix Choliba, Vieill. Toute la robe d'un brun clair, avec le centre des plumes noir, et l'extrémité pointillée de la même couleur; une grande tache noire en croissant, qui s'étend depuis la base des aigrettes jusqu'au bas de l'angle de jouction des mandibules; une rangée de plumes blanches, terminées de noir sur les scapulaires; bec bleuâtre à sa base, jaunâtre vers l'extrémité. Longueur, huit pouces. De l'Amérique méridionale.

CHOUETTE-HIBOU DE CLOCHER. V.

CHOUETTE-EFFRAIE.

CHOUETTE-HIBOU COMMUN, Strix Otus, L., le moyen Duc, Buff., pl. enl. 10. Parties supérieures d'un roux clair, parsemées de taches brunes et de gris cendré; aigrettes composées de six à huit plumes étagées, noirâtres, bordées de brunâtre et de blanchâtre; parties inférieures roussâtres, avec des taches oblongues brunes; boc noir; iris d'un janne rougeâtre; yeux entourés d'un cercle de plumes friées, blanchâtres, bordées de noir; peds et doigts couverts d'un duvet roux. Longueur, treize pouces. Lafeiselle a la gorge hlanche, et tout le plumage urant sur le gréatre. Les

jeunes sont d'un Youx blanchatte, marques de lignes transversales noi-râtres; ils ont les affes et la queue grises, pointiflées de brun, toute la face d'un brun noirâtre, et l'iris jaune. D'Europe et d'Afrique.

CHOUETTE-HIBOUDE COROMANDEL,
Strix coromanda, Lath: Parties supérieures fauves, tachetées de blanc et
de roux; grandes rémiges brunes,
avéc des taches rondes, hlanchâtres
sur leur berd extérieur; trois bandes transversales sur les intermédiaires, ainsi que sur les reotrices: parties
intérieures d'un fauve rougedre, traversées de bandes demi-circulaires
poures; pieds et doigts emplumés,
rougeâtres; bec noir. Longueur, neuf
pouces.

CHOUETTE-HIBOU CORNU D'ATHÈ-NES, Strix atheniensis. F. GRAND-

Duc.

CHOUETTE - HIBOU COURONNE, Strix virginiana, Lath., Ois. de l'A-mer. sept. pl. 2. Parties supérieures variées de roux et de brun, tachetées et pointillées de noiratre; face mélangée de blanc, de roux et de noir; plumes de la collerette noires, rousses à leur base ; cou varié de roux et de hianc , avec la gorge blanche ; tes deux premières rémiges crenelées à leur bord extérieur ; rectrices latérales rayées de noir; parties inférieures mélangées de blanc', de roussaire, rayées transversalement de noirâtre, et pointillées vers la poitrine; pieds et doigts emplumés, d'un blanc roussatre; bec brun; nis jaune orangé. Longueur!, dix-huit pouces. Des forêts de Sapins de l'Amérique septentrionale ou il niche.

CHOUETTE - HIBOU A CRAVATE BLANCHE, Strix albicollis; varieté de la Chouette-Hibou commun.

CHOUETTE-HIBOU: CRIARD. V

CHOUETTE-HIBOU DUC A COUNTES OREILLES: V. CHOUETTE-HIBOU BRA-CHYOTE.

CHOUSTE-HISOU EXECUTE: V. CHOUSTE-HISOU ASSAULTE.

 Misc., pl. 171. Parties supérieures noirâtres, avec le front blanc; les inférieures d'un jaune fauve, avec la poitrine traversée par des bandes brunes; quelque taches blanches sur les ailes; bec noir. Longueur, sept pouces. La femelle est un peu plus grande; elle a les aigrettes, dejà tréscourtes chez le mâle, à peine visibles; les plumes de la face frangées de blanc, et les parties supérieures brunes. De l'Amérique septentrionale.

Chouerte - Hibou Gentil, Sirix putchella, Li. Parties supérieures cendrées, tachetées de brun et pointilées de blanc, avec de grandes taches de cette couleur sur les ailes; rectrices fauves, rayées et pointillées de brun; parties inférieures blanchâtres, tachetées de noirâtre; jambes couvertes d'un duvet marqueté. Longueur, neuf pouces. De Sibérie. On le regarde comme une variété du pe-

tit Duc.

CHOURTTE - HIBOU GRAND-Duc, Strix Bubo, L., Buff., pl. enl. 435. Parties supérieures variées de noir et de jaune roussatre; plumes de la face mélangées de cendré, de roux et de noir; gorge blanchktre; devant du cou et poitrine variés de noirâtre et de roux : ventre rayé longitudinalement et traversé de noirâtre; pfeds et doigts couverts de plumes rousses, rayes de zig-zaga bruns. Longueur, vingt-deux pouces. La femeste est plus grande, elle a le plumage d'une teinte plus chire, et n'a point de blant à la gorge. Des grandes forêts d'Europe, d'Afrique et d'Amerique, où il joint à sa nourriture habituelle les Lapins, les Lièvres, et même les jeunes Chevrenils qu'il peut surprendre.

CHOURTE- HIROU GRAND - DUC BLANC SANS AIGNETYES. F. CHOURTE

MARFANG.

Choustin-Hison Grand-Duc de Cruza, Suite captioness, Lati., Stric'zcitumensis, 'Gmel., Brown, Hust., pl. 4, Temm., pl. color. 74. Parties supinicures d'un Estre rougettre, rayé de noir; aigréttes courtes, droises es paintuss; rémiges le rectrices rayées de blane, de noit et de rougestre; pieds nus jusqu'aux genoux. Longueur, vingt-trois pos-

CHOUETTE-HIBOU GRAND - DUCA HUPPES COURTES. F. CHOUETTE HI-

BOU ASCALAPHE.

CHOUSTTE-HIBOU GRANDS CHEVI-CHE. F. CHOUSTTE - HIBOU BIA-CHYOTS.

CHOUETTE - HIBOU A OROS EC, Strix crassirostris, Vieill., Stru Machrorynchus, Temm., pl. color. 62. Parties supérieures blanchâtres, rayées transversalement de brun: les inférieures blanchâtres, avec queques bandelettes transversales branes; aigrettes noires; collerette gristre, bordée de noir; bec gros, fort et brun; pieds et doigts garnis de duvet. Longueur, dix-huit pouces Patrie inconnue.

CHOUETTE-HIBOU COMMUN.

CHOURTE-HIBOU JACUTURU. P.

CHOUETTE-HIBOU NACUTURU.
CHOUETTE-HIBOU KRTUPA. F.
CHOUETTE-HIBOU GRAND-DUC DI

CHOUETTE - HIBOU LACTE, Suis lactea, Temm., pl. color. 4. Parties supérieures d'un roux fauve, finement striées et pointillées de noir ; aigrelles petites; un trait demi-circulaire, nou au-deasus de l'œil ; face d'un gris blanchâtre, fincment strice de noir, el bordée de cette couleur; rectrices in férieures d'un cendré rougeatre, rayées de noirâtre; parties inférieures d'un ceudré jaunatre, finementstries de noiratre, qui est aussi la couleur des tiges des plumes; pieds emplumés usqu'aux doigts, blanchatres; doigts bleuatres; bed noiratre; iris orange. Taille, vingt-cinq pouces. Du Sénégal.

CHOUETTE - HIBOU DE LAFONE, Strix scandiaca, Gmel. Varieté accidentelle et presque blanche da Grand-Duc, selon quelques auteurs, et de la Chouette Harfang dont on aurait redressé quelques plames, selon d'autres.

CHOUETTE-HIBOU LESCHENAULI, Strix Leichenaulti, Temminek, pl

ol. so. Parties supérieures d'un brun have, wee le milleu des plumes noiritre; tête, aigrettes, con et parties inférieures d'un fauve brunâtie, avec la tige des plumes noire et des stries transversales brunes; moyennes (cotrices alaires strices de noir, les grandes d'un fauve cendré, frangées de brun; rémiges et rectrices brunes, ravées defauve ; face roussatre ; aréole des yeux blanchâtre; gorge blanche, rayee longitudinalement de noir; tecinces caudales inférieures cendrées, avec des traits lancéolés noirs; bec d un jaone verdâtre entouré de soies 1 5a base; iris orangé; pieds d'un ris bleuatre. Taille, dix-neuf pouces. De l'Inde.

CHOURTE-HIBOU DE LA LOUISIA-SE. Strix Judovicianus, Daud. Ne aiffere du Grand - Duc que par une taile un peu moins grande.

CHOURTE-HIBOUDU MEXIQUE. F. CHOUETTE-HIBOU D'AMÉRIQUE.

CHOURTE-HIBOU MOUCHETE, Strix zaculosa, Vieill. Parties supérieures moncheiées de brun et de blanc; tête nyée transversalement de brun; aisielles larges; rectrices traversées de ert handes alternativement brunes thlanches; parties inférieures blan-:bes rayées transversalement orm ; abdomen entièrement blanc , ans que les pieds. Longueur, quinze one. Du cap de Bonne - Espé-ZBCC.

CHOURTE HIBOU MOYEN DUC. V. CECUTTE-HIBOU COMMUN.

CHOPETE-HIBOU NACUTURU, Strix Necuturu, Vieill., Strix magellaniin, Gmel., Buff., pl. enl. 385. Par-'a supérieures noirâtres, rayées en -5 ags et pointillées de brun et de at; aigrettes très-longues; la pluziniérieure noire, bordée de rouz; acroissant noir qui part du derrière alcel et entoure la face; un trait wsur le sourcil ; collerette brune . aloge de roux; rémiges et rectri-Hurves, traversées de bandes bru-3, achefées de roux et pointillées an et de blanc; bec noiraue, Lune arean al malgares

gueur, dix-sept gouces. De l'Amerique méridionale,

CHOUETTE-HIBOU NAIN, Strix minuta. Cette espèce, que Palles a sute aux monts Qural, est très en peut l'image du Grand-Duc. Il serait possible que ce fut le Scops:

CHOURTE-HIBOU NOCTULE, Strix Noctula, Rheinwardt, Temm., pl. color. 99. Parties supérieures fauyes. variées de teintes plus claires et de. noirâtre; rémiges et rectrices rayées de fauve clair ; petites plumes de l'aigrette brunes, bordées de fauve, les grandes fauves, striées de brun ; cercle radié des yeux finement strié de noirâtre ; parties inférieures d'un faux ve clair avec des stries poirâtres ; quelques taches longitudinales doublement traversées orneut ces parties; bec jaupe; iris orangé; pieds gris tachetés, emplumés jusqu'aux doigts qui sont jaunes. Taille, six pouces six lignes. De Java.

Chouette-Hibou Nudipède, *Strix* psilopoda, Vicill., Oiseaux de l'Amérique septentrionale, pl. 22. Parties: supérieures variées de taches blanchâtres et de raies noirâtres; rémiges et rectrices tachetées de blanc roussa-. tre; parties inférieures rayées de noirâtre; devant du cou et postrine d'un brun foncé, pointillés de roux; pieds, et doigts dénués de plumes jaupatres; hec noisâtre. Longueur, huit pouces...

Des Antilles.

CHOUETTE-HIBOU OUROUCOUCOU., (Stedeman.) Espèce douteuse.

Chouette-Hibou ( petite ) de là, CÔTE DE COROMANDEL, V. CHOUETTER

HIBOU DE COROMANDEL.

CHOUETTE-HIBOU PETIT-DUC, Strike Scops , L., Strix Zorca, Strix Carnialica, Gmel., Buff., pl. enl. 456. Par-ties superieures d'un ecndré roussatre, marquées d'ondulations et de taches irrégulières noires et brunes ; avec des raies longitudinales númes. traversées par de petits traits de mamm coulcur; aigrettes composées de six à huit petites plumes qui se relèvent en laisonnus; parties mérieures iender mon; purhes inférieures rayées de blables, que augétieures jumes d'une, teinte plus claire; pieds couverts de

plumes ibussitues, sifices de nuir; doigus nus; becpoir prisisume. Longueur, sept ponces, D'Europe et d'A-Triffues Sus a " entantial

CHOUSER'S HISOUI DES PINS. V. Chouetre-Hibou courdnné.

CHOUSTE-HIBOU RAYE', Striv lineata, Vieill: Parties superieures traversees de bandes étroites; blanchâtres , jaunatres et noires; aigrettes courtes; face rousse, variée de points noirs; remiges branes; parties inferieures d'un blanc roussâtre, rayé transversalement de noir et de roux; pieds emplumés, roux; bec blanchatre. Longueur, huit pouces. De l'Amerique septenti ionale.

- CHOURTTE-HIBOU SANS CORNES. V.

CHOUETTE-HULOTTE.

CHOUBLE - HIBOU Scors. CHOVETTE-HIBOU PETIT-DUC.

CHOUETTE-HIBOU TACHETÉ, Strix maculata, Vieill, Nacuturu tacheté, Azzara. Parties supérieures d'un blanc jaunâtre , avec les plumes zonées et pointillées de noirâtre ; celles du sommet de la tête sont noires, bordées de fauve; aigrettes noires en dedans et blanches en dehors; un trait ndirâtre veinule de chaque côté de la tête, se rejoignant par derrière; menton blanc; parties inférieures d'un blanc jaunatre, marquées de taches tibires, allongées; bec noir; pieds emplumés, roussâtres. Longueur, quatorze pouces. De l'Amérique méridionale.

CHOUETTE - HIBOU DES TERRES MAGELLANIQUES. V. CHOUETTE-HI-BÖT NACUTURU.

CHOUETTE - HUBOU ZORCA. CHOUEUTE-HIBOU PETIT-DUC.

## CHOUETTES PROPREMENT DITES.

Point d'aigrette sur le front.

CHOUETTE d'ACADIE. V. CHOURT-TE-CHEVECHETTE.

CHOVETTE A ALLES ET QUEUE FAScies, Strix fasciata, Vieil. Parties supérieures gorge et poitrine brunes, rayees en zig zags de rouge jam- trices brunes; les luversles tach: naire; tectrices alaires bruntes; rous- de blanc en defines, et blancires nes , rayées en zig-zags de rouge jauges rayees de bron it de blabutrace de luttes tandes en invertilles trices if in brun, company described the self-medical control of the self-field self-field in the self-field self-field in the self-field self-

condré ; parties 'infériodies roussi tres, tachetees for gitudinalement brau rongestre ; fambes duveteus rousses; doigts nus et jaunes. Lou gueur, quatorze pouces! Des 'Ai tilles.

CHOUETTE ANCTIQUE, Sirie dreit Sparm. F. CHOURTE-HIBOU BE

CHOUETTE BARIOLÉE. V. CHOUE TR CENDRÉR.

CHOURTTE BLANCHE, Levail., Oi d'Afrique, pl. 45. V. Chourte Ha

CHOUETTE BLANCHE A AIGRETT V. CHOUETTE-HIBOU A AIGRETT COUCHÉES.

CHOURTE BLANCHE TACHETE Strix alba, L. V. CHOUETTE HA FANG.

CHOUETTE BOOBOOK, Strix Bo book , Lath. Parties supérieures d' cendré brunâtre, tachetées de jaur avec la tête rayée de la même couler parties inférieures brunes, irrégul rement tachetées de fauve; gorge j ne . rayée et techetée de jaune; petit, brun; pieds emplumes, bru variés de noir. Longueur, neut pe ces. De la Nouvelle-Hollande.

CHOUETTE BRAME, Strix Bran Temm., pl. color. 68. Parties sui rieures brunes', regalièrentent nu chetées de cendré, rémigés et rec ces rayées de la mêmé estileur: large collier formé de plumes bl ches bordées de brun; joues gari de plumes branes; bordées de bla arcolo de l'œil branâtre; gorge haut du cou blancs; parties it rieures blanchâtres, parsemées de ches rhomboidales brunes; bec ne, avec la base entourée de lon; soies noirâtres; iris jaune; pieds nis jusqu'aux ongles d'un duvet bla Taille, sept pouces. Des Indes.

CHOUETTE BRUNE, Strix fu. Vicill. Parties supérieures brus tachetées de Manchâtre sur les ai collerette d'un gris blimchêtre;

anches, tachatos de brun; bec noitie; pieds et doigts velus, brundtres, ongueur, huit pouces. Des Anlles.

CHOUETTE CABOURÉE, Strix pumil-1, Illig. V. CHOUETTE FÉROCE.

CHOUSTE DU CANADA, Busson, V.

CHOURTTE DU CANADA, Cuvier. V.

HOURTTE NÉBULEUSE.

Chouette Caparacoch , Strix fuerea, Gmel., Lath., Strix canadenis, Briss., Strix hudsonia, Gmel., trix Ulula, L., Strix nisoria, Meyer, houette Epervière, Chouette à lonne queue de Sibérie, Buff., pl. enl. 63. Parties supérieures obscures, achetées irrégulièrement de blanc et le brun : front pointille de blanc et le brun : une bande noire de chaque vité, partant de l'œil, descendant sur c cou; une grande tache brune, noiatre à la naissance des ailes ; rectriles cendrées avec cles bandes brunes en zig-zags, distantes les unes des autres; parties inférieures blanches, rayées transvorsalement de brun cendre, avec la gorge blanchâtre ; bec jaune, ordinairement tachetedenoir; pieds et doigts emplumés, blanchatres, rayés de brum: Longueur, quatorze pouces; la queue en a six et demi. Du nord des deux continens.

CHOUTTE DE CATENNE, Strice cayanensie, Math., Buff., pl. enl. 442. l'arties supérieures: rousses: avec des lignes transversules: brunes, étroises; parties inférieures semblables; pulmes de la col·lerette blauchâtres, avec la étge unours pulmes rougeâtre; pieds et duigne dure temme konngueur, quatorre poutentes pout etc. 2.1

CHOOSTER CARSENNES SUID Ulule, Lath. Pro Chounte-Handy Bra-

Chousse example , Strix oinerea, lath. Parties supérieures d'un cendié beur , radunge de noir; collerette blanchêtre , entourée de jaunâlie, avec les serbles des yeux altersuivement noirs et nonsattres ; purles inférieures , cendrées , variées de
noir; mé hande privée de plumes ,

depuis la gorgo jusqu'à la quoue. Longueur, dix-huit pouces. De l'Amérique septentrionale.

Chouette Chat-Huant, Strix Stridula, Lath. Parties supérieures rousses, variées de noirâtre, de teintes brunâtres, en zig-zags transverses aux, tachetées de blanc sur la tête, les scapulaires et l'extrémité des grandes tectrices alaires; rectrices et reiniges rayées alternativement de hrun et de roux; parties inférieures variées de blanc; de noirâtre et de roux, avec des lignes en zig-zag; pieds et doigts emplumés, blanchettres; bec jaunâtre: Longueur, quattorze pouces. D'Europè: On regarde

cette espèce comme la femalle de la

111-

Chouette-Hulotte.

CHOURTE CHEVRONE, Strik Pebserina, L., Gmel., Lather Seria Novtua, Retz , Strix nudipos, Nilsi, Buff. pl. enl. 43g. Parties supérioures d'un gris brun, marquées de grandes taches irrégulières blanches; tête byune, avec une bande longualiante blanche sur chaque plume; poitrine blanche; parties inferiences d'un blanc roussatre, tacheté d'un brun olivâtre; iris jaune; pieds et doigts clairement emplumés, blanchaires. Longueur, neuf pouces. La femelle a les couleurs moins vives, et des inches roussatres sur le cou. Commune en Europe.

CHOUETTE CHEVECHETTE, Strix acadica, L., Strix acadicas, Lath., Strix Passerina, Retz, Strix Tengalmi , Var., Lath., *Strix pusilla*, Dauda, Strix pygmæa, Bechst., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 46. Parties supérienres brunes, tachetées et pointillées de blancs de grandes taches blanches sur les côtes du cou et sur la gorge; quatre bandes étroites, blanches sur les rémiges; parties inférieures blanches, tachetées longitudinalement de brun et transversalement sur les flancs; pieds et doigts abondamment emplumes. Longueur, six pouces. La femelle a les teintes plus brunes et les taches blanches variées de jaune.

CHOUETTE CHEVECHETTE PERLEE, Strix perlata, Vieille, Levaille, Ois.

d'Afr., pl. 284. Parties supérieures représerés, lachetées de blanc longitudinalement sur les ailes et la quene; rémiges noirâtres, terminées par un liséré blanc; parties inférieures de roux; foues et gorge blanchâtres avec mu collier varié de noir; poitrine rousse, nuancée de brun et de noir. Bec jaunâtre; pieds emplumés, jaunâtres. Longueur, six pouces.

Choverte Chichictu, Sirix Chichicti, Lath. Tout le plumage varié de fauve, de brun et de noir; yeux noirs avec les paupières bleues. Du

Mexique.

Chorette Chorcov, Strix Choucou, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 58. Parties supérieures d'un gris roussatre avec des taches blanches sur fes tectrices alaires et un liséré de la même couleur aux rémiges; les ded's rectrices intermédiaires grises, les distantes blanches avec les barbes éxtéricures rayées; parties inférieires d'un blanc pur. Bec noir trèscourt; pieds et doigts emplumés, blancs et très petits: queue étagée, assez longue. Longueur, douze à treize pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Exouerre Chocoumou, Strix Nifuella, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 59. Parties supérieures d'un gris bruni, varié de blanc; les inférieures un peu plus pâles; une plaque blanché en forme de collier à la gorge; rétrices raydes de brun noirâtre en dessus et de roussâtre en dessous; bec noir, iris d'un fauve clair; pieds et doigts emplumés, d'un gris blanchâtre, soyeux. Longueur, treize pouces.

Du sud de l'Afrique.

· CHOUETTE DES CLOCHERS. F

CHOUETTTE EFFRAIR.

CHOUETTE à COLLIER, Strix tormata, Daud., Strix perspicillata, Var., Lath., Levaill., Oiseau d'Afrique, 3l. 42. Parties supérieures d'un bran loncé; sommet de la tête et face noirs; sourcils blancs; un large collièr noirâtre qui remonte vers la nuque; gorgé blanche; parties inférieures d'un blanc roussâtre; rectries inférieures rayées de blanc et da

brun, Recmaidicae trie jeune upied et doigis emplumés, la lanchitres Longueur, dix-sept pours, des jeus nes ont les parties supérieures bruns mêlées de noirâtre, les inférieure roussaires, la tête d'un gris brun aux le front noir; le cencle noir, des, veu entouré d'un autra cerole blanc qui aboutit à une bande qui descand su le bec. D'Afrique et de l'Amérique méridionale

CHOUETTE DE COQUIMEO. V

CHOUETTE A TERRIER.

CHOUETTE ECHASSE, Strix gralla ria, Temm., pl. color. 146. Parties.su périeures d'un, gris brun, marquée de taches arrondies et grisatres; som met de la tête brun, tacheté de roux rémiges brunes, régulièrement taché tées de rouxigui y forme veza l'ex trémité, quatre ou cipq dandes; plu mes de la faça, d'un famye roussaire un hausseteel guisâliei angleices rou ses, traveriées de quatre bandes plu pâles; partics inférieures d'un gri roussatre clain, marquées, de tache transversales plus loncées ; saraes éle vés, fauves; bec et iris jaunes. Taille neuf pouces. Du Brasil.

CHOVETTE EFERAIE, Spie flomme L., Buff., pl. cul. 440. Parties supe rieures d'un fauve clair, variées d zig-zagagria et bruns, et pointillées c bianchâtre: face bianche avec l'ext: mité des plumes qui sont extrêm ment fines et effilées, variées de rou et de brun', formant un grand cerc coloré ; parties inférieures blanch avec quelques petits points noirs quelquelois elles sont entièreme blanches et d'autres fois roussatr ainsi que la face. Bec blanc à la ba et noir à l'extremité,; iris japanes pies et doigts duveteux, blanchatres, Lo gueur, treize pouces. La femelle a l teintes claires et mieux prononcée Des quatre parties du monde. Tra

CHOUETTE EPERVIER V. CHOUE

TE CAPURACOCH.

CHOUETTE FAUVE, Strix fulve Lath. Parties supérieures d'aux fau brunâtre, tachetées de blanc; les i férieures d'un fauve clair, avec d taches Hea falles ainsi que sur la façe; bec nortatte. Longueur, neuf pouces. De l'Aistalasie.

CITOUSTIE VEROUS, Strix pumila, High Temin, plr color. 3g. Parties superieules brimes; sommet de la têle, nichue et con superieur brundtres, tiquetes de blanc; quelques taches blanches formant un demi-collier; tectrices afaires supérieures noirâtres, avec une tache blanche à l'extrémité de chaque plume; rémiges et rectrices rayées de jaunâtre; joues d'un blanc jaunatre, avec deux ou trois demi-cercles de taches noirâtres; gorge brunâtre; milieu de la poitrine, du ventre et de l'abdomen blanchatres ; flancs roussâtres ; des lignes longitudinales brunes sur les parties inférieures; bec et iris jaunes, le premier garni à sa base de soies dirigées en avant; pieds emplumés jusqu'aux doigts blanchâtres, fiquetes de brun. Longueur, sixpouces. De l'Amerique méridionale.

Chouerte verruureuse ; Sorte rufa, Lath. F. Chouerte Hulorre. CHOURTE FRESAIE, Buff. V.

CHOUETTE EFFRAIE. 🤄 CHOURTE DE GÉORGIE, Georgica, Lath. Parties superieures, brunes oudées de jaunâtre, avec les ailes et la queue rayées de blanchâtre; parties inférieures blanchâtres rayées longitudinalement de brun rougeatre; bec jaune; pieds et doigts emplumés, blancs avec des points noirs; Longueur, quinze pouces. Amérique septentrionale.

CHOUETTE GRISE, Strix Littura, Retz. F. CHOUETTE DE L'OURAL.

CHOUETE GRISE DE SUÈDE (grande). V. CHOUETTE LAPONNE.

CHOURTTE HARFANG, Strix nictea, L., Strix candida, Lath., Strix nivea, D., Buff, pl. enl. 458. Parties superieures blanches avec des taches et des raies transverses brunes, moins nombreuses sur les parties inférieures; tête petite; bec noir, cache dans les poils qui l'entourent; nis jaune; emplumes, coussaires. Longuem, piens et doigts duveteux. Longueur, six pouces. deux pieds."Les feunes ont fes taches britaes tres-abonilshtis, les individus

très - vieux sont entièrement blancs. Des parties les plus septentrionales des deux continens.

CHOUETTE HUHUL, Strix Fluhula, Lath., Levaill., Ois. d'Afrique, A. 41. Parties supérieures d'un brim foncé, tachetées de blanc, les inclus en lunules sont très-posites sin ta thte et tres-larges aux parties infellenres; tectrices alaires terminées" Har des lunules blanches, remiges Billnes, bordées de blanc; recuices effgées, brunes, variées de trois bandes irregulières blanches; bec hojratfe; pieds duveteux, noiratres; tachens de blanc; doigts nus, jannes I 1861gueur, treize à quatorze posses! De l'Amerique méridionale:

CHOUETTE HULOTTE, Strav Made, Gmel., Buff., pl. enl. 441. Parties supérieures d'un brun cendre, rices de grandes taches brunes et de petites rousses et blanches; tête grande, aplatie sur le sommet; remiges et rectrices rayées alternativement de noirâtre et de roux cendra: parties inférieures d'un blanc roussatre, avec des raies transversules brunes traversées elles-mêmes par un trait brun qui suit la direction de la tige des plumes; bec bruis y ilis d'un bleu noiratre; pieds et deigis emplumes, roussatres. Longueur, quinte pouces. La femelle, ainsi que les jennes, ont le plumage en général plus roux, les raies transversales des remiges et des rectrices alternativement rousses et brunes, etc., etc. On tronge quelquefois des variétés accidentellés blanches, tachetées de noir Habite les grandes forêts de l'Europe où elle niche ordinairement dans les alds abandonnés par les Corneilles? 🖰 🚜

Chouette de l'ile de la Trini-TE, Strix phalenoïdes, Lath., Ois. de l'Amérique septentrionale, pl. q. Parties supérieures fauves; tachetées de blanc sur les tectrices alaires; sace et parties inférieures variées de roux et de blanc; bec noir; pieds et deigus

CHOUETTE À LONGUE QUEUR BE Siberie. V. Chouette de 2'Our.a.

CHOUETTEDEJAVA, Strix javanica, Lath. Parties supericures cendrées, nuancées de roussatre, tachetées de blanc et de noir ; parties inférieures d'un blanc jaunâtre, tachetées de noir avec les flancs d'une teinte plus obs-

CHOUETTE JOUGAU, Strix sinensis, Lath. Parties supérieures d'un roux brun avec des taches blanches sur la ... tele et le cou, et des raies transversales de la même couleur sur le dos et : les ailes; rémiges et rectrices brunes; face rousse; parties inférieures blan-- ! châires avec chaque plume marquée transversalement de quatre traits . moirs; bec noir; pieds duveteux, '1 roux : moitié des doigts nue et jaune. Longueur, seize pouces. Des Moluques.' "

CHOUETTE LAPIN. V. CHOUETTE A

TERRIER. CHOURTE LAPONNE, Strix laponica, Retz. Parties supérieures grises, couvertes de taches et de zig-zags bruns; tête très-grande; face large, formée d'un disque radié, gris, avec des plumés, variés de blanchatre et d rayons bruns; un large cercle deplu-' mes contournées noires et blanches. entoure le disque; rémiges et rectrices brimes, ordées de bandes en zigzags', 'noifatrés; 'parties inférieures blanchatres, parsemées de taches allongdes, brunes; tectrices caudales, chisses, pieds et doigts rayes de zigžags blancs et brums; bec jaune, caché dans les plumes et les soies qui l'entourent; pieds très - emplumés. Longueur, deux pieds. La femelle est ... un tiers plus grande. Des parties les plus septentrionales de l'Europe où elle paraît être fort rare.

CHOUETTE A LUNETTE, Strix perspivillata, Lath., Syn., pl. 57. Parties supérieures rousses, brunâtres, avec . le sommet de la tête et le dessus du con blancset cotonneux; face noirâtre; rémiges et rectrices brunes, rayées gransversalement de fauve et terminces de blanc; parties inférieures d'un . :....blang roussâtre avec une bande mar-· ton sur la poitrine; bec jaune entouré ... db.soies noires; pieds et doigts emplumes, jaunatres. Longueur, dix - neuf

pouces. De l'Amérique méridionale. La CHOUETTE A MASQUE NOIR Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 44, es considérée par Latham comme une variété de la précédente ; elle a le plumage blanc, à l'exception des plume de la face qui sont-noires, et des scapulaires qui sont tachetés de noir ; le ailes et la queue ont une teinte brune assez foncée; les pieds sont emplumé et noirâtres.

CHOUETTE MAUGE, Strix Maugei Tem., pl. color. 46. Parties supérieures d'un brun fauve, avec une tachi blanche à l'extrémité des tectrice alaires; plumes de la face roussatres variées de blanc; rémiges d'un brut noirâtre, rayees à d'assez grande distances de lignes transversales fau ves; rectrices brunes, ondulées de brun clair ; parties inférieures variée de cendré et de fauve avec des tache brunes allongées sur la poitrine, d des taches blanches arrondies sur le flancs ; bec jaune, entouré de poil noirs ; iris jaune ; pieds et doigts em fauve. Longueur, dix pouces. De Antilles.

Chouette de la mer Caspienne Strix accipitrina, Pall. V. CHOUET TE-HIBOU BRACHYOTE.

CHOUETTE DU MEXIQUE, Shix Tol chiquatli, Lath. Plumage extrême ment épais, varié de blanc, de sauv et de noir; le sauve domine sur l dos; les ailes sont noirâtres; partie inférieures blanches; bec noirâtre iris jaune; pieds emplumés d'un blan roussâtre.Longueur, quatorze pouces

CHOUETTE MONTAGNARDE, Stri barbata, Lath. Plumage générale ment cendré, avec la face et la gorg noires; bec et iris jaunes. De la Si bérie.

Chouette nébulæuse, Strix nebu losa , L. , Chouette du Canada , Cuy Parties supérieures d'un brun cendre ravées transversalement de blancha tre et de jaunâtreavec un grand nom bre de taches blanches sur les tectri ces alaires; face condrée; devant d cou et poitrine blanchatres, raye transversalement de brun clair; par ties inférieures blanchâtres avec des taches allongées brunes, qui suivent la direction de la tige des plumes; pieds et moitié des doigts emplumés, le reste couvert d'écailles jusqu'aux ongles; bec jaune; iris brun. Longueur, vingt pouces. La semelle est un peu plus grande, et l'on remavque plus de taches blanches sur les parties supérieures. Les jeunes ont au contraire des teintes plus foncées. Du nord des deux continens.

CHOUETTE NOCTUELLE, Strix Nocma, Lath., Var. V. CHOUETTE Hu-

LOTTE.

CHOUETTE DE LA NOUVELLE-ZÈ-

LANDE. F. CHOUETTE FAUVE.

CHOUETTE NUDIPÈDE, Strix nudines, Lath., Ois. de l'Amérique septeutrionale, pl. 16. Parties supéricures brundtres, avec le front et les petites tectrices alaires tachetées de blanc; parties inferieures d'un blanc sale, parsemées de taches brunes en forme de lyres; gorge grise; pieds nus et bruns; becnoiratre. Longueur, sept pouces six lignes. Des Antilles.

CHOUETTE OCCIPITALE, Strix occipitalis, Temm., pl. color. 34. Parties supérieures d'un brun fauve, parsernées de petites taches rondes et de grandes taches ovalaires d'un blanc cendré; sommet de la tête d'un roux orunătre, tacheté de blanc; une grande plaque blanche tachetée de brun, de chaque côté à l'occiput; rémiges et rectrices brunes, rayées de jaune d'ocre; joues cendrées; parties unférieures blanchâtres, avec de larges traits longitudinaux, d'un brun roussatre; une double rangée de taches semblables, mais plus arrrondies sous le cou; bec jaune; quelques poils courts à sa hase; iris orange; pieds blanchâtres, variés de roux, couverts de duvet jusqu'aux ongles. Longueur, sept à huit pouces. Du Sénégal.

CHOUETTE ONDULÉE, Strix undulata, Lath. Parties supérieures d'un brun rioiratre, avec le bord des plumes fauve ; tectrices alaires tachetées de blanc à leur extrémité; tête, gorge et parties inférieures ondulées de blanc; bec cendre; pieds emplu-

THE PERSONAL PROPERTY.

més, jaunâtres; doigts nus. Longueur, douze pouces. De l'île de Norfolk.

CHOUETTE DE L'OURAL "Striz uralensis, Pallus, Strix Littura, Retz, Temm., pl. color. 27. Parties supéricures blanchâtres, marquées de grandes taches longitudinales brunes; tête grande; face large, très-emplumée, d'un gris blanchàtre, garnie de poils noirs et entourée d'un cercle noir et blanc; rémiges et rectrices rayées alternativement de bandes brunes et blanchâtres; parties inférieures blanchâtres, avec le milieu de chaque plume marqué d'une rais longitudinale brune; queuc étagée, beaucoup plus longue que les ailes; bec jaune, caché dans les poils; iris brun; pieds et doigts emplumés. blancs, tachetés; ongles longs, jaunâtres. Longueur, deux pieds. Les jeunes ont les parties supérieures tachées irrégulièrement de brun, de roux et de blanc, les ailes et la queue rayées transversalement de grist c'est alors: Strix Macroura, Mayer Chouette des monts Ourals, Sena.,

CHOUETTE PETITE. V. CHOUETTE

CHOUETTE PETITE CHEYECHE D'U-PLANDE. V. CHOUETTE TENGMALM.

CHOUETTE PHALÉNOIDE. CHOUETTE DE L'ILE DE LA TRINITÉ. CHOVETTE DE PORTO-RICCO. CHOUETTE NUDIFEDE.

CHOUETTE RAYÉE DE LA CHINE.

P. CHOUETTE JOUGOU.

CHOUETTE ROUGE-BRUN.  $oldsymbol{\mathcal{V}}.$ CHOUETTE CHEVECHETTE.

CHOUETTE DE SAINT-DOMINGUE. Strix Dominicensis, Lath. V. CHOUETte Suinda.

CHOUETTE DE SOLOGNE, Strix soloniensis, Lath. V. CHOUETTE HULOTTE.

CHOUETTE SONNERAT, Strix Sonnerati, Temm., pl. color. 21. Parties supérieures d'un brun roux, avec des points blancs sur la tête et les scapulaires, des taches blanchâtres sur l'extrémité des tectrices alaires: 1émiges bordées de brunâtre, tachetéès régulièrement de cendré ; face composée de plumes radiées "laborahâtres, atunedes de rouse et entremblées de sous molras; parties inférieures d'un blanc sale, rayées transversalement de maits dramas bordés de noisane, avec la suige des plumes noires; beo jaune; iris verdâtre; pieds et doigts emplumés, fauves; ongles jaunes. Longueur; dix à onze pouces. De l'Inde.

CHOUSTTE A SOUROILS BLANCS, SMIS supercitaris; Vieill. La description que donne Vieillet de cet Oiseau, se rapporte entièrement à celle du précédent, et comme il me parle pas de la patrie de la Chouette à sourcils blancs, qu'il se borne à dire qu'elle existe au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il est probable que Vieillot aura décrit sous ce nom l'espèce figurée sous un autre par Lau-

gier et Temminck.

CHOUETTE SPADICEE, Strix spadicen, Rheinwardt, pl. color. 98. Par-ties supérieures d'un roux foncé; tête, nuque, cou, poitriue et joues d'un brun noirâtre, finement striés en travers de fauve; petites et grandes tectrices alaires terminées de blanc, ce qui forme sur les ailes deux bandes de pette couleur; rómiges et rectrices rayees de jaume ochrace; gorge blanche; parties inférieures blanchâtres, variées de brun rougeatre; bec d'un gris jaunâtre, entouré à sa base de poils dirigés en avant; iris jaune; pieds emplumés, gris et bruns, avec les doigts couverts de poils. Longueur, sept pouces. De Java.

Chousers Sunda, Seria Sunda, Vieill. Parties supérieures noirâtres, variées de brun et tachetées de rous-sâtre; collerette noirâtre variée de brun, de roussâtre et de gris, avec l'angle antérieur de l'œil blanc; gorge brune, avec le bord des plumes rous-sâtre; poitrine fauve, rayée longitudinalement de brun; ventre et abdomen d'un gris roussâtre. Longueur, quatorze à quinze pouces. De l'Amé-

rique méridionale.

CHOURTTE TENGMALM, Strix Tengmalmi, L., Strix Dasypus, Bechst, Strix Noctum, Tengm. Parties supériemés noiritementalidades passitue, avec des petitus taches blanches surla tête et la nuque; les parties inférietres sont d'une teinte un peu moint foncée; bec et iris jaunes; piede et doigts duveteux; blanchêtres. Longueur, huit pouces quetre lignes. La femelle est un peu plus grande; elle a les taches blanches plus nombreuses, et elles s'étendent jusque sur les tectrices alaires; les parties inférieures sont variées de blanc. Du nord de l'Europe.

CHOUETTE A TERRIER, Strix cunicularia, Vieill. Parties supérieures variées de gris fauve et de brun , tachetées de brun; un double cercle blanc et gris formela face; une bande blanche au-dessus des yeux; parties inférieures blanchâtres, roussâtres vers les flancs, et tachetées de brun ; bec verdâtre, noir sur les côtés; iris jaune ; pieds et doigts duveteux , gris. Longueur, neuf à dix pouces. De l'Amérique méridionale dont elle habite les savannes ; elle y creuse à quelques pieds sous terre, son nid où elle depose une douzaine d'œus blancs presque ronds.

CHOUETTE TOLCHIQUATE.

CHOUETTE DU MEXIQUE.

CHOUETTE URUCURU, AZZATA. V.

CHOURTTE WAPACUTHU, Strix Wapacuthu, Lath. Parties supérieures
blanches, rayées transversalement et
tachetées de brun rougeâtre; rémiges
et rectrices rayées de noir et de reugeâtre; extrémité des plumes de la
tête, noire; face, joues et gorge blanches; parties inférieures blanches;
bec noir; iris jaune; pieds et doigts
emplumés, blanchâtres. Longueur,
dix-huit pouces. Des rives de la baie
d'Hudson.

CHOUETTE AUX YEUX VERTS, Street sylvestris, Lath. Espèce donteure que l'on présume être une variété de la Chouette Hulotte. (DR..E.)

CHOUETTE. INS. Nom vulgaire d'un Lépidoptère, Noctus aponsa, Latr., et de la Chenille du Seneçou décrite par Godart. (AUD.)

CHOBETTE DE MER. vom Synt de Lump. F. Gvenoreins: CHODETTE ROUGE. OR. Norm. vulgaire du Choquard. V. PYRRHO-CORAX. (DR. G.)

CHOUGH. ors. Syn. anglais du Corractes, Corous Graculus, L. F. Pyrredocorax. (DR. Z.)

\* CHOUGOU NIDJIOU. BOT. PHAN. Syn. d'Eau de Coco, aux îles Marianes, suivant Gaimard. (8.)

CHOUHAK. BOT. PHAN. (Delille.) Nom de pays du Spartium thebaicum, décrit dans le grand ouvrage sur l'Egypte. (B.)

CHOUK. BOT. PHAN. Ce nom arabe qui, selon Delille, signifie épine, a été donné à diverses Plantes piquantes, telles que l'Asparagus horridus et le Carduus syriacus, tels sont encore:

CHOUK-AAGOUL, l'Asparagus

aphyllus.

CHOUK-EL-GEMEL, c'est-à-dire Epine ou Chardon du Chameau, l'Echinops spinosus, etc. (B.)

CHOULAN, KHOULAN OU KOULAN: mam. Syn. kalmoucks d'Onagre. V. CHEVAL. (B.)

\* CHOUPA. POIS. V. CHEPA.

CHOUQUETTE. 018. Syn. vulgaire du Choucas, Corvus Monedula, L. V. COBBEAU. (DR. Z.)

CHOURLES ou CHURLES. BOT. PHAN. Vieux noms français des Ornithogales, particulièrement de celle qu'on nomme vulgairement Dame de onze heures.

(B.)

CHOVA. OIS. F. CHOBA.

CHOVANNA-MAUDARU. BOT. PHAN. Syn. malabare de Bauhinie. V. ce mot. (B.)

CHOYKA. BOT. PHAN. V. CHOINA. CHOYNE. BOT. PHAN. (J. Bauhin.) Syn. présumé de Crescentia. (B.)

\* CHOZAM. BOT. FHAN. (Forskilh.) Syn. arabe de Cleome ornithopodioides, L. (B.)

CHRACHOLEK, 018. Syn. polomii du Cornectite, Philodethair Garbo, h. Fr Cornection: 11 017 (1918-191)

CHRESI. BOT. PHAN. Syn. arabe de Zygophyllum album, L., et, selon Forskalb, de Salicorne. (S.)

- \* CHREEK-WILL'S-WIDOW. ors. Syn. americain de l'Engoulevent roux. F. Encoulevent. (DB. E.)
- \* CIHEMIS. rois. Nom grec d'un-Poisson qu'on ne saurait reconnaître sur le peu qu'on en a dit. (8.)

CHRISAORE. ACAL. et MOLL. V...

CHRISTE-MARINE. Bor. PHÂN! Selon les différens pays maritimes de la France, on donne ce nom à la Salicorne herbacée, à l'Inule et au Chrithme maritimes, dont les feuilles se confisent au vinaigre ou à la saumure, comme les Cornichons, et se mangent sur les meilleures tables. [8.)

CHRISTIE. Christia. BOT. PHAN. Moench appelle ainsi le geure Lourea de Necker, que ce dernier a établi pour l'Hedysarum vespertitionis, L.; le nom de Necker étant plus anciem, doit être conservé. V. LOUBEA (A. R.)

CHRISTOKN. BOT. PHAN. LeHoux dans les langues du Nord. (8.)

CHRISTOPHORIANA. Bor. PHAN. Nom de l'Actæa spicats chez. les anciens botanistes, donné aussi à des Aralies et à l'Adonis du Cap. (R.)

- \* CHRISTOPHORON. FOIS, Syn. dc Zeus Faber, chez les Grecs modernes. V. Zer. (8.)
- \* CHRITHARI. BOT. PHAN. Syn. d'Orge chez les Candiotes. (m.)

CHRITHMON. BOT. PHAN. Syñ. de Salicorne chez les Grecs modernes. (B.)

CHROKIEL. 018. Syn. polonais de la Caille, Perdix Cothurnix, L. V. PERDRIX, division des Cailles. (DR., Z.)

CHROMATES. MIN. Résultats de la combinaison de l'Acide chròmique avec les bases salifiables. Jusqu'ici on n'a encore rencontré à l'état natif que deux de ces combinaisons. F. Fer et PLOMB CHROMATÉS. (DR..2.)

CHROMIQUE. MIN. V. ACIBE

CHROME. MIN. None donné par Hauy au Métal découvert par Vauquelin dans le Plomb rouge de Sibérie, et qui fait allusion aux propriétés éminemment colorantes de ce Métal, dont l'Acide est d'une belle couleur rouge, et dont l'Oxide est d'un vert d'Emerande très-pur: aussi cette précieuse substance est-elle aujourd'hui d'un grand usage dans la peinture sur Porcelaine et dans l'art de colo**re**r le verre. Les Minéraux qui la renforment peuvent être divisés en deux classes : la première est composée de ceux dans lesquels le Chrôme entre essentiellement, tels que le Plomb chrômaté, le Plomb chrômé ou la Vauquelinite, et le Fer chrômaté. La soconde classe est composée des substances qui n'offreut le Chrôme que comme principe accidentel ou comme principe colorant. Elles sont au nombre de six. La première, qui est le Spinelle, doit sa belle couleur rouge à l'Acide chrômique. Les cinq autres empruntent leur couleur verte de l'Oxide de Chrôme. Ce sont l'Emeraude du Pérou, la Diallage verte, l'Amphibole dite Actinote, le Pyroxène (Coccolite et Therrolite), et l'Anagénite ou Brèche ancienne, qui forme le sommet de la montagne des Ecouchets, entre le Creusot et Couches, departement de Saône-et-Loire. L'Oxide de Chrôme existe en veines minces dans cette Brèche composée de fragmens de Feldspath rougeatre et de Quarz gris, avec quelques parcelles de Mica noir. La substance nominée Calcédoine du Creusot, que Leschevin a retrouvée dans le même endroit, n'est, suivant lui, qu'un Quarz hyalin translucide pénétré d'Oxide de Chrôme. Ensin, ce Métal existe aussi, mais d'une munière invisible, dans les Aréolithes où il a été déenuvert par Laugier. (G. DEL.)

CHROMIS. Chromis. POIS. Genre formé par Guvier (Régn. An., p. 266) aux dépens des Labres, des Spares et même des Chœtodons, dans l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Labroides. Ses caractères sont: os intermaxillaires protractiles, une seule dorsale avec des filamens; den velours aux mâchoires et au piligne latérale interrompue, les veles prolongées en longs filets; de molaires; l'estomac en cul de tons cœcum. Les Chromis of figure des Labres. On en connaîsieurs espèces.

Le CASTAONEAU OU PETIT C.1 GNEAU, Rond., liv. v, p. 152, 6 mis mediterranea, Cuv.; Sy Chromis, L., Gmel., Syst. Nat. X111, t. 1, part. 2, p. 1274; le 1 ron, Encycl. Pois., qui donne, pl f. 187, un dessin qui ne convient à la description, puisqu'on n'y pas le prolongement en forme de ment du second rayon des vei les. On pêche ce Poisson par mil dans la Méditerranée.

Le Bolti ou Bolty, Sonnini 28, f. 1, Chromis nilotica, Cuv., brus niloticus, L., Gmel., loc. 1290. C'est d'après Hasselquitz qu Poisson a été premièrement de comme se trouvant en Egypte, d les eaux douces. Il s'y nourrit d sectes et de Vers; sa chair est exqu

Les autres espèces connues genre qui nous occupe sont : le Si tile, Sparus saxatilis, L., Gm loc. cit., 1271, Perca saxati Bloch, pl. 309; — le Ponctué, brus punctatus, Bloch, pl. 295, f auquel on doit rapporter le Poi que Lacépède, T. 1v, pl. 2, f. 1, garde comme une variété du Spallon; — le Filamenteux, Lacép., III, pl. 26, f. 1; Sparus surinamensis, Bloch, pl. 2 f. 2, et le Choetodon suratensis, Blopl. 217.

Cuvier propose de former dans genre Chromis, un sous-genre p reinfermer les espèces dont la tête très-comprimée, les yeux fort r prochés, et dont les ventrales son longues. Cette division serait désig par le nom de Plesiors.

CHROSCIEL. 038. Syn. polot de la Gallinule de Genêt, Ra. Crex, L. V. GALLINULE. (DR.:

\* CHRYPRIOSPERME. Cryphiospermum. BOT. PHAN. Sous le nom de
Cryphiospermum repens, Palisot de
Beauvois a décrit et figuré (Fl. Ow. et
Ben., T. 11, p. 25, t. 74) une Plante
res, à laquelle il donne pour caracteres: un involucre triphylle, des demi-scurons portés sur un réceptacle
paléace, une corolle cuculliforme tubuleuse à cinq dents, des fruits trianglaires, couronnés par une membrane quinquéfide, et cachés dans
deux écailles intimement rapprochées.

Cette Plante dont la tige est rampante, les feuilles opposées lancéolées, un peu dentées, les capitules axillaires, croît sur les bords du fleuve Formose. C'est une de celles dont les naturels du pays font usage pour la guérison des plaies. (A. R.)

CHRYSA. BOT. PHAN. Dans le Journal de Botanique pour 1808, vol. 2, p. 170, Rafinesque Schmaltz a donné ce nom au genre déjà connu sous celui de Coptis que lui a imposé Salisbury, et qui a pour type l'Heteborus trifotius, L. Le Chrysa borealis, Raf., doit donc être rapporté au Coptis trifotia, Salisb. et D. C. V. Coptis. (C. N.)

\* CHRYSÆA. BOT. PHAN. (Dale-champ.) Son. & Impasions Noti-me-tangerey L. M. Balsamuss. (B.)

CHRYSAETOS, ois. (Linné.) Syn. de l'Aigle royal, Palco fulvus, L. V. Arger. (DR. Z.)

CHRYSALIDE. 1884. On désigne généralement sous ce nom, et plus improprement encore sous celui de Fève durée, la nymphe des Lépidoptères. Cet état intermédiaire de la métamorphose perdrait beaucoup de l'intérêt qu'il offre, si on ne l'envisageait pas en même temps dans tentes les classes d'est pour ce motif que nous renvoyons l'étude des Chrysalides au met hampue. (AUD.)

CHRYSALITE. ross. Sous ce nom Mercator (Metal., p. 311) a désigné une asserce d'Apamonnte dont la surface resemble à celle d'une Chrysa-, lide. V. Ammonite. (D. 11.)

CHRYSAMMONITE. ross. Les anciens orychlographes, comparint l'éclat de certaines chrysalides de Papillons diurnes au brillant métallique qui se remarque sur la plupart des Ammonites dont le test conservé, avaient consacré ce rapprochement dans la coloration par cette dénomination qui n'est plus usitéo.

(D..II.)

CHRYSANTHELLE. Chrysanthellum. BOT. PHAN. Dans le Synopsis de Persoon, le professeur Richard père a établi ce genre de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie superflue de Linné. Il Jui a donné les caractères suivans : involucre cylindrique, d'une longueur presque égale à celle des fleurons, muni d'écailles à la base, réceptacle couvert de paillettes planes; fleurs de la circonférence très-nombreuses, à corolles linéaires, courtes et bidentées; celles du centre en petit nombre et dont la plupart sont seriles: akènes légèrement sillonnés élcylindriques, entremêlés d'autres plus comprimés, à bord entier.

La seule espèce dont se composé ée ' genre, faisait autrefois partie du genre Verbesina de Linné, et ne présente pas de caractères différentiels fort notables; il a done fallu que son auteur, qui en a bien apprécié la distinction, suppléat à ce défaut de notes caraoteristiques bien tranchdes par iim ensemble de caractères plus détailés. Les Verbésines néanmoins sien distinguent assez par la présence d'une aigrette aristee, c'est-a-dire formée d'écailles filiformes et scarieuses. --Le Chrysanthellum procambens Rich., Verbesina mutica, L., est uno Plante des pâturages humides de l'Amérique ; dont les sevilles sont ulternes et stipartites, les pédonaules allongés et? uniflores, et la tige couchée. Elliprest figurée dans Lamarck , Illustrat. T. 686, f. 2. (G..N.)

CHRYSANTHÊME. Chrysanthon mum. Bot. Filan. On monnine appsi

d'Afr. pl. 284 Parties supérieures roussures tachétées de planc longuadinalement sur les ailes et la queue; rémiges noirâtres, terminées par un lisére blanc; parties inférieures blanches nuancées de roux; joues et gorge blanchâtres avec un collier varié de noir; poitrine rousse, nuancée de brun et de noir. Bec jaunaire; pieds emplumés, jaunaires. Longueur, six pouces.

Choverre Chichictri, Strix Chichictti, Lath. Tout le plumage varié de fauve, de brun et de noir; yeux noirs avec les paupières bleues. Du

Mexique.

choverre Choveou, Strix Chouchu, Lath., Levaill., On. d'Afr., pl. 58: Parties supérieures d'un gris roussatre avec des taches blanches sur les tectrices alaires et un liséré de la mêmé couleur aux rémiges; les deux rectrices intermédiaires grises, les din'afittes blanches avec les barbes étéricures rayées; parties inférieures d'ith blanc pur. Bec noir trèscourt : pieds et doigts emplumés, blancs et très petits: queue étagée, assez longue. Longueur, douze à treize pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Chouerre Chocounou, Strix Nietesta, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 39. Parties supérieures d'un gris brun; varié de blanc; les inférieures un peu plus pâles; une plaque blanché en forme de collier à la gorge; rétrices raydes de brun noirâtre en dessus et de roussâtre en dessous; bec poir, iris d'un fauve clair; pieds et doigts emplumés, d'un gris blanchâtre, soyeux. Longueur, treize pouces.

Bu sud de l'Afrique.

CHOUETTE DES CLOCHERS. V.

CHOUETTTE EFFRAIE.

Chouette a collier, Strix tormata, Daud., Strix perspicillata, Var., Lath., Levaill., Oiseau d'Afrique, pl. 42. Parties supérieures d'un bran foncé; sommet de la tête et face noirs; sourcils blancs; un large confide noiratre qui remonte vers la nuquer gorge blanche; parties inférieures d'un blanc roussatre; rectrices fiférieures rayées de blanc et de

brun, Bec meichtra, iria james attaiet doigts emplumés, hanchait Longueur, dix-sept pauces, des insecutes nes ont les parties supérieures luru mêlées de noiraire, les autérieures roussaires, la tête d'un gris brun a le front noir; le cescle noir, des, y entouré d'un autra cerole blanc aboutt à une hande qui descend le bec. D'Afrique et de l'Amaria méridionale

CHOUETTE DE COQUIMBO-

CHOUETTE A TERRIER.

CHOUETTE ECHASSE, Strix grad ria, Temm., pl. color. 146. Parties perieures d'un, gris brun, insucato de taches arrondies et grisatres; so met de la tête brun, tacheté de rot rémiges brunes, régulièrement, tact tees de roux, qui y lorme vers l'e trémité, quatre ou cinq bandes : 12 mes de la faço, d'un fagge .roussâti un haussercol grisâtroj raghrices. roj ses, traversées de quatre bandos p pales; parties inférieures d'un u roussatre clain, marquées, de taci transversales plus foncées Marses e vés, fauves; bec et iris jaunes. Tail neuf ponces. Du Branil.

CHOVETTE EFERAIE, Stripfiamme L., Buff., pl. enl. 440. Parties sur rieures d'un fauve clair, variées zig-zags gris et bruns, et pointillées blauchâtre: face blancheaves l'ext mité des plumes qui sont extrêm ment fines et estilées, variées de ro et de brun', formant un grand cere coloré; parties inférieures blanch avec quelques petits points noirs quelquelois elles sont èntièreme blanches et d'autres sois roussatr ainsi que la face. Bec blanc à la ba et noir à l'extremité,; iris japane; pie et doigts duveteux, blanchaires, Lo gueur, treize pouces. La femelle a l teintes claires et micux prononcée Des quatre parties du mende Très commun en Europe....

CHOUETTE EPERVIER, V. CHOUET

TE CAPURACOCH.

CHOURTE FAUVE, Serix fulva Lath. Parties aupérieures d'un fauv brunâtre, tachetées de blanc; les is férieures d'un fauve clair, avec de CHRYSIDIDES. Chrysidides: INS. V. CHRYSIDES.

CHRYSIDIFORME. INS. Engamelle (Pap. d'Europe) a désigné sous ce nom un Insecte lépidoptère de la division des Crépusculaires qui appartient au genre Sésie, Sesia Chrysidiformis d'Ochsenheimer (die Schmetterlinge von Europa). (AUD.)

\* CHRYSIPPEA. BOT. PHAN. (Pline.) Syn. présumé de Scrophulaire. (81)

CHRYSIS. BOT. PHAN. (Rencaume.) Syn. d'Hélianthe annuel. (B.)

CHRYSIS. Chrysis. 188. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, très-anciennement admis, etne comprenant aujourd'hui, suivant Latreille et le plus grand nombre des entomologistes, que les espèces qui offrent pour caractères : mandibules n'ayant qu'une seule dent ou crénelure au côté interne; palpes maxillaires sensiblement plus long: que les labia ux, de cinq articles; languette entière et arrondie. Ce gen-10, qui appartenait d'abord (Consid. sener., p. 310) à la famille des Chrysidides, a été depuis rangé par Latreille (Règn. An. de Cuv. ) dans la imille des Pupivores, tribu des Chrisides. Plusieurs des caractères assignés à cette tribu conviennent parfaitement aux Chrysis proprement dits: aussi ne parlerons-nous que de er que celles-ci offrent de particulier. Outre la dent unique qu'on voit au coté interne des mandibules, elles ont un abdomen en demi-ovale, assee allonge, tronque an bout et ofunt souvent près de cette extrémité une rangée transverse de gros points infoncés. Ce genre diffère de celui des Parnopès par des mâchoires et des levres nou prolongées en une sorte de trompe et par le nombre d'articles des palpes maxillaires; it s'éloigne des Cleptes par le nombre des segmens visibles à l'abdomen et par la forme ne cette partie; il ne pourra être coni milu avec les Hédichres et les Elamles à cause de ses mandibules uni-

dentées. Enfin, quoique très-voisin des Stilbes et des Euchrées, auxquels Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) l'a réuni, il se distinguera du premier de ces genres, parce qu'il n'existe pas de pointe en prolongement soutelliformé à la partie postérieure du thorax, et du second par l'absence d'un cordon élevé ou bourrelet traversant brusquement le segment terminal de l'abdomen:

Les Chrysis sont de petits Insectes très-agiles, très-vifs, se roulant en houle lorsqu'on les saisit, et qui d'ailleurs sont très-remarquables par les couleurs brillantes à reflets metalliques de leurs corps. On les trouve quelquefois sur les fleurs, les murailles, les vieux bois, les bords élevés des chemins; elles fréquentent les lieux exposés au midi, et paraissent en grand nombre lorsque le soleil brille. Elles répandent une odeur assez forte et peu agréable. On ne connaît pas leurs métamorphoses, mais on présume que leurs la ves sout parasites et qu'elles se nourrissent aux dépens de celles de plusieurs Hyménoptères. Les semelles sout remarquables par les anneaux rentrans de l'abdomen au bout desquels on voit un petit aiguillon. Degéer (Mém. sur les Ins!, T. 11, p. 854, pl. 28) a décrit avec soin les détails curieux de ces parties. Pelletier de Saint-Fargeau a donné (Ann. du Mus. d'Hist. Nat., T. v11, p. 115) une Monographic de la tribu des Chrysides; elle est accompagnée de honnes figures. Cet auteur décrit vingt-neuf espèces appartenant au genre Chrysis de Latreille; nous n'en citerons qu'une seule qui peut être considérée comme le type du genre, le Chrysis enslamme, Chr. ignita, L., Fabr., Latr., ou la Guêpe dorée à ventre cramoisi de Degéer (loc. cit.), qui est la même que la Guêpe dorée à corselet vort et derniers anneaux du ventre épineux , de Geoffroy (Hist. des lns. T. 11, p. 382, n. 20). Elle a été représentée par Panzer (Faun. Ins. Germ., fasc. 5, tab. 22), et se frouve très-continunément aux environs de Paris. V., pour les

autres espèces de Chrysis Limné et croît àu cap de Bonne-Espéran Fabricius, dans leurs différens ouvrages ; Latreille (Genera Crust. et Ins. T. IV, p. 50), Panzer (loc. eit.), Jurine (Classif. des Hymenopt., p. 292), et Pelletier: de Saint-Forgeau (loa. cit.). (AUD.)

CHRYSITE. Min. L'un des noms de la Pierre de touche chez les anciens. ' ' ''' (rric')

CHRYSITIS. BOT. PHAN! Chez les anciens, ce nom designe quelques espèces de Gnaphalium ; particuliérement le Stechas. '(±'.)

CHRYSITRIX.BOT.PHAN.Gegeore, do la famille des Cypéracées et de la Polygamie Monœcie de Linné, a été etabli par cet illustre naturaliste sur une Plante du Cap, qui offre les caractères suivans : fleurs disposées en épi très-dense ovale et cylindrique, composé d'écailles spathacées coriaces et concaves, renfermant un faisceau de paillettes lancéolées cartilagineuses, entre chacune desquelles est située une étamine de même longueur à filets capillaires et à anthères adnées; un seul ovaire placé au centre du faisceau de paillettes, oblong et obtus, supportant un style de la longueur des étamines et divisé en trois stigmates saillans et hérissés de papilles. Les auteurs, et Lamarck lu-même (Encycl. meth.), décriwent ce stigmate comme simple; cependant la figure dopnée par ce dermer botaniste (Illustr., 842, f. 4) le représente tel que nous l'avons decilt. On a voulu rapporter a ce genre le Chondrachne de R. Brown qui presente des caractères très-analogues ; cependant le style bifide de ce dernier genre, et la différence que det auteur mentionne entre le Chorizandra ( genre voisin du Chondraohne), et le Chrysitriz, me permet-Assi pas de supposer que Brown se soit mépris à cet égard.

*i lie Chryslaux capatsis* , L., unique · est fort variable ; ils sont jaunes · espèce du genre, det une Plante qui par ses feuilles ensiformes et en-Shinartes, a le port des fridées. Elle : âpre ; mais agréable ; on les man

(G..N

CHRYSOBALANE. Chrysobal nus. BOT. PHAN. Ce genre, que l' désigne également sous le nom d' caquier , fait partie de la section d Drupacées dans la famille des Ross cées. Il se compose de deux ou tre espèces américaines qui sont des A brisseaux à feuilles alternes et entires, dépourvues de stipules, aya les sleurs assez petites, hermaphr dites, disposées en grappes courtes pédonculées, à l'aisselle des feuill supérieures; leur calice est tuberd leux, campanulé, persistant, à cit divisions égales; les pétales, au nor bre de cinq, sont insérés à la part supérieure du calice, ainsi que l étamines dont le nombre est d'u quinzaine à peu près. L'ovaire estgl buleux, sessile au fond du cance; sa base part latéralement un style a longé qui se termine par un stigma évasé et simple. Le fruit est une dr pe ovoïde environnée à sa base p le calice qui est persistant, et cont nant un noyau uniloculaire à des graines.

L'espèce la plus intéressante de genre est le Chrysobalane Isaquie Chrysobalanus Icaco, L., Arbrisse de dix à douze pieds d'élévation, cro sant aux Antilles, à Saint-Domingu à Cayenne; j'en possède égaleme un échantillon recueilli en Afriqu ses feuilles sont alternes, à peine p **tiolées, obovales, arrondies, e**ntière glabres, luisantes et un peu coriace Les fleurs forment de petites grapp à l'aisselle des feuilles supérieures au sommet des ramifications de tige. Elles sont portées sur des pédo cules courts, articules, di ou trich tomes; ces pedoncules, amsi que calice, sont reconverts d'un du court, soyeux et très-abondant. L fruits sont avoides; de la grosse d'une movenne Prune; leur coule nougeatres; lenr chair est pulpeu! d'une saveur d'ouce et légèreme

lama los contros ou cet, Arbie oroit aturellement, et on les appelle Ica-

jues ou Pranes-Colon.

L'un seconde espèce de ce genre sat e Chrysobalane à feuilles longues, Mrysobalanus oblongifolius, thaux. Elle croît dans les lieux saolonneux et boisés de la Géorgie et le la Caroline. Ses feuilles, presque anceolees, aiguës, ses fruits en forne d'olive, la distinguent nettement le l'espèce précédente.

CHRYSOBALANOS. BOT. PHAN. La Muscade chez les anciens. D'où Chrysobalanus, syn. d'Icaquier chez es modernés. F. Chrysobalane. (B.)

CHRYSOBATE. MIN. C'est-à-dire Buisson d'or. Végétation d'or artifi-. uelle et opérée par le feu.

CHRYSO-BERYL, MIN. F. CY-MOPHATE:

CHRYSOCALIS, BOT. PHAN, (Dioscoride.) Syn. présumé de Matricaire. (B.)

CHRYSOCANTHARUS, 1ms. Svn. de Cétoine dorée chez les anciens. (B.)

CHRYSOCARPOS. BOT. PHAN. Syn. présumé de Lierre à feuilles lobées.

(B.) CHRYSOCHLORE. Chrysochloris. MAM. (Lacépède,) Genre de Carnassiers insectivores caractérisé par vingt clents à chaque machoire, disposées comme il suit : en haut deux grandes incisives, droites et verticales comine i la Taupe, suivies de chaque côté de neuf molaires, dont les quatre premières à simple triangle sont suivies. le cinq autres comprimées d'avant en arrière, et présentant de front trois ointes dont l'intermédiaire est la ilus haute; en bas quatre incisives cont les deux intermédiaires sont ruinnentaires comme dans plusieurs hauve-Souris, suivies de huit moini. es de chaque gôté, dont les trois premières à simple triangle, et les ngautres comprimées comme celles. d'en haut, ne présentent de front que. : Luce, Il, en résulte que la seme de térieure illons sjouterous que l'épisser-

ces : anoloži as - tirás alité : - ilifêrié latio» : ment : une et stupérioutedocitédéux rainures. Con rainures et listremes de pointes collaterales s'engrénesit doigts aux pieds de devant et cing de grandeur a peu pies uniforme a ceux de derrière. An pied de devant, l'ougle externe est triple de saivant l'interne est le plus petit; ces trois doigts et surtout leurs ougles sont courbés en dedans. Il y a un petit er- 🕆 got corné sessile sur le carpe et sans phalanges, en dessous du doigt externe.

La mécanique osseuse de la Chrysochlore est précisément inverse de la Taupe à qui on l'a tant comparée: La première côte y est presque carves ? elle est au coutraire oussi gréle que les suivantes dans la Taupe, dont la clavicule est au contraire cubique? tandis que la clavicule de la Chriso»" chlore esta ussi minee et arquée qui mae côte dorsale et presqu'aussi longue. Elley surpasse l'humerus qui est treis fois plus long qu'elle dans la Taupe. Le scapulum de la Taupe aussi peu développé à proportion que dans les Ruminans, c'est-à-dire la ou les mous vemens de l'épaule sont moins nombreux et plus bornés, est au contraire plus compliqué dans la Chrysochlord que chez tous les autres Mammiféres: L'acromion y est énorme, et surtout l'épine qui forme au-dessus de la moitié inférieure du scapulum une longue et large voute terminée en avant par. une apophyse très-saillante. Il en résulte que les muscles surépineux et surtout les sous-épineux y sont plus développes que partout ailleurs. Le cuibitus, presqu'aussi fort que dans la Taupe, a un éporme olégrane qui manque à celle-ei, et se dirige en dehoss. En dedans hue tabérésité radiale considérable aussi arquée forme; dans ' le prolongement de la courbe de f'olécrane, une grande arende discuse, qui sett de point fixeaux muscles adducteure de la main-et des doigts, comme l'alécrane est le point mobile ux pointes en errière de l'inte-s des musdenhumere-scapulaires posnal carené inférieurement et excavé supérieurement a à pétue le tiers du developpement qu'il a dans la Taupe. Il en résulte que dans la Chrysochlore, les mouvements du bras ont leurs points'd'appm' sur le scapulum, tandis qu'au contraire le point d'appui des mouvemens dans la Taupe est sur le sternum par les clavicules cubiques qui servent d'arcs-boutans. Enfin in Chrysochlore a dix-neuf paires de côtes; la Taupe n'en a que douze. M'ailleurs le bassin et le pubis, écartés comme dans la Taupe, s'y ressemblent ainsi que les membres postérieurs.

Le volume proportionnel du cerveau est très-grand. Le diamètre bipariétal est un septième de la longueur du corps. L'aire de la fosse ethmoïdale peu profonde n'est guère moins que lettiers de celle du crâne dans le plan passant verticalement par le diamètre indiqué. Les cornets ethmoïdaux sont développés en proportion; le trou optique est à peine visible; la caisse est fort petile; l'odorat est évidemment le plus actif de ses sens.

L'apophyse coronoïde, si proéminente dans la Taupe, est nulle ici où le condyle est au contraire bien plus saillant. L'on voit donc que la Chrysochlore est au moins aussi éloignée de la Taupe par l'organisation que par la contrée qu'elle habite; et ces différences, lorsque le genre est le même, ne peuvent être attribuées à aucune influence éventuelle. Tout est ici pri-

mitif. - Chrysochilore du Cap on Taupe derée. Woemaer (Description d'un Recueil exquis d'Amimaux rares, pl. 20) la représente sous le nom de Groen Gimzige: Dela figurée et mal coloriée par Séba (*Thes.* t. 1, pl. 52, n. 4 et (6), sous le nom de Taure de Siberie. C'est la Talpa asiatica de Linué. Un peu plus petite que notre Taupe, dit Wosmaer qui l'a décrite (loci vivi), "Hor post est aussi plus fin et douk au toncher comme du velours. Ses reflets d'un beau vert doré sont chalovants et metalliques comme ceuxides 'Colibris: Oelle decrite' par'

Wosmaer était femelle. Elle avait deux mamelles inguinales. Le museau couleur de chair et sans pioul est trongué comme dans les Cochons, et déborde la mâchoire inférieure comun boutoir, au centre duquel s'ouvrent les narines. Le contour du boutoir est festonné par huit découpures bien représentées dans la figure citée; mais Wosmaer indique mal, d'après Sparmann, le nombre des dents. Les yeux et les oreilles sont imperceptibles. On les distingue pourtant, dit Sparmann, quand l'Animal est depouillé. Si cet Animal n'entend pas aussi mal qu'il voit, au moins peuton conclure que son ouie dont être bien faible, fait assez contradictoire pour la philosophie des causes finales dans un Animal souterrain. Il n'v a pas de queue visible extérieurement, bien qu'il y ait quatre ou cinq vertèbres coccygiennes.

Wosmaer (loc. cit.) dit que Gordon parle d'une autre espèce beaucoup plus petite et de couleur d'acier, qui vit fort loin dans l'intérieur du Cap.

La Chrysochlore est asser nombreuse dans les jardins du Cap, ou elle cause autant de dégât que les Taupes en Europe. Il paraît que leurs beaux reflets ne se manifestent pas aussi bien sur l'Animai vivant que lorsqu'il est dans la liqueur. La Taupe du Cap de Buffon, Suppl. T. 111, pl. 53, n'est même pas de l'ordre des Insectivores. C'est un Rongeur du genre Oryctère ou Rat-Taupe du Cap. F. ces mots.

Une autre espèce qui porte le nom de Taupe rouge d'Amérique, Talpa rubra, Lin., Séba, Thes. t. 1, pl. 52, fig. 1, appartient probablement àce genre car des trois doigts des pieds de devant. l'externe est bien plus grand que le second qui lui-même est supérieur au suivant. Séba ne lui donne que quatre doigts derrière, mais il n'en donne pas non plus davantage à la Chrysochlore du Cap. Il lui attribue une queue, mais ne donne pas sà grandeur. Comme presque toutes les indications de pays sont fautives dans l'auteur cité; il n'est pas bien sur qu'elle

soit d'Amérique. Séba la dit rouge tirant sunle gendré clair. Si cette espèce ctait réellement américaine, elle deviendrait un des exemples les plus péremptoires de ces lois que nous avons cyposées dans notre Mémoire sur la distribution géographique des Anim. (Journ. de Phys., février, 1821.)

CHRYSOCOLLE. MIN. P. AM-

CHRYSOCOME. Chrysocoma. BOT. PHAN. Genre de la famille des Synan-. therees, tribu des Corymbileres de Jussieu et de la Syngenesie égale de lanné. Il offre les catactères survans: mvolucre, comique , impriqué, de, folioles pointues, plus ou moins rapprochées : tapitule : composé, de fleu-10ns pombrenium jous hermaphrodites et krilles, dont leituhg est un peu rendé à sa partie supérieure : et le imbo divise, ou voing lobes aigus, ctroits et égaujo; récaptade nu ; akènes oblongs, comprimés, velus, d'une umndeur meindre que celle du tube de la corolle, couronnés par une airette sessile formée de poils courts, winbreux, roussatres, simples ou mumisde villosités presqu'imperceptibles al ceil nu. Les Chrysocomes sont des Plantes herbacees on arborescentes, d un aspect extrêmement agréable, et qui ont de grands rapports avec les wes Coryan, Baccharis et Erigeron. Ploscoride et Pline ont donné le beau nom de *Chrysocoma (*cheyelare dorée) « l'espèce européenne qui a servi de Beau genre. Cette Blante, en effet, wiséde, ainsi que ses congénères, des opitules très-denses, d'un jaune d'or catant. Son elegance est meme reinquable entre toutes les autres iantes de la belle tribu des Corymulcres, dont l'inflorescence est si riche de formes et de couleurs. 💸

Les Chrysocomes, au nombre de vingt environ, ont été partagées en deux sections: 1° celles dont la tige refrutescente; 2° et les C. herbacées. La plupart des premières habitent le cap de Bonne-Espérance, les secondes ont indigènes, de l'Europe et de la

Sibérie. Celles-ci peuvent se cultiver en pleine terre dans nos jardins où elles exigent seulement une terre un pen légère et une bonne exposition : les autres sont des Arbustes d'orangerie qui demandent une exposition à la vive lumière et une terre consistante, pour qu'elles s'effilent moins et deviennent plus vigoureuses. Parmi celles qui se cultivent le plus habituellement, et dont le feuillage toujours vert contribue à varier l'aspect des serres pendant la mauvaise suison, on remarque les Chrysocoma coma que rea, L., C. cernua et C. ciliata. L'amertume de leur écorce est assez intense. On se sert aux Canaries de l'une d'elles (Chrysocoma, sericea) pour arrêter le mal de dents ; peutêtre est-clle sialagogue, comme, la racine de Pyrèthre. . .

L'Europe temperée nourrit l'espèce la plus intéressante des Chrysocomes herbacees. Cette Plante que l'on nomme CHRYSOCOME LINIÈRE, Chrys socoma Linosyris, L., était conque autrefois sous les noms de Chrysocome, Osyris, Linosyris et IIcliochrysos, et avait été placée dans le genre Conyza par Tournesort. Elle est haute de quatre à cinq décimètres; ses tiges presque simples, effilées et ramifiées au sommet, portent des feuilles linéaires, pointues, glabres, vertes, éparses et très-nombreuses. Ces feuilles garnissent la tige dans toute sa longueur jusqu'au capitule des fleurs ou elles se confondent avec les folioles de l'involucre.

Labillardière a ajouté aux espèces cidessus mentionnées trois belles Chrysocomes qu'il a décrites et figurées
(Novæ-Holland. Plant. Specim. vol. 2,
tab. 82, 83 et 84). Deux sont arborescentes : Chrysocoma cinera et
Chrysocoma reticulata. La troisième,
Chrysocoma squamata, est herbacée.
La Chrysocoma reticulata dont l'aigrette plumeuse est terminée par une
grette plumeuse est terminée par une
houppe de poils, appartient-elle
réeliement à ce genre? (6. N.)

CHRYSODON. ANNEL. Nom donné par Linué (Syst. Nat. ed. 12, T, 1, part, a, p. 1409, n. 818; à une espace qu'il rapportait à son genre Sabuilte t cette espèce est l'Amphittité du Cap, de Bruguière et de Cuvier, ou l'Amphiciène du Cap, de Savigny. F. Amphiciène. (AUD.)

CHRYSODRABA. BOT. PHAN. Nom donné par De Candolle à la seconde des sections qu'il a établies dans le genre Draba, section qu'il caracterise pinsi : style très-court; stigmate capité ou hilobé; pétales émargines; silicule ovale-oblongue. Elle édmprend onze espèces qui sont des Plantes herbactes vivaces, à feuilles chlongues et plana, couvertes de noils rarementisimples, à fleurs jaunes portées sur des hampes ou pédoncules allowses. Ces Plantes hahitent les montagnes du nord de l'Eu-1996 et celles de l'Asie orientale, à L'exception des deux espèces que Humboldi et Bonpland ont tiouvées, liuse sur le volcan de Jorullo, et l'avare près de la ville de Tolucca au (G.,N.) Mexicue out the re-

CHRTSOGASTRE. Chrysogaster. 1885. Genre de fordre des Diptères établi par Weigen aux dépens du genre Syrphe, et que Latreille reunit (Règn. Anim. de Cuv.) au genre Milésie. F. ce mot. (AUD.)

CHRYSOGONE. Chrysogonum. BOT. PHAN. Famille des Corymbiferes, Syngénésie Polygamie nécessaire. Une petite Plante herbacée, qui croit dans l'Amérique septentrionale et en particulier dans la Virginie, forme le type de ce genre, qui ne se compose encore que de cette seule espèce. Le Chrysogone de Virginie, Chrysogonum virginianum, L., est herbace vivace; sa tige presque simple est lanugineuse, haute de quatre à six pouces. Ses feuilles sont pétiolées, spathulées, tantôt obtuses, tantôt terminées en pointe, très-velues et irréguhièrement crenelées; celles de la tige sont opposées. Les capitules sont d'un faune doré, naissant plusieurs ensemble du sommet de la tige qu'ils semblent terminer, et de l'aisselle des feuilles. Tous sont portés sur des

pedoncules d'un à deux pouces longueur. Leur involucre est hen sphérique, composé de dix écailles. hacces, velues, dont cinq extérie res, un peu plus larges. Le réceptat est legèrement convexe, portant le petites écailles étroites, obtusés et lives. Les fleurons du centre se males et stériles; leur corolle est longée, à cinq divisions étroites. étamines sont légèrement saillante Les demi-fleurons de la circonférend au nombre de cinq, sont femelles fertiles. Leur ovaire est ovoide, con prime, surmonte d'un rebord men braneux , unilatéral et denié. La 🧸 rolle a un tube court; son limbe d très-large et tridente à son sommet. Le fruit est ovoide allonge, con prime; sa face externé est marqui de cinq côtes longitudinales, leger

ment saillantes. L'aigrette est men braneuse, Ce genre offre des rapports avec Parthenium.

CHRYSOLACHANON. BOT. PHA.
Syn. présumé d'Arroche, de Boi
Henri et de Lampsane. (B.

CHRYSOLAMPE. Chrysolampi ins. Genre de l'ordre des Mymeno tères, de la section des Terebran: fondé par Maximilien Spinola (An du Mus. d'Hist. Nat.), et ayant po caractères : antennes de douze ar cles; abdomen attaché à l'extrémi postérieure et inférieure du métat h rax, de sept enneaux dens les mal et de six dans les femelles; tarié de ces dernières horizontale et in rieures, premier article des antenn loge dans une fossette du front, et i séré à son milieu equisses postérie ressimples; abdomen pétiolé. Ce ge re, auquel Spinola rapporte son L plolepis entendidula (Insect Ligur Species novæ, fasci, 4, pag. 122 appartient à la famille des Pupivore el pout être rangé dens la tribu d Chalcidics (Règn. Anim. de Cuv.). (AUD:

CHRYSOLAMPIS. MIN. Les a ciens donnaient ce nom à une Pier

l'un vert jamustre, qui était probadementi une variété de Péridot.

(G.DEL.)

CHRYSOLE. Chrysolus. MOLL. Ca sense, de Mentfort (T. 1, p. 27), a pour caractères essentiels : coquille nautiliacie sans ombilic, le dernier tour renfermant tous les autres ; bouche triangulaire, fermée par un disphragme sans siphon, crenelé contre le retour de la spire. Cette petile Coquille, que l'on trouve vivante ians les sables de Livourne, est rose dans l'état frais , brillante et nacrée dans l'état sossile. Elle est figurée, sous le nom de Nautilus Crepidulo, par von Fichtel (Test. microscop. , p. 107, L 19, fig. g, h, i) et sous le nom de *Nautilus lituitatus* dans Soldani Test. T. 1, p. 64, t. 58, fig, 66). (D..II.)

CHRYSOLITHE. Chrysolitha. Foss. Nom sous lequel Denis de Montfort a désigné des Coquilles fossiles du genre Ammonite. V. ce mot. (6.)

CHRYSOLITHE. MIN. Ce nom, ilans le langage des lapidaires, a désigne d'abord toute Pierro d'une couleur **jaune verdätre**, qui avait un cer∔ un éclat, et le terme de Péridot s'appliqueit plus particulièrement aux l'ierres dont la couleur était d'un ton plus faible. Romé de-l'Isle est le premier.minéralogiste qui ait donné le num de Chrybocythe ordinaire à es Cristaux de la substance nommée pargelstein par Werner, et trouvés u Espagne, quoiqu'ils fussent assez endres et rebelles au poli. Vauquem, par l'anglyse qu'il en a faite, et lany, par l'étude de leurs formes, ont rouve, presqu'en même temps, que es Cristaux n'étaient qu'une variété yramidée de Phosphate de Chaux. lome de l'Isle a aussi appliqué le nom Chrysolithe de Saxe à une variété endaire de Tapaze du même pays. Perner a restreint la décomination # Chrysolithe alex variétés cristalliles du Péridot, dont il a séparé la triété granuliforme déjà compussous mom de Chrysofithe des volcans.

CHRYSORPHIE D'ESPAGNE.

CHRYS. BU BRESIL. W. Grad-

CHARS. DU CAP. F. PREMITTEE!
CHRYS. ORDINAME: VI. CHARK
PHOSPHATEE.

CHRYS. CHATOYANTE. F. CYMP-PHANE.

CHRYS. ORIENTALE. V. COHINDON of CYMOPHANE.

CHRYS. OPALISANTE. V. CYMO-PHANE.

CHRYS. DE SAXE. Variété de Topaze verdâtre.

CHRYS. DE SIBÉRIE. Variété d'Ai-

CHRYS, DES VOLCANS. Péridot granuliforme (Olivine de Werner). V.

PÉRIDOT.
CHRYS. DU VÉSUVE. V. IDOCEASE.
(G.DEL.)

Le nom de Chrysolithe avait aussi été étendu, par d'anciens oryctographes, aux Ammonites pyritisés et au Fer sulfuré.

- \* CHRYSOLOPE. Chrysolopus. 188. Genre de l'ordre des Colioptères établi par Germar aux dépens des Charansons, de Fabricius, et adopté par Dejean (Catal. des Coléoptères, p. 88) qui en possède quatre espèces, parmi lesquelles on remarque le Curculio speciabilis et le Curculio bicristatus de Fabricius. Nous ne connaissons pas les caractères de ce nouveau genre que nous croyons inédit.
- \* CHRYSOMALLE., Chrysomallum. Bot. Phan. Genre stabli par Aubert Du Petit-Thobars (Genre nova Madagaso.) sur une Plante décrite par Lamarck (Encyde méthod.) sous le nom de Bignone à grappes, Bignonia racomea, et qui diffère des Bignones ponestilement par le genre, mois sudone par la famille où elle doit dire rapportée. Voici les corrotères que lui a assignés son auteur : calice monéphylle, uroéclé, à cinq daute; comple irrégulière, tubuleuse, courbée, soyeuse, dant le limbe est étals et à

cinq divisions; quatre étamines plus longues que la corolle; style de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates. Le fruit est une drupe ovée, recouverte par le calice persistant. Elle renferme un noyau osseux à quatre loges monospermes. Ce genre, que Du Petit-Thouars place dans la famille des Verbénacées, est composé d'une, seule espèce indigène de l'île de Madagascar, à laquelle ce savant botaniste donne pour synonyme la Bignone de Madagascar de Lamarck. C'est un élégant Arbrisseau à feuilles verticillées, ternées ou pinnées, et dont les sleurs sont disposées en corymbes dichotomes et placées dans les aisselles supérieures des seuilles.

HRYSOMELA. BOT. PHAN. (Athonée.) C'est-à-dire Pomme d'or. Syn. de Citron. (Columelle.) Synonyme de Coignessier. (B.)

\* CHRYSOMELANE. rom. (Plumier.), Espèce du genre Spare. V. ca mot. (s.)

CHRYSOMÈLE. Chrysomela. INS; Genre de l'ordre des Coléoptères; section des Tétramères, établi par Linne et subdivise depuis lui en un grand nombre de genres par Geoffroy , Laichard, Fabricius, Olivier et Latreille. Ce dernier entomologiste ne comprend aujourd'hui, sous le nom. générique de Chrysomèle, que les espèces qui ont pour caractères propres : palpes maxillaires terminés par deux articles presque d'égale longueur, avec le terminal en ovoïde tronque ou presque cylindrique. A l'aide de ces caractères et de quelques autres'qui vont suivre, on distinguera facilement les Chrysomèles de tous les autres genres. Ces Insectes ont des antennes moniliformes insérees entre les yeux, près de la bouche, plus longues que le prothorax, plus courtes que le corps, composées de onze articles dont le premier est un peu remilé, et le dernier presque globuleux ou en forme de toupie. Leur bouche présente une levre supérieure de consistance corpés; des mandibules courtes, obtases, noutées, tranchantes; des mâchoires bindes, supportant une paire de palpes
de quatre articles; une lèvre inférieure cornée, légèrement, échançrée et
ciliée antérieurement, niume de deux
palpes plus courts que les maxillaires
et composés seulement de trois articles
insérés à sa partie antérieure. Leur
corps est hémisphérique ou en ovale
court, avec le prothorax transversal.

Les Chrysomèles ont quelque ressemblance avec les Coccinelles, mais elles s'en éloignent par le nombre des articles des tarses; elles ressemblent encore aux Galéruques, aux Altises, aux Adories, aux Lupères, ct en différent cependant par l'inscrtion de leurs antennes; elles avoisinent aussi singulièrement les genres Paropside et Doryphore, et ne s'en élognent guère que par la forme et le développement des palpes maxillares; enfin elles ne laissent pas d'avoir quelques rapports avec les Prasocures, les Colaspes, les Eumolpes, les Gribouris , les Clythres et les Clamydes. Les Chrysomèles sont en général des Insectes petits, à corps lisse, orné le plus souvent de couleurs métalliques très-brillantes, variant entre le bleu, le violet, le rouge d'écarlatect le vert doré. Elles vivent sur diverse Plantes, et font quelquefois des ravages tels que des sociétés savantes ont cru rendre un grand service à l'agriculture en proposant pour prix l'histoire naturelle bien détaillée de ces Insectes, et l'indication des moyens pour prévenir les ravages qu'ils occisionent dans les champs et les jardins. Lorsqu'on saisit ces Insectes, ils feignent d'être morts, et replient leurs jambes sur leurs cuisses et celles-ci contre le thorax; ils laissent aussi échapper de leurs différentes articulations un liquide coloré et odorant.

Une espèce de ce genre, la Chysomèle Ténébrion, a , suivant Leon Dufour, un tube intestinal sans jabot, trois fois plus long que le corps-L'estomac ne présente pas de papilleseusibles, il est long et sa réplie une

r lui-même. On y remarque à quelques bandelettes muscu-'ransversales. Cet estomac est un intestin filiforme, puis d'un m oblong, aboutissant à un reca assez gros. Dans une autre espèque notre savant ami a soumise a son scalpel, le canal intestinal est en tout semblable à celui que nous venons de décrire, à la seule exception qu'il a moins de longueur; les six insertions gastriques des vaisseaux biliaires sont simples et isolées; deux des canaux hépatiques, sensiblement moins longs et plus grêles que les quatre autres, s'implantent d'une part à la face supérieure du bourrelet de l'estomac, de l'autre, et toujours isolément, à la face correspondante du cœcum. Cette dernière insertion a lieu pour les autres canaux par deux conduits bifides.

Les femelles de ces Insectes parais*seut très - féco*ndes ; souvent leur abdomen est tellement gonflé par les masses d'œuss qu'il contient, que les anneaux s'en distendent outre mesure et dépassent de beaucoup les élytres qui, avant cet état, les recouvraient complètement. Leurs œuss sont déposes sur les seuilles des Plantes dont se nourrit l'Insecte parfait; les larves qui en haîssent ont en général six pates ceaffleuses, un corpsallonge, garni de verrues et de tubercules laissant exhaler une humeur vireuse; posterienrement il est termine par un mamelon sécrétant une liqueur gluante, t au moyen duquel elles sc fixent en narchant ou lorsqu'elles doivent se ransformer en nymphes. Cette transormation a lieu ordinairement à l'air ibre; dans ce cas, l'enveloppe extéteure se durcit et protège l'Animal. lu both de quelques semaines ou enterne de quelques jours, on voit clore l'Hiserte parfait. Les espèces ropees zir genre dont il est ques-on sont tres pombreuses. Olivier Entoni? T. y (b. 91) en décrit cent ingt 'Estèces, fardil elles nous en teritis d'éleques unes assez bien bservies par unes assez bien

LA TENEBRION .

Chrysomela Tenebricosa, Fahn, on la Chrysomele à un seul étui, du Geoffroy (Hist, des Ins. T. 1, p. 265, n's 19 ), qui est la même que la Chrysomela caraboides de Fources, (Entom. Par. T. 1, p. 151, p. 19), Elle a été figurée par Olivier ( loc. cit., nº 91, pl. 1, fig. 11, A, B) et par Panzer (Fauna Ins. Germ. fasc. 44, tab. 1). Cette espèce varie beaucoup pour la grandeur. La larve se métamorphose dans la terre et se nourrit de plusieurs Plantes rubiacées, particulièrement de celle connue vulgairement sous le nom de Caille-Lait, Galium verum, L. On la trouve très-communément, ainsi que l'Insecte parfait, sur la terre, dans les gazons.

La Chrysomèle du Gramen! Chrysomela Graminis, Fabr., ou la grande Vertu-Bleue de Geoffro, (loc. cit. T. 1, p. 260, n° 10), figurée par Olivier (loc. cit., pl. 1, fig., 3), 12 Cette jolie espèce, d'un vert doré brillant ou d'un vert bleuâtre, se trouve en Europe sur les Graminées

et plusieurs Plantes labiees. CHRYSOMELE MEMOPTERE! Chrysomela hæmoptera, Fabricius et Laich, ou la Chrysomèle violeue, de Geoffroy (loc. cit. T. 1, p. 958, n. 5), qui est la même que la Chiy-, somela Hyperici de Degeet (Mem. sur les Ins. T. v., p. 312, n. 20). La larve de cette espèce se trouve, vers le mois de juin, sur le Millepertuis (Hypericum perforatum). Elle entre en terre à peu de distance de la surface, et y subit, dans l'espace de quelques jours, ses méta-. morphoses.

La CHRYSOMÈLE DE PEUPLIER. Chrysomeld Populi, L. et Fabr., es, pèce très-connue et très-commune, désignée par Geoffroy (loc. cit. T. 1, p. 257) sous le nom ou plutôt par la phrase descriptive de petite Chrysomèle rouge à corselet hleu. Sa larve vit en très-grand nombre sur les Saules et les Tremhles dont elles mangent les feithers les. Pour agimétamorphonen excusorence phe, elle se colle avec le mainelon de derrière, et sa dépouille reste attachée à l'extrémité du corps.

vier, foc. cit., et Encyclopédie méthodique; le Catal. de Dejean, p. 120; Karby (Linn. Societ. Trans. T. 2m., p. 475, pl. 25, fig. 22) qui en décrit et représente une espèce de la Biouvelle-Hollande, sous le nom de Chrys. Curtisii, et Schonherr (Syn. Insect. T. 11, pag. 237.)

(AUD.)

· CHRYSOMELINES. Chrysomelina. ms. Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, sondée per Latreille ( Gener. Crust. et Ins. et Considér. génér., p. 154), et ayant, suivant lui, pour caractères propres : lèvre non cordiforme; division extérieure des mâchoires ressemblant à un pelpe biarticulé; corps plus ou mome ovoïde ou ovale ; corselet transwersal, ou du moins n'étant pas plus long que large, ni sensiblement plus stroit à son extrémité postérieure, lorsqu'il n'est pas transversal. - Cette familie correspond au grand genre Chrysomèle de Linné, et Latreille en a fait (Règn. Anim. de Cuv.) une section ou tribu de sa famille des Cycliques, en lui assignant pour caractères : autennes rapprochées ou peu éloignées de la bouche, insérées au devant des yeux ou dans l'espace qui les sépare. La position des autennes eloigne les Chrysomèles de la division des Hispes et de celle des Cycliques.

On peut rapporter à la famille des Chrysomélines ou au genre Chrysomèle de Linné plusieurs genres qui en ont été démembrés et que l'on rangera

de la manière suivante :

† Antennes insérées au-devant des yeux.

Genres: CLYTHRE, CHLAMYDE, GRIBOURI, EUMOLFE, COLASPE, PA-ROTSIDE, DORYPHORE, CHRYSOMÈLE, PRASOCUEE.

+ Antennes insérées entre les yeux.

Genres: Adorie, Galleruque, Altrias. V. ces mots. (Aud.) \* CHRYSOMELON, Bor. PHAN. L'Abricotier a été quelquesois désigné sous ce nom par les anciens. (E.)

CHRYSOMITRIS. OIB. (Aristote.)
Syn. présumé de Chardonneret,
Fringilla Carduelis, L. V. GROS-BE.
(B.)

CHRYSOPALE, MIN. V. CYMO-PHANE.

\* CHRYSOPHORE. Chrysophon.

INS. Geure de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établi par Dejean (Catal. des Coléopt. p. 60) aux dépens du genre Hanneton de Latreille, et dont nous ignorons les caractères.

Dejean n'en possède qu'une espèce, le Chrysophore Chrysochlore, Melolontha Chrysochtora de Latreille (Zoologie du Voyage de Humboldtet Bonpland). Elle est originaire du Nrou. (AUD.)

CHRYSOPHRYS. rots. C'est-à-dire Sourcil d'or. Syn. de Centrolophe nigre. (8.)

CHRYSOPHYLLE OU CAIMI-TIER. Chrysophyllum, BOT. PHAN.Ce genre, de la famille des Sapotées de Jussieu et que Plumier avait nommé Caïnito, parce que l'espèce la plus généralement répandue porte ce nom dans les Antilles, est facile à reconnaître à son calice quinquéparti; à 👊 corolle monopétale, régulière, à cinq lobes; à ses étamines au nombre de cinq, insérées à la corolle et opposes à ses lobes dans le plus grand nombre des espèces; à son style termine par un stigmate à cinq divisions; et enfin à son fruit qui est une baie à dix loges, dans chacune desquelles est une scule graine comprimée latéralement et luisante. On compte aujourd'hui environ quinze ou seize espèces de Caimitiers; car c'est aidsi qu'on désigne vulgairement ce genré. Ce sont des Arbres souvent très-élevés, d'un seuillage élégant, qui croissent généralement dans les contrées chaudes du nouveau nent. Leurs feuilles ont ordinairement la face inférieure «couverte d'un duvet soyeux et d'un jaune doré (de-là le nom de Chrysophyllum qui signifie Feuille dorée). Cependant une espèce ayant ca duvet d'un blanc d'argent, a reçu de Jacquin les noms de Chrysophyllum argenteum, dénomination ridicule, qui prouve que les noms génériques ne devraient jamais être tirés des modifications accidentelles que présentent les organes accessoires.

L'espèce la plus intéressante est le CAIMITIER-POMME ou Chrysophyllum Caïnito, L. C'est un grand et bel Arbre qui croît naturellement aux Antilles, et que l'on cultive fréquemment dans nos serres. Ses feuilles sont alternes, entières, elliptiques, acuminées, vertes en dessus, couvertes à leur face inférieure d'un duvet court, doré et luisant. Ses fruits sont globuleux et de la grosseur d'une Pomme de reinette, tantôt verts, tantôt rouges, selon les variétés. Leur pulpe est douce et agréable, et sait rechercher ces fruits par les voyageurs et les habitans des Antilles, où on les mange et prétère quelquesois aux Sapotes.

Une seconde espèce est fort remarquable par son fruit ovoïde, qui ne renserme jamais qu'un seul noyau monosperme par l'avortement constant des autres graines ; c'est le Chrysophyllum monopyrenum de Swartz ou Chrysophyllum oliviforme de Lamarck. Il est plus petit que le précédent. Son fruit, deux fois plus gros qu'une Olive, est d'une belle teinte violette; il renferme un seul noyau irrégulier. Sa pulpe a une saveur vineuse assez agréable. Il croît communément dans les forêts de Saint-Domingue. Son bois, qui est d'un jaune de 🖯 Buis, est employé dans les ouvrages de charpente.

CHRYSOPHYS. rois. Syn. de Dorade, espèce du genre Spare. V. ce mot. (8.)

CHRYSOPHYS. MIN. (Pline.) Syn. de Topeze. F. ce mot. (E.)

CHRYSOPIE. Chrysopia. BOT.

PHAN. Le genre décrit par Du Petit-Thouars sous le nom de Chrysopie paraît être le même que le Vismia de Vandelli qui fait partie de la famille des Hypéricées. V. VISMIE. (A. R.)

CHR YSOPR ASE ou PRASE. MR. Variété du Quarz-Agathe d'un vertspomme ou d'un vert blanchâtre, ordinairement translucide, et qui doiten couleur à l'Oxide de Nickel. P. Quanz-Agathe. On ne la trouve qu'en fragmens irréguliers et non cristallisés, en quoi elle diffère du Prasem des Alkemands, qui n'est qu'un Cristal de Quarz coloré par l'Amphibole vert. Son principal gissement est dans un terrain de Serpentine, aux environs de Kosemütz en Silésie. Elle est fort rechére en bijouterie; malheureusement les plus beaux morceaux de cette Pierre sont toujours d'un très-petit volume.

On donne aussi le nom de CHETTE-PRASE D'ORIENT à une variété de Tepaze d'un jaune verdâtre. (G.DEL.)

CHRYSOPS. Chrysops. ins. Genra de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Taoniens (Règn. Anim. de Cuv.), fonde par Meigen aux dépens du genre Taon, et adopté depuis par Fabricius et Latreille; ce dernier entomologiste a réuni (*loc. cit.*) aux Chrysops les genres Hamatopote et Heptatome de Meigen, qu'il en avait distingués dans ses Considérations générales. Le genre Chrysops ainsi étendu correspond à celui de Chrysopside de Duméril, et présente pour caractères : antennes sensiblement plus longues que la tête, presque cylindriques, avec les deux premiers articles presqu'également longs, et le dernier aussi long que les précédens réunis, en forme de cône allongé, et paraissant divisé en cinq anneaux. A l'aide de ces caractères tires des antennes, on distinguera lacilement les Chrysops des Taons. On pourrait aussi à la rigueur les séparer des Hæmatopotes et des Heptatomes; mais alors il faudrait restreindre les caractères précédemment cités et les remplacer par ceux-ci : antenmes notablement plus longues que la têté; tes deux premiers articles presque agulement longs; le dernier de la longueur des deux précédens, cylindrico - conique. On trouverait ators, dans la longueur relative de ces articles, des différences asses sensibles pour éloigner des Chrysops les deux geares précédemment cités.

.. Con insectes, à l'état de larve, pamissent vivre dans la terre et y subir leurs métimorphoses ; lorsqu'ils sont devenus parfaits, ils se nourrissent du sang des Animaux qu'ils piquent asses fortement, et se posent même quelquefois sur l'Homme. On connaît plusieurs espèces propres à ce genre; parmi elles nous en citerons trois : le Chrysops aveuglant, Chrys. cæcutiens, Meig., Latr., ou le Tabanus cœcutiens de Linné qui est le même que son Tobunus lugubris (Fauna suec.). Meigen (Desc. Syst. des Dipt. d'Europe, T. 11, tab. 14, fig. 6) a représenté le mâle. — Le Chrysops délaissé, Chrys. relictus, Meig., ou le Chrys. viduatus de Fallen (Dipt. suec.), qui est la même que le Tabanus cacutiens représenté par Panzer (Foun. Ins. Germ. faso. XIII, fig. 24), et que Geof-Snoy (Hist. des Ins. T. 11, p. 465, 8) m décrit sous la dénomination de Zaom brun à côtés du ventre jaunes, stantes tachetees de noir. - Le Chrysops marbré, Chrys. marmoratus de Bossiy ou le Taon à une seule bande noise penachée, de Geoffroy (loc. cit. po464; 11): V. HEMATOPOTE et HEP-

CHRYSOPSIDE. Chrysopsis. Ins. (Dunéril.) Syn. de Chrysops. V. ce mot.

GHRYSOPTÈRE. ons. Espèce du gaure Gros-Bec, Fringilla Chrysopaux, Vieill. C'est aussi un synonyme de la Sylvie aux ailes dorées, Sylvia flavifrons, Lath. V. Gnos-Bec et Serioris. (on..z.)

CHRYSOPTERE rois C'est-à-dire nugeoire dorée. Espèce du gençe Cheilodiptère. (8.)

-CHAYSEPPERE : oo. CHAYSON

TERON. MIN. Syn. de Chrysoprase.

CHRYSORRHAA. INS. Nom spécifique d'un Lépidoptère du genre Arctie. V. ce mot.

CHRYSOSPERMUM. BOT. PHAN. Syn. grec de Chrysocome et Gnaphalie. V. ces mots. (8.)

CHRYSOSPLENIUM. BOT. PHAN. V. DORINE.

CHRYSOSTOSE, POIS. Pour Chrysotose. V. ce mot.

CHRYSOSTROME. POIS.(Lacépide.) V. Flatole.

\* CHRYSOTHALES. Bot. PHAN. (Daléchamp.) Syn. de Sedum reflexum. (B.)

CHRYSOTOSE. POIS. Et nor Chrysostose. Genre de l'ordre des Acanthopterygiens, famille des Sconbéroïdes de Cuvier, l'un des Thorsciques de Linné ou des Leptosomes de Duméril, établi par Lacépède (T. IV , p. 586), et dont les caractères consistent : dans l'absence des dents: une seule nageoire dorsale dépourvue d'aiguillons; la compression du corps, la petitesse des écailles et la disposition latérale des yeux. La place assignée par l'illustre Cavier au genre qui nous occupe le rapproche de celui des Coryphènes qui sont, avec le Chrysotose, les plus beaux Poissons de la mer. La nature semble avoir, pour cet habitant des eaux, voulu épuiser tous les trésors de sa riche palette. Elle n'a point laissé tomber les couleurs sur quelque objet chétifdont tout le mérite cut consisté dans un vain éclat; elle les a répandues sur un être que sa forme et sa grande taille rendaient déjà remarquable. En effet, le Chrysotose acquiert jusqu'à cinq pieds de longueur; sa figure est presque orbiculaire; sa caudale est fourchue et blanche; la dorsale en forme de faux. Toutes ses autres nageoires sont du plus beau rouge; son dos est d'un blen fonce,

tacheté d'argent; le reste du come paralt d'or poli et reflette mille nuances éclatantes. La seule espèce qui nous soit connue habite les côtes de la Manche, surtout vers l'Angleterre; elle y est fort rare. Pennant prétend qu'on n'en avait pas observé dix individus de son temps. On ne se souvient à Dieppe que d'en avoir pris um. Celui-ci fit l'admiration des përbeura qui l'appelaient un grand seigneur de la cour de Neptune en habit de galas Sa chair a , dit-on , le gout de celle du Bœuf. C'est le Zeus Luna, L.; Gmélu, Syst Nat., XIII, 1, part. 2, p. 1925; Poisson reval de l'Encyclopedie, pk 39, fo 155; le Lampris de **Ret**zi**us, v**ulgairement l'Opha on Poisson-Lane. Il a été pris pour un Cypsin par Viviani, et pour un Scombre par Gunner et Schneider.

CHRYSOTOXE. Chrysotoxum. 1Ns. Genre de l'ordre des Diptères établi par Meigen, et adopté par Latreille qui le place (Considér, génér, p. 396) dans la famille des Syrphies, et lui assigne pour caractères : antennes nomblement plus longues que la tête, presque rylindviques, insérées sur una clévation commune du front, dont le troisième et dernier article porte

(B.)

une tois simple it sa base; une proéminence sup l'avantement antérieur et en forme de museau de la tête; ailes écartées. La longueur des antennes emiséche de zonifondre les Chrysotomes recolles Passes, les Paragues, les Sgriphes, dicti Ca caractère les rapproche 🗪 commuire des genres Callierroct Corie ; minio ils different de l'un et de l'autre par la forme des antennes: Les Galhoères, les Mérodons et Mildries dont les antennes sont notablement plus longues que la tête, s'é- 🕡 loignant des Chrysetuxes per l'absen-

milió des calheriches, ev le réunit à celui des Céries de Fabricius 😘 🔻 LiestChe vselleren iresonnisionet de des

os des procumences sur le musical de la

genre que nous décrivons dans la la-

taches jaunes. Ils ont le vol'rapide, et planent sur les fleurs où on les toit se poser souvent pour se nourrir de leur sue mielleux!

On peut considérer comme type de ce genre le Chrysotoxe à deux banides, Chrys. bicinctum, Musca bicinesa de Linné, et Mulio bicinusus: de Fabricius. Cette espèce est rere aux environs de Paris. On doit rapporter aussi à ce genre la Musca fasciolata de Degéer (Mém. sur les Lus. T. vil pl. 7, fig. 14), et la *Musca arcuata* dis Linné. Cette espèce est souvent confondue avec la précédente.

\* CHRYSTALLION. BOT. PHAN: Un des noms anciens de la Pulicaire.

CHRYSTE-MARINE. BOT. PHAN. Pour Christe-Marine, K. cameto.

CHRYSURE. Chryshylis 11997. PHAN: Ce genre de la famille des Graminées et de la Triandrie Digwije a eté proposé par Persona pour quelques espèces de Cynosures que Métich et Kæleren avaient égalément rétifées pour en former un genre sous le nom de Lamarckia; mais, comme il esstait précédemment un autre genre dans la famille des Solances, dédié par L.-C. Richard à l'auteur de la Flore Française et du Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie, le nom de Chrysurus a été adopté.

Les fleurs, dans ce genre, forment des panicules serrées, spiciformes, unilaterales, composées d'epillets fasciculés et dissemblables. Les uns sont neutres, stériles, plus nombreux, et ont été considérés comme un involuere entourant l'éphlet ou les épillets fertiles. Les premiers sont formés d'écailles disposées symétriquement des deux côtés d'un ave commun; tantôt elies sont subulées, terminées par une longue pointe, le Höhtes semblables, tantét les deux infittreitin (Règn. Anim. de Cuv.) (place) le ricures sont pointnes, tandis que toktes les autres sont obtuses et dépticulées à leur sommet. Leur nombre varie de huit à douze. Dans chaquefascicute on trouve un ou deax épillets Guipentalier leape and make were des forthese qui sont biolevichilores. Lieur lépicèpe est formée de deux: valves lanceolees, aiguës, carenées et denticulées. Lorsqu'elle est bislore, l'une des fleurs est hermaphrodite; la seconde est rudimentaire, neutre et pédicellée; si elle renferme trois fleurs, les deux inférieures sont hermaphrodites; la troisième est neutre. Le Chrysurus aureus est dans le premier cas, le Chrysurus echinatus est dans le second. Dans chaque fleur hermaphrodite on trouve une glume bivalve. La valve externe, un peu plus longue, est carenée et striée longitudinalement. Elle offre une arête dont la position n'est pas la même dans les deux espèces de ce genre que nous ▼enons de mentionner tout-à-l'heure: ainsi elle est terminale dans le Chrysurus echinatus, et subapicellaire dans le Chrysurus aureus, c'est-à-dire placée manifestement au-dessous du sommet. Les étamines sont au nombre de trois. L'ovaire est surmonté de deux stigmates plumeux et accompagné latéralement à sa base de deux paléoles beaucoup plus courtes que lui. La caryopse est enveloppée par la glume.

Outre les deux espèces dénommées plus haut, et qui l'une et l'autre croissent dans les départemens méridionaux de la France, on peut encore rapporter à ce genre plusieurs autres Cynosures; tels sont le Cynosurus elegane, Desf., Fl. atl., 1, p. 82, t. 17, et quelques autres. (A. R.)

\*CHRYSURE. POIS. (Commerson.) . Gest-de-dire Queue dorée. Espèce du genre Coryphène. V. ce mot.

CHRYZA. BOT. PHAN. Pour Chrysa. V. ce mot.

CHTENI ETKALAGRIOCHTENI. MOLL. Noms sous lesquels on désigne, sur les côtes de la Grèce, selon Forskelh , une Coquille bivalve du genre Peigne, et qui paraît être le Peigne pointille, Pecten varius.

\* CHTHONIE. Chthonia Box. PHAN. Ce nom un peu dur a été imposé par H. Cassini à un genre de la famille des Synanthérées, très-voisin

des Pectis, dont il ve differe, de 1 veu même de l'auteur, que par structure de l'aigrette, celle des VII Pectis étant composée de squamme lules subtriquetres, subulées, co nées et parfaitement lisses, tandis qu dans les Chthonies, les squammell ont leur partie insérieure laminée paleiforme, membraneuse, irrégi gulièrement dentée ou laciniée, leur partie supérieure fililorme épaisse et barbelluiée.

Outre l'espèce nouvelle décrite 124 l'auteur sous de mom de Chilipin glaucescens, il y rapporta aussi il Pectis humifuea, prostrata, et peul être le ciliaris. P. Pectis. (A. R.

CHU. BOT. PHAN. Syn. samoïèd de Bouleau; les Chinois donnent c nom à une espèce de Chêne, le Ques cus cornea de Loureiro. (B.)

CHUA. BOT. PHAN. Ce mot para signifier Oxalide à la Cochinchine où l'on nomme

CHUA-ME-BA-CHIR, l'Osalis corni culata, L.

Chua-me-la-me, l'Oxelis sensiti

CHUB. pois. Espèce du genre Able V. ce mot. On donne aussi ce non au Perca philadelphica. V. PERCHE.

CHUBAS ET CHUBESE. BOT PHAN. (Daléchump.) Même chose qu Chobbeize. V. ce mot.

CHUCAS. ois. Syn. vulgnire di Choucas, Corvus Monedula, L. P (DR..Z.) Corbeau.

CHUCHIE. MAM. (Oviedo.) Syn de Pécari dans l'Amérique méridio nale. (B.)

CHUCHIM. 018. Syn. hébreu di Paon, Pavo cristatus, L. V. PAON.

CHUCHU, nor. PHAN. Suivant I père Feuillée, on donne ce nom ut Lupin dans le Pérou, ... (A. R.)

CHUCIA ou CHIURGA. MAM. V SARIGUE.

CHUCK-WILL'S WIDOW. on. Espèce du-gence-Engevierent; Caprimulgus paputus, Vieill. F. En-GOULEVENT. (DR..Z.)

\* CHUCLADIT. POIS. Qu'on prononce Tchoucladit. Syn. de Legadogaster Gduani, Lac., aux îles Buléares, V. Lépadogastre, et du Petromyzon marinum, selon Delaroche. V. Lamproie. (8.)

\* CHUCLET. 2018. (Delaroche.) Syn. d'Atherina Hepsetus, L., aux iles Baléares. F. Athénina. (B.)

CHUCUTO. MAM. Qui nous parait être une prononciation vicieuse du diminutif espagnol chiquito (petit). Nom du Saki Cacajo de Humboldt dans les Missions du Cassicaire.

(8.)

CHUE, OIS. V. CAUE.

CHUETTE. OIS. Syn. vulgaire de la Chevèche, Strix Passerina, Ib. V. CHOUETTE. (DR. Z.)

\* CHUGUETTE. BOT. PHAN. Syn. de Mâche ou Valérianelle à Montpellier, selon Gouan. (B.)

CHU-HOA-MU. Bor. PHAN. Syn. chinois de *Pteronia tomentosa* de Loureiro.

CHULAN. MAM. Pour Choulan.

CHULDRY. BOT. PHAN. Syn. tartare d'Hièble. V. SUREAU. (B.)

CRULEM. BOT. PHAN. Syn. présumé de Pos pratensis, V. PATURIN, et, selon d'autres, de la racine d'Acore.
(B.)

CHULLOT ET HULLET. BOT. PHAN. Syn. arabes de Chêne. (B.)

CHULON OF GHELASON. MAM.
Syn. présumé de Lynx dans les langues tartages.
(B.)

\*CHUMAR OU CURMA. BOT. PHAN. (Ruell.) Sym. africain de Rue. F. ce mot. (B.)

\* CHUMO. BOT. PHAN. (L'Écluse.)
Nom donné dans l'Amérique méridionale au pain préparé avec la racine
de Pomuse de terre.
(8.)

CHUMPI, mir. Syn. de Platine.

CHUNCHOA. BOT. PHAN. Ce genre établi par Pavon, et dont le nom a été changé en celui de Gimbernatia , dans la Flore du Perou et du Chili, avait été placé d'abord dans la famille des Eleagnées de Jussieu. R. Brown, reprenant l'exemen des genres qui constituaient cette famille, en a séparé tous ceux qu'un calice coloré corolloïde et d'autres caractères placent parmi les Polypétales, et en a constitue la nouvelle famille des Combrétacees. C'est dans celle-ci qu'il a reuni le Chuncoa avec le Bucida, le Terminalia et les autres genres dont Jussieu avait déjà indiqué les affinités avec le Combretum et les Myrtacées décandres. Ce genre est ainsi caractérisé : calice à cinq divisions, campanule, supère, à limbe étalé et caduc; dix étamines; fruit drupacé, monosperme, non couronné, à cinq angles ailés dont deux opposés et plus grands que les autres. Les deux espèces de-crites dans la Flore du Perou sont des Arbres à feuilles alternes et éparses, portant des fleurs en épis et axillaires, dont les unes situées à la partie inférieure des épis, sont hermaphrodites, et celles du sommet sont mâles par avortement. Le nom de Chunchoa a été tiré de celui de Chuncho du Maragnon que ces Arbres portent dans le pays. \*

CHUNCHU (ARBOL DEL). DOT. PHAN. V. CHUNCHOA.

CHUNDA OU SCHUNDA. BOT.

PHAN. Syn. malabare de Solanum

undatum, espèce du genre Morelle.

(B.)

CHUNDALI. BOT. PHAN, Syn. indien d'Hedysarum gyrans, L., K. SAINFOIN. (B.).

CHUNDRA. BOT. PHAN. Espèce du genre Asacie de la côte de Coromandel. (B.)

CHUNGAR. OIS. Nom tartare que l'on présume devoir s'applique d'un Ibis. (OR. 23.)

CHUNNO. BOT. PHAN. Meme chose que Chumo en Virginie.

CHUNSCHUT ET KENSCHUT. BOT. PHAN. Syn. de Sésame orientalt (B.)

gare Gros-Bec. V. ce mot.! (Ex)

CHUOI. BOT. PHAN. Syn. cochinchinois de Bananier. F. ce mot. (B.)

CHUPALON. Box. raak. Suivant
Jussieu, c'est ainsi qu'on appelle au
Pérou un Arbrisseau voisin du Vacreinium et dont le célèbre La Gondamine envoya un dessin et une desartition lors de son séjour dans cette
pertie de l'Amérique. Jussieu pense
que le Chupalon est une espèce du
genre Ceratostema. (A. R.)

CHUPALULONES. BOT. PHAN. Selon Jussieu, ce nom s'applique également au Chupalon. V. ce mot. Selon Bosc, ce serait l'Hibiscus coccineus.

CHUPAMEL. BOT. PHAN. Syn., portugais d'Orobanche. (B.)

\* CHUPIRI. BOT. PHAN. Ce nomestracité dans la détestable compilation de voyages publiée sous le nome de Ladarpe, comme appartenant à une Plante du Mexique qu'il est impossible de reconnaître sur ce qu'on en apporte, et qui est emprunté de Hernandez. (B.)

CHUQUETTES. BOT. PHAN. Syn. vulgaire de Mâche. V. VALÉRIA-NELLE. (B.)

CHUQUIRAGA. BOT. THAN. Famille des Synanthérées corymbifères de Jussieu, tribu des Carduacées de Kunth, et Syngénésie égale de Linné. Ce genre établi dans le Genera Plantarum de Jussieu sur une Plante du Pérou, a été nommé ensuite Johania, par Willdenow. Rétabli sous son nom primitif par Humboldt, Bonpland et Kunth, qui lui ont ajouté deux espèces, il a reçu les caractères suivans; involucre un hiné, composé de fédicles servées, imbriquées, nom pranges et mucronées, les extérieures sensiblement plus courtes, calathide invarée, de fleurous pour le tubulgues.

cinq dents, filets librer, authèr longues munies de deux soies à le base; aigrette plumeuse: vécepta garni de villosités. Les Plantes de genre' sont des Arbustes rameux, seuilles coriaces, alternes, dentée roides, piquantes, imbriquées très-rapprochées; celles de l'espè sur laquelle le geore a été fondé re semblem aux feuilles des Ruscus. I les croissent dans le royaume de Qu to au Pérou. Bn donnant les descri tions, faites par Bompland, des det nouvelles espèces, Kunth exprime se donte sur leur disserence réelle d' vec le Chuquiraga insignis, Juss., c Johannia insignis, Willd., espè primitive. Le Chuquiraga a des aff nités très prononcées avec le Mui sią " sta ste place par Cassini daras : triba des Mutisiées. (G..N.

CHURAH. ors. Syn. indien de Pi Grieche rousse du Bengale, Lani crismus, Lath. P. Pie-Grieche.

CHURCE, Ols, Espace du gen Outarde, Olis, bengeland, L. D Bengale. V. Outardeson, (DR. . z.

CHURI OSE. Symulu Nandu, Str. this Rhea, L., an Paraguny. F. Refe. (DR., Z.)

CHURIGATU. ots. Syn. d'Engoi levent chez les Burattes. (DR. . Z.)

CHURLEAU. BOT. PHAN. Syn. d Panais sauvage en quelques lieux d Picardie. (B.)

CHURLES CHURLE BY CHUR LO. 1807. Inapu Mâns chose qui Chairle K. ce man (1917) (B.)

cain de l'Engoulevent , Convinuit et cettopæus, L. V. Encouzyeur. (ar. 2.)

be Mouche huppé de la rivière de Amazones, Muscioana coronata, L.

CHURTAL. Bor. PHAN. (Dal. Champ.) Syn. arabe d'Avoine. (B.)

pèce du genre Poivre dans la Flore du Pérou. (B.)

CHURZETA. BOT. PHAN. (Ruell.) Syn. africain de Chrysanthême. (B.)

CHUSITE. MIN. Nom donné par Saussure à un Minéral d'un jaune verdatre, disséminé en petits mamelons dans les cavités d'un Basalte porphyrique de la colline de Limbourg. Il est translucide et tendre; sa cassure est lisse, et son éclat un peu gras. Il est insoluble dans les Acides, et se fond amoiste Chanvre. au chalumeau en un email blanc jau-100 CAPUVA: MAM. Nom de pays de naire. Cette substance paraît apparteir au Péridot, ainsi que la Limbilithe du même auteur. P. PERIDOT.

SAPAOUS.

CHITETTATIL POR BUAN DELLE. (G. DEL.)

\*CHUSQUE. Chusquea. BOT. PHAN. A l'article Bambou (V. T. 11 de ce Dictionnaire) Kunth a proposé la formation de ce genre nouveau dont le Nastus Chusque (Humb. et Bonpl. Pl. æquin., 1, p. 281) est le type. Ce genre offre les caractères suivans: épillets cylindriques lancéolés, uniflores, composés de plusieurs écailles imbriquées, distiques, renfermant une fleur hermaphrodite qui a trois étamines et un style biparti.

Ce genre se distingue du Nastus de Jussieu, par ses étamines au nombre de trois seulement et mon de six , par son style biparti et non triperti. Il se compose de deux espèces seulement, le Chusquea scandens, Kunth, Synops., i, p. 254. Superbe Graminée, grimpante autour du tronc des Arbres voisins, et pouvant ainsi s'élever à une hauteur plus ou moins considérable. Ses fleurs forment des panicules terminales et rameuses.

Kunth rapporte à ce genre comme seconde espèce l'Arundo Quila de Poiret, fort différente de l'Arundo Quila de Molina, qui appartient à un autre genre ayant les épillets triflores. (A. R.)

CHUSSA: BOT. PHAN Syn. mongole de Bambou.

\*CHUTASLIUM. BOT. PHAN. Syn. peruvien de Nunnezharia. V. ce mot.

CHUTSCHI. BOX. PRIN, I'de des noms tertures du Pinna Cembro V. , , , , , (B.) 1 1 1

CHU-TSE. BOT. PHAN. Non chinois du bois de Bambou dont on a peut-être emprunté le nom de Chusque. V. ce mot. (8.)

CHUTUN. 618. Syn. kalmouck de la Demoiselle de Namidie, Ardea Pirgo, , (DR .. z.) L) P Gave.

1 CHU-TZAO. BOT. PHAN. Syn. chi-

\* CHUXTAID. BOT. PHAN. Dalechamp dit qu'on appelle ainsi l'Amanas en Arabic. (AR. نده) بادن

CHUY. ors. Syn. bresilien du Guirnégat, Emberiza brasiliensis. V. GROS-BEC. (DR..Z.)

CHWEDER. ois. Syn. vulgaire de l'Alouette, Alauda arvensis, L. F. ALOUETTE. (DR..Z.)

CHWOSTCH. BOT. CRYPT. Syn. russe de Prêle.

 CHYCALLE. POIS. (Bonnaterre.) Espèce de Salmona. V. ce mot. (B.).

\* CHYDORE. Chydorus. CRUST. Genre de l'ordre des Branchiopodes et de la section des Lophyrepes de Latreille (Règn. Anim. de Çuv.), établi par Leach (Dict. des Sc. natur. T. XIV, p. 540), et ayant, suivant lui, pour caractères distinctifs ; deux yeux; deux antennes capillaires. Ce nouveau genre, sur la valeur duquel il serait bien difficile de prononcer, d'après le peu de mots que l'auteur en dit, paraît être formé aux dépens des Lyncés de Müller, et a pour type son Lynceus Sphærius, Leach ne cite que cette espèce qu'il nomme Chydore de Müller, Chydorus Mulleri. Elle habite les mares d'eau stagnante. : ( **٨٠٠٠)** ز د التحليدية الحديدة الم

CHYEH. BOW. PHAM: Sym. ambe d'Artemisia jameica, L., aspèce orientale du genra Armaise V. ce (86) ئۇدۇرىدى جايىرىيارى رىس داردارى يىل 100%

\* CHYLDN. BOT. PEAN. (Murray.)
Racine que les Chinois mâchent comme le Betel, et qui appartient à quelque Plante encore inconnue des botamistes.

(B.)

\*CHYLE, zool. L'un des produits immédiats de la digestion. Cette substance, presque toujours unie à d'autres humeurs, est sous forme d'un liquide assez épais, ordinairement blanc, rarement transparent, inodore, légèrement salé. Son siége est le canal thorachique. Abandonné au repos, il se separe en deux parties dont une congulée, formée d'un mélange de fibrine et de matière grasse, l'autre liquide, absolument analogue au serum. On obtient, par la distillation du Chyle, de l'Eau, du Carbonate d'Ammoniaque et de l'Huile. Le résidu est composé de Charbon contenant en outre un peu de principes fixes. F. CIRCULATION. (DR..Z.)

\* CHYLINE. BOT. PHAN. (Mentzel.) Syn. grec de Cyclamen. (8.)

CHYM ET CHYMCHYMKA. MAM. Syn. de Zibeline. V. MARTE.

- \*CHYME. zool. L'un des produits immédiats de la digestion; il est ordinairement sous forme pulpeuse, d'une couleur brune plus ou moins foncée; d'une odeur particulière; il passe promptement à la fermentation putride, se dissout en entier dans l'Acide nitrique, etc. F. CIRCULATION. (DR..Z.)
- \* CHYPKEFA. BOT. PHAN. (L'Écluse.) L'un des noms hongrois de la Ronce. (B.)
- \* CHYROUIS. BOT. PHAN. (Chomel.) Vieux nom français de la Carotte sauvage.

  (B.)
- \* CHTRRHABUS. 018. (Hésygius et Varinus.) Syn. du *Pelecanus Car*bo, L. F. CORMORAN. (DR..Z)

CHYSTE ET CHYTE, MIN. Pour Schists. V. ce mot.

CHYTRACULIE. Chytraculia. Bor. PHAN. Le genre ainsi nommé par Browne (Jamaic.) a été placé par

Swartz dans son genre Calyphunt.

\* CHY-WA-LY-GU. POIS Esp indéterminée de Cyprin qui se pa dans certains endroits de la Châ et dont la chair, très-délicate, fort estimée.

CHYYTA. MAM. Le Loup en bérie.

CIA. ois. Espèce du genre Brus.

\* CIACAMPELON. BOT. PHAN. CHINKAPALONES.

CIA-CIAC. ois. Syn. piémon du Merle à plastron blanc, Tur torquatus, L.

CIA-CIAT. 018. Syn. piémon de la Mésange à longue queue, Pa caudatus, L. V. Mésange. (DR. 1

CIACOL ET CIACOLA, OIA Sitalien de la Corneille mantelée, Que Cornix, L. V. CORREAU. (DR.,

CIAFFEU ET CIAFFO. 018. Sy piémontais du Pégot, Moracilla a pina, L. F. ACCENTEUR. (DR. 22)

CIAGULA. ois. Syn. italien of Choucas, Corvus Monedula, L. Corbeau. (DR.Z.

CIAMBAU, CODDA-PAIL, Co DO-PAILET KIAMBEAU. BOT. PHA Syn. de Pistia. F. ce mot. (B.

CIAMBETTA. POIS. (Salvien.) Squale Marteau sur quelques côtes la Méditerranée.

CIA-MEGLIARINA. ois. Sy italien de Bruant commun, Embericitrinella, L. V. BRUANT. (DR..Z

CIA-MONTANA ET CIA-SE VATICA. 018. Syn. génois du Brus fou, Emberisa Cia, L. F. Brus (DR..2

CIAMPTAL OU KIAMPTAL. B PHAN. Espèce de Galéga de la côte Guinée. (E

CIANO. BOT. PHAN. Du latin C; nus. Le Bluet dans plusieursdialet du midi de l'Europe. (s

\* CIARDOUSSE. BOT. PHAN. CHARDOUSSE.

\* CIARLOTTO. ots. Syn. romain iu grand Courlis cendré, Scolopax 2rquata, L. V. COURLIS. (DR. Z.)

CIA-SELVATICA. OIS. V. CIA-MONTANA.

CIATI ou KIATI, nor. PHAN. Syn. javan de Tek. V. ce mot. (B.)

CIAUCIN. 018. Syn. piemontais du Pouillot, Motacilla Trochylus, L. V. SYLVIE. (DR. Z.)

CIAVA. ois. Syn piémontais du Corrcias, Corvus Graculus, L.V. Pyrrhocorax. (DR..z.)

- \* CIBAGÉ. Bot. PHAN. On lit dans Jean Bauhin qu'une graine envoyée sous ce nom du Levant avait donné une Plante qui ressemblait à un Pin. On ne sait à quoi la rapporter. (8.)
- \* CIBAIRES. INS. Cette expression a été employée par quelques entomologistes pour désigner collectivement les diverses parties de la bouche; elle est une traduction de ce que Fabricius comprend sous le nom d'Instrumenta cibarja. V. Bouchs. (AUD.)

CIBIBI. 018. Syn. piémontais de la Mésange charbonnière, Parus major, L. V. Mésange. (pr...z.)

CIBICIDE. Cibicides. MOLL. Dans ses Polythalames, Soldani a figuré (tab. 46, vas. 170, n, n, o, o) une Coquille fort singulière avec laquelle Montfort (T. 1, pag. 122) a fait un geure particulier, dont les caracteres essentiels sont : coquille libre, univalve, cloisonnée, à base aplatie; bouche linéaire, de toute la hauteur de la coquille; cloisons unies, sans siphon apparent. La forme générale de la coquille est pyramidale. On la trouve vivante à Livourne, et fossile à Sienne. Dans l'état frais elle est irisée et nacrée. On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, le Cibicide glacé, Cibicides refulgens, qui n'a pas plus d'un huitième de ligne de diamètre. (D..H.)

\* CIBLIA., POIS. Syn. suédois de Morue. V. Gade. (B.)

\*CIBORIUM. BOT. MEAN. V. CYA-

CIBOULE, BOT. PHAN. Espèce du genre Ail, Allium fistulosum, L. V. ce mot.

d'Allium Schænopresum. V. All.

- \* CIBU. 018. (Chezy.) Syn. presumé de Loxia pensilis, L. V. TISSE-RIN. (DR.Z.)
- \* CIBUS-SATURNI. BOT. CRYPT. C'est-à-dire Manger de Saturne, Syn. d'Equisetum. V. Prèle. (18.).

CICA. BOT. PHAN. Pour Cicca. "... ce mot.

CICADA. INB. V. CIGALE.

CICADAIRES. Cicadaria. 188. Fo. mille de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères, établie par Latreille (Consider, génér, p. 252, et Règn. Anim. de Cuy,) qui lui assigne pour caractères : autennes ordinairement très-petites, coniques ou en forme d'alène de trois à six pièces, avec une soie très-fine au hout de la dernière; tarses à trois articles. Cette famille curieuse comprend les grands genres Cicada et Fulgora de Linne. Tous les Insectes qui la composent ne se nourrissent que du suc des V& gétaux. Les femelles ont une tarière écailleuse qui leur sert à déposer dans les Plantes le produit de la sécondation. Les mâles sont quelquefois pourvus d'un organe, au moyen duquel ils produisent un bruit particulier, désigné sous le nom de chant.

Les Cicadaires peuvent être divisés en plusieurs genres de la mamère suivante:

† Antennes de six articles distincts; trois petits yeux lisses.

Genre: Cigala. ..

Ce genre embrasse la division des Cigales porte-mannes de Linue, et le genre des Tertigonies de Fabricius. Stollappelle ces Insectes Cigales chanteuses, à cause de l'organe sonore dont est pourvu le mâle. H Antibubado inicio quidro pi detiz ore a res likereithmentaliserid 200 a 200

On's thounder Chailes hibethes les " Instelle and the their design street

I. Antennes inseres immediate-ment spirales inseres immediate-ment spirales yeurs trout spirale pro-longe en forme de miseau, de figure variable, selon les especes: c est la division des Fulgorelles, Fulgorellæ.

Genres: Fulgore, Astraque, Del-PHAX, TETTIGOMETRE. Latreille réunit aux Fulgores ses Ixies et les petits genres Lystra, Flata; Issue, Derba de Fabricius....

II. Antonnes insérées entre les yeux. Cette division a pris le nom de Cicadelles, Cichdelle, ou les Cigales ranatřeside Třine:

Genres: Etalion, Ledre, Mem-erace: Cercore, Terricone; les Membraces embrassent les genres Centrorus et Darnis de Fabricius; les Tettigones comprennent les genres Cicada et Jassus de Fabricius. V. ces mots...

Pour pourque l'on jette un coupd'oil sur la famille dont il est question, on est frappé de la diversité trèsgrande des êtres qui s'y trouvent reunis r tandis qu'ailleurs les distinctions generiques sont quelquefois assez nuanotes pont qu'on puisse passer d'un groupe à l'autre sans aucune transition sensible. Ici, les caractères sont tellement tranchés que les liens naturols qui déivent céunir les genres, semblent dans bien des cas, difficiles à samm. Cotte observation que tout entomologister est à même de faire, conduit assez naturellement a penser qu'il existe dans la famille des Cicadaires; et entre certains genres, plusieurs incunes que de nouvelles decouvertes rivus perimettront tot ou tard de remplie; rejest d'ailleurs ce qui mient disserverenment demontré par la littime un en remembre de ma

Karbug isavant santomologiste and ... Transc Temms olen saitumestik tunnet - CIGADETALE SICAHORA. 1989 De

res voisins de celui des Pulgores, e suxquels il a donné les noms d'Otic sère et d'Anotie. Nous thaiterons l premier à son ordre alphabétique mais la commissance du second nou étant parvenue postérieurement à l publication de notre premier volume nous dirons ici ce qu'il offre de plu remarquable.

Les Anoties sont intermédiaires au Otiocères et aux Delphax; mais elle en diffèrent par certains caractères Elles se distinguent des premiers pa le manque d'appendices à la base de antennes, par une plus grande brie veté du bec, par des yeux sémilunaire et très-proéminens ; par le plus grand allongement du nez et par la différenc qui s'observe dans la disposition de nervares des élytres, ainsi que pa la dentenigulaire de leur base antérieure. Elles s'éloignent des se conds par une tête comprimée à deux darènes, prolongée légèrement en bec par la longueur comparative des articles des antennes, le premier étan très-court, par l'absence de l'éperon très-remarquable qui 'arme'les jambes postérieures des Delphax, par la manière différente dont les élyties sont veinées et par leur forme; pal l'absence des yeux lisses ; énfin par les appendices de l'anas qui pdans le Delphaz , restemblent davantegei i ceux dus Gigates de Listrette !! Kirby decrit une seuledespèce : Findividu sur lequel if to fonde est une femelle dont les organes copulateurs externes ressemblent in peux des Otiocères. L'espèce unique qu'il possède porte le nom d'Anotia Bonnetii. Elle est de Georgie. Kirby en donne une excellente figure.

Les Anoties et les Otiocères ont leurs antennes insérées immédialement sous les yeux, et appartiennent par conséquent à la division des Fulgorelles; mais ils n'ont pas d'yeux l'ases, et doivent, à cause de cette particularité remarquable, former une section : montalle . " Proceeded "

Politics, on trouve une oremir pliséde en forme de tyebale

bricins; mais depuis (Hint, rigs Anim. sans vert, T, III, p., 472), il. l'a ap+pique à une division de la famille des Cicadires Latreille (Riegn, Anim. de Cur.) donne aussi le nom de Ciendelle à une section , Vio CIRADAIRES.

CICATRICULAR PROBLEM (SOUTH CICATRICULE PROMISE HAND! thes of aux Herons, hune en sent

distance le tais redeciment and elimi TO BELLEVIE SOME OF HOST SHE : CALE! march and in porte and day Recept Hert anhan T. VIL, 12, 83). Ses grais food mobolities on groldnes: ier calice a quatre divisions porte l'intérieur quatre petites glandes alternes avec elles, ou un disque Ladeleur. Les fleurs males ont quaue élamines à filets, libres, au somrei desquels sont appliquées les aners qui regardent en debora. Lies melles officent quatra out cinq atyles alchis hilides, surmontont un ovaix recharnu, creuse d'autant de loges dut chacupe contignt deut saules min chithik'n biqebate 'diritish on and coding disperment and confesses. statt mente efelbether anticolernam ieme des Arbres ou des Arbrisseaun but les semilles munics de stipules wernes, petites,, ontières, glabres, al disposées, sur les remeaux, de mere à simpler, les folioles d'une alle pennée. Les fleurs forment des conles axillaires et accompagnés de indies nombreuses.. Aux trois ancomes espèces originaires d'Asie es réprir une quatrième des

mériant de mar son son (Zool. Antilles: Deux deux d'entrelles: Penmall in sund diasectes, de l'ordre veleppecherrine du fruit on surcocatdes lignies, qui correspond son pe, d'une saveur légèrement acide, ofbritts qui comides Tettigenes d'On ce dont on pourrait s'étonner dans une brier et de Landle. Lamarch: (Syst. > familie on les propriétés délétères sont des Appp, par vert ) avait aussi im- si généralement répandues, si l'on pose canona un genre d'Insectes du ne savait quelle inégalité existe sous meme order, comprensuit les Cigales, ce rapport entre les différentes parties les Ceropes, et les Membraces de Françaiser contigués du même Végétal."

(A.D. 1.) \* CICCADA. ois. (Gespera) Nom. d'une Chouette dont on n'a pu determiner l'espèce. DR.37, J. 1.

\*. CICCARA. BORDERMANI Mênte those gas Gashi. Furtemotymous arese...

CICCLIBOTUS, BOT. CREET, CANCELLAIRE. interpolicaments of the CICCUM. BOTTPEAN. LEECIDISONS! A

du fruit du Grenndier schez les antides **glæy** forte: bauad Giens:

\* CICCUS, ors. (Aldrovande, Nom. d'une Oie qui ne paraît pas bien den terminée. 

CICENDIE. Cicendia | BOT. PHAN! Adanson a le premier proposé d'és tablir un genre distinct sous le nom de Cicendia pour la Gentiana filiformis de Linné, que plus tard on la nommé. Exacum. Le nom d'Adanson devrait être adopté par antériorité, se l'usage n'avait consacré celui d'Exacesse. P. ce mot., .. ..

CRCER. BOT. PHAN. F. CHICHE!

CICERA. BOT. PHAN. Espèce du time, sops une enveloppe plus ou genre. Gesse dont Monch a fine le type de son genre Cicercula, Frace. Mot.

> · CICERBITA. BOT. 'PHAN. (Pline.) Syn. de Sonchus arvensis, demeuré en Italie le nom vulgaire de cette Plante.

> CICERCHIA. BOT. PHAN. Vieux nom italien de la Gesse.

> CICERCULA. BOT. PHAN. Mornich a proposé de séparer du geure Lathyrus, et d'en former un genre nouveau : les espèces dont la suture supérieure a les bords saillans en forme d'alles :

tels sont les Lathyrus sativus, Lathyr. Cicera, etc. P. Gesse. (A.R.)

CICEROLE. Bor Rhan, Même chose que Cicer et Chiohe. Vince dernier mot.

CICH-CIEH. ois. Syn. piemontais du Gobe-Mouche gris, Muscicapa Grisola, L. V. Gobe - Mouche. (DR. Z.)

CICHE. BOT. PHAN. V. CHICHE.

CICHLE. Cichla. Pois. Genre forme par Schneider aux dépens des Labres, adopté par Cuvier qui le place dans la famille des Percoides, ordre des Acanthopterygiens, et dont les caractères sont ; dents en velours; une seule dorsale; opercules mutiques; bouche un peu protractile et bien fendue. Les Cichles différent des l'abres qui ont là lèvre double, et n'ont pas leurs dents en velours; des Canthères qui ont la bouche peu fendue et peu protractile; des Pristipomes qui ont leurs opèrcules dentés, et des Spares qui ont deux dorsales. Les Cichles sont des Poissons dont la chair est assez bonne; on entrouve des espèces de mer et d'autres d'eau donce. Lesueur (Journ. of. the acad. of nat. sc. of Phit. vol. 11, n. 7, juin 1822) vient d'ajouter cinq espèces nouvelles à ce genre qui est composé des suivantes ? 1º Cichle occellaire, Cichla occellaris, Sch. t. 66. Des mers des Indes-Orientales .- 2º La Fourche, Labrus Furca, Lacepède, dont le Caranxomore sacristain du même auteur est un double emploi. - 3º L'Hololépidote, Labrus Hololepidorus, Lac., decouvert par Commerson dans l'océan Equatorial: -4º Le Chrysoptère, Perca Chrysoptera, Catesh. De la Caroline. — 5° Cichla ænea, Lesueur. Dulac Erie. -6° Cichla fasciata, Lesueur. Du même lac. - 7° Cichla ohivensis, Lesueur. De l'Ohio. - 8º Cichla floridada, Lesueur. De la Floride orientale .- 9° Cichla minima, Lesueur, très-petite espèce qui n'a guère que neuf lignes de longueur; cette dernière vit dans les efflueus du lac Erié. (3.)

CICHORÉE. BOT. PEAN. De Crium ou Cicorium. Vieux nom ; cais de la Chicoréet V. ce mot.

d'un Bruant ou d'un Gros-Bec des tilles, dont la synonymie n'est encore bien établie. (DR.

CICI ou KIKI. BOT. PHAN. (I coride.) Syn. de Ricin.

\* CICIDA. 518. Vieux nom d Mesange charbonnière, Parus me L.

CICIGNA. BEPT. OPH. Même cl que Cecella et que l'Orvet fragile.

CICINDELE. Cicindela. 1Ns. Ge de l'ordre des Coléoptères, section Pentamères, famille des Carpassie tribu des Givindelètes (Règn. Au. Cuv.), fondé originairement par I ne et applique depuis, mais à to à des Insectes de genres très-différe Le grand genre Cicindela de Lit a été subdivisé (V. CIOINDELÈTES) on ne reunit plus aujourd'hui si ce nom que les espèces offrant po caractères : les trois premièrs artic des tarses antérieurs des inâles dilat presqu'en forme de triangle renver places bout a bout, point ou gue plus avancés par devant que par de rière; palpes labiaux ordinaireme plus courts que les maxillaires ex ricure, avec les deux premiers ar cles fort courts; l'extrémité sup rieure du radical ne dépassant poi celle de l'échancrure du menton.

Ce gentre se distingue des Tilcol dyles et des Collines par la forme d penultième article des palpes labiau qui est long et presque cylindrique ainsi que par la largeur du corps; partage ce caractère avec les Thera tes, et u'en diffère que par la présent d'une dent au milieur du bord supérieu du menton, dans son echancrure, par des palpes maxillaires internes tre. distincts. Enfin, sous tons ces rap ports, il ressemble aux Manticores aux Cténostomes, au Mégacéphales mais il diffère du premier et du se cond de ces genres par la dilatatio des trois premiers articles des tarse antéreun dinsie mâle, et du troisième par le développement des palpes labout.

Les Chimielles int le corps orne le plus sotivent de couleurs métalliques très-brilles les tient en général sur le vert leur lètre est forte, plus large que le prothora; elle supporte de gros yeux ét des antennes presque filiformes; leur blouche présente des mandibules allongées, fortes, terminées par un crochet et munics de quatre dents au côté interne. Les palpes, au nombre de six, sont velus; des étytres coriaces recouvrent des ailes membraneuses existant chez presque tous; les pates sont grêles et longues avec des tarses très-déliés.

Ces Insectes sont carnassiers et voraces : on les rencontre dans les lieux sablonneux exposés au soleil, où ils cherchent leur proie; leur démarche et vive et précipitée, leur vol est court et rapide; lorsqu'on les saisit, ils exhilent une odeur souvent agreable, musquée et comparable à celle que répand la Rose. Suivant les observations de Dufour, leur canal digestif est assez analogue, ponr la forme gerérale, à celui des Carabiques; sa longueur n'excède que fort peu celle la corps de l'Insecte ; le gésier est in oblong, garni intérieurement de quatre pointes cornées, conniventes, et les papilles de l'estomac qui le suit ont un peu moins prononcées et plus the que dans les Carabes. Les raisseaux biliaires et les organes mâes ont aussi la plus grande ressemhance avec les mêmes parties dans ා Carabiques.

Desmarest (Ancien Bulletin des cences par la Société philomatique; I.m., p. 197, et pl. 24, fig. 2, 5 et 4) sur a transmis, sur la larve d'une spec que Latreille croit être la Cindele hybride, des détails curieux 2 nous lui emprainterons. Cette ce., des détails curieux 10 nous lui emprainterons. Cette ce., des détails décrite impairfaitement par resino (Hist, des Iris; T. 1, p. 140), mouve de vinget deux d'vinget sept atmetres s'inorsqui ette a l'pris tout en accroissonaire. Sont corps est al-

neaux; il est mou et d'un blanc sale; la tête, le premier anneau du corps on le prothorax, of les six pates ont souls une consistance de corné; la tête est beaucoup plus large que le corps ; elle a la forme d'un trapèse dont le côté le plus large est placé en arrières en dessus les parties laterales et postérieures sont rebordées; en dessous elle est rensiée postérieurement et partagée en deux lobes par un sillon longitudinal. Il y a six yeux lisses très-visibles, trois de chaque côté; les quatre plus gros sont situés à la partie supérieure et postérieure ; les deux autres , beaucoup plus petits et à peine sailsans, sont places sur la partie laterale; tous ces yeux sont noirs. On voit deux antennes insérées de chaque côté, entre les yeux et la bouche; clies sont très-courtes et composées de quatre articles cylindriques, dont les deux premiers sont les plus gros. La bouche, placée à la partie antérieure de la tête, est formée, 1º d'une lèvre supérieure, petite, demi-circulaire, ne couvrant pas la base des máchoires; 2º de deux mandibules très-longues et très-aigues, dont la hase est armée du côté interne d'une très-forte dent ; ces mandibules sont recourbées vers le haut; elles servent & l'Animal pour saisir sa proie, 3º de deux machoires inserées au-dessous des mandihules, et aussi peu couvertes par la languette que par la les vre supérieure. Ces machoires cont sistent en une pièce cornée, un peu comprimée et légèrement fourchue, à son extrémité : chacune des branches de cette extrémité donne attache à un petit palpe composé de deux ou trois articles; 40 d'une languette très-patiz te, supportant deux tiès-petits polpes formés de deux articles,

Les trois premiers anneaux du corpa donnent attache aux pates; ils sont dépourvus de stigmates. Le premier anneau, ou le prothorax, est très remarquable; sa forme est celle d'un bouclier grec; il est plus large que la tête et légèrement rebordé; sa couleur est d'un vert métallique assez brillant. Le second anneau et le troisième sont

beaucoup plus étroits; ils sont d'un blanc sale comme ceux qui viennent après eux. Les quatre anneaux qui suivent les trois premiers ne sont guêre plus larges que le second. On remarque sur chacun, ainsi que sur les cinq qui restent à la partie supérieure, et de chaque côté, une tache lisse et de couleur brunâtre, au milieu de laquelle on aperçoit le stigmate.

Le huitième anneau, en comptant après la tête, est beaucoup plus ren-Mé que les antres. Il présente à sa partie, supérieure un organe fort singulier, consistant en deux tubercules charmus, dont le sommet est couvert de poils roides, de couleur roussâtre. au milieu desquels on voit, sur chaque tubercule, un petit crochet corné, dirigé en avant et recourbé légèrement en dehors. C'est à l'aide de ces deux erochets que la larve de la Cicindèle prend du repos, et s'arrête à l'endroit qu'elle desire, dans le long conduit perpendiculaire et souterrain qu'elle habite; ce sont, pour ainsi dire, les ancres dont elle se sert pour se fixer. Cette saillie du huitième anneau donne au corps de cette larve la forme d'un Z, parce qu'elle en relève le milieu, et cette courbure du corps pronare à l'Animal la faculté de monter dans sou puits avec la plus grande facilité; le dernier segment du corps est très-petit et terminé par un léger prolongement qui présente l'ouverture du canal intestinal. Les pates sont courtes et faibles; les tarses sont formés de deux articles et terminés par deux petits crochets.

Telle est l'organisation bien renarquable de cette larve non moins curieuse par ses habitudes. En effet, elle pratique des trous verticaux dans le sable et place sa large tête près de l'embouohure, de manière à la masquer. Un Insecte vient - il à passer sur cette sorte de pont, il manque tout-àcuit de monte et descend sans peine dans son trou en augmentant et diminumn alternativement le repli que son cespe forme vers son milieu, et elle s'arrête'en abaissant contre les purois

de son puits les deux crochets d son huitième anneau est muni.

L'organisation et les mœurs diverses larves de Cicindeles sont s doute plus ou moins antiberes à c qui vient d'être décrite. Miger a occasion d'observer la larve de la cindèle champetre ; et ses observati se lient parfaitement à celles de D marest. La tête, outre l'usage imp tant que nous avons indiqué, sert core à l'Animal à déblayer son tre ce qu'il exécute en chargeant le d sus de particules de sable qui s rejetées en dehors de l'orifice du tri Si ces larves sont trop à l'étroit que la nature du terrain ne leur ci vienne pas, elles abandonnent le demeure pour s'en construire u autre : elles sont très-voraces et n pargnent même pas les lasves de le espèce; lorsque l'époque de la mé morphose en nymphe est arrivée, el bouchent l'ouverture de leur trou.

Ce genre est assez nombreux espèces. L'atreille et Dejean (Hist. N' et Iconogr. des Coléopt.) en ont don une excellente monographie, àcco pagade de jolies figures qui représe tent toutes les espèces particulières l'Europe, parmi lesquelles nous eterons:

La CICINDELE CHAMPETRE, C campestris des auteurs, ou le Bupre velours vert à douze points blancs Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 11 n° 27). Elle est commune dans preque toute l'Europe et habite les lie secs et sablonneux; ses couleurs vient beaucoup. Dejean (loc. cit.) a met comme une simple variété cette espèce, la Cic. Maroccan Fabr., qu'on trouve en Espagne sur la côte de Barbarie.

La Cicindrie sylvatique, de sylvatica des auteurs. On la rencon dans les endroits secs et sablona de la France et de l'Allemagne. n'est pas très-rare à Fontainebleau

CIGINDRIE HYBRIDE, Cie. hyb des auteurs on le Bupreste à brod blanche de Geoffrey (loe. cit., p. 1 nf 28.). On la stouve dans pres

1 2 21 2

oute l'Europe; ellevarie pour la cou-

GIGHEREL LATTONALE, Oic. Iltralis, Fabre, qui est la même que a Cie. nestoralis d'Olivier ou la Cic. lissors de Megerle. Elle se trouve sincipalement sur les hords de la ner, dans le midi de la France.

1., pour les autres espèces, Lareille et Dejean (loc. cir.), Olivier
Eucycl. méth. et Hist. des Coléopt.),
eon Dufour qui a donné des obserations sur quelques Cioludelètes et
arabiques observés en Espagne (Aulales génér. des Sc. phys. T. v1.),
sischer (Entomogr. de la Russie, T.
11.), Kuby (Linn. Societ. Trans. T.
KII. V. aussi le tome cinq des Ménoires de la Société impériale des naturalistes de Moskou, etc. (AUD.)

\* CEINDELES A COCARDES.

188. Nom que Rénumur et Geoffroy ont
douné hides Insectes coléoptères dont

2 thorax et l'abdomen sont munis
latéralement d'appendices colorés
qu'ils font sontir à volonté. Ces Insectes appartiement au geure Malachie.

(AUD.)

(AUD.) CICINDELETES. Cicindeletæ. INS. famille de l'ordre des Coléoptères, jection des Pentamères, établie par latreille, et convertie par lui (Règn. lnim. de Cuv.) en une tribu qui corespond au grand genre Cicindela de -inné, et a pour carac'ères : machoies terminées par un onglet; languette respetite, cachée par le menton; ulpes à quatre articles distincts, : premier étant dégagé. Suivant Lareille (Hist. Natur. et Iconograph. & Colcopt. d'Europe, T. 1, p. 28), l Cicindelètes sont généralement istinguées des autres Coléoptères massiers par leurs mandibules ro-Maies, armées de fortes dents, et M-croisées; leurs antennes filifor-📂 ou sétacces et menues; leurs ly grands et saillans; leur tête 1850 et plus large que le corselet; les palpes labinus très-poilus et lunes, ainsi que les maxillaires exeurs, par un article en forme de renversé ; allongé et comprimé apresque triangulàire ; leurs pieds

longs et grêles. Le côté interne de leurs fambes autérienres n'offre jamais cette échanciure qui caractérise le plus grand nombre des Insectes de la tijbu des Carabiques, et les crochets des tarses ne sont jamais dentés. L'extrémité postérieure des élytres est souvent très-obluse ou tronquée; leurs couleurs et particulièrement celles du dessous du corps sont métalliques et très-brillantes; des taches, des lignes et des points blancsou d'un blanc jaunatre, dont leurs élytres sont souvent parsemées, forment des dessins agréables, et ajoutent à ces ornemens. Le labre est très-souvent dentelé et autrement coloré que la tête; il est ordinairement blan-

A l'aide de ces caractères, on distingue facilement les Cicindelètes des Carabiques avec lesquels elles ont cependant les plus grands rapports, tant par leurs formes exterieures que par les mœurs et l'organisation. Ces Insectes sont voraces dans tous leurs états: ils aiment les lieux sablonneux exposés au solcil. Quelques espèces habitent les bords des eungs et les

rivages de la mer.

Leur larve a été observée dans le

genre Cicindèle.

Latreille, dans le dernier ouvrage cité, distribue les genres propres à cette tribu de la manière suivante :

† Pénultième article des palpes labiaux presque cylindrique et long (corps très-valement étroit et allongé; palpes alors fortiongs).

I. Une dent au milieu du bord supérieur du menton, dans son échancrure; palpes maxillaires internes rès-distincts et de deux articles, reconvrunt, comme de coutume, l'extrémité supérieure des mâchoires.

Genres: Manticore, Cténostome,

Mégacéphale, Cicindèle.

II. Point de dents au milieu du bord supérieur du menton; palpes maxillaires internes très-petits, peu distincts, et d'un seul article.

Genre : Thérate.

†† Pénultième article des palpes labiaux dilatedu côté de la tête, comprime, soit presque lunule, soit en triangle renverse ou en forme de hache (corps toujours étroit et allonge, avec le corselet long, presque globuleux ou conico-cyindrique).

· Genres: TRYCONDYLE, COLLIURE.

On pourrait, en prenant pour première base des divisions la forme du corps et celle du corselet ensuite, arriver à une distribution plus simple, mais qui, suivant Latreille, serait moins naturelle. V. tous les mots cités. (AUD.)

CICINNURUS. 018. V. MANUCODE.

\* CICIOLO BOT. CRYPT. Probablement l'Agaricus Eryngii en Italie.
(B.)

CICLA. BOT. PHAN. Syn. de Poirée, espèce du genre Bette. V. ce mot.

\*CICLÆ. 018. (Belon.) Désignation greeque des Grives suivant Aristote. (DR..Z.)

CICLE. Pois. Pour Cichle. V. ce mot.

CICLOPHORE. MOLL. Pour Cyclophore. V. ce mot.

CICLOSTME. MOLL. Pour Cyclostome. V. ce mot.

\*CICOGNE, CICOIGNE ET CI-CONGNE, ois. Viville orthographe française du mot Cigogne, du latin Ciconia. (E.)

CICUMA. 015. Ancien syn. latin de la Chouette Caparacoch, Strix Ulula, L. V. CHOUETTE. (DR.Z.)

\* CICUNIA. ois. (Belon.) Syn. de la Hulotte, Strix Aluco, L. V. CEOUETTE. (DR..Z.)

CICUTA. BOT. PHAN. V. CIGUE.

CICUTAIRE. Cicutaria. BOT. PHAN.
Lamarck et Jussièu appellent ainsi le
genre Cicuta de Linné qui appartient
à la famille naturelledes Ombellifères
et à la Pentandrie Digynie. Il est caractérisé par son involucre composé
généralement d'une soule fohole, qui
manque cependant quelquefois, par

ses involucelles, de trois à ciuq fol linéaires étalées. Les pétales sont diformes, presqu'égaux. Le frui globuleux, presque didyme, of cinq côtes simples sur chaque me et couronné par cinq dents très-ci tes. Les fleurs sont blanches. Ce g a des rapports marqués avec les : res Conium et Æthusa. Il se distir du premier par son involucre d seule foliole ou nul, par son fruit ( les côtes sont simples, unies et crenelées. Quant à l'Ethuse ou pe Ciguë, ses fruits plus allougés, l' sence d'involucre, ses pétales méga la caractérisent suffisamment.

Le genre Cicutaire se compose trois espèces herbacées, vivaces, cri sant dans les marécages et les lu humides, une en Europe et de dans l'Amérique septentrionale. Ce d'Europe, la Cicutaire aquatiqu Cicutaria aquatica, Lamk., est pl connue sous le nom de Ciguë vireus Cicuta virosa, L. Elle crost en Franc particulièrement dans le Nord. Sa 1 cine est charnue, blanche, renilé offrant des cavités irrégulières pleid d'un suc laiteux et jaunâtre, tre âcre. Il en naît une tige cylindriqu dressée, rameuse, haute de deux trois pieds, garnie de seuilles trè grandes, décomposées en un trè grand nombre de folioles lancéolées glabres, dentées en scie; les supe rieures sont rapprochées trois p trois inférieurement, de manière simuler en quelque sorte une seuil profondément tripartite. Le pétio commun est creux et cylindrique. Le fleurs sont blanches et disposées e ombelles au sommet de chaque ram fication de la tige.

Cette Plante est fort venenus Toutes ses parties sont acres et nau sécuses; la racine surtout est très-dar gereuse à cause de sa ressemblant avec le Panais sauvage, inéprise que a parfois causé les accidens les pligraves. Les moyens d'y remeille étant les mêmes que pour la grant Cigué, nous renvoyons à ce mo On l'a aussi employée en médecini particulièrement compag narcotique

mais aujourd'hui on lui presere la grande Ciguë.

Une seconde espèce est la Cioutaira Maculite, Cicutaria maculata, L.; qui croît dans l'Amérique saptentrionale, et qui a été figurée par Bulliard sous le taux nom de Cicuta virosa. Ses fobioles sont beaucoup plus larges, cordiformes et moins nombreuses. Elle jouit des mêmes propriétés que la précédente. (A, R,)

- \* CICYMIS. 018. Même chose que Ciccada. V. ce mot.
- <sup>a</sup> CIDARES. ICHIN. Nom donné par Klein à la première section des Anocytes dans la famille des Oursins ou Echinodermes. (LAM..X.)
- \* CIDARIS. ÉCHIN. Ce nom a été douné, pour la première fois, par Klein, à un groupe d'Oursins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, ayant l'anus dorsal et vertical opposé à la bouche. Il comprend les genres Oursin et Cidarite de Lamarck.

(LAM .. X.)

CIDARITE. Cidarites. ÉCHIN. Genre établi par Lamarck dans la deuxième section de ses Radiaires échinodeirmes ou échinides. Adopte maintenant par les naturalistes, il offre pour caractères : corps régulier, sphéroïde ou orbiculaire, déprimé, très-hérissé; à peau interne solide, testacée ou crustacée, garnie de tabercules perforés au sommet, sur lesquels s'articulent des épines mobiles, caduques, dont les plus grandes sont bacilliformes; cinq ambulacres complets qui s'étendent en rayonnant du sommet jusqu'à la bouche, et bordés chacun de deux bandes multipores, presque parallèles; bouche inférieure, centrale, armée de cinq pièces osseuses, surcomposée postérieurement; anus supérieur vertical. Sans doute les Cidarites sont très-voisines des Oursins. par leura rapporta; comme eux., elles ont l'anus vertical, cinq ambulacres complets et dix bandelettes multipores qui, deux à deux, bordent chaque ambulacre. Les Echinides néan-

moins sont très-distinctes des Oursins, non-seulement par leur aspect particulier, les caractères de leurs ambulacres et de leurs épines; mais en outre par une particularité trèsremarquable de leur organisation. lci, en effet, la nature emploie un. moyen particulier et nouveau pour mouvoir les épines, souvent fort longues, dontces Animaux sont hérissés. Elle a percé de part en part le test et les gros tubercules solides dont il est chargé, ce qu'elle n'a fait melle part dans les autres Echinides; et, au moyen d'un cordonnet musculaire traversant le test et le tubercule qui y correspond, elle exécute, avec ou sans l'aide de la peau , les mouvermens dont ces épines doivent jouir. Ainsi, les tubercules du test des Cidarites, surtout les principaux, étant constamment perforés, ce que l'inspection de leur sommet montre facilement, offrent une distinction tranchée qui les sépare des Oursins et de tous les autres Echinides. Les Cidarites d'ailleurs se font toutes remarquer par leurs. ambulacres plus étroits que ceux des.. Oursins , plus réguliers , plus semblàbles à des allées de jardin ; les bandelettes porcuses qui les bordent étant plus rapprochées et moins divergentes. Elles sont aussi remarquables par plusieurs sortes d'épines : les unes grandes, soit bacillaises", tronquées au hout, soit en massur ou digitiformes; les autres fort petites et nombreuses, d'une forme différente de celle des bacillaires, et qui recouvrent les ambulacres, ou qui souvent entourent la base des grandes épines, leur formant une cofferatte courte et vaginiforme. Enfin aucune. Cidarite compue n'a toutes ses épines aciculaires, comme on le voit dans la plupart des Oursins et dans. toutes les autres Echinides.

CID

Il est difficile de déterminer les sexpèces du genre Oursin de Linné, à cause de la confusion qui règne dans la nomenclature des parties du test; on ne sait pas toujours distinguer les ambulanes des bandelettes, les bandelettes des sillons; et cependant ce sont les parties qui fourmissent andinairement les caractères des espèces. Saus de boanes figures, il est impossible de ne pas commettre des erreurs; et de ne pas comfondre les unes avec

les autres.

On distingue, parmi les Gidarites, deux groupes particuliers qui semblent deux familles assez remarquables: le premier embrasse les vrais Turbans; dens le second sont renfermés les Diadèmes. Les uns et les autres ont les tubereules du test perforés, et neanmoins fourniesent dans le geure deux sections bien distinctes.

† Turbana à tost cuffé, subsphé-

roïde, à ambulacres ondés.

CIDARITE IMPÉRIALE, Cidarites imperialis, Lamk., Anim. sans vert. T. 11, p. 54, n. 1. Encycl. méth., pl. 136, fig. 8. Très-belie espèce confondue avec l'Echinus mamillatus. Son test est orbiculaire avec les ambulacres d'un violet pourpre ainsi que les petites épines; les grandes sont ambelées de blanc, un peu ventrues et striées. Elle habite la mer Rouge et la Méditerrance.

CIDARITE PORC-EPIC, Cidarites Hystrix, Lamk., p. 55, n. 5. Encycl. meth., pl. 156, fig. 6, 7. Corps orbiculaire un peu comprimé, avec des ambulacres larges, partagés par une ligne flexueuse. Les grandes épines sont très-longues et striées. Habite l'Ocean d'Europe et la Méditerramée. Elle a les plus grands rapports avec

la précédente.

CIDARTE PORTE-QUILLE, Cidarités Metullarie, Lamk., Anim. sans vert. T. 111, p. 35, n. 7. Encycl. méth., pl. 134, fig. 8. Corps globuleux ún peu déprimé, à grandes épines cylindriques, granulées, avec le somnet tronqué et le bord crenèle. Il en existe une variété plus petite à épines plus courtes. L'une et l'autre habitent la mer des Indes, l'Île-de-France et Saint-Domingue. La dermière localité nous semble un peu hussardée.

A cette section appartiement encore les Cidarite pistillaire de Lamh, Encycl. meth., pl. 137, fig. 1, 2, A, B. De l'He-da-France. — Cidarite batons rudes, Lamk, Ile de Mascareigne. — Cidar. bee de Grue, Lamk., Encycl. meth., pl. 136, fig. 1. Indes-Orientales. — Cidar. tribuloïde de Lamk., Leske. ap. Klein; tab. 57, fig. 3. Mer des Indes. — Cidar. verticillée, Lamk., Encycl. meth., pl. 136, fig. 2, 5. Habitation inconnuc. — Cidar. porte-trompette, Lamk., p. 57, n. 9. Mers de l'Australasie. — Cidar. biépineuse, Lamk., p. 57, n. 10. Mers de l'Australasie. — Cidar. annulifère, Lamk., p. 57, n. 11. Ile des Kanguroos cans l'Australasie.

†† DIADÈMES à test orbiculaire déprimé, avec des ambulacres droits. CIDARITE PORTE-CHAUME, Cidarites calamaria, Lamk., Encycliméth., pl. 134, fig. 9, 10, 11; Echinus calamarius, Gmel., Syst. Nat. p. 5173, n. 27. Cette espèce est une des plus élégantes par ses épines fistuleuses, tronquées, cylindriques annelées de vert et de blanc, rudes e strices transversalement; elle habite la mer des Indes.

CIDARITE DIADÈME, Cidarite. Diadema, Lamk, Encycl. meth. p. 133, fig. 10; Cidarite à test hemisphérique, déprimé, offrant cinq ambulacres verruqueux avec des épinellongues, soyauses, presque fistuleuses et rudes; elle habite l'Octan de Giandes-Indes.

CIDARITE RAYONNÉE, Cidarite radiata, Lamk., Encycl. méth., pl 140, fig. 5, 6; Echinus radiatus Gmel., Syst. Nat., p. 3174, m. 30 Belle, rare et grande Echinide à tes orbiculaire, très-large, comprimé un peu épais, avec les sréoles de ambulacres un peu élevés en côtes les bandelettes sont formées de quatr rangs de pores.

Cotte section renferme encore le Ciderite grand thérison, Lomk., p 38, n. 12. — Ciderite Subulaire Laink., p. 50, n. 14. De l'Île de France. — Ciderite crénulaire Lomb., p. 59, n. 16; Fossile de l Suisse. — Ciderite faou Diadème Lomk., p. 59, n. 17, Fossile don on ignore la localité. — Cider. pulvince, Lamk., p. 59, n. 18. Mers de l'Asic. Il existe un grand nombre de Cidarites inédites dans les collections, les unes fossiles, les autres vivantes; il ven a plusieurs de figurées dans l'Encyclopédie méthodique, ainsi que dans quelques autres ouvrages.

(LAM..X.)

CIDAROLLE. Cidarollus. MOLL. Sous ce nom générique, Montfort T. 1, p: 110) a désigné une Coquille polythalame, figurée dans Soldani (Test. mieros. T. 1, part. 1, tab. 36, vas. 160, s.), il lui a assigné les caractères suivans : coquille libre, univalve, cloisommée, en disque, à spire éminente et base aplatie, roulée et cordelée en forme de turban; bouche ouverte; cloisons unies; siphon inconnu. L'espèce qui fait le type du genre est le Cidarolle dtoffé, Cidarollus plicatus, qui est surtout remarquable par ses loges triangulaires et renflées.

CIDROMELA. BUT. PHAN. Dans Lobel, c'est le Citronnier; chez les Italieus, une variété de cet Arbre. (B.)

\* CIEBOUL ou KÉBOUL. BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. d'Aristide. V. ce mot. (B.)

CIECA. BOT, PHAN. (Adanson.) V. CROTON. Medicus et Moench avaient, sous le même nom qui n'a pas été adopté, formé, aux dépens des Passifiores, un genre correspondant à celui que nous avons proposé (Annales géndes Sciences phys. T. 11, p. 158) sous le nom de Moenctinerma. V. Passificar.

CIÈCEE-ETE ou SCIECHEE-CHETE. caust. On désigne sous ce nom, dans l'Amérique, une espèce de Crabe des rivières salées, dont on fait usage au Brésil, soit comme aliment, soit comme remède. Bosc qui l'a rapportée de la Caroline où elle est trèt-commune, cuoit que c'est l'Ocypodecombattant. V. Ocrpode. (AUD.)

CIE-LITSU. BOT. PHAN. Syn. chinois de Tribulus lanuginosus, L., es, pece du genre Horse. P. ce mot. (n.)

CIENTUEGOSIE. Cienfuegosia.

BOT. PHAN. Le genre décrit sous ceBOM par Cavanilles, a été appelé
Fuengosia par Jussieu. V. Furngosia.

CIEN-KAM-XU. BOT. PHAN. Syn. chinois du Sebifera glutinosa de Loureiro. V. Senirene. (B.)

CIEN-SEU-SAT. BOT. PHAN. Syn. chinois du Cacalia procumbeus, Lour.

CIENTOPIES. caust. Syn. espagnol de Gloporte. (8.)

CIERGE ou CACTIER. Coctus. BOT. PHAN. Parmi les Végétaux dicotylédonés, il est peu de gentes dont le port soit aussi singulier, aussi remarquable que celui des Cactiers, et dont les espèces offrent des formes aussi bizarres et aussi vari¢es≎ En général leur tige est charitue tantôt globuleuse et simple, releven de côtes et en forme de Melon, tantot allongée, cylindrique, cannélée, ra-meuse, dépourvue de seuilles qui sont remplacées par des épines courtes et disposées en faisogaux, du milieu desquelles naissent les seurs, tantôt elle se compose de pièces épaisses, ovales et articulées, que l'on considérait autrefois comme les feuilles. Les Cactiers sont tous exotiques et croissent dans les contrées chaudes de l'ancien et du nouveau continent. Les uns peuplent les solitudes des déserts de l'Afrique où leurs fruits pulpeum et aigrelets offrent au voyageur un rafraichissement salutaire et inespéré. Les autres couvrent de leurs tiges irrégulières et épineuses les rochers nus du Nouveau-Monde; ceux-ci enfin vivent en parasites, et s'enlacant autour des Arbres voisins, parvienneut avec eux à une hauteur considérable.

Les sieurs de ces Végétaux ne sont pas moins dignes d'admiration. Elles sont, dans la plupart des espèces, d'une grandeur étomante, peintes de couleurs riches et brillantes, et répandent souvent une odeur des plus suaves. On ast frappé d'étomement en voyant des sieurs aussi granment en voyant des sieurs aussi gran-

des special belles; sortin de Yfgetanx ellerst comme dealleme en présente d'un aspect aussi ingrat. Mais leur de potité faisceanx d'épines bille est couloirs faisceanx d'épines bille e

L'organisation des fleurs, dans ce genre presente quelques particularités nemarquables. Elles sont solitaires et, paissent, communement du centre des faisceaux d'épines. Leur calice est adhérent par sa base avec l'ovaire qui est insère. Tantôt il forme un tube quelquefois fort long , tantôt son limbe commence immediatement au-dessusde l'ovaire. Dans tous les cas, il est épais el charnu; le limbe se compose d'un nombre variable de segmens inégaux, épais, disposés sur plusieurs · rangeration les plus intérieures sont colonies; minutes, petaloides viet se confordent insensible menti spec les , petales, Linux gi, sont en général, fort , nombreup minegaux "disposés, sur plusiaure range, en dedans des divi-, sions enficientes. Le nombre des éta-- consi-très - consi-très - considérable. Dons le Cactus pandulus de . Swartante, qui forme le genre Rhipsalis de Grectmer, on ne compte qu'environane singuine d'étamines. Leurs filets sont longs at greles; leurs anthèmes aont, à deux loges. Ces étamines sont ettachées à la paroi interne du tube du calice, qui est tapissée d'une substance glanduleuse et jaung him of the city

L'hvente, sainsi que nous l'avons dita est constanment infère et à une seule loge. Il contient un nombre très considérable d'ovules attachés des apphosperates pariétaux, dont le nambre est genéralement égal à celui des durisions du atigmate. Un seul style, surmonte l'ovene; il est épais et rapilé dans es partie inférieure, à peu puis, de la même longueur que les étamines. Le stigmate est acquis naliquest office de tamis à singule et mémi très le divisions glanduleuses et rayonnantes.

La fruit est une baie unileculaire, dant la forme et la grossaus consiert varibless Laudichenst lisse riends de petits faisceaux d'épines dile est toujours déprimée et ambiliquée à son sommet quinoffice ume ricatrice provenant des organes dameux qui s'en sont détaches. Sa cavité contient un grand nombre de grainch sessiles sur les parois de la loge ou supportées par des pedospeumes filier formes plus ou moins lengs. Let graines sont placées au milieur d'une pulpe épaiste , qui remplit tente la loge et paraît dire dourture à la fois par la peroi interne de d'ovrire, la surface de la graine et mêmé iles podosper- : mes. Elles offenti deux tegumens, l'un extérieur, épais et colume charnu, l'autre sintérieur, s plus mince. Sous cos teguniens , en trouve un embryon nu , dressé /cylindeigue/, quelquelois légérement recourbé, offrant deux cotylédons épais.

deux cotylédons épais.

Le nombre des espèces de Cierges est fort considérable. Beaucoup d'entre elles sont cultivées dans nos serres, où elles se font remarquer par l'originalité de leurs formes ou l'éclat et la suavité de leurs fleurs. Ces espèces présentent, dans leurs formes et la structure de leurs fleurs, des différences assez tranchées pour que plusieurs auteurs y aient formé des groupes que quelques suns considérent comme des gennes distincts. Ainsi Haworth, dans son Traité des Elkantes guassos, divise les Cactus de hamé leurs parson, d'entre les cactus de hamé leurs preses, qui sons : manula l'apprir : 1

ce genne pable même formé que les précédentes «mais elles sont lactesquites et au mais elles sont lactesquites et au mais elles sont lactesquites et au mais en la maint de maintes et au mainte de la mainte d Lactus mammillaris et ses variétés 'visiges. 'Ill' A . . (1 10 1 riciment six panger.

caux à tige evilladrique ett anguleuse iant des épines fascioulées, d'éta naissent les flours. Leur calice et leur coolle se composent d'un très grand combre de folioles eviprées, disposées iur plusieurs rangs. Lie stigmate préentente vingtà trènte divisions rayonsantes. Aci se rapportent les Cactus uxagonus , peruvianus , triangularis , randiflorus, flugelliformis, etc., etc. 4º. REUPSALIS. Če genre, établi ar Gaertner, a pour type le Caetus zendulus de Sevarts. Son calice et sa prollem out chacum quiume seule rantec; ses étamines sont au nombre de ingt environ; son stigmate est tripar-

eur tige est cylindrique, rameuse. 50. OPUNTIA. Les espèces de ce ente portent le nem vulgaire de Rajuelles. Lettr. fige est charne ; comosée de pièces articulées, comprinees, diune, forme, variable', ayant u are central lignaux. La calice est calleux, sans tube; la corolle est olypétale. Les fleurs, sont généraleuent grandes. A ce genre se rapporent les Cactus Opuntia, cochenilliser,

is ses fleurs sont petites. Deux ou trois spèces parasites composent ce genre;

69. EFIPHYLLUM. Ge genre, qui a port des Opuntia, s'en distingue ar la longueur excessive de soci tube. u est do poes d'un pied. Oncy radorte le Cactus phyllanthus de Loriné

i le Cactus alatus de Swartz. 7. Peruszix. Les espèces réunies n sont faciles à distinguer à leurs rawaux cyhidriques portant des lenilcharages, et à leurs fleurs disposées 1 panienie ; tels sout les Cantas Peskia, L., Cactus portulaca falius, etc. Après avois fait commandiment diver lanière générale la structure des Cao-ाङ , avoir indiqué les carnetères ales roupes principaux qui ont été établis ans ce genre, nous allons decrire -or and well-superes solves in place for

re de petite mamelous épineux: Le marquables par leur lies ute ou leurs

CACTIER MELONIFORME, 50. Ganzon. Calcont les Giorges Melocadius, L., De Candolle, Plant. proprementation, Arbustes ou Aibris- (grass., t. 114. Originaire des contrées les plus chaudes de l'Amérique mérie relevée de côtes lungitudinales por- dionale foette espèce est globuleuse, relevée de quatorze côtes saillantes, armées d'épines disposées en faisteaux. Ses licors sont d'un beau rouge, et naissent d'un rendement tuberethiforme qui termine la Plante à son sommet.

CACTIER OU CIERGE A GRANDES FLEURS, C. grandiflorus, L., D. C., Plant. gr., t. 52. L'une des espèces les plus belles du genre, par la grandenr de ses fleurs et l'odeur suave qu'elles répandent. Les tiges sont cy-Indriques, à cinq angles obtus, armées de petites épines. Ses fleurs sont très-grandes. Les divisions extérieures de leur périanthe sont jaunes et les intérieures sont blanches. Ces fleurs, dans les individus cultivés à Paris ; commencent à s'ouvrir sur les cing ou six heures de l'après-mids, sont entièrement épanouies sur les neul heures, et vers once heures ou minuit, elles se ferment pour me plus se rouvrir. Elles exhalent une odeur suave d'Acide benzoique et de Vanille. Leur longueur totale 'est d'environ neuf à dix pouces, et leur largeur, quand elles sont bien ouvertes, est d'environ six pouces. Cette espèce n'est pas rare dans les serres; elle vient de la Jamaïque e: des côtes du Mexique. Elle est en fleurs vers les mois de juillet et d'août.

GACTIER OU CIERGE DU PEROU, Caoffed peruvianus , L. , D.G. , Pt. gr., t. 58. Ses tiges sont de la grosseur de la cuisse , ramifiées , ordinairement à huit angles obtus, charges d'aiguillons; elles peuvent acqueiff une longueur de quarante à cinquante pieds. Ges fleurs sout fort grandes, maissant des faisceaux d'épines; leur couleur est Manchâtre et peu brillante. Il en existe au Jardin du ftoi à Paris un individu colossal , qui y fut pluite en i foo. If a pousse avec tant de viguear, que l'on a éleve une partie de la serre, en forme de cagé vitrée, dans laquelle on le conserve ; il fléu-, tit tous les ans. Cet Arbrisseau presente un phénomène de végétation extrêmement remarquable, et qui s'applique également à toutes les Plantes grasses en général; ses racines sont courtes, fibreuses et enfermées dans une caisse contenant à peine deux ou trois pieds cubes d'une terre que l'on de renouvelle et n'arrose presqua jamais. Ce fait prouve d'une manière incontestable que les Plantes grasses ne tirent presque aucune nourriture de leurs racines, et que c'est par la surface de leurs tiges qu'elles absorbent dans l'atmosphère les fluides qui doivent servir à leur nutrition et à leur accroissement.

CACTIER FLAGELLIFORME, Cactus flagelliformis, L. Vulgairement Serpentin, Queue-de-Souris. Sea tiges sont cylindriques, rampantes, rameuses, de la grosseur du doigt, ordinairement à dix côtes épineuses. Ses fleurs sont nombreuses et d'une belle couleur rose. Cette espèce, qui vient de l'Amérique méridionale, et, selon quelques auteurs, de l'Arabie déserte, est fort commune dans les jardins. Elle ne craint pas le froid autant que les autres espèces, et elle peut très-fatilement passer l'hiver dans la

serm temperée. CACTIER OPONTIE, Cactus Opuntia, L. Le port de cette espèce, que l'on désigne sous les noms vulgaires de Haquette, de Semelle du pape, etc., est fort différent de celui des autres espèces dont nous venons de parler. Sa tige, dont la bauteur est de quatre à six pieds, se compose d'un grand nombre de pièces ovales, arțiculdes, portant des épines sétacées et grêles , disposées par petits bouquets. Les fleurs sont jannes, sessiles, solitaires, et naissent sur le bord des articulations supérioures. Le calice n'a pas de tube. Le fruit est ovoïde, ombiliqué , offrant quelques faisceaux de poils chincux; sa grosseur est à peu près celle d'une l'igue ordinaire. Il est charnu et rempli d'une pulpe aqueuse et louge. Les graines sont nom-

breubes of reinformes. Carfruits on une saveur aignelette et rafrachissate. On pretend que lour mage communique aux urines una teinte rougde sang, saus capeadant être ancumment musible.

Ce Cactier croft sar les rèches dans l'Amérique méridionale et dans les publes arides de la Barbane ainsi qu'aux Canaries. On le trouve même sauvage dans l'Europe mendionale, en Espagne et jusqu'en France sur les bords de la Méditemnce. Nous l'avons vu sur les reches des en virons de Villefranche près Mix avec le Chamærops humilis et l'Ague americana. On s'en sert pour former autour des habitations des haies inpénétrables à cause des épines nombreuses dont elles sont armées. le jeunes rameaux servent de nourrium pour les bestiaux, et les vieux troncdesséchés sont employés pour chasse les fours.

CACTIER ÉLÉGANT, Castus sptciosus. Bonpland a décrit et figure sous ce nom, dans le Jardin de la Milmaison, planche 3, une helle espar qu'il avait trouvée avec l'illustre de Humboldt près du petit village de Turbaco, à quelques lieues au sul de Carthagène. Ella a fleusi, pour h première fois, dans les serres de la Malmaison, en l'année 1811. Depucette époque, elle est devenue asser commune et elle n'est pas rare to fleur. Dans son état sauvage, elle rit en parasite sur le tronc des vient Atbres. Sa tige se compose d'articuations très-comprimées, allongers obtuses, denses lateralement, glibres et dépourvues d'épines. Le fleurs sont d'un heau, rose, plus grandes que celles du Cactier flagelb forme. Elles naissent seule à seule de angles rentrans qui occupent le boid supérieur des articulations de la life

CACTIER A FLEURS POURFRES, Catus speciosissimus. C'est le proleseur Desfontaines qui a, le premer décrit et figure cette magnifique est ce, dans le traisième volume des vimoires du Museum de Paris, planch 9. Ses tiges sont dressées, triangulai

s, charmes; les trois angles sont illans ; les faces légèrement crousées i gonttière; les faisceaux d'épines assent sur les angles, ainsi que los rars quisont très-grandes, solitaires, un beau rouge pour pre, avec des reets violets en dedans. Ce qui donne lusd'intérêt à cette magnifique espèe c'estque ses fleurs restent é panouies endant plusieurs jours avant de se iner; mais elles sont inodores. On no uit pas positivement la patrie de ce actier, qu'on croit généralement riginaire du Mexique. Il est assez ommun aujourd'hui; on le cultive ans la serre chaude.

CACTIER COCHENILLIFERE, Cac-13 cochenillifer, L. Cette espèce essemble beaucoup à l'Opuntia; rus ses articulations sont plus allondes et presque entièrement dépourues d'épines. Sa hauteur est d'envion six à huit pieds. Ses fleurs sont rages et remplacées par des fruits de neme couleur. C'est au Mexique et à a Jamaique que croît naturellement Cactier auquel on donne plus spéidement le nom de Nopal. Sa culture élé introduite dans plusieurs des intilles, et en particulier à Saintlomingue, par les soins de l'infatigale Thierry de Ménonville, qui le nemier alla chercher le Nopal à Guaaca dans le Mexique, pour le transorter à Saint-Domingue. On appelle Sopoleries les plantations de Cactiers trials, sur lesquels on élève la Coienille, Coccus Cacti, Insecte de ordre des Hémiptères et de la famile des Gallinsectes. P. Cochenille. ist dans l'ouvrage que Thierry de dénonville a publié sous le titre de liaité de la culture du Nopal et de ducation de la Cochenille dans les oionies françaises de l'Amérique, pul faut puiser les détails sur cette attie importante de l'agriculture cooniele.

Il paraît, d'après l'ouvrage que nous venous de citér, que plusieurs entres espèces peuvent également sern à l'éducation de la Cochenille; ns sont le Cactier splendide, Cactus spiendidus, le Gratier du Compéche; Cause eampechianus, etc.

De la culture et des moyens de multiplication des Cactiers en général.

A l'exception du Caqtier à raquettes (Cactus Opuntia, L.), toutes les autres espèces étant exotiques et croissant dans des regions plus ou moins voisienes des tropiques, ne peuvent être cultivées en pleine terre sous le climat de Paris. On peut laisser dans la serre tempérés les Cactus Opuntia, C. Magalliformie et C. perupianus; mais les autres espècas demandent à être placées dans une serre trèscheude et bien éclairée; autrement elles ne fleurissent pas

Rien de plus facile à multiplier que les Cactiers, et en général que ioutes les. Plantes grasses. Le premier moyen consiste à semer leurs graines, quand on peut les obtenir bien mûres. Dans le second, qui est le plus fréquemment employd, en sépare un rejet ou une des articulations dans la section des Oponties; on le laisse sécher pendant une quinzaine de jours, après quoi on le plante dans une terre légèrement humide, un peu sablonneuse, et la jeune houture n'exige plus aucun soin; ellé prend racine avec la plus grande facilité.

Les Plantes grasses, ainsique nous l'avons dit, vivant au moyen des fluides qu'elles absorbent dans l'atmosphère, ne demandent pi qu'on renouvelle leur terre, ni qu'on les arroyse. On peut les laisser pendant plusieurs années sans leur danner aucun soin; pourvu qu'on les garantisse du vent et du froid et qu'ou les place dans une bonne serre, on les verra infailliblement flourir. (A. R.)

Ce nom de Gierge a eté étendu à d'autres Plantes, amsi l'on a nommé :

CIERGE LAITEUX OU AMER, les Euphorbla candriensis et antiquorum. P. Euphorbe.

CIERGE MAUDIT, le Verbacum nigrum, L.

CIERGE DE NOTRE-DAME, le Ferbascum Thopens. F. MCERNE. .. (2.) CIERGE renyr. Espèce du ganre Callaire. V. ce mot. (3.)

CIBRGE PASCAL. MOLL. Nom
vulgaire et inarchand du Conne Viigo; espèce du genre Cône. V. ce mot.
(D.)
CIERGES. Cactil BOT. THAN. On
désigne qualquefois sous ét nom volgaive la famille des Nopaldes, dont le
genre Cactus forme le type. V. Ciccwées et Noralkes.
(p. 1.)

CIERGES FOSSILES. nor. ros.
Knorr et quelques autres autours ont
donné ce nom à des tiges lossiles
thouvées dans les terrains houilliers,
qu'ils ont comparées à celles des
Cactes, opinion que nous sommes
toin d'adopter. Ces tiges, dont on
peut voir des exemples dans Knorr,
tab. 10, A B C, appartiennent au
genre Sytingodendron de Sternberg.
V. ce mot et Vecktaux fossiles.

CIETRZEW. OIS. Syn. polonais du petit Tetras, Tetrao Tetrix, L. V. TETRAS. (DR..Z.)

\* GIEU-CO. BOT. PHAN. (Boym.) Syn. chinois de Psidium piriferum. V. GOUKAVIER. (B.)

· · · CIFÉ. bot. phan. V. Cypé.

CIFOLOTTO. ors. (Olina.) Syn. italien du Bouvreuil commun, Loxia Pyrphula, I. V. Bouvneuil. (dr. . 2.)

CIFOULOT: 01s. Syn. piemontais du Bouvreuil, Loxia Pyrrhula, L. F. Bouvreuil. (DR. Z.)

CIGALE. Cicada. 1Ns. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères, famille des Cicadaires, établi par Linne, et subdivisé depuis par Olivier, Fabricius et Latreille en un assez grand nombre de genres très-naturels. Ce dernier entomologiste lui assigne pour caractères essentiels : antennes de six articles distincts; trois petits yeux lisses. Ainsi caractérisé, le genre Cigale se distingue très-aisément de tous cour de la même famille, et il comprend la division des Cigales porto-manus Manniferes de Linné, ou . les Cigales chantenses de Stoll. Ces

Insectes sont encore remarquable sous plusieurs rapports : leur tête es courte, large ou très-étendue transversalement, et terminée dans œ sens par des yeux globuleux et salllans. Le vertex présente trois yeth lisses disposés en triangle ; les anten nes sont sétacées, ordinairement plus courtes que la tête, insérées à sa partie antérieure entre les yeux; le fron est convexe et ordinairement ridé et travers ; le bec est allongé et appliqué contre la poitrine lorsque l'Insecte n'en fait pas usage; il a un composition analogue à celle du be des autres Hémiptères; on peut y re connaître une lèvre supérieure ou la bre, une langue, deux soies latérale extérieures ou les mandibules de Sa vigny; deux autres soies intermédia res ou les mâchoires, suivant le mêm auteur; enfin une gaine tubuleuse re celant les soies, et qui correspond la lèvre inférieure. Le prothorax es large, sa face superieure offre plu sieurs impressions; il recoit la tête, e embrasse postérieurement le bord at térieur du mésothorax ; celni-ci pre sente un écu, scutum, très-développe et un écusson, scutellum, très-petit mais saillant et relevé à son milieu les ailes antérieures, qui sont les ans logues des élytres, ne diffèrent de postérieures que par un plus gran développement; elles sont plus lou gues que l'abdomen, inclinées en ma nière de toit, et présentent un gran nombre de nervures formant des ce lules complètes qui n'atteignent pa le bord postérieur de l'aile, et soi toutes fermées vers ce point ; le m tathorax est supérieurement caché partie par le mésothorax ; il donne sertion à la seconde paire d'ailes, est uni intimement avec l'abdomer les pates, fixées à chaque segment thorax, out une longueur moyenn les antérieures sont remarquabl par des cuisses plus grosses et denté dans un assez grand, nombre d'est ces; l'abdomen est renflé, coniq et remarquable par son premier a neau qui contient un appareil sone très-développé dans le mâle, et de ons donnerons ici la description d'al

Quand on observe du côté du venre un mâle de Cigale, on y remarne bientôt deux assez grandes plaques écailleuses; leur figure arrondie pproche de celle d'un demi-ovale oupe sur son petit axe, c'est-à-dire que chaque plaque a un côté qui est n ligne droite, et que le reste de son ontour est arrondi. C'est par le côté qui est en ligne droite que chaque laque est arrêtée fixement sans auune articulation sur le métathorax lont elles ne sont qu'un prolongenent. La largeur de chacune de ces nèces est plus grande que celle de la noitié du ventre. Posées à côté l'nne le l'autre comme elles le sont , noneulement elles cachent en entier la partie qui leur correspond, mais eles sont encore un peu en recouvrement l'une sur l'autre, un peu plus longues que larges; elles itteigneut presque le troisième anacau par leur bout arrondi. Lorsqu'on soulève ces plaques, on découre une cavité pratiquée dans le venre ; cette cavité est partagée en deux oges principales par une pièce trianjulaire cornée dont la base est du tôle du corselet : sur ce même trianle s'élève une arête qui est une sorte ie cloison divisant la cavité en deux usqu'eu niveau des anneaux ou à peu **près. An fond de chacune des lo**tes est une membrana, fransparente comme du verre, que Réaumeur compare à des miroirs, et que plusieurs ruteurs ont considérée comme des tambours principalement destinés à produire les sons. Cependant aucune des parties qui vient d'être décrite ne paraît être essentiellement propre au chant, et le véritable appareil existe alleurs. Dans la grande cavité dont il vient d'être question, on en trouve une autre de chaque côté qui est formee par une cloison solide et écailicuse. C'est dans ces doux cavités que ont les organes sonores : en ouvrant une d'elles, on trouve une membranc plissée en forme de timbale, ci, andessus, deux mustles composes dina nombra prodigious de libres droites : ces fibres be semainent à une plaque presque circulaire d'au partent pinainura fileta, qu. tendons, qui s'attachent à la surface concave de la timbale; par ce moyen les muscles, en se confractant ou en se relachant alternativement avec ritesse, rendent convexe la partie concave de la timbale, et lui laissent ensuite reprendre sa convexité. C'est ce qui donne lieu, suivant Réaumur, au chant, ou plutôt au bruit que font entendre les Cigales. Tel est l'appareil du chant ou de la voix des Cigales, considere d'une manière genérale. La description qui vient d'en être donnée est exacte, mais on peut y ajou-ter quelques détails pour la compléter. C'est ainsi que Chabrier a fait connaître un stigmate inapercu par . Réaumur à la jouction inférieure du mésothorax et du métathorax, et que Latreille a reconnu à la partie postérieure des timbales un trou bien distinct qui a pareillement échappe aux investigations de Réaumur, et qu'il présume servir à la sortie de Pair. Chabrier pense au contraire que l'arr s'echappe par les deux stigmetes situés à la base des opercules. Quoi qu'il en soit, on peut étudier l'appareil sonore sous un autre point de vue non moins important, c'est-à-dire le comparer avec ce qui existe de plus ou moins analogue dans les autres Insectes, et arriver ainsi à cetteconsequence bien remarquable, qu'il n'est pas tellement propre aux Cigqles qu'on n'en distingue aucune trace ailleurs. Latreille'a entrepris des recherches de ce genre, et il a retrouvé, d'abord dans les Cigales femelles et ensuite dans les Griquets et les Truxales , tous les analogues des pièces principales. Ne pouvent entrer, à cet égard, dans aucun détail, neus rehvoyons au travail de notre savant professeur. Nons nous contenterous d'ajouter que les volets ne sont suire chose que les épimères du mélithorax projongés outre mesure , et qu'en dernière analyse, l'etude approfondie de tonics les perties confenues dans

CIERGE PORTP. Espèce du ganra Callaire. V. co-mot. (B.)

CIERGE PASCAL. MOLL. None Pulgoire et introhand du Conne Pirgo; espèce du genre Cône. P. ce mot.
(2.)

1. CIERGES. Cactil Hor. PHAN! On the signe quel que bus sous ée nom volgaire la famille des Nopaldes, dont le genre Cactus forme le types Pa Clac-

CIERGES FOSSILES. nor. Fos.
Knorr et quelques autres auteurs ont
donné ce nom à des tiges fossiles
trouvées dans les terrains houilliers,
qu'ils ont comparées à celles des
Cactes, opinion que nous sommes
toin d'adopter. Ces tiges, dont on
peut voir des exemples dans Knorr,
tab. 10, A B C, appartiennent au
genre Syringodendron de Sternberg.
V. ce mot et Vecetaux fossiles.

CIETRZEW. ois. Syn. polonais du petit Tétras, Tetrao Tetrix, L. V. TÉTRAS. (DR..Z.)

\* CIEU-CO. BOT. PHAN. (Boym.) Syn. chinois de Psidium piriferum. V. GOUYAVER. (B.)

· · · CIFÉ. BOT. PHAN. V. CYFÉ.

italien du Bouvreuil commun, Loxi-Pyrphuld, L. V. Bouvneuil. (DR. 2

CIFOULOT: 018, Syn. piemontdu Bouvreuil, Loxia Pyrrhula, L. Bouvneuil. (DR.../

CIGALE. Cicada. INS. Genre l'ordre des Hémiptères, section Homoptères, famille des Cicada établi par Linné, et subdivisé de par Olivier, Fabricius et Latrei un assez grand nombre de : très-naturels. Ce dernier en logiste lui assigne pour car essentiels : antennes de sicles distincts; trois petits v ses. Ainsi caractérisé, le g gale se distingue très-aisé tous cour de la même famicomprend la division des Cis te-mannes Manniferes de , les Cigales chanteuses de

Insectes so sous plusies courte, lar versalemen sens par lans. Le lisses dist nes sont courtes , tie anté. est con travers qué c secte comp des a conr bre nympl exte it Tettig vig des; l'Inse res >>-connu d au , et son cha C١ 🔞 antiquité p notone et fatigat - nte**ndre "m**e par ctes se tiennent -, et sucent, à l'al · · · cve des Arbres et e 🕬 n e**n connaît un** gra , eces qui presque tou cres à l'Europe. Stel monographie de ce gen née d'un grand nombre Olivier & Encycl. meth. T. en décrit soixante-six; par ous citerons: " . CIGALE PLEBÉIENNE, Cic. p L., ouila Cigale à bordure ja - Geoffroy (Hist. des Ins. T. 19, n° i), qui est la même que Cigale européenne de St cad, pl. 24. fig. 15, femelle;

25, fig. 159, male). C'est

rette espèce que Réaumur a fait to

les ses observations; il l'a figu

loc. cit., pl. 16, fig. 1-6). Elle est

plus grande des espèces d'Europe

peut être considérée comme le ty

du genre. On la trouve commut

ment, dans les provinces méridions

de la France, sur les Arbres.

La Cigale Hematodu, Clc. hiel

chant est fort et très-aigu.

uatrième et cinquième qui

res, placées près de la base du beo;

nux entourés d'un espace nu eni
nuelquefois sur la face, sans
muniquer avec le bec;
re doigls, trois deune membrane jusà terre sur plusiens,
ngles courts, déprimés,
ures; ailes médiocres; la
cmige plus longue que la
et plus courte que les troi-

plus longues. Cigognes que Linné a consio comme congénères des Grues es Hérons, sont des Oiseaux grand vol , susceptibles d'entreendre des voyages de long cours: ussi en rencontre-t-on dans toutes les contrées où les Réptiles peuvent leur offrir une nourriture abondante. Le besoin de cette nourriture les transporte à deux époques de l'année vers des lieux opposés; par ces émi-grations périodiques, ils se sont une température presqué constamment égale, afin d'éviter la saison ou los Reptiles, frappés de léthargie, demeurent engourdis et cachés une partie de l'année. C'est aussi cette nourriture et la grande consommation qu'ils en font, qui leur a valu chez tous les peuples, non-seulement une simple affection, mais une protection religieuse. Les nations les plus égoïstes comme les plus généreuses, les plus sauvages comme les plus civilisées, obéissant à la voix de l'intérêt, ou à celle de la reconnaissance. ont sanctionné par l'usage, souvent même par des articles de leurs codes, l'accheil protecteur fait à des Oir seaux auxquels elles sont redevables du service de purger leur sol de cette immense quantité de Reptiles qui monaçait de le couvrir entièrement par leur facile reproduction et leur longe vité. La bienveillance que l'on accorde généralement aux Cigognes, jointe & la douceur naturelle de lour cametère, ont rendu ces Oiseaux presque familiers; l'instinct qui la lais dans leurs voyages, le

lns. 25), enam, pl. 33, ette esta trouve main dans iels elle fait (AUD.)

grec du Bécropus, L. V. (DR..Z.)

ur Cygne. F. CA-

ini. qis. Espèce du c, Fringilla Serinus, (DR..Z.)

E. Ciconia. ors. Genre de trailes de la seconde disectères: bec long, droit, cytouque, pointu, tranchant, de latéralement, d'égale haue la tête, quelquefois un peu la put; mandibule superieuréte arondie, à sillons oblitésarines longitudinales, linéai-

riodiquement au gite dont on leur a en guelque sorte favorisé l'usurpation; souvent même ce gîte est rendu pfus commode, est embelli par la main des hommes; en Hollande surtout, ou provoque l'établissement des Cigognes en construisant à l'avance, en planches ou en maconnerie, des aires au-dessus des cheminées, sur les parties élevées des édifices. Dans certaines villes , ainsi que dans les campagnes, on rencontre, presque à chaque pas, de ces aires spacieuses out, de temps immemorial des couples fidèles viennent, à chaque printemps, renouveler de douces demonstrations d'amour conjugal et de tendresse maternelle. Loin des villes et ties habitations, et pour les espèces moins sociables, de grands 'Arbres élevés souvent au sein des forêta recoivent dans la bifurcation des plus fortes branches, le nid que les époux érigent avec beaucoup d'activite : au Hibyen de buchettes entrelacees et lices par des brins de Jones et de Gramens. La ponte consiste en deux; tenis ou quatre œuts jaunâtres on verdatres, quelquesois légèrement tachetés de bruz , que la femelle couve avec une constance à toute épreuve; enr; selom les chroniques du temps, an a vu, dans l'incendie de Delit, un de ces Oiseaux se laisser devorer par les flammes, plutôt que d'abandonner le nid où reposait sa familie nouvellement éclose. A cette constance dans l'incubation, succèdent des soins infinis pour l'éducation des petits; jusqu'à ce qu'ils puissent faire usage de leurs ailes, jamais ils n'échappent à l'œil attentif des parens; et tandis que l'un de ces derniers est à la recherche de la nourriture, l'autre, aux aguets, veille pour dearter tout danger et opposer une résistance salutaire aux attaques de l'Oiseau de proie. Sont-ils prêts à south du nid , le père et la mère sembleat unit leurs efforts pour les aider, les soutenir même, et l'inquietude des parens ne cesse que lorsqu'ils ont wa: feur progéniture s'essayer d'un voi susure. La famille continue à vi-

vre en communauté jusqu'au dépa Il paraît qu'à l'époque ou les frim glacent les mois de décembre etdei vier, les Gigognes habitent les régid orientales; c'est alors qu'on les tre ve éu troupes innombrables sur rives du Nil, les bords de la n Rouge, etc. Les Cigognes sont rigo reusement silencieuses; le seul br qu'elles fossent entendre est celuit résulte d'un battement des mandill les l'une contre l'autre; ce batteme est plus fort à mesure que l'Oisc étend davantage le con sur le dos, qui souvent indique chez lui un me vement de colère et d'agitation De le vol, elles tiennent le pou tendu avant et les jambes roides en arriè

En reunissant, les Oigogues a Grues et aux Hérons, Linné en cloigné les Myctéries ou Jabirus ne différent des prémiers que pu dn, ila out le pas feletsurent tecom en hant; mais la Cigogne Maga forme par time coulding prese semblable le passage diun genr l'autre, et dès-lors la réunion des gognes et des Jabirus, qui lut pr sentie par Illiger dans son Prod mus Systematis Avium, devient co

venable.

CIGOGNE ARGALA, Ardea Arga L., Mycteria Argala, Vieill. Parl supérieures cendrées; les plumes les garnissent sont roides et dur parties inférieures blanches, à plui longuest fête fet cou mus, parser de poils sur une peau rouge et ( leuse si une longue membrane co que , couverte d'un l'éger duvet , p du miliote du cou; douze rech brupes ainsi due les rémiges; tec ces éaudules finiérientes duveteu bec cendre (leres-épuls à sa base; verture de la bouche très-lat corps très-gros. Longueur, de s sept pieds. De l'Afrique ou de l'In où il fait une très-grande consom tion de Reptiles, d'Oiseaux, et m de Quadrupèdes. Facile à amen l'état de domesticité.

CIGOCNE BLANCHE, Ciconia a Belon, Briss.; Ardea Ciconia, Buff., pl. enl. 866. Cette espèce plus repandus et la plus generalement conque en Europe, est blanche à l'exception des scapulaires et des alles qui sont noires; le bec est parfutement droit, rouge ainsi que les picts; l'espace nu des joues est trèspettet rouge; l'iris brun. Longueur, tros pieds six pouces. Les jeunes ont les alles d'un noir brun, le bec noirâtre.

CICOGNEBRUNE. V. CIGOGNE NOIRE. CIGOGNE DES ÎNDES, Mycteria asiatica, Lath. Blanche avec une bande de chaque côté de la tête, le croupion, les ailes et la queue noirs; bec corné avec une espèce de protubérance en dessus et un renslement en

dessous; pieds rouges.

Choone Jabrau, Mycteria americana, Lath., Buff., pl. enl. 817. Eautierement blanche, avec le cou nu et noir: la peau qui recouvre cette partie est flasque et ridée, garnie sur le front de quelques barbos; une tache près de l'occiput et un large collier rouges; pieds noirs. Longueur, de chaq a six pieds. Les jeunesont le plumage d'abord d'un gris clair, qui pesse au rosé, et n'est entièrement blanc, qu'à la troisième année; ils ont aussi une plus grande partie du cou emplumée et le bec presque droit. De l'Amérique méridionale.

Cleocke Maguari, Ciconia americana, Briss., Ardea Maguari, Ginel. Blanche à l'exception des ailes et des rectrices caudales supérieures qui sont moitatres, irisées; partie inférieure du cou garnie de plumes longues et pendantes; un grand espace nu, rouge et susceptible de dilatation au-dessous de la gorge; bec bleuâtre, verdâtre à sa hase; iris blanc; pieds rouges. Longueur, trois pieds. D'Amérique: Paraêt rarement ea Europe.

Ciecone Noine, Cleonia nigra, Belon, Antea nigra, L., Ciconia fusca, Briss. Buff., pl. ant. 399. Parties supérieures noirâtres, lisées; partie inférieure de la positione et vente blancs; bec., espace nu des yeux et de la gorge d'un rouge fonée. Lorgueur, trois pieds. Les jeunes dut les parties

supérisures d'un brun noistire, isisé; des plumes brunes bondées de roussaire à la tête et au cou-le bos, l'espace nu des yeux et de le gouge ainsi que les pieds d'un vert olivatse. D'Europe

CIGOGNE DE LIA NOUVELLE-HOL-LANDE, Mycteria australie, Latie, Gen. 5yn., pl. 158. Parties supriment res noires; tête et cou garnisde plumes d'un vert nouvern, parties susferies res blanches; bec noir; pinds songies. Longueur, sinq pieds. Les jeunes ont le plumage varié de blanc, deshanin et de noirètre; ils m'ont pas d'aspude nus la gorge.

CIGOGNE A SAG, A relea duble, Curi, Gmel. Même chose que Cigogne Ar-

gala. V. ce mot.

CIGOONE DU SÉNÉGAL, Mysteria senegalensis, Lath. Blanche avec his scapulaires, le cou et les rectrices; pieds noirs; bec blanchâtre à sabase; une bande noire; puis l'extrimité ronge. Longueur, six pieds. Les jeunes out toutes les parties supérieures d'un cendré noirâtre, avec un large collier un peu plus glair. (DRAE)

CIGUE. Cicula. Bor. PHAN. Le genre d'Ombaltifères, nommé Cionis par Tournefort, Lamanek, Justicut Gaertner, a reçu de Linné le mpre de Conium. Il se distingue par see distris blanches et ses pétales cordiformes et un peu inégaux , par son fruit globuleux, didyme, relevede côtes conneléps en forme de petits tuberquies sourchvolucre se compose de plasseure tolioles lineaires étalées en tous sers; ses involucelles sont formes de trois folioles étalées du côté automag. Les Ciguës sont en général dias Plantes herbacees annualles en mi-

La plus remarquable est sans notitredit la Grande Cione, Ciones major de Lamerck. on Gionem macedantes de Linné; qui est bisan malench croft dans, les terrains apierment, principles vieilles habitations, dans des aques, sur le bord, des abanties et decisiones. Sa racine est blanche et perpendicudaire, fusiforme; la tige qui on nait s'élève à une hauteur de trois à quatro pieds ; elle est cylindrique, striée longitudinalement, rameuse, creuse intérieurement, marquée dans sa partie inférieure de taches irrégulières d'une teinte pourpre livide, que l'on observe également sur les seuilles. Celles-ci sont très-grandes, pétiolées, trais sois ailées, d'un vert très-soncé et un peu luisantes : leurs folioles sont ovales, aiguës, incisées profondément et comme pinnatifides. Les fleurs sont blanches, et forment de vastes ombelles étalées au sommet des camifications de la tige. La grande Cigue fleurit aux mois de juin et de juillet dans les environs de Paris où elle est fort commune.

La Ciguë est une Plante que la mort de Socrate et de Phocion a rendue célèbre dans l'antiquité; car presque tous les botanistes modernes s'accordent à considérer notre grande Ciguë comme le Coneron des Grecs et le Cicuta des Latins. La Plante que nous avons décrite s'accorde en effet parfaitement avec la Ciguë des anciens sous le rapport de l'intensité de ses propriétés délétères. Toutes ses parties, surtout ses feuilles, froissées entre les doigts, repandent une odeur vireuse et désagréable. C'est à l'époque où les fruits approchent de leur maturité que la grande Ciguë jouit des propriétés les plus énergiques et les plus délétères. Les symptômes principaux de l'empoisonnement par cette substance, sont : une douleur à l'épigastre, des vomissemens, des spasmes, un état de narcotisme plus ou moins violent. Pour y remedier, on doit, si le poison n'a pas encore été vomi, administrer l'émétique à la dose de trois à quatre grains ; s'il y a déjà long-temps que le poison a été avale, on fera usage des purgatifs, et en particulier des sels neutres, tels que le sulfate de Soude, le phosphate de Magnésie, etc. Si, après avoir évacué par haut et par bas, le malade paraissait fortement assoupi, et comme dans un état voisin de l'apoplexie, on pratiquerait une saignée au bras,

où de préférence à la veina jugudair. On pourrait alors administrer l'ea étendae de vinaigre; mais ce remédiait donné avant que le poison n'a été expulsé par l'émetique ou les pur gatifs. On appliquerast au contrait douze sangsues au ventre, si les dou leurs d'entraitles étaient vives. Dance cas on ferait usage de l'eau sucre et des boissons émoltientes. Ces sage préceptes sont extraits des ouvrage du professeur Orfila.

Malgré cette action délétère de l grande Ciguë, plusieurs médecins e ont recommandé l'usage contre u grand nombre de maladies. C'e: surtout Stoërck qui lui a prodigué le éloges les plus fastueux. La maladi contre laquelle il a le plus vanté le bons effets de la Ciguë est le cancer Selon lui, cette redoutable affection quiexerce tantide ravages chez l'Hon me où elle n'épargne aucun de se organes, pouvait toujours être guéri par l'usage de cette Plante adminis trée soit en poudre, soit sous la form Malheureusement pou d'extraits. l'humanité, les essais multipliés ten tés par les modernes n'ont pas just fié les éloges prodigués par le méde cin de Vienne à la grande Ciguë , ( l'on a reconnu qu'elle échouait tou tes les fois que le cancer était réelle ment déclaré. Cependant elle per être utile pour résoudre les indura tions glanduleuses qui, souvent ne gligées, pourraient plus tard se char ger en cancers.

Dans les Nova Genera et Species de Humboldt et Bonplaud, on trouvune nouvelle espèce de Ciguë que Kunth décrit et figure, vol. v., p. 1 et 420, sous le nom de Conium ma chatum; cette belle Plante qui cre auprès de Teindala, dans la provin de Los Pastos de l'Amérique mér dionale, ne nous paraît pas deva faire partie du genre Ciguë, étant pa vée de ces crénelures qui existent si le fruit de toutes les autres espèce Peut-être serait-elle mieux plas parmi les Apium.

z son genre Capnophylium: F. ce

In a improprement appelé Crous LATIQUE l'Énanthe crocata et le ellandrium equaticum, et étendu nom à plusieurs autres Ombellies des Marais. (A.R.)

CHIUATOTOLIN. 018. V. CHI-

CIJEUA. POIS. Syn. espagnol de nale Marteau. V. SQUALE. (B.)

\* CILIAIRE. Blepharis, POIS. us-genre de Gastérostées. V. ce ot. (B.)

CILIARE. BOT. CRYPT. (Palisoteauvois.) Et non Ciliaire. Syn. de richostomum, mal à propos écrit richosemum dans Déterville. V. TRI-HOSTOME. (AD. B.)

\* CILICEE. Cilicaa. CRUST. Genre le la famille des Cymothoadées, établi lar le docteur Leach (Dict. des Sc. lassé dans l'ordre des Isopodes et laus la section des Ptérygibranches ie Latreille (Règn. An. de Cuv.) en e réunissant aux Sphéromes de cet auteur. Le genre Cilicée a pour caractères : abdomen ayant les premier et deuxième articles très-courts, soudésau troisième qui est grand; ledermer échancré à son extrémité, ayant une petite saillie à son échancrure. Le docteur Leach en cite une seule espèce, le Cilicée de Latreille, Cil. Latreillii , dont le dernier article de l'abdomen a deux élévations en bosse: la première (dans le mâle) prolongée et pointue; la petite lame caudale extérieure ayant ses extrémités échanctées postérieurement. La localité de cette espèce est inconnue, et les caractères donnés par Leach sont si vagues, qu'on ne peut guère se prononcer sur la valeur de ce nouveau genre qu'on derra sans donte réunir aux Sphéro-(AUD.)

"CILIE. Citiatus. ROT. PHAN. Cette expression s'emploie en botanique pon désigner un ergane quelconque offinit des poils disposés régu-

lièrement par rangées, et semme les eils des yeux dans les Animeux.

(A. R.)

CILIÉ, CILIÉE ET CILIER: FOIS. Espèces des genres Holocentre, Centronote et Holacanthe. F. ces mots.

CILINDRE. MOLL. V. CYLINDRE.

\* GILLACH - VONDOH. MAM. (Dapper.) Probablement quelque Antilope. (s.)

CILLERCOA. BOT. CRYPT. Desmarest donne ce nom comme un synonyme espagnol de Mousseron, espèce du genre Agaric. F. ce mot, (B.)

\* CILS. zool. Ce nom a été donné aux poils qui garnissent les yeux de tous les Mammifères et qui contribuent à les garantir des petits corps qui voltigent dans l'air.

Dans les Oiseaux, plusieurs espèces ont les paupières bordées de Cils; ils sont très-longs dans certaines espèces, telles que l'Autruche, le Calao d'Abyssinie, etc.; dans d'autres, ils sont élargis à la base et creusés en gouttière concave en dessous et convexe en dessus. On remarque cette forme dans le Messager secrétaire. On voit, dans la partie movenne de la paupière supérieure du Casoar, un rang de petits Cils noirs qui s'arrondissent en forme de sourcils. Dans la Pintade, les Cils sont relevés en haut.

Dans les Insectes, ce nom désigne les poils roides qui garnissent les bords de certains organes, tels que les ailes, les pates, les mâchoires, le labre, etc. C'est ainsi qu'on a dit; pates ciliées, mâchoires ciliées. Plusieurs espèces tirent aussi de-là leur nom.

· (G.)

Dans les Animaux rayonnés l'on donne ce nom à tous les appendices analogues par leur forme aux poils qui bordent les paupières de la plupart des Mammifères; ils sont situés sur le bord du corps, ou des parties du corps, ou des parties du corps, ou des organes particuliers de ces Animaux. Ils sont rans dans les Echimodermes, principalement parmi les Pédicellés. Les

Vers intestinaux on offrent, mais en très - petite quantité; ils mériteraient le nom de crochets plutôt que celui de Cils: les unssont placés sur la tête , les autres sur les différentes parties du corps. Dans les Acalèphes, ces appendices se confondent avec les tentacules dont ils ne différent souvent que par leur longueur. Les Cils des Polypes et des Polypiers varient prodigieusement dans leur situation et dans leur forme; il en existe sur le Polypier, sur les cellules et sur leur bord , sur les ovaires , à leur ouverture et souvent autour des anneaux que certains possèdent. Les tentacules des Animaux, le tour de leur bouche, leur corps, etc., en sont quelquefois ornés; dans tous ces organes, ces Cils ne different presque jamais des dentelures qu'ils présentent si souvent. Quelquefois, principalement dans le Polype, ils sont destinés à des fonctions particulières en raison de leur situation. Cc que nous disons des Polypes peut s'appliquer aux Infusoires. Donnerat-on des noms différens à chacun de ces appendices, suivant leurs situations diverses, on leurs fonctions? Ce serait plus exact sans doute; mais de combien de noms nouveaux la science dejà si vaste ne serait-elle pas embarrassée! Le temps se passerait à étudier cette langue nouvelle, employons-le plutôt à counaître les choses. (LAM..X.)

CILS. BOT. CRYPT. (Mousses.) On nomme ainsi, dans les Mousses, les dents plus ou moins nombreuses et de figure très-variée qui forment le péristome intérieur. V. PÉRISTOME.

(A. R.)
CIMBALAIRE OU CYMBALAIRE.
Cymbalaria. BOT. PHAN. Espèce du
genre: Antirrhinum. V. ce mot. (B.)

\* CIMBALO. BOT. CRYPT. On ne sait quelles espèces d'Agarics on nomme aussi aux environs de Florence.

(AD. B.) CIMBÈCE. ins. V. Cimbex.

CIMBER. MOLL. Nom latin que Mantfart (T. 11, p. 8p.) denne à son genre Cambry, L. co met. (p. 18.)

CIMBEX: Cimbex. 188. Genre d l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, fondé par Olivierau dépens du genre Tenthrède de Linne ayant, suivant lui, pour caractères antennes courles, terminées en mass ovale, composées de sept articles, l premier un peu gros, le second très allongé; bouche composée d'une lè vre supérieure, cornée; de deux man dibules cornées, arquées, dentées d'une trompe très-courte, trifide, ( de quatre antennules filiformes; an tennules antérieures plus longues composées de six articles presqu égaux, les trois premiers cylindrique: les trois derniers amincis à leur base les postérieures composées de quatr articles cylindriques, egaux; abdo men uni au corselet ; aiguillon court dentelé.

Ce genre, adopté par Fabricius Latreille, Pelletier de Saint-Fargeau et un grand nombre d'entomologistes correspond à celui de Frelon, Crabr de Geoffroy et Schæffer, on au genr Tenthrède de Jurine. Il appartien (Règn. An. de Cuv.) à la famille de Porte-Scies, Securifera, à la tribi des Tenthrédines, et on peut y réu nir les genres Trichiostoma, Cla vellaria, Zaræa, Abis et Amasis établis récemment par Leach (Zool Miscell.T. 111). Les Cimbex, outre le caractères indiqués, ont, suivant La treille et Jurine, des antennes com posées de cinq, six et sept erticles terminées en une masse époisse é presque ovoïde ; le labre saillant ( très-apparent; les mandibules for tes, pointues, avec deux dents 4 guës au côté interne. Jurine (Class des Hyménoptères, p. 45) dit qu' les sont tridentées, parce qu'il com dère à tort comme une dent le som aigu et terminal de la mandibule. Il palpes maxillaires sont fliformes guère plus longs que les labiaux. ailes ont deux cellules radiales, alle gées, presque égales, et trois cella cubitales; dans un cas, la premi cellule, qui est resservée, repoit cioux norveres résuiventes; et la til sième atteint de Mons de l'aile; 🕍

autre cas, la première cellule reçeit a première nervure récurrente, et la leuxième cellule la seconde nervure, cette différence, jointe à quelques aures, fournit à Jurine le type de deux livisions. Plusieurs espèces de Cimpex ont les cuisses postérieures rendées dans les mâles; l'abdomen est

issez court et large. Les Cimbex différent des genres Vicgalodontes, Pamphilie, Céphus, Liphydrie, per leur labre apparent et par la tête qui, vue en dessous, paait plus large que longue, ou transrerse ; ils partagent ces caractères avec es autres genres de la tribu, mais ils e distinguent de tous par le nombre les articles des antennes et par la orme de ces appendices. Ces Insectes nt quelque ressemblance, pour le facies, avec les Abeilles; ils font entendre un leger bourdonnement. On les rencontre sur les fleurs, près des nurs, dans les chemins. La femelle st pourvue d'une tarière dont les pièes, très-développées, ont été décries avec assez de soin par Olivier Encycl. method. T. v , p. 761). 1 l'aide de cet appareil, elle entaille ecorce ou le bois des Arbres et y déle ceux-ci appartiennent à la nomreuse division des fausses Chenilles. alles out vingt - deux pates dont les

xose ses œufs; les larves qui naissent. ix premières sont écailleuses. Leur orps est ras et présente des lignes ou pandes longitudinales. On les trouve ur les semiles du Saule, de l'Osier, lu Bouleau, de l'Aulne et de quelques iutres Arbres; dans l'état de repos, eles somt soulées en spirale; plusieurs l'entre elles jouissent de la faculté le lancer par un jet continu, et lorsju on les inquiète, un liquide transpaent de couleur verdâtre. Cette huneur sort de chaque côté du corps nt par des ouvertures situées au-dessous de chaque stigmate. Lorsque la arve a adquis tout son accroissement, die se file une coque qu'elle attache tux femilies, aux branches ou à quelque haie. D'entres fois, et c'est le cas le plus commun, elle s'enfonce dens to terrenia day se tormo en biografia

vieux Arbres, se construit aussi une coqua d'une soie grossière et imperméable à l'humidité; elle reste ainsi à l'état de larve une partie de la saison rigoureuse, se métamorphose en nymphe à l'approche du printemps ou de l'été, et ne tarde pas ensuite à devenir Insecte parfait.

Les espèces propres à ce genre sont assez nombreuses; Olivier (loc. cit.) en décrit seize; mais ce nombre est porté au -delà de trente dans la Monographie des Tenthrédines de Pel~ letier de Saint-Fargeau. Parmi efles nous citerons, à cause de la synonymie : le Cimbex fémoral, Cimb. femorata, Oliv., ou le Tenthredo femorata de Linné, qui est le même que le Frelon noir à échancrure de Geoffroy ( Hist. des Ins. T. 11, p. 263, 3 ): On trouve cette espèce dans toute l'Europe; sa larve se nourrit indistinctement des feuilles de l'Aufne et du Saule. C'est principalement à elleque se rapportent les habitudes singulières dont il a été question plus,

Le Cimbex du Saule, Cimb. Amerina, ou la Clavellaria Amerina de Leach, on bien encore la Mouche à scid, Frelon rousse de Degder (Mém. sur les Ins. T. 11, p. 948, et pl. 33, fig. 17-23).

V:, pour les autres espèces, Olivier (loc. cit.), Jurine (loc. cit.) et Pelletier de Saint-Fargeau (Monogr. Tenthredinetarum Symonymia extricata, p. 26). (AUD.)

\* CIMBRARERA. BOT. PHAN. (Jacquin.) Syn. espagnol en Aménique d'Eugenia carthaginensis. (R.)

Gade. F. ce mot. (8.)

CIME, BOT. PHAN. V. CYME.

\* GIMENT. oxor. On appelle ainsi tout melange ou combinaison servant à unir les masses entre elles et à intercepter le passage des matières gazeuses ou liquides. Il en est de maturel, celui qui unit les parties des brèches et de certains agglomérats, et d'artificiel dont l'Homme a trouvé l'idée dans les rochers. (DR. S.)

CIMEX. Ins. Ce nom latin'; qui signifie Punaise; formait, dans la méthodé de Linné, de Geoffroy et de Scopoli, un très-grand genre qui conrespond à la famille des Géocorises de Latreille. Ce genre a été considérablementsubdivisé. V. Punaise. (AUD.)

CIMICAIRE. Cimicifuga. BOT. PHAN. Launé ( Amænitates Acad., vol. v11, L. 6, f. 1) a séparé du genre Actœa les espèces qui présentent plusieurs ovaires déhiscens par leur angle interne, et en a constitué le genre Cimicifuga. Ce changement a été adopté par Lamarck (Encycl. meth.), Gaertner, Willdenow, etc. Mais, d'après les observations de feu le professeur Richard, dans la Flore de Michaux, De Candolle (Syst. Veget. Nat. T. 1; p. 283) est revenu au premier sentiment de Linné qui d'abord n'avait pas séparé les Cimicifuga des Actæa; il se fonde principalement sur ce que les Actœa racemosa et japonica ont un seul ovaire en tout parfaitement semblable à ceux des Cimicifuga, de sorte qu'il ne serait pas plus conséquent d'éloigner ces Plantes qu'il ne l'aurait été de séparer le Delphinium Consolida où l'ovaire est simple, des autres Delphinium où il est multiple.

Le genre Cimicifuga de Linné ne forme donc plus qu'une section dans les Aotasa. Elle comprend quatre espèces, dont trois sont indigènes de l'Amerique septentrionale et une habite aussi le nord de l'Europe et la Sibérie orientale. Cette dernière est l'Actera Cimicifuga, D. C., ou Cimioifuga fætida, L., que son odeur insupportable fait employer avec succès en Sibérie pour chasser les Punaises. Sous le nom de Cimicifuga americana, est décrite, dans la Flore de l'Amérique du nord de Michaux, une belle Plante des montagnes de la Caroline, nommée *Actœa podocarpa* par De Candolle, et figurée dans le premier volume, tab. 66, des Icones selectes de Benjamin Delessert. (G..N.)

CIMICIDES. Cimicides. INS. Famille de l'ordre des Hémiptères, secton des Hétéroptères, établie par Latreille (Gener. Crast et Ins. et Consid génér., p. 251) aux dépens du grant genre Cimex de Linné, et présentan pour caractères : antennes découver tes ou apparentes, insérées devant le yeux; bec'n'ayant que trois ou deu articles distincts et apparens, à par tir de l'extrémité de la saillie recevan le labre; labre court, point ou pe prolongé au-delà du museau ou d l'origine de la partie saillante du bec tarses du plus grand nombre ayan le premier ou les deux premiers articles très-courts.

La famille des Cimicides corre pond (Règn. An. de Cuv.) à la secon de division de la famille des Géocor ses. V. ce mot.

CIMICIOTTUM. BOT. PHAN. (Co salpin.) Syn. de Ballota nigra. P BALLOTE. (B.

CIMINALIS. BOT. PHAN. Genre formé par Adanson et renouvelé par Borckausen, aux dépens des Gentianes pour les espèces qui, telles qu'Acaulis, le Pneumonantie, etc. ont leurs anthères réunies.

CIMOLITHE, MIN. Espèce d'A gile. F. ce mot.

CINABRE. Cinabaris. MIN. Lesal ciens donnaient ce nom au suc de sang Dragon ou autres Végétaix doi les femmes se servaient pour embell leur teint. Il est exclusivement pass depuis dans la minéralogie où il designe le Sulfurede Mercure. V. Mercure.

CINÆDIA. MIN. V. CINÆDUS.

CINEDUS. Pois. Espèce du gen Labre. On croit que c'est ce Poisse mentionné par Pline qui rappor qu'on trouvait dans sa cervelle ui pierre appelée, par cette raison, on media. (B.

\* CINAMITE. MIN. V. KANNEL

CINARE ou CYNARE. Cinar BOT. PHAN. Ce genre de la famille d Synanthérées et de la Syngénésie ég le de Linné, est un des plus rema quables de la tribu des Cinarocéph les à laquelle il a donné son nom. C ai qui le premier a su décrire avec recision les genres, c'est-à-dire rouper et circonscrire les espèces ans lours limites paturelles, Tourelort ini a conservé le nom de Cinara, ous lequel Lobel et les anciens botaistes avaient fait connaître les prinipales espèces; Linné et ses disciples at autrement orthographie ce mot, jui a été rétabli par Jussieu et les boanistes nos contemporains, tel qu'il tait écrit autrelois. Ses caractères ont : involucre très-grand , renslé et entru, formé d'écailles imbriquées, harnues à la base, terminées supéieurement par une pointe épineuse; ous les fleurons réguliers et hermahrodites; réceptacle large, charnu tgarni de paillettes en forme de soies; ikènes couronnés de longues aigretles plumeuses.

Le feuillage des Cinares, vulgairenent nommés Artichauts et Cardons, st en rapport avec les dimensions giantesquesdes capitules de leurs fleurs it de leurs organes accessoires. De nême que ceux-ci, elles sont d'une (randeur prodigieuse, pinnatifides et pineuses, ce qui leur donne de la essemblance avec celles de l'Acanthe, i célèbres par l'imitation que les irchitectes en ont faite dans les orne-

nens des colonnes. Les espèces d'Artichauts sont peu 10mbreuses, surtout si, comme l'in-lique Jussieu dans le Genera Planarum, on en sépare le Cinara humiis, dont les fleurs sont radicales et les cailles de l'involucre inermes et ciiées sur leurs bords près du sommet, le même que dans plusieurs Centauees. Persoon n'en mentionne que unt, parmi lesquelles il en est même [uelques-unes présentées comme doueuses. Celles qui méritent toute notre · illention, tant à cause de leur utilité omme substances alimentaires, que arce qu'elles sont les types du genre . ont les suivantes :

L'ARTIGNAUT CARDON, Cinara 'arduncutus, L., a une tige qui s'élèle à plus d'un mètre; ses feuilles, trandes, vertes - blanchâtres en desius, cotonneuses en dessous, sont décorrentes, pinnatifides, à lobes étroits et formant des ailes sur le pétiole où elles sont hérissées de fortes épines; il porte des fleurs d'un bleu violet, grandes et terminales, entourées d'un involucre composé de folioles lancéo→ lées, très-larges à la base et terminées par une pointe qui dégénère en épine. L'Artichaut Cardon croît naturellementen France, près de Montpellier; c'est cette Plante à l'état sauvage qué Lamarck (Dictionn. encycl.) nomme Cinara sylvestris. Cultivée dans les jardins, ses formes se modifient, et elle devient une variété que les auteurs ont fait connaître sous le nom de Cnara Cardunculus hortensis. On en mange les pétioles et les côtes longitudinales après les avoir fait étioler, soit en les enveloppant de paille, soit en les couvrant de terre, soit enfin en les liant ensemble comme les feuilles de Chicorée Endive. Ce mode de culture leur fait acquérir une saveur plus douce et une consistance moius coriace; alors on donne à la Plante les noms de Carde et de Cardon d'Espagne.

lymus, L., pourrait n'être considéré. selon De Candolle, que comme une variété de la précédente espèce, si l'on s'en rapportait à l'expérience de J. Bauhin, qui a fait naître des pieds de Cardon par des sentis de graines d'Artichaut. L'auteur de la Flore Francaise ajoute que l'absence de cettePlante à l'état sauvage confirme assez une pareille opinion. La culture de chacune de ces deux Cinarocéphales étant essentiellement différente, puisque l'une a pour but de développer considérablement les organes de la végétation, et que par l'autre on se propose de faire porter l'accroissement sur les fleurs, il pourrait se faire que l'identité d'espèce nous fût masquée per cette seule cause. Il n'y a point en effet de caractères bien tranchés qui puissent les distinguer ; l'Artichaut commun est moins épineux dans toutes

ses parties, et ses feuilles sont proips dé-

coupées. Cependant plusieurs auteurs

lui assignent pour patrie, les contrées

L'ARTICHAUT COMMUN, Cinara Sco-

mévidiennées de l'Europe, l'Italie, le Portugal, etc., et dans l'aperçu de som Woyage au Brésil; Auguste de Samp-Hilaire nous a tout recemment appria que l'Artichaut, importe d'Europe a Monte-Video, y a tellement multiplie, qu'il infeste maintenant les environs de cette ville, surtout depuis que l'on a donné la chasse aux grands Animaux qui en faisaient leur pature. Tout le monde sait que c'est seulement le réceptacle des fleurs d'Artichaut que l'on mange, soit cru avec de l'huile et du vinaigre, soit cuit et préparé de diverses mamières. · (G..N.)

CINAROCEPHALES. Cinaroce—
pholos. Bot. Phan. La famille appelée ainsi par Jussieu, et qui correspandaux Flosculeuses de Tournefort,
est plus généralement connue aujourd'hui sous le nom de Carduacées. V.
chant.

Lenet.) Espèce du genre Protea. V.

-im HNOAMPALON. BUT. PHAN. (Scafiger.) Même chose que Chinka-pâletés: Pr. ce mot. (2.)

CINCHONA. BOT. PHAN. V. QUIN-QUINA.

CINCINNALIS. BOT. CRYPT. (Fougeres.) Desvaux a repris ce nom déjà employé par Gleditsh, pour désigner le genre de Fougeres nomme Notto-tenapar R. Brown. Comme ce dernier nom est généralement adopté, et qui le genre de Gleditsh, quoique plus ancient, était vaguement indiqué et marait été conservé par aucun auteur postérieur, nous renverrous au mot Notholena; Desvaux a décrit, sous le nom de Cincinnalis (Berl. Mag., 1811, p. 314), douze estative de ce genre; dont plus eurs souvelles. P. Norholena. (An. E.)

CINCINPOTOLA. ols. Syn. toscen de la Mésauge charbonnière, Parus, major, L. P. Mesange. (98.2.).

CINCIR ROUS. TOTE: North walkan'te

donné à l'Ile-de-France au Cirrhit tacheté. V. CIRRITHE. (B.)

\* CINCLE. Cinclust 018: Genred l'ordre des Insectivores. Caractères bec médiocre, droit, comprimé, tran chant etarrondi vers l'extremité; man dibule supérieure élevée avec la point recourbée sur l'inférieure; narine placées à la base du bec'et sur le côtés, dans une fente longitudinale recouvertes par une membrane; têt petite, étroite au sommetravec le fron allongo et venant aboutir: aux nari nest quatra doigis, trois en avant l'intérieur plus grand que les latérau que sont égaux, etabudé à l'extérieu vers la hasenium entué par derrière libre; tarseplus long que le doigt in termédiaire : première rémige très courte, les troisième et martrième k

plus longues. Les Cracles que certains auteurs on associés à différens genres d'Echas siers, que d'autres ont placés parmi le Merles, ont été particulièrement étu dies par Bechstein, quileur a tronvéde oaracières assez par ticuliers pour con: tituer un genre qui fut ensuite adopt par Cuvier et Temminck. Sans pouvoi être spécialement qualifiés d'Oiseau aquatiques, les Cincles ne se plaisen bien que sur les bords des ruisseaux c'est là qu'ils cherchent leur pature consistant dans les petits Ansecte aquatiques qui (se) trauventi partion liérement sur le gravien des soutos vives on dans le litsur lequel roules des filets d'enu courantes d'esa n'es pas pour eux un obstacle à la que mutit de ces petites proies; l'Oiseau y entre s'en luisse même submedger sans pa raître nullement changer sa conte namper on a observé que septement ne faisaità l'instant même quedoploye un peu les ailes, et qu'il les tenait dan cette position pendant tout le temp qu'il restait sous l'eau : or, comm l'on sait que les ailes enduites d'un matière huilense, sont alors impermeables à l'air comme à l'eau, il es à présumer que le Cincle, établit pa d'air sous la partie concre de chaque aile, et que c'est dans des réseroirs qu'il puise de quoi alimenter la, espiration. Le Cincle vit solitaire et chité dans les montagnes : il s'appace dans la saison des amours ; il conse cuitun nid formé et entièrement requirun nid formé et entièrement requirer de bries d'herbe et de moussentrelaces d'une manière admirables a femelle y pond de quatre à six cofs parfaitement blancs. Lorsque les etits sont en état de voler, chacun e sépare, et sans doute pour ne se sconnaître jamais.

CINCLE PLONGEUR, Cinclus aquacus, Bechst., Sturnus Cinclus, Gmel., · urdus Cinclus, L., Merle d'eau, Buff. i. enl. 852. Parties supérieures brucs, noirâtres, nuancées de cendré; orge, devant du cou et poitrine laucs; veutre roux; bec noisâtre; "15 gris. Longueur, sept pouces."La cinclle a les teintes plus pales, le ommet de la tête et la partie postéicure du cou d'un cendre foncé. Les cunes ont les plumes frangées de miratre, l'extremité des ailes et le mlieu du ventre blanchâtres, mais rec les plumes berdées de roussitre. in Lollande Lurope.

Cincus Passas, Cinctes Rallqsii, lem. Entierement d'un brun roucâtre très-foncé, semblable du reste, our la forme et la taille; au Cincle longeur. De Crimée. (DR. Z.)

CINCLIDIUM. BOT. CRYPT. (Mouss.) Ce genre découvert par Swartz ans les marais des environs d'Upsal cté établi par lui dans le Journal botanique de Schrader (1801) et dopte par la plupart des auteurs: est tres - voisin des Meesla, auxuelles Bridel l'avait d'abord reuni. est ainsi caractérisé : péristome unble; l'extérieur composé de seize nts libres, digues, recourbées en dans; l'intérieur formé par une conbrane convexe, fermée au som-🖽 t, présentant seize stries rayonnan--, et percée de seize trous opposés aux uts du péristome externe; les fleurs ont terminales et la coiffe se fend laralement.

La seule espèce connoc de ce genre, Cinclidium applique, Swariz (Schwargrichen, Suppl. 1, part 1, p. 86, tab. 67) découverie d'abord en Suède. a été retrouvée depuis dans quelques parties de l'Allemagne. Ou ne l'a pas observée en France, pi en Angleterre. Elle a le port des Regum liquiatum et cuspidatum, et, comme la plupart des Mousses qui croissent dans les marais, sa tige qui est droite et rameuse est enveloppée d'une sorte de bourralai-. neuse brune, qui cache en partie les feuilles. Celles-ci sont arroudies, entières, plus épaisses aur les bords', traversées par une nervure moyenne, qui forme une petite pointe au sorumet de la fquille. Les fleurs sont en disques terminaux et hermaphrodites, suivant le système d'Hedwig. Les capsules isoldes ou quelquefois au nombre de deux à l'extrémité de la même tige sont portées sur un long pédicelle rouge orange, recourbé au sommet. La capsule est pendante, oblongue et renslée, lisse; l'opercule est convexe, avec un leger mamelon au sommet; la coiffe presqu'égale à la capsule se fend lateralement.

Ce genre distère des Meesiu par son périsione interne formé d'une membrane entière et non de cils réunis simplement par des filamens latéraux, (AD. B.)

CINCLUS. ois. Nom applique per Aristote, Aldrovande, etc., à des potits Oiseaux de rivages, tels que le Tourne-Pierre, la Bécassine, les Bécasseaux, etc., restreint aujourd'hut comme générique au Merle d'eatit. P.: CINCLE. (DR.-Z.)

GINCO-CHAGOS. BOT. PBAN. Syn. portugais de *Tropæolum minus. V.* CAPUCINE. (8.).

CINDERS NATUREL. MIN. Brongniart rapporte ce nom à l'Anthracite trouvée dans les environs de Roame. (B.)

CINE ou LINE. BOT. PHAN. ( Dioscoride.) Syn. de Fragon. V. de mot. (E.)

CINERAIRE. Cineraria, BON, PHAN. Familie des Synanthérées, tribu des Corymbifères de Jussieu, Syngénésie superflue de Linné: Ce genre dtabli par ce dernier naturaliste faisait pertie du Jacobæa de Tournefort. La plupart des espèces de celui-ci constituant la section des Seneçons à tleurs radiées, il doit y avoir heancoup d'analogie entre les Cinéraires et cette section. On ne trouve en effet entre les deux genres d'autre différence bien prononcée que l'absence du calicule à la base de l'involucre chez les Cinéraires, et encore a-t-on placé parmi celles-ci des Plantes qui étaient mupies de deux ou trois écailles, organisation qui se rapproche beaucoup de celle d'un calicule ou d'une rangée isopérimétrique de folioles. Quoi qu'il en soit, voici les caractères du genre Cineraria: involucre composé de plusieurs folioles égales et disposees sur un même rang, sou lées à leur partie inférieure; réceptacle nu; calathides radices; les fleurons du disque tubuleux et hermaphrodites; coux de la circonférence ligulés, femelles et fertiles; anthères nues à la base; aigrettes poilues, simples et sessiles.

Les Cinéraires dont il faut retrancher toutes les espèces sans rayons, telles que, par exemple, la première section de ce geure établie dans le Synopsis de Persoon, qui constituait le genre Doria de Thunberg, les Cinéraires sont des Plantes répandues par toute la terre, néanmoins plus abondantes dans les climats tropiques, ainsi qu'on l'observe sur la plus grande partie des Synanthérées. Un grand nombre d'entre elles sont des Plantes herbacees; quelques-unes ont des tiges ligneuses, et sont ainsi des sous-Arbrisseaux dont les feuilles opposées ou alternes affectent une grande variété de formes. On en cultive plusieurs dans les jardins comme Plantes d'ornement. De ce nombre sont les Cineraria aurita et amelloides, L.; mais cette dernière espèce, d'après les indications du Genera Plantarum de Jussieu, a été séparée des Cinéraires par Cassini qui en a fait le type de son genre Agathæa. V. ce mol.

· Huit espèces de Cinéraires sont in-

digènes de la Erance; une seule croi naturellement aux environs de la 🖙 pitale, dans la forêt de Montmoreuc Cette Plante qui fleurit au mois di mai est la Cinéraire des Champs Cineraria campestris, Retz. Dans plu sieurs Flores des environs de Paris on l'a confondue avec la Cinerain integrifolia, qui est une Plante de Alpes et des Pyrénées, et dont elle diffère beaucoup. Sa tige droite, sin ple et cannelée, s'élève à cinq décimètres; elle porte des seuilles entiè res, sessiles, lancéolées, pointues ( couvertes d'un duvet cotonneux. A bas de la tige est une touffe de feuille radicales pétiolées, ovales et crene lées. Les fleurs d'un beau jaune dou sont disposées en corymbe.

Les autres Cinéraires françaises, l'exception de la Cineraria maritime L., dont nous donnerons plus hi une courte description, habitent le Alpes et les pâturages élevés des parmontueux de l'intérieur. La plus het et la plus rare est la Cinérali ORANGÉE, Cineraria murantiaca, Autour des chalets des Hautes-Alpe on rencontre fréquemment la Cineraria ATRE A FEUILLES CORDÉES, Cineralitations de la Cinéralitation de la Cinéralitati

ria contifolia, L.

· La Cinéraire maritime, Cinti ria maritima, L.; a servi de type genre entier. Cette belle Plante couverte sur toutes ses parties d'i duvet cotonueux très-serré et si cot qu'elle a un aspect blanchatreet et dre. Sa tige d'un demi-mètre envir de hauteur est un peu ligneuse à base, cylindrique, branchue. E porte des feuilles pinnatifides, de les lobes sont obtus et terminés trois sinuosités. Les fleurs en corv bes d'une fort belle couleur jaune si à peu près hémisphériques, entour d'un involucre cotonneux; le rayons sont notablement plus grai que ceux des autres Cinéraires. abonde sur les rochers exposés au leil dans les départemens paignés la Méditerranée. On ne la cui guère que dens les jardins de be nique, et cependant la heauté de c Plante mériterait qu'on en ornai arteres on sa culture ne serait pas

\*CINERAS. MOLL. C'est un genre 'Anatife membraneuse dont les caactères sont : Animal semblable à elui des Cirrhopodes, enveloppé par n manteau pédonculé, se terminant raduellement en massue, sans apendices auriformes, et dans les paois duquel se developpent cinq peites pièces calcaires. Leach, dans le upplément à l'Encyclopédie d'Edimourg, propose de le séparer du geneOtion du professeur Ocken, dans leuel cet auteur l'a confondu; il en connit trois espèces dont l'une est figurée lans l'ouvrage cité plus haut, sous le iom de Cineras à bandes, Cineras illatus. (G.)

\* CINERIDES. Cineridea. MOLL. Nom d'une famille établie par Leach lans la classe des Mollusques cirrhoodes, comprenant les Anatifes memtraneuses, et correspondant au genre
tion d'Ocken. Cette famille apparient, dans la nouvelle classification lu zoologiste anglais, à la famille les Campylosomates, et ses caractères out: d'avoir des pièces calcaires fort etites, et le corps assez comprimé uperieurement. Elle comprend les ceures Otion et Gimeras. F. ces mets.

CINETE. Cinetus. INS. Genre de ordre des Hyménoptères, section les Térébrans, fondé par Jurine Ulass. des Hyménopt., p. 310; et ayant uivant lui pour caractères : une celule radiale, petite et pointue; point le cellule cubitale; mandibules légèrenent bidentées; antennes filiformes omposées de quinze anneaux dans es temelles, dont le premier long, et le quatorze dans les mâles avec le toisième arqué. Les Cinètes apparennent (Régn. Anim. de Cuv. T. II, p. 658) à la famille des Pupivoes et à la tribu des Oxyures; ils ont es antennes coudées, le prémier aricle étant fort long; ce qui les disingue des Codres et des Hélores. Ge Practère les rapproche au contraire

treille : mais ils different des premiers par leurs antennes filiformes, et des seconds par les nervares de leurs ailes. Jurine observe que la cellule radiale des Cinètes forme un petit triangle scalène, dont le sommet est tourné vers le bout de l'aile, et que la nervure qui le déssine se contourue dans le disque de l'aile, comme chez les Codres. Il fait remarquer aussi que le point de l'aile est à peine vistble , n'étant forme que par un léger renflement de la nervure. Le thorax des Cinètes n'est pas prolongé postérieurement, comme celui des Codres, et il est armé de deux petites épines. Leur ventre est un peu aplair, mais moins que celui des Belytes, et il est porté par un long pétiole sillouné en dessus, velu et quelquesois arque. Ce genre, établi sur l'inspection d'une semelle et de deux mâles, est composé de petites espèces très - négligées jusqu'à présent par les naturalistes. Juritte aurait pu les faire sortir de cet oubli, mais malheureusement il n'a décrit on figuré aucune espèce, et le genre Cinète, malgré les caractères détaillés que nous nous sommes fait un scrupule de transcrire 'exactement , reste encore très-incer-14 1.

\* CINGALLEGRE. ois. (Cetti.)
Syn. sarde de la Mésange bleue, Parus cæruleus, L. V. MÉSANGE. (DR. .Z.)

GINGLE. POIB. (Zingel.) Sousgenre de Sciènes. V. ce mot. (B.)

CINGULARIA. BOT., CRYPT. (Lemery.) Syn. polonais de Lycopode. (B.)

CINGULATA. MAM. (Illiger.) Syn. de Tatou. V. ce mot. (B.)

\* CINIANEL. INS. (Gaimard.) Syn. de Cigale, Cicada, L., à l'île de Guébé, dans l'archipel des Moluques. (G.)

CINIPS. INS. Pour Cynips. V. ce mot.

CINIPSERES, INS. F. GYNIPSERES.

aractère les rapproche au contraire CINNA. Bor. PHAN. Ce gehre, de les Belytes et des Diapréss de La- la famille des Graminées et de la Mo-

nandrie Digrapie de Linné, présente les caractères suivans : fleurs en panicules, composées; chaque fleur soutenue par un pédicelle, et renfermée dans une lépicène à deux valves inégales plus courtes que celles de la glume; celles-ci, du nombre de deux, dont l'infénieure plus grande, biside à son sommet et munie d'une soie courte dorsale, la supérieure entière; deux petites écailles à la base de l'ovaire, lancéulées, entières, glabres, ovales et resserrées au-dessous de leur milieu ; étamine solitaire ; style court bipartite; stigmates velus; caryonse non strié et libre.

L'unité d'étamine que l'on observe constamment dans le Cinna ainsi que dans quelques autres Graminées, est une de ces aberrations qui ont le plus contrarié Linné pour l'arrangement des genres selen son système sexuel. Il était tellement frappé des rapports naturels qui lient toutes les Giaminées entr'elles, qu'il lui répugnait d'en disséminer les genres dans les diverses classes de saméthode. Ainsi, quoique plusieurs Agrostis, Festuca, etc., enssent un nombre anomal d'étamines, il a préféré les laisser avec les autres dans la Triandrie; mais lorsque tout le genre présentait constamment de nombre anomal, il lui a bien été nocessaire de l'éloigner et de le placer ou le nombre l'indi-quait. C'est ce qu'il a fait ici pour le Cinna, c'est ce qu'il a encore fait pour l'Oryza; l'Anthonanthum, le Pharus ; elc.

Le mot de Cinna ou Kinna était employé par Dioscoride pour désigner une Graminée dont il n'est pas facile de donner la synonymie. Linné l'a appliqué au genre qui nous occupe, et qu'Adanton , de son côté , a nomme Abola, la se compose d'une espèce, le Cinna arundinacea, L. digene du Canada. On y a joint l'Agrostis mexicana de Willdenow.

(G..N.) CINNABARIS: BOT. PHAN. (Dioscoride.) Peut-être la Garance. V. CI-, (B.)

CINNAMQLOGUS, CINNANO-

MUS ou CINNAMOGLUS. ozs. Da les anciens, ces noms désignent Oiscau qu'il est difficile de reconn tre malgre ce qu'en ont dit Gesner Aldrovande.

CINNAMOME. Cinnamomum. Be PHAN. Ancien nom de divers La riers de l'Inde, devenu spécifiq pour désigner le Cannelier. V. mot.

CINNAMON. 018. Espèce du gen Grimpeur ou Certhia Cinnamone Gmel., qui n'est probablement p le Cinnamomus des anciens, malg le rapport des noms. F. CINNAHOL

\* CINNAMUM. BOT. PHAN. Ava même l'époque où vivait Pline, parfum qui venait du pays des Tre glodites ou d'Ethiopie était célèbi sous ce nom chez les anciens. On a sait s'il était le produit de quelque e pèce du genre Amyris ou du Canné lier dont il est difficile de supposi que les Ethiopiens aient eu connais sance, et qui s'appelle encore Cinna mome.On nommait aussi 'Caryopo l'Arbre dui produisait le Cimamui ou Cinnamon:

CINNANA. ors. Syn. arabe d Cygne, Anus Cycnus. V. CANARD.

(DR .. Z. ) CINNYRIS. ors. Nom gree d'ul petit Oiseau inconnu, et que Cuvic a applique à une division de sol genre Soui-Manga.

CINOGLOSSE. BOT. PHAN. POU

Gynoglosse. V. ce mot.

CINOIRAS. BOT. PHAN. Diver ouvrages d'Histoire Laturelle don nent ce nom, qu'ils écrivent auss Cenoira, Cinoura, Senouira et Sei noura, pour synonyme portugais de Carotte.

\*CINTE. BOT. PHAN. (Commerson.) Syn. de Rhammus oircumcissus, c5 (B.)

pèce de Nerprun.

CIOCOQUE. Chiococca. BOT. PHAN V. CHIOCOQUE.

. \* CIOJA. 013. Syn. piemontais du CHOQUARD, Corvus Pyrrhocoras, L V. PYRRHOCORAX.

.\* CION. ois. Syn. atalian du Mau-

is, Turdus idiocus, L. W. Mebra. (DR..Z.)

CIONE. Cianus. Ins. Genre de ordre des Coléoptères, section des ctiamères, fondé par Clairville (Enmol. helvétique) aux dépens des haransons. Il appartient (Regn. nim. de Cuv. ) à la famille des Rhinhophores ou Porte-Becs, et a pour rractères : anteunes insérées près du ilieu d'une trompe ordinairement ngue et menue, coudées, de dix rticles, et dont les quatre derniers n massue; cuisses postérieures inropres au saut. Les Insectes apparnant à ce genre ont le corps tresourt, presque globuleux, avec la ompe lougue et courbée. Ils vivent, insi que leurs larves, sur les Scrohulaires et les Verbascum. L'espèce i plus commune et servant de type, st le Cione de la Scrophulaire, C. erophulariæ on le Rhynchænus Scroiularia de Fabricius (Syst. Eleuth.) ui, suivant Letreille, a décrit sous : uom d**e Rhynch. Verbas**ci(loc. cit.) ne variété de la même espèce; c'est ncore le Charanson à losange de la crophulaire de Geoffroy (Hist. des us. T. 1, p., a96). V. Dejean (Catal. es Coléopt, p. 85) qui en anentionne it espèces. (AUD.)

\* CIONIUM, Bor. CRYPT. (Lycoerdacées.) Ce genre, établi par Link
lans sa première dissertation sur les
liampignous (Berl. Mag. ; 1809, p.
3, a été réuni depuis par lui aux
Didymium. V. ce mot. Il était ainsi
gractérisé: peridium globuleux ou
trégulier, simple, membraneux,
ouvrant supérieurement, et se démisant presque entièrement sous
amed'écailles; filamens insérés vers
a base; colomelle renferinée dans le
eridium; sporules agglomérées.

Link rapporte à ce genre les espèes suivantes: Didymium complanaim, farinaceum et tigrinum de
intrader. Le Physarum farinaceum
Albertini et Schweimita ne doit pas
itre canfonda agea l'espèce du même
um que nous venons de citer : c'est
in véritable Physarum dépourva de
councile. Deux espèces nouvelles

de ce gentu sub été purhitmient figurées par Dittmur dans la Flore d'allemagne de Sturm sous les nous de Cionium Iridis ; Dittmur, Franç. Germ. fast. 1; tily: Cionium saunhopus, Dittmur (éog. cits), fast. 5; t. 43). Ces deux espèces nous purnissent extrémement voisnes, et ne sont très-probablement que des variétés l'une de l'autre. ((AD. X.)

CIOTA ET CIOUTA, BOT. PHAN.

Variété de Raisin.

\* CIOTOLONE. BOT. CRYPT. Syn. de Peziza capsularis aux environs de Florence, si tant est que le vulgaire ait distingué cette espèce de ses congénères.

\* CIOTTOLARA. BOD. CRYPT. (Lichens.) On présume que le Lichens désigné sous ce nom et comme une Mousse dans Imperato, est le Phycia ciliaris, qui, au temps de ce botaniste, était employé dans la parfumerie pour donner du corps aux poudres de senteur. (B.)

CIOUC. 018. Syn. piemontois du Scops, Strix Scops, L. V. Chouerus. (DR.Z.)

CIPA, CIPE, CIPEII. nor. PHASE, Evidemment dérivés du latin Cepa. Noms de l'Oignon dans les langues d'origine saxonne, telles que l'anglais et le frison.

(B.)

\* CIPARISOFIQUE. Ciparisoficus.

BOT. CRYPT. (Donati.) Syn. présumé
des Fucus discors ou sedoides, avec lesquels les pécheurs de Naples environment le Poisson pour le conserver. (8.)

\* CIPERINA. 018. Syn. italien du Cochevis, Alauda crustata, L. F. ALOUETTE. (DR. Z.)

CIPIPA. BOT. THAN: Aublet die qu'on appelle ainsi la édoule amylat-cée qu'on retire de la raoine de Manioc, et à laquelle on donnel également le nom de Tapiata. V. MANIOC et Tapiata. V. MANIOC et Tapiata.

CIPO DE COBRA moni imman; Même chose que Campula risti col mot.

CIPOLIN. MIN. Ku Mannari Garo-

un veritable Physacrum de pourva de GIPOLLA, GIPOLLETTA-mr Clacolumelle, Deux espèges nouvelles POLLANO. non man. da Ciboute dens les langues méridiorales, d'oùl'on nomme Cépolla canina (Ciboule de Chien) l'Hy acinthus comosus dans quelques cautons de l'Italie. (E.)

CAPONEOU CIPONIME. Ciponima. BOT .: PHAN .: Aublet a décrit sous ce nem & Plantes de la Guinne, 1er vol., P. 1567 et t. 1 226) up genre qui appartient à la Polyandrie Monogynie de Linné, et qui a pour caractères : un calice monosépale, velu, à cinq dents; une corolle hypogyne, monopétale, tubuleuse, à limbe étalé, divisé en cinq lobes oblongs et concaves; des étamines en nombre indéfini (trente et plus) insérées sur l'entrée du tube de la corolle et disposées sur deux rangs, à filets inégaux légèrement réunis à leur base, et à anthères arrondies. L'ovaire est libre et surmonte d'un style velu que termine un stigmate capité. Il lui succède une baie noire pisiforme, saillante hors du calice persistant, renfermant un noyau dur et ligneux à cinq loges et à cinq graines selon Jussieu, à quatre loges d'après Aublet. Chaque loge contient plusieurs graines, dont une seule subsiste; leur embryon filiforme, à radicule très-longue, est renfermé dans le centre d'un albumen charnu, d'après l'observation du professeur Richard père, faite à Cayenne sur la Plante vivante. On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, le Ciponima guianensis, Aublet, Arbre dont le tronc, couvert d'une écorce grise et composé d'un bois blanc assez compacte, s'élève à environ deux mètres et demi. Les branches qui naissent au sommet se partagent en rameaux nombreux, velus, alternes et divariqués: Les jeunes feuilles sont velues; plus tard elles devienment lisses, vertes , ovales , mucronées et alternes sur les rameaux; dans les aisselles de ces feuilles, les fleurs naissent par bouquets garnis à leur base de quatre ou cinq petites écailles bordées de

Ce genre a été placé par Jussieu dans la deuxième section de la famille des Plaqueminiers ou Ébénacées; mais cet illustre botaniste a en même temps indiqué les rapports cette seconde section offre avec familles polypétales très-éloigné comme par exemple les Méliac Deson côté, Lamarck (Encycl. i thod.) lui a trouvé de l'affinité a le genre Térnstroemia. Il l'a réuni suite au genre Symplocos (Illut. 255); mais cette association ne range en rien les rapports que ni recherchons en ce moment, puise le Symplocos faisait comme lui pai de la famille des Ébénacées.

Dans un travail subséquent (Ai du Mus. d'Hist. Nat. vol. v, p. 42) Jussieu croit que la seconde sect des Ébénacées doit former une no velle famille qui a du rapport savec les Myrtacées à feuilles alte nes, soit avec la dernière section despéridées, mais dont elle se d

tingue facilement.

Le professeur Richard père av formé, en réunissant le Ciponima, Symplocos, le Styrax et l'Halesi une petite famille à laquelle il dei nait le nom de Styracinées et qui Kunth a adoptée dans son grand o vrage sur les Plantes équinoxial d'Amérique. Ce savant botaniste réi nit au Symplocos, le Ciponima, ain que les genres Hopea, L., et Alstoni de Mutis. V. Symploque. (c. N. \* CIPPER. ors. (Buffon.) Syn. its

lien de Mauvis, Turdus idiacus. (B.)
CIPRE. BOT. PHAN. (Duhamel.
Pin indéterminé du Canada, qui n'es
peut-être qu'une variété du Pinu
Tæda. On donne ce nom au cône dl
Cyprès daus le Midi. (B.)

CIPRÈS. BOT. PHAN. Pour Cypres

CIPRESSENMOS. BOT. CRYPT. Synteuton de Lycopode des Alpes. (8.)

CIPSELUS. OIS. V. CYPSELUS. CIPULAZZA. POIS. Syn. maltau de Scorpène. (B.)

CIPURE. Cipura. BOT. PHAN Genre de la famille des Iridées et de la Triandrie Monogynie de Linné, fondé par Aublet qui lui donne les caractères suivans : spathe membraneuse, eblongue et aigue, envelopant la fleur; perianthe tubuleux à la ase et adhérent à l'ovaire, divisé sudieurement en six parties, dont trois atérieures trois fois plus petites que extérieures avec lesquelles elles ant alternes; trois étamines à filets és-courts insérées sur le tube de la volle; style épaissi, charnu, trianulaire, terminé par un stigmate parigé en trois feuillets bleuâtres.

La Plante sur laquelle ce genre a té établi, fleurit au mois d'août, ms les savannes humides qui sont au tel de la montagne de Courou dans i Guiane. Elle a une tige herbacée, t sa racine est un bulbe charau, ouvert de plusieure tuniques comme elui du Safran. Aublet lui, a donné : nom de Cipure desi Marais, Cipura aludosa, et l'a figuré (Plantes de la mane, T. XIII.).

Le nom de Cipura a été changé, n ne saittrop pour quoi, par Schreeret Willdenow, en celmi de Ma-ca; les caractères que ces auteurs n ont donnés étant copies sur ceux lu Cipura d'Aublet. (G. N.)

ClQUE. BOT. PHAN. Nom de pays la Laurier yulgairement nommé

CIRCA-DAVETHA. BOT. PHAN.
Som que les Portugais de l'Inde donlent au Tali de Rhéede, F. ce mot.

CIRCAETE. OIS. (Vieillot.) Genre le la methode de Vieillot, qui a pour ype l'Aigle Jean-le-Blanc, Falco, allicus, L. P. AIGLE. (DR.Z.)

\*CIRCANEA. ors. Syn. présumé le la Soubuse (Busard Saint-Martin melle), Falco Pygargus, L. V. Faucos, division des Busards.

CIRCEE. Circea. BOT. PHAN. Famille des O'agraires, Diandrie Motogynie de Linné. Ce genre, fondé
par Tournefort et admis par tous les
auteurs qui l'ont suivi, est ainsi calactérisé: calice adhérent à l'ovaire, présentant un limbe court, caduc et diphylle; pétales et étamines
aussi au nombre de deux; stigmate
cmarginé; capsule pyriforme, hérissée de poils écailleux à deux loges

dispermes et indéhiscentes. Les Ciru céus sont des Plantes hérbacées, voisines du genre Lopezia de Cavanilles ; elles habitent les forêts et les lieux ombregés et montueux de l'hémisphère boréal. Les deux ou troisespèces connues jusqu'à présent se trouvent en Europe. La plus remarquable et la plus commune est la: Circée de Paris, Circes lutetisna, L., nommée ainsi parce que les premiers auteurs qui l'ont décrite, tels que Lobel et les Bauhins; l'ont rencontrée près de la capitale de la France. Cette Plante néanmoins abonde presque partout, et n'aurait par conséquent pas du recevoir pour nom spécifique celui d'une localité spéciale. Elle a une tige droite, rameuse supérieurement, et haute de cinq décimètres; ses feuilles sont opposées, petiolées, ovales, pointnes et à peine dentées sur leurs bords. Elle porteau sommet de la tige et des ramuscules de petites fleurs, tantôt hispaches, tantôt légèrement rouges, disposées en grappes simples et allongées. On la nomme vulgairement en France Herbe de Saint - Etjenne. Dans les Alpes on rencontre la Circée alpine, Circae alpina, L., qui diffère de la précédente, surtout par ses feuilles cordiformes et dentées. La Circée intermédiaire , *Circæa intermedia* , Persoon, est regardée par De Candolle comme une variété de celle-ci. Le nom de Circée qui rappelle celui de la plus fameuse enchanteresse de la mythologie, indique que cette Plante; était autrefois employée à des usages superstitieux. Elle est aussi vulgairement nommée Herbe aux Magiciennes. Les anciens botanistes l'appelaient également *Solanifolia* et *Ocy*--(G..N.) mastrum.

CIRCELLE. 018. Syn. vulgaire de Sarcelle. V. CANARD.

CIRCIA. 015. Syn. latin de la Sarcelle d'été, Anas Circia, L. V. CA-NARD. (DR. Z.)

\*CIRCINARIA. BOT. CRYPT. (Lichens.) Link et Achar ont, chacun de leur côté, constitué sous ce nom un genre dans la famille des Lichens. Celui du premier a pour type l'Urceotaria Hoffmanni-Ach., et présente pour caractères principaux nun conceptacle globuleux pellucide, et un thallus crusacé vésiculeux. Le groupe de Lichens institué par Acharius, est une division de son genre Parmé-LEE. V. ce mot. (AD. B.)

\*CIRCINE ou CIRCINAL. Circinalis. Bor, On dit des feuilles qu'elles sont circinées, circinales ou roulées en crosse, quand elles sont roulées sur elles-puèmes de haut en bas. Cette circonatannes observe dans toutes les Plantes de la famille des Fougères, et en forme un des caractères les plus tranchés. On trouve aussi des exemples de feuilles circinées dans les Prosera cées. (A. B.)

"CINCINOTRICHUM. BOT. CRYPT. (Macédinées.) Ce genre, fondé par Nées ('Syst. der Schw., pars 2, p. 18), ne renterme encore qu'une seule espèce de moisissure extrêmement petite, venant sur les feuilles sèches de Chênes. Il nous paraît très-voisin du genre Fusisporium du même auteur, avec lequel on doit peut-être le réunir. Il n'en diffère que par ses filamens plus solides, recourbés et entrecroisés. Nées l'a ainsi caractérisé: filamens décumbens, très-fins, recourbés et entrecroisés, opaques; sporules éparses, très-fugaces, fusiformes, transparentes.

Le Circinotrichum macutiforme forme sur les feuilles de Chênes tombées et à demi-pourries de petites taches d'un noir verdâtre. (AD. B.)

circonscription. Circumseriptio. Bor. En botanique on se sert
de cette expression pour exprimer
la figure ou la forme générale d'un
corps ou d'un organe. La circonscription d'une feuille, par exemple, est la ligne qui passe sur le
sommet de tous les points proéminens de son contour, abstraction faite
des sinus plus ou moins profonds que
les angles de cette feuille laissent entre eux. C'est ainsi que l'on dit de la

feuille du Chêne qu'élle est oboval en negligeant les smuosités que pa sente son bord.

(A. R.

CIRCOS, 018. Syn. grec du Busa Harpaye, Falco rufus, L. V. Falcon, division des Busards. (DR. Z

CIRCOS. ÉCHIN. Quelques or tographes out donné ce nom, par l quel Plineavait mentionud une pier impossible à reconnaître, à des poi tes eu épines d'Oursins fossiles lait en forme de Poires. On les regainen général ciriame appartenant à de espèces du genire Endaittes de li march.

CIRCULATION. zoor. On appe ainsi tout mouvement progressil it prime dans un système de vaissea circulaire bu non, à tout fluide pr venant, soit des produits de la dis-tion des Animaux, soit de la decon position de leurs tissus. Le mot Cl culation he suppose done pas que mouvement des fluides accomplis nécessairement une révolution con plète. On va voir aussi que les flu des ne restent pas identiques sur to les points des distances qu'ils parco rent. Ce sont ces transituations si bies par les fluides en mouveme qui ont fait distinguer plusieurs Ci culations. Cette distinction est pla sible dans les Mammifères et que ques Reptiles, pourvu qu'on l'appl que autrement qu'on ne l'a fait ju qu'ioi; mais, dans les Oiseaux Poissons et le reste des Animaux, il u a qu'une seule Circulation, eu égard soit à la nature des fluides, soit à continuité circulaire des vaisseaux. Dans les Manhaileres, le system

des vaisseaux circulationes est le plu compliqué. Il se composé de quat systèmes secondaires: l'ales vaisseau lactés ou chyleux, 2º les vaisseau lymphatiques, 3º les veines, 4º le artères. Les deux premiers systèmes considérés sous le rapport de l'origin et de la terminaison du cours de leur fluides, ont une projection rectilign et ne sont parcourus qu'une fois ples mêmes molécules. Les deux der niers, continus l'un à l'autre pa

leurs deux extrémités, forment réellement un seul système circulaire qu'un mouvement révolutif fait parcourir un nombre de fois indéterminé et mélessairement variable. per les fluides qui y sont contenus. Ce-mouvement revolutif constitue milionent et un iquement la Circulaion: carles molécules, parties d'un point donné, y reviennent nécessaiment par l'effet du mouvement impume aux fluides dont elles font parie. Or, ce qu'on appelait autrefois grade et petite Circulation n'était qu'une division idéale de ce mouvemut révolutif en deux arcs inégaux, l'un répondant au poumon , l'autre à tout le corps.

A l'exemple de Magendie qui va nous servir de guide dans cet artide, nous reconnaissons, eu égard à la différence des fluides et de leur origue, des vaisseaux où ces fluides cirulent, et des forces motricés qui le suiment, trois Circulations: celle du chyle, celle de la lymphe et celle

da sang.

## i. De la Circulation ou mouvement progressif du chyle.

Tout le long des surfaces intestinalo, naissent, par des orifices imperceplibles, des taisseaux très-nombreux et lis-déliés, transparens dès qu'on ral les reconnaître, communiquant iquemment entre eux, en formant ts iseaux à mailles assez fines, grosissat et diminuant de nombre, en reloignant de l'intestin, finissant par onstituer des troncs isolés, contigus in artères, et quelquefois projetés das les intervalles qui les séparent. le raisseaux parviennent ainsi aux findes mésentériques, petits corps kniculaires d'autant moins volumi-:au et plus nombreux qu'ils sont si-6 plus près de l'intestin, entre les nes du péritoine constituant les méraières. La structure de ces glandes sipu connue; elles reçoivent beaueu égard ikur volume, et sont douées d'une in vive sensibilité. Leur parendine, peu consistant, parait ré-

sulter de l'entrélacement des vaisseaux sanguins et chyleux qui y pénètrent dans un état de ténuité extrê-Tout ce que l'on sait de cet entrelacement, c'est qu'il n'empêche pas les injections poussées dans les uns comme dans les autres de traverser sacilement la glande. Il sort de ces glandes des vaisseaux plus gros que ceux qui y arrivent des intesfins, mais qui semblent de même structure. Ces vaisseaux, dirigés vers la colonne vertebrale , frequemment anastomosés et accolés aux artères et aux veines, se terminent tous au canal thorachique qui, étendu du bassin jusqu'à la ve*in*e sous-clavière, passe entre les pillers du diaphragme à côté de l'aorte. On y observe des valvules disposées de manière à s'opposer au mouvement rétrograde du fluide. Tous ces cananx sont formés de deux membranes dont l'extérieure semble fibreuse, et est douée d'une résistance bien disproportionnée à son épaisseur.

Quoi qu'il en soit du mécanisme par lequel le chyle passe de l'intestin dans les vaisseaux chyleux, il est certain que ce mécanisme continue encore d'agir après la mort , comme l'a observé Magendie. Une fois dans les vaisseaux chyleux, les causes de son mouvement progressif sont: 1º l'effet préparé de la cause qui l'a introdust dans les vaisseaux, aº la contractifité des parois qui tendent à revenir suillaxe des vaisseaux, 3° la pression des muscles abdominaux et du diaphragme, et celle des artères dilatés dans "leur diastole. On reconnaît l'effet de ces dernières causes en voyant le cours du chyle s'accélérer dans lo canal thorachique ouvert lors de l'expiration de l'Animal, ou lorsqu'on lui comprime le ventre avec la main. On voit en même temps que la vitesse du courant est bien moindre que celle du sang des veines. Magendie a observé que cette vitesse croît en proportion de la quantité de chyle qui se forme dans l'intestin pour un temps donné. Il a vu sur un Chien d'une taille ordinaire, durant une digestion de

matières animales prises à discrétion. l'incision du canal thorachique verser une demi-once de liquide en cinq minutes; or cet écoulement continue tant que dure la formation du chyle, c'est-à-dire pendant plusieurs heures: il entre donc six onces de chyle par heure dans le système veineux d'un Chien de moyenne taule.

La quantité de chyle et sa vitesse doivent donc croître en raison de la vitesse de la digestion et de la gran-

deur de l'Animal.

On ignore l'influence des glandes mésentériques sur le cours du chyle. Nous croyons inutile d'énoncer ici toutes les questions, toutes les suppositions que les physiologistes speculatifs ont accumulées au sujet de la Circulation du chyle. Néanmoins il paraît , d'après des expériences de Tiedmann et Gmelin, qu'au-delà des glandes mésentériques le chyle offre une couleur rougeâtre, se coagule entièrement, et laisse déposer un cruor d'un rouge écarlate, tandis qu'en-deçà il ne rougissait pas, ne se congelait pas, et ne laissait déposer qu'une petite pellicule jaunâtre.

Le canal thorachique est la seule route par laquelle le chyle pénètre dans les veines; mais ce canal s'y ou- vre souvent par plusieurs branches; ce qui explique comment des Animaux ont, pu survivre à la ligature du canal thorachique presume unique. Dupuytren a vu en effet que dans les Chevaux qui avaient survécu à cette expérience, le canal thorachique subissait une ou plusieurs divisions

au-dessus de la ligature.

Magendie a prouvéque les vaisseaux chylifères transportaient uniquement le chyle, et que les boissons et autres matières passaient directement par les veines.

## 2°. Du mouvement progressif de la lymphe.

Tout ce qu'on sait de l'origine des vaisseaux lymphatiques, c'est qu'ils naissent par des racines très-déliées dans l'épaisseur des membranes et du

tissu cellulaire, ainsi que dans le pa rencheme des organes ou on pe supposer qu'ils se continuent avec l extrémités des artères; car il arriv quelquelois qu'une impeditor polisse par une ai tère passe dans les lymp phi tiques de la partie où elle se distri bu Ces vaisseaux sont garnis de valvu les ou soupapes qui font obstacle a mouvement retrograde du courai de leurs fluides, comme pous Lavou déjà observé dans les vaisseaux chy leux dont ils ont aussi la structure Ils existent dans presque tous les oi ganes, excepté dans le système céré bro-spinal et ses enveloppes. On n'el a pu découvrir non plus dans l'œil n dans l'oreille interne.

Aux membres ces vaisseaux forment deux plans, l'un superficiel l'autre profond. Celui-ci règne surtout entre les muscles autour nerfs et des gros vaisseaux. Tous se dirigent vers la partie supérieure des membres, en diminuent de nombre. augmentant de volume, et s'eugagent dans les glandes axillaires et inguinales, avant de pénétrer, soit dans la poitrine, soit dans l'abdomen. Tous les vaisseaux lymphatiques du tronc et des membres aboutissent au canal thorachique; il n'y a que ceux de l'extérieur de la tête et du cou qui se terminent, chacun de leur côté, par un vaisseau essez voluminetax , dans la veine sous-clavière correspondante. Les glandes ou ganglions qui interceptent les vaisseaux lymphatiques sur leur longueur ont la même structure que les glandes mésentériques.

Avant la découverte des vaisseaux lymphatiques, on croyait que les veines étaient partout les organes de l'absorption. G. Hunter, l'un des ana tomistes qui a le plus découvert de ces vaisseaux, a surtout contribué i établir la doctrine que les lymphatiques étaient les organes de l'absorp tion; et cette doctrine a été admisi jusqu'à Magendie. Voici comment ce lui-ci en a démontré la fausseté : el d'abord, quant nun vaisseaunch y leur il a prouvé qu'aucume parcelle de arrati dan eka

organism to a openition pages ofo are with both from the first matières colorantes, odorantes ou vénéneuses, ne pouvait être retrouvée dans le canal thorachique des Animante à qui l'on avait fait avaler. de ces substances, tandis qu'elles existaient dans le sang ou même dans les fluides formés par le sang; que les poisons agissaient aussi bien quand le canal thorachique était liéque quand d no l'était pas ; qu'une anse d'intestin ne temant plus au corps que par me artère et une veine dont on avait meme, par surcroft de précaution, enevé la turique celluleuse, l'absorption d'un poison qu'on y avait introduit y était aussi rapide qu'à l'ordimire; que les matières colorantes injectées dans le péritoine ne passaient pas nou plus par les vaisseaux lymphatiques. Or , dejà l'on aurait pu en conclure que les vaisseaux lymphatiques ne sont pas les organes de l'absorption, puisque ce phénomène s'opère dans le système cérébro-spinal et les membranes où ces vaisseaux n'existent pas. Voici comment il a prouvé que les lymphatiques des membres n'étaient pas non plus les organes de l'absorption. Il a séparé sur un Chien, après des ligatures convenables sur les vaisseaux sanguins, la cuisse d'avec le corps, en ne les laissant communiquer que par l'artère et la veine crurale, dont il avait enlevé la tunique celluleuse pour que l'on ne pût croire, qu'il y subsis, tat le moindre vaisseau lymphatique. mort aussi vite que si la cuisse avait eté dans son intégrité. Il fit plus, il interrompit la continuité des parois artérielle et veineuse par un tube de verre substitué à un troncon d'arière di de veine qu'il avait coupé, et i empoisonnement se fit aussi promp→ ement que si toutes les communileur etal naturel.

tre la terminaison des artères et les racines des lymphatiques; et 3º la prompte et facile pénétration des substances colorantes et salines dans les vaisseaux lymphatiques, il semble très - probable là Magendie que la lymphe est une partie du sang. Il observe enfin que les vaisseaux lymphatiques sont loin de contemir toujours de la lymphe; que ceux de l'abdomen en contiennent plus souvent que les antres; qu'enfin le canal thorachique en contient constamment; qu'à mesure que l'abstintnce se prolonge chez un Chien, la lymphe devient de plus en plus rouge ; qu'après un jeûne de huit jours, elle a presque la couleur du sang, et qu'alors aussi elle est plus abondante ; qu'elle marche très-leutement dans ses vaisseaux; que si en le comprimant, on en a vidé un, il fautquelquefois plus d'une demi-heure avant qu'il se remplisse de nouveau, et que souvent il restevide; que néanmoins ces vaisseaux sout contractiles; que cette contractilité est cause qu'on les trouve presque toujours vides peu de temps après la mort. Cettecontractilité et les pressions qui-résultent de la contraction des muscles et du battement des artères, enfin un reste d'impulsion communiquée et par le cour et par l'élasticité des artères, puisque la communication de celles-ci avec les radicules lymphatiques est démontrée, telles nous ll a chsonce dans la pate quelques, paraissent être les causes de la pro-grains d'Upas-ticuté; l'Animal est gression de la lymphe. D'après le gression de la lymphe. D'après le petit nombre et le pen de certitude de nos connaissances sur l'origine et le cours de la lymphe, on peut juger quel degré de confiance est dû à ces théories médicales qui supposent que la lymphe est épaissie, obstruée, et qui opèrent en conséquence.

Et la lymphe et le chyle ne subissent donc pas un mouvement révolumentiffe avec le troncavaient étédans . tif. Parvenus dans la veine sous-clavière, ils se mêlent avec le sang qui Or, et considérant, 1º la nature de seul subit une véritable Circulation la lyttiphie qu' à la plus grande analogie breo le ang; 2° la communilogie breo le ang; 2° la communilant de leur pénétration dans le syscaudir que l'anatomie démontre entème veineur, ill'n'y a plus qu'un parma les fluides animaux. Des l'inst ratherina at an to the Merce of the least of the - ya ya 22 1 a . . .

seul fluide assujetti dans son cours à deux ordres de causes, les unes purement mécaniques et qui résultent de la construction même des canaux qu'il parcourt, les autres vitales et qui résultent des élaborations imprimées au sang dans les différens organes qu'il traverse. Ce n'est que des premières que nous allons traiter ici : pour les autres, ». NUTRITION et MÉCRÉTIONS.

Le système veineux naît dans tous les organes par des petits tuyaux extremement tenus lorsqu'ils deviennent sensibles, et formant de nombreux reseaux. Ces petits tuyaux vont en augmentant de volume et diminuant de nombre, dans un rapport tel que la capacité du système diminue d'autant plus que les tuyaux grossissent. Or, d'après ce principe que, lorsqu'un liquide coule à plein tuyan, la quantité de ce liquide qui dans un instant donné traverse les différentes sections du tuyau, doit être partout la même, et que lorsque le tuvau va en s'élargissant, la vitesse diminue, qu'elle s'accroît quand le tuyatr va en se rétrécissant, il suit que la vitesse da courant veineux croft d'autant plus que la distance à l'origine du système est plus grande, et commel'introduction du sang dans les veines se fait d'une manière certaine, il suit que le mouvement circulatoire serait très-uniforme, s'il n'y avait'd'autre cause du mouvement que la force qui détermine l'introduction du sang, et que celle qui résulte de la diminution d'espace dans les tuyaux parcouros: Voiciles causes auxiliaires de la Girculation veineuse:

1°. Les parois des veines sont trèspeu élastiques. Elles ne sont pas contractiles comme on l'avait cru; mais leur élasticité n'est pas assez grande pour qu'elles puisseut se vider, et ensuite il y en a dont les parois sont adhérentes, telles que celles des os, de la dure-mère, du testicule, etc. Il est évident que l'élasticité est d'autant plus grande que les parois sont plus grande que les parois sont plus grande que les parois sont plus l'extraction de l'organe; et le qu'il est tout-à-fait vide, ainsi qu'il est tout-à-fait vide.

plus grande que les veines sont ples superficielles.

2°. Les pressions exercées sur l veines par les diverses membrane les aponévroses et même par la pea par les muscles, lors de leurs contra tions; par l'ampliation de la poitrin lors de l'inspiration; par le batt ment même des artères collatérales et comme il y a presque toujou plus de la moitie des tuyaux veine dans lesquels le sang doit march contre sa propre pesanteur, quel q soit le mode de station des Animau les veines où cela doit avoir lieu so munies, de distance en distance, petites soupapes formées par le pli sement de la membrane interne, dont le plan est incliné en bas à pa tir de leur bord libre. Ces soupap se nomment valvules et résistent à gravité de la colonne de liquide s' perposée qu'elles empêchent de pre ser sur les colonnes inférieures.

D'après les nombreuses combine sons des deux ordres de causes va riables dont il vient d'être question on voit que la vitesse du cours d sang doit être fort inégale dans l différentes régions du corps; à qu il faut ajouter que des organes e tiers presque uniquement comp ses de veines, tels que la rate, corps caverneux et la glande ch roidienne des Poissons, etc., para sent calculés pour le plus grand 1 lentissement possible du sang. Qu qu'il en soit, le sang provenant tous les organes se rend par de grandes veines appelées Caves da l'oreillette du cœur pulmonaire ch tous les Animaux vertébrés ( Coeur). Les mouvemens de ce oreillette, dont les parois ont coi tamment chez tous les Animaux u épaisseur bien moindre que celle ventricule, sont inverses de ceux ventricule. Elle se dilate quand cel ci se resserre, et réciproquement comme cette dilatation est active se continue long-temps même ap l'extraction de l'organe, et le qu'il est tout-à-fait vide, sinsi d

CIR

és de toutes les classes, il suit que vide forméau moment de la dilatan doit être encore compté parmi ; causes auxiliaires du mouvement ogressif du sang. Si la dilatation s cavités du cœur est active, la intraction l'est à plus forte raison : issi ce double mouvement, dont impulsion est tout-à-fait indépenante et du liquide circulant et es chocs du voisinage, forme-tla cause initiale de la Circulaon. L'oreillette étant contractée, le ing n'y peut pénétrer, et comme on courant dans les veines est coninu, l'obstacle de l'oreillette fermée efait refluer plus ou moins loin dans es veines en surmontant leur élastiaté. En outre même que l'oreillette e contracte, une partie du sang qu'elle contient est projetée en arrière, et cette onde ittrograde et le reflux du sang qui arrive après la contraction déterminent, à des distauces variables, des ondulations que, dans l'Homme, on appelle pouls veineux. C'est dans les Mammisères plongeurs que ce pouls ou reflux veineux est porté au plus haut degré. Comme, pendant tout le temps que l'Animal est sous l'eau, le song ne peut passer par le poumon, et par conséquent par l'artère pulmonaire ou le ventricule correspondant, ou, du moins, comme il n'y en passe qu'une très-petite partie, le sang acculé à l'oreillette actuellement fermée, recule et refoule des ondes de liquide sur une distance rétrograde d'autant plus, grande que la respiration est en outre dans les Cétacés, pour suffire à ce resoulement, d'immenses réservoirs veineux tout le long de la cavité du canal vertébral. Ces canaux ou sinus veineux sont pleins d'anastomoses ¿ c'est à eux qu'est réservé l'excès d'amplitude du canal vertébral qui, dans tous ces Animaux, est loin de représenter une mesure proportionnelle du volume de la moelle épinière.

concentriquement le sang qui n'a que deux issues; la postérieure lui est fermée par l'abaissement de trois grandes soupapes appelees valvules triglochines : l'abaissement de ces soupapes est borné par des cordes tendineuses fixées d'une part à lettr sommet, et de l'autre à des piliers charmus, saillans du pourtour du ventricule; mais, en s'abaissant, tout le sang contenu dans l'espace conique, qu'interceptent les trois soupapes, est resoule dans l'oreillette a tout le sang qui se trouvait adossé, aux surfages ventriculaires des soupepes est alors chassé directement, on the fléchi par la surface de ces soupapes dans l'artère pulmonaire , en :snuisvant trois autres petites soupades (valvules sigmoïdes) qui servaicut d'adossement à la colonne sur laquelle réagissait l'élasticité de cette artère.

Outre qu'une partie du sang contenu an moment de la dilatation, ant dans l'oreillette, soit dans le ventrioule, reflue en arrière, tout l'ennédant de ce reflux n'est pas encore projeté en avant , presque jamais la cavité nu se vide entièrement; on voit donc que l'ondée projetée par le ventricule est assez petite. Il en résulte que chaque ondée sortente a subi. plusieurs fois la contraction de chaque cavité, et que le mélango de ses molécules a pu se faire diune manière ·biem.plus intime: Liest probable que les piliers charnus qui traversent le ventrioule contribuent surtout a ce mélange, à de battement du sang.

A l'instant où l'andée a été papietée plus long-temps suspendue. Il existe du ventrieule dans l'artère putmonaire l'élasticité des parois de ce vaisseau reagit vers l'am , et lle sang tend à s'echapper, soit vers le ventricule, soit vers le poumon. L'oruice cardiaque, étant très-large, donnexait passage à la plus grande partie sans l'abaissement des petites soupapes lemi-lunaires dites valvules sigmoides, .qui ; en chevanchant l'une sur l'autre, forment un obstacle complet au moindre reflux; et comme, tout te-A l'instant ou l'oreillette se dilale, nus qu'ils sont, les petits tuyaux qui le ventricule se contracte et presse terminent l'artère pulmonaire, ont une capacité bien inférieure à celle de cette artère, le sang, y trouvant plus d'espace, coule avec facilité. A la vitesse initiale imprimée par la contraction du ventricule, s'ajoute donc, pour faire passer le sang dans les veines pulmonaires à traveit les capillaires du pourson, l'élasticité des parois de l'artère. Ce mouvement initial s'affaiblit en s'éloignant de son point de départ : aussi ; lorsqu'on ouvre loin du cour une petite division de l'artère pulmonaire, le jet de sang est continue si l'ouverture est faite plus près et sur um plus gros vaisscau, le jet est saccade, et d'autant plus que la distance est moindre. Nous avertissens que la réaction des paroisactoriellesest parement physique, comme celle des veines, et n'a rien de vital ni de comparable à la contractilité musculaire. Tout ce que l'on a dit de l'action des capillaires du poumon est anssi conjectural que ce qu'on a dit de celle des capillaires généraux. Personne n'en a jamais rich vu. Nous n'en parlerons donc pas.

Le mécanisme du passage du sang des extrémités de l'artère nulmonaire jusquià i artère aorte, est le même que celui qui vient d'être exposé pour le sang veineux , depuis les origines des veines jusqu'à d'artère pulmonaire; seulement la vitesse du conrant est plus, grande dans les veines pulmonaires que dans les veines générales , parce que la distance parcourue par la viterse initiale est infiniment plus courte, et que les résistances sont beaucoup moindres. Le sung h'est pas non plus autant batth dans le ventricule sortique que dans le pulmonaire : aussi le premier manquet-il des piliers charnos qui traversent le second. L'excès d'épaisseur de ses parais, ainsi que l'élasticité hien supérieure des artères comparée à l'élasticité de l'artère pulmonaire, répondent aussi à la distance plus grande que le sang artériel doit parcourir.

On peut se faire une idée! de the force de pression avec laquelle l'élas-

ticité des artères chasse le sang 🗨 mettant à découvert une grosse a rtère sur un Animat vivant, et y se rant une ligature. L'impulsion 🗗 cœur est sinsi supprimée. Or, l'artè u finit pourtant par se vider tout-afait, et cela assez promptemen & c'est le mouvement du cœur qui me en jeu l'élasticité des artères; le cou 🖚 🏖 du sang est continu ; le mouvemer 1 du cœur est intermittent, et comma C le trajet des artères aux différens or ganes est infiniment varié pour 🛚 🗪 longueur et pour la direction; comm C la direction peut subir des courbures ou des flexions angulaires de tout 👄 grandeur, et qu'en couséquence 🗚 est impossible que tous les organes reçoivent du sang avec la même vitesse, et conséquemment en proportiona uniforme pour un temps donné, ils ensuit la réalisation, dans la mécanique animale, d'un problème d'hydraulique très-compliqué, savoir la distribution continue et très-variée, pour la quantité et la vitesse, d'un même fluide contenu dans un seul système de tuyaux dont les parties sont de capacité et de longueur trèsinégales, au moyen d'un seul agent d'impulsion alternative. Nous avons déjà cité un exemple remarquable de ces appareils de ralentissement de la vitesse du sang dans la glande choroidienne des Poissons; c'est un pelotonnement, un entrelacement extrêmement fin de terminaisons artérielles et d'origines veineuses., L'obset de ce mécanisme est, comme nous l'avons exposé ailleurs; de mettre une plus grande quantité de sang en contact avec la rétine, et en même temps d'en atténuer, autant que possible, le choc contre cette membrane. Il y en a un autre exemple dans la membrane pie-mère qui enveloppe toutes les surfaced du système cérébro-spinal de tous les Vertébrés et surtout des Mammifères, ct parmi ceux - ci, en particulier chez les Ruminans, dans le rete ad-*'mirabilo ( ré*seau admirable ) que forment les artères carotides et vertébrales à leur entrée dans le crâne

. . .

RUMINANS L'objet de cette als raviation si grande du courant sang crin, du au nombre presque infini de re-Lits filets presque capillaires, recourbés ou fléchis angulairement sur ੇਪੜ-mêmes dans toutes sortes de directions, et, de plus, anastomosés presque à chaque instant, de manière e que les vitesses s'usent en se rencontrant l'une contre l'autre; cet objet, disons nous est évidemment d'empecher le choc trop violent que des courans rectilignes et d'un plus gros calibre implimeraient à des organes - ussi delicats et aussi fragiles que les mombranes derveuses de l'œu et du

sa steme cerebro-spinal. Tel est le mécanisme de la Circulation dans les Mammifères où l'on Inturrait encore distinguerune Circu-lation veineuse particulière, savoir celle du sang qui revient de tous les organes digestifs, et qui se fait par les veines affluentes au tronc de. la veine-porte; au lieu que le sang de ce système parcoure des espaces progressivement rétrécis, il rentre, au-delà du tronc de la veine-porte proprement dite, dans des ramifications qui reproduisent celles qu'il avait dejà parcourues en-decà de ce trone. Le trone de la veine-porte ainsi place entre deux ordres de tuyaux ramines, et depourru d'agent d'impul-sion, réprésente assez bien dans les Mommileres le mécanisme de la Cir-culapon à l'érielle des Poissons : aussi la vitesse du courant est-elle moindre d'us le système de la veine-porte que dans fous les autres. Car ici le fluide passe d'un espace plus petit dans un espace plus grand, mais où les frot-temens et les résistances sont plus multipliés. Il paraît que ce rplentissement du cours du sang veincux intestinal a pour phiet le mélange plus . mtime de tous les matériaux que l'abmal en peu d'instans. Cette injection ne cause aucune gêne, si elle est poussée dans un tronc de la veine-porte.

Ello est aussi d'autant plus exempte d'incompéniées qu'es la pousse plus doucement dans de veine crurale. Quoi quill en sois, la Circulation de la maine-porte ne differe mécaniquement de celle des autres veines que par le ralentissement qui résulte de la multiplication des obstacles.

Dans LES OISEAUX , de même que dans les Poissous, il n'y a point de Circulation ni de la lymphe ni du chyle, ni même aucun vestige de systèmes chyleux et lymphatique. Les absorptions chyleuses et lymphatiques sont donc dans ces classes opérées par les extrémités veineuses : en qui était une raison de croire que l'absorption et la Girdulation de la lymphe me sont pas continuelles là of il existe des vaisseaux lymphatiques, et que toutes les absorptions intestinalesme se font pas par les vaisseaux chyleux là où ces fyaisseaux existent, puisque les fonctions dont ils sont supposes être les agens, uniques, neceptiont pas moins bien la ou cessugenbarexistent pas. . . • on Phan

DANS LES POISSONS SQUEOSSEUX, SOIL cartilagineux, il m'y a paside, cœur aortique; mais le cœur pulmonaire y est doué d'un excès de volume et de contractilité, bien supérieur à ce qui existe dans les Mammifères et les Oiseaux. En outre, l'électicité de l'artère branchiale ou pulmonaire, dont le jeu entretenu par l'action du cœur rend continue l'impulsion despuée par les contractions alternatives du cœur, acquiert un degré supérieur à ce qui existe dans tous les tissus que nous connaissons. Nous avons, ser des Baudroies et des Tétradons , longtemps après la mort, double toutes les dimensions du bulbe de l'artère branchiale, et comme cet appareil d'une pression si énergique est placé tout près des obstacles, la force ne son prion veineuse intestinale, y a insubit d'autres pertes que celles qui
troctilis; car l'injection de la bile résultent de l'insertion angulaire des
poussies prusquenent dans la veine
divisions du tonc branchial. Le sang
crurale d'un Chien fait périr l'Aniqui a traverse les branchies du Poisson a donc bien moins perdu de sa vitesse initiale que celui qui a traversé les poumons d'un Mammifère

ou d'un Oiseau : or, cette vitesse initiale est de beaucoup plus grande dans le Poisson. Cet exces de vitesse est employé à donner au song une impulsion capable de lui faire parcourir toutes les divisions de l'aorte. A la vérité, la projection rectiligne de ce vaisseau, tout le long du corps du Poisson, évite les ralentissemens; mais, comme nous l'observions à l'occasion de la veine-porte, le sinus de l'artère aorte des Poissons étant intermédiaire à deux systèmes de ramifications, l'espace que parcourt audela du sinus le sang qui vient des branchies, allant toujours en augmentant en même temps que les résistances à son cours, sa vitesse serait peutêtre insulfisante sans le supplement d'impulsion qu'il reçoit par la compression des branchies entre l'opercule et la surface de la grande clavicule. Cette compression qui agit sur l'origine et les premières divisions des veines branchiales est une cause d'impulsion dont il nous semble qu'on n'avalt pas tenu compte jusqu'ici. Ensin, dans les Poissons, les divers états d'amplitude de la vessie aérienne, et surtout les contractions des muscles abdominaux qui agissent librement sur les veines caves et sur l'aorte, puisque ces vaisseaux n'ont un canal osseux commun que derrière l'abdomen, dans ce qu'on nomme la queue, sont encore des causes accessoires de leur Circulation.

Dans Les Reptiles, il n'y a aussi qu'un seul cœur, mais il est à la fois aortique et pulmonaire. La veine pulmonaire et les veines caves qui rapportent le sang de tout le corps, s'ouvrent dans la même oreillette. Les deux sangs se melangent dans cette oreillelte et dans le ventricule dont la masse est à proportion bien moindre que dans les Poissons. Cuvier a fait voir que le degré d'énergie museulaire des Animaux de cette classe était en raison inverse de la quantité de sang veineux qui passait dans leur aorte pour un temps donné; et comme l'artère unique qui sort du cœur se divise en deux troncs, l'un pour le

poumon, l'autre pour l'aorte, pli l'aire de la section du tronc pulmé naire grandit, plus la quantité de res piration augmente, de sorte que rapport des aires de section des deu troncs de l'aorte peut servir de me sure à cette énergie. A quoi il fau ajouter que chez les Saurieus, l'o reillette et le ventricule sont divise par des cloisons dont l'effet est d diriger plus ou moins isolément le deux sortes de sang, chacun vers l tuyau transcardiaque torrespondant Dans ce cas aussi le tronc unique qu sort du cœur se divise plus près di ventricule, ou même si près qu'il v a pour ainsi dire, deux troncs qui er naissent.

Dans les Mollusques pulmoné ou branchifères, il n'y a aussi qu'ur cœur; mais il est aortique et imprime l'impulsion à tout le sang qui revien des branchies ou des poumons. Tous ces Animaux out des agens d'impulsion supplémentaire dans les contractions de leurs muscles, ou même dans les compressions qu'exerce le rapprochement des valves. Il n'y a que les Céphalopodes qui présentent un mécanisme particulier. Le cœur sortique n'y est pas adossé et adhérent au cœur branchial, et, de plus, il y a deux vrais cœurs branchiaux écartés l'un de l'autre, et dans l'intervalle desquels, mais un peu en avant, se trouve le cœur aortique. Il y a dopt reel-lement dans les Cephalopodes deux cercles arteriels et veinent, un pour chaque côte du corps: Le point de tangence de ces deux cercles est au cœur aortique (F. Cuvier, Mem. sur les Moll. cephal. pl. 2, 3 et 4).

Dans les Caustacés, le mécanisme est à peu près le même que chez les Mollusques non céphalopodes, par la position du cour entre les ramifications qui apportent le saug de l'organe respiratoire, et les ramifications qui le distribuent au corps.

DANS LES ARACHNEDES ET LES VERS, il n'y a plus de oœur sur aucun point de la longueur des veines ou des artères. Le mouvement progressif est alors beaucoup plus lent, et paraît

lépendre de la pression des origines : Circulation peut être prouvée, 1º apillaires sur les fluides absorbés; par less mouvemens de contraction out comme nous l'avone vu pour la : et de dilatation que presque tous lirculation du chyle dans les Mann-1 les Zoophytes, possèdent lorsqu'ils nifères.

Dans les insectes, il n'y a plus de uvaux ramifies dont les extremités eules dispensent les molécules nuritives aux organes. Tout le long du los de l'Animal règne un vaisseau usiforme, plein de liquide entretenu lans une oscillation continuelle, mais usceptible d'accélération et de ralenissement, par les contractions de ses arois, suivant l'axe, mais surtout uivant les diamètres du vaisseau. Ce aisseau paraît être le réservoir du luide nutritif qui n'y arrive peut-être ue par imbibition. L'oscillation coninuelle du fluide, à en juger d'après e qui se passe dans le cour des Aninaux vertébrés, a peut-être pour abct d'entretenir le mélange des molécules de fluide, et de s'opposer à leur récipitation. Marcol de Sèrres (Mém. in Muséum) a donné une descripion fort étendue du grand vaisseau lorsal des:Insectes , malgré laquelle n ne connaît pas encore bien les rages de ce vrisseau et du liquide u'il contient (V. Insecres et Nu-RITION).

Le sang est rouge dons tous les ertebrés, mais sa température est oin d'être uniforme dans toutes eurs classes. Il est rouge aussi dans plupart des Annelides, mais sa temera ture n'y est pas supérieure à celle u milieut dans lequel existe l'Animal, on plus que chés les Mollusques u il n'est jamais rouge, où il n'est as non plus blanc, mais d'un blanc assant su blematre, au verdatre, cer ... Mamarienes, Ossanur, Reputes, Rossons, Monlusques, Anellors, Respiration et Sano.

DAME LES ANIMAUX RAYONNÉS, n ne peut nier l'existence d'une irculation; cependant les fluides ne e bornent pas à aller du centre à a circonférence, ils reviennent au entre pour se porter de nouveau ans toutes les parties du corps. Cette s'agitent : des naturalistes célèbres. l'ont considérée comme le produit d'une sorte de respiration; 2º par l'existènce d'organés particuliers qui, ne sont ni tentaculeires, ni pro-pres à la digestion ou à la reproduction; 54 enfin, par la pécessité absolue de l'absorption de l'Oxigène, soit de l'Eau, soit de l'Air, qui ne peut provenir que de la décomposition de l'un de ces deux fluides; absorption indispensable à l'entretien de la vie, et qui exige un appareil d'organes particulier. Ainsi, il doit exister, dans les Animaux rayonnés, une Circulation dans les fluides que l'on ne peut comparer à celle des Animaux des classes supérieures, mais qui n'en existe pas moins, que la nature a chargée des mêmes fonctions, et que l'on pourrait nommer, à cause du voile qui en couvre les agens, fausse Circulation, Rseudo-Circulatio.

DANS LES HYDROPHYTES, Quelques auteurs ont nommé Circulation les mouvemens des fluides dans les Plantes terrestres; ces monvemens sont encore peu connus : il n'y en a que deux qui soient bien déterminés; celui de la sève ascendante, qui se répand également du centre à la eisconférence, et celui du cambium et des sucs propres, qui semble se diriger de haut en bas; les autres sont plus ou moins hypothetiques. Existet-il quelque chose d'analogue dans les Plantes marines? La réponse sera alfirmative pour les Fucacées, les Floridées et les Dictyotées, mais mon pour les Ulvacées, ni pour la plupart des Hydrophytes que Linné regardait comme des Conferves. Il ne faut qu'observer la position des fructifications, la végétation des seuilles ... et surtout celle des petites femilles qui poussent à l'extrémité des pervures d'une grande feuille que l'on coupe, pour se convraincre de l'existence d'un système yasculaire dans les

Plantes marines, et d'une soria de Circulation qui est à celle des Plantes, terrestres ce qu'est peut âire colle d'upi. Polype à celle d'un Mammilese, Cel qu'il y a de certain, c'est la pégessité. d'un mouvement particulier des fluire des, par une route determinée, pour expliquer les phénomènes que présertent les organes de la fractiontion et le développement des feuilles dans un grand nombre d'Hydrophy-(LAM .. X .)

CIRCUM-AXILLES (NERVULES). BOT. PHAN. Mirbel applique cette epithète aux vaisseaux du trophosperine, qu'il nomme Nervoles lorsqu'ils sont appliqués contre l'axe du fruit, et qu'ils s'en séparent à l'époque de la déhiscence. On en a des exemples dans l'Epilobe et l'Onagre." (A. H.)

CIRCURI. 018. Syn. sarde de la Avant que de parler des difficaille, Tetra Coturnix, L. F. Par dests sous lesquels cette produ CIRCURI. ois. Syn. sarde de la DRIX. (DR.,Z.)

CIRCUS, OIS. Nom latin donne par Cuvier à un sous-genre qui comprend les Busards. V. cette division au mot (DR..Z.) FAUCON:

GIRE ors. Nom donné à la membrane épaisse et charnue qui entoure la base du bec de certains Oiseaux et particulièrement des Accipitres.

CIRE. 2001. et BOT. Substance une flamme blanche et brillante immédiate fournie par les deux rem insolubilité dans l'Eau est abse gnes, et tellement repandue dans les d'Alcohol et l'Ether n'en dissolv parties des Végétaux, qu'on a comme chaud qu'une légère quantités S pendant long-temps qu'elle était seu-l'ritables dissolyans ne sont qu lement transportee par les organes Huiles fixes et volatiles. Traitée des Animaux pour être appropriée à la Soude et la Potassepple so sa leurs divers usages. En effet, la Cire se, c'est-à-dire qu'elle est tran des Plantes est, chimiquement par- mée en Margarates, de ces hases. lant identique avec celle des Abeil nard et Gay-Lussac qui l'ont ai les. Elle forme la principale partis sée (Recherches physico-chimiq constituante du pollen ou des globue ont déterminé ainsi sa composit les sécondateurs des anthères, las Carhone 81,784, Hydrogène 12, poussière glauque qui recouvre un Oxigene 5,544. La Cire pure, grand nombre de fruits, celle qui can solidité; paraît être formée en gi duit la surface supérieure des deuilles nertiende Bréssine voi de la ma de plusieurs Arbres, la fécule verte ou consistante, un des élémens pr le parenchyme des Plantes herbacées, paux des corps gras, découvert contiennent cette substance qu'il est Chevreul.

facile d'extraire par des lavages cessifs à l'Eau et à l'Alcohol, par dițion de l'Amunoniague, et p precipitation qu'un Acide faible terminedans cestiqueurs. Malgre abondance de la Gire dans les or des Végétatux où les Insectes von ser toute leur nourriture, abonc qui avait conduit maturelleme penser que la Gire produite pa Animaux, était uniquement d'os végétale, neus préférons nou rapporter aux observations d'li et de Latreille, lesquelles const d'une manière péremptoire que substance est une véritable sécr animale d'autant plus abondant les Plantes sur lesquelles les Ab vont butiner sont plus riches en tières sucrées. V. à ce sujet les | ves de cette opinion présentées tant de clarte à l'article ABE

naturelle nous est présentée, et c usages dans les arts, il convient d miner la composition chimique propriétés de la Cire. A l'état de rete, elle est solide, cassante, bla ou même translucide, insipide et que inodore; sa pesanteur spécif d'après Bostock, est de 0,96, coi rée à celle de l'Eau distilée. Fu : 🕬 à 68° environ , elle se décompose (DR. Z.) degré supérieur, et brûle en don

CIR CONTROL

138

Le pollen des fleurs, la poussière ghaque ou le vernis des fruits et des feuilles, quoique presque entières formés de Cire, ne sont point loyés à son extraction : ces malieres sout toujours en trop petite quantité pour qu'il y ait quelque avantage à les exploiter sous ce rapport ; et d'ailleurs , dans nos climats, la Gire des Abeilles est un produit si commun, qu'on ne s'avise pas d'en aller chercher affleurs. Mais Amérique, deux Arbres la fourbissent co aussa grande quantité que les Abeilles en Europe. Nous voulons parler du Myrica cerifora et du Censylon andicola. Le premier, qui est tre-abondant aux Etats-Unis, a ses bies toutes recouvertes par une Cire d'une blancheur éclatante, et en donnant à peu près le quart de leur poids; on les fait bouillir dans l'eau, en avant soin de les frotter contre les puois de la chaudière. On enlève la Circ qui s'est rassemblée à la surface du bain, on la passe à travers un linge et on la fond de nouveau. Cette Cire et verte, couleur qu'elle doit à une matière étrangère et qu'on peut in enlever par l'Ether. D'autres Myrica produisent également de la Cre, mais en moindre quantité. V. le mot MYRICA, sinsi que le Mémoire de Cadet, publié dans les Annales de Chimie . To MLIV, p. 140. Nous rons parlé de la Cire fournie par le (erary low andicola, Humb. et Bonpl., de sa nature et de ses usages. V. le mot CEROXIVIA. Le professeur Delille de Montpellier a lu dernièrement à lustitut une Note sur le Benincasa vifera, mouveau genre de Cucurbiwees , qui donne aussi une proportion considérable de cette substance.

La Plante dont Humboldt et Bonpland ont parte dans leur Voyage, 5005 le mour d'Arbre de La Vache, Iriqui della Kapca des indigènes de I Amerique du sist, contient un suc picus qui paraît être une veritable musion circuse: Sans parler en ce moment des autres matériaux singua ters qui composent ce lait, et dont lanalyse vient d'être faite sur les

lieux par Bondsinghult et Rivero, il nous suffirm d'amoticel que la Cire marqualité de le fait, et qu'on peut l'en extraire par des procedes faciles. Les jeunes naturalistes qui ont transmis ces renseignemens al Academie des veschees, issurent qu'ils se sont eclalies wee des bougles composées derette Gne. "

Bushayons on gareaux de Cire, extraits the fuches des Abeilles, sont d'abora coupés par tranches que l'on met egourer surtles claics et que l'on a soin deretourner de temps en temps. On le fait chauffer cosuite avec de l'éau ; et on la sonmet à l'action de la presse dans des sacs de toile! La Cire est de nouveau fondue avec de l'eau, puis coulée dans des terrines de grès. Elle se fige à la surface de l'eau, et prend alors la forme de pains de Circ jaune, sous laquelle elle se vend ordinairement dans le commerce, L'odeur de la Cire brute, ainsi que sa couleur jaune, lui sont étrangères; elle les perd en effet lorsqu'on la blanchit par le procedé sulvant : aplatie et mise en rubans au moyen d'un cylindre de bois que l'on fait mouvoir horizontalement sur elle dans une grande cuve d'eau, on l'expose à l'action combinée de l'air humide et de la vive lumière, en prenant les précautions conventables pour que le sol ne puisse la souiller; bientôt ses surfaces acquièrent de la blancheur : on les renouvelle en la fondant et la coulant de nouveauæn rubans, ct par des répétitions fréquentes de octte manipulation, on arrive à la priver complètement de son odeur et de sa couleur. Ce procedé, encore généralement usité, a l'inconvenient d'apporter de longs défais pour cette importante opérations. On lusi a substitué avec avantage le blanchiment par le Chlore. L'immersion des rubans dans cette substance en dissolution ou leur exposition à l'action immédiate du Chlore gazeux, produisent en peu de temps de que l'exposition sur le pré ne donne qu'à la longue. On pourrait accélérer le blanchiment en passant les rubins successivement dans une etu allaline et dans le Ghlore liquide, où en les servant d'un Chlorure de Souds ou de Potetse.

Les usages de la Gire sont trèsmukipliés Il'éclairage le plus brillant, ke moins incommodé, est domné par. cette substance. La humière des bougies est si belle, qu'elle rivalise avec: celle du Gaz hydrogène le plus riche en Carbone; on a perfectionne leur. fabrication en ces dernaers tenips : tellement que , sans perdre de leurs qualités comme combustibles dumin neux , elles ont une élégance extérieure qui les suit servir d'ornement dans les salons. D'une translucidité parfaite, elles semblent être fabriquées avec l'Albatre le plus pur ; mais peutêtre la Cire n'est-elle pas l'unique dément de ces bougies, d'autres substances grasses et très-blanches, le blanc de Baleine, par exemple, pouvant luiêtre associées sans lui faire perdre de ses qualités. On se sert de la Cire pour mouler une foule d'objets, pour imiter surtout les diverses pièces d'anatomie; sa facilité à se combiner avec les couleurs et à se teindre de Moutes les nuances, sa mollesse et sa ductilité la rendent très-précieuse sous ce rapport: Enfin les pharmaciens en font un usage fort considérable, soit pour durcir leurs masses em-Plastiques, soit pour la préparation des pommades et cerats.

\* CIRHUELA. BOT. PHAN. Syn. espagnol de Prune, d'où le nom de Cirhuela de Frayle (Prune de Moine) donné dans les Antilles espagnoles à un Malpighia. (8.)

CIRI. BOT. PHAN. (Gaimard.) Synonyme timorien du Poivre Bétel, Fiper Betel, L. (G.)

CIRIAPODA. CRUST. Nom brésilien qu'on a rapporté, sans fondement, au Cancer Mondes. (B.)

\* CIRICH. 018. Syn. piemontais du Briquett, Bringilla montaina ( L. V. Gaos-Mac. , (nr.. g.)

: CIRIER SECT. PHAN. Nom Vulgaire d'un Myrica. V. ce mot. (B.) CIRIER. BOT. CRYPT. Nom vul gaire de diverses espèces de Champ gnons qui ont la couleur de la Cin tels qu'une Pezize et que l'Aganc cereaceus de Jacquin.

\* CIRIGOGNA. BOT. PHAN. (Si guier.) Syn. de Chélidoine dans ce trius cantons de l'Italie, particuli rement dans le Véronais.

\* CIRITA-MARI. BOT. FULL (Rheede.) Syn. indou de Volkamer inermis. V. CLERODENDRON. (B.

CIRLO. ors. Syn., italien du Brus des haiss, Emberiza Cirlus, L. / BRUANT. (DR. 3.

CIRLO-MATTO. 018. Syn. italii du Bruant des prés, Emberiza Cid L. V. BRUANT. (DR.Z.

CIRLURE. ois. V. Zizi.

\* CIRMÈTRE. BOT. PHAN. (Dal champ.) Syn. arabe de Poire. (B.

\* CIROLANE. Cirolana. CRUB Genre de l'ordre des Isopodes, section des Ptérygibranches, établi par docteur Leach, et avant pour caract res propres : abdomen composé des articles ; yeux granulés. Ce genre a partient, suivant lui (Dict. des 8 natur. T. x11, p. 547), à la troisien race de sa famille des Cymothosdée Il ne comprend qu'une espèce, le C rolane de Cranch , Cir. Cranchii. So corps est lisse, ponctué; le derniera ticle de l'abdomen est triangulaire arrondi à son extrémité; il habi les côtes occidentales de la Grand Bretagne, et a été découvert p Cranch. Ce genre, qui est voisin d Eurydices, pourrait peut-être bu être réuni aux Cimothoes. V. ce mo

CIRON. Science Anagus. Genret l'ordre des Erachéennes, établir p Hermann (Mam.: aptérologique; 12, 15, 60), et correspondant an gel re désigné par Latreille sous le no de Bdelle. Pa ce mot.

Le mot Cieon; appliqué sulgair ment à de très pents Insectes duges de arme de Limné; paraît dérwer mot latin Siro, et devrait par cons ent s'écrire Siron. Latreille adopte ite orthographe, et il établit, sous nom de Siron, Siro, un genre parulier d'Arachnides que nous décrins à son ordre alphabétique. V. SI-N. (AUD.)

CIRQUINCHUM ET CIRQUINÇA.

\*CIRRATULE. Cirratulus. ANNEL. enre établi par Lamarck (Hist. Nat. s Anim. sams vert. T. v. p. 300) ans sa famille des Echiurées, et rant, suivant lui, pour caractères: orps allongé, cylindrique, annelé, arni, sur les côtes du dos, d'une ranée de cirres sétacés, très-longs, tendus, presque clorsaux, et de deux angées d'épines courtes, situées auessous; deux faisceaux de cirres aussi rès-longs, opposés, avancés et inséés au-dessous du segment untérieur; ouche sous l'extrémité antérieure, ivec un opercule arrondi; des yeux aux extrémités d'une ligne en croissant, itue sur le segment capitiforme. lamarck : sepporte à ce genre, sous e nom de Cirratule horéal, Cir. boralis, le Lumbricus cirratus d'Othon fabricina (Feuna Groenland, p. 281, ig. 5). Gette copièce habite les mers in Nord con la trouve dans le sable.

Savigny (Syst. des Annelides, p. 192) propose paur vette espèce, à laquelle il en casocie plusieurs autres, l'etablissément d'un nouveau genre de sa famille des Lombries, sous le nom de Citalia. V. es mot. (AUD.)

\* CIRRE. Cirrus. ANNEL. Nom. employé par Savigny (Syst. des Annelides, p. 8) pour désigner des appendices qui accompagnent souvent les rames des pieds dans les Annelides, surtout dans l'ordre des Néréidées. Les Girres sont des filets tubu- « leux, subarticulés, communément ietractiles , fort analogues aux antennes. Ce sont, dit Savigny, les antennes du corps. Cette comparaison est pleme de justesse, et nos propres travaux sur la nature des appendices du corps des Animaux articules la contrinent parfaitement (V. quelques ques des propositions générales

qui font suite à, l'article AILE). Les Cirres des rames dorsales ou Cirres supérieurs sont assez constamment plus longs que les Cares inférieurs. Dans la famille des Aplicodites, ses Cirres supérieurs sont nuls à la seconde paire de pieds, à la quatrième et à la cinquième; nuls encore à la septième, la neuvième, la obzième, et ainsi de suite jusqu'à la vingt-troisième ou même la vingt-oinquième inclusivement; au contraire, dans la famille des Néréides, les Cirres supérieurs existent à tous les pieds sans interruption. Il en est de même dans la famifie des Eunices et dans celle des Amphinomes; dans deux genres de cette famille, les Chloes et:les Pleiones, il existe des Cirres 'surnumeraires; chez les premiers, un Orre surnuméraire se voit aux rames supérieures des quatre à cinq premières paires de pieds, et chez les seconds, chaque rame supérieure en a un! !

Dans le second ordre, celui des Serpulées, les Cirres manquent en tout ou en partie; lorsqu'ils existent, on n'en trouve qu'un à chaque pied; c'estordinairement le Cirre supérieur.

Dans l'ordre des Lombricines, il n'existe pas de pieds, et par donséquent plus de Cirres. Il en est de même du quatrième ordre en celui des Hirudinées. (AUD.)

\*CIRRES. POLYF. Et non Cirrhes.
Péron a nommé ainsi des tentacules très-longs de plusienrs Méduses, ainsi que leurs divisions ou appendices. Bory de Saint-Vincent I étend aux espèces de cils qu'on suppose garnir les organes rotatques ou quelques autres parties de certains Infusoires. \* (LAM..X.)

\*CIRRHÉS. ets. On donne ce nom à des plumes longues et aesez roides, qui, chez quelques Oiseaux; garnissent les paupières et descendent le long du cou. Illiger étend cette qualification à toute tigs très lingue, garnie ou non de barbes en forms de crins.

CIRRHES. Cirrhi: nor. PHAN. On designe sous ce nom minsi que sous ce lui

and the memory of the manufacture of the control of

' de *V rilles* et de *Mains*, des appendices filamenteux, simples ou rameux, en genéral tordus en spirale, et qui ser-ventudeum pour par cortaines Plantes grimmantasudies Cirches ne sont jamais que d'autres organes avortes, done larposition serven general à reconnaître, la maturel Ainsi dans les Gesees, les Ovobes, ils terminent la feuille et ne sont qu'un prolongement du pátiole commun; dans la Vigne, au contraine, ills maissent constamment en face de la feuille et sont les pédonoules d'une grappe dont les fleurs ont avorte. Dans certaines espèces de Smilax, ils paraissent dus au développement considérable que prennent les stipules. En un mot, les Cirches ne sont pas un organe particulier, mais proviennent constamment d'un sutre organe dégénéré ou J. 9 accens (A. B.)

\* CIRRHEUX. Cirrhosus. Bor. PHAN-Comets'emploie pour désigner les organes ou les Végétaux munis de Cirrbes: ... (A. R.).

CIRRHINE. ross. (Cuvier.) Sousgenre de Cyprius. F. ce mot. Il n'a nul rapport avec les Esoces, comme on l'a dit quelque part.

CIRRHIPEDE. Cirrhipeda. MOLL. Les Cirrhipèdes dont Blainville a fait ses Mollucarticules ou Malakentomozoaires ont été placés par lui et Lamarck comme intermédiaires entre la grande série des Animaux articules et des Mollusques conchifères (Acéphales, Cuv.). De tous les Animaux, ce sont ceux de cette classe qui ont le plus varié et dans la dénomination et dans la place qu'ils ont occupées. Linné, les plaçant avec les Oscabrioces et les Pholades, en a fait sa famille des Multivalves divisée en Chiton : Lepas et Photas. Bruguière . séparologenre Lépas de Litiné en deux autres , we Bulanus et l'Anatifa , et etabilt minstricteux compes qui sont admises retteore aujourd'hui, mais commis ordresy Pr. Barane et Ana-TIFEMENTATION TOURS.

Pelipper après Bost nous a donné la descriptivil unatomique des Animaurique hubitent les Lepas de Lin- parmi les Articules somme Lam

né, les a placés parmi les Sèches leur conservant la dénominatio Linné; il n'a pag admis la dive de Bruguière, ayant trouvé les maux qui présentaient le même semble d'organisation. Cuvier (R Anim. T. 11, p. 504) en a fait sixième ordre de Mollusques, les prochant des Brachiopodes avec quels il leur a trouvé des rappo en effet, le manteau, les bras cirr un pédicule dans la plupart (les 🕹 tifes de Bruguière) étaient des t de i essemblance assez grands pou mettre à côté des Térébratules, Lingules et des Orbicules.

Cette incertitude que l'on a euc placer convenablement dans la : des êtres ceux de oette classe, voir qu'on en avait mal saisi les ports, Ce sont les travaux de B ville, du docteur Leach et de mark, qui doivent nous fixer à égard, et ce sera d'après eux que i en présenterons les caractères e divisions.

Caractères. - Corps symétric subglobuleux, conique, recourbe lui-même, terminé postérieures par une sorte de queue conique ; ticulée, pour vue de chaque côté d pendices en forme de cirres longs , cornés , articulés, et sei : comme de tentacules; itête non tincte, sans yeur ni tentocules; che inférieure pourvec d'append lateraux (machoires) pairs, art les, cilies; organes de la respira branchiaux, pairs, lateraux et nombre variable; des appendices base de quelques-uns; une me longitudinale, noueuse; circula par un cœur, et des vaisseaux; a médian terminal à la base d'un l tube, terminant les brganes de la nération, munis d'un manteau enveloppe charnue, fendue po rieurement et inférieurement, so fiée par un plus ou moins grand n bre de pièces calcaires tantôt sou entre elles, tantot mobiles.

D'après ces caractères, il est possible de placer ces Animaux,

no companie en mi re done thoroid bosed a note tr at rolling of marriers beginning ine sorte de tellicule on metit professional and subject them plant

l'avait d'abord faiten formantaveceux le premier ordre des Crustacés, sous le nom de Crustaces aveugles, soit avec le Annelides, puisqu'ils sont déimirvus d'abpenux transverses et de sois, soit avec les Mollusques conchileres, puisqu'ils n'en out ni les ni les machoires, ni le système nerverz. Comme ils he pouvaient entrer dans aucume de ces trois classes, il a blia ex faire une particulière qui est ntermédiaire, comme nous l'avons dejà dit, entre la strie des Animaux miculés et delle des Mollusques.

Le système merveux de Cirrhipedes ou composé d'vitte modelle noueuse dont la structeure est sellable à celle les Anima ux ayticules? Teur cour est res-listinct, Toll Ta Va battre leur Lie et leurs bruuchlet sont hors de l'abdomen , lixes sous le manteau. Le maleau reveterchairement la plus made partie du corps de lourgit le relicate de cera diffrae sont has im-

Tous les Chrhiffedes soill fixes aux inted un tube plus oil moins long es Circlipedus pedoncules, Lamk.; " Campilozomates, Leach), soit sans moun intermédiaire (les Cirrhipèdes sissiles, Liamk.; les Acamptozomaes, Leach). C'est dans son épaisseur que se développent les pièces calcaies qui protègent l'Animal; il n'est mas separe en deux lobes, il se rouve seulement perce pour le pasage des bras; ceux-ci varient quant elem nombret il y en a jusqu'à douze ergur, les supérieurs les plus longs, les inférieurs qui se rapprochent le les de la boeche les plus courts es bras sent crités et formes de pemeune un petit faisceau de cils, emmi ittos inp ztramina eso sb xxx intement fixes pafaissent avoir une equile d'une seule pièce, quoique wers parties réunies dans ces mêmes, wulles; deux ou quatre petites i-lves ferment à la volonté de l'Ani-

mal l'ouverture supérieure par laquelle il fait sortir ses bras; ces valves

se nomment operculaires.

Lamarck (Anim. sant vert. The p. 382) divise les Cirrhipedes en deux ordres, les Cirrhipèdes sessiles et les Curhipédes pédoncules. Il divise ensuite les Cirrhipèdes sessiles en deux familles : 1º ceux qui ent un opercule quadrivalve, qui renferment les gences Tubicipelle, Coronulle; Balane et Acaste; 🔊 cour qui ont tin 🖟 opercule bivalve, qui ne comprehe eht? que deux genres, Pyrgome et Greusie.

Le deuxième atdre , les Carrhinedes pedanculas, dont regalement divises en deux familles fixe cour qui' ont le corps incomplètement l'énver loppé par le manteau pet denvilés! pièces, de la coquille sont consigues: cette première famillo est composée de deux genres , l'Anatific et le Pourée : Pied; 20 coux qui dut le comscomplètement enveloppé par de manielle " qui offre une ouverture autorieure! les pièces de la roquille sour sépal rees. Ils ne comprement que deux" genres, Cineras et Quomo Leach a' proposé la division solvante dont les coupes principales reposent sur les mêmes caractères, mais qui adinet un plus grand nombre de gentes que de nouvelles observations rendaient nécessaires:

I. Les CAMPYLOZOMATES, Campylozomata (Cirrhipèdès pédonculés, Lamk.), divisés en deux familles.

† Les Cinérides, Cmeridea Piè. ces calcaires petites, le corps peucomprimé supérieurement. Ella renterme les genres Otion et Cineras. V. ces mots.

++ Les Pollicipedea. Corps comprimé en dessus, couvert de pièces calcaires.

Genres: Pentalasnie, Scalpelle, POUCE-PIED et POLLICIPE.

II. Les Acamptozomates, Asamptozomata (Cirrhipèdes sessiles , Lamk.), divisés en deux familles

† Les Coronulides, Coronulidea. Opercule quadrivalve; coquille desix pièces. Elle comprend les trois genres Tubicinelle, Coronulle, Chélonobie

† Les BANANDES, Belanides: Coquille terminée inférieurement par une base calcaire; opertule bivaire. Cette famille est divisée en deux sections.

1. Coquille dont la base est infundibuliforme.

Genres: Pyrgome, Creusie, Acas-

ar. Coquille dont la base est variable dans la forme.

Genres BALANE, CONIE, CLYSIE.

Férussac, à l'article Balane de ca Dictionnaire, n'a établi qu'une seule division des Cirrhipèdes sessiles qui nous paraît préférable aux premières. Il y propose deux nouveaux genres, le Polytrème parmi les Coronulides, et le genre Boscie parmi les Balanides. V. tous ces mots. (D.H.)

CERHIS: rois. Il est difficile de reconnaître à quel Poisson les anciens donnéreut ce nom ; il pourrait bien n'être pas le même que leur Céris. V. ce nom. Il vit parmi les pierres des rivages. (8.)

CIRRHITE. Cirrhites. POIS. Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Percoïdes de Cuvier, place par Duméril dans les Dimérèdes de sa Zoologie analytique. Il fut d'abord formé par Commerson, et Lacépède, qui le trouva dans ses dessins , l'ayant conservé, il a été adopté depuis. Ses caractères consistent dans une seule dorsale; les rayons inlérieurs des pectorales sont plus gros et plus longs que les autres, et non fourchus quoiqu'articulés; ils sont aussi libres à leur extrémité; leurs ventrales sont un peu plus en arrière que dans les autres Percoïdes. Leurs préopercules finement dentés, la disposition de leurs machoires et de leurs dents les rapprochent des Lut-

La mer des Indes nourrit plusieurs

espèces de ce genre, entralequeles on distingue:

Le Tacheté, Cirrithes maculans, Lac., Poisson brunatre craé de grades taches blanches et de petites tches noires, ayant la caudale arrondie.

Le Panthérie, Cirrièles Panterieurs, que Lacépède avait décritomme un Spare, mais que Duméni remis à sa place. Il n'a que des tache noires, particulièrement sur la têt, à la disposition desquelles ce Possa doit le nom qu'il porte.

\*CIRRHOPODES, scoll. Non que Cuvier (Règn. Anim. T. 11.7504) a employe pour les cope ognisés renfernés dans le gent leu de Linné. On se sert plus ordinament, d'après Lamerck, du non le Cirrhipèdes! Vice mot. (0.12)

\* CIRRHULOS, 2018. (Various Même chose que Currhis, P. cen...

\* CIRRIS. Ons. (Virgile.) Sp. présumé du Biboreau, Ardsa Nyacorax, L. F. Hémon. (21.1)

CIRRITES. 015. et min. Les anciens dounaient ce nom à des pierres qu'is disaient se trouver dans l'estomacil'Epervier, et auxquelles on attribut des vertus médicales.

\* CIRBOLUS. BOT. CRYPT. (Ljuperdacées.) Martius a décrit sous ? nom ( Nova Acta Leopold. Card., L. p. 511) un petit Champignon qu'il observé au Brésil sur les bois pourts. Il le caractérise ainsi : péridium sauple, globuleux, membraneux, souvrant irregulièrement vers le som met; columelle contournée co 40 rale, sortant avec élasticité du purdium, et recouverte de sporules glebulcuses très-petites. On ne connit qu'une seule espèce de ce gente qui paraît parfaitement distinct de too ceux observés en Europe. Martins la nomme Cirrolus flavus. Son Pendium est jaune et sa columelle d'un rose foncé. Il en est donné une boult figure dans l'ouvrage cité ci-desus.

\* CIRRONIUS. POIS. Syn. de Cirhite tacheté. F. CIRRHITE. (B.)

\*CIRRUS. MOLL. Ce genre, établisar Sowerby (Mineral Conchy.) pour pudques Troques fossiles entièrement écourvus d'ombilic, est ainsi caracterisé: coquille univalve en spirale, tonique, sans columelle, formant en dessous un entonneir dont les ours sont joints. Trois espèces seulement sont connues: le Cirrus acutus, e Cirrus nodosus et le Cirrus plicatus, et ui sont figurées planche 141. Elles iont encore été trouvées qu'en Audicterre, dans le Derbyshire. (D..H.)

CIRSE. Cirsium. BOT. PHAN. Fanille des Synanthérées, tribu des linarocéphales de Jussieu ou Carluacies de Richard , Syngénésie gale, L. En établissant ce genre, l'ournesort lui donna des caractères but différens de ceux qui lui ont été mposés ensuite par Gaertner et De andolle, et dont nous allons faire nention. Cependant la plupart des speces qu'il y avait fait entrer se nt trouvées appartenir au Cirsium es auteurs modernes, et cette coninidance surprend d'autant plus que e genre de Tournefort était fondé ur un caractère vague et arbirire, celui d'avoir les folioles de involucre écailleuses et non épiieuses. Une telle organisation, oure qu'il est très-facile de démontrer prelle n'existe pas dans plusieurs irses de Tourfiefort, est fort ambi-🚟 pour la plupart des espèces, car il ot souvent impossible de fixer la line dedémarcation entre la structure colleuse de l'involucre et sa dégéelescence épineuse. Linné n'adopta ant le genre Girse, quoiqu'il constiat sous le nom de *Cnicus* un groupe, eripèces qui s'en rapprochait beauup. Willdenow a depuis reforme er genre, de manière que son Cnicus Prespond parfaitement avec le Cirwant dont nous allons parler. Ce fut meriner, qui, dans son immortel savrage sur les fruits, fixa positivenent la note caractéristique de ce jente, en séparant des Carduus de

Linné toutes les Plantes dont l'aigrette est plumeusc. Ce changement a été adopté par l'auteur de la seconde édition de la Flore Française; et la série des Cinarocephales qui sont décrités sous le nom de Cirses dans cet ouvrage, forme un groupe assez haturel, quoiqu'à la vérité son caractère ne soit pas fort rigoureux; l'aigrette de quelques vrais Carduus étant légèrement plumeuse, mais jamais aussi evidemment que dans les Cirses. Voici les caractères assignés à ceux-ci : involucre ventru ou cylindrique, composé d'écailles imbriquées, terminées en pointes acérées ou épineuses ; tous les fleurons hermaphrodites; réceptacle couvert de paillettes; aigrette composée de poils plumeux, égaux et réunis en

anneau par leur base. Si l'on compare ce caractère générique avec celui des Chardons, on voit que ces deux genres ne différent entre eux que par leur aigrette, plumeuse dans les premiers, et simplement poilue dans les seconds. Malgré que cette différence ne soit pas d'une réalité absolue, on ne peut s'empêcher néanmoins de reconnaître la liaison des espèces de Cirses entre elles; c'est peut-être ce qui a fait que Tournefort, quoique n'ayant pas aperçu leur signe le plus distinctif, les a groupées tiès - heureusement. Les Cirses sont des Herbes caulescentes, armées de seuilles sort épineuses, et qui habitent généralement les lieux incultes et montueux de l'hé-

misphère boréal.
On a partagé ce genre en trois sections d'après la décurrence des feuilles sur la tige et les coulcurs jaunes ou purpurines des fleurs.

Nous pourrions en citer quelques espèces remarquables par leur port et la vivacité des couleurs de leurs fleurs et de leur tige. Tout hérissées qu'elles sont dépines roides et piquantes, elles n'en produisent pas pour cela un esset désagréable à la vue; telles sont les Cirsium Acarna. C. ferox, C. eriophorum, etc. Les réceptacles de plusieurs espèces sont assez charnus pour être mangés, en

quelques pays, comme les Artichauts dans le notre.

Le Cirsium arvense, De Cand., Serratula arvensis, L., Plante connuc sous le nom vulgaire de Chardon hémorrhoidal, a fait l'objet d'un Memoire publie recemment par Cassini, où ce savant botaniste prétend que ses fleurs sont constamment dioïques, c'est-à-dire qu'ellene possède que des fleurs mâles per avortement. Cette assertion avait été produite d'un autre côté par Smith dans les Transactions de la Société Linnéenne de Londres, vol. x111, 2° pastie; muis nous avons pu nous convaincre que l'organisation anomale de cette espèce, quoique la plus fréquente, était loin d'être constante. Nous' avons, en effet, rencontré plusieurs fois dans les environs de Paris le C. ar*vense* avec des lieurs hermaphrodites, et c'est même en cet état que Richard père, ce célèbre et très-exact obseivoteur, les a figurées dans un dessin que son fils possède actuellement.

Dans le supplément de la Flore Française, le Cirsium alpinum a été séparé pour constituer un nouveau genre nommé Saussurea en l'honneur des dents illustres naturalistes de Saussure père et fils, et la variété de cette Plante, sa remarquable par la blancheur de la sun face inférieure des feuilles qui contraste avec la verdure de la partie supérieure, a formé une espècé sous le nom de Saussurea discotor. F. BAUSSURÉE. (G.N.)

· CIRSELE. Cirsellium. BOT. PHAN. Ce genre, établi par Gaertner (de Pruceto. 2, 8, p. 454, t. 163), est un 'démembrement de l'Atracty lis de Lin-'ne. Comme il n'en diffère que par un caractère d'une faible importance, et qui consiste dans ses aigrettes longues et plumeuses, le Cirsellium n'a pas été généralement adopté. Gaertmer en a décrit deux espèces, le .Cirsellium cancellatum et le C. humile. F. ATRICTYLIS. Il y reunit aussi quelques Carthames de Linné, à aigrettes paleacees. Lamarok a aussi figure l'Atractylis cancellata, L., sous le nom de Cirsellium cancellatum (Illust. t. 662). (G..N.)

CIRTODAIRE. MOLL Dardin avait appliqué ce nom aux Coquille dont Lamarck a fait son genre Givennère. V. ce mot. (u.u.

CIRUELA. BOY. PMAR. Pour Gshuela. V. ce mot.

\*CIRULUS. 018. Syn. d'Emberes: Cirlus, L. V. BRUANT. (BR.L.

CIS. Cis. 1NS. Genre de l'ordre de Coléoptères, section des Tétramen famille des Xylophages, établi par le treille aux dépens des Derme les Vrillettes, avec lesquels tous les aiteurs l'avaient confondu. Ce gent | a pour caractères : antenues plusium gues que la tête, de dix articles apperens, terminées en une massue perllice; palpes maxillaires beaucoupil. grands que les labiaux et plus g.o. feur extrémité; ceux-ci presque :el cés; corps ovale, rebordé et toujour déprimé. Ces Insectes sont encore marquables par deux petites émiliences situées sur la tête, et qui sont :pres aux mâles. La tête est enfonte en partie dans le prothorax : celuest large; les pates sont courtes, et! trois premiers articles des tarses sor égaux et velus. Sous tous ces rappoles Cis diffèrent des autres gen de la même famille; leus habitic sont aussi très-différentes de au des Vrillettes et des Dermestes. 1: effet, ils vivent en société dans a Agaries et les Bolets desseches de Arbres; ils se tiennent de prefereie à la partie inférieure, et au moin danger, ils replient leurs antenue leurs pates contre le corps, et sela sent tomber. Ces Insectes sont !! petits; on les rencontre principal nient au printemps, et on en com un assez grand nombre d'espare Dejcan (Catal, des Colcopt, p. 15 en mentionne seize. Parmi elle, 9 ques-unes se trouvent aux envue de Paris. L'espèce suivante est la laid commune, et peut être considen comme type du genre. Le Cis BOLET, Cis Boleti ou le Deimeil Boleti de Scopoli (Entom. (4) 17, n. 44), qui est le même que l'aubium Boleti de Fabricius, ne lère pas de la Vrillette bidentée hivier (Enton. T. II, n. 16, pl. 2, 5, A, B, 0). V., pour les autres eves, Dejean (loc. cit.) et Latreille euer. Crust. et Ins. T. III, p. 11).

(AUD.)

CIS. BOT. PHAN. Syn. polonais de axus baccata. F. Ir. (B.)

CIS ou CISTRÉ. Géor. Le Grate calciné ou les débris de cette de réduite en gravois dont on sert, en Languedoc, pour amender sterres. (B.)

\* CISANO. ois. Syn. italien du sue, Anas Cycnus, L. V. CANARD. (DR. Z.)

CISERRE. 018. Syn. vulgaire de la one, Turdus viscivorus, L. F. cirls. (DR.-Z.)

CISIOLANois. Syn. vénitien d'Hiadelle. (DR..Z.)

CISNE. ois. Syn. espagnol du Cyne, Anas Cycnus, L. F. CANARD. (DR.Z.)

CISSA. 018. Syn. gree de la Pie, brus Pica, E. F. CORBEAU.
(DR..Z.)

CISSAMPELOS. BOT. PHAN. Plumer décrivit le premier, comme ap-"l'enant à un nouveau genre, 'une ante de Saint-Domingue, à laquelle i donna le nom de Caapeba. En lui joutant une seconde espèce, Linné rustitua le genre Cissampelos qu'ont dopté Jussieu , Lamarck , Swartz , La Petit-Thouars et tous les botanistes nodernes. Ce genre a été placé par ssieu à côté du Menispermum, dont a savant a fait remarquer l'identité l'organisation dans le l'ruit et la resamblance du port avec celui des Cismi clos; les auteurs qui ont obscrvé nonveau ces genres avec soin, d conficult en approchement. Selon 11. Petit - Thomas, chaque fleur 11 Menispermum pourrait être condirée comine formée par la réumon de plusieurs fleurs de Cissampelos, de sorte que la plus grande affinité existe entre ces deux genres, et que leur classification ne saurait être douteuse. Dans l'ouvrage le plus récent que nous ayons sur ce genre et dont la science est redevable au professur De Candolle, il continue donc de faire partie de la famille des Ménispermées ou Ménispermacées. Voici les caractères qui lui sont assignés par l'illustre botaniste que nous venons de citer : Plantes dioïques; les fleurs mâles ont un calice composé de quatre sépales o averts et disposés en croix; point de corolle ; des étamines monadelphes et formant une colonne, à quatre anthères (uniloculaires?) extrorses dans les individus observés. Les fleurs femelles n'ont qu'un sépale situé latéralement, devant lequel on aperçoit un seul pétale hypogyne. Leur ovaire est unique, en sorme d'œuf, et portant trois stigmates. Le fruit est une sorte de drupe ou de baie monosperme, réniforme ou ovée obliquement, c'est-à-dire que les stigmates, par suite de la courbure du fruit, sont très-rapprochés de sa base. Il n'y a point d'albumen dans la graine dont l'embryon est long, cylindrique et disposé circulairement; sa radicule est supérieure, ou, en d'autres termes, elle est dirigée vers la base des stigmates.

Les Cissempelos sont des Arbrisseaux sarmenteux à feuilles simples, pétiolées, orbiculées, ovales, cordiformes ou peltées, de différentes formes selon qu'elles se trouvent sur un individu måle ou sur un individu femelle. Leur inflorescence est en grappes axillaires : celle des males offre le plus souvent la disposition en corymbes ou en grappes trichotomes. portant plusieurs petites fleurs au sommet des pédicelles, sans bractées ou pourvues de bractées très.-petites. Chez les semelles, an contraire, on observe de larges bractées foliacées et alternes, dans l'aisselle de chaçune desquelles se trouve un faisceau de pédicelles qui portent des fleurs dont la forme générale est celle de grappes simples et allongées. Le seul Cissam-

pelos andromorpha, D. C., a ses fleurs femelles disposées de même que les mâles; mais vette Plante pourra faire un genreà part, lorsque dans la suite on en conueltra mieax l'organisation; du moins telle est l'opinion de De Candolle. Dans le Syst. Regni Vegssabilie no turale, T. 1, p. 532, cet auteur décrit vingt-une espèces de Cissampelos qu'ildivise en trois sections : la première se compose des espèces à sleurs semelles, munies de bractées et à feuilles peltées. On y remarque surtout le C. tropæolifolia, D. C., Plante de l'Amérique méridionale, rapportée par Dombey et figurée, planche 98, dans le ier volume des Icones selectæ de M. Benjamin Delessert.

Le Cissampelos Pareira, Lamk., est une autre espèce de la même section. Cette Plante étant digne d'attention en raison d'un produit utile qu'elle fournit à la médecine, nous allons en faire connaître la phrase caractéristique : ses seuilles sont peltées presqu'en cœur, ovales, orbiculées, pubescentes, soyeuses sur leur surface inférieure; les grappes femelles sont plus longues que la feuille et les baies hérissées de longs poils épars. Elle habite les bois peu élevés des Antilles, du Brésil et de la république de Colombie. Pison assure que, dans le Brésil, on emploie avec beaucoup de succès le suc du Cissampelos Pareira contre la morsure des Serpens venimeux ; mais sa racine, connue dans les pharmacies sous le nom de Pareira brava, lui donne beaucoup plus d'importance à nos yeux, quoiqu'elle soit aujourd'hui presque entièrement tombée en désuétude. Une de ses qualités physiques, sa saveur amère, puis doucestre, et l'expérience qui prouvait son action diurétique et tonique, l'ont fait beaucoup employer autrefois dans la dysurie, la nephrite calculeuse, la goutte, etc. Si l'on n'accorde pas trop de confiance à ce remède, croyons qu'il peut être un adjuvant très - utile dans ces maladies contre lesquelles l'art médical a ordinairement si peu de succès. Cette racine

n'est pas tellement caractérisée, q puisse la distinguer facilement celles inclangées avec elle dan commerce; mais comme celles-ci partiennent, d'après les conject de De Candolle, à d'autres Mé permacées, la sophistication ne r semble ni dangereuse ni suscept de diminuer l'efficacité du remèd-

Dans la seconde section des Ciss pelos, qui comprend les espece fleurs femelles munies de bracté à feuilles non peltées, se trouve l Caapeba de Linné, la plus ancie espèce du genre. De Candolle y r nit quelques Cissampelos de l'En clopédie méthodique, qui apparti nent peut-être à d'autres genres.

Enfin la troisième section ne c tient qu'une seule Plante, le C. dromorpha, D. C., dont les fleurs melles n'ont point de bractées, et formers probablement un genre p ticulier lorsqueles fleurs males ser connues. Elle est figurée dans les s nes selectæ de M. Benjamin Delessa rer vol., pl. 99. Les Cissampelos si tous indigènes des contrecs éq noxiales de l'ancien et du nouve monde. (G..»

CISSANTHEMON. BOT. PHI (Dioscoride.) L'un des noms du C clamen europæum, L. (B

CISSAPHYLLUM. BOT. PHI C'est-à-dire feuille de Lierre. (Di coride.) Probablement le Cyclan hederifolium.

CISSARON. BOT. PHAN. (Diosco de.) Un Ciste, selon Adanson; Lierre, selon d'autres.

CISSION. BOT. PHAN. (Dioscorid Syn. d'Asclépiade:

CISSITE. Cissites. INS. Genre l'ordre des Coléoptères et de la famile des Horiales, établi par Latroi (Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 1<sup>re</sup> édit. I, tab. 1, p. 154) et converti depart (Genera Grust. et Ins. T. II, p. 21 en une division du geure Horic. Ca division comprend les Hories dont tête est plus étroite que le corsele

Latreille y rapporte l'Horia testacea de Fahricius. V. Hones: (6.)

CESSITIS, MIN. Pline désigne sous le nom une pierre qu'on appelait sussi Cittites et Ciytes, parce qu'on royait y distinguer des empreintes emblables à des feuilles de Liberre. On ne sait ce dont il a voulu parler. (Lt/c.)

CISSOPIS, ois. F. PILLURION.

CISSUS. BOT. PHAN. Genre de la samille des Surmentacées ou Vignes de Jussieu , et de la Tétrandrie Monogynie, L. Les espèces de ce genre ont élé confondues avec les Vignes proprement dites par Tournefort. Linné commença le premier à les distinguer en un genre particulier ad-mis ensuite par Jussieu, Lamarck et les botanistes nos contemporaius, avec les caractères suivans : calice trèspetit et à quatre divisions si courtes et si peu apparentes, que les bords paraissent entiers.; corolle à quatre pétales um peu concaves; quatre étamines intérées sur un petit disque dans lequel l'ovaire est à moitié plongé ; celui-ci est libre et surmonté d'un scul style de la longueur des étamines, et d'un stigmate aigu; baie arrondie, qui contient le plus souvent une, mais quelquefois plusieurs semences rondes ou anguleuses.

On a décrit un grand nombre d'espèces de Cissus; mais comme ce genre est très-rapproché du Vitis par ses caractères, les auteurs ont commis souvent des erreurs en transportant d'un genre à l'autre les espèces ambiguës. Le nombre des divisions de la fleur ayant servi de caractère essentiel, on a dû séparer des Cissus les l'lantes qui offrent une corolle à cinq petales, comme dans les Vignes, mais qui s'en distinguent en ce que leurs pétales ne sont pas réunis en forme de coiffe avant l'anthèse; c'est ce qu'a fait seu Richard père en établissant le genre Ainpelopsis dont les caractères uennent parfaitement le milieu entre les Vitis et les Ciesus. L'unité ou le nombre tonjours très-petit de graines que l'on a cru observer dans ces dur-

niers dépend d'un avortement constanti, puisque, selon les observations de Richard (in Micha. Fl. Bor. Amer. T. a, p. 159), leur ovaire est toujours biloculaire et que chaque loge renferme deux oyules. Les différences tirées du fruit, dont on s'est servi pour établir une distinction entre les Ville et les Cissus, ne sont donc pas fondées sur des bases fixes, et c'est ce qui a introduit tant de confusion dans les espèces, en faisant regarder par un auteur tello Planto comme un Cissus; et par un autre comme une Vigne, selon l'importance qu'ils attachaient au nombre des graines dans le fruit, Néanmoins, à l'égard de celui-ci, Lamarck observe qu'il se termine en pointe et qu'il a un petit collet à sa base, structure un peu différente de la baie des Vigues. Le port des Gissus, nommés aussi vulgairement Achirs, ainsi que de l'Ampelopsis, est le même que celui des Vignes. Comme elles, ce sont des Plantes volubiles et sarmenteuses dont les seuilles sont tantôt simples, tantôt ternées ou digitées; les fleurs sont disposées en ombelles ou en corymbe. Richard (loc. cit.) fait remarquer qu'en général les Cissus ont leurs articulations plus cassantes, et conséquemment que leurs seuilles sont plus caduques que dans les Vignes.

Les cinquante espèces environ de Cissus, décrites par les auteurs, habitent les contrées intra-tropicales. La plus grande partie se trouve dans les Indes-Orientales ; quelques – unes sont indigènes de l'Arabie ; et ce sont elles dont Forskalh a constitué son genre Sælanthus. Enfin il v en a un certain nombre qui ont pour patrie les Antilles et l'Amérique méridionale. On en cultive communément une espèce sous le nom de Vigne-Vienge dans les jardins, particulièrement dans ceux des villes où olle cache les murs. La couleur de sang que prennent ses, scuilles vers l'arrière-saison la rend très-remarquable et d'un bel effet dans les massifs et sur les tourelles. (G..N.)

CISTE. Cistus. BOT. PHAN. Genre de Plantes qui a donné son nom. à la

famille des Cistées, et qui fait partie de la Polyandrie Monogynie. Il se compose d'un grand nombre d'espèces qui, pour la plupart, sont des Arbustes touffus, peu élevés, portant des feuilles opposées et simples! Les fleurs dont les pétales sont extrêmement caducs et fugaces ; sont assez grandes, élégantes, jaunes, roses , ou blanches ; tantôt formant des épis ou grappes terminales, tantôt solitaires ou diversement groupées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est fendu jusqu'à sa base en cinq segmens généralement égaux, étalés au moment de l'épanouissement de la fleur; persistans et redresses contre le fruit. Quelquefois trois des segmens sont un peu plus grands, et recouvrent les deux intérieurs. La corolle est rosacée et se compose de cinq pétales étatrès-larges, mintes. Les étamines insérées sous l'ovaire sont en trèsgrand nombre, entièrement libres et distinctes les unes des autres. L'ovaire est en général globuleux, supère, à cinq, très-intement à dix loges, contenant chacune un assez grand nombre d'ovules attachés sur le bord interne des cloisons. Le style est court; le stigmate est simple; le fruit est une capsale toujours enveloppée par le calice, à cinq ou dix loges polyspermes, s'ouvrent en autant de valves septifères sur le milieu de " leur face interne."

Les Cistes croissent présque tous dans le midi de l'Europe, l'Afrique septentionale et l'Orient. L'Espagne est, sabs contredit, le pays wit on en trouve le plus grand nombre d'espèces; des parties considérables de terrain en sont entièrement couvertes. Bory de Saint-Vincent compare le rôle que jouent les buissons formés en Estramadure et en Andalousie par les Cistes et les Hélianthèmes, à célui que trois ou quatre bruyêres jouent dans les landes aquitaniques. On en chauffe les fours, et leur bois sert à faire du petit charbon pour chauffer les appartemens, et qu'on appelle stèca.

Liune avait reum en un seul les doux genres Cistus et Heliuhthemum

de Tournesoit; muis Jussieu, et à soi exemple la plupart des auteurs modernes, ont de nouveau séparé le Cistes des Hélianthèmes. Dans ce der nier genre, en effet, la capsule est trois ou simplement à une seule loge et s'ouvre en trois valves; le milice se compose de cinq segmens très-iné gaux, dont deux externes sont petits étroits, et quelquesois à peine mai qués.

## 1°. Fleurs roses ou purpurines.

1. Ciere cotonneux, Cistus albidus, L. Cette belle espèce, qui est extrêmement commune dans les provinces méridionales de la France est un Arbuste de trois à quatre pied de hauteur, rameux et touffu. Se feuilles sont blanches et tomenteuse des deux côlés, sessiles, ovales oblongues, planes; les fleurs son grandes, purpurines, portées des pédoncules cotonneux et termi naux ; la capsule est ovoïde , pubes cente, à cinq loges et à cinq valves On cultive quelquefois ce Ciste dan les jardins d'agrément; il doit être abrité dans la serre tempérée pendan

9. Cierz carro, Cistus crispus, L. Moins élevé que le précédent, il croît dans les mêmes contrées. Son écorcest brune; ses jeunes rameaux son velus et blanchâtres, et portent de feuilles lancéolées, crépues sur le bords, également blanchâtres et tomenteuses des deux côtés; ses fleur sont purpurines, placées au somme des rameaux, presque sessiles cavironnées de bractées; ses pétales sont légèrement échancrés en cœur

3. Ciste de Crète, Cistus Creticus L. Dans cette espèce les tiges sont un peu étalées à leur base, rameuses, e forment un Arbuste très-touffu; le feuilles sont obovales, très-obtuses e comme spathulées, velues et crispées elles sont recouvertes d'une substante résineuse fort odorante; les fleur n'ont pas moins de deux pouces de diamètre; leurs pétales sont d'une teinte purpurine très-vive; leurs étamines d'un beau pause duré. Ces

ns naissent au sommet des raaux, et sont portées sur des pé-. icules assez courts. Cette belle esre est fort, commune dans l'île de ite, et en général dans presque des les autres îles de l'Archipel.

## 2°. Fleurs jaunes ou blanches.

4. CISTE LEDON, Cistus Ledon, imk., Dict. Ce petit Arbuste se stingue par ses feuilles opposées, necolées, d'un vert soncé en dess, blanchâtres en dessous, recou-Hes d'un enduit résineux et aromaque. Ses fleurs, d'un jaune pâle, esque blanches, sont disposées en ne sorte de chrynibe au sommet des unilications de la tige, On trouve t Arbuste aux environs de Montellier, de Narbonne, dans la Proence, etc ..

5. Ciste Ladanifère, Cistus lacaniferus, L. Cet Arbuste élégant eut acquérir une hauteur de cinq à y pieds. Ses rameaux clancés sout anés de feuilles opposées laucéolées , 🕆 troites, aigues, vertes en dessus, un seu blanchâtres à leur face inférieure, induites d'une matière visqueuse, mais glabres, d'une odeur aromatique. Les fleurs sont très-grandes, blanches; lears petales sont souvent marqués à Jeur base d'une tache juipurine. Elles sont solitaires au sommet de pédoncules chargés d'un stand nombre de bractées blanchàues et concaves. Le Ciste ladanisère cont en Orient, dans les îles de la lièce, en Espagne, et même en Prosince où il a élé récemment découvert. C'est sur cette Plante et quelques auttes du même genre, que l'on recaedle la substance résineuse et balamique connue dans le commerce uus le nom de Ladanum, et dont 👊 faisait jadis un emploi très-fré-Pieut en médecine. Du temps de Moscoride, on se procurait le Laiones et des Chèvres qui s'en étaient

l'on promène sur les Aibustes; on enlève ensuitele Ladanum en raclant ces lanières. Cette substance est si abondante dans les grandes chaleurs, que Bory de Saint-Vincent l'a vue tomber à terre par gouttes découlant de chaque feuille, et parfumant les déserts de l'Estramadure. Il est des cantons de cette province où le Ciste ladanifère est si fréquent, que les genoux des cavaliers étaient couverts d'un enduit de Ladanum après de longues marches dans la guerre d'Espagne, où notre confrère a recueilli sa part de gloire militaire.

CISTÉES ou CISTINÉES. Cistem. BOT. PHAN, C'est une petite samille naturelle de Plantes dicotylédones ... polypétales et hypogynes, uniquement composée aujourd'hui des genres Ciste et Helianthème, Jussieu y avait d'abord réuni le genre Viola et trois genres d'Aublet, savoit : Piriqueta, Piparea et Tachibota; mais Ventenat, et depuis lui tous les botanistes modernes, en ont séparé ces quatre derniers genres, pour n'y laisser que les Cistas et les Heljanthemum. Ce sont fantôt des Plantes herbacecs , annuelles ou vivaces ; tantôt des Arbustes rampans ou dressés, portant des feuilles. généralement opposées, entières, souvent munies de deux stipules. Les fleurs sout disposées en épis, en grappes, ou en sertules ou ombelles simples; elles sont quelquefois axillaires, terminales ou solitaires; leur calice est à cinq ou trois divisions très-profondes, tantôt égales, tantôt inégales : la corolle se compose toujours de cinq pétales minces, très-caducs, étalés en rose, dépourvus d'onglet; les, étamines sont fort nombrenses; leurs filets sout libres, grêles, et s'insèrent immédiatement au-dessous de l'ovaire. Le pistil est supère; l'ovaire est globuleux, rarement a une scule loge, plus souvent à trois, à cinq ou turges en broutant au milleu des même à dix loges. Dans l'ovaire uniume sorte de râteau portant un à trois trophospermes pariétaux ou grand nombre de lapières de cuir que longitudinaux, légèrement saillans.

eksensijaartour versileun partisiin +feriouses Le style set simple et souveni tràs-tonit, le stigmate est indivist less une capsule ovoide ou globuleuse , enveloppes dans de .exlieb qui 1884 persibtant, Elle office tandix loges l'Allépoque de sa maturité, elle sionere naturellement en treis, cinq out din valves, chacuse portant une des cloisons sur le milieu de sa face interne. Les graines sont assez nombreuses dans chaque loge, et Trágnemment supportées par un podespenna filisonne. L'embryon est plus oumeins recourbé, quelquefois rdulé emspirale, et contenu au centradium endospermoquelquelois trèsmines in the second

-Sette petite femille a de tels rappopts:avec/les Tiliscées, que pentêtre, un : jour on jugera convenable de les réunirs (A. R.)

CISTELE. Cistela. Genre de l'ordre des Coléaptères, section des Hétéromères, établi par Fabricius, et rangé par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Sténélytres. Geoffroy: (Hist. des Ins. T. 1, p. 115) avait appliqué ce nom à des lusectes dont Linné-avait fait son genre Byrrhe. Muis cette dénomination impropre u'a pas prévalu, et le genre Cistele, dont il est ici question, ne correspond nullement à celui de Geoffroy. Latreille assigne pour caractères aux Cistèles : tarses à articles simples eu-non bilobés; mandibules sans fissure ou échancrure à leur extrémité, un terminées par une seule dent formant la pointe. Les Cistèles confondues avec les Ténébrions, les Mordèles et les Chrysomèles, en sont distinguées suffisamment par les autennes filiformes et le nombre des articles des tarses: l'absence d'une éclianerure au sommet des mandibuies empêche de les confondre avec les Hallomènes, les Pythes, les Nilions, et surrout avec les Hélops auxquels elles ressemblent beaucoup.

Lorsqually a plusiaura loges, les ovu- : Fabricius et Paylant ; prenaret - en les sansacent en bord interne des considération l'insertien des auteurnes sur la tête, ont démeratire du genne Cistèle celui des Allégules; mass les caractères qu'ils out assignés 🖮 😋 nouveau genre ne sont pas assez trans ches pour autoriser une distinction

Les Cistèles out, suivant la destonne ptante trois, cinq ou même cription d'Olivier, la tête petite, plus étroite que le corselet, et supportent des antennes filiformes ordinairement de la longueur de la moitié du corps, composées de onze articles, dont le premier peu allongé, le second trèscourt, les autres presque coniques. La bouche présente une lèvre supérieure cornée, légèrement échancrée et ciliée antérieurement; des mandibules cornées, pointues, simples; des machoires avancées, membraneuses, bisides, supportant une paire de palpes filiformes de quatre articles, dout le dernier est ovale, un peu tronqué; enfin une levre inférieure cornée, terminée par deux pièces distantes et membraneuses à la base latérale desquelles s'insèrent les deux palpes postérieurs qui sont courts, filisormes et composés d'articles presque égaux. Le corselet est légèrement rebordé, un peu plus étroit que les élytres; cellesci sont coriaces, aussi longues que l'abdomen, légèrement convexes. Il existe deux ailes membraneuses au métathorax; les pates sont de lougueur moyenne. Le corps tout entier est peu convexe et allongé.

Les Cistèles volent avec assez de facilité ; on les trouve sur les fleurs ; leurs larves ne sont pas connucs. Ces espèces sont assez nombreuses. Dejean (Catal. des Coléopt., p. 71) en mentionne dix-sept; parmi elles on remarque:

La Cistèle céramboïde, Cistela ceramboïdes, Fabr., ou la Mordelle à étuis jaunes striés , de Geoffroy ( Hist. des Ins. T. 1, p. 354, nº 3).

La Cistèle sulfureuse, Cistela sulfurea, Fabr., ou le Ténébrion jaune de Geoffroy (loc. cit., p. 351, nº 11). Cette espèce peut être consideree comme le type du genre. Elle se trouve, aiusi que la précédente,

aux e**nvirons** de Paris où elle est très-

CISTELENIES. Cistelente: INS. Familie de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, établie par Latrelle (Gener. Crust. et Ins. T. 11, p. 348 et #25); rangée ensuite (Consid. génér., p. 148 et 209) avec celle des Téaébrionites, et réunie plus tard (Règu. Anim. de Cuv.) à celle des Stenelytres. Telle qu'elle avait été originairement fondée , la famille des Cistélénies comprenait les genres Cistèle, OEdemère, Rhinomacer et Rhinosme. F. Stinelytres.

\* CISTENE. Cistena. ANNEL. Genre de l'ordre des Serpulées et de la umille des Amphitrites, établi par le docteur Leach (Encycl. Brit. suppl. T. 1, p. 452), et dont Savigny (Syst. des Annelides, p. 89) a fait la première tribu de son genre Amphictène. V. ce mot. Leach mentionne une espèce sous le nom de Ciatena Pallasii, et il en donne une figure (loc. cit., tab. 26) dans laquelle Savigny a cru reconnaître l'Amphictène doré, Imphictena auricoma. Ce nouveau gente et l'espèce unique qu'il renerme ne doivent par conséquent pas rire adoptés. (AUD.)

CISTES. BOT. PHAN. Même chose

que Cistées. V. ce mot.

CISTICAPNOS. BOT. PHAN. Pour Cysticapnes. V. ce mot.

CISTICERQUE. INTEST. Pour Cysucerque. V. ce mot.

\*CISTICOLE. ois. Espèce du genre Sylvie, Sylvia Cisticola, Temm., pl. color. 6. V. SYLVIE. (DR..Z.)

CISTINEES. BOT. PHAN. V. CISTÉES. CISTOIDES. BOT. PHAN. Même

chose que Cistées. V. ce mot. \* CISTOMORPHA. BOT. PHAN. De Condolle (Syst. Nat. Veget. 1, p. 427) ule ce nom comme synonyme d'une spèce d'Hibbertia originaire de la Nouvelle-Hollande, et qu'il appelle Hibbertia saligna, d'après R. Brown. I'. HIBBERTIE.

\*CISTOPTERIS. BOT. CREET. (FOU-್ರಾಡ್ನ) Bernhardi ayait donné co nom

à un genre de Fougères qui appartient, ainsi que le genre Odontopteris du même auteur, aux Lygodium de Swartz. V. ce mot. Depuis, Desvaux a désigné sous ce nom, dans l'Herbier du Muséum d'Histoire Naturelle de Pasis, dans l'avoir, croyons-nous, pubhé, un genre séparé des Aspidium de Swartz et qui correspond au genre. Aspidizm tel que De Candolle l'avait limité dans la Flore Française; mais le nom d'Aspidium devant plutôt être appliqué aux espèces dont le caractère est le plus en rapport avec la signification de ce nom , il nous paruft plus convenable, si on divise les Aspidium de Swartz en plusieurs genres, de reserver ce nom, comme R. Brown l'a fait, aux espèces à tégument rond et pelté, et de donner aux espèces dont De Candolle formait son genre Aspidium, le nom proposé par Desvaux. V.à ce sujet l'article Aspidium.

Le genre Cistopteris serait ainsi caractérisé : capsules réunies en groupes arrondis, recouverts par un tégument lancéolé ou sétacé, inséré par sa base à la partie inférieure du groupe de capsules sur le dos même de la nervure , et transverselement à cette nervure, et s'étendant au-delà de ce groupe vers le sommet de la frondé dans le même sens que la nervure qui

porte le groupe de capsules.

Les espèces qui appartiennent à ce genre sont la plupart d'Europe ou des pays tempérés. Nous citerons particulièrement les Aspidium fragile, montanum, Rheeticum, regium, pinum et bulbiforum de Willdenow, comme servant de type à ce

genre.

La forme et la direction du tégument éloignent beaucoup ce genre des vrais Aspidium et des Athyrium, et les rapprochent plus des Dicksonia que de tout autre genre. Ces derniers n'en différent réellement que par leurs groupes de capsules insérés à l'extrémité des nervures sur le bord de la fronde, et non vers le milieu de cette nervure; du reste, le mode d'insertion et la direction du tégument sont <del>les mê</del>mes. La forme générale des

frondes des Cistopteris confirme cette analogie; elle se rapproche heaucoup decelle des Dicksonia, mais elles sont toujours plus plus petites et plus délicates. Ce sont pour ainsi dire les représentans, dans les climats tempérés, de ce genre prasque exclusivement propre, aux régions équinoxiales.

CISTRASI MIN Syn. de Morne en plusieurs lieux de la France. (LUC.)

CISTRE. BOT. FHAN. L'Ethusa Meum dans quelques cantons de la Provence. (8.)

CISTULE. Cietala. Bor. ORYPT. (Lichens.) Willdenow a désigné sous ce nom une des diverses formes des apothécies des Lichens, qui consiste en un tubercule ou conceptacle d'a hord fermé, presque globuleux, renfermant dans son intérieur des séminules entremêlées de filamens qui se répandent au dehors par la destruction de l'épiderme. Le genre Sphærophore fournit un exemple de ce mode de fructification. (AD. E.)

\* CITA-MATAKI. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. indou de Rondelétie assatique. (E.)

CITAMBEL. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. de Nymphæa cærulea ou stellata à la côte de Malabar. (B.)

CITA - MERDU. BOT. THAN. (Rheede.) Syn. malabare de Mentspermum cordifolium.

(B.)

\* CITARELLE. MOLL. Coquille du geure Cancellaire de Lamarck'. (B.)

\* CITAVANACU. BOT. TRAN. P. AVANACOE.

CITELLUS ou CTTILLUS. MAM. Vieux nom du Soulsic, et devenu scientifique pour désigner cet Animal. (B.)

CITHAREXYLON. Citharaxylum.

7001. PHAN. Ge genre, de la famille

clas. Verbénacées et de la Dulynamis

Angiospecanie, a été établi per Linné
qui l'a caractérisé ainsi: calice campanulé à cinq dents, ou tronqué à son
bord, et persistant; corofle mone-

pétale infundibuliforme, dent le tar plus long que le calice est évasé se péricurement en un limbe à cinq les oblongs, presque égaux et vel les oblongs, presque égaux et vel les dessus; quatre étamines non saliantes hors du tube de la coroll dont les anthères sont dressées. De près Linné, on trouve en outre lilet d'une cinquième étaminé rue lilet d'une cinquième étaminé rue mentaire; ovaire libre sutmonté d'istyle court et d'un stigmate capit baie ovale contenant deux noyal chacun à deux loges dispermes monospermes par avortement.

Ce genre, figure par Lamar (Illustr., t. 545), a degrands rappor avec les Durante et les Wolkemerie il ne diffère même des premiers qu par le nombre des noyaux, qui, clas le fruit de ceux-ci, est double de cel des Citharexylons. Il se compose de pelits Arbres qui croissent presqu tous aux Antilles où on les nomme vu gairement Cotelet, Guitarin et Bo DE GUITARE, dont le mot Citharexy lo ést la traduction grecque. Aux trois el pèces que Linné a décrites sous le noms de Citharexylum cinereum, 1 caudatum of G. quadrangulare, le botanistes en ont ajouté une douzair de nouvelles parmi lesquelles il règri un peu de confusion. Ainsi, Swartz normé C. caudatum le C. quadran gulara de Linné. Ce dernier nom a él donné par l'auteur du Catalogue d' Jardin de Madrid au C. pulvery lentui de Persoon, etc. Kunth (in Humb. Bonpl. Nov. Gener. et Spec. Amei æquinoci.) en a publié quatre espèce nouvelles indigenes de l'Ameriqu

CITHARINE, Cultarinus. POIS Sous-geure de Saumon. P. ce mot. (B.)

méridionale.

\* CITHARON, BOT, PHAN, Mcm chose que Cissaron, V, se mot.

\* CITHARUS. rors. (Belon.) Syn de Limande, espèce du genre Pieura nocte. V. se mot. (B.)

\*CITIGRADES, 188. Section établie par Latreille dans la famille de Fileuest. Vace section (Aud.)

\*CITILLUS. MAM. V. GITELLUS: CITLI. MAM. (Hernandez.) Syn. de Lepus brasiliensis. V. Lievre.

 CIT - NAGUARI, bot. phan. Rhéede. ) Syn. indou de Melastoma cspere.

\*CIT-OBTI. BOT. PHAN. (Rheede.) Syn. indou de Calophylle. V. cemot. (B.)

CITRAC ET CITRACCA. BOT. CRYPT. V. CRTRACCA.

Syn. de Mélisse. (B.)

CITRANGULA. BOT. PHAN. Vanété de Citron dont le jus est âcre, selon Cosalpin. (B.)

 CITRATES. min. Sels résultans de la combinaison de l'Acide citrique avec les bases salifiables. Les Cirrates de Chaux et de Potasse sont partie constituante de plusieurs matières vé-(DR..Z.) gitales.

\* CITRE. BOT. PHAN. ( Olivier De Serres. ) Variété de Citrouille de qualité inférieure, cultivée seulement pour la nourriture des Pour-CR2 UX (B.)

CITREOLUS. BOT. PHAN. Une varieté de Melon, le Concombre ordinaire et une variété de ce dernier fruit.

CITREUM ET CITRIA. BOT. PHAN. Syn, de Ciaronior et de Cidratier.

CITRIL. 018. Syn. vulgaire du Venturon , Fringilla Citrinella , L. V. Gros-Bec. (DR..Z.)

\* CITRINA. 018. (Schwenefeld.) Syn. du Tarin, Fringilla Spinus, L. F. GROS-BEC. (DR..Z.)

CITRINELLE. Citrinella. 018. (Sibbald.) Nom scientifique d'une espèce du geure Bruant. (Vicillot.) Esplice des genre Guépier: V. ce mot. (DR.Z.)

- \* CITRINUOLO. BOT. PHANI V. CEDRIVOLO:
  - \* CITRIQUE. MIN. V. ACIDE.

CITRO. BOT. PHAN. Probablement la même chose que Citre. V. ce

CITROBALANUS, BOT. PHANS Dalcchamp, I Syn, de Miroholan . · , · · · · · · · · · (\$.)

CITRON. 1893. None-vulgăire sous lequel Genffroy a designe une espèce de Lépidoptère qui est le Papilio Rhámhi de Litrue ou le Colisée Citron. F. Coliade! (AUD.)

\* CITRON. вот. Рили. Fruit du CITRAGO. nor. PHAN. (Gesner.) Charonier. Selon les remarques judicienses de Risso, on appelle ainsi à Paris le fruit et l'Arbre que, dans le reste de l'Europe, on nomme Limon et Limonier; et les Parisiens donnent le nom de Citron au fruit avec lequel ils préparent la limonade, il est donc plus rationnel de ne traiter du Ci-Tronier qu'au mot Limonier ou Oran-GER. V. ces mots. . (A. R.)

> CITRON. BOT. CAYPT. ( Champignons.) On appelle ainsi un petit Agaric qui croît aux environs de Paris, et que Bulliard nomme Agaricus sulfureus. Paulet, qui le considère comme suspect, l'a figuré pl. 85, fig. 3 ct 4 de son Traité.

CITRONADE ET CITRONELLE. BOT. PHAN. On donne vulgairement ce nom à des Plantes qui exhalent l'odeur du Citron, telles que la Mélisse officiale, l'Abrotanum et le Goyavier aromatique....

CITRONELLE ROUILLEE ins. Nom vulgaire sous lequel Geoffroy (Hist. des Ins. T. 11, p. 139, n. 59) designe un Insecte lépidoptère du genre Phalène ; c'est la *Phalena Cra*tægata de Linné. (AUD.)

CITRONIER. BOT. PHAN. V. Li-MONIER et ORANGER. (A. R.)

CITROSMA. BOT. PHAN. Ruiz et Pavon, dans leur Flore du Pérou et du Chiff, ont appelé ainsi un genre nouveau uniquement composé d'espèces américaines, et que Jussieu a place dans 'sa inbuvelle famille des Monimices. On compte aujourd'hui

dix-huit espèces de ce genre, savoir : sept décrites par Ruiz et Pavon, dans l'ouvrage que nous venons de citer, et onze dans le Nova Genera et Speties de Humboldt et Kunth. Ce sont tous des Arbrisseaux qui exhalent une odeur agréable de Citron. Leurs tiges sont cylindriques, dressées; leurs rameaux portent des seuilles opposées ou verticillées, entières ou dentées. Leurs fleurs sont petites, dioïques, disposées en grappes courtes , axillaires et souvent géminées. Chacune d'elles offre un involucre caliciforme, renslé inférieurement, rétréci vers son ouverture et présentant quatre ou huit divisions à son limbe. Dans les fleurs males, on trouve de quatre à soixante élamines dont les filets sont planes et comme pétaloïdes. Les sleurs femelles offrent de trois à vingt pistils renfermés dans l'involucre; chacun d'eux est surmonté d'un long style et d'un stigmate simple. Le fruit se compose de l'involucre devenu épais, charnu, et contenant intérieurement autant d'akènes durs, osseux, anguleux, qu'il y avait de pistils.

Aucune espèce de ce genre n'est cultivée dans les jardins. Le genre Siparuna d'Aublet paraît avoir les plus grands rapports avec celui dont il s'agit, qui peut-être devra lui être réuni. V. SIPARUNA. (A.R.)

M.CITROULLE. Citrullus. BOT. PRANT. L'un des noms vulgaires de la Courge. V. Courge. (A. R.)

\* CITRYNLE. ois. Même chose que Citril. V. ce mot.

CITTA. MAM. Syn. de Chat en Arménie. (8.)

CITTA. BOT. PHAN. Loureiro a fait sous ce nom un genre particulier du Delichos urens, L. Adanson, avant lui, l'avait nommé Mucuna. (A. R.)

CITTAMETHON ET CITTAMPE-LOS. BOT. PHAN. V. HELXINE.

CITTITES. MIN. F. CISSITIS.

CITTOS. BOT. PHAN. V. C185US.

CITT-RANA-NIMBA, BOT. Nom

brame du Limonia asidissima. LIMONIER. (1

\*CITULA. ross. Syn. de Zess. ber dans quelques parties de l'Ital notamment dans les Etatsromains.

CITULE. Citula. POIS. Sous-ger de Scombres. V. ce mot. (1

\* CITUS. Pois. (Williaghby.) Side Cottus Gobius. V. Cotte. (B

CIUFOLOTTO. om. Syn. itali du Bouvreuil commun, Loxia Pj rhula, L. V. Bouvreuil. (DR. 12

CIURO. MAM. Du latin Sciur. L'Ecureuil dans plusieurs dialec du Midi. (B

CIUS. OIS. Syn. vulgaire en Pi mont de la Hulotte, Strix Aluco, l et du petit Duc, Strix Scops, L. l CHOUETTE. (DB..2

CIVADA.BOT.PHAN. L'Avoine da quelques dialectes méridionaux. (B

CIVE ou CIVETTE. sor. No vulgaire de l'Allium Schænopn sum, L., qu'on nomme Cives et Ches en anglais.

CIVELLE. POIS. Nom vulgaire l'Animocète Lamprillon sur les bonde la Loire.

CIVETTA. 018. Syn. romain de Chouette Chevêchette, Strix Acad ca, L. V. CHOUETTE. (DR. 2.

CIVETTE. Viverra. MAM. Gen de Carnassiers digitigrades caractéri par trois fausses molaires en hau quatre en bas, dont l'extérieure souvent caduque; deux tubercule ses assez grandes en haut, une se le en bas : en tout quarante den Les deux tuberculeuses d'en la sont à peu près quadrilatères, tran versalement étendues ; la carnassié y a son axe oblique d'arrière en ava et de dehors en dedans. Elle a tr pointes sur une même ligne. La poi te ou le tranchant intermédiaire est beaucoup plus grande que les de autres, et a un petit talon à son côté; terne : des trois fausses molaires, première est conique, les deux auti i simple triangle en bas; la tubere

cuse est carrée, moitié plus pétite que a carnassière qui a deux tranchans à on côté interné, un autre sur son ord antérieur, le neste de étité ent était plus ou moies tuberement. La première fausse molaire a on bord postérieur deutelé et un tame en arrière, ce qui, dans l'état de es individus, lui donne l'air de la arnassière dont les tranchans sont lors usés. Les autres fausses molaires essemblent à leurs correspondantels en haut. Le nombre des mamelles aird une carrèe à l'entere

arie d'une espèce à l'autre. La tête osseuse des espèces de ce enre diffère beaucoup de celle des enres voisins: il n'y a pas de fosse térigoïde, l'une des ailes de l'apohyse de ce nom étant seule dévelopde ; cet effacement de la fosse ptéigoide est combiné pour la direction t l'application du mouvement latéal à la machoire insérieure avec absence de rebord autérieur à la fose glénoïde du temporal, ce qui peract aux condyles de la mâchoire des nouvemens de latéralité tout-à-fait mpossibles dans les genres voisins. os de la caisse très-bombé annonce ine onie très-fine. La fosse ethmoïdae est très-profonde, et son aire transersale surpasse le trou occipital ; l'oorat y est done aussi fort actif. La ingue hérissée de papilles rudes et ques, à peu près comme celles des duts, doit être le siège d'un goût htus : les yeux ont une pupille vertiale, ce qui en fait des Animaux nocurnes: tous les pieds ont cinq doigts ont les ongles sont à demi-rétractis. La queue est longue ; il y a entre anus et la vulve chez les femelles, l'orifice correspondant chez les mâis, une troisième ouverture aussi rande que l'anus, et placée à peu les à égale distance de l'un et de autre. C'est l'embouchure d'une cade d'une longueur variable, suivant 🕆 espèces, et étendue entre le vamet le rectum. Au fond de cette cade s'ouvrent deux poches à parois anduleuses . bosselées extérieurenent, et dont chaque bosselure reond à une sorte de follicule ou petit sac sécrétoire d'une liqueur huileuse : ces petits follicules communiquent l'un avec l'autre, en ont de plus petits dans leur propre épaisseur, qui dégorgent, soit directement, soit par l'intermédiaire des premiers, dans la cavité générale où la liqueur s'épaissit et prend la consistance de pommade (Perrault, Mém. anat. pour servir à l'hist. des Anim., in-f', 1670),

Dans les Mangoustes, d'après GeoF froy (Description de l'Egypte, Hist. Nat. T. 11, p. 140), les poches sont situées au-dessus de l'anus; l'Animal ouvre et ferme à volonté le sac ou vestibule qui les précède; ce qu'il paraît faire avec grand plaisir, car il le met en contact avec tous les corps froids et saillans qu'il rencontre : dans les Mangoustes, ainsi que dans les Civettes, outre l'écoulement successif de cette humeur hors des follig cules, à mesure qu'elle est exhalee. chaque poche est enveloppée par un muscle qui vient du pubis, et dont læ contraction, en compriment tout l'appareil, débarrasse l'Animal du superflu de son parfum. Les organes males ne sont pas extérieurs; ces poches ont donné lieu sans doute aux fables dont l'Hyènc a été l'objet.

Dans ce genre, au moins dans les trois espèces du premier sous genre, les anfractuosités du cerveau sont longitudinales comme dans les Felis. Comme chez ces derniers aussi, la verge se dirige en arrière dans l'état de repos. Tous ces Animaux, surtout les Mangoustes, à cause de la brièveté de leurs pates, ont le port et la démarche des Furets et des Martes; ils ne marchent que sur les doigts; le talon ne pose que pour prendre du repos ou se dresser sur les pieds de derrière quand ils reconnaissent le pays autour d'eux. Ils habitent les zones intertropicales ou voisines des tropiques dans l'ancien continent. Une seule espèce, la Genette "habite le midi de l'Europe et celui, de la France. Comme on avait d'abord confondu plusieurs de ces espèces, on avait assigné à chacune de celles du petit nombre admis une patrie fort

étendue. Des deux ampères de Civettes, la Civette proprement dité paraît seule commune à l'Asse et è l'Afrique. Le Zibeth est assatique; la Gonette commune habite definis la France jusqu'au cap de Boine-Espérance. Selon Poivre (P. Buff. T. XIII), la Fouine serait commune à Madagascar, à l'Indo-Chine et aux Philippines; deux Civettes' seraient du continent de l'Inde, une autre aurait Java pour

patrie: Des neuf espèces de Mangoustes decrites par Geoffroy (loc. cit.), quatre sont de l'Inde ou de l'archipel Indien, une de Madagascar, deux de patrie indéterminée, la neuvième du nord-est de l'Afrique. L'existence de la Genette depuis la France jusqu'au cap de Bonne-Espérance s'explique par l'ancienne continuité de l'Espague avec la Barbarie , continuité dont depose, indépendamment des Magois qui habitent encore aujourd'hui le rocher de Gilnaltar, l'ensemble de la zoologie du sud-est de l'Espagne ( F. Bory de Saint - Vincent , Gulide du Voyngeur en Espagne). L'Amérique ne possède donc aucune espècé de ce genre. Buffon reconnut, T. 111 de son Supplément, que c'était à tort qu'il avait cru le Suricate de la Guiane.

Nous séparons des Civettes, pour en former un genre à part, les Buricates qui n'ont que quatre doigts à tous les

pieds comme les Hyènes.

Ist Sous-Genre: — Les Civettes Proframent dites, Fiverra (Cuv. Règn. Anim. T. 1, p. 156), où la poche est profonde, divisée en deux sacs et remplié d'une forte odeur yausquée.

La Civerre, Viverra Civetta, L., Buff. T. ix, pl. 34; Encycl., pl. 87, fig. 3, et Schreb. T. 11, pl. 111; Gato de Migatia des Espagnols, Nzime, Nzfusi au Congo, Kaukau en Ethiopie, Kastoren Guinée.

Espète d'environ deux pieds trois ou quatre pouces de long du museau à la queue; et haute de din à douze pouces au garrot; à museau un peu moins pointu que celui du Renard;

oreilles courtes et arrondies ; poillon et grossier ; celui qui règne tont le lon de l'échine, depuis le cou jusques e compris la partie supérieure de l queue, forme une sorte de crinière qu se redresse dens la colère; la couleu générale est d'un gris brun foncé, va rié de taches et de bandes d'un bru noirâtre; toute l'échine est d'un noi brun :- les flancs tachetés irrégu **lièrement de même coul**eur; ce meches s'allongent en rayures noire sur les fesses, tout le poitrail e les épaules; deux bandes oblique également noires de chaque co té du con et séparées par un espac gris blanc; la tête est aussi blanch? tre, excepté le tour des yeux, le joues et le menton qui sont bruns ainsi que les quatre pates et la moiti postérieure de la queue, qui a trois o quatre anneaux plus clairs vers la basi Outre l'organe odorifère dont not avons parle aux généralités du geur la Civette a de plus de chaque col de l'anus un petit trou d'où suint une humeur noipâtre très-puant Elle n'a que quatre mamelles; el passe pour avoir deux dents de pli que le Zibeth, parce que la premier fausse molaire lui tombe mon souvent qu'à ce dernier. Sa quel a vingt-cinq vertebres. Les Cive tes, quoique farouches, s'apprive sent aisément. Agiles et souples malgré l'épaisseur apparente qu leur donne leur fourrure droite grossière, elles sautent comme l Chats et peuvent courir comme l Chiens. Leurs yeux brillans dai l'obscurité leur permettent de chassi de nuit les Oiseaux et les petits Qui drupèdes. Au défaut de gibier et ( maraude dans les basse-cours, ell se rabattent sur les fruits et les rad nes qu'il leur est facile de broyer av leurs larges molaires tuberculcus au moyen des mouvemens que pe -inet en avant et de côté une con truction de l'articulation maxillait On en élève bezucoup en domi ticité pour recueillir leur parfui La Civette boit peu, habite les pli nes et les montagnes arides. Av eurs quatro mamelles, elles ne peurent guère porter que deux ou trois setts. On ignore encore le nombre le chaque portée. Ainsi que nous l'acons déjà dit, c'est à la Civette que se rapportent la plupart des fables dont la Hyèno était le sujet chez les

inciens. Le ZIBETH, Piverra Zibetta, Li, Buff.T. 1x, pl. 31, Encycl. pt. 88, f. 2, Schreb.T. 11, pl. 114; Out et Baardes Ambes, Sawadu Pilnée des Malabau res. Sans crinière; fond da pelage l'un gris jaunatre, avec de nomu reuses taches noires pleines, et quelmelois assez rapprochées pour forner des figues don't ques; ce qui arwe surtout di train d'arrière. Ces ches ne sont pas dans la meme seie plus distantes l'une de l'autre que ic la longueur 'de' leur dia metre. La quene est poire en dessus de toute sa ongueur, mais apprélée de noir et de dene sur ses côtés seulement, car lo centre est gris; mais c'est au cou que ie trouve la livrée la plus caractérisique du Zibeth après la queue. Une ande noire maissant derrière la partie upérieure de l'oreille décrit un arc de ercle jusqu'au devant du bras, et orme la bordure de la robe tachetée prelle sépare du blanc pur des côtés idu dessous du cou. Une autre bande ın peu plus large, naissant derrière le 🗝 de l'oreille, et régulièrement conuntrique à l'autre dont elle est semiée par un atc blanc de la même argeur, se réunit sous le cou à celle lu côté opposé. Une troisième desend verticalement d'un peu au-desous de l'oreille ; enfin une quatrième, parant le gris des joues du blanc du ли, correspond à la branche montante la machoire. Les monstaches sont utremélées de harbes noires et blanhes. Les figures de Schreber et de Lucyclopédie copiées sur celle de Bufn sout donc inexactes. On n'y voit as surtout les taches rondes pleius en séries horizontales, ni la couesture toute noire de la queue. F. anvier vient d'en donner la prenière bonne figure ( Mamm. lithog.)

d'où nous avons tiré notre description. Longueur du museau à l'anus, douze on quinze pouces; hauteur au gar-rot, un pied; à la croupe, treize ponces. Le Zibeth'a vingt-deux vertebres à la queue, trois de moins que la Civette dont la quene est pourtant bien plus courte. Il voit mal le jour, n'est actif que la pult; il sime les fruits, et son regime paraît omnivore. Il est generalement silentieux. Dans la colère, il hérisse les poils de l'échine. Celoi qu'a observe F. Cuvier venait des Philippines. On h'a pas d'antre indication atribéntique de la patrie de cet Animal qu'auparavant ofi cioyait africain.

II sous-genns: Les Generres ou, dit Cuvier, la pothe se rétluit à un enfoncement leger; formt sur la saillie des glandes, et présque sans excrétion sensible, quoiqu'il y'alt une odeur très-manifeste Neanmoins Daubenton (Buff. T. 'IX' 'b'. 35 et 352) en donne une idée un peu différente (P. aussi sa figure n. 2, pl. 37).

La Genette commune, Viverra Genetta, L., Buff. T. 1x, pl. 36; Encycl. pl. 88, fig. 3, Schr. T. 11, pl. 113. Identique avec la Genette du Cap de Buff., Sup. T. vii, la Viverra malaccensis de Gmelin, le Chat Bizaam de Wosmaer, t. 8, et le Chat du Cap de Forster, Trans. Phil. t. 71. V. unc boune figure dans Cuvier et Geoffroy. (Mammif. lithog.)

A peu près de la longueur, de la grosseur et de la figure de la Fouine, mais à tête plus étroite, museau plus effile, oreilles plus grandes, plus minces et plus nues'; pates moins grosses et queue plus longue. (Elle a vingt-huit vertebres.) La Genette a la pupille tout-à-fait pareille à celle du Chat; elle est tachée de noir sur un fond mêle de gris et de roux; elle a deux sortes de poils, le plus long n'a guère pourtant qu'un demi-pouce de long sur le corps, et un pouce à la queue; l'extrémité des deux pelages est boire, grise ou rousse; la queue a quinze anneaux alternativement noirs et blanchâtres avec des teintes de roux. Les anneaux noirs

angmentent de largeur à mesuratrulils sont plus voisins du bout de la queue; toute le tête est roussaire, avec quelques teintes de noir et de gris. Les taches des flancs sont disposées par séries assez régulières. Elle n'a que quatre mamelles qui sont ventrales. Daubenton (log. cit.) lui a trouvé sous l'anus les poches ordinaires des Civettes transformées par l'épaisseur de leurs parois crypteuses en deux glandes de dix lignes de longueur et cinq d'épaisseur. Les saillies que forment ces deux glandes sont jointes du côté de l'anus par une bride de la peau qui donne à cette partie l'apparence d'une poche. La cavité de ces glandes était pleine d'huile jaunâtre et odorante qu'y versaient les cryptes (fig. 2, pl. 37, t. 9), et Buffon le premier en a fait connaître l'existence en France (Sup. T. 111, p. 236 et 237); mais la sigure annexée (loc. cit.) à sa description, pl. 47, sous le nom de Ge-nette de France, appartient à une espèce étrangère de patrie inconnue. La Genette en France ou en Espagne habite les endroits humides et le bord des ruisseaux. On avait dit à Buffon qu'en Rouergue la Genette se retire pendant l'hiver dans des terriers. Son site paraît le même depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'en Barbarie. Quoique vivant de proie, on naturel est doux; elle s'apprivoise aisement, et chasse les Rats et les Souris. Deux Genettes envoyées de Tunis ont vécu à la Ménagerie. Elles ctaient tristes et laciturnes, dormaient tout le jour enroulées l'une sur l'autre, s'agitaient et couraient toute la nuit. Elles s'accouplèrent à la manière des Chats. La durée de la gestation ne put être fixée, on la crut de quatre mois. Il naquit un seul petit marqué comme ses parens. — Les anciens ne paraissent pes avoir connu la Genette. Isidore de Séville en a parlé le premier (Encycl. pl. 89, fig. 1). La Genette du Cap de Buff. T. vri .

La Genette du Cap de Buff. T. v11, pl. 58, et la Viverra malacsensis, Enc. pl. 88, f. 1, et Schreb. pl. 11, 12, 8, ne sont, d'après Cuvier, que le Chat Bi-

. aaam,du,Gap (Eucyel. pl. 89, f. 5, et Schreb. pl. 115, sous le nom de Viverna tigrina), et tous deux sont identiques avec la Genette. Déjà Kolbe, T. II, pag. 180, avait observé que la peau du Chat musque (Bizzam Kalte) est recherchée à cause de son odeur agréable de muse. Wosmaer qui a décrit cet Animal (fascic. 8) le rapprochait du Margay, tout en lui trouvant le museau bien plus pointu et plus effilé; ce qu'il dit de sa couleur se rapporte assez bien à la Genette dont il a surtout la longue quece annelée de blanc et de noir. Le Chat du Cap de Forster ne diffère pas du Chat Bizaam, et par consequent de la Genette, d'après Cuvier (Ménag. du Muséum et Règne Animal).

CIV

La GENETTE A QUEUE NOIRE, Buff., Sup. T. III, sous le nom de Genette de France. Cuvier (Ménag. du Mus.) pense que cette Genette est une espèce distincte. Elle avait vingt pouces de longueur sur sept de haut; tout le poil plus long qu'à la Genette, surtout sur le cou; il n'y a d'anneaux distincts qu'au premier tiers de la queue, les deux autres tiers sont tout noirs ; elle a seize pouces de long; le dessus du dos rayéet moucheté de noir sur un fond gris mêlé de grands poils noirs à reflets ondoyans; le dessous du corps blanc; les jambes et les cuisses noires; l'œil était grand, la pupille étroite, les oreilles rondes. C'était un Animal toujours en mouvement et quine se reposait que pour dormir ; il avait étéacheté à Londres; on ignorait sa patrie.

La CIVETTE A BANDEAU, Vivfasciata, Geoff. Grande comme unc
Fouine, à série de taches d'un brun
marron le long du dos et des flancssur
un fond jaune clair, ayant le bout du
museau, la mâchoire inférieure et le
front blanc jaunâtre, tout le dessous
du corps d'un gris fauve uniforme,
l'extrémité de la queue et les pates
brun foncé, elle pourrait bien être
identique avec la Genette à queue
moire. Nous en disons autant de la
grandeCivettedeJava, qui n'est qu'un
peuplus petite, et qui a noir ce qui est

in ne connaît pas la patrie: Ces detix . lerniers Animaux. sout au :Muséum rée par Schreber sous le mont de Fib. usciata a sur le dos et les fesses de

trandes bandes noires imaginalies! la Fossane de Madagascar, Mierra Fossa, Buff. T. xrix, pl. 20; ncycl., pl. 89 , fig. 2; Schreb. T. 11, 1114. Poivre, dans une notice adresce a Buffon (loc. cit.), donne les seuls enseignemens qu'on ait sur cette esrice dont Daubenton n'a vu que la eau bourrée. Il n'est donc pas cerain que la Fossane n'ait pas de bourse ibanale. Poivre dit ne lui en avoir las trouvé sur trois individus qu'il a vaminés : l'un de Madagascar, un intre de la Cochinchine, et l'autre les Philippines; d'ailleurs très-semdable, pour la figure, le fond et la istribution des couleurs, à la Geiette; seulement les taches, dispoes plus régulièrement encore, foramt trois lignes parallèles le long de isque flanc. La queue n'a que des ·······-amneaux étroits et de couleur 1998. qui ne s'étendent past sur le me inferieur, lequel est d'une conm melée de roux, de gris et de anc sale, ainsi que la face extérieue de la cuisse; tout le dessous du <sup>mps</sup> est blanchâtre. Ceux que Poivre leva fort jeunes conservaient un air un caractère de férocité, contraste <sup>emarqua</sup>ble dans un Animal qui celerait les fruits à la chair. — Le mbé de Guinée (Bosmann, Voy. 256, fig. nº 1) doit plutôt être une enette qu'une Fossane.

CIVETTE DE L'INDE, Viv. indi-:, Geoff. Grande comme une Ge-"'e, mais plus allongée, plus haute panibes, avec la queue plus courtes it bandes brunes sur le dos et conmines au cou, se détachant d'un fond lene jaunâtre ; trois ou quatre lignes points bruns patallèles sur les incs; tour des yeux brun; lèvre et uion blaues; que nea amelée de bruh le blane jaundtre. Ly en « un »ue individu plus petits marqué de cine, sous le nom de Patite Gemette

4 1 41 20

run dans la Piverro faicidia dent de Java. Toutes deux sont an Mû-1 1 to 140 14 1 1 BÉTATA.

PUTOIS RAYE DE L'INDE, Pio fas-Histoire Naturelle. La figure don- viate, Gmet ; Schreb!, 114, B, figure qui différe beaucoup de celle de l'Ehcyclopedie, pl. 90, fig. 2; Bufff., Suppl. -pour le taille; la forme du corps et des oreilles; tête et quede d'un bruh fauve, plus pale autour des veux, aux joues et sous la machoire. Bix larges bandes noives et cinq blanchatres plus étroites le long du dos et des flancs. Sonnérat l'a trouvé à la cose de Coromandel. — La Pioerra hermaphrodita de Pallas (V. Schreb. T. 11, p. 426), à museau, gorge, moustreher et pieds noirs; une tache blanche sous fes yeux; poil cendré à la base, noir à la pointe; trois bandes noires le long du dos; queue un peu plus longue que le corps, et noire à l'extrémité. Elle est certainement de cè genre', car elle a une poche entre l'anus et l'ouverture de la génération. Elle venuit de Barbarie.

IIIº SOUS-GENRE. - Les Man-GOUSTES, Cuv., Herpestes, Hig.; Ichneumon, Geoffi, Description d'E. gypte, Hist. Nat. T. 11, p. 138 et suiv. - Cuvier ( Règw. Anim. ) les caractérise par une poche volumineuse, simple, ayant l'anus perce dans si profondeur. Toutes les Mangoustes dit Geoffroy ('loc: 'cis: ), out le poil court sur la tête et les pates, et les doigts à domi - palmes : aussi s'éloignent-elles peu des rivières.

La Mangouste de l'Inde, Pio: Mungo, L. et Koempfer, Buff. T. xrir, pl. 19; Schreb. T. 11, pl. 116, 430; Encycl., pl. 84, fig. 4; et Wosmaer, pl. et fasc. 11, 1773. Wosmaer l'a aussi confondue avec l'Ichneumon et avec la Mangouste de Java. C'est à cette dernière que se rapporté sa figure. Gagarangan dies Javans; Chiré Kirpele au Malabar; Sunsa au Ben? pale. A peu près de la taille de fai Fouine; mais sa queue, bien mioins touffue à l'extrémité que celle de la Fouine, va au contraire en grossis-i sant de la pointe vers la racine commo une quene de Kanguroo. Cette queué est un peu moins longue que le corps; sur le dos, vingt-six à trente bandes transversales, alternativement rousses et noirâtres, d'autant plus lougues qu'elles sont postérieures; dessous de la mâchoire fauve; pieds noirs, et la queue d'un brun noirâtre umiforme. Buffon (loc. cit.) l'a confondue avec l'Ichneumon, et comme la Mangouste est juste moitié plus petite, a il lui paraît seulement qu'en Egypte, où les Mangoustes sont pour ainsi dire domestiques, elles sont plus grandes qu'aux Indes où elles sont sauvages. » Dans ce moment-là, Buffon ne croyait pas apparemment que la domesticité détériore ces Animaux. Le fait est que la Mangouste n'existe pas en Egypte. Kæmpfer et le P. Vincent - Marie disent qu'elle fait aux Serpens une guerre implacable. Elle habite le continent de l'Inde et les îles de la Sonde.Wosmaer en a vu, dit-il, trois variétés, toutes des Indes. L'unc d'elles était friande de fruits, d'œufs, et buvait beaucoup, se roulait en boule comme un Hérisson pour dormir, était très-propre et aimait à clapoter dans l'eau. Les yeux sont bleus avec un cercle de couleur d'orange; les testicules sont fort gros à proportion de la verge.

L'IGHNEUMON INDIEN d'Edwards (Ois., ph. 199). Museau brun rou-gentre; tout le dos et la queue anne-lés de brun sur un fond olivâtre; c'est la seule Mangouste, avec la suivante, qui ait les engles noirs. Elle venait des Indes-Orientales.

La Mangouste Nems, Buff., Sup. T. 111, pl. 27. D'un cinquième plus grande que la Piv. Mungo; sa queue se termine aussi en pointe. C'est elle que Daubenton a décrite (T. 1111, p. 160) sous le nom de Mangouste. Elle avait vingt-deux pouces du muscau à l'anus, et la queue longue de vingt pouces; le pelage est plus clair qu'à la Mangouste, et d'une couleur uniforme au dos et aux pates; le poil est dur, redressé comme à l'Ichneumon; le blanchâtre et le noirâtre s'y succèdent quatre ou cinq fois en anneaux;

la teinte générale est jaune paille; l'iris est d'un fauve soncé.

Le Vansirre, Vohang-Spira à Madagascar, Buff. T. xiii, pl. 21; Empl. 80, fig. 3. Geoffroy s'estassuré sur deux individus vivaus à la Ménagerie, que c'est une Mangouste. Plai petit que le Mungos, son poil ei gris brun, pointillé de jaunaire, eles pates brunes; son cràne dies pates brunes; son cràne de celui de l'Ichneumon, parte qu'l'orbite n'est pas fermée en atter Vit à Madagascar, d'où elle a passe l'Île-de-France.

La Mangouste de Malacci, Ichneumon malaccensis. F. Cur (Mamm. lith.) a figuré et décrit souce nom une Mangouste longue de onze pouces, dont la queue a m pied, où la distance du museau l'oreille est de deux pouces su lgnes, et la plus grande hauteur de cinq pouces quatre lignes. La pupille est allongée horizontalemen il n'y a pas de paupière clignotante. la couleur générale est d'un gris sale. parce que les poils sont annelés de noir et de blanc sur leur longueur le tour de l'œil, l'oreille et le boutda museau sont nus et violâtres; le joi eșt très-rude, entremêlé d'un laina; rare à sa base; la queue, coniq. comme dans, la Mangouste à bandes. acquiert dans la colère un éno.m volume par le hérissement des pois redressés perpendiculairement: 500 attitude ordinaire est celle des Four nes : elle peut s'étendre à qualo te pouces et se réduire à huit. Elle chil très-apprivoisée, aimait les careses quoique très-féroce pour tout Aumo susceptible de devenir sa proie; ellere cherchait surtout les Oiseaux, et les prenait dans sa grande cage avec une rapidité de mouvement extraordinait F. Cuvier dit que les organes genifaux et l'anus s'ouvrent dans la porice glanduleuse. Il ne faut pas confondac cette espèce avec la Civette de Malac ca, qui n'est que la Genette. N'est-ci pas en la confondant avec la Mingouste à bandes, que Leschenau dit qu'elle se nomme Keripoulle de Malabar? car c'est le nom qu'y por ssi cette dernière. Ce voyageur dit elle habite les trous de muraille et petits terriers voisins des habitans qu'elle ravage comme le Putois ez nous.

La Manoouste de Java. F. Cuv. damm. lith., liv. 26) vient d'en uner une figure toute semblable à ile de Wosmaer qui l'a décrite sous nom d'Ichneumon indien, et à la 3, 116 de Schreber. Elle était privée mme un Chat domestique. Diard wait envoyée de Java. Il y en a 15si sur le continent. Sans doute le 10ger-Augan de Java, Séba, vol. 1, 13, 77, pl. 48, fig.4, ressemble par 1 taille, et à peu près par les coururs, au Vansurre; seulement il a en 11ron ce qui est en brun dans l'au11e. La queue se termine aussi en 11 de 11 de

La Mancouste Rouge, Ichneunoa ruber, Geoff. (Patrie inconnue.) elage d'un rouge ferrugineux trèsclatant; poils annelés de roux et de anve, rouge cannelle sur la tête et les spaules; surpasse d'un cinquième le llungos, et a la queue encore plus paisse et plus longue.

La CRANDE MANGOUSTE, Ichneumon major, Geoff., Buff., Suppl.
T. III, pl. 26. Poil aumelé de fauve et de marron; mais les anneaux
fauves sont si étroits, que l'aitre
couleur domine partout; la queue,
plus hérissée et plus longue que le
corps, terminée en pointé, y prend
une couleur plus foncée; les doigts
couverts de poils ras et serrés, comme
chez les Animaux aquatiques; doublé
du Mungos, c'est la plus grande des
Mangoustes. On ignore son pays;
ficolfroy la ereit rapportée par Sonne11.

L'ICHNEUMON, Viverra Ichneumon, I., Ichneumon Pharaonis, Geoff., Aems des Arabes, Tezerdea des Barlacesques, Schreber, pl. 115, B; Incyel., pl. 84, fig. 3; Descrip. d'Éspie, Hist. Nat., Mamm. planch. 6. bulon n'a pas connu l'Ichneumon; il a pris pour lui le Mungos à qui il appliqué tous les récits qui concer-

nent l'Ichneumon. Plus petit d'un sixième que l'espèce précédente; à queue aussi longue que le corps, et terminée par une touffe de très-longs poils noirs étalés en éventail, et dout la couleur se détache fortement de la teinte fauve marron uniforme de tout le corps ; le poil est plus gros, plus sec et plus cassant que dans aucun de ses congénères; l'orbite est complet. L'Ichneumon est d'une timidité extrême ; il se glisse toujours à l'abri de quelque sillon ; il ne lui suffit pas de ne rien voir de suspect, il n'est tranquille et ne continue sa route qu'après avoir flaire tout ce qui est à sa portée; l'odorat est son guide suprême; même quandil est apprivoisé, il va sans cesse flairant, remuant continuellement ses naseaux avec un petit bruit qui imite le souffle d'un Animal haletant après une longue course. Il est d'une très-grande douceur, caressant, vient à la voix de son maitre. En Egypte, il se nourrit de Rats, de Serpens, d'Oiseaux et d'œnfs. Lors de l'inondation, il se retire près des villages et dévaste les bassecours; mais resserré alors avec les Renards et les Chacals, il devient en grande partie leur proie. Dans le Saïd il a pour ennemi le Tupinamhis qui a les mêmes habitudes et se tient dans les mêmes sites. Il détruit tous les œufs qu'il rencontre, et conséquemment ceux du Crocodile; mais il est absurde de supposer qu'il attaque l'Animal. Son utilité par la destruction des œufs de ce Reptile était sans doute le seul motif du culte que lui rendirent les Egyptiens. Aristote et Strabon disent qu'on ne le trouve qu'en Egypte; nous avons cité un nom barbaresque qui porte à croire qu'on le trouverait aussi au moins dans l'est de la Barbarie. Le nom Ichneumon est grec et significatif des habitudes de l'Animal. Hérodote l'a employé le premier. L'Ichneumon n'a jamais été domestique en Egypte, l'espèce y vit partout sauvage; on n'en apporte de jeunes aax marchés que lorsqu'on en trouve par hasard d'égarés dans les champs. (A. D. . NS.)

\* CIVETTE, Pois. On dit que l'en donne ce non sur les bords de la Loire à de petites Anguilles qu'on y prend en quantité: Ce nom est peutêtre un double emploi de Civelle. V. ce mot.

CIVICH. 018. Syn. piémontais du Friquet, Fringilla montana, L. V. GROS-BEC. (DR..Z.)

CIVIÈRE. ors. L'un des noms vulgaires du Bouvreuil, Loxia Pyrrhula. P. Bouvreuil. (DR..Z.)

CIXIE. Cixius. INS. Genre de l'ordre des Hemiptères établi par Latreille ( Gener. Crust. et Ins. T. 111, p. 166), et réuni depuis au genre Fulgore. V. ce mot. (AUD.)

## · CIYTES. MIN. V. CISSITIS.

CLABAUD. MAM. Race de Chiens courans à oreilles pendantes, et peu cstimés. L'importunité de leurs cris, passée dans le langage familier, est l'étymologie de clabaudage, clabaudeurs, etc. (B.)

## CLA-CLA. OIS. V. CHA-CHA.

\* CLADANTHE. Cladanthus. BOT. PHAN. Famille des Synanthérées corymbisères de Jussieu, Syngenesie Polygamie frustrance, L. Genre fondé par H. Cassini et placé dans la tribu des Anthémidées. Il est ainsi caractérise : calathide radiée ; fleurons du centre nombreux, réguliers et hermaphrodites ; demi-fleurons de la circonférence disposés sur un seul rang, ligulés et stériles; involucre formé d'écailles ovales, scarieuses et comme frangées à leur sommet; réceptacle conique, allongé, couvert de petites écailles et de petits organes que Cassini nomme fimbrilles, filiformes et membraneux; akènes ovales, striés, glabres et sons aigrettes. Ce genre, dont Cassini a exprimé les caractères avec plus de détails (Bull. de la Soc. philom., déc. 1816), n'est composé que d'une seule espèce, le CLA-DANTHE B'ARABIE, Cladanthus arabicus , Cass., ou Anthemis arabica , Les Arabes lui donnent le nom de Craffas. Cette jolie Plante annuelle

crost naturellement en Arabie et sur les côtes septentrionales de l'Afrique. Elle pourrait être cultiyée facilement en pleine terre dans les jardins de France, car elle fleurit au Jardin des Plantes de Paris depuis juillet jusqu'en septembre. Sa hauteur est de trois décimètres; les rameaux nombreux qu'elle étale autour d'elle sont grêles, ligneux et disposés en verticilles , au milieu desquels est une calathide sessile, solitaire et d'un beau jaune orangé. Chaque ramuscule est aussi terminé par un verticille de branches plus petites, qui contiennent également une calathide au milieu d'elles.

\* CLADIE. Cladius. 1NS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Porte-Scies, tribu des Tenthrédines, établi par Klug et adopté par Latreille (Consid. génér., p. 294) qui lui assigne pour caractères : antennes de neuf articles, rameuses dans les mâles, simples dans les femelles; mandibules tridentées. Ce genre, très - voisin des Lophyres, s'en distingue par les antennes rameuses et non pennées, ainsi que par les mandibules tridentées. La composition des antennes empêche de le confondre avec les Tenthrèdes, les Dolères, les Nemates et les Pristiphores qui ont les appendices simples dans les deux sexes.

Pelletier de Saint-Fargeau (Monogr. Tenthredin., p. 57) rapporte a ce genre cinq espèces dont la plupart sont nouvelles. Le Cladie difforme, Cl. difformis, Latr., ou le Pteronus difformis de Jurine (Class. des Hym., p. 64), représenté par Pelletier de Saint-Fargeau, dans la Fanne Française (pl. 12, fig. 4), peut être considéré comme le type du genre.

V., pour les autres espèces, l'elletier de Saint-Fargeau (loc. cit.).

CLADIUM. BOT. PHAN. Ce genre, de la famille des Cypéracees, est un démembrement des Schanus de Linné. Browne (Jam., p. 114) lui imposa ce noin et le constitue ayec une Plante

des Antilles, évidemment congénère de notre Cladium Mariscus, si même elle ne lui est pas identique. Schrader adopta ensuite le genre proposé, et R. Brown (Prodr. Flor. Nov.- Holl. , p. 236) en fit mieux connaître les caracteres qu'il définit de la manière suivante : épillets à une ou deux fleurs, composés d'écailles imbriquées, dont les extérieures sont vides; style caduc marticulé avec l'ovaire ; point de soies ou de squammules hypogynes. Le frait est une espèce de noix clabre renfermant un petit noyau lisse. De tels caractères sont, il faut l'avouer, bien analogues à ceux des Schanus. C'est plutôt par leur port que les Cladium différent un peu de co dernier genre. Ce sont des Plantes herbacies plus grandes et plus consistantes, dont les chaumes sont garnis de feuilles très-longues, souvent dentées en scie et engaînantes. R. Brown en a décrit treize espèces indigenes de la Nouvelle - Hollande, parmi lesquelles il indique le Clafrum Mariscus ou Schænus Mariscus de Lanné, qui croît aussi en Europe et dans les environs de Paris. Schrader regarde l'espèce exotique comme distincte de l'européenne, et il les désigne, l'une sous le nom de C/. occidentale, et l'autre sous celui de CI. germanicum. Labillardière (Nov.-Hall. T. 1, p. 18, t. 19) a figuré une espèce de Cladium en lui conservant l'ancien nom générique de Schænus; e'est son Sch. filum. F. CHOIN. (G.N.)

"GLADOBOTRYUM. BOT. CRYPT. (Mucediness.) Ce genre, établi par Necs ( Syst. der Schwamme, p. 15, fort réservés sur son adoption, car il tab. 4, fig. 54), est un de ceux qui est malheureusement arrivé trop sounous semblent fondés sur des caractères tout au plus spécifiques. Il nous paraîtrait devoir être réuni en un seul genre avec les Stachylidium, Perticillium, Botrytis et Virgaria, qui conserverait le nom de Botrytis. C'est ce que Persoon a fait dans sa Mycologie caropeenne. V. Bothytis.

cendans, divisés des leur base en

forme de corymbe; sporules oblongues, éparses vers l'extrémité des rameaux. Il ne renfermait qu'une espèce , le Cladobotryum varium (Botrytis macrospora, Link, Dittmar, Persoon , Myc. eur. T. 1 , p. 54). 11 vient sur les bois et sur les feuilles de Chênes pourris. (AD. B.)

\* CLADOCERE. Cladocerus. POLYP. Genre de Polypiers fossiles dont Raffinesque n'a pu déterminer la famille, ayant pour caractère d'offrir un corps pierreux , rameux , comprime, à écorce distincte, couverte de petites lignes ridées; les pores sont nuls ou invisibles. Ce genre est composé de plusieurs espèces : C. Alcides . armatus, clavatus, etc. F. le Journ. de Phys. , 1819, T. LXXXVIII , p. 429. (LAM.X.)

CLADODES. BOT. PHAN. Loureiro ( Fl. Cochinch., ed. Willd., p. 203 ) a donné ce nom à un nouveau genre qu'il caractérise ainsi ! fleurs monoïques ; les mâles , comme les femelles, munies d'un calice quadriparti et dépourvues de pétales. Les premières ont huit étamines dont les filets sont courts et membraneux , les anthères arrondies. Les secondes n'ont point de style. Leur oyaire trigone porte trois stigmates oblongs . réfléchis, et devient une capsule à peu près globuleuse, trilobée, à trois loges monospermes et s'ouvrant par trois valves.

A ces caractères on reconnaît que ce genre doit appartenir à la famille des Euphorbiacées; mais le défaut de renseignemens ultérieurs nous rend vent que dans l'établissement de ses nouveaux genres Loureiro u'a fait que décrire des Plantes de genres déjà si connus, qu'on ne conçoit pas comment cet anteur a pu faire de pareilles méprises. Au surplus, une seule espèce constitue ce nouveau genre : c'est le Cladodes rugosa, nommé Le genre Cladobotryum était ainsi Cay Môt en Cochinchine, Arbrisseau caractérisé par Nées : filamens as- des forêts de ce pays, dont les branches extrêmement nombreuses portent des feuilles lancéolées dentées en scie, glabres, rugueuses et alternes. Les fleurs sont terminales et très-petites, disposées en grappes lâches qui se terminent en épis. (A. D. J.)

CLADONIE. Cladonia. BOT. CRYPT. (Lichens.) Ce genre, fondé par Hoffmann et adopté par De Candolledans la Flore Française, correspond à une partie du genre Cenomyce d'Acharius. Nous croyons, vu le passage insensible qui existe entre ce genre et les Scyphophorus par l'intermédiaire des Hetopodium, devoir adopter l'opinion du lichenographe suédois, suivie en grande partie par Dufour dans la monographie de ces genres, et selon laquelle ces trois genres réunis ne forment qu'un seul et même genre sous le nom de Cenomyce. V. CENOMYCE.

\*CLADORA. BOT. CRYPT. (Lickens.)
Genre formé par Adanson qui le rapportait (Fam. Plant. T. 11, p. 6) à sa
seconde section des Champignons, et
qui rentre dans le genre Cladonia,
tel que l'ont adopté les botanistes. (B.)

\*CLADORYNCHUS. ors. (Gesner.) Syn. présumé du Pluvier à collier d'Egypte, Charadrius ægyptius, L. V.PLUVIBR. (DR. . 2.)

\* CLADOSPORUM. BOT. CRYPT. (Mucedinées.) Link, qui a établi ce genre, l'a ainsi caractérisé : filamens rapproches, droits, simples ou peu rameux , dout les extrémités se séparent pour former les sporules; sporules ovales d'abord continues avec le sommet des rameaux, s'en détachant plus tard. Les espèces qui servent de type à ce genre faisaient partie du genre Dematium de Persoon qui les y a rapportees de nouveau dan sa Mycologia europæa. V. ce mot. Link en a décrit quatre espèces sous les noms de Cladosporum herbarum (Demațium herbarum, Pers., Syn. Fung. ); Cladosporum abietinum ( Dematium abietinum, Pers. , ibid.); Cladosporum atrum; Cladosporum aureum. Les trois premiers croissent sur les écorces ou sur les

feuilles et les tiges des Plantes sèches. Le dernier, qui vient sur les rochers, n'appartient probablement pas à ce genre. (AD. B.)

- \* CLADOSTÈME. Cladostema.

  POLYP. Genre de Polypiers fossites de l'ordre des Encrines, dont les caractères sont ainsi fixés par Raffinesque: base branchue; bouches terminales aréolées; articulations à circonférence lisse; centre tubuleux semi-radié autour du creux. Les C. flexuosa; hioperis, etc., appartiennent à ce genre; elles se trouvent aux Etats-Unis. F. Journ. de Phys., 1819, T. LXXXVIII, p. 429. [LAM.X.]
- \* CLADOSTEPHE. Cladostephus. BOT. CRYPT. (Chaodinées.) Genre établi par Agardh, adopté par Lyngbye, et que nous plaçons parmi les Chaodinées dont il se rapproche par la grande analogie que présente son organisation avec celle des Thorées et des Draparnaldes; mais qui, lorsque sa fructification sera connue, pourra bien passer aux Céramiaires. Ici nous arrivons à la fin d'une famille, dont les genres se sont compliqués graduellement, et les deux derniers que nous y rattachons commencent à moins y convenir. Cependant la genre Cladostephus conserve encore une sorte de mucosité extérieure, du moins vers les extrémités de ses rameaux, et les Lémanes, V. ce mot, semblent conserver cette mucosile dans leur intérieur. Les caractères du genre dont il est question sont : filamens ronds, articules, ramoux, charges de ramules également articulées par sections transversales, simples au légèrement divisées, disposées en verticilles simples autour des articulations des rameaux principaux, comme les feuilles d'un Hypuris le sont autour des tiges. L'espèce qui sert de type à ce genre est le Cladostephus Myriophyllum, N., Cladostephus verticillatus, Agardh, Syn , Lyngbye, Tent. p. 109, pl. 50., Ceramum verticillatum, D. C., Flor. Fr. T. u, p. 39. Cette Plante abonde dans les mors d'Europe, et son

port est assez élégant. Elle n'adhère pas au papier sur lequel ou la prépare, ce qui indique déjà qu'elle s'éloigne des autres Chaodinées qui toutes ont éminemment cette propriété. (B.)

CLADOSTYLES, BOT. PHAN. FRmille des Convolvulacees, Pentandrie Digynia , L. Ce genre a été établi sur une Plante nouvelle rapportée de l'Amérique méridionale par Humboldt et Bonpland. Ils l'ont publiée dans le premier volume de leurs Plantes equinoxides, en fixant aiusi ses caracteres génériques : calice divisé en cing parties profondes; corolle componulée très-ouverte, dont le limhe est à cinq divisions; deux styles purchus (d'ou le nout grec du genre); stigmutes simples; capsule uniloculaure, monosperme, indéhiscente. Selon Bonpland , à qui on doit la description précédente faite sur la Plante vivante, cette graine n'est unique dans la capsule que par l'avortement constant d'une ou de plusieurs autres graines : mais Kunth (Synopsis Planfarum æguinoct. orbis novi , T. II , p. suppose en outre, avec plus de vraisemblance, que l'ovaire (qui n'a pas étéobservé par Bonpland ) est biloculaire, et que chacune de ses loges est disperme: Si cela était ainsi, le gen c Martosry les ne différerait de l'Evolvu-/m que par la capsule dépourvue de valers, et aux yeux de l'auteur que nous veuons de citer, cette différence est trien faible pour la distinction d'un genru.

in Clanostyles paniculata, H., B. et Etia, est la seule espèce connue. C'est une Plante herbacée, droite, à femiles alternes et entières, dont les fleurs sont terminales, blanches et disposées en panicules. Elle fleurit et un près de Turbaco dans le royaume de la Nouvelle-Grenade. Humbaldt et Bonpland en ont publié une très belle figure (Plantes équinoxiales, 1° vol., tab 57). (G.N.)

\* CLAIKGEES, GLAIKS, CLAK-GUSE et CLAKIS, ots. Syn. yulgaires en Ecosse de la Bernache, Anas Cythropus, L. F. CANARD. (DR. Z.)

CLAIRETTE, mot. puan. L'un des noms vulgaires de la Mâche. V. VALÉRIANELLE. (0.)

\*CLAIRIDES. (leridæ 188. Tribu établie par Kirby, correspondant à celle des Clairons. F. ce mot. (AUD.)

CLAIRON. Clerus. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Glavicornes, tribu des Clairones, établi originairement par Geoffroy ( Hist, des Ins: T. 1, p. 505) qui lui assignait pour caractères : antennes en masse, composée de trois articles posés sur sa tête ; point de trempe ; corselet presque cylindrique sans rebords; tarses garnis de pelottes. Les Clairons confondus par Linné avec les Attelabes, ont, pour la plupart, le premier article des tarses très-court; cette particularité en avait imposé à Geoffroy qui, ne voyant que quatre divisions aux tarses, les avait rangés parmi les Tetramères. Le fait est qu'ils en ont cinq , et qu'avec quelque attention, on parvient toujours à distinguer l'article rudimentaire. Le genre Clairon n'a pas seulement subi des changemens dans ses limites; mais il a été complètement bouleversé par Fabricius. Cet entomologiste, par une manie qui lui était trop commune, a établi un genre Clairon, qui ne comprend aucune des espèces décrites par Geoffroy, et il a créé, pour celles-ci, la dénomination de TRICHODE, Trichodes. Olivier, (Hist. des Coléopt.) accorde au genre Clairon une acception très-étendue, qui comprend sous le nom de section les genres Notoxe, Clairon, Tri-chode de Fabricius. Enfin Latreille, rendant à chacun ce qui lui est dû, rejette les dénominations abusives de Fabricius, et adopte le genre Clairon de Geoffroy, qui, à raison des chan-gemens utiles qu'il a subis, correspond aujourd'hui à une famille ou tribu désignée sous le nom de Clairons, V. ce mot, et comprend plusieurs sous-genres qui en out été démembrés. Parmi eux, celui des Clairons proprement dits, dont il est ici question, offre pour caractères : tarses vus en dessus, ne paraissent avoir que quatre articles; l'avant - dernier aussi grand que la precédent, et pareillement bilobé; antennes à articles intermédiaires trascourts, les trois derniers transversaux, formant une massue presque triangulaire, tronquée obliquement au bout, et pointue à l'angle interne du sommet; dernier article des palpes maxillaires un peu plus grand, en forme de triangle renverse, allongé; le même des labiaux heaucoup plus grand, ayant la figure d'une hache.

Ces Insectes ont le corps allongé, presque cylindrique, plus étroit eu devant. La tête est assez large, inclinée et enfoncée postérieurement dans le prosthorax; les yeux sont ovales, peu saillans, souvent échancres au côté interne. Les antennes ont la lon-. gueur du prothorax; celui-ci est allongé et plus étroit que les élytres; l'écusson est très-petit, arrondi posténieurement. Les élytres sont étroites, surtout en avant, et de la longueur de l'abdomen : elles recouvrent deux ailes membraneuses. Les pates sont de longueur moyenne; les deux postérieures ont, dans les mâles de quelques espèces, des cuisses assez fortes; les articles intermédiaires des tarses sont larges, bilobés et garnis inférieurement de pelottes.

Les Clairons diffèrent des Cylydres et des Tilles, par les articles des tarses, n'étant pas tous très-distincts; ils s'éloignent des Nécrobies et des Enoplies, par les articles intermédiaires des tarses bilobés, par la forme de la massue et par celle du corselet. Enfin ils ont de tels rapports avec les Notoxes, les Trichodes et les Corynètes de Fabricius, que Latreille (Regn. Anim. de Cuv.) leur réunit ces

trois genres.

Les Clairons ont, en général, le corps hérissé d'un duvet poilu, et orné de couleurs vives et vanées, disposées par bandes transversales sur les élytres. On les rencontre souvent sur les fleurs, ils volent avec faculité. Lorsqu'on les prend, ils n'ont d'autre moyen de désense qu'une ruse commune à un grand nombre d'In-

sectes; ils contresont les morts, inclinent leur tête et replient leurs pates contre leur poitrine. — Leon Dufour a étudié anatomiquement les Clairons, et voici les principaux resultate de son travail qui est encoré manuscrit : l'œsophage est gros, pro portionnellement à celui de la plupart des autres Insectes; les parois sont épaisses et charques. Parvenu dans la poitrine, il se renfle, mais insensiblement, en un estomac cylindroïde, flexueux, à la surface duquel la loupe découvre de fort petites papilles, en forme de points saillans. Après cet estomac, dont la terminaison est marquée par un léger bournelet, où se fait l'insertion antérieure des vaisseaux hépatiques, on trouve une portion intestinale fort courte, puis un cœcum allongé, renfermant une pulpe 🛚 excrémentitielle blanche. Quant aux vaisseaux bépatiques, ils sont au nombre de six, et ont leurs insertions sur deux points éloignés du tube alimentaire ; la première de cos insertions, ou l'antérieure, a lieu autour du bourrelet qui termine l'estomac par six conduits distincts et isolés; l'autre, ou la postérieure, se fait à l'origine du renslement intestinal qui précède le rectum par deux yaisseaux seulement; mais chacun de ceux-ci est trifide..

Les larves des Clairons, connues des anciens, se nourrissent de celles des autres Insectes, particulièrement des Hyménoptères; on les rencontre dans leurs nids. — Ce genre est assez nombreux en espèces dont plusieurs se trouvent dans nos environs.

Le CLAIRON DES RUCHES, Clerus alvearius, Latr., ou le Trichodes alvearius de Fabricius, peut être considéré comme le type du genre. La larve se rencontre dans les ruches des Abeilles domestiques. Elle y fait un grand tort en détruisant leurs nymphes et leurs larves. Panzer (Faun. Insect. Germ. fasc. 31. fig. 14) en a donné la figure.

Le CLAIRON APIVORE, Clerisapiarius d'Olivier (Hist. des Coléopt. T. IV, n° 76, pl. 1, fig. 5-6), ou le Trive s'introduit dans les nids des Mée. 31, fig. 13) l'a aussi repré-

Comme on n'a pas encore observé meete parfait cherchant à s'introige dans les ruches d'Hyménoptes, et qu'il n'est d'ailleurs doué d'aum moyen tres-efficace pour se gantir de la piqure de l'aiguillon , on ppose que les œufs sont d'abord mas sur les fleurs, et que les willes on les Mégachiles les transstent dons leurs nids avec le pollen ces fleurs. Cette opinion ne nous mit goere admissible; car elle supserait la perte d'un grand nombre œuls, et ne nons expliquerait pas mment l'Insecte, devenu parfait, munit rencontrer moins de danger, our sortir de la ruche ou du nid, que ow sy introduire; attendons que iservation vienne encore dévoiler mystere. Les hypothèses, quelque asemblables qu'elles paraissent, ne went jamais être admises que come de simples conjectures; autrement e puisent à la science, parce que doute scul engage à la recherche de vérilé. (AUD.)

CLAIRONS. Cterii. 188. Famille l'ordre des Coléoptères, section Pentamères , établie par Latreille d et correspondant au grand genre aron de Geoffroy, Cette famille a é convertie (Règn. Anim. de Cuv.) une tribu de la famille des Clavirnes. Ses caractères sont : antennes maissant insensiblement on termim massue, pectinées dans les s, presque filiformes et presque tierement en scie dans les autres ; rps allongé, cylindroide, plus roit en devant; abdomen mou carre plus ou moins allonge, remyert par les elytres; articles interdans des tarses bilobés et memancux en dessous; palpes maxillais tres-avances, nussi longs que la

odes apiarius, a été confondu quel- tête; les labiaux aussi longs ou plus elois avec le genre précédent. On le saillans que les précédens, terminés ave dans les mêmes lieux ; mais sa par un article grand , en hache ou en cone très - allongé. Les Clairons se chiles des murs. Panzer (loc. cit. trouvent ordinairementsur les fleurs, quelquefois dans les matières animales en putréfaction ou dans les bois pourris. A l'état de larves, elles se nourrissent de matières animales; celles de quelques espèces de Clairons proprement dits, se rencontrent souvent dans les ruches des Abeilles ou elles dévorent les larves. - Latreille divise cette tribu ou famille de la manière suivante :

> I. Tarses ayant cinq articles tres-distincts, tant en dessus qu'en des-

Genres : CYLYDRE , TILLE.

II. Tarses ne paraissant avoir, vus en dessus, que quatre ou même que trois articles bien distincts.

+ Le quatrième ou l'avant-dernier article des tarses aussi grand que le précédent, pareillement bilobé et tres-distinct.

Genres THANASIME, OPILE, CLAIBON.

+ Avant-dernier article des tarses, ou le quatrième, beaucoup plus petit que le précédent, caché entre ses lobes et peu apparent dans quelques-uns, entier.

Genres : ENOPLIE , NECROBIE.

F. ces différens mots.

Latreille (Règn. Anim.) comprend aussi dans cette tribu les genres Mastige et Scydmène; mais dans le tableau que nous avons donné et qui est extrait du nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle, il ne les mentionne plus.

Kirby (Linn. Soc. Trans. T. XII) a donne la division suivante de la tribu des Clairons, qu'il nomme en latin Cleridæ; il en exclut les genres

Mastige et Scydmene.

I. Antennes dentelées (Serricornes).

Genres : EURYPE, TILLE, AXINE, PRIOCERE. Les trois nouveaux geures qu'on remarque ici ont été établis aux dépens du genre Tille.

. H. . Antennes rendees. . Genres: Enorlis, Grainon.

V. ces mots.

(AUD.). CLAITONIA, BOT. PHAN, POWE Claytonia. V. CLANTONE.

CLAMATORIA. ors. (Pline.) Syn.' présumé de la Sittelle, Sitta europæa, L. Stypelle. (DR..Z.)

CLANCULUS, MOLL. Nom scientfique que Montfort donne à son genre Bouton, qui n'est sondé sur aucun caractère générique, et qui doit se rapporter au genre Monodonte. V. ce mot et Bouton. (D..H.)

\* CLANDESTINARIA. BOT. PHAN. Nom de la troisième section établie par De Candolle dans son genre Nosturtium. Elle est sinsi carectérisée: pétales blancs très-petits ou quelquefois nuls; siliques un peu cylindriques. Cette section, aux yeux de l'anteur lui-même, est douteuse; elle se compose d'espèces qui, par leurs caractères génériques encore trop peu connus, pourraient être rapportées, les unes aux Arabis, les autres aux Sisymbrium. Elles habitent les Indes-Orientales et le Brésil. C'est à vette section qu'appartient le Sisymbrium indicum, L. (C.N.)

CLANDESTINE. Lathraea. BOT. PHAN. Genre très-voisin des Orobanches et faisant partie de la Didynamie Anglospermie. Linné avait réuni sous le nom de Lathræa les genres Clandestina, Phelippæa et Amblatum de Tournefort, que les botanistes modernes ont avec raison séparés de nouveau, en sorte qu'aujourd'hui ce genre ne se compose que de deux espèces qui croissent en France. Ces deux Plantes ont, non-seulement la même organisation intérieure que les Orobanches, mais elles rappellent eucore ces singuliers Végétaux par leur port. Elles sont herbacees, parasites', et vivent sur la racino d'autres Plantes dans les lieux couverts et humides. Leur racine est implantée

sur celle de quelque autre Arbrissem; leur tige est horizontale, souterraine, et forme une souche, domant naire sance, dans sa partie supérieure, à quelques ramifications, dressées, pertant, ainsi que la souche, des écailles au lieu de feuilles. Les fleurs sont assez grandes, groupées en une sorte d'épi à la partie supérieure des ramifications de la tige. Leur calice es tubuleux, un peu comprimé latere lement, à quatre lobes peu profond et inégaux. La corolle est monopé tale, irrégulière, à deux lèvres; le supérieure est concave, entière; l'inférieure est à trois lobes peu marqués Chaque fleur contient quatre étami nes didynames, placées sous la lèvr supérieure; les anthères sout à deut loges et velues. L'ovaire est allongé marque de deux sillons longitudinaux. Coupé transvertalement, il pré sente une seule loge contenant ut très-grand nombre d'ovules inséré deux trophospermes pariétaux épais et légèrement, hippris. A le base de l'ovaire et aptérieuremen existe un petit corps glanduleux, a forme de languette; clest un vente ble disque hypogyne. Le style est plu ou moins allongé, terminé par ut stigmate divisé en deux lèvres inc gales et obtuses.

Le fruit est une capsule un per comprimée, uniloculaire, s'ouvrau en deux valves, qui chacune entrai uent avec elles un des trophosperme sur le milieu de leur sace interne.

La Chandestine ecaliabuse, La thræa squamaria, Li, Clandestin penduliflora, Lamk, , Flor. Fr., e vivace et croît dans, les lieux ombra ges et humides. On la trouve aux et virons de Paris, dans le parc de Ges vres pres Meaux. Sa souche est hori zontale, rameuse, entièrement cou yerte d'écailles charnues, imbiquées : elle donne naissance par 50 extrémité aupérieure. A deux ou tro rameaux dressés , hauts de six à hu pouces , portant qualques écaille écartées, et terminés par un épi c flaurs blanchaues et purpurines, pei dantes, portees chacung our un ped le qui malt de l'aisselle d'une aille. Leur calice est comprimé, alu, à quatre lobes aigus et inégaux. I carolle, deux fois plus longue de le calice, est à deux lèvres; la su-meure entière et obtuse, l'infe-aire à peine trillobée; le style et aigmate dépassent la lèvre supér-

La GLANDESTINE ORDINAIRE, Larea Claudestina, L.: Claudestina uffora, Lumk., Fl. Fr. La souche très-courte et munie d'écailles mchâtres et imbriquées. Elle est mentale et cachée sous la mousse as les lieux humides, au milieu s pierres qui garnissent les ruisner. De l'extrémité supérieure de souche, naissent plusieurs grans lieurs violettes et dressées qui nt la soule partie de la Plante illante au-dessus du sol. La Claustine croit dans le centre et le midi la France. Daléchamp regarde ne Plante comme douée d'une proeté merveilleuse. Il dit qu'elle a ulu fécondes des femmes jusque-là (A. R.)

CLANGA, OIS. (F. Guvier.) Syn. sexumé de l'Orfvaie, Falco Ossifra-

CLANGULA, OIS. (Gesner.) Syn. (Gener.) L. Canard. (Dr., Z.)

CLAPALOU, BOT. PHAN. Syn. le Crissa à la côte de Coromandel.

\* CLAPAS. BOT. PHAN. (Gaimard.)

CLAPIER, zoot. Retraite du Lam. Ce nom a été étendu aux abris a on élève de ces Animaux. (B.)

(B.)

CLAQUE, ors. Syn. vulgaire de Grive Litorne, Turdus pitaris, L. Mente. (DR.Z.)

CLADUETTE DE LADRES ou IL LEPREUX. MOLL. Nom vuldire et marchand du Spondylus Ederopus dont in charmière est dismée de façon à ce que les deux val-(2), tombant l'une sur l'autre sans

se désunir après la mort de l'Animal, imiteut l'effet de ces espèces de castaguettes dont on obligeait autrefois les lépreux à faire usage dans certaines villes de Hollande pour aunoncer leur contagieuse présence. (8.)

CLARCKIE. Clarckia. BOT. PHAN. Pursh | Flora Americae septentrionalis, vol. 1, p. 260) decrit une Plante sous ce nouveau nom de genre qu'il avait précédemment établi dans les Transactions de la Société Linnéenne de Londres. Ce genre appartient à la famille des Onagraires et à l'Octandrie Monogynie, L. Il est ainsi ca-ractérisé : calice tubuleux à quatre segmens, comme dans le genre Œnothera; corolle composée de quatre pétales disposés en croix, rétrécis à leur base en un onglet très-mince , avant un limbe trilobé; huit étamines, dont quatre munies d'anthères lineaires ; les quatre autres de moitie moins longues et supportant des anthères arrondies, ne sont que des étamines avortées; stigmate quadripartite et pelté; capsule à quatre loges.

La scule espèce que l'on connaisse de ce gerre, est figurée dans Pursh (loc. cit.) sous le nom de Clarckia pulchetta, que Poiret, dans le Dictionnaire encyclopédique, a changé en celui de C. elegans. C'est une Plante herbacée, à feuilles alternes et dont les fleurs ont une belle couleur rose ou pourpre. Elle a été trouvée par Lewis, gouverneur de la California septentrionale, sur le hanc formé par le Kooskoosky et la rivière de Clarck, deux des branches principales du fleuve Columbia. (G. N.)

CLARIA, Pois, (Belon.) Probablement la Lotte, V. Gade. (E.)

CLARIAS. rois. (Gronou.) Syn. de Silure anguillaire. (B.)

\* CLARIONÉE. Clarionea. BOT. PHAN Genre de la famille des Synanthérées, section des Labiatiflores de De Candolle, Syngénésie égale, L., extrait des Perdicium par Lagasca, et que De Candolle a adopté dans son troisième Mémoire sur les Labiatie.

flores, inséré dans les Annales du Museum d'Histoire Naturelle, vol. 19, p. 65. Ce dernier autèur a fait figurer l'analyse des fleurs du Ctarionea magellanica ou Perdicium magellanicum, Willd., et a denné à ce genre les caractères suivans : involucre oblong, imbriqué, composé de folioles membraneuses quacarieuses aur lours bords; fleurons extérieurs plus grands que les autres, et simulant les rayons des fleurs radiées, tous, sans exception, bilabies, hermaphrodites; la lèvre intérieure formée de deux lanières très-étroites et roulées ensemble enspirale; réceptacle ponetue, nu, ou, selon Lagasca, cilié dans quelques espèces sur le bord des points; aigrette sessile, poilue et couverte de dents très - fines et nombreuses.

Les Clarionées sont des Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à leuilles entières ou pinnatifides. Lagasca en cite plusieurs espèces sans description. La seule authentique est donc celle qui a servi à l'établissement du caractère générique par De Candolle, ou le Cl. magellanica. Depuis la publication du Mémoire de De Candolle, Lagasca a changé le nom de Clarionea qu'il avait lui-même donné au genre dont il s'agit, en celui de Perezia. Nous ne pensons pas qu'on doive se soumettre à une pareille flucfuation, et nous ne parlerons du Porezia que comme synonyme. (G..N.)

CLARIONIE. BOT. PHAN. Pour Glarionee. P. ce mot. (G.N.)

CLARISIA, ROT. PHAN. Genre sondé par Ruiz et Pavon dans la Flore du Pérou, et auquel ils assignent les caractères suivans: Arbres dioïques ; seurs males disposées en thatons sistemes, n'ayant pour calice qu'une très-petite écaille; seura semelles possédant un périanthe particulier composé de quatre à six écailles peltées, et deux styles réunis par la base. Le fruit est une drupe monosperme. Les auteurs de ce genre l'ont placé dans la Direcie Diandrie, et, d'après l'exposition de ses caractères, il paraît appartenir à la famille des Amentacées de

Jussieu ou à celle des Myricées de chard, qui en est un démembrem

Aucune nouvelle espèce n'a ajoutée aux deux premières don description est due à Ruiz et Par Celles-ci sont des Arbres indig des forêts du Pérou, possédantun dur qui exsude un suc laiteux. L'd'eux (Clarisia racemosa) a l'éo intérieure rouge. L'autre (Clárisia flora) a cette écorce blanche; sa tion particulière est le bord des est

CLARKIE. BOT. PHAN. Pour Clikie. F. ce mot.

CLARY. BOT. PHAN. Syn. de Set des prés en Angleterre.

CLASSES. HIST. NAT. GEN. On a pelle ainsi les grandes divisions ét blies dans les trois règnes de la natu pour rassembler les différens êtres des composent. Ce mot n'ayant pour sens rigoureux et absolu, mais acception variant suivant les diverespèces de classifications et même le branches de l'histoire naturelle, da lesquelles on s'en sert, nous en traterons aux mois Méthodes et Sysmes. (A.R.

CLASSIFICATION. HIST. NAT GI Le nombre des êtres dont s'occu chaque branche de l'histoire nat relle est tellement grand, que Ix arriver à la connaissance de chac d'eux, ou en retrouver un en par culier, les naturalistes ont de bon heure senti la nécessité de les grou dans un ordre quelconque, soit d'ap des considérations étrangères à corps, soit d'après des caractères 11 d'eux-inêmes. C'est à ces arrangem que l'on à donné le nom de Classifi tions. Les aspects sous les quels les co peuvent être envisagés, sont tellem nombreux, qu'il est fort difficile déterminer le nombre des Classili tions qui ont été proposées par les vers naturalistes. Cependant, en considérant d'une manière généra il existe deux series principales Classifications, les Classifications

riques et les Classifications méthoques. Dans les premières, les êtres at groupes d'après des considérans qui leur sont étrangères : tel est, rexemple, l'ordre alphabétique qui peut être employé que pour des es qui tous sont déjà connus, au oins de nom. Les secondes , au conire, sont fondées sur les caractères d'un ou de plusieurs organes. us le premier cas, elles ont reçu le m de Classifications artificielles; on nomme Classifications ou methodes wrelles dans le second cas. Mais lle dernière expression nous paraît ut-à-fait impropre. En effet il existe pas, il ne peut pas exister de thode naturelle. Aucune Classificaa n'est dans la nature ; toutes sont résultat de l'observation et des comnaisons de l'Homme. Il existe des oupes plus ou moins naturels de getanxou d'Ammaux , c'est-a-dire le la nature leur a donné une forme, corganisation tellement analogue, e leur ressemblance peut être facicentappréciée par tous les Hommes. stà ces groupes que l'on a donné som de familles naturelles (V. ce M. Mais, nous le répétons, il miste pas de méthode naturelle. Au ad employer les mots d'artificielles de naturelles, pour désigner les us avons établies, nous préférons uplayer les mots de système et de thode. Un système est une classifition dans laquelle les caractères des isses sont tirés d'un seul organe. usi, en botanique, Tournefort a abli un système d'après la forme de corolle . Linné d'après les organes ruels, etc. Dans une méthode, au ntraire, on fait concourir à la formon des classes, l'ensemble des meteres tires d'un grand nombre organes. Nous développerons ces es fondamentales aux articles Mé-COES CT SYSTEMES

CLASTA, BOT. PRAN. Nom genéle donné par Commerson à une de de Cascarie, Coscaria fragilis, intenat. Ce genre n'ayant pas été adopté, V. Caséarie et Samynées.

\* CLATHRAIRE. Clathraria. BOT. ross. Nous avous désigné sous ce nom (V. Classif. des Végétaux fossiles, Mem. Mus. T. viii) un genre de tiges fossiles caractérisé par des mamelons disposés en quinconce, et séparés par des sillons formant une sorte de réseaux dont les intervalles sont plus larges que hauts; les mamelons portent une impression de base petiolaire en forme de disque plus large que haute, ordinairement échancrée supérieurement et présentant vers son milieu deux ou trois petits points qui indiquent l'insertion des faisceaux vasculaires du pétiole. Ces Fossiles sont propres aux terrains houilliers. Nous n'en avons vu jusqu'à présent que des échantillons peu étendus. Ces Vegetaux fossiles paraissent assez rares, puisqu'aucun auteur n'en avait encore figuré. Nous en connaissons cependant trois ou quatre espèces, et nous pensons qu'elles peuvent se rapporter à des tiges de Fougères arborescentes. (ADI B.)

CLATHRE. Clathrus. BOT. CRYPT. (Champignons.) Ce genre, l'un des plus remarquables parmi les Champignons, a été établi et parfaitement caractérisé par Micheli (Nov. Gen. p. 215, t. 95) qui en a donné une des-cription meilleure que celle d'aucun des auteurs plus récens. Linné, en y réunissant les genres Clathroides et Clathroidastrum de Micheli, en avait fait un genre composé des Plantes les plus disparates. Les botanistes modernes sont revenus au genre de Micheli, qui est ainsi caractérisé : Champignon presque globuleux, entièrement renfermé dans sa jeunesse dans une volva charnue, persistante, formé d'une partie creuse et percée de trous, renfermant dans son intérieur une matière farmeuse, blanchâtre, et dans son centre une substance gélatineuse. Ces deux matières se résolvent, lors du développement complet de la Plante, en un liquide épais et fétide, qui sort par les trous nor maneron a , lovery on an

bring off up to the color sand others in-

du Champignon. Oughnie, woisin surtout des Phallus, forme avec ce genre et quelques autres le portit groupe des Clathrondes a risponté, tentôt aux Champignons, peupranent dits ou Gymnocarpes, tentôt aux Angiocarpes, V. Changariniss.

Les espèces du ganra Clathrus sont peu nombreuses; deux habitent l'Eurape ; ce sont les Clathrus ruber et Clathrus flauscans de Persoon; peutêtre ce dernier qu'aucun auteur moderne n'a observé, et qui n'est figuré que par Barrelier (Plant. Icon. 1265) n'est-il qu'une variété du premier.

La Clathrus ruber qui est assez commun dans le midi de l'Europe, est un des plus beaux Champignons connus. Lorsqu'il est parvenu à son état parfait, d'une volva d'un blanc jaunatre, et divisée en trois ou quatre lobes, il sort une tête arrondie d'un beau rouge prangé, composée de branches anastomosées, et renfermant une matière noirâtre produite par les séminules mêlees à un suide gélatineux. Cette matière qui devient de plus en plus liquide, et qui sort par les trous que présente le corps du Champignon, repand une odeur très-fétide qu'on observe dans presque toutes les Plantes de ce genre, ainsi que dans les Phallus.

Deux espèces de Clathrus croissent en Amérique: le Clathrus crispus de Turpin (Atlas du Dict. des Sc. Nat.; Rhmier, Fung. t. 167, n.), et le Cla-

thrus columnatus de Bosc.

Turpin a figure dans le Dict. des Sc. Nat., comme un genre particulier, sous le nom de Laternea triscapa, un Champignon qui se rapproche par plusieurs caractères des Clathrus, et surtout de la dernière espèce que nous venons de citer, mais qui mérite cependant d'en être distingué. V. Lantenne, Laternea.

Raffinesque avait aussi formé du Clathrus columnatus un genre particuller sous le nom de Columnaria. Mais cette distinction ne nous paraît pas fondée sur des caractères suffi-

sans pour être adoptée.

Le Clathrus Campana de Loureiro

n'appartient certainement pas à genre; il paraît même, d'après la de cription assez incomplète de cet a teur, devoir faire un genre nouveal très-voisin des Phallus. Sa description lui donne surtout la plus granc analogie avec le Phallus industati de Venténat; mais Loureiro ne par pas de la volva, et dit au contraire qui le pédicule est nu, caractère qui se paraîtrait propre à distinguer cet Plante des Phallus, ou plutôt du gen Hymenophallus, auquel appartient Phallus industatus, si toutesois il été bien observé. (AD. B.

- \* CLATHROIDASTRUM. BO CRYPT. (Lycoperdacées.) Le genfondé par Micheli sous ce nom avaété confondu par Linné avec les Chitrus dont il différe cependant beau coup. Il correspond exactement a genre Stemonitis de Persoon, ma non aux Stemonitis de Gmelin et d'Toentepohl, qui comprenaent les gerres Arcyria, Stemonitis et Trichia d'Persoon. V. STEMONITIS. (AD.B.)
- \* CLATHROIDES. BOT. CRYP (Lycoperdacées.) Micheli avait étals sous ce nom un genre que Limnél réuni aux Clathrus, quoiqu'il en diférat extrêmement. Persoon l'a rétals Bous le nom d'Arcyria. V. ce mot. (AD. B.
- \* CLATHROIDÉES. BOT. CRYP. (Champignons.) Nous désigneror sous ce nom un groupe de Champignons désignés successivement pur les noms de Lytothecii par Persoon de Rhantispori par Link, de Fun, Pistillares par Nées, groupe assinaturel, mais dont la position et très-difficile à fixer, et dout on ser peut-être obligé de former une fimille particulière.

Fries et Link les placent parmi le Champignons à séminules renfe mées dans un péridium ou angioca pes; Persoon et Nées les rangent a contraine parmi les vrais Champ gnons, opinion qui pous paraît plu exacte; mais il est certain qu'ils presentent des points d'analogie avec c

ix familles, et qu'ils forment entre

s un passage assez naturel. linsi la volva qui enveloppe le ampiguon dans sa jeunesse a plus miogie avec la volva des Agaries l'autres Champignons, qu'avec le idium des Lycoperdacées ; la parcentrale qui sert de support aux inules est charnue et non pas filantense comme dans toutes les Lyerdacées; enfin la disposition des nnules elles-mêmes, quoique difint beaucoup de celles des vrais ampiguous, se rapproche encore antage de celle de quelques gende cette famille, tels que les Agas déliquescens de la section des prinus, que de celle des Lycoperis ou antres Champiguous angiopes. L'absence de volva dans quela genres encore peu connus, s'ils particupent bien à cette famille , overait d'une manière évidente que nest pas un péridium. Ce caractère indiqué dans le genre Edycia de finesque et dans le Clathrus camna de Loureiro. Dans tous les genhun connus, il existe une volva arnue et en partie mucilagineuse, centre de laquelle s'élève ou un dicule creux portant a son sommet a chapeau dont la surface extérieure a converte de cellules remplies de porules mélées à une matière mucigneuse, ou un corps central creux, arnu composé de branches diverment anastomosées, et renfermant aire elles des sporules mêlées égaleient avec une substance mucilagiture. Le caractère essentiel de cette imile consiste donc dans la manière ont les sporules sont mélées avec ne mafiere muqueuse qui les enalre sous forme d'un liquide d'une deur en général très-fétide.

Les geures de cette section sont

S Stuyans

PHALLOIDES.

Battarea, Pers. (Dendromyces? Liosch. ) - Phallus , Pers., Hymenohallus, Nees. - Edycia , Raff.

\*\* CLATTIROIDES. (lathrus, Pers. (Colonnaria, Eaff.)-Laternea, Turp. F. ces mots. (AD. H.)

CLATHRUS. MOLL. Ocken a designé sous ce nom le Scalaire. P. ce mot. (p. m.)

CLATTER-GOOSE, ors. Syn. anglais du Cravant, Anas Bernicla. F .. CANARD.

\*CLAUCENA ET CLAUSENA BOT. PHAN. Ce genre a été proposé par N.-L. Burmann (Flora Indica, p. 87) pour une Plante indigène de l'île de Java, dont il a donné la description suivante : calice monophylle à quatre dents courtes et planes; corolle formée de quatre pétales arrondis et sans onglet; huit étamines plus courtes que la corolle, à filets subulés et réunis à leur base en un urcéole entonrant l'ovaire; style plus petit que les étamines, surmonté par un stigmate simple. L'unique espèce (Claucena excavata ) dont se compose ce genre, est un Arbre dont les feuilles sont alternes et pinnées; chaque foliole est pétiolée, oblongue, presque entière et pubescente. Les fleurs sont disposées en grappes.

La description précédente a sans doute paru trop incomplète à A.-L. de Jussieu, pour qu'il put établir les rapports du Claucena avec d'autres genres connus; il l'a en conséquence place parmi les genres incerta sedis, à la fin du Genera Plantarum. Lamarck (Dict. Encycl.) lui a reconnu des affinités avec certaines Térébinthacées, et notamment avec le Brucea. Il l'a figuré dans les Illustrations des genres, t. 310.

CLAUDEE, Claudea. (Hydrophytes.) Thalassiophyte de la classe des Floridées dont le caractère est d'avoir des tubercules en forme de silique allongée, attachés aux nervures par les deux extrémités. L'on ne connaît point de production marine, soit Plante, soit Polypier, dont l'aspect soit aussi singulier que celui de cette Thalassiophyte, et qui réunisse au même degré la variété dans les couleurs, la grace dans le port, et la délicatesse dans l'organisation. C'est sur les côtes de la Nouvelle-Hollande que Péron a trouvé cette brillante production, aussi extraordinaire per sa forme que par la manière dont la fructi-

fication est fixée aux feuilles.

D'un petit empatement qui sert de racine s'élève une tige rameuse et garnie de feuilles qui émettent sur un seul côté une membrane invisible à l'œil nu dans l'état de dessiccation, à bords échancrés comme les ailes des Chauve-Souris, et se courbant presqu'en demi-cercle. Cette membrane est soutenue par des nervures qui partent de la principale: rapprochées à leur origine, elles s'éloignent en divergeant vers les bords, et se courbent legèrement au sommet des feuilles. Elles sont liées entre elles par d'autres petites nervures parallèles, et réunies les unes aux autres par de petites fibres parallèles également entre elics, et aux nervures rayonnantes, de sorte que ces feuilles sont ornées de quatre ordres de nervures, se croisant presqu'à angle droit, et diminuant de grosseur en diminuant de grandeur ; la membrane paraît separée de la nervure principale qui n'est qu'un prolongement de la tige ou des rameaux. Dans la partie moyenne des seulles, présentant une courbure presque parallèle à leurs bords. se trouve une grande quantité de fructifications formées par la réunion des petites fibres et des petites nervures, et par la destruction de la membrane. Ce sont des tubercules en forme de silique, atténués aux deux extrémités, et fixés par elles aux nervures rayonnantes. On trouve quelquelois jusqu'à douze de ces tubercules parallèles les uns aux autres, et situés entre les mêmes nervures; ils sont remplis de capsules granifères presque visibles à l'œil nu. La grandeur des Claudea varie d'un à deux décimètres.

Ne les ayant jamais vues vivantes, nous ne pouvous rien dire de la durée de leur vie ni de leur couleur lorsqu'elles sont fraîches; desséchées, elles offient des nuances rouges, vertes, jaunes, violettes, qui se fondent les unes dans les autres de la manière la plus gracieuse. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de ce gare, le Claudea elegius, ainsi nonmé à cause de sa beauté. (LAM.X.)

CLAUJOT. BOT: PHAN! Um de noms vulgaires de l'Arum matalann. V. GOUET.

CLAUSENE. Clausena. BOT. PRAI. V. CLAUCENA -

CLAUSILIE. Clausilia. MOLL. Toss les auteurs avant Linné, et même ceux qui l'ont suivi jusqu'à Drapunaud, oat confordy les Coquilles de ce genre, tantot avec une famille, tantôt avec une autre. C'est ainsi que Lister (Anim. Angl. T. 77, fig. 6et& les a désignées sous le nom de Bucin, ce qui est synonyme pour lui de Coquille allongée. Bonanni (Recre., ? quine allongee, ponanți (Ascil.), partie, fig. 21) et Müller (Zool. Danica, vol. 3, t. 102 și g. 1, 3, 2 t. 5) a font des Turbots, comme Cheanis (Conch. 9, t. 125, fig. 76, n. 1-1) d. Linné, après eux, l'ont également admis. Geolifroy (Traité, somman des Coquil. terr. et fluy des enteres de Poris p. 651 decidents le Corons de Paris, p. 65), divisant les 6quilles terrestres en globuleuses et en allongées, a subdivise ces dernière en deux paragraphes, celles qui tournent à droite et celles qui tournent i gauche, et, sous la dénomination de Nompareille, il est le premier qui ail indiqué une séparation entre deux genres, quoi qu'il n'ait pas sait mention des caractères essentiels. Dargenville (Conch., 2º part., F.; 83, pl. 9, fig. 13-14), suivant la denomination de Lister, leur conserve le nom de Buccin. Après lui, le guière (Encycl. meth., établissan des coupes plus naturelles, les ale prochés, dans son genre Bulime, de Maillots, des Ampullaires, des Lym nées; et Olivier (Voyage au Levant. T. rer, p. 297 et 416), suivant les puceptes de son ami, décrit également sous le nom de Bulime les nouvelles espèces qu'il découvrit dans le cours de son voyage. Enfin, Diaparnaire auquel nous devons des recherches interessantes sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de France, estie remier qui ait fait le genre Clausilie, uni lui ait dound ses caractères hst. des Moll. terr. et fluv. de Franp. 44). Tout en les séparant du mre Bulime de Bruguière, il les a mriant placés près de ces derniers du genre Maillot qui en a été égament estrait. Cuvier (Regn. Anim. u, p. iog admet le genre de Draarmud, et, comme lui, le place aunis des Hélices , après les sous-gen-Bolime, Maillot, etc. Férussac Sist des Anim. Moll., p. 52, nº 14 10g. 60) admet aussi le genre des ansilies, mais comme quatrième roupe de son sous-genre Cochlo-ne, leur conservant les caractères nvans qui sont ceux de Draparnaud : ouche armée ; des lames, dont une

n opercule élastique.

Lamerck (Anim. sans vert. T. VI, a) accouscrit le genre Clausilie, in admettant que les Coquilles qui at le péristome continu, ne regarant pas comme essentiel le caractère ela lame operculaire clastique, puisue lantot elle existe, et que tantôt le n'est que cudimentaire ou qu'elle e se reprentre pas du tout. On pourof pourtant observer que parmi les pives cities par Lamarck, deux seument ne rentrent pasdans le groupe o remssac, et cette circonstance ne ious parait pas suffisante pour déruire le caractère donné par Draparand puisque, dans ses Prodromes, crussac en cite trente-une espèces ui sont toutes pourvues de cette me siastique. Quoi qu'il en soit, oici les caractères qu'il convient de coner à ce genre : Animal à corps réle, semblable à celui des Hélices, calement plus allongé; trachée mante en tube conique et court, oque dans la gouttière de la colurede; coquille fusiforme, à sommet nele et obtus ; ouverture arrondie , wale, présentant un sinus pour le veuge de la trachée; à bords parvatreunis, libres, refléchis en dehors. Parmi les espèces qui sont connues , mus citerous de préférence celles qui e rencontrent en France et qui ont ele decrites par Draparmand, ainsique,

quelques-unes des belles espèces rapportées par Otivier de son voyage au Levant.

La CLAUSILIE COL. TORS, Clausilia. torticotis, Lamk. (Anim. sans. vert. T. vi, p. 113, no 1). Jolic Goqualle tournant à gauche, cylindrique, et tronquée. Elle est d'un jaune ferruganeux; ses stries sont droites et diegantes; son col est rétréal, anguleux et courbé; sa bouche sans denfs. C'est l'Helix Cochlodina torticotis de Férussac (Tab. des Moll. p. 62; in 515), qui est très-bien figurée dans le Yoyage au Levant d'Olivier, sons le nom de Bulimus torticalis (pl. 12, fig. 4, A, B). Elle habite Standid.

La CLAUSILIE LISIE, Clausilia bidens, Drap. (p. 68, nº 1, pl. 4, fig. 5, 6 et 7), est une Coquille repandue dans toute l'Europe, nommée Helix bidens par Müller (Histor. Verm. pl. 2, pag. 116 , nº 315) , Turbo bldens par Linne (p. 5609, no 87), Helix Cochlodina derugata par Férussac (Tab. des Moll., p. 65, nº 5gg). Elle est figurée dans Fayanne (Conch., p. 65, fig. E , 11) et dans Martini ( Conch. t. 112, fig. 960, no 1). Elle se distingue par sa forme allongée, un pen ventrue, sa couleur cornée claire et ses surfaces lisses, très-légérement strides, transparentes, luisantes; son ouverture est ovale, munie de deax gros plis sur la columelle, et de deux autres plus petits et plus enfonces sur l'autre côté. Elle présente toujums à l'état adulte le petit osselet élastique.

La CLAUSILIE PAPILLEUSE, Clausilia papillaris, Drap. (Hist. des Moll. terr. de France, p. 71, n. 5, pl. 4, fig. 15), Lamk. (Anim. sans vert. T. 1v, p. 115, n. 110); Bulimus papillaris, Bruguière (Encycl., p. 555, n. 94); Helix papillaris, Müller (Hist. Verm., part. 2, p. 120, n. 517); figurée par Favanne (Conch., 1. 65, fig. E., 9) et par Martini sous le nous de Turbo papillaris (Conch., 1. 9, part. 1, p. 121, l. 112, fig. 965-96); Helix Cochlodina papillaris, Féussac (Tabl. systém. des Moll., p. 62 n. 528) Cette jolie espèce est sumay

CLAVA. POLYP. V. GLAVÉR.

quable surtout par ses sutures couronnées de petits tubercules blancs; la coquille est diaphane, brun pâle ou cendré; les stries longitudinales sont bien apparentes; la spire est composée de dix à douze tours; l'ouverture est ovale. Elle offre sur la columelle deux plis blancs et un troisième transversal plus enfoncé; le bord est blanc, très-évasé, détaché; l'osselet élastique se rencontre toujours dans cette espèce. Toute la Coquille est longue de huit lignes environ. Elle habite la France septentrionale.

La CLAUSILIE VENTRUE, Clausilia ventricosa, Drap. (Hist. des Moll. terres. de France, p. 71, n. 6, pl. 4, fig. 14). C'est l'Helix perversa de Sturmer, et le Turbo biplicatus de Montagu (Test. Britan., t. 11, fig. 5); Helix Cochlodina ventriculosa de Férussac (Tab. syst. des Moll., p. 63, n. 531). Cette Clausilie est susiforme, ventrue, transparente, brune, strice; ses stries sont saillantes; sa spire composée de onze à douze tours; ouverture ovale bidentée; péristome blanc peu résléchi. Elle habite la Bresse, la Lorraine où nous l'avons trouvée en juin 1823, la Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre.

Nous pourrions donner un plus grand nombre d'espèces; mais ne voulant pas passer les limites qui nous son tracées, nous renvoyons à l'ouvrage de Draparnaud (loc. cit.) pour les espèces de France; à celui d'Olivier pour les espèces du Levant, et à celui de Férussac pour un grand nombre d'autres espèces de tous les pays.

(D. H.)

\* CLAUSS-RAPP. ois. Nom allemend d'une espèce de Coracias que Buffon a surnommée Sonneur, et que Linné a décrite sous le nom de Corous eremita d'après Gesner qui parâft ne l'avoir pas vue. (DR..Z.)

CLAUSULIE. Clausulus. MOLL. Le Clausulie de Montfort (T. 1, p. 178) et la Mélanie de Lamarck (Anim. sans vert. T. VII, pag. 615) sontdeux genres établis pour le même être; c'est le Nautilus Melo de von Fichtel

\*CLAVAGELLE. Clavagelle. MOLL. Ce genre, établi par Lamarck (Anim. sans vert. T. v, p. 430) pour former le passage de l'Arrosoir à la Fistulane, présente des particularités assez remarquables. Si nous le considérons dans ses rapports avec les autres genres de la même famille (les Tubicolées), nous le verrons f**ormer une transition naturell**e et fort singulière. Dans l'Arrosoir, deux valves ouvertes , fixées et faisant partie du tube, se remarquent à saface postérieure au-dessous de la corolle spinifère. Dans la Clavagelle, une massue également spinifère offre à l'un de ses côtés une seule valve enchâssée dans son épaisseur, tandis que l'autre reste libre sur la charnière dans l'intérieur du tube. La Fistulane, enfin, présente un tube qui n'est plus spinifere, et dont les deux valve: sont libres dans le fourreau. La Clavagelle se trouve donc placée naturellement entre les deux genres qui ont avec elle le plus de rapport, et forme ainsi dans cette famille si bien reunie dans ses élémens, le passage insensible d'un genre à son suivant. Voici les caractères que Lamarck a donnés à celui dont il s'agit : fourreau tubuleux, testace, attenue et ouvert antérieurement, terminé en arrière par une massue ovale, subcomprimée, herissée de tubes spiniformes; massue offrant d'un côté une valve découverte, enchâssée dans la paroi; l'autre valve libre dans le fourreau Outre ces caractères, nous pouvons en ajouter deux qui sont particuliers a notre observation : 10 c'est que la valve libre, rapprochée de celle qu est fixée, laisse des deux côtés un bail lement assez notable, quoique celle ci, à l'endroit de son insertion dan le tube, fasse un leger bourrelet qu correspond entièrement aux contour de l'autre valve; 20 la charnière es munie le plus ordinairement d'un dent lamelleuse courbée, laissant der cre elle une petite cavité pour l'inntion du ligament. Jusqu'à présent, n n'a connu de Clavagelles qu'à l'éit fossile. Lamarck en a décrit trois spèces des environs de Paris, et Brochi en a fait connaître une quatrième tralie sous le nom de Teredo echiata; enfin, dans nos recherches uvenvirons de Paris, nous en avons nouvé une cinquième sur laquelle ious avons fait les observations préélentes, et que nous avons décrite ans les Mémoires de la Société d'Hisoire Naturell**e sous-le-nom-de Cla**agella Brongnartii (V. la 2º part. de es Mémoires, 1823). La Clavagelle ienssée, Clavagella echinata, Lamk. Anim. sans vert. T. v, p. 432) a ité décrite par cet auteur sous le nom le l'istulana echinata dans les Ann. du Mus. (vol. 7, p. 429, n. 3) où elle est très-bien figurée (vol. 12, pl. 📆, fig. 9 ). Elle est fossile à Grignon.

La CLAVAGELLE A CRÈTE, Clavagella cristata, également fossile à
Grignon, n'a été connue que par la
phuse caractéristique que Lamarck
luc. cit.) en a donnée; elle n'a pas
cencore été figurée. Il n'en est pas ainsi
de la trosième espèce, Clavagelle tiliale, Clavagella tibialis, fort bien
figurée dans les Ann. du Mus. (vol.
12, pl. 43, fig. 8) et décrite avec précision sous le nom de Fistulana tibialis (p. 428, n. 2 du 7° vol. du
même Recueil).

Ensin, la quatrième espèce à laquelle l'auteur des Anim. saus vert. a donnéle nom de Brocchi, est celle que le conchyliologue italien avait nommer Teredo echinata sur laquelle il a fut plusieurs observations intéressantes auxquelles nous renvoyons, ainsi qu'à la figure de Brocchi (Conch., vol. 2, p. 270, t. 15, fig. 1). (D.H.)

CLAVAIRE. Clavaria. BOT. CRYPT. (Champignons.) Ce genre, d'abord fondé par Linné, a depuis été limité à une partie seulement des espèces que ce naturaliste y avait placées. Malgré ces séparations nombreuses, Fries en compte encore cin-

quante - sept espèces, et Persoon, qui laisse parmi elles plusieurs des genres de Fries, en enumère, dans sa My. cologia europæa, quatre-vingt-cinq. Plusieurs des Clavaires de Linné, qui présentaient des loges ou conceptacles distincts, ont tie rangees parmi les Sphéries; tel est le Clavaria hypoxylon, Bull. D'autres espèces sont devenues le type des genres Geoglossum, Sparassis, Spathularia, Pistillaria , Typhula , Phacorrhiza , Mitrula, etc., de sorte que l'ancien genre Clavaire correspond maintenantà la section entière des Clavarices. Le genre Clavaire proprement dit, ainsi que Fries l'a limité dans son Systema mycologicum, est ainsi caracterise: Champignon charnu, simple, en forme de massue, ou rameux à branches re lressées, sans pédicule distinct ; membrane séminifère , lisse, couvrant toute sa surface, mais ne présentant de capsules (thecœ) que vers la partie supérieure.

Les formes très-différentes de cès Champignous les ont fait séparer en deux sections considérées même par quelques auteurs comme deux genres sous les noms de Ramaria et de Clavaria. Les premières forment des sortes de buissons composés d'une tige plus ou moins grosse et courte, divlsée en un grand nombre de raméaux comprimés, rapprochés, fastigiés et en général d'une longueur à peu près égale. Les espèces de cette section sont très-nombreuses, plusieurs sont bonnes à manger, et comme elles atteigneut une taille assez considérable. qu'elles croissent généralement en grande quantité dans un même lieu, et que les espèces bonnes à manger sont faciles à reconnaître, elles peuvent être d'une grande ressource pour les gens pauvres pendant l'automne. Les meilleures sont les suivantes :

CLAVAIRE FAUVE, Clavaria flava, Fries, Clavaria Coralloides, Bull., t. 222. Sa tige, grosse d'un pouce environ, est blanchâtre. Ses rameaux, simplés inférieurement, se divisent supérieurement, ils sont égaux, fastigiés, et forment une tête arrondie de trois à quatre pouces, d'un jaune plus

ou moins fonce.

CLAVAIRE CORALLOÏDE, Clavaria Coralloides, L. Ne diffère de la précédente que par sa couleur toute blanche et par ses rameaux de longueur inégale et moins fastigiés.

C. CENDRÉE, Clavaria cinerea, Bull., t. 354. Cette espèce est toute grise, à rameaux serrés, sinueux, presque dentelés sur leurs bords, tronqués au sommet; c'est une des plus commu-

nes aux environs de Paris.

Il paraît que les autres espèces de cette section des Clavaires, et probablement même que toutes les Plantes de ce genre peuvent être mangées sans danger: mais quelques-unes sont ou trop coriaces, ou d'un goût amer qui empêche qu'elles soient comestibles; les précédentes sont les plus recherchées. — La singulière espèce que Bory de Saint-Vincent a découverte sur les troncs des vieux Lauriers aux îles Canaries et qu'il a figurée dans ses Essais sur les îles Fortunées, paraît être intermédiaire entre les deux sections de ce genre, si elle n'en forme un nouveau.

La seconde section de ce genre renferme les espèces simples en forme de massue, tantôt très-renflée, comme dans le Clevaria pistillaris, Bull., t. 244, tantôt presque cylindrique, comme dans les Clavaria cylindrica, Bull., t. 463, fig. 1, et C. fistulosa, Bull., t. 463, fig. 2. Aucune de ces espèces, dont un grand nombre croissent sur les feuilles mortes ou sur les bois pourris, n'est bonne à manger.

Fries a réuni à la fin du genre Clavaire, sous le nom de Calocera, quelques petites espèces remarquables par leur nature presque gélatineuse ou cornée, simples ou rameuses, mais sans pédicule distinct du reste de la Plante; ces Champignons sont jaunes ou orangés, et croissent sur les bois pourris. Les espèces les plus connues de ce genre sont:

CALOGÈRE VISQUEUSE, Calocera viscosa (Clavaria viscosa, Pers.); elle est rameuse à rameaux divisés et aigus; sa couleur est d'un beau jaune; elle atteint jusqu'à plus d'un pouce.

Calocère cornée, Calocere cornes (Clavaria aculeiformis, Bull., t. 463, fig. 4). Elle forme sur les bois morts des petites pointes simples ou peu rameuses, presque coniques, aiguës, d'un jaune orangé. Elle est commune aux environs de Paris. (AD. B.)

CLAVALIER. BOT. PHAN. P. ZANTHOXYLE.

CLAVARIE. Clavaria. BOT. CRYPT. (Hydrophytes.) Stackhouse, dans la deuxième édition de sa Néreide Britannique, donne le nom de Clavarie à son trentième genre, composé d'une seule espèce, le Fucus clavatus, Lamx., Dissert., appartenant mainlenant au genre Gélidie. V. ce mot

(LAM..X.)

CLAVARIÉES. clavati. Fungi BOT. CRYPT. (Champignons.) On désigne sous ce nom une des sections de la famille des Champignons, qui renferme toutes les espèces dont la membrane fructifère recouvre entièrement ou en grande partie la substance charnue du Champignon, lequel n'offre pas de chapeau distinct, mais qui a li forme d'une massue simple, ou qui es irrégulièrement divisé , à rameaux redicessés; de manière que dans ce Plantes, la membrane fructière es en même temps supérieure et latérale et forme ainsi un passage entre k vrais Champignons à membrane se minisère insérieure et ceux à membre ne supérieure, tels que les Helvelles les l'exizes, etc. Les genres Leona Morchella, dans cette dernière set tion, se rapprochent même beaucou des Clavariées, tandis que les Hes cium, parmi les premiers, ressen blent beaucoup à quelques Clavaire V. ces mots et Champignons. Le ge re Merisma de Persoon , quoique pl cé par la plupart des auteurs aupt des Théléphores et réparti même 🛭 Fries dans ce genre et dans les H num, nous paraîtrait avoir plus nalogie avec les Glavaires. Les geni de cette tribu sont les suivans :

Sparassis , Fries ; Clavaria , Fri Geoglossum, Pers. ; Pistillaria, Fri ula, Fries; Typhula, Fries; corrhiza, Pers. ; Mitrula , Fries.

(AD. B.) CLAVATELLE. Clavatella. BOT. Pr. (Chaodinées.) IL est difficile de evoir comment Lyngbye, obserur exact, a pu confondre avec ses elophores une Plante d'une orgadon aussi différente que l'est celle on Chatophora marina, qui devieule type de notre genre Clavatelle; taractères de ce genre consistent les filamens qui se développent du reà la circonférence, des globules, mucosités, qui deviennent bientôt chites expansions membraneuses, oulenses, vides, élastiques, coes, imbriquées. Ces filamens sont culés par sections transverses, et par globules, comme dans les mtophores ; ils sont entièrement linssans contenir de matière colode, et se terminent en massue, au yeu de renflemens dus au dévelopment de la fructification qui est faitement sensible.

Nous connaissons deux espèces fort narquables dans ce genre : 1º Clatella Nostoc marina, N. ( V. plandece Dict.), Chaetophora marina, agbye, Tent. , p. 196 , pl. 65 (fire imparfaite), Ulva Nostoc, De un petit Nostoc ordinaire, mais sa usistance est plus membraneuse et couleur d'un brun jaunâtre. Elle poade sur les rochers, parmi les Fua, a Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, otte dansle bassin d'Arcachon, et se houvedans le Nord. 20. Clavatella ridissima, N., Ulva bullata, De and., Flor. Fr. , Supplém. Croît aux iemes lieux que la précédente en embranes qui out un peu la consismee du cuir et se contractent avec bsticité. Elles sont du plus beau ent, firant sur le bleu dans leur majurance.

CLAVATULE. Clavatula, Lamk., Moutfort, MOLL, Dénominad'un genre de Coquille reuni à elm de Pleurolome. V. ce mot.

(D. ....) CLAVE, now, PHAN L'un des

synonymes vulgaires de Trefle. V. ce

\*CLAVEE. Clavea. POLYP. Genre de l'ordre des Tubulariées , dans la division des Polypiers flexibles, établi par Ocken pour un petit Animal que Müller a figure dans la Zoologie du Danemarck; il lui donne pour caractères : Animal contenu dans une enveloppe gélatineuse, gélatineux luimême, à corps allongé, terminé en massue et couronné par douze tentacules. Une seule espèce compose ce genre; on la nomme la Clavée gélatineuse, Clavea gelatinosa, Ocken, Hydra gelatinosa, Gmel., Syst. Nat., p. 5869, n. 16.

Nous regardons cet Animal comme intermédiaire entre les Tubulaires d'eau douce et celles de mer. Il se trouve réuni en famille sur les Hydrophytes. Cuvier, Lamarck et Schweigger ne font aucune mention du genre Clavée. De Blainville, dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles, est le seul qui le cite au mot (LAM.X.) CLAVA.

CLAVEL. BOT. PHAN. Syn. d'OEillet chez les Espagnols qui nomment Clavel de Muerto (OEillet de Mort) le Tagétès que nous nommons ordinairement Okillet d'Inde, et au Chili Clavel de campo le Mutisia subulata de Ruiz et Pavon.

Les Espagnols nomment encore le Girofle Clavel, ce qui signifie proprement Ciou par excellence.

CLAVEL, CLAVELADA, CLA-VELADE ET CLAVELADO, POIS. Syn. de Raie bouclée dans la mer de-

CLAVELLAIRE, Clavellaria et Clavellarius. 188. Olivier a le premier employé ce nom et l'a remplacé ensuite par celui de Cimbex. Lamarck (Anim. sans vertebres, T. 1v, p. 175) a fait un mélange des deux dénominations on se servant en français du mot Clavellaire, et le remplacant en latin par celuide Cimbox. Enfin Leach a appliqué ce nom de Clavellaire, Clavellaria, à un genre démembre de celui des Cimbex et compreuant les Cimbex Amerinæ et marginata de Fabricius. V. CIMBEX. (AUD.)

\* CLAVELLE. Clavella. Annel.
Ocken a établi ce genre aux dépens
de la famille des Lernées, et lui a donné pour caractères: corps mou,
blanc, en forme de massue, terminé
en arrière par deux ovaires entre les
quels est l'anus; point de bras ni de
crochets; sang rouge. Ce genre comprend les Lernéa clavata et uncinata
de Müller. V. Lennée. (G.)

\* CLAVELON DE SERRANIAS. BOT. PHAN. C'est-à-dire petit Clou de montagne. On appelle ainsi au Pérou la Bacasia spinosa de Ruiz et Pavon.

CLAVER-APPELKINS. BOT. PHAN. Rhe'ede dit qu'on appelle ainsi, en Belgique, le Limonia acidissima. F. LIMONIER. (A. R.)

CLAVICÈRE. INS. Nom générique d'abord adopté par Latreille et remplacé ensuite par celui de Cératine.

V. ce mot. (AUD.)

CLAVICORNES. Clavicornes. INS. Grande famille de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, fondée par Laticille (Règn. Anim. de Cuv.) et comprenant, sous la dénomination de tribu, plusieurs familles établies dans ses précédens ouvrages. La familie des Clavicornes a pour caractères : quatre palpes; élytres recouvrant entièrement la majeure partie du dessus de l'abdomen; antennes grossissant insensiblement vers lear extrémité, ou terminées en massue de formes diverses, perfoliée ou solide, et toujours sensiblement plus longues que les palpes maxillaires, avec la base nue ou à peine recouverte. Les Clavicornes se nourrissent, au moins dans leur premier état, de matières animales. Cette famille a été divisée par Latreille (Nouv. Dict. d'Hist. Natur., seconde édit. T. vii, p. 189) de la manière suivante :

I. Palpes maxillaires longs et avancés dans les uns ; les labiaux plus grands on aussi grands que les précédens, et terminés en massue dans les autres; corps allongé; tète et corselet plus étroits que les élvires

† Tête dégagée; palpes maxilland longs; abdomen ovoide, embrace par les élytres; tarses à articles sanples.

TRIBU I. Les PALPEURS.

†† Tête s'enfoncant postérieurement dans le corselet; palpes manllaires à peine plus longs que les labiaux; abdomen en carré long or cylindracé; pénultième article des tarses bilobé.

TRIBU II. Les CLAIRONS.

II. Palpes maxillaires courts ou de longueur moyenne, et plus grants que les labiaux; corps ovale ou arrondi dans les uns, oblong dans les autres, avec le corselet de la largeur des élytres, du moins in base.

† Mandibules aussi longues au moins que la tête; antennes très-coudées (toujours courtes et en masset solide); les quatre derniers pleis plus écartés entre eux à leur naissance que les deux antérieurs. Latreille observe qu'ici le corps si presque carré, et la tête reçue dans de chancrure du prothorax; se élytres sont tronquées, les pieds contractiles et les jambes dentées.

TRIBU III. Les HISTÉRIDES.

†† Mandibules plus courtes que la tête, droites ou peu coudées; tous les pieds séparés à leur naissance par des intervalles égaux.

I. Antennes plus longues que la tête de dix à onze articles districts, grossissant insensiblement vers leur extrémité, ou terminées en une massue, soit solide, soit perfoliée, d'un a cinq articles.

TRIBUIV. Les PELTOIDES.

TRIBU V. Les NITIDULAIRES. TRIBU VI. Les DERMESTINS. TRIBU VII. Les BYRRBIENS.

II. Antennes plus courtes ou guerr plus longues que la tête, de six à sept articles dans les uns, en ayant davantage dans les autres, mais formant depuis la troisième une masser dentelée en seie ou en fuseau.

TRIBU VIH. Les MAGRODACTYLES

Ces tribus n'ont pas été ainsi établies dans le T. 111 du Règn. Animal; mais elles correspondent à autant de grands genres qui les représentent. C'est ainsi que les Palpeurs et les Clairons sont compris dans le genre Clairon de Geoffroy, les Histérides dans celui des Escarbots ou Histeris de Linné, les Peltoïdes dans celui des Boucliers ou Silphes du même auteur, ctè. V. tous les mots de tribus. (AUD.)

CLAVICULE. ZOOL. F. SQUELET-

CLAVICULE. Clavicula. MOLL. Les anciens conchyliologues on oryctographes entendaient par ce mot la columelle des Coquilles spirales qui ressemblaient plus ou moins aux vrilles que la Vigne produit pour s'accrocher. (D..H.)

CLAVIÈRE ou CLAVIERS. Pois. Syn. de Labre varié et une espèce de Syare sur certaines côtes de la Méditerranée. (B.)

\*CLAVIFORME. Claviformis. 2001. et Bot. Cette épithète s'emploie pour caractériser les différentes parties des êtres organisés qui ont plus ou moins la forme d'une massue, c'est-à-dire qui sont ovoïdes, allongés dans leur partie supérieure, et minces inférieument. Parmi les Plantes, le spadice de l'. Irum vulgare offre un exemple de cette forme. (4. R.)

CLAVIGERE. Claviger. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères étabu par Preysler (Werzeichnis Boehmischer Insecten, p. 68, tab. 3, fig. 5, A, E), et ayant pour caractères: tarses terminés par un seul crochet; antennes grossissant insensiblement, vers leur extrémité, de six articles, dont les derniers perfoliés; bouche simplement composée de deux très-petites machoires portant chacune un palpe tres-court de deux à trois articles.

Ce genre singulier, rangé par Latieille (. Gener. Crust. et Ins. T. 111, p. 78) dans la famille des Psélaphiens, appartient (. Règn. Anim. de Cuv.) à la section des Dimères et à une famille de même nom. Il se compose d'une seule espèce, le Clavigère testacé, Clav. testaceus de Preysler (loc. cit.). Il a été rencontré en Allemagne. Panzer (Fauna Ins. German., fasc. 59, fig. 3) l'a représenté avec assez d'exactitude. (AUD.)

CLAVIJE. Clavija. BOT PHAN. Genre établi par Ruiz et Pavon (Prod. Fl. Peruv., p. 142) pour quatre Arbrisseaux du Pérou, dont ils n'ont pas décrit les caractères spécifiques, et qui, selon Robert Brown (Observ. on Botany of Congo, p. 46), appartiennent aux Theophrasta de Linné. Cet auteur les place dans la quatrième section de la famille des Myrtinées à côté du Jacquinia. Nous passerons sous silence l'exposition du caractère générique donné par les auteurs de la Flore du Pérou, puisqu'étant fondé sur des Plantes inédites, cette description ne serait d'aucune utilité.

(G..N.)

CLAVIPALPES. Clavipalpata. INS. Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, fondée par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.), et ayant, suivant lui, pour caractères : premiers articles des tarses garnis de brosses en dessous ; le pénultième bifide; antennes terminées en massue persoliée; mâchoires ayant au côté interne un crochet écailleux. Les Clavipalpes se distinguent des autres familles de la même section par leurs antennes et surtout par la dent cornée dont le côté interne de leurs mâchoires est armé. Leurs antennes ont moins de longueur que le corps; les mandibules sont échancrées ou dentées à leur sommet; les palpes sont terminés par un article plus gros que ceux qui précèdent; le dernier des maxillaires est très-grand, transversal, comprimé presqu'en croissant; enfin le corps est arrondi, souvent même bombé et hémisphérique.

Les Insectes appartenant à cette famille se rencontrent dans les Bolets qui croissent sur les troncs d'Arbres, ou se trouvent sous les écorces et dans les bois pourris. On pourrait les réunir tous dans le grand genre

Erotyle de Fabricius. Latreille divise de la manfère suivante les genres de la famille des Clavipalpes:

 Dernier article des palpes maxillaires transversal presqu'en forme de croissant ou en hache.

Genres ; EROTYLE, ÆGITHE, TRI-

FOME.

II. Dernier article des palpes maxillaires allongé et plus ou moins ovalaire.

Genres: Langurie Phalacre.

Genres: Langurie, Phalacre.
V. ces mots. (Aud.)

CLAVUS. MOLL. V. CLAVATULE.

CLAYTONIE. Claytonia. BOT. PHAN. Genre de la famille naturelle des Portulacces et de la Pentandrie Monogynie, qui a pour caractères distinctifs : un calice monosépale à deux divisions très-profondes; cinq petales soudés par leur base en une corolle mehopétale régalière et comme campartules; einq étamines libres dressees, opposées aux pétales, c'est-àdire placées en face de leur lame in-**Mode, et insérées à leur base, carac**tère qui dénote une corolle monopétatec: Ces 'étamines ont leurs anthères à deux löges tournées en dehors: l'ovaire est libre et supère, à une seule loge, contenant de trois à six ovules dressés, insérés à un trophosperme charnn qui forme un tuberculc'lobe au fond de la loge. Du sommet de l'ovaire naît un style simple, cylindrique, qui se termine par un stigmate à trois divisions étroites. Le fruit est une capsule globuleuse ou à trois angles, offiant une scule loge interieurement, qui contient ordinairement trois graines ovoides dressées, attachées au fond de la cavité. Cette capsule s'ouvre naturellement en trois valves à l'époque de sa maturité. Les graines renferment sons leur tégument propre un embryon cylindrique roule circulairement autour d'un endosperme charnu.

Ce genre se compose d'environ une dougaine d'espèces qui toutes sont des Herbes annuelles, à feuilles un peu épaisses et diarnues, à fleuis en grappusou en sei tules, qui ne croissent pas naturellement en Europe. Nous distinguerons les suivantes:

La Claytonie de Cuba, Claytonia cubensis, Humboldt et Bonpl., Pl. Æq. 1, 91, t. 26. Cette belle & pèce, qui a été trouvée par Humboldt et Bonpland à l'île de Cuba, dans les lieux inondés, sur les plages manifimes, près du port de Batabano, est anuelle; ses feuilles radicales sont longuement pétiolées, rhomboidales et comme spathuldes; ses tiges sont nombreuses, dressées, cylindriques, munies vers la partie supérieur d'une seuille persoliée, creasest mirquée à son bord de doux ou trois petites dents; les fleurs sont petites et blanches ; les unes disposées en grappes unilatérales; les autres pédicilées, partant de la feuille perfoliée, et formant une petite ombelle simple. Cette espèce ressemble beaucoup au Claytonia perfoliatade Jacquin, dont elle diffère surtout per ses feuilles entièrement perfoliées et ses pétales échancrés en cœur. On la mange comme Plante potagère.

La CLAYTONIE DE VIRGINIE, Claytonia virginiana, L., Lamk. III., t. 144, f. 1. Elle est vivace. Sa racine est tuberculeuse, charnue; ses feuille radicales sont étroites, lancéolées, aguës; sa tige est dressée, cylindrique, haute de six à huit pouces, portant vers sa partie supérieure deux feuilles opposées : semblables à celles qui naissent de la racine ; les fleurs sont assez grandes, roses, format une sorte de sertule ou combelle sonple au sommet de la tige. Cette espèce, que l'on cultive dans les jardins, est originaire de l'Annérique septentrionale.

CLEF-DE-MONTRE, nor. THAN-L'un des noms vulgaires de la Lunaire commune, justifié par la forme de la silionle.

CLEMA. BOT. PHAN. Syn. d'Euphorbia Esula. V. Euphorbe. (8)

\* CLEMATIDÉES. Clematides.

BOT. PHAN. Nom donné par De Candolle à la première tribu qu'il a établic dans les Renonculacées; et à la

uelle il assigne les caractères suians restivation du calice valvaire ou
adaplicative; pérales planes ou n'exisantpas; anthères linéaires extrorses;
arpelles monospermes indéhiscens;
a terminant en une queue plumeuse
an l'accroissement du style après la
écondation; graine pendante dans le
éricape, et ayant par conséquent un
mbryon très - petit à radicule supérane. Les tiges des Clématidées sent
armeateuses, rarement droites et
achactes; leurs racines sont annueles et fibreuses; enfin leurs feuilles
anlinaires sont constamment oppo-

Deux genres seulement composent ette tribu: le premier, Clematis, D. C., est forme de la réunion des Clematia et des Atragene de Linné; le second avait été proposé autrefois par Alawson, et a été adopté par De Cambolle qui l'a fait connaître sous e nom de Naravelia. F. ces mots.

CLEMATITE. Clematis. BOT. PHAN. amille des Renouculacées, Polyanne Polygyme, L. Ce genre, un es plus nombreux en espèces et le pe d'une tribu de la famille où on a place, présente les caractères suians : involucre nul , ou , lorsqu'il en xiste un, il est placé sous la fleur et a a formed un calice; quatre à huit sésales colorés dont l'estivation est valane on induplicative; corolle nulle u composée de pétales plus courts ne le calice ; caryopses nombreuses ans pedicelles particuliers, et lermices par une queue le plus souvent inmeuse. Les racines des Clématites ont filtreuses et vivaces, et leurs fisamuelles on persistantes le plus owent sarmenteuses et grimpantes. lles portent des feuilles opposées, Cioles, simples, entières ou lobées. es penoles quelquelois prennent la rme de vrilles. Les pédoncules tanaxillaires; tantot terminaux, sont ins disposes en panicules rameux, es sulres triflores; d'autres eufin sont olitaires et uniflores. Dans quelques peres, doux brantcoles opposées, lires ou recures en forme d'involu-

cre, accompagnent les pédicelles. Les fleurs ou plutôt les calices, le plus souvent blanchatres, sont quelquefois bleus ou jaunâtres. La prolixité de l'exposition des caractères que nous venous de tracer, d'après le Systema Vegetabilium de De Candolle, prouve que le genre Clématite est composé de Plantes qui, quoiqu'ayant des affinités tellement prononcées qu'elles ne peuvent cesser de faire partie d'un seul et même groupe, offrent cependant assez de diversités dans leur organisation pour former des coupes considérées maintenant, à la vérité, comme de simples sections, mais qui, aux yeux de certaines personnes, pourraient passer pour de véritables genres. Cette dernière manière de voir n'est point celle du professeur De Candolle. Il fait observer (Syst. Regn. Veget. vol. 1, p. 132) que les caractères des sections sont combinés de telle sorte qu'ils enchainent ces sections, et empechent que leur distinction soit bien tranchée.

Dans l'ouvrage précité, quatrevingt - six espèces ont été décrites. Elles sont répandues sur tout le globe avec assez d'uniformité, eu égard néanmoins à la nature et à l'élévation du sol ; car en parlant de chaque section, nous ferons remarquer les stations qu'elles préfèrent. Ainsi, l'Amérique, l'Europe et les Indes-Orientales en nourrissent beaucoup plus que l'Afrique , l'Australasie, etc. Mais il faut observer que ces dernières contrées étant les moins connues, on ne peut pas comparer exactement le nombre de leurs Végétaux avec celui des autres pays.

D'après les formes du fruit, celles des seuilles et l'inflorescence, De Candolle a établi quatre sections dans le genre Clématite. La première qu'il nomme Flammula n'a ni involucre ni pétales, et ses caryopses sont terminées par des queues barbues et plumeuses. Elle comprend plus des quatre cinquièmes de la totalité des especes du genre, c'est-à-dire environ soixante-dix, sous-divisées en cinquièmes de la totalité des especes du genre, c'est-à-dire environ soixante-dix, sous-divisées en cinquièmes de la totalité des especes du genre, c'est-à-dire environ soixante-dix, sous-divisées en cinquièmes de la totalité des especes du genre, c'est-à-dire environ soixante-dix, sous-divisées en cinquièmes de la totalité des especes du genre, c'est-à-dire environ soixante-dix, sous-divisées en cinquièmes de la totalité des especes de la totalité de la totalité des especes de la totalité des especes de la totalité de la totalité des especes de la totalité de la totalité des especes de la totalité d

groupes fondés sur l'inflorescence. L'estivation du calice des l'immunula est valvaire, tandis qu'olle est plus ou noins induplicative danis/les autres sections. Ces Plantes la laines qu'elle particulièrement les plantes des autres Clématites. Parmi les espètes les plus intéressantes qu'elle nous offre, nous mentionnerons:

La Clématite Flammule, Clematis Flammula, L. Sous-Arbrisseau del Europe méridionale et de l'Afrique méditerranéenne, dont les tiges grimpantes sont chargées de souilles découpées à segmens glabres, entiers ou trilbhés de diverses manières, et de fleurs blanches très-nombrouses. Une variété à feuilles découpées en regmens linéaires , indigène des lieux maritimes près de Montpellier, est cultivée dans les jardins où elle répand l'odeur la plus suave au mois d'août, époque de sa floraison. De tontes les Clématites européennes, c'est la moins dangereuse. Lorsque cette Plante est desséchée, les Animaux et les Hommes eux-mêmes, après l'avoir fait cuire dans l'eau, peuvent la manger impunément.

Là CLÉMATITE DES HAIES, Clematis Vitalba, L. Espèce la plus commune de l'Europe moyenne et australe, à tige grimpante et à feuilles découpées en segmens ovales lancéolés, dentés et acuminés. Les pédoncules sont plus courts que la feuille. Elle est connue vulgairement sous le nom d'Herbe aux Gueux, parce que son suc est tellement caustique, qu'il fait naître sur la peau des ulcères d'une grandesurface et peu profonds, par conséquent aussi dégoûtans que

peu douloureux.

La CLEMATITE A PEUTLLES ENTIR-RES, C. integrifolia, L., remarquable parses pédoncules uniflores, ses belles fleurs penchées et ses feuilles entières, ovales, lancéolées, est cultivée dans les jardins comme Plante d'ornement. Elle est indigène de Hongrie et des contrées orientales. Les Clematis brasillana, Cl. mauritiana, Cl. lineariloba, Cl. diversifolia et Cl. gentianoides, D. C., figurées t. 1, 2, 3, 4 et 5 des Icones selectos de M. Benjamin le lessert, appartiennent entone à la se tion des Flammules.

La seconde section qui porte le non de l'iticella n a, de mème que la precédente, point d'involucre ni de copolité; mais elle s'en distingue pri brièveté iles queues qui terminent le caryopses et leur surface glabre de simplement pubescente. On en compaquatre espèces dont une, Cleman Viticella, L., croît dans les hisset les buissens des parties australes de l'Europe. Les Viticelles se plaisent dans les hiese chieses collines et les hieux boisés et homides.

Dans la troisième section (Cheiropus. D. C., Muralta, Adanson, Fionc. Pors.), on observe un involucre chiciforme, situé au sommet du pédicite et soi mé par l'intime réunion dedeu bractées. L'estivation des sépales presque induplicative. Il n'y a posité corolle, et les caryopses sont prongées en quoues barbues. Cinquipèces, dont le Chematia circhou, Lest le type, constituent cette set ton. Ce sont des Plantes indigéns des pays montueux et chauds de l'urope inéridionale et des Indes Orientales.

Enfin, la quatrième section, à la quelle De Candolle conserve le 1001 d'Atragene, que Linné lui avail isposé lorsqu'il la considérait comme un genre particulier, se reconnaitaut caractères suivans : involucre nul. quatre sépales dont l'estivation e induplicative; un gmad nombre de petales planes et de la moitié plus p tits que les sépules; carvopers lermnees pardes queues barbues Les Atr. genes out des tiges salmenteme ! grimpantes, des femilles en faisces ot divisées en segmens tridentés, " des pédoncales anifleres qui missol en même temps que les feuilles. 🕪 n'en a décrit que quatre espèces qui habitent les montagnes pierreuse d froides de l'Europe, de la Sibérie de l'Amérique du nord. L'Amen atpina, L., Clematis alpina, D. C. est une fort bolle Plante à fleurs d'us ·blea feucé, qui croft dans les Alpes d s Pyrénées, mais que l'on ne trouve n'en certaines localités particulières. les Clematites, si ressemblantes avantres Renonculações par les caetères ci-dessus exposes, s'en rapochent aussi beaucoup par leurs copriétés. Leurs diverses parties nan surtout la substance berbacce; mqu'elle est verte), appliquées sur peau, sont des rubélians et même es vésicatoires assez actifs. Ces quaté s'évanouissent par la dessiecation ala coction dans l'eau, ce qui porte croire que le principe corrosif est olatii de sa nature. (G. .N.)

CLEMATITIS. BOT. PHAN. Cenom, érive de celui qui désignait la Vigne herles Grees, a été imposé comme spéfique à plusieurs Plantes de genres es-differens, par les anciens botaite. Le Clematis Vitalba , des Paulale, des Bauhinia , un Banisteria , s Lygodium , le Fumaria clavicu-W. in Eupatorium, etc., l'ont urte, une Aristoloche le porte en-

CLEMENTEA. BOT, CRYPT. (FOUeres.) Cavanilles a donné ce nom au enre décrit quelques années avant, or Hoffmann, sous le nom d'Angiop-Eris. F. ce mot. (AD. Bi)

CLENACEES. BOT. PHAN. F. DITTENACEEN.

CLEODOAR, MOLL. (Ocken.) Pour Grodore F ce mot.

CLEODORE. Cleodora. MOLL. Linpe(p. 3148) placa parmi les Clios des Mollusques qui, quoiqu'ayant bien des reproris avec elles , presentent pourantasser de différences pour être sépaocudeux genres distincts, mais voiun Krowne lui-même (Hist. Nat. de a Jamaique, p. 586) avait antérieumount établi le genre Clio pour les immaux dont Péron et Lesueur ont bit ensuite le genre Cléodore, chancant ainsi la denomination primine pour l'appliquer à d'autres êtres. Ainsi le nom de Cléodore désigna les meiennes Clios de Browne, et le nom de Cho fut réservé à des Mollusques and mayart pas commus. Ce genre

a pour caractères : corps oblong , gelatineux, contractile, à deux ailes, ayant une tête à sa partie antérieure, et contenue posterieusement dans une coquille ; tete sailante, tresdistincte, arrondie, munie de deux yeux et d'une bouche en petit bec ; point de tentacules (du moins, ils ne sont point encore connus); deux ailes opposées, membraneuses, transparentes, échancrees en cœur, insérées à la base du cou; coquille gelatinoso - cartilagineuse, transparente, en pyramide renversée ou en forme de lance, tronquée ou ouverte supérieurement, au fond de laquelle l'Animal est fixé; Lamk. ( Anim. sans vert. T. v1 , p. 288).

On avait placé parmi les Hyales quelques Coquilles qui paraissent plutôt devoir appartenir aux Cléodores: aussi Blainville les y plaça (Dict. des Sc. Natur. , art. CLEODORE), et nous pensons qu'on pourrait y ajouter un petit corps fossile qui se rencontre en abondance aux environs de Bordeaux, qui a tous les caractères des coquilles des Cléodores, si ce n'est qu'il est calcaire. Il est à remarquer que le corps des Cléodores, quoique très-saillant ordinairement hors de la coquille, est tellement contractile qu'il peut y entrer tout entier avec

les deux nageoires.

CLEODORE PYRAMIDALE, Blainy. (Dict. des Sc. Nat.); Cléodore en pyramide, Cleodora pyramidata, Lamk. (Anim. sans vert. T. v1, p. 288, n. 1); Cleodora pyramidata, Péron (Ann. du Mus. , t. 15 , pl. 2, fig. 14); Clia pyramidata, L. (p. 3148, n. 2). Browne lui avait donné le même nom bien antérieurement, en 1756, dans son Hist. Nat. de la Jamaique ( p. 386 , t. 43 , fig. 1). Cette espèce est longue d'un pouce environ ; son corps est opaque; sa tête arrondie est garnie d'un petit bec pointu et de deux yeux d'un bean vert. La coquille est longue de huit lignes environ; elle est transparente, assez solide, et présente une carene saillante : l'ouverture est coupée obliquement.

CLEODORE & QUEUE, Cleodora cau-

data, Lamb: (loc. clt.). Celle-ci est encore une Clio de Browne (Hist. Nat. de la Jam., p. 586, n. n), ainsi que da Linné (p. 5148, n. 1); wais Lesuant (Nour Bullet. des Sc., mai 1813, n. 69) la range avec doute parmi les Hyales. Blainville (Dict. des Sc. Natur.) n'hésite pas de la placer parmi les Cléodores, et nous pensons comme lui que c'est la seule place qu'elle doive occuper. L'Animal de cette espèce est en tout semblable à celui de la précédente ; il n'en diffère, que par la coquille qui est toujours plus grande (un pouce environ), plus comprimée et terminée par une pointe.

GLÉODORE RÉTUSE, Cleodora retusa, Blainv. (Dict. des Sc. Nat.); Clio n. 3, Browne (Hist. Nat. de la Jam.); Clio retusa, Linné (p. 3148, n. 3); Clio retusa, Linné (p. 3148, n. 3); Clio vagind triquetd, ore horizontali, Müller (Zool. Dan. prodr. 2742). La Cléodore rétuse est encore plus grande que les précédentes, et peut-être n'est-ce que la Cléodore pyramidale, car elle n'en diffère essentiellement que par l'ouverture qui est horizontale au lieu d'être oblique. D'après la phrase de Linné, il semblerait que cette espèce a deux tentacules; mais ce fait demande à être vérifié.

CLÉODORE ÉTRANGLÉE, Cleodora strangulata? N. Cette espèce, qui n'a encore élé décrite nulle part, du moins à ce que nous sachions, doit faire partie du genre Cléodore puisqu'elle en a tous les caractères, si ce n'est qu'elle offre un test calcaire quand les autres n'ont qu'une coquille cornée. L'ouverture de celle-ci est comprimée transversalement, ce qui lui produit deux angles ; l'ouverture est séparée du reste par un rétréeissement, après lequel la coquille s'enfle, devient presque globuleuse, et se termine par une pointe courte moris aiguë. (D..H.)

CLÉOMÉ. Cleome. BOT. PHAN. Famille des Capparidées, Hexaudrie Monogynie, L. Tournefort avait institué ce genre sous le nom de Sinapis-

trum que Linne, pour se conformai ses propres principes, changea en celui qu'il a toujours porté depuis. On l'a aussi désigné en français sous le nom de Mozambé; mais ce mot, non technique, est tres-rarement employé, tandis que celui de Clame l'est dans toutes les langues. Quelle que soit la dénomination ustée pour exprimer le genre dont des ici question, il nous semble plus inportant de rechercher quel est a groupe de Plantes et d'en définir les caractères. Les auteurs, en effet, ont placé parmi les Cléomés, des Plantes appartenant non-seulement à d'autres genres de Capparidées, mais encore à des genres de familles différentes. Ainsi plusieurs Cléomés de Bumann sont des Héliophiles dont le place est fixée parmi les Crucifères, et réciproquement quelques Raphanis ct autres Crucifères dans Willdenow appartiennent au genre que nous tratons ici. En outre, l'anomalie de limes dans certains Cléomés a décuir le professeur De Candolle à les seprer du genre Cléomé et à en constituer plusieurs genres partiels qui, par leur intime connexion, formest une tribu dans la famille des Capperidées, et à laquelle il donne le ma de Cléomées. V. ce mot. Cette tribu est donc l'ancien genre Cleome de Linné. Les principales différences qui ont engage De Candolle à établir 16 nouveaux genres, consistent dans la soudure des filets des étamines avec le torus qui porte l'ovaire, et duit la forme des siliques. Nous fendi connaître les diversités de cette 🛚 ganisation en traitant des gents Cleomella, Gynandropsis et Pentoma, noms que leur a imposés leur auteur dans le Prodr. Syst. universalis Regn. Veget., vol. 1, p. 20

Voici les caractères du gente Chemé ainsi réformé, tels qu'ils sont esposés dans l'important ouvrage que nous venons de citer : calice à quante sépales, étalé, presque régulier: que tre pétales; torus presque hémis herique; étamines le plus souvent au nombre de six, rarement quatre: é-

ne déhiscente stipitée dans le ca-

con quelquelois sessile. Ce genre est partagé en deux secas : la première, qui porte le n de Pedicellaria , contient seize les. Elle se distingue par son tocharnu presque globuleux, et son thécaphore allongé. Toutes Plantes de cette section sont indide l'Amérique méridionale. cloues-unes sont arborescentes. La undesection est appelée Siliquaria, m générique donné antérieurement r Forskalh à plusieurs Plantes de groupe, et que Jussieu (Gener. ant., pl. 245) avait déjà reconnu ar être congénère du Cléomé. Dans le section, le torus est petit, ainsi e le thécaphore qui quelquelois miste pas. Elle est très-nombreuse, pur les cinquante espèces bien conles de Cléomés, elle en renferme nle-quatre. Aussi, pour faciliter recherche de chacune, De Canlea sous-divisé la section en deux oupes : le premier se compose des es à feuilles simples, le second celles dont les feuilles sont à trois, q ou sept folioles. Les Plantes de section des Siliquaria sont indises des climats tempérés et tropies, et se trouvent répandues sur ue la terre entre certaines laules. Aucune n'est remarquable les usages ou l'agrément de ses

De toutes les Capparidées, le genre come est celui qui offre le plus de pports avec les Crucifères. En ne and que les siliques, on s'y tromrait tres-facilement; mais l'orgaation du reste de la fleur, et même le des organes de la végétation et rout des feuilles, suffisent pour igner de cette famille le genre en estion. On ne cultive que pour le al motif de la curiosité, plusieurs eces de Cléomes, et encore dendent-elles quelques soins pour usir. Celles que l'on renconle plus communément dans les dins de botanique et dont les fleurs une élégance toute particulière, ppartiennent plus à ce genre. Elles

Constituent le genre Gynandropsis de De Candolle. V., ce mot. (C., N.)

\* CLEOMEES. Cleomed BOT PHAN. De Candolle appelle ainsi la première tribu de la famille des Capparidées, qui se compose du genre Cleome de Linné, lequel a été divisé en plusieurs genres distincts par les auteurs modernes, et entre autres par De Candolle. Le caractère principal de cette tribu consiste surtout dans son fruit sec, s'ouvrant naturellement en plusieurs valves membraneuses. Ce sont des Herbes ou des Arbrisseaux à femilles généralement composées et recouvertes d'un duvet visqueux et glanduleux. (A. R.)

\* CLÉOMELLE. Cleomella. BOT. PHAN. De Candolle a donné ce nom à un nouveau genre de la tribu des Cléomées dans la famille des Capparidées, qui offre pour caractères : un calice de quatre sépales étalés; une corolle de quatre pétales; six étamines; et pour fruit une capsule siliculiforme stipitée, plus courte que le calice qui l'enveloppe.

Ce genre, qui ne comprend qu'une seule espèce originaire du Mexique, portant des feuilles glabres et composées de trois folioles, et dont les fleurs sont jaunes, se distingue des autres genres de la même tribu par son fruit très-court. (A. R.)

CLEONICON. BOT. PHAN. ( Dioscoride.) Syn. de Clinopode vulgaire.

CLÉONIE, Cleonia. nor. PHAN. Famille des Labiées et Didynamie Gymnospermie, L. Ce genre, établi par Linné, n'a pas semblé à Lamarck et à Jussieu être fondé sur des caractères assez importans pour mériter d'être conservé. Il ne diffère effectivement du genre Brunella ou Prunella que par son stigmate quadrilobé, par ses bractées laciniées, et surtout par la touffe de pouls qui ferment l'entrée de son calice pendant la maturation des graines. Il existe en outre quelques légères différences dans les formes des deux lèvres de la corolle. Du reste, la forme du calice, celle des

étamines sont exactement les mêmes que dans les Brunelles. Cependant, malgré cette conclaimnation du genre Cléonie, on le trouve conservé dans les ouvrages postérieurs à l'Encyclopédie et au Genera Plantarum. Le Synopsis de Persoon et la Flore Française de De Candolle donnent l'exposition de ses caractères, et la description de l'unique espèce dont il se compose.

La CLÉONIE DE PORTUGAL, Cleonia lusitanica, L.; Prunella odorata, Lamk., est une petite Plante de Barbarie, de la péninsule espagnole et des environs de Carcassonne en France, dont les tiges sont très-velues et branchues vers leur sommet; les feuilles pétiolées, obtuses et dentées; les bractées à pinnules, linéaires, aiguës et ciliées. Les fleurs, de grandes dimensions, sont violettes ou bleuatres, un peu tachées de blanc et disposées en épi terminal. Le nom de Cléonie a été donné originairement par les anciens, si l'on s'en rapporte à Adanson, à un Helianthus que ce savant appelait Vosacan

\* CLEONIS. Cleonis. INS. Genre de l'ordre des Coléopières, section des Tétramères, famille des Rhinchophores de Latreille, établi par Megerle aux dépens du genre Lixe d'Olivier, adopté par Dejean (Catal. de Coléopt., p. 96), et dont nous ignorons les caractères. Dejean en mentionne trente espèces. Nous n'en citerons que deux d'Europe, ce sont les Lixus plicatus et atternans d'Olivier. V. LIXE. (6.)

CLEONYME. Cleonymus. 188. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Pupivores, tribu des Chalcidites, établi par Latreille (Genera Crust. et Ins. T. 1v, p. 29), et ayant, pour caractères : segment autérieur du corselet resserré ou aminci vers la tête; mandibules bidentées à leur extrémité; antennes insérées vers le milieu de la face de la tête; abdonnen en forme de triangle allongé, déprimé, avec la coulisse servant à loger la tarière, étendue dans toute la longueur du ventre. — Les Cléonymes, qu'on pourrait réu-

nir aux Ptéromales de Swederus, n que Latreille avait rangés (loc. ch dans la famille des Cynipsères, se rap prochent des Spalangies par la foradu corselet et les divisions des madibules, et n'en diffèrent que par l'asertion des antennes. Tous les cratères cités plus haut empèchent de les confondre avec les autres genode la famille.

Latreille considère comme type. Cléonyme déprimé, C. depressus, Deplolepsis depressa, Fabr., figure p. A. Coquebert (Illustr. Icon. Inc. dec. 1. tab. 5, fig. 5). On trouve espèce en France sur les troncs. (Allo

\* CLÉOPE. Cleopus. 188. Genra de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, famille des Rhinchopheres de Latreille, établi par Mexer aux dépens des Charansons, adopt par Dejean (Catal. de Coléopt., p. so et dont les caractères nous son acconnus. Il en mentionne quarmement espèces, presque toutes d'Europe V. CHARANSON.

CLEOPHORE. Cleophora' En PHAN. Les fleurs males de ce gente. la famille des Palmiers, avaient de bord été décrites par Commerson e Jussieu sous le nom de Latania, at latinisé du nom vulgaire LATANIA que ce Palmier porte à l'île Bourhon Cette dénomination doit être convivée, parce qu'elle est plus ancienne que celle que Gaertner lui a substitué sans qu'on sache pourquoi. Marmoins nous parlerons ici du fiat, parce que l'auteur de la Carpologica décrit et figuré (Gaertn. de Truth) 185 et t. 120) sous le nom de the phora lontaroides. Voici un extin de sa description : fruit rond, un [42] trigone, glabre et uniloculaire: 📭 carpe coriace devenant à la longer fragile et comme crustacé; sarcocar pulpeux, succulent, qui se des des promptement et se résout en more branes adhérentes aux noyaux. Cauci, au nombre de trois, sont cruste ces, minces, stries, anguleux sur le coté interne, très-glabres et monremes; semences uniques dans chane noyau et ayant une forme semlable et comme moulée dans celuii, munies d'un albumen corné ausparent près des bords et trèsner. L'embryon est conique, plus tre à sa base et placé sur le côté de graine en dehors de l'albumen.

Quant aux détails génériques tirés sautres organes, V. le mot LATA-LE. (O.N.)

\* CLEPSINE, Clepsina, ANNEL. mre établi par Savigny (Syst. des melides, p. 107) aux dépens des ngsues, et ayant, suivant lui, pour netères distinctifs : ventouse orale n concave, à lèvre supérieure avane en demi-ellipse; machoires réites à trois plis saillans ; deux yeux quare i six disposés sur deux lies longitudinales; ventouse anale ctement inférieure. Ce nouveau us appartient, dans la Méthode de vigny, a l'ordre des Annelides milinées et à la troisième section la famille des Sangsues. Il se tingue des Sangsues, des Bdeldes Homopis, par Pétat des maoures, la position de la ventouse ale et surtout par le nombre des in. Ce dernier caractère empêche le confondre avec les Néphelis qui p rapprochent par les trois plis illaus des machoires.

La Clepsines ont le corps légèreent crustace, sans branchies, deme, un pen convexe dessus, exacnent plat en dessous, rétréci insenolement et acuminé en devant, trèsdemsible, susceptible, en se conman, de se vouler en boule ou en lindre, composé de segmens ternés, sta-dire ordonnés trois par trois, outs et égaux; les vingt-quatre ou ngt-cinquiene et vingt-sept ou agt-huitieme portant les orifices de genération. Les yeux très-distincts, nombre de deux ou bien de quatre in, sont, comme nous l'avous dit, posés sur deux lignes longitudinas; la ventouse orale est formée de luieurs segmens non séparés du "ps, et peu concave ; l'ouverture ansverse a deux levres : la levre su-

périeure est avancée en demi-ellipse et formée de trois premiers segmens, dont le terminal est plus grand et obtus; la levre inférieure est rétuse. La bouche est grande relativement à la ventouse orale, et munic intérieurement d'une sorte de trompe exertile. tubuleuse, cylindrique, très-simple. L'existence de cette trompe parnit être constante, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans toutes les espèces. Muller en a cependant nie l'existence. C'est Bergmann qui l'a aperçue le premier dans l'Hirudo complanata. Kirby l'a représentée dans la même espèce, et Savigny l'a aperene dans une autre. Les Clepsines ont une ventouse anale de médiocre grandeur, déhordée des deux côtés par les derniers segmens, et tout-à-fait inférieure. Ces Annelides se trouvent dans les caux douces.-Savigny divise le genre en deux tribus : la première, Clepsina: Illyrinæ, a pour caractères : deux veux situés sur le second segment, un peu écartés : corps étroit, Elle comprend la CLEPSINE BIOCULÉE, Clepsina bioculata, Sav., ou l'Hirudo bioculara de Bergmann (Act. Stockh, Ann 1757, n. 4, t. 6, fig. 9-11), qui est la même que celle de Bruguière ( Encycl. Method. Helm. pl. 51, fig. 9-11), de Müller (Hist. Verm. T. 1, part. 2, p. 41, n. 171)et de Gmelin (Syst. Nat. T. 1, part. 6, p. 5096, n. 5.) Cette espèce ne diffère pas non plus de l'Erpobdella bioculata de Lamarck (Hist, des Anim. sans vert. T. v. p. 296, n. 2). Elle est commune dana les ruisseaux de Gentilly près Paris. Elle se tient fortement appliquée contre les pierres, au fond de l'eau, et les parcourt à la manière des Chenilles arpenteuses, en formant des anneaux complets. Elle ne s'expose jamais entièrement à l'air sec; mais souvent elle monte à fleur d'eau, pour s'y placer dans une position renversée, et se promène ainsi à sa surface, à l'aide de ses ventouses. Des individus observés au commencement de juillet portsient chacun, sous la partie movenne du corps, dilatée et courbée en voille, quinze à vingt petits qui se tenaient

fixés par leur disque postérieur; ces petits sont entièrement blancs.

Savigny croit que l'Hirudo pulligern de Daudin (Recueil de Mémoires et de Notes, p. 19, pl. 1, fig. 1, 5) pourrait être rapportée à cette espèce. La seconde tribut, Clepsine simplices, est caractérisée par six yeux rapprochés, places sur les trois premiers segmens, et par un corps large; elle renferme une espèce, la CLEPSISE APLATIE, Cl. complanata, Sav., ou l'Hirudo complanata de Lanne (Fauna Succ. édit. 11, n. 2082, et Syst. Natur. édit. 12, T. 1, part. 2, p. 1079, n. 6), de Müller (loc. cit. pl. 47, n. 175), de Gmelin (loc. cit. p. 5097, n. 6) et de Hyac. Carena (Monogr. du genre Hirudo, Mem. della R. Accad. dell Sc. di Torino, T. xxv, p. 273). Cette espèce est la même que l'Hirudo sexoculata de Bergmann ( loc. cit. p. 313, t. 6, fig. 12-14), ou l'Hirudo crenata de Rirby (Trans. Linn. Soc. T. 11, p. 518, t. 29). Elle appartient au genre Erpobdelle de Lamarck (loc. cit.). On la trouve dans les mêmes lieux que la précédente. Elle y est aussi commune et a les mêmes allures.

Savigny pense que l'Hirudo hyalina de Müller pourrait bien être une Clepsine. Ses Hirudo marginata et H. Tessulata n'en sont pas non plus élaignées. On doit peut-être rapporter encore à ce genre l'Hirudo cephalota de Carena, dont le disque peut adhérer à la surface de l'eau, et qui, de même que la Clepsine bioculce, marche à la renverse contre la surface du liquide, en y appliquant alternativement sa bouche et son disque. Cette espèce a quelque analogie avec la Clepsine aplatie; mais elle est très-remarquable par l'existence d'un col bien marque, supportant une tête très-distincte, au sommet de laquelle on aperçoit quatre yeux. Elle ne nage pas, enroule legerement son corps, et se laisse tomber au fond de l'eau lorsqu'on la détache; elle est vivipare. Carena l'a rencontrée en Piémont dans les lacs d'Avigliana et du Canavais. L'Hirudo trioculata de Carena ressemble beaucoup pour la couleur à la

Clepsine bioculée; mais et tingue par une taille moi le nombre des yeux qui e ment de trois placés en t formés par des lignes allor que par des points longs, geait ces deux espèces avi sines, il faudrait modifier les caractères du genre et

CLEPTE. Cleptes: 180 l'ordre des Hymenopte des Térébrans, famille res, tribu des Chrysides Latreille et adopté par l entomologistes. Ses carmandibules courtes et de guette entière; corsele avant ; abdomen sans cr minales , presque ovoide en'dessous, composé de anneaux, suivant le sex ces rapports, les Cleptes autres genres de la tribu. vant Jurine (Class. des p. 298), des antennes l formes, composées de tr dans la femelle comme d les ailes antérieures offi lule radiale demi-circu cellule cubitale allongée qui recoit une nervure qui est très-distante du Sous le rapport des ailes ressemblent beaucoup en effet, la différence ne dans la figure denvi-cir cellule radiale, et dans la nervure récurrente p base de la cellule cul done plus aisé, d'après rine lui-même, de les par les caractères tires c ties. Les Cleptes, confon froy avec les Guépes, avec les Ichneumons, se tes assez petits, très-agi couleurs métalliques v vant les sexes. On les refeuilles de différentes I crus en a décrit un asse bre d'espèces, parmi le sieurs appartiennent Chalcidites. Telles son igma, fulgens, coccorum, larvarum, uscurum. Le Clerte demicdore, Comançaia de Fabricius qui, suivant strelle et Jurine, a décrit le mâle must (Fauna Ins. Germ., figuré par auer (Fauna Ins. Germ., fasc. 5, b. 2, mas; ibid., fasc. 52, tab. 1, tal.) peut être considéré comme le pulu genre. Il se trouve aux enviant de Paris. E., pour les autres esces, Latreille (Ioc. cit.), Peller de Saint-Fargeau (Ann. du Mus. Hist. Natur. T. viii, p. 115), Max. puolu (Ins. Ligur.), Jurine (Ioc. cit.), Coquebert (Ioc. cit.), Panzer (Ioc.

CLEPTIOSES. Cleptiosa. INS. C'est nom d'une famille de l'ordre des linenoptères établie par Latreille lat. Genér. des Grust. et des Ins. un, et 1° édit. du Dict. d'Hist. aur.), et qui est venue se fondre lezo Anim. de Cuv.) dans la tribu d'Unysides et dans celle des OxyuM. F. ces mots. Cette famille commant les gemes Béthyle, Sparasion t Clente.

\*CLERKIA. BOT. PHAN. Ce nourus nom de genre a été proposé par
le Tabernamontana
madifora de Linné; mais, ainsi
ae la plupart des innovations de
et auteur, il n'a pas été adopté.

(G..N.) CLERODENDRON. Clerodendrum. T. Phas. Ce genre, de la famille Verbénacées et de la Didynamie ngiospermie, L., a des rapports intimes avec le Volkameria , qu'il mit convenable de les réunir en un al. Le défaut absolu de caractères écis et tranchés a fait transporter ur à tour de l'un à l'autre genre ars diverses espèces par les auteurs, Il i'en est suivi une confusion qui sera pas facile à débrouiller tant lon ne détruira pas le genre le ours anciennement connu. En exsant le caractère du Clerodendrum, savant R. Brown dit ( Prodrom. lore Nov.-Holland. , p. 510 ) que la mpart des Folkameria doivent y mirer : il ajoute même avec doute pue toutes les espèces de ce dernier

genre sont des Clérodendrous, et il y réunit aussi le genre Ovieda de Linné. A cette opinion s'est déjà rangé l'auteur des Nova Genera et Species Plant. Amer. æquin. Kunth, en effet, décrit deux nouveaux Clérodendrons et adopte la fusion de la plupart des espèces de ces deux genres. L'analyse de leurs fruits a fourni , il est vrau , à Gaertner un moyen de distinction qui semble d'abord avoir assez d'importance. La baie des Volkaméries renferme deux noyaux biloculaires, landis que celle des Clérodendrons est à quatre osselets uniloculaires; mais chacun de ces deux noyaux biloculaires des Volkaméries, à en juger par la figure même donnée pas Gaertner ( de Fruct. t. 56), nous paraît être l'union de deux osselets plutôt qu'un osselet unique à deux loges, et dès-lors une soudure plus ou moins complète serait la seule différence entre les deux fruits; or on convient que, dans ce cas, une pareille soudure ne peut offrir assez de valeur pour operer une distinction générique. Autrement ce scrait absolument de même que si on voulait éloigner génériquement le Mespilus Oxyacanthoides, D. C., du M. Oxyavantha, à cause de la liberté de ses deux noyaux. On s'est encore servi de la forme du style et du stigmate pour différencier les deux genres dont il est question; Gaertner a dit que les Volkaméries ont le stigmate bifide : Poiret ( Diet. Encycl.) ajoute que les Clérodendrons ont, par opposition, un stigmate simple, et nous trouvons dans le caractère du Clérodendron exposé par R. Brown et Kunth que le stigmate est bifide. Toutes ces assertions sont vraies, quoique contradictoires en apparence; il y a des Clérodendrous à stigmate simple, ou si peu échancré qu'on peut le regarder comme simple: il existe aussi des Clerodendrons à stigmate bifide : telles sont les espèces décrites par Brown et Kunth. Cette diversité de formes dans le stigmate ne doit pas être un motif pour désunir les Clérodendrons d'avec les Volkaméries ; elle nécessite scule-

ment un léger changement dans les caractères du genre Clérodendron, dont voici l'énoncé : calice campanule à ciuq divisions on à cinq dents; corolle dont le tube est cylindrique, ordinairement très-allongé, le limbe à cinq divisions égales ; quatre étamines didynames, exertes et déclinées du même côte; ovaire quadriloculaire, à loges monospermes; stigmate bifide, quelquefois simple ou légèrement échrancré; baie souvent entourés par le calice qui s'est occru pendant la maturation, à quatre noyaux soudés par paire dans quelques espèces. Les Clérodendrons sont de beaux . Arbresiet: Arbustes indigènes des climats tropiques; les seuilles sont opposées, simples, indivises ou quelquenois lobées. Ils portent des sleurs disposées en corymbes trichotomes, axillaires ou terminales. Les auteurs en ont décrit une trentaine d'espèces, dont quelques-unes sont cultivées dans les jardins d'Europe. Nous m'en citerons qu'une seule de bien remarquable sous ce rapport : c'est le CARRODENDRON SANS AIGUILLONS, Clarodendrum inerme, Guertn., Volkameria inermie, L. Ce charmant Arbuste a une tige droite, un peir rameuse, qui s'élève à deux ou trois mètres. Ses rameaux sont droits et opposés. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, lancéolées, oblongues, vertes et d'une consistance assez forto. Les fleurs d'un blanc lacté, quelquefois nuancé de rose, naissent de l'aisselle des feuilles par trois à la fois. Il est originaire des Indes-Orientales et de la Nouvelle-Hollande ; néanmoins : il m'est pas très-délicat, car, quoique da seme chaude, il peut passer tout L'été dehors, pourvu qu'on le place a une bonne exposition. On le multiplie arès-facilement par boutures faitenen pot sur couche ombragée ou dans la tannée, et ensuite on le place dans une terre substantielle, en ayant soin de l'arroser souvent, surtout au moment où la végétation devient plus active. C'est ainsi qu'on le cultive au Jardin du Roi à Pavis, où il en existe defort beaux individus.

Parmi les autres Clérodendrons non cultivés et décrits par limé avec ma exactitude accoutance, on distingu les Clerodendrum fortunatum, Cl.ufortunatum et Gl. caldminsum, Plus tes des Indes-Orienteles que les mciens auteurs avaient della fait connitre sous différens noms. Ces épithète paraîtraient singulières; si ou n'v m connaissait pas la brillante imagintion du naturaliste suédois qui se plaisait à répandre la vie et la sessibilité sur toutes les productions dela nature. Que d'allusions fines, inginieuses et touchantes ne rencontrosnous pas à chaque instant dans se écrits! Que de souvenirs mythologiques ne réveille-t-il pas, comme pour soulager notre mémoire fatignée par l'aridité des détails! Mais, il fauten convenir, l'esprit est ici choque da contresens des expressions : Clérodedron est un mot grec qui signifi-Arbre heureux; or, dire qu'un Arbre heureux est en même temps wfortuné ou calamiteux, nous semble une façon 'de parler un peu buim. Le genre Clerodendrum a été désigne vulgairement sous le nom de Pérus. mot barbare que nous n'adoptous pai, et auguel nous substituons la demmination greco-latine francisée.

CLE

Palisot de Beauvois a public et high ré deux nouvelles espèces de Cleredendrum dans la Flore d'Oware el de Benin. L'une, qu'il nomme (4. 10) bile, a des fleurs petites dont le linix de la corolle est manifestement bilbié; l'autre (Cl. scandens) a de plus grandes Seurs, et sa corolle offic is même disposition : mais comme le fleurs du Cl. infortunatum, L., tendent aussi à l'irrégularité, cette mair fication n'est pas suffisante pour contituer avec ces espèces un nouver genre. — Ventenat a figuré et decit dans le magnifique ouvrage munt Jardin de la Malmaison, une espect qui a fleuri dans les serres de ce jardin et qui est évidenment le Peragu de Rheede (Hort. Malab. vol. u, p. 41, pl. 25). Mais Linné ayant denné à son Clerodendrum infortuna tum pour synonymes le Pengu de héede et le Cl. folio lato et acumizto de Burmann, lequel est une lante essentiellement différente, entenata nommé sa nouvelle espèce lerodendrum viscosum. Cette Plante et le Volkameria laurifolia des jarmiers. (c. N.)

CLERUS. INS. Nom sous lequel les stins désignaient une espèce de lare, et que Geofficy (Hist. des Ins. T., p. 505) a appliqué à un genre Insectes de l'ordre des Colcoptères.

CLAIRON. (AUD.)

CLETHRE. Clethra BOT. PHAN. l'est à la famille des Ericinées et à i Decandrie Monogynie qu'apparient co genre composé d'Arbriscaux éléga**ns qui, pour la plupart**, abitent les contrées américaines, et ont cultivés dans nos jardins d'aement. Leurs feuilles sont alternes t simples; leurs fleurs, élégamment tisposées en grappes, axillaires ou erminales, sont quelquesois réunes en forme de panicule; leur caice est à cinq divisions très-profonles : leur corolle est campanulée , à ing lobes tellement profonds qu'elle emble formée de cinq pétales soudes rar la base; dix étamines incluses ont insérées à la partie inférieure de a corolle, d**ressées et rapprochées les** ues contre les autres; leurs anthères, l'abord tournées en dehors et par conequent extrorses, se renversent en ledans quand la fleur est épanouie , de namere que le sommet qui est terniné en pointe, devient la base; lles sont bisides inscrieurement et couvrent par deux fentes ovales ; l'oraire est à trois loges multiovulées; estyle est court, terminé par un stignate trilohé; la capsule est envelopee dans le calice qui est persistant; de offre trois loges et s'ouvre en trois alves septifères sur le milieu de leur ace interne.

Parmi les espèces de ce genre qui sont cultivées dans les jardins, nous suterons les suivantes:

Cléthre a revilles d'Aulne, Cethra alnifolia, L. Joli Arbuste de unq à six pieds d'élévation, ayant des tiges rameuses ornées de feuilles alternes ovales, dentées, punescentes en dessous; des fleurs blanches, disposées en épis terminaux. Il est originaire des lieux humides de l'Amérique du nord. On le cultive en pleine terre dans les plate-bandes de terre de bruyère. Il se multiplie de semences et de marcottes.

CLETHRE TOMENTEUX, Clethra tomentosa, Lamk. Originaire des mêmes contrées, cette espèce demande les mêmes soins que la précédente. Elle s'en distingue surtout par ses rameaux et ses feuilles blanchâtres en

dessous.

CLETHRE EN ARBRE, Clethra arborea, Aiton, Kew; Ventenat, Jard.
Malm. t. 40. Cette belle espèce, originaire de l'île de Madère, a le port de
l'Arbutus Andrachne, L. Elle est plus
grande que les deux précédentes; sa
tige ligneuse se divise en branches
dont les extrémités sont rougeatres;
ses feuilles sont pétiolées, persistantes, un peu coriaces, lisses, ovales;
lancéolées, dentées; ses fleurs d'une
teinte rose pâle et d'une odeur suave,
forment à l'aisselle des feuilles supérieures, des épis solitaires et unilatéraux. On la cultive en orangerie.

On cultive encore quelquetois dans les jurdins le Clethra acuminata de Michaux et le Clethra paniculata d'Aiton, qui viennent de l'Amérique

du pord.

Dans le troisième volume des Nova Genera et Species de Humboldt et Boupland, publiés par Kunth, on trouve décrites trois nouvelles espèces de Clethra arborescentes sous les noms de Clethra fagifolia, Cleth. bicolor et Cleth. fimbriata. Cette dernière, remarquable par sa corolle dont les lobes sont échancrés en cœur et fimbriés sur leur bord, est figurée pl. 264 du même ouvrage. Kunth réunit au Clethra le genre Cueillaria de Ruiz et Pavon, qui, en effet, ne présente aucune différence bien notable. (A. R.)

Chez les anciens, particulièrement dans Théophraste, le nom de CLE-THRA désignait l'Aulne. (B.) CLETHRIA. BOT. CRYPT. (Hill.) Pour Clathre. V. ce mot. (B.)

CLETRITE. BOT. FOSS. On a donné ce nom à du bois pétrifié que l'on croyait être cèlui de l'Aulne, nommé Clethra par les anciens. (B.)

CLETTE. cns. Syn. vulgaire de l'Avocette, Recurvironna Avocetta, L. V. Avocette. (DR..2.)

\* CLEVEN - RAY. Pois. Syn. de Centropome à onzerayons, à la Jamaïque. (B.)

CLEYERE. Clevera, BOT. PHAN. Sous ce nom, Thunberg (Fl. Japon., p. 13 et 294) a décrit un genre de la Polyandrie Monogynie, L., que Jussieu n'a rapproché d'aucune famille, si cc n'est en indiquent d'une manière dubitative ses affinités avec le Camellia, et qu'il a rejeté dans les Genera incerta sedis. Ses caractères sout : calice persistant à cinq divisions obtuses; cinq pétales; environ trente étamines courtes, insérées sur les côtés de l'ovaire , à filets adhérens entre eux à leur base, et à anthères didymes; ovaire libre; style unique, filiforme; stigmate échancré; capsule pisiforme, entourée inférieurement par le calice biloculaire et bivalve. L'unique espèce de ce genre incertain (Cleyera Japonica, Th.) croît près de Nagasaki au Japon. C'est un Arbre glabre dont les rameaux et ramuscu-les sont verticillés; les seuilles sont aussi en verticilles ou fasciculées au sommet des branches; leur consistance est charnue et elles sont toujours vertes. Les fleurs sont solitaires sur des pédoncules axillaires. Cette Plante est voisine du Vateria indica, L., genre placé à la suite des Guttifères par Jussieu, mais que ses feuilles alternes et plusieurs points de son orgamisation font aller près des Camellia dans les Hespéridées. Thunberg lui donne pour synonyme la Plante désignée et figurée par Koempfer (Amæn. e.rot., p. 873 et 874) sous le nom japonais de *Mokokf* ou *Mukokf*; mais Jussieu regarde ce rapprochement comme douteux.

Adanson a donné le nom de Cleyera à un genre de Plantes de la famille des Scrophularinées, et que Linné avait déjà nommé Polypranum. N'ayant pas justifié ce changement de mois, nous ne l'adoptons pas et nous renveyons à Polygrakats pour sa description. (6.3.)

\* CLEYRIA. BOT. PHAN. (Necker.)

P. AROUNIER.

\* CLIAMONNONE. BOT. PHAN. Syn. de Jatropha gossypiifolia à la côte de Coromandel. (B.)

CLIBADE. Clibadium. BOT. PHAN. Genre de la Monœcie Pentandrie, L., ainsi caractérisé : fleurs flosculouses réunies en tête; celles du cestre mâles et pédicellées; celles de la circonférence au nombre de trois à quatre femelles et sessiles; involucre imbriqué, devenant violet par la meturité; fruits drupacés, ambiliqués, monospermes. A.-L. de Jussieu, qui a donné les caractères précédens d'après Linné et Allamand, place ce genre parmi les Corymbifères anomales à coté de l'Iva et du Parthenium. Desloutaines le renvoie aux Urticées, à cause de ses étamines libres et de ses fruits drupacés. Comme il a, selon Lamarck, quelques rapports avec le Bailliers, affinité déjà pressentie par Jussieu, et que ce dernier genre appartient aux Corymbifères, on serait tente de laisser les genres précités à la suite des Composées, au lieu de les rejeter dans une autre famille éloignée.

On ne connaît que l'espèce décrite par Linné, Clibadium surinamense. C'est une Plante à feuilles opposés el raboteuses, dont les pédoncules son aussi opposés et les corolles blanches Les drupes ont une couleur verte e sont pleines d'un suc jaune et visqueux. (c.n.)

CLIBADION. BOT. PHAN. (Biosco ride.) Syn. présumé de Pariétaire. (8.

CLICHE-FALSA. Bor. Syn. d Guilandina axillaris, Lamk. (B.

\* CLIDEMIE. Clidenia. BOI PHAN. Genre de la famille des Méla: tomacées, établi par David Don dar m Mémoire sur les Plantes de cette mille, publié récemment parmi zur de la Société Wernérienne l'Edimbourg (vol. IV, 2° partie, p. 384), et auquel son auteur donne son caractères : calice oblong, nu à a base ou muni d'écailles, à limbe panquédenté, persistant : cinq pétassissant suntères à deux oreillettes, plus hoites à la base; stigmate ne formant pum petit point papillaire; baie apsulaire à cinq loges.

Ce genre, consacré à la mémoire de idemius, botaniste de l'ancienne rèce cité par Théophraste, se compode dix-neuf espèces, toutes indigèsdel'Amérique méridionale. Ce sont sous Arbrisseaux très-hérissés, à anches tétragones et à feuilles crées, pétiolées, à trois ou cinq nerres; leurs baies de couleur pourpre fearlate ont une saveur douce, reable, et par conséquent sont coestibles. La plupart de ces espèces at nouvelles, ou étaient inédites us les herbiers sous le nom de Me-Noma. Quelques - unes ont été déics par Aublet ( Guian. , p. 425 et 7). Ce sont les Melastoma agrestis M. elegans de cet auteur. Richard Bonpland en avaient aussi fait anaître deux espèces : Melastoma bra, Rich., ou Clidemia heteromal-D., et Melast. capitellata, Bonpl., Ch capitellata, D. (G..N.)

CLIFFORTIE. Cliffortia. BOT. AN. Genrede la Dicecie Polyandrie, ctublipar l'illustre naturaliste suéis en l'honneur du protecteur éclaichez lequel il composa ses premiers vrages, et placé par Jussieu dans la isième tribu de la famille des Roces à laquelle il a donné le nom de aguisorbées. Il présente les caractèsuivans : Plante dioïque; calice à s divisions profondes; corolle lle. Dans les fleurs mâles, on uve environ trente étamines dont anthères sont didymes. Les fleurs elles ont deux ovaires surmontés. deux styles et de deux stigmates. petits fruits sont aussi au nombre deux et renfermés dans l'intérieur

du calice qui s'est changé en une capsule biloculaire. Toutes les Clifforties sont de petits Arbrisseaux indigènes du cap de Bonne-Espérance, à feuilles simples ou ternées, tantôt alternes, tantôt opposées, engaînantes et stipulées à leur base ; leurs fleurs sont presque sessiles dans les aisselles des feuilles. Une trentaine d'espèces ont été décrites par les auteurs : aucune ne mérite de fixer l'attention sous les rapports de l'utilité ou de l'agrément. Une d'entre elles est seulement remarquable en ce qu'elle porte sur ses rameaux des excroissances strobiliformes, qui ne sont que des galles d'Insectes , d'où son nom spécifique Cl. strobilifera, L. L'amplitude des stipules de cette Plante, ainsi que ces sortes de galles, lui donnent un air si particulier que Jussieu se demande si elle est bien véritablement congénère du Cliffortia. D'un autre côté, il rapporte à ce genre, mais avec doute, l'Empetrum pinnatum de Lamarck.

La place du genre Cliffortie est-elle bien fixée parmi les Sanguisorbées? C'est encore une question présentée par le savant auteur du Genera Plantarium, et qui ne sera éclaircie qu'après un mûr examen de la famille des Rosacées. (G.N.)

CLIFTONIA. Bor. PHAN. Banks a donné ce nom générique au Mylocaryum de Willdenow, qui avait déjà pour synonyme le Waltheriana de Fraser. V. ces mots. (6..N.)

CLIGNOT. ois. Espèce du genre Traquet, Motacilla perspicillata, L. V. Traquet. (DR..Z.)

CLIMACIUM. BOT. CRYPT. (Mousses.) Weber et Mohr ont établi sous ce nom un genre de Mousses qui ne renfermait que l'Hypnum dendroides de Smith. Cette Plante, successivement placée parmi les Leskea par Hedwig et parmi les Neckera par Swartz et par Bridel, a été remise de nouveau au nombre des vrais Hypnum par Hooker. La forme de son péristome intérieur paraît cependant assez particulière pour en faire un

CLETHRIA. BOT. CRYPT. (Hill.) Pour Clathre. V. ce mot. (n.)

CLETRITE, nor, ross. On a donné ce nom à du bois petrifié que l'on croyait être celui de l'Aulue, nommé Clethra par les auciens.

CLETTE. ois. Syn. vulgaire de l'Avocette, Recuroirestra Avocetta, L. F. Avocette. (BR..2.)

\* CLEVEN - RAY. 1018. Syn. de Centropome à onzerayons, à la Jamaïque. (n.)

CLEYERE. Cleyera, BOY. THE Sous ce nom , Thunberg (FL Jar p. 12 et 234 ) a décrit un ger la Polyandrie Monogynie, I Justieu n'a rapproché d'au mille, si ce n'est en indiq mods manière dubitative ses a' \_ation; sont : calice persist as sont le Comellia, et qu'il a r as, lancentrente clamines or = capsule les côtés de l'ave a opercule entre cux à les прате соште didymes; ov le qui croit filliformer at as entrionale, et pisitorme cole sous le nom pur le ca a peut - être L'uniqu - nété de la précé-(Cleyer Canatium den-Nustaer en Amérique et, à glabr Japon. (AR. R.) 105 1 IS. 018. Tenminck.)

VOIE, nor, Syn, de des dans l'île de des Antilles. (E.)

VIII. Clinacithium. Bor. nom que l'on danne commun sur Icquel ly flèurs dans les Plantes des Synanthérées. Il est et charun, tantôt plane, ve on convexe; quelque outre les flèurs ; des poils, des paillettes ou des alvéouvers modifications servent

Adanson a dorne
ra à un genre de
des Scrophale
né avait de

N'ayant pe
mois , ne
renvoy
cripte

Tan sa

Candolle à la que la companie de la

CLINE, rors, Pour Clinsus mot.

CLINOCERE. Clinoce. Genre de l'ordre des Diptère le des Tanystomes , tribu famille des Rhagionides de (Règn, An. de Cuv.), établi gen , et avant , suivant lui ( system, des Dipteres d'Euro p. 115), pour caractères : avancées, portées en deborarticles dont les deux prem readaux, le troisième con une soie terminale cour yeux lisses frontaux; ailes coucliées sur le corps. La autennes rapproche le gen cère de celui des Leptis de 1 et principalement du Leptis dont les ailes sont égalemen sur le corps, en qui pourra lieu à une division dans la rangerait cette espèce avec cère noire, Clinocera nigra jusqu'à present la seule p core dont il est question. figuree (foc, cit., tab, 16, lig

CLINOPODE. Clinopodia ruan. Genre de la famille luces et de la Dalynamie spermie, L., dont les caracté. lumbe du calice divisé au ment en tross parties et miene en deux; gorge de la corolle s la levre supérieure l'inférieure trifide , lien plus grand

> s Plantes verti-TRC-

пра а arement sposees en e la Plante, et de couleur rose; ur varie quelquelois anc. Les propriétés toephaliques qu'on lui a atsont moins exaltées dans Plante que dans les autres Laattendu la petite quantité uile volatile et de principe amer iele renierme. — Une belle espèce de décrite et figurée sous le nom Clinopodium origanifolium par Lakardiere (Decad Syriac. 4 , p. 24 , a. Ce naturaliste l'avait trouvée wie mont Liban, Les diverses espea la la lecrites comme Cliopode danaquelques auteurs, apparmentaux genres Phlomis, Hyptis Freenthenum F.ces mots. (C.N.) Chinophochios, Bor. Than: hophcate.) Syn. d'Erable. (0.) LIAUS, rois, Syn. de Blennies gruital chez les Grees modernes,

remant, amsique dans les survantes,

et la Clio figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Memoire inséré dans le premier volume des Annales du Museum donna sur l'Animal de la Clio des details anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les Prénoro-3. V. ce mot. Les Chos ne renfer-

nt plus que des Animaux mous, pouvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilobée lorsqu'ils sont contractes, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit ten tacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête ; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le con; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composó d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des au-Fine des divisions de cogenre dans tres organes partent en rayonnant de Rema Animal de Covier. V. ces divers ganglions. La respiration (a.) est branchiale ; ses organes font par-CLO. Clio. MOLL. Ce genre indi- tie des nageoires; c'est pour cela que Fig. Bowne (Historia Natur. Blainville propose le nom de Prénop. 386) pour les Animoux aux- prenanche. De chaque branchie naît Peron a donné le nom de un vaisseau qui se réunit à son contodore, fut établi postérieurement génère au-dessus du cœur, pour donr Pallas sous le nom de Clione; ner naissance à un tronc unique, lequel quanque Martens l'ait fait figurer se cend directement à cet organe. V., us son Voyage au Spitzberg, Linné pour d'autres détails anatomiques, le anmoins na commença à en parler Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus. ma a doozieme édition, en v com- T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes internes des Clios sont enveloppés

genre distinct ainsi caractérisé : capsule latérale; péristome double : l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans; l'interne composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milien et unies à leur base par une membrane très-courte; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traverse par des filamens transversaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des Hypnum , des Neckera et des Leskea, et ce genre qui, par son port, s'éloigne assez des autres Hypnum, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois; elle est rare en fructification; sa tige est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige , lachement imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrite sous le nom Leskea dendroides ; peut-eire n est-elle qu'une variété de la précédente; le véritable Climacium dendroides croit aussi en Amérique et, à ce qu'on assure, nu Japon. (An. n.) \*CLIMACTERIS.ois.(Temminck.)

Per CLIMBING-VOIE, BOT, Syn. de Per chotria parasitica dans l'île de Montiérat, l'une des Antilles. (p.)
CLINANTHE. Clinanthium. BOT.

PLINANTHE. Clinanthium. BOT. PHAN. C'est le nom que l'on donne an réceptacle commun sur lequel sont places les fleurs dans les Plantes de la famille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe; quelquefois il porte, outre les fleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéoles. Ces diverses modifications servent à caractériser les genres nombreux de la famille des Synanthérées. (A. R.)

CLINCHE MAM. Même Chinche, F. ce mot.

\* GLINCHIN ET CLINC PHAN. (Feuillée.) Nom d'u du genre Polygale au Férou. CLINIA.

\* CLIN-CLIN. 018. Petit que l'on trouve en abondan Domingue, et que l'on ra Guignette, Tranga hypolès GREVALUER.

\* CLINCLINIA. nor. r donné par De Candolle à la section du genre Polygala System. Univ., 1, p. 527) prend trois sous-Arbrisse cains dont le plus remarqu Polygala thesioides, Willd décrit par le P. Feuille nom de Clinclin, V. Polyge

nom de Clinclin, V. Polygo CLINE, rois, Pour Chin mot.

CLINOCERE. Clino Genre de l'ordre des Dipte le des Tanystomes , tribu famille des Rhagionides d (Règn. An. de Cuv.), étab gen, et ayant, suivant lui systém, des Diptères d'Eur p. 115), pour caractères avancées, portées en debo articles dont les deux pren roidaux , le troisième con une soie terminale cour your lisses frontaux; ailes couchées sur le corps. La antennes rapproche le ger cère de celui des Leptis de et principalement du Lents dont les ailes sont égaleme sur le corps, ce qui pourr lieu à une division dans la rangerait cette espèce avec cère noire, Clinocera nigi jusqu'à présent la seule genre dont il est question. figurée (loc. cit., tab. 16, fig

CLINOPODE. Clinopode FHAN. Genre de la famille bices et de la Didynamie spermie, L., dont les caract limbe du calice divisé su ment en trois parties et inféren deux; gorge de la corolle

ent évasée a la levre supérieure oite emarginée, l'inférieure trifide, ant son lobe du milien plus grand

échancré. Les Clinopodes sont des Plantes rbacces, à fleurs axillaires, vertiles et munies de plusieurs bracs soyeuses. Elles sont en petit nome, et habitent les climats tempérés fun et l'autre hémisphère. La le espèce indigène de la France est CLINOPODE COMMUN, Clinopodium acc, L., tres-abondant, vers la fin l'élé, dans les hois et pres des es. Il a une tige haute de cinq à décimètres, velue et ordinairement iple. Ses fleurs sont disposées en ticilles au sommet de la Plante, et al le plus souvent de couleur rose; is cette couleur varie quelquefois passe au blanc. Les propriétés loposset cephaliques qu'on lui a atbuecs sont moins exaltées dans te Plante que dans les autres Laattendu la petite quantité wile volatile et de principe amer elle renferme. - Une belle espèce té décrite et figurée sous le nom Chaopodiurn origanifolium par Lalardière (Decad Syriac. 4, p. 24, g). Co-naturaliste l'avait trouvee le mont Liban Les diverses espèarborescentes décrites comme Clipodes dans quelques auteurs, apparnuent aux genres Phlomis , Hyptis Pycnanthensum: F. ces mots: (G.N.) CLINOTROCHOS. NOT. PHAN. prophraste:) Syn. d'Erable. (B.) LINUS Pois Syn. de Blennies general chez les Grees modernes,

enant, ainsique dans les suivantes, internes des Clios sont enveloppés

et la Clio figurée par Martens et celles indiquées par Browne, Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Museum donna sur l'Animal de la Clio des details anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les Prénoro-DES. V. ce mot. Les Clios ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la mamère suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allonge, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilobée lorsqu'ilssont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit ten taque à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête ; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglious fournissent eux-memes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les perfs des auune des divisions decegenre dans tres organes partent en rayonnant de Regno Animal de Cuvier. V. ces divers ganglions. La respiration (B.) est branchiale; ses organes font par-CLIO. Clio. MOLL. Ce genre indi- tie des nageoires; c'est pour cela que par Browne (Historia Natur. Blainville propose le nom de PTEROp. 586) pour les Animaux aux- DIBRANCHE. De chaque branchie naît ls Péron a donné le nom de un vaisseau qui se réunit à son conplure, fut établi postérieurement génère au-dessus du cœur, pour don-Palles sons le nom de Clione; ner naissance à un tronc unique, lequel quoique Martens l'ait fait figurer 'se rend directement à cet organe. V., b son Vayage au Spitzberg, Linné pour d'autres détails anatomiques, le unaroins ne commença à en parler Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus. a -a douzeme édition. en y com- T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes

genre distinct ainsi caractérisé : capsule latérale ; péristome double : l'externe à seize dents simples, lancéolées , courbées en dedans : l'interne composé de seize lanières subulées , percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courle ; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traverse par des filomens transversaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des Hypnum , des Neckera et des Leskea, et ce genre qui, par son port, s'éloigne assez des autres Hypnum, paraît mériter d'ure conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois; elle est rare en fructification; sa tige est-rumeuse, assez élevée, à ramenux redressés; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige, lachement imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrate sous le nom Leskea dendroides : peut-être n est-elle qu'une variété de la précédente; le véritable Climacium dondroides croit aussi en Amérique et, à ce qu'on assure, au Japon. (AD. B.) \*CLIMACTERIS.ois.(Temminck.)

CLIMBING-VOIE, not. Syn. de Perchotria parasitica dans l'île de Montiérat, l'une des Antilles. (p.) CLINANTHE. Clinanthium. BOT.

CLINANTHE. Clinanthium. BOT. PHAS. C'est le nom que l'on donne au réceptacle commun sur lequel sont placées les fleurs dans les Plantes de la famille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe; quelquefois il porte, outre les fleurs, des pools, des soies, des païllettes ou dés alvéoles. Ces diverses modifications servent à caractériser les geures nombreux de la famille des Synanthérées. (A. n.)

CLINCHE MAM. Même Chinche. V. ce mot.

 CLINCHIN ET CLINC PHAN. (Feuillée.) Nom d'u du genre Polygale au Pérou-CLINIA.

\* CLIN-CLIN, ors. Petit que l'on trouve en abondan Domingue, et que l'on rap Guignette, Tranga hypoleus Guevanien.

\*CLINCLINIA. BOT. P. donné par De Candolle à la section du genre Polygala System. Univ., 1, p. 527) prend trois sous-Arbrisse cains dont le plus remarque polygala thesioides, Willd décrit par le P. Feuille nom de Clinclin. F. Polyg

CLINE, POIS. Pour Clin mot.

CLINOCERE. Clino Genre de l'ordre des Dipti le des Tanystomes, tribi famille des Rhagionides d (Regn. An. de Cuv.), etab gen, et ayant, suivant lui systém. des Diptères d'Eur p. 115), pour caractères avancées, portées en deho articles dont les deux pres roidaux, le troisième con une soie terminale cou yeux lisses frontaux; ailes couchées sur le corps. La autennes rapproche le ge cère de celui des Leptis de et principalement du Lepti dont les ailes sont égaleme sur le corps, ce qui pour lieu à une division dans l rangerait cette espèce ave cere noire, Clinocera nig jusqu'à présent la seule genre dont il est question.

figurée (loc. cit., tab. 16, fig CLINOPODE. Clinopod PHAN. Genre de la famill bices et de la Didynamic spermie, L., dont les carac limbe du calice divisé si ment en trois parties et infér en deux; gorge de la coroll it évasée; la lèvre supérieure ite émarginée, l'inférieure trifide, at son lobe du milieu plus grand

es Clinopodes sont des Plantes meres, à fleurs axillaires, vertie et munies de plusieurs bracloveuses. Elles sont en petit nomet habitent les climats tempérés un et l'autre hémisphère. La espece indigene de la France est sicorope commun, Clinopodium are, L., très-abondant, vers la fin de, dans les hors et près des Il a une tige haute de cinq à cometres, veluc et ordinairement Ses fleurs sont disposées en elles au sommet de la Plante, et le plus souvent de couleur rose; cette couleur varie quelquefois sse su blanc. Les propriétés loeset cephaliques qu'on lui a atces sont moins exaltées dans Plante que dans les autres Laattendu la petite quantité ile volatile et de principe amer le replerme. - Une belle espèce décrite et figurée sous le nom Knopodium origanifolium par Lardiera (Decad Syriac. 4, p. 24, Ce naturaliste l'avait trouvée mont Liban. Les diverses espethorescentes décrites comme Clidesdans quelques auteurs, apparmanagences Phlomis , Hyptis manchenium F. ces mots. (G..N.) INUTROCHOS. BOT. PHAN. ophraste | Syn. d'Erable (8.) ANUS, Pois, Syn. de Blennies miral chez les Grecs modernes,

sa donzacme edition, en y com- T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes ant, ainsi que dans les suivantes, internes des Clios sont enveloppés

et la Clio figurée par Marteus et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Museum donna sur l'Animal de la Clio des détails anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques , les PTEROPO-DES. V. ce mot. Les Clios ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilohée lorsqu'ilssont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prepuce, portant lui-même un petit ten tacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête ; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent

deux filets qui aboutissent sous l'æsophage ou ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des aume des divisions de ce genre dans tres organes partent en rayonnant de legne Animal de Cuvier. F. ces divers ganglions. La respiration (B.) est branchiale ; ses organes font par-10. Clio. MOLL. Ce genre indi- tie des nageoires; c'est pour cela que par Bowne (Historia Natur. Blainville propose le nom de Préno-10. 486) pour les Annaux aux- DIBRANCHE. De chaque branchie naît Péron a donné le nom de un vaisseau qui se réunit à son conore, fut établi postérieurement génère au-dessus du cœur, pour don-Pallas sons le nom de Clione; ner naissance à un tronc unique, lequel bique Martens l'ait fait figurer se cend directement à cet organe. V son Voyago au Spitzberg, Linné pour d'autres détails anatomiques, le moins ne commença à en parler Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus.

genre distinct ainsi caractérisé: capsule latérale; péristome double: l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans; l'interne composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courte; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome Interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traversé par des filamens transversaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des Hypnum, des Neckera et des Leskea, et ce genre qui, par son port, s'éloigne as-Bezdes autres Hypnum, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il rehferme se trouve dans les grands bois; elle est rare en fructification; 🗪 tige est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés; ses seuilles sont inscrecs tout autour de la tige, lachement imbriquées, ovalés, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle, qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrate sous le nom de Leskea dendroides; peut - être n est-elle qu'une variété de la précédente; le véritable Climacium dendroides croît aussi en Amérique et, à ce qu'ou assure, nu Japon. (AD. B.) \*CLIMACTERIS. 015.(Temminck.) ECHELET.
CLIMBING-VOIE. BOT. Syn. de

Psychotria parasitica dans l'île de Montserat, l'une des Antilles. (B.)

CLINANTHE. Clinanthium. BOT. PHAN. C'est le nom que l'on donne an réceptacle commun sur lequel sont placées les sleurs dans les Plantes de la samille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe; quelque-fois il porte, outre les sleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéoules. Ces diverses modifications servent a caractériser les genres nombreux de la famille des Synanthérées. (A. E.)

CLINCHE MAM. Même chose que Chinche. V. ce mot.

\* CLINCHIN ET CLINCHN. Sor.
PHAN. (Feuillée.) Nom d'une espèx
du genre Polygale au Perou. F. CLINCLINIA. (2.)

\* GLIN-GLIN. ois. Petit Echasser que l'on trouve en abondance à Sambomingue, et que l'on rapporte à la Guignette, Tringa hypoleucos, L. F. GREVALIER. (D. J.

\* CLINCLINIA. BOT. PHAN. Non donné par De Candolle à la quatrieme section du genre Polygala (Prodrom. System. Univ., 1, p. 327), qui comprend trois sous-Arbrisseaux ancicains dont le plus remarquable est le Polygala thesioides, Willd., figure décrit par le P. Feuillée sous le nom de Clinclin. P. Polygala. (G. S.

CLINE. POIS. Pour Clinus. F. a.

CLINOCERE. Clinocera. 15. Genre de l'ordre des Diptères, sand le des Tanystomes, tribu ou soufamille des Rhagionides de Latrelle (Règn. An. de Cuv.), établi par Magen, et ayant, suivant lui (Descript systém. des Diptères d'Europe, 1. 11. p. 113), pour caractères : antenno avancées, portées en dehors, de tius articles dont les deux premiers spir roidaux, le troisième conque and une soie terminale courber; Irus yeux lisses frontaux; ailes paralido couchées sur le corps. La forme do antennes rapproche le genre Cliucère de celui des Leptis de Fabricus, et principalement du Leptis vermile, dont les ailes sont également crossés sur le corps, ce qui pourrait donuer lieu à une division dans laquelle @ rangerait cette espèce avec la Cliur cère noire, Clinocera nigra, qui 6: jusqu'à présent la seule propre genre dont il est question. Meigen 11

figurée (loc. cit., tab. 16, fig. 4). [AIII. CLINOPODE. Clinopodium. 201. rhan. Genre de la famille des lebiées et de la Didynamie Cymnespermie, L., dont les caractères seu limbe du calice divisé supérieure ment en trois parties et inférieurement en deux; gorge de la corolle seusible

nt évasée, la lèvre supérieure nte émarginée, l'inférieure trifide, nt son lobe du milieu plus grand chancré.

chancré. es Clinopodes sont des Plantes bacees, à fleurs axillaires, vertices et munies de plusieurs bracsoyeuses. Elles sont en petit nomet habitent les climats tempérés l'un et l'autre hémisphère. le espèce indigène de la France est LINOPODE COMMUN, Clinopodium gere, L., tres-abondant, vers la fin leie, dans les hois et pres des s. Il a une tige haute de cinq à lecimetres , velue et ordinairement ple. Ses fleurs sont disposées en milles au sommet de la Plante, et le plus souvent de couleur rose; s cette couleur varie quelquefois asse au blanc. Les propriétés toues et céphaliques qu'on lui a atuces sont moins exaltées dans e Plante que dans les autres Las, attendu la petite quantité nle volatile et de principe amer lle renferme. - Une belle espèce é décrite et figurée sous le nom Tinopodium origanifolium par Laardière (Decad. Syriac. 4, p. 24, ). Ce naturaliste l'avait trouvée le mont Liban. Les diverses espèuborescentes décrites comme Cliodes dans quelques auteurs, apparuent aux genres Phlomis , Hyptis renanthensum: K.ces mots. (G.N.) LINUTROCHOS. - BOT. PHAN. cophraster),Syn.,d'Erable. LINUS. POIS, Syn. de Blennies cueral chez les Grecs modernes, une des divisions de ce genre dans liègne Animal de Cuvier. V. NAIE. -... (B.) LiO. Clio. MOLL. Ce genre indipar Browne (Historia Natur. . p. 586) pour les Animaux aux-Péron a donné le nom de dore, fut établi, postérieurement l'allas sons le nom de Clione; noique Martens l'ait fait figurer -son Voyage au Spitzberg, Linné imonis ne commença à en parler sa donzième, édition, en y com-

ant, ainsi que dans les suivantes,

et la Clio figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Museum, donna sur l'Animal de la Clio des détails anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les Ptéropo-DES. V. ce mot. Les Clios ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilohée lorsqu'ils sont contractés, et peuvent être entière ment cachés dans une sorte de pré-... puce, portant lui-même un petit ten. tacule à son côté externe; deux yeux ... à la partie supérieure de la tête; bou-, che terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération, s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoir**e.** 

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renslent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermediaire; les nerss des autres organes partent en rayonnant de ces divers ganglions. La respiration est branchiale; ses organes font partie des nageoires ; c'est pour cela que 👑 Blainville propose le nom de Préro-DIBRANCHE. De chaque branchie naît un vaisseau qui se réunit à son congénère au-dessus du cœur, pour donner naissance à un tronc unique, lequel se rend directement à cet organe. V., pour d'autres détails anatomiques, le Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus. T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes internes des Clios sont enveloppés

genre distinct ainsi caractérisé: capsule latérale; péristome double: l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans; l'interne composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courte; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome Interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traverse par des filamens transversaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des Hypnum, des Neckera et des Leskea, et ce genre qui, par son port, s'éloigne as-Bezdes autres Hypnum, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois; elle est rare en fructification; sa tige est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige, lachement imbriquées, ovalés, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle, qui cioît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrite sous le nom de Leslea dendroides; peut-être n'est-elle qu'une variété de la précédente; le véritable Climacium dendroides croît aussi en Amérique et, à çe qu'on assure, nu Japon. (AD. B.) \*CLIMACTERIS. 015.(Temminck.)

P. ECHELET.

\* CLIMBING-VOIE, BOT. Syn. de

Psychotria parasitica dans l'île de

Montférat, l'une des Antilles. (B.)

CLINANTHE. Clinanthium. BOT. PHAN. C'est le nom que l'on donne an réceptacle commun sur lequel sont placées les fleurs dans les Plantes tele la samille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe; quelque-fois il porte, outre les fleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéo-les. Ces diverses modifications servent à caractériser les genres nombreux de la samille des Synanthérées. (A. R.)

CLINCHE MAM. Même chose que Chinche. V. ce mot. (84)

\* CLINCHIN ET CLINCLIN. BUT.
PHAN. (Feuillée.) Nom d'une espice
du genre Polygele au Perou. F. ClinCLINIA.

\* GLIN-CLIN. ois. Petit Echasset que l'on trouve en abondanceà Sant-Homingue, et que l'on rapporte a la Guignette, Tringa hypoleucos, L.F. GHEVALIER. (DE.L.)

\* CLINCLINIA. BOT. PHAN. N'i donné par De Candolle à la quatrient section du genre Polygala (Prodret System. Univ., 1, p. 527), qui comprend trois sous-Arbrisseaux améticains dont le plus remarquable est Polygala thesioides, Willd., figure décrit par le P. Feuillée sous la nom de Clinclin. P. Polygala.

ot. Pour Clinus. V. a.

CLINOCERE. Clinocera. IN Genre de l'ordre des Diptères, fantle des Tanystomes, tribu ou soufamille des Rhagionides de Latrei. (Règn. An. de Cuv.), établi par Magen, et ayant, suivant lui (Desart systém. des Diptères d'Europe, T. I. p. 113), pour caractères : antenno avancées, portées en dehors, de tus articles dont les deux premiers spirroïdaux, le troisième conique and une soie terminale courbée; !! > yeux lisses frontaux; ailes paralicie couchées sur le corps. La soime des antennes rapproche le genre Chiecère de celui des Leptis de Fabrado. et principalement du Leptis vermier. dont les ailes sont également crossia sur le corps, ce qui pourrait douve lieu à une division dans laquelle u rangerait cette espèce avec la Cia. cère noire, Clinocera nigra, qui es jusqu'à présent la seule propre 🕾 genre dont il est question. Meigen 12 figurée (loc. cit., tab. 16, fig. 4). (AU)

CLINOPODE. Clinopodium. Ion PHAN. Genre de la famille des labiées et de la Didynamie Gymmospermie, L., dont les caractères seulimbe du calice divisé supérieurment en trois parties et inférieuremen deux; gorge de la corolle sensible ent évasée: la lèvre supérieure roite émarginée, l'inférieure trifide, ant son lobe du milien plus grand

echancré. Les Clinopodes sont des Plantes rlucces, à fleurs axillaires, vertiles et munies de plusieurs bracsoreuses. Elles sont en petit nome, et habitent les climats tempérés fon et l'autre hémisphère. La espèce indigène de la France est GASOFODE COMMUN, Clinopodium er. L., très-abondant, vers la fin l'élé, dans les hois et pres des s. Il a une tige haute de cinq à décimetres , velue et ordinairement aple. Ses fleurs sont disposées en heilles au sommet de la Plante, et of le plus souvent de couleur rose; is cette couleur varie quelquefois passe au blanc. Les propriétés toweset cephaliques qu'on lui a atbuces sont moins exaltées dans m Plante que dans les autres Laattendu la petite quantité mile volatile et de principe amer elle renferme. - Une belle espèce té décrite et figurée sous le nom Chnopodium origanifolium par Lalardiere (Decad. Syriac. 4 , p. 24 , 9). Ce naturaliste l'avait trouvée le mont Liban . Les diverses espearborescentes décrites comme Cliodes dans quelques auteurs, apparmentaux gences Phlomis , Hyptis Franchenum F.ces mots. (G.N.) CLINOTROCHOS. BOT. PHAN. ophraster) Syn. d'Erable. (u.) LIAUS, Pois, Syn. de Blennies coord chez les Grees modernes , une des divisions de ce genre dans

par Browne (Historia Natur. nant amsique dans les suivantes, internes des Clios sont enveloppes

et la Clio figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Museum donna sur l'Animal de la Clio des details anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques , les Prénoro-DES. V. ce mot. Les Clios ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilohée lorsqu'ilssont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit ten tacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête ; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des autres organes partent en rayonnant de Higne Animal de Cuvier. V. ces divers ganglions. La respiration (B.) est branchiale ; ses organes font par-LO. Clio, MOLL. Ce genre indi- tie des nageoires; c'est pour cela que Blainville propose le nom de PTEROp -86) pour les Animaux aux- DIBRANCHE. De chaque branchie naît Peron a donné le nom de un vaisseau qui se réunit à son conthate, fut établis postérieurement génère au-dessus du cœur, pour don-Pollas sons le nom de Clione; ner naissance à un tronc unique, lequel muque Martens l'ait fait figurer se rend directement à cet organe. V. son Voyage au Spitzberg, Linné-pour d'autres détails anatomiques, le nujoins no commença à en parler Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus. sa donzieme édition, en y com- T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes

imitent plus ou moins la forme d'une cloche. Paulet n'a pas manqué ces noms dens sa barbare nomenclature, pour désignér quelques Champignous du genre Agaric. (2.)

CLOCHER CHINOIS. MOLL. Le Cérite Obélisque, élégamment étagé par un rang de tubercules qui dessiment la spire, a été vulgairement mommé sinsi à cause de cette disposition. F. CÉRITE. (D..H.)

CLOCHETTE. MOLL. Nom vulgaire de quelques espèces de Balanes, Balanus balanoides, et surtout d'une espèce de Calyptrée, Calyptrea equestris. (D..H.)

\* CLOFYF. ors. (Dapper.) Nom d'un Oiseau de mauvais augure pour les superstitieux Africains, et que l'on n'a encore pu déterminer exactement. (DR..z.)

CLOISON. Dissepimentum. PHAN. On nomme ainsi les lames, ordinairement verticales, qui partagent la cavité générale d'un fruit en plusieurs autres cavités partielles ou loges. Dans presque tous les fruits, les Cloisons sont placées verticalement; très-ransment elles sont horizontales, comme en l'observe par exemple dans le fruit des diverses espèces de Casses. Il est important de ne pas confondre les véritables Cloisons avec les lames saillantes que l'on trouve dans l'intérieur de quelques péricarpes. Les vraies Cloisons ont toutes une même organisation; elles sont formées d'une petite portion du sarcocarpe qui constitue leur partie centrale, recouverte des deux côtés par l'endocarpe ou membrane qui tapisse la paroi interne du péricarpe. Les fausses Cloisons au contraire ne sont pas reconvertes par cette membrane interne du péricarpe. Ainsi dans la capsule du Pavot on trouve un nombre plus ou moins considérable de lames saillantes sur la paroi interne du péricarpe, libres par leur côté intérieur, et recouvertes par les graines qui s'y attachent. Ces lames ont été généralement considérés comme des Cloisons, mais n'en sont pas dans la réalité: 1° elles ne sont pas formées, comme les vraies Closons, d'une saillie du sarcocarpe revêtue des deux côtés par la membrare pariétale interne du fruit; 2° elles donnent immédiatement attache au graines. Ce sont des placentas on trophospermes.

Il est encore une autre distinction à faire dans les Cloisons, ce soutle Choisons complètes et les Choisons incomplètes. Les premières s'étendent depuis la base jusqu'au somme de la cavité, sans laisser aucune conmunication entre les deux loss qu'elles séparent. Les secondes se s'élèvent pas jusqu'au sommetdupéricarpe, en sorte qu'il y a une conmunication entre les deux loges contiguës. Le fruit de la Pomme épneuse ( Datura Stramonium, L.) offre à la sois des exemples de ces deux espèces de Cloisons. Il est partagées quatre loges par quatre lames verticales ou Cloisons dont deux sont complètes et deux n'atteignent pas jur qu'au sommet du péricarpe, en sorte qu'il existe un vide, et que les les communiquent ensemble deux par

La position des Cloisons relative ment aux valves n'est pas moins illportante à étudier, et sournit des ceractères souvent mis à contribution pour grouper les genres en familes naturelles. En effet, tantôt les Cloisons correspondent aux sutures pui lesquelles s'ouvre la capsule, tanki elles sont placées sur le milieu de la face interne des valves, tantôt cuin chaque Cloison semble formée par lo bords rentrans des valves, et se & pare en deux seuillets à l'époque de la déhiscence. Ces trois modes principaux servent de caractères, d'enire et de genres. F. FRUIT et PÉRICANT.

CLOMENA. BOT. PHAN. Palisot de Beauvois, dans son Agrostographie, a établi sous ce nom un genre nouveau dans la famille des Gramines pour une Plante originaire du Perus. um dont ils out l'aspect et avec lesuels ils avaient été long-temps conmulus; mais ils en différent par leur ambrane fructifère, organisée comulus les vrais Champignons, cauelse qui les rapproche des Pezizes, après desquelles on doit les placer aus que classification naturelle.

Les espèces encore peu nombreuses resous-genre croissent sur les rateur morts de différens Arbres, tels 
les Pins, les Chènes, les Bruyèc, etc. Les espèces les plus ancienment connues sont les Cenangium 
unginosum, Fries (Peziza Abietis, 
cs. Syn. 671, Triblidium pineum, 
cs. Myc. Europ. 352), et Cenangium 
entium (Hysterium quercinum, 
cs. Syn. 100, Triblidium quercium, Pers. Myc. Europ. 353).

(AD.B.) CLITORE. Clitoria. BOT. PHAN. mille des Légumineuses, Diadelie Décandrie, L. Ce genre, décrit s le nom de Ternatea par Tourort, et constitué de nouveau par me sous celm qu'il porte aujourmi, comprenait des Plantes dont organisation différente a nécesla séparation comme genre pardier. Ainsi les espèces à calice ni de deux bractées et à léguvlindriques en ont été retipour former le genre Galactia. ce mot. Ce retranchement opéré, Clitores doivent être ainsi caracsees calice tubuleux, campanua cinq divisions dont la plus inture offre souvent la forme d'une i; corolle renversée; l'étendard -grand et écarté, recouvrant néanns les ailes et la carene qui sont petites; légume linéaire, trèset se terminant en pointe. Les urs sont des Plantes herbacées pantes, ayant beaucoup de raps avec les Glycine, à feuilles terou rarement imparipennées , à les articulées comme celles des es et munies de deux stipules ones à leur base; les pédoncules fleurs sont axillaires à une ou fleurs, ou quelquefois multifloet en epis.

Quinze espèces environ de Clitores ont été décrites dans les divers auteurs. A l'exception de la plus anciennement connue (que Tournefort a fait connaître sons le nom générique de Ternatea parce qu'elle croit à Ternate et dans les Indes-Orientales) et d'une seconde espèce décrite par Lamarck et Ventenat, les autres Clitores sont toutes indigenes du Nonveau-Monde. La plupart habitent le Bresil et les Antilles, et deux croissent dans l'Amérique septentrionale. Leurs fleurs sont en général d'un aspect fort agréable, mais comme ces Plantes de serre chaude exigent trop de soins pour leur culture, elles sont rares dans les jardins, ou du moins il n'en existe que deux ou trois espèces cultivées dans les jardins de botanique; telles sont les Clitoria Ternatea, L.; C. virginiana, L., et C. heterophylla, Lamk. et Ventenat. Nous lisons, dans la Relation du voyage de Bory de Saint-Vincent aux principales îles des mers d'Afrique, une singulière remarque faite par ce savant sur le Clitoria Ternatea qu'il a trouvé en abondance aux îles de France et de Mascarcigne; c'est que dans l'une de ces îles , les fleurs sont constamment blanches, et dans l'autre toujours bleues.

CLITORIS. ANAT. Ce nom, d'origine grecque, est dérivé d'un verbe pouvant se traduire par titiller avec colupté : tel est aussi le sens des deux autres synonymes latins, æstus veneris, amoris dulcedo. L'exquise sensibilité du Clitoris, comme si c'en était la seule considération importante, fut ce qui fixa d'abord sur lui l'attention : cependant on ne tarda pas à juger de ses rapports avec une partie du sexe male, d'où on lui donna de plus le nom de Penis muliebris. Cette vue, d'une justesse parfaite suivant nous, est encore regardée aujourd'hui par quelques anatomistes comme une hardiesse plus instinctive que raisonnée. En effet, la Philosophic actuelle des écoles, basant tout sur la considération des formes, n'ose déclarer identique ce qu'elle

aperçoit diesemblable. Bien gu'on ait vu le pénis des mâles et le Clitoris des femelles constitués par deux corps caverneux d'un tissu semblable, tonmines par un gland qu'un même capuchon ou prépuce coule également, enveloppés par un même système, dermoique, nourris par de semblables rameaux vasculaires, et cédant à la même excitation nerveuse , on crut procéder avec une plus grande exactitude en regardant ces deux organes comme distincts et en effet comme assez dissemblables, pour ne devoir point être confondus sous le même nom. Trois circonstances motiverent cette manière de voir. On se refusa à admettre comme semblable, ce qui, chez l'un, est d'un si grand volume quand il est chez l'autre d'une si extrême petitesse, ce qui est là prolongé et entièrement dégagé, et ici, au contraire, à moitié rentré et enveloppé, et, chose plus remarquable, ce qui dans l'un admet en dedans de soi le tube terminal d'un autre appareil, et ce qui, dans l'autre, est soustrait à ce mélange.

Ces idées particulières résultent des observations usuelles. Mais vous arrive-t-il d'agrandir votre champ d'observations et de passer des Mammiferes aux Oiseaux, ou même, sans quitter les premiers, de passer des faits normaux aux cas irréguliers, les plus grandes de ces différences s'effacent, et l'identité des pénis et des Clitoris, dejà si fortement réclamée par les faits précédemment rapportes, devient enfin une conséquence absolument obligée. Il n'est plus chez les Oiseaux (V. les Mem. du Mus, d'Hist. Nat. T. 1x, p. 439), entre le pénis et le Clitoris, de différence, que celle qui résulte de leur volume respectif : et encore, dans quelques-uns, cette différence est peu sensible. Le pénis est imperforé aussi bien chez les males que chez les femelles; et, chez les uns comme chez les autres, il est réduit au seul gland, unique portion qui soit dégagée des téguinens communs. C'est la même chese dans les monstruosités dites

Mupospadies: le mést àrimire et ouvert en dessous du pénis chez le Mammifères males viciés par cett augustais; leur- gland est de mense imperforé; et. il ny a quer aussi que cette partie qui se voit enriquirement. Ainsi en qui est un capathologique, chez les Mammifer deviant de règle, chez les Oiseau.

Au total, le Clitoris des premes doit être considéré comme un oran rudimentaire, tenant ce caractèred un défaut de développement et le justfant par une très-grande susceptilité à la variation. . . (GEOF. ST.-E.)

CLIVINE. Clivina. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section to Pentamères, famille des Carouses. tribu des Carabiques bipartis, établi par Latreille, et dont les caraciensont : palpes exterieurs terminés per un article de la grosseur du prerdent ou plus épeis, languelle sallante, droite ou obtuse à sou sommet. avec une oreillette de chaque oil. labre membraneux ou corace, sa dents; mandibules, sans dentelure notables, plus courtes que la tric: antennes en forme de chapelet, are les second et troisième articles proque égaux; jambes antérieures échiscrées, dentées au côté exténeur et terminées par deux pointes très-lutes et longues, dont l'intérieure atte culée à sa base.

Ce genre a été consondu avec les Ténébrions par Linné. Rabriciuselle auteurs, jusqu'à Latreille, l'ont his dans le genre Soarite, qui en diffec essentiellement par le labre, pai le longueur de ses, mandibules et par corps qui est toujours plus aplait. Le Clivines vivent dans le sable moune, au bord des rivières ou sous les sacnes des Arbres, au lieu que le Scartes ne se rencontrent que dans le lieux sees et arides exposés à l'aiden du soleil.

On peut diviser ce genre en den petits groupes, d'après l'organisatou des jambes autérieures : le premet comprend les Clivines dont les deut premières jambes sont dentées au che entérieur. Dans cette division se range la CLIVINE ARÉNAIRE, Scarites arenanua, Fab., Oliv. Elle varie du
invenanoirâtre; le corselet est presqui carre; les élytres sont striées à
dries ponctuées. Le second groupe
ampiend celles qui ont les jamdes antérienres terminées par deux
nomies tres-fortes et longues, dont
intérieure articulée à sa base ou en
brius d'épine. C'est le genre Disdorie de fonelli, Il renferme les Scales devacicus et gibbus de Fahr. I's
liscurate. (6,1)

## · CLIVINIA. 018. F. CLAMATO-

CLOAQUE, ANAT, Termedont on at l'application à un réceptacle mmun supposé existant chez des munx avec une seule issue pour la ue des produits stercoraires, uriars et genitaux : ces Animaux sont Objunt et quelques Reptiles. Hest lun qu'on a imaginé plutôt qu'aon une poche ayant cette destiion ; car il n'y a nulle part enment de plasieurs appareils semblable communauté de foncus. La différence, sous ce rapport, Oseaux à l'égard des Mammia tient uniquement à ce que le dum debouche dans la vessie urire et dans ce cas, c'est une suite compartimens' qui , pour être en ne, ne se distinguent pas moins les illes autres. Ce sont autant de segms d'un long intestin, autant de meons dont les nodosités sont ties par des étranglemens valvurs ou par des sphincters avec

et rectum s'évase en une trèsge cellule, Vestinule Rectal, où purcent les fèces : au-delà est aufre compartiment rarement le considérable que dans l'Auche, le plus souvent petit et ruentaire (la vessie urinaire) : arqualite une poche annulaire cinal urétro-sexuel) dans laquelle auchent les uretères et les oviducles dernier des compartimens est une poche fort considérable, théâtre de la copulation des sexes, fournie en abondance de nerfs et de vaisseaux, et bordée par les parties sexuelles externes, ou les organes excitateurs. Elle est analogue au capuchon qui couvre le gland des pénis ou des clutoris. Elle en remplit la méme les fonctions aussi l'avons-nous nomnée. Bounse pu prépuce. Et not a second volume de Philosophie analomique.

Cedernier compartiment se retourne sur lui-même comme le capachon qui coiffe le gland penial chez les Maromiferes , et se renversant comme un doigt le gant , il met le canal uvetrosexuel en mesure de se prolonger dehors; mais c'est alternativement que les orifices des uretures ou ceux des oviductus y arrivent. Ces orifices , fideles à des devoirs différens, ne se puisent jamais dans leurs evolutions. La production des uns n'est possible qu'en contraignant les autres au repos ou même à une retraite intérieure. Chaque système vaque à ses lonctions, à des momens marqués, et le plus grand ordre règne au milieu de ce qui avait apparu dans une extrême confusion. Quand le système urinaire abandonne ses produits, le rectum le suit de près; il porte en avant son orifice et il vient lancer dehors les feces. Il n'arrive donc jamais à la dernière poche réservée au mélange des sexes et à toutes les excitations amoureuses d'être heurtée ou salie par quoi que ce soit, venant à la tra-

verser.

Des préjugés nous avaient douc abusés; plus de récipient anaque, plus de Cloaque dans le sens d'une sentine commune, organisation toute d'imagination et supposée sur la considération d'un seul passage praticable pour les produits genitaux, urinaires et intestinaux.

(GEOF. ST.-H.)

CLOCHE ET CLOCHETTE, BOT. On donne vulgairement ce nom à plusieurs Plantes, telles que des Liserons, des Campanules, des Muguetsou des Narcisses, dont les corolles imitent plus ou moins la forme d'une cloche. Paulet n'a pas manqué ces noms deus se barbare nomenciature, pour désignér quelques Champignous du genre Agarèc. (2.)

CLOCHER CHINOIS. MOLL. Le Clérite Obélisque, élégamment étagé par un rang de tubercules qui dessinent la spire, a été vulgairement nommé sinsi à cause de cette disposition. F. CÉRITE. (D.H.)

CLOCHETTE. MOLL. Nom vulgaire de quelques espèces de Balanes, Balanus balanoides, et surtout d'une espèce de Calyptrée, Calyptrea equestris. (D..H.)

\* CLOFYF. ors. (Dapper.) Nom d'un Oiseau de mauvais augure pour les superstitieux Africains, et que l'on p'a encore pu déterminer exactement.

CLOISON. Dissepimentum. BOT. PHAN. On nomme ainsi les lames, ordinairement verticales, qui parta-gent la cavité générale d'un fruit en plusieurs autres cavités partielles ou loges. Dans presque tous les fruits, les Cloisons sont placées verticalement; très-rement elles sont horizontales, comme en l'observe par exemple dans le fruit des diverses espèces de Casses. Il est important de ne pas confondre les véritables Cloisons avec les lames saillantes que l'on trouve dans l'intérieur de quelques péricarpes. Les vraies Cloisons ont toutes une même organisation; elles sont formées d'une petite portion du sercocarpe qui constitue leur partie centrale, recouverte des deux côtés par l'endocarpe ou membrane qui tapisse la paroi interne du péricarpe. Les fausses Cloisons au contraire ne sont pas recouvertes par cette niembrane interne du péricarpe. Ainsi dans la capsule du Pavot on trouve un nombre plus ou moins considérable de lames saillantes sur la paroi interne du péricarpe, libres par leur côté intérieur, et recouvertes par les graines qui s'y attachent. Ces lames ont été généralement considées comme des Cloisons, mais n'en sont pas dans la réalité: 1° elles ne sont pas formées, comme les vraies Cloisons, d'une saillie du sarcocarpe revêtue des deux côtés par la membre pariétale interne du fruit; 2° elles donnent immédiatement attache au graines. Ce sont des placentas on trophospermes.

Il est encore une autre distinción à faire dans les Cloisons, ce soutle Choisons complètes et les Cloisons incomplètes. Les premières s'élesdent depuis la base jusqu'au somme de la cavité, sans laisser aucune conmunication entre les deux les qu'elles séparent. Les seconds » s'élèvent pas jusqu'au sommetdupricarpe, en sorte qu'il y a une conmunication entre les deux loges cotiguës. Le fruit de la Pomme orneuse ( Datura Stramonium, L.) of fre à la fois des exemples de ces deu espèces de Cloisons. Il est partagi es quatre loges par quatre lames vertoles ou Cloisons dont deux sont complètes et deux n'atteignent pas juqu'au sommet du péricarpe, en sole qu'il existe un vide, et que les les communiquent ensemble deux pa

La position des Cloisons relative ment aux valves n'est pas moins un portante à étudier, et sournit des aractères souvent mis à contributon pour grouper les genres en familes naturelles. En effet, tantôt les Cloisons correspondent aux sutures par lesquelles s'ouvre la capsule, build elles sont placées sur le milieu de la face interne des valves, tantôt com chaque Cloison semble formée par le bords rentrans des valves, et se se pare en deux seuillets à l'époque de la déhiscence. Ces trois modes pur cipaux servent de caractères, d'ordre et de genres. F. FRUIT et PÉRICARFE

CLOMENA. BOT. PHAN. Palisot de Beauvois, dans son Agrostographie. a établi sous ce nom un genre nouveau dans la famille des Gramines pour une Plante originaire du Pérou, ayant, pour le port, beaucoup de semblance avec nos Agrostis. Ses eurs forment une panicule presque mple: leur lépicène est à peu près de némelongueur que la glume dont valve supérieure est tridentée, et inférieure est entière; la paillette nérieure de la glume est bifide à son nommet, et porte une petite soie qui aft de pette échancrure. Ces derniers aractères distinguent parfaitement paris Clomena de tous ceux avec equels on pourrait le confondre.

(A.R.)

\*CLOMENOCOME. Clomenocoma. r. raas. Genre nouveau de la ille des Synanthérées, tribu des lianthées de Cassini, et de la Synnesie superflue de Linné. H. Cassini i l'a fondé (Bull, Soc. Philom. k. 1816) lui donne les caractères wans : calathide radiée, composée deurons nombreux, réguliers, feres, et de rayons ligulés femelles , posés sur un rang unique ; inocre formé d'écailles imbriquées, ongres, lineaires et aigues, glanliferes sur leur côté extérieur et périeur : réceptacle garni d'aspérilimbrillées; akènes grêles, striés surmontés d'une aigrette compoe d'environ dix petites lanières alleuses, unisériées, dont chacune, divisa a base, est partagée supéeurement d'abord en trois bran-es, pais en cinq. C'est cette singurue de l'aigrette, ainsi que les glande l'involucre, qui ont engagé usin à établir ce genre, lequel illeurs ne renferme qu'une seule pece dont cet auteur ne connaît pas orgine, l'avant trouvée sans indition dans l'Herbier de Jussieu. Il esume cependant que c'est l'Aster mutius de Linné, et il l'a nommée omenocoma aurantia. - Kunth ynopsis Plant. Æquinoct. orbis M, T. II, p. 462) réunit ce genre Babera de Willdenow. Les enes des deux espèces qu'il délont, en effet, comme dans le omenocoma, des aigrettes formées poils fascicules et reunis en forme

de fouet (Pili subflabellato-fasciculati). (G.N.)

CLOMIUM. BOT. PHAN. Pour Klomium. F. ce mot. (B.)

CLOMPAN. Clompanus. BOT. PHAN. Aublet (Plantes de la Guiane, p. 775) appelle ainsi, d'après Rumph, une Plante de la famille des Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., dont les fleurs sont pourpres et paniculées; les petites branches grimpantes; les feuilles alternes et formées de folioles opposées, ovales, glabres et très-entières. Cette Liane croît dans la Guiane, au bord de la crique Saint-Régis. Suivant Aublet (loc. cit.), le Clompanus funicularis ou le Tali bocompol mera de Rumph (Herb. Amb. T. v, p. 70, t. 37), est identique avec son Clompanus paniculata. Cette Plante est assez bien figurée dans ce dernier ouvrage. Le genre Clompanus se rapproche, selon Lamarck, des genres Galedupa et Pterocarpus. (G..N.)

CLONISSE. MOLL. C'est le nom qu'Adanson (Voy. au Sénég., pl. 16, n° 1) donne à la Venus vervucosa de Gmelin, nom qui est également employé vulgairement à Marseille, d'après Rondelet, pour désigner la même Coquille. (D..H.)

CLOPORTE. Oniscus, CRUST. Genre de l'ordre des Isopodes, établi originairement par Linné et subdivisé en plusieurs sous-genres. V. CLOPOR-TIDES. Les Cloportes proprement dits appartiennent (Règn. An. de Cuv.) à la section des Ptérygibranches, et ont pour caractères, suivant Latreille : quatre antennes dont les latérales seules, bien apparentes, de huit articles et recouvertes à leur base par les bords latéraux de la tête; branchies renfermées dans les premières écailles placées sous la quene ; appendices du bout de la queue d'inégale longueur, les deux latéraux étant beaucoup plus grands que les intermédiaires. Les Cloportes différent de tous les genres de la section à laquelle ils appartiennent par la composition et le recou-

vrement de leurs antennes. Ce sont de petits Crustaces qui fuient la lumiere et recherchent les endroits humides. On les trouve dans les caves, sons les pierres; leur demarche est assez vive lorsquion les inquiete. Ils se nourrissent de matières végétales ; ils s'entredévorent même quelquefois. Ils sont vivipares. Nous reviendrons sur les particularités de leur organisation et sur les fonctions propres au sexe femelle, au genre Porcellion. V. ce mot. — Le Cloporte ordinaire, Oniscus Asellus de Linné et de tous les auteurs, doit être considéré comme le type du genre. Il est très-commun. (AUD.)

CLOPORTE DE MER. CRUST. et MOLL. On a désigné sous ce nom vulgaire des petits Crustacés appartenant aux genres Ligie et Sphérome; on a appliqué aussi ce nom aux Oscabrions. D'Argenville nomme Cloporte une espèce de Porcelaine, Cypræa staphylæa. (AUD.)

CLOPORTES CHENILLES. INS. On nomme ainsi les chenilles de plusieurs Papillons de la division des Plébeïens urbicoles de Linné. (AUD.)

CLOPORTIDES. Oniscides. CRUST. Famille établie par Latreille ( Gener. Crust. et Ins. T. 1, p. 62, 67) dans l'ordre des Tetracères, et correspondant au grand genre Oniscus de Linné, qui depuis a été subdivisé par les entomologistes. Cette famille appartient (Règn. Anim. de Cuv.) à l'ordre des Crustacés isopodes, et est comprise dans la tribu des Ptérygibranches. Ses caractères sont : deux antennes apparentes, les mitoyennes étant fort courtes', cachées ou n'existant pas; corps ovale, plat en dessous, convexe en dessus, susceptible de contraction, et composé d'une tête et de treize anneaux; les sept premiers portant chacun une paire de pates simples et terminées par un onglet; les six derniers anneaux formant une sorte de queue, garnie en dessous de cinq paires d'écailles ou de fausses pates sous-caudales ; imbriquées graduellement sur den's rangées longitudinales; les premières ou les plus voisines des pates proprement dites renfermant dans leur intérieur les organes de la respiration, et étant le siège des organes sexuels.

Les Cloportides ont une tête transverse plus étroite que le corps, et reçue dans une échancrure du premier anneau; de chaque côté des yeux gros et réticulés. La bouche se compose d'un labre recouvrant une sorte d'épiglotte ; de deux mandibules cornées, dentelées irrégulièrement, épaisses à leur base, très-comprimées et crochues à leur sommet ; de deux paires de mâchoires en recouvrement, de manière que la plus reculée ou l'inférieure sert de gaîne à la paire supérieure; celle-ci est finement denteles à l'extrémité. Enfin il existe en arriere de toutes ces parties une sorte de lèvre inférieure composée de deux pièces extérieures s'appliquant sur toutes les autres en forme de feuillets contigus au hord interne, et terminés par une saillie conique ou triangulaire, offrant quelques articulations et semblable à un palpe. On peut considérer ces deux pièces comme des premières mâchoires auxiliaires. Ces caractères joints à ceux du genre que nous avons présentés d'après Latreille, donnent une idée assez complète de l'organisation extérieure de ces Crustaces. Quant à l'organisation interne, nous en parlerons au genre Porcellion qui a été étudié d'une manière spéciale par Treviranus, et nous rapporterons à ce sujet les travaux importans de Cuvier et des autres observateurs. - Les Cloportides-attaquent différentes matières végétales; ils se nourrissent même de substances animales; la plupart sont terrestres et habitent les lieux humides. Cette famille comprend les genres Ligie, Philoscie, Cloporte, Porcellion et Armadille. V. ces mots.

CLOR ET CYLOR, BOT. PHAN. Nom's galleis du Bunium Bulbucastanum. (B.)

\* CLORIS. nerr. oru. (Daudin.) Espèce d'Hydrus du sous-genre Hydrophis: V. Hynkus. (E.) \*CLOSCUAU, ors. Belon donne ce on à l'Oiseau le dernier éclos de la ouvec. (pn. z.)

\*CLOSIROSPERMUM. not. ruln.
200 qu'antérieur de quelques années
a Harkausia de Mœnch, ce genre
ait si obscurément caractérise par
lecker, que la plupart des hotanistes
ant méconnu. Nous pensons avec
lessimique le genre de Mœnch lui est
ilentique et doit lui être préféré, tant
i case de la clarié de son exposition
que parce qu'il a été adopté par plumus auteurs, et notamment par De
Landolle dans la Flore Française,
fuscième édition. F. BARCKAUSIE et
la tripes. (G.N.)

CLOSTEROCERES, INS. Famille l'Vordre des Lépidoptères, établie la Dameril, et dont les caractères esemiels sont tirés de la forme particulaire de leurs antennes qui sont monatiques et plus grosses au mideu qu'aux extrémités. Cette famille arraspond à celle des Crépusculaires le Latreille, P., Cuérusculaires.

OTHO NOTE Sons sette dies

CLOTHO, MOLL. Sous cette dénomation, Faujas (Ann. du Mus. st. p. 584, pl. 40) propose un ouveau genre de Conchilères qui ont a particularité remarquable de vire dans l'intérieur des Coquilles erforantes. Celles dont il est ici poston furent trouvées à l'état fosde dans un bloc de Calcaire enterré souante pieds de profondeur dans me couche de Marne argileuse, encore put rempii de Cardites qui l'avaient erzéde toutes parts, et dont vingt sur feule renfermaient de ces Coquilles

Lelle observation n'est pas la seule une pousse citer d'Animaux parasiadans la serie des Coquilles petfoilles ; dernièrement nous rûmes
casion de nous procurer une pierre
de-flure, criblée de trous de Fisdines non fossiles. Quelques-unes
caient encore entières; hous cassaexcette pierre, et ce ne fut pas sans
mamment que du même trou nous
urames les deux valves entières
une Fitulane et celles d'une autre

Coquille que nous ne pâmes rapporter à aucun genre connu, pas même à celui qui nous occupe dans ce moment; nous nous proposons par la suite de faire connaître cette Coquille.

Voici les caractères génériques que Faujas a donnés à la Coquille qu'il a observée : coquille bivalve, équivalve, presque équilatérale, stride transversalement : charnière à une dent bifide un peu comprimée, recourbée en crochet sur chaque Valve, une dent plus large que l'autre; deux impressions musculaires; ligament intérieur. Nous proposons de lui donner le nom de l'illustre naturaliste qui l'a fait connaître, Clotho de Faujas , Clotho Faujasii. (D. M.)

CLOTHO. Clotho. ARACHN. Genre del'ordre des Pulmonaires, famille des Aranéides ou des Fileuses, section des Tubiteles, établi par Latreille (Genera Crust. et Ins. T. IV, Addenda, p. 570) sur des dessins et des notes communiqués par Walckenser, et ayant pour caractères : huit yeux ; les deux filières supérieures beaucoup plus longues que les autres; pieds presque égaux ; la quatrième paire, ensuite la seconde, puis la troisième, un peu plus longues; machoires inclinées sur la levre, dont la forme est triangulaire. Ce genre qui se rapproche des Thomises par la forme générale du corps, et des Clubiones par la disposition des yeux, a été étudié d'une manière toute spéciale par notre savant ami, Léon Dufour, qui en a parfaitement circonscrit les caracte-res, et lui a assigné le nom d'Uroctée, Uroctea (Annales générales des Sc. phys. T. v, p. 198). Celui de Clotho, imposé par Latreille et Walckenaer, nous paraît devoir conserver la priorité , à moins qu'on ne croie utile de le supprimer à cause du mot employé pour désigner un genre de Mollusque. - Nons transcrirons ici les observations importantes de Dufour. Le corselet des Clothos est à peu près orbiculaire, déprimé ou à peine convexe. On y remarque, entre les yeux et l'origine des mandibules, une por-

tion remarquable de front tombant verticalement. Les yeux, places sur detix lignes transversales, sont disposes de manière que les intermédiaires des deux séries forment entre oux un quadrilatère bien plus ouvert en arrière qu'en avant. Ces yeux sont ex-rondis, cristallins dans l'Animal vivant, et ceux du centre de la ligne antérieure sont un peu plus grands et plus saillans que les autres. Les mandibules, pressées l'une contre l'autre, verticales, oblongues, cylindroïdes et faibles, s'appuient par leurs extrémites sur la levre, et par consequent ne dépassent point cette dernière. Elles sont dépourvues de dents à leur bord interne, et ne paraissent point susceptibles d'un grand écartement ; elles sont même contigues de telle sorte, près du mifieu de leur face interne, qu'on les croirait soudées vers ce point, disposition analogue à celle du genre Filistate de Latreille. Leur crochet est fort petit. Les mâchoires, inclinées sur la lèvre, conniventes, courtes, très-obtuses, ne sont point parnies de soles particulières à leur bord interne, mais elles sont velues surtout en dehors. La lèvre qui se trouve entre elles est presque arrondie. Les palpes, presque de même grosseur que les pates, ne s'insèrent point, comme c'est l'ordinaire, dans un sinus du bord externe de la mâchoite, mais bien au-dessus de ce bord, et en quelque sorte sur la surface supérieure de l'organe maxillaire. Leur second article est assez gros, comme cambré et habituellement dirigé en avant. Le dernier se termine par un ongle ou crochet dans la femelle, tandis qu'il est inerme dans le male, et concave en dessous pour abriter en partie l'organe copulateur. Celui-ci est un gros bourrelet orbiculaire, sessile, glabre, solide, dont le centre plus saillant est armé en dessous de deux crochets sétacés un peu contournes en spirale. La poitrine est cordiforme; les pates ont une longueur moyenne; les ongles cont pectinés. L'abdomen est ovale, comme tronqué à sa base, légèrement dépri-

mé à sa région dottale qui est maquée de quetre paires de points onbilicaux, dont les postérieus sont per sensibles. Les filières (quaique este dénomination soit sans doute imprepre pour les appendices anales de Clotho ) sont au nombre de deux pires apparentes : l'une, fort court t ne semblata exister qua course a vestiges offices rudimens, est plus stérieure et tout-à-fait cachée sous le ventre. L'autre est saillante et formé d'un article principal allongé conside. légèrement arqué et velu surion a dehors. Ello paraît borgue, c'estdire imperferée à sa pointe. Entre derniers appendices se rencoute m appereil qui peraît propre sa gent Clotho: il consiste an unipieces de poils implantés sur deux lignes seposées, de manière à former deux spèces de valves pectiniformes qui : \*\* vrent et se ferment ain gré de l'Anmal. Dufour présume que les voisbles filières sont placées entre 🛎 valves, et que celles-ci servent de per gne ou de carde pour encharête la fils dont l'Araignée fahrique 🛚 🖝 meure. C'est de la présence de ce deux valves pectiniformes, suues : l'extrémité de l'enus, qu'a été tink nom d'Uroctea, ou plutôt Uroche. dont les racines grecques significat queue et peigne. On peut ajouter i tous les caractères qui vienzent de tre développés, que les Clothes et une paire de bourses pulmonires. On ne connaît encore qu'une espèce propre au genre que nous décrivons; treille et Walckenaar lui donnen k nom de Glotho de Durand, Ct. Dirandii, en l'honneur de la personne qui la leur a fait connaître, Celle 6pèce est la même que l'Uzocie à ces Uroctea quinquemoculais taches . de Dufour (loc. cit. pl. 76, fig. 1. a-f), trouvée dans les rochers de la Catalogue, principalement aux entrrons de Barcelone et de Girone, dans les montagnes de Narbonne, et dans les Pyrénées, près de Saint-Sauven Elle établit, à la surface inférieure de grosses pierres, ou dans les fentes de rochers, une coque en forme de ca-

lotte on de patelle, d'un bon pouce de diamètre. Son contour présente sept'à huit échancrures dont les angles seuls sont fixes sur la pierre, au moyen de faisceaux de fils, fandis que les bords sont libres. Cette singulière tente est d'une admirable texture. L'extérieur ressemble à un taffetas des plus fins, formé, suivant l'âge de l'ouviere, d'un plus ou moins grand nombre de doublures. Ainsi, lorsque l'Araignée, encore jeune, commence à établir sa retraite, elle ne fabrique que deux toiles entre lesquelles elle se tient à l'abri. Par la suite et à chaque mue, selon Dufour, elle ajoute un certain nombre de doublures. Enfin, orsque l'époque marquée pour la remoduction arrive, elle fisse un appartement tout exprès, plus duveté, olus moelleux, où doivent être renermes et les sacs des œufs et les peits récemment éclos. Quoique la caolle extérieure ou le pavillon soit, à lessein sans doute, plus ou moins ali par des corps étrangers qui serent à en masquer la présence, l'apartement de l'industrieuse fabricante st tonjours d'une propreté recherhee. Les poches ou sachets, qui renument les œufs, sont au nombre de uatre, de cinq ou même de six pour haque habitation qui n'a cependant n'inescule habitante. Ces poches ont ne for**me lenticulaire, et ont** plus de natre lignes de diamètre. Elses sont un taffetas blanc comme la neige, et urnies intérieurement d'un édredon > plus fins. Ce n'est que dans les miers jours de décembre ou au ois de janvier que la ponte des œufs lieu. Il salfait prémunir la progéture contre la rigueur de la saison et incursions ennemies; tout a été vu. Le réceptacle de ce précieux dét est séparé de la toile immédiateat appliquée sur la pierre par un vet moelleux, et de la calotte extéure par les divers étages dont il a été lé. Parmi les échancrures qui boiit le pavillon, les unes sont tout-àcloses par la continuité de l'étoffe, autres ont leurs bords simplement erposés, de manière que l'Animal,

'sonlevant ceux-ci, peut à son gré sortir de sa tente et y rentrer. Lorsqu'elle quitte son domicile pour aller à la chasse, elle a peu à redouter sa violation, car elle seule a le secret des échancrures impénétrables, et la clef de celles où l'on peut s'introduire. Lorsque les petits sont en état de se passer des soins maternels, ils prennent leur essor et vout établir ailleurs leurs logemens particuliers, tandis que la mère vient mourir dans son pavillon. Ainsi ce derniér est en même temps le berceau et le tombeau du Clotho. Ces détails sont si intéressans, que nous avons cru devoir n'en rien omcttre.

CLOTHONIE. REFT. OFH. Le genre formé sous ce nom par Daudis du Boa anguiformis de Behneider, n'a pas été adopté.

CLOU. BOT. CRYPT. On a vulgairement donné ce nom à divers Champignons. Paulet l'a adopté en y ejoutant l'épithète de Tête de Crapaud, qui n'est ni plus exacte ui plus heureuse. Il a aussi nommé Clous dorés l'un de ses genres si bizarrement établis. (h.)

\* CLOU-A-PORTE. crust. Pour Cloporte. V. ce mot.

CLOU DE DIEU. BOT. PHAN. Nom vulgaire du Sparganium erectum.

CLOUDET. 018. Syn. vulgaire du Hibou, Strix Otas, L. F. CHOUETTE.

CLOUS. MOLL. On entend virigitarement, par le mot Clous, des Coquilles allongées et tarrioulées des genres Cérithe, Vis, Turritelle, etc. Lamarck (Mémoires sur les Fossiles des environs de Paris, p. 85, n° 21) a donné le nom de Clou, Clavus, à une Coquille fossile du genre Cérithe. (n. m.)

CLOUVA. 018. Syn. indien du Cormoran, Pelecanus Carbo, L. V. COB-MORAN. (DR. J.)

\*CLOVISSE. MOLL. V. BIVERONE.

GEUACINA. BOT. PHAN. (Pline.) Syn. de Myrte. (B.)

CLUBIONE. Clubiona. ARACHN.

Senre de l'ordre des Pulmonaires, Limille des Arandides, section des Epotieles, établi par Latreille, ét ayant, auivant lui, pour caractères : buit youx ; fillères extérieures presque également longues; mâcheires droites, élargies à leur base extérieure ngur l'insertion des palpes, et arrongies à non extrémité; lèvre en carré Jong. Les Clubiones différent des Ségestries et des Dysdères par le nomhre des yeux a des Clothes et des Amugnees propos par la longueur pemblalle des falères; des Filistales jet des Drames par leurs machoires droites; enfin, quoique tres voisines des Appromètes, ciles s'en éloignent per la forme de l'extrémité des machoins et par colle de la lèvre. Ces cachnides sont veraces, elles épient · Leur.pgoie et concentaprès ; on les voit · tendre autour des chambres des fils de soie fine et blanche, qu'elles empioient aussi à s'envelopper dans l'intérieur des femilles et les cavités des murailles. Leurs yeur sont différemment placés au-devant du corselet sur deux lignes transversales. Walcke-naer (Tableau des Araneides, pl. 6, fig. 44, 44, 45 et 48 } représente leurs diverses positions. Lour lèvre est allongés, compécen ligne droite à son extrémité desputes acinit proposs à la COUNTY a at varieux respectivement de langueur; le première paire et ensuite la quatricine sont en général les plus grandes; mais dans sectaines espéces, THE ASSESSMENT OF ADMILET IN PROMIÈTE PAR ASSESSMENT LES SULTES. es garacières tirés de ca dogré de developpement joints a quelques autres, out lourpi à Welokenser ( loc. CK., Pu 41; ) des beses pour l'établissement des cinq sections suivantes auxquelles il donne le nom de familles:

Ir. Section. — Les DRYADES,

Dryades La quatrième paire de pales plus longue que les autres ; la seconde sensiblement plus longue que
la première; la troisième la plus
courte; yeux sur deux lignes parallèles, droites ; mandibules dirigées en
avant. — Les Arachnides de ce grous-

pe se renferment dans des feuilles or descrière l'écorce des Avinssi leur ocen est aplati. Watchentistate de concestaplati. Watchentistate de concestaplati. Watchentistate de concestate de l'étable par l'étable par l'étable par l'étable des veux (End. des Aranéid., pl. 5, fig. 45, datelle ne pense pas que l'Arafgide figure par Lister (tab. 23, fig. 25) posse être rapportée à cette espèce. On trouve communément.

II° Section.—Les Hamadrants, Hamadrades. Première paire de pates la plus longue, la quatrième asuite, la troisième la plus cont; yeux ramassés en demi-cercé; orset pointu à sa partie antèriere; electoires courtes, peu dilatées à les extrémaité; lèvre légèrement éthacrée à son extrémaité; mandibus verticales.—Ces Arancides se referment ou se tiennent dans des fuiles sèches. Walckenaer ne de qu'une espèce, la Caubiones activues, Cl. aècontuata; Walck. (Fam. Paris. T. 11, p. \$26, n° 75).

III Section. — Les NYMPHS, Nymphæ. Première paire de pats la plus longue, la quatrième ensuit, celle-ci surpassant un peu la seconde; la troisième la plus courte; lèvre gérement échancrée à son entrémité: yeux latéraux rapprochés; mantibu-les verticales. Les espèces de ce groupe se renferment cutre des feuille qu'elles rapprochent. Walchenet mentionne six espèces; parmi elle nous remarquerons la CLUBIONE NOUI-RICE, Cl. nutrix, Latr. Ses year, a lèvre, ses mâchoires et ses mandibules sont représentées par Wakkenaer dans son Tableau des Aranéide (pl. 5, fig. 43 et 44). On la rencontre vers la fin de l'été sur le Panicaut des champs ou Chardon Roland dent elle plie les feuilles pour s'en faire un mid.

IV. Section. Les PARQUES, Parents La première paire de part plus tongus que les autres, la qua-

-à4dT) ≠ v + 3 c

trième ensuite, la troisième la plus courte; yeux latéraux respondabés; corselet très-hombe à sa partie anterieure; lèvre coupée en ligna droite ; et légérement échamerce à son extrémité. Les Aranéides de cette division se renferment dans une toile fine pratiquée dans les cavités des murs, les caves et les lieux obscurs, Walckenaer cité deux espèces; la plus remarquable est la Clubiona ATROCE, Cl. atrox, Latr., Walck., icpresentée par Dégeer (Hist. des Inst T. vii, pag. 253; nº 15, pl. 14, figi riet 15), par Albin (pl. a, fig. 9 et 10,, et par Lister (p. 68, tit. 21, ing. 21).

V° Section. — Les Funtes, Furice: La quatrième paire de pates plus longue que les précédentes, la premicre enemite, la troisième la plus ourte; machoires bombées à leur ase et vers leux extrémité ; lèvre alongée , coupée en ligne droite à son virémité; yeux sur deux lignes ourbées, parallèles ; les latéraux dismuts et écartés. Ici sont rangées les trancides construisant leur demeue sous des pierres, et dont le cocon st globuleux. On n'en connaît qu'ue espèce, la Clubione lapidicole, l. lapidicolens de Walckenaer (Fau-<sup>,, Paris.</sup> T. 11, p. 222, n. 70) qui reisente les yeux au trait (Tab. des 1211, pl. 5, fig. 48 ). \* CLUB-RUSH. BOT. PHAN. W. LL-Rush.

\* CLUGNIA. BOT. PHAN. (Com-TSOR.) F. BARHARA. \* CLUK-NOCNY, oss. Syn, polos du Cormoran , Pelecanus Carbo, Jr. Cormoran. 'CLUNAU ou CLUNEAU. Nom saire de l'Agaric élevé dans le miie la France. On l'appelle Cluseau s d'autres provinces. LUNIPEDES. Oiseaux dont les ls, en partie retirés dans l'abdo-, sont places très-en arrière. Leur on est droite, dans un equilibre (DR..Z.) , LUPANODON, rojs, Genre établi Lacepade aux dépens du genre

Clupe, ot fonde sur l'alliente des deuts. Il n'a pas été conservé par Cdvier, même comme sous-genre, tinit les passages aux véritables Harenes sont insensibles. P. Clure. (E.)

CLUPE, Clupea. ross. Genre nom: breux en espèces, et fort important à connaître par l'utilité que retire l'Homme de plusieurs d'entre cellesci. Formé premièrement par Artedi, il a été conservé par tous les ichtyologistes à peu de changemens près, et se range dans l'ordre des Abdominaux de Linné. Il appartient à celui des Malacoptérygiens abdominaux de Cavier, où il sert de type à la famille très-naturelle des Chipes ou Clupées. Duméril le place parmi ses Gymnopomes. Ses caractères sont : plus de trois, rayons à la membrane des branchies: une seule dorsale; l'anale libre; le ventre fort aminci en carène, et inférieul. rement comme denté en scie. Le Dictionnaire de Levrault répète textuellement d'après Cuvier : que les Poissons de ce genre ont encore deux caractères bien marqués dans leurs intermaxillaires, etroits et contte ; qui ne font qu'une petite partie de la machoire supérieure dont les maxillaires complètent les côtés ; en sorté que cés côtes seuls sont protractiles; et dans le bord inférieur de leur corps qui est comprimé, et dont les écailles forment une dentelure. Les maxillaires se divisent en outre en trois pièces ; les oules sont très-fendues : aussi dit-on que ces Poissons meurent à l'instant où on les retire de l'eau. Les arceaux de leurs branchies sont garnis; du côté de la bouche, de longues dents comme des peignes ; l'estomac est un sac allongé; la vessie matatoire longue et pointue; les cœcums nombreux. Ce sont de tous les Poissons ceux qui ont le plus d'arêtes très fines. Le sayabt auteur du Règne Animal d réparti les Chapes dans sept sous-genres ainsi qu'il suit, sans tenir complé du genre Ciupanodon qui , dans Lacépède, renfermait les espèces totale ment dépourvues de dents aux machoires.

## + Manis, de ventrales.

I. Les Hanence, Clupeæ, dont les os maxillaires sont arqués en avant, divisibles longitudinalement en plusieurs pièces ayant l'ouverture de la bouche médiocre, non entièrement garnie de dents, souvent même entièrement édentée; la dorsale située au-dessus des ventrales. Les espèces de ce sous-gence, toutes argentées et se ressemblant beaucoup, sont assez difficiles à distinguer; nous citerons entre elles:

Le Hareng commun, Clupes Herengus, L., Bloch, tab. 29, fig. 1; Encyc. Pois. pl. 75, f. 310. Trop connu pour qu'il soit nécessaire de le décrire, nous nous bornerons, pour caractériser ce Poisson précieux, au nombre des rayons qui supportent ses nageoires. D. 18-19, P. 15-18, ▼. 8-9, A. 16-17, C. 18. « Honneur aux peuples de l'Europe qui virent, dit l'éloquent Lacépède, dans les légions innombrables de Harengs que chaque année amène auprès de leurs rivages, un don précieux de la naturel Honneur à l'industrie éclairée qui a su, par des procédés aussi faciles que surs, prelonger la durée de cette laveur maritime, et l'étendre jusqu'au centre des plus vastes continens! Honneur au chef des nations dont la toute-puissance s'est inclinée devent les heureux inventeurs qui ont perfectionné l'usage de ce bienfait annuel!» Le savant continuateur de Buffon rappelle qu'un empereur victorieux voulut saluer le tombeau de Guillaume Denkalzoon, pêcheur hollandais, qui, trouvant le moyen de saler et de conserver le Hareng, ouvrità son pays l'une des principales sources de sa prospérité; « et nous, Français, s'écrie-t-il, n'oublions pas que si un pêcheur de Biervliet a trouvé la véritable manière de saler et d'encaquer le Hareng, c'est à nos compatriotes, les habitans de Dieppe, que l'on doit un art plus utile à la partie la plus nombreuse et la moins fortunée de l'espèce humaine, celui de le fumer. Le Hareng est une de ces productions naturelles dont l'emploi décide de la destinée

des empires. La graine du Caféier, la feuille du Thé , les épices de la Zône Torride, le Ver qui file la soie, ou moins influé sur la vichesse des aitions que le Hareng de l'ocean Ailantique; le luxe ou le caprice demandent les premiers, le besoin ne clame l'autre. Le Batave en a porté la pêche au plus haut degré : ce peuple qui avait été force de créer un asit pour sa liberté, n'aurait trouvé que do faibles ressources sur son territoir factice; mais la mer lui a ouvert ses trésors.... Il a chaque année fait partir des flottes nombreuses pour aller les recueillir ; il a vu dans la péchedo Hareng la plus importante des espeditions maritimes; il l'a surnommer le grande pêche; il l'a regardée comme ses mines d'or.... La chair de ce Pesson est imprégnée d'une sorte de grasse qui lui donne un gout très-agresble, et qui la rend aussi plus propie à répandre dans l'obscurité une lucu phosphorique. La nourciture à le quelle il doit ses qualités consiste communément en œuss de petits Poissons, en petits Crabes et en Ve.s...On a cru pendantlong-lenge que les Harengs se retiraient peno de quement dans les régions des cercies polaires; que n'y trouvant pas une nourriture proportionnée à leur nonbre prodigieux, ils envoyaient au commencement de chaque printemps des colonies nombreuses vers les nrages plus méridionaux de l'Europe et de l'Amérique. On a tracé la route de ces légions errantes; on a pense que l'une de ces grandes colonnes pressait autour des côtes d'Islande, et, se répandant sur le banc de Ten-Neuve, allait remplir les golfes elle baies du continent américain. L'autre, descendant le long de la Norwe ge, pénètre dans la Baltique en faissel le tour des Orcades et de l'Irlande, et, cinglant vers le midi de la Gran de-Bretagne, elle inonde les cile de France et d'Espagne. »

Ces migrations sont reputés impossibles selon plusieurs observateur qui remarquent que le retour des farengs n'est pas constant sur certains s où elles les ramèneraient. Chaque de voit cependant arriver les Hags en certains lieux, soit afin d'u oser leurs œufs, soit pour y rercher une nourriture prélérée. i qu'il en soit, les Harengs naient par bancs épais et innombles; à lour approche la mer est verte d'une matière épaisse, visuse, et qu'on assure être phosrique durant la nuit. Les Oiseaux tyophages, les Squales, les Cétaces, iéunissent autour de ces amas migrans, et les pêcheurs, préparant rs filets, viennent concourir à une truction qui n'influe jamais sur pèce. Les filets dont se servent les llandais pour les détruire n'ont pas ins de six à huit cents toises de lonour; on les fait avec une soie groste venue de Perse, qu'on enduit fumée huileuse pour les garantir l'humidité et les soustraire à la vue Hareng qui s'y laisse prendre. La inde pêche a lieu depuis la fin de u jusqu'au commencement de janir. On est parvenu à attirer les Hangs sur des rivages qu'ils ne fiéentaieut pas ; c'est surtout en Suède ion les a appelés sur des plages oit mais on ne les 'avait vus, et dans me Amérique septentrionale ou le mmerce et l'industrie sont les fruits ha véritable liberte, on a fait écloles œufs, du Hareng vers l'embouaure de isseuves ou les individus artis de ces teufs ont contracté l'ha+ itude de revenir avec de nouvelles rogénitures. On cite des baies ans le Nord où plus de vingt ullions de Harengs sont devenus la apture des pêcheurs. Il est peu d'anes ou l'on ne prenne dans la Baltiue scule plus de quatre cent millions e ces Animaux. Bloch prétend u aux envirous de Gottembourg on u a peché annuellement plus de sopt ent millions d'individus.

On prepareles Harengs de plusieurs nanières : on les sale en pleine mer, et lorsqu'ils sont le résultat de la pêthe du printemps ou de l'été, on les nomme nouveaux ou verds. Pris dans l'arrière-saison ou en hiver, ce sont

les Harengs pecs ou pekels; fumés, on les appelle saures ou saures; dans la sauraire, ainza. Nos matchés sont remplis de ces diverses qualités de Harengs, et les frais y sont fort recherchés. Nost a donné sur ces Animaux, leur pêche et leurs préparations, un traité justement estimé.

Le Pilchard , *Clupea Pilchardus* , Bloch, pl. 406; Clupanodon, Lucép. T.v., p. 472; vulgairement le Celen. A machoire inférieure plus avancée que la supérieure , pointue et courbée vers le haut, avec une fossette sur le vertex et la ligne latérale droite. La taille de ce Poisson, mal a propos confordu avec le Hareng, est pareille; mais ses écailles sont plus grandes. L'anale a un ou deux rayons de plus. On le pêche surtout vers la fin de juillet par troupes innombrables sur les côtes du pays de Cornouailles. L'arrivée du Pilchard est soigneusement guettée par des pêcheurs nommés *huers* , **q**ui en ont pria jusqu'à un millierd dens une saison. L'Angleterre en tire une grande ressource.

La Sardine; Clupea Sprattus, L., Gmel. T. EIII, p. 1; pars 1, p. 1403; Bloch, t. 50, f. 2; Encycl., pl. 75, f. 311. Cette espèce est plus petite et plus étroite quale Hareng; sa chair est plus délionte. On la pêche surtout dans le golfe de Gascogne depuis l'embouchure de la Loire jusqu'en Galtee où elle est une souroe incalculable de richesses. Le bassin d'Arcachon en produit une variété dont la chair est exquise et qui se recherche à Borleaux sous le nom de Royan. D. 17, P. 16-17, V. 6-7, M. 19, C. 28.

L'ALOSE, Clupea Alosa, L., Ginel., toc. cit., p. 1404; Bloch, t. 30, f. 1; Encycl. Pois., pl. 75, f. 312, n'étant pas moins connue que le Hareng et la Sardine, nous n'en donnerons pas plus la description. Plus grande que les espèces précédentes, elle atteint jusqu'à trois pieds de longueur, et remonte les rivières. On la trouve jusque dans la mer Caspienne; sa chair est délicate, mais son goûtest moins savoureux quand on la prend dans la

## + Munis, de ventrales.

I. Les HARENCS, Clupeae, dont les os maxillaires sont arqués en avant, divisibles longitudinalement en plusieurs pièces ayant l'ouverture de la bouche médiocre, non entièrement garnie de dents, souvent même entièrement édentée; la dorsale située au-dessus de ventrales. Les espèces de ce sous-grec, toutes argentées et se ressemble aucoup, sont assez difficiles tinguer; nous citerons entre

rengus, L., Bloch, tab 5. Les Encyc. Pois. pl. 75, connu pour qu'il soit , de décrire, nous nous caractériser ce Poi nombre des ray pour our out, avec ses nageoires. ses nageoires.

v. 8-9, A. 1

aux peuple

dit l'éloqu

prodops. Ils ont le gions inverse de la conserve que sur la conser THE SOUS CE NOTES OF THE SOUS CE NOTES OF THE SOUS CE NOTES OF THE SOUS OF THE We will Fillament, Megalops for sûr Pois T. V) p. 290, ve double emploi sous C Chiper Apulike, ibld., p. 55; 1.3; l'Apalike, Bneyel. ph. 75, f: 314; d'après Man Cyprinoides, L. Hach't Di. 4rt C'1, pars 2, thech; pl. 405. C'est probaete Camari-Puguacu de Marcde Pison. Ce Poisson acertant fort grande taille, et jusdeuze pieds de longueur. Ha été dons le mer du Sud, dans elle de l'Inde, sur les côtes de Ma-Aggascaret du Bresil, dans les fleuves pays et même dans un lac de Liberta Tauna. Ges divers habitats et quelques différences dans les proporselon les descriptions qu'on en sconnecs, pourraient indiquer que dusieurs espèces ont été ici confondues. B. 22, D. 17, R. 15, V., 10, A. 25, c. 5-5/30.

det empires. 20 - TASSART, Encycl. feuille du 20, pl. 76, fig. 315; Clupa-Torride 20, pp. Pois. T. v.p. 471; Clumoir 21, pl. 404. Ge Clupe se tior ve dans les mers de le Ghine, du 20, pon, de la Caroline et des Antilles. A acquiert un peu plus d'un pied de longueur, a la chair exquise, mas sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'in appelait Poissons Bauanes à Sant-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, P. 16, 1.7-9, C. 21-25.

Le Nasique, Clupea nasus, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lacép., Pois. T. V., p. 470, a les deux mâchoires églement avancées, mais avec un moseau plus saillant. Sa chair, qui pase pour être malsaine, est toute remple de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. B. 4, 2. 25, c. 20.

III. Anchois, Engraulis. Ils different des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueule très-fendue, leurs deux machores bien garnies de dents, et leurs ouis plus ouvertes encore.

- L'Anchois proprement dit, Clupea Bncrasicholus, L., Gmel., loc cit., p. 1805; Bloch, t. 30, f. 2; Encyd. Pois. , pl. 75 , f. 513. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on luifait subir-L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écailles, remarquable par sa trausparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont luisantes et légèrement teintes de rouge ; le dos est bleuâtre et le reste du corps argente; sa tuille s'étend de

nces. Le nom d'Encraar les anciens à l'Anté conservé comme ui a le fiel dans prejuge ou et surtout ment servi. Nous en avons vu adre plusieurs millions dans un La-Malaga, lieux renommés en Espune pour ce genre de salaison. B. 13. D. 14, P. 15, V. 7, A. 18, C. 18. Marchin Harrist's on their trains port

Le MÉLET ou MÉLETTE , Duhamel, partes, pl. 3, f. 1; Esox Hespetus, L. timel., loc. cit., p. 1392; Atherina Brownii, Gmel., loc. cit., p. 1597 par double emploi); Clupée-Raie d'argent, Lacépède, T.v, p. 416; Stolephore commersonien, Lacép. T. v, p. 582, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. 1918., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouviage rapporte mal à propos la description et le nom d'Atherina Menidia, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Méditerranée I'lade les îles d'Afrique et le Bresil on Marcgraaff le mentionne sous le nom de Pittingua, a été désigné par ces memes auteurs sous des noms divers. Cest Cuvier qui a savamment rétabli sa synonymie. D. 14, P. 12, V. 6, A. 10 6. 14.

Les Clupea Atherinoides de Bloch, pl. 408, f. 1, et Malabarica du même auteur, appartiennent encore a ce sousgenre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la po-

pense que le Poisson Banane des Anulles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocéphale de Lacepede (Pois. T.v, pl. 14, f. 1), pourrait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article ARGENT petit ha- TINE, rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le core une ri- nom de Glossodonte ou Bonuk. Il paqu'il fréquen- raît, d'après l'assertion de ce grand nmenses quanti- naturaliste, que le Synode Renard de et mises dans de la Lacepede (Pois. T. v, pl, 8, f. 2) est le répandues par le com- même Animal, ainsi que le Butirin ntre des continens. Il est du même auteur. De telles incertitupas ou l'Anchois ne soit ho- des prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des col coup de filet entre Malaga et Ve- genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les Thrisses, Thrissa, ont pour caractères des os maxillaires bien dentés, se prolongeant en pointes libres au-delà de la machoire inférieure. L'espèce qui sert de type à ce sous - genre compose le genre Myste, Mystus, de sa Lacepede.

Le Myste, Lacep. , Pois The ple of 467, Encyc. Pois. pl. 100, f. 4013 Chipe & P. Mystus, L., Gmel., Syst. Nat. XIII, 179 pars 2, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière, fort aplati; on dirait une lame de conteau. Ses ma- 18 choires surtout sont fort remarqua-413 bles, ainsi que la longueur de l'anale m et la rondeur de la caudale, fourchue d dans la plupart des autres Clupes. Il nous paraît que le genre Myste pouvait être conservé, et que son nom P même, ayant eté consacré par l'antériorité, cut été préférable à celui de B Thrisse applique deja comme spécial b fique à un Mégalope. Quoi qu'il en 9 soit, le Myste est un Poisson des mers de l'Inde qui n'atteint guere qu'un demi-pied de longueur, B. 10 n. 15 10 P. 17-18, V. 6-7, A. 84-86, C. 11-13ULB

Le Bœlam des Arabes, Bœlama depu sition de la dorsale qui est placee /Forskall, Bélam ou Bélame; Encyc. p plus en arrière de la ventrale, ou mê- Pois. pl. 76, f. 316, et le Clupea sentach me vis a-vis le commencement de l'al rostris de Broussonet, avec le Clupen male qui est longue. mystax de Schneider, sont encore desi b Curies (Regn. Anim. T. 11, p. 175) Thrisses. in about a strateg extraction of

++ Sans ventrales.

V. ODONTOGNATHES, Gnathobolus,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la seveur, croiont ce Poisson malsein et la rejettent de leurs filets. n. 18-19, P. 15, v. 8-9, A. 18-21, c. 18-26.

La Frinte, Ctuped fallax, Lacep., T. v, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui sjouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Bousse, Clupea rufa, avec les Clupea chinensis, Lacep. T. v, pl. 11, f. 2, Cl. africana de Bloch, et le Clupanodon. Jussieu, Lacep. T. v, pl. 11, f. 3. Les Clupea Dorab et Dentex des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eprot et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examinés, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dils.

II. MÉGALOFES, Megalops. Ils ont le dernier rayon de la dorsale protongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nome mais il ne pouvait être conservé que comme une simple division.

MEGALOPB FILLAMENT : Megalops for Jamenucus, kasip., Pois. Ti Vip. 290. qui que fait un double emploi sous lousen de Gloper Apulike, ibid., p. 66 per at 18; f. 3; l'Applike Bocycl. Mischen 287, pl. 75, f. 524; d'après Mosasmuset, Exupen cyprincides, L. Guad., Syst. Net. T. 2227; 1, pars 2; andes Block; pl. 408. C'est proba-Messeut le Camori-Puguaéu de Marcgreeff et de Pison. Ce Poisson wequiertaum fort grande taille, et jus-pa helauze piede de longueur. Il a été obscare dans la mer du Sud, dans ostie de l'inde, sur les côtes de Madagascar et du Brésil, dans les fleuves de ou pays et même dans un dac de Lillo de Tauna. Ces divers habitats et quelques différences dans les proportions ; selon les descriptions qu'on en adonnées, pourraient indiquer que musieurs espèces ont été ici confordues. B. 22, D. 17, B. 15, V. 10, A. 25, c. 5.5/30Le CALLEU - TASSART, Encycl. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 515; Clupamodou, Laosp., Pois. T. v. p. 471; Clupea Thrisse, L., Gmel., doc. cia, p. 1406; Bloch, pl. 404. Ge Clupe et rouve dans les mers de la Ghime, du Japon, de la Caroline et des Antilles. Il acquiert un peu plus d'un pud de longueur, a la chair exquisse, mais sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'on appelait Poissons Bauanes à Sant-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, P. 16, v. 7-9, C. 21-25.

Le Nasique, Clupea nasus, Bloch, p. 429, Clupenodon, Labép., Pois. T. v, p. 470, a les deux mâchoires également avancées, mais avec un maseau plus saillant. Sa chair, qui pase pour être malsaine, est teute remple de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. B. 4, P. 23, C. 20.

III. Anchois, Engraulis. Ils different des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs nassaux forment une pointe saillante au-dessous de laquella leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur queule très-fendue, leurs deux machoires bien garnies de dents, et leurs onies plus ouvertes encore.

L'Anchois proprement dit, Clapea Bncrasicholus, L., Gmel., loc cit., p. 1805; Bloch, t. 50, f. 2; Encyd. Pois., pl. 75, f. 513. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer , parce qu'elle se trouve dénaturée per la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écailles, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses machoires sont luisantes et légèrement teintes de rouge ; le dos est bleuktre et le reste du corps argente; sa taille s'étend de

eux à cin**g pouces. Le nom d'Enurh**cholus donné par les anciens à l'Aniois, etqui lui a été conservé comme ecifique, signific qui a le fiel dans crâne, et vient du préjugé où ' on était à cet égurd. Ce petit haitant des côtes de l'Ocean et surtout e la Méditerranée, est encore une rihesse pour les parages qu'il fréquen-:. On en péobe d'abstennes, quantiés qui, **préparées et mines dans de la** « aumure, sont répandues par le comaerce au centre des continens: Il est eu de sépes eis à Angheit me seque ob un iorablement scipio Moris desendors vui rendre o**plusieurs amélique dans un**? eul coup.do:filetento: Malaga et Veez-Malaga o lacutat renominais em Esagne pour ceagenie. decisaleison. Bi △, D. 14, Bu≱5, F. 7, La 18, G. 18.00 /

the said that the second Le MELET ou MELETTE, Duhamel, part, s, pl. 3, 4. 2; Esos Hespetus, L., Gmel., loc. cit., p. 1392; Atherina Brownii, Gmel., loc. cit., p. 1397 par double emploi); Clupée-Raie argent, Lacépède, T.y, p. 416; Sto-lephore commersonien, Lacép. T. y, p. 582, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. l'ois., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouviage rapporte mal a propos la description et le mon d'Atherina Menidia, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Moditerrance Hade, les îles d'Afrique et le Bresil ou Maregraeff, le mentionne sous le nom de Pittingua, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. C'est Cuvier qui a savamment rétabli 58 sy**ronymic. D. 14**, P. 19, ▼. 6, A. 15, C. 14.

Les Clupea Atherinoides de Bloch, pl. 408, f. 1, et *Malabarica* du même auteur, appartiemment en core à ce sousgenre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la poplus en accidre de la ventrale, ou mê-

nale qui est longue.

pense que le Poisson Banane des Am- \* ulles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clape macrocephaic de la Lacepède (Pois T. V. př. 14, f. i), pour-il raît bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savani. a, comme on l'a vu à l'article ARGEN1. TIME; rapporte ces synonymes a l'espère que nous avons décrite sous lo... nom de Glassodonle ou Bonuk. Il paraft, d'après l'assertion de se grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacepède (Pois. T. v. pl, 8, f. a) est le même Animal, ainsi que le Butirini du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dengereux d'établir, dans les ouvreges classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparlaites

IV. Les Thrisses, Thrissa, out pour :: caractères desos maxillaires bien demonit tés , se prolongeant en pointes libres au-delà de la machoire inférieure. L'es-. 1 pèce qui sert de type à ce saus - gange ; compose le genre Myste, Mystusude on Lacépède. meres ne cherch :

Le Mysre, Lacep. , Poisi Plu salleia 4dy, Encyc. Pois. pl. 1do, f. 4ars CHIJON! Mystus, L., Gmel., SysteNos. 2411, 917 1 pars z, pl. 1408. Ce Poisson est d'utio forme très-singulière, fort-aplat ;féné!! dirait une lame de sontennious massos choires surtout some feet probability and bles, ainsi que la longueur de l'analeam et la rondeur de la caudale, fourchus: d dans la plupert des autres Gluges : Il nous paraît que le genre Myste para 🗥 vait être conservé, et que son munic même, ayant été consacré per l'entel. riorité, eut été préférable à culti de s Thrisse applique thein commes applicant be fique à un Mégalopp. Quoi ven il em. 9 soit, le Myste est un Poisson deurhesson de l'Inde qui matteint guére quique demo-pied de longueur au toj mi + \$ ( ) 2. 49-18,74. 6-7, A. 84-86,4341141: S Le Beelam des: Arabes, Bostanu deva sition de la dorsale qui est placee //Forskall, Belamen Belimes Emgre up Pois. pl. 76, L. Sa6, stile Glupmanistich me vis à visile commentement de l'ail. youtes de Broussanst, auto le Cispes de ... myatax de Schneides; contrencon des 5 Curies (Regn. Anim. T. 11, p. 175), Thrisees of the second est sadine + Sans ventrales.

V. Odontognathes, Gnathobolus,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la seveur, croient ce Poisson malsein et la rejettent de leurs filets. p. 18-19, P. 15, v. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

La Feinte, Clupec fallar, Lacép. 'T. v, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui sjouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Bousse, Clupea rufa, avec les Clupea chinensie, Lacep. T.v., pl. 11, f. 2, Cl. africana de Bloch, et le Clupanodon, Jussieu, Lacep. T. v, pl. 11, f. 3. Les Clupsa Donab et Dentex des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eprot et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examines, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dits.

II. MÉGALOPES, Megalops. Ils ont le dernier rayon de la dorsale prolongé en un long filament. Lacépéde institua le premier un genre sous ce nome mais il na pouvait être conservé que comple una simple division.

udiésalore fillament ; Megalops fidementacies, knowp., Pois. Tt vip. 290, guices a frit um double complei sous leunem de Chuper Apuliké; ibid., p. 66 supt. a8; f. 3; l'Applike; Bnevet. Mise, ou 287, pl. 75, f. 814; d'après **Bosasmuset** ; Elupea cyprinoides , L. . Gued. Syst. Wes. T. Ritt; 1; pars 2; aaske Bloch ; pl. 408. C'est proba-Mesmot le Camori-Puguaéu de Marcgrand et de Pison. Ce Poisson wequiertume fort grande taille, et jusepacryé dans la mer du Sud , dans eglie de l'inde, sur les côtes de Madagascaret du Brésil, dans les fleuves de or pays et même dans un dac de kille de Tauna. Ges divers habitats et quelques différences dans les proportions ; selon les descriptions qu'on en sodonnées, pourraient indiquer que phusieurs espèces ont été ici confondues. B. 29, D. 17, B. 15, V. 10, A. 25, c. 5-5/30.

Le CALLESU - TASSART, Encyd.
Pois., p. 186, pl. 76, fig. 515; Cupanodon, Laodo, Pois. T. v.p. 421 (Inpea. Thress, L., Ganel., 100. sia., p. 1406; Bloch, pl. 404. Ge Clup a trouve dans les mers de la Ghier, du Japon, de la Caroline et des Anille. Il acquiert un peu plus d'un peu de longueur, a la chair exquise, mai sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'os appelait Poissons Bauanes à Sant-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, r. 16, v. 7-9, C. 21-25.

Le Nasique, Clupea nasus, Bloch, p. 429, Clupanodon, Labép., Pois. T. V., p. 470, a les deux mâchoites égilement avancées, mais avec un maseau plus saillant. Sa chair, qui pese pour être malsaine, est toute rempte de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. B. 4, 2, 3, 6, 50.

III. Anchois, Engraulis, fis different des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment ne pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueuk très-fendue, leurs deux méchoires bien garnies de dents, et leurs ouis plus ouvertes encore.

L'Anchois proprement dit, Clapea Bncrasicholus , L., Gmel., loc cit., P. 1805; Bloch , t. So , f. 2; Encyd. Pois., pl. 75, f. 813. Ce Poisson of beaucoup plus connu, dit judicieuse ment Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on lui fait subs. L'Anchois est long, etroit, dépoursu d'écailles, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont luisantes et légèrement teintes de rouge ; le dos est bleuâtre et le reste du corps argente; sa taille s'étend de

deux à cinq pouces. Le nom d'Encrusicholus donné par les anciens à l'Anchois, **etqui lui a été conservé comme** ' specifique, signifie qui a le fiel dans le crine, et vient du préjugé où l'on était à cet égard. Ce petit habitant des côtes de l'Océan et surtout! de la Méditerranée, est encore une richesse pour les parages qu'il fréquen-te. On en piche d'abmennes quantites qui, prepardes et mines dans de la saumure, somt répandmes par le commerce au centre des continens: Il est' peu de stépes oix à Amehois mo soit honorablement scrip in Moris dis avone vui prendre plusieurs millions dans unt scul coup de filebenare Mélaga et Velez-Malaga ; lieux renominds :en Espagne pour (ce, gentre, de realeison, B). 12, D. 14, R. 165, V. 7, La. 18, G. 18. ...

:. . Le Mélar ou Mélarra, Duhamel, part. **s , pl. 3 , 4. z ;** *Esos: Hespetus* **,** L., Gmel., loc. cit., p. 1392; Atherina Brownii, Gmel., Loc. cit., p. 1397 (par double emploi); Clupée-Raie d'argent, Lacépède, T. y, p. 416; Stoléphore commersonien, Lacép. T. v, p. 582, pl. 12 , f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. 1'015., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouvrage rapporte mal à propos la description et le moun d'Atherina Menidie, L. On weit que ce petit Poisson, qui se trouves dans la Moditerrance l'Inde, les îles d'Afrique et le Brésil ou Marggraoff, le mentionne sous le nom de Pittingua, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. C'est Cuvier qui a savamment rétabli <sup>Sa</sup> s**yronymie. D. 14**; P. 19, ▼. 6, A. 15, 6. 14.

Les Clapeo Atherinoides de Bloch. pl. 408, f. 1, et *Malabarica* du même auteur, appartiemnent encore à ce sousgenre, en y formant une section dont les corretères consistent dans la poplus en arrière de la ventrale; ou même vis-à-visile commencement de l'all. nale qui est longue.

pense que le Poisson Banane des Anules, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Chape macrocephale de l'acepètie (Pois T.V. pl. 14, f. 1), pour of raft bien appartenit au sous-genre (
dont il est ici duestion. Ce savant)
a, comme on l'a vu à l'article Angun; TIME; rapporte ces synonymes a l'es pèce que nous avons décrite sous lo nom de Glassodonte ou Bonuk. Il pa-, raît. d'après l'assertion de ce grand, naturaliste, que le Synode Renard de Lacepede (Pois. T. v, pl, 8, f. a) est le même Animal, ainsi que le Butirini du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvreges classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imperfaites

IV. Les Thrisses, Thrissa, out pour :caractères desos maxillaires bien den-//! se prolongeant en pointes libres 129 au-delà de la machoire inférieure. L'es-. 1 pèce qui sert de type à ce sous - gengein compose le genre Myster, Mysternée oc Lacapède. meres no cherebook of the

Le Myste, Lacep., Poist The salition 407, Rncyc. Pois. pl. 100, f. 4013 Chipe at P Mystus, L., Gmel., Syst. Nos. 2411,74701 pars s, pl. 1408. Ce Poisson est d'ume forme très-singulière, forte aplat ; one!! direit une lame de soutem Sus mause choires surtout some featurentstation bles, ainsi que la longueur de l'angle ... et la rondeur de la caudale, specime: d dans la plupart des autres Gluges : Ilu i nous paraît que le genre Myste pour 📑 vait être conservé, et que son manie même, ayant été consacré per l'enté-c riorité, cut été préférable à cubic de s Thriste applique theja comme prisone b fique à un Mégalope Quoiven il en 9 soit, le Myste est un Poisson destitos de l'Inde qui m'atteins puèse quique : demi-pied de longueurs au 10/ 15:4 \$6:0 P. 39-18,/K. 6-7; A. 84-86; 65934150; 6 Le Bolam des Arabes, Boslamudeon sition de la dorsale qui est placee "Forskall, Bélamen Belimep Emire up Pois pl. 76, f. 6463 et le Clupus ciniuch yourie de Broussenet, avec le Cisque : mystere de Behneides; sont encose des 5 Curion (Riegal Anim. T. 11, p. 175). Theises in the a strong orb. sadded a + Sans ventrales.

V. Odontognathes, Grathobolus,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la seveur, croient ce Poisson malsain et la rejettent de leurs filets. n. 18-19, P. 16, v. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

La Friere, Cluped fallax, Lacep., T. v. p. 352. Cette espèce, qui a eté souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui sjouter, pour completer le sous-genre dont il est question, la Bousse, Clupea rufa, avec les Clupea chinensis, Lucep. T. v, pl. 11, f. 2, Cl. africano de Bloch, et le Clupanodon, Jussieu, Lacep. T. v, pl. 11, f. 3. Les Clupea Dozab et Dentex des auteurs son i des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eprot et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examines, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dits.

II. MÉGALOPES, Megalops. Ils ont le dernier rayon de la dorsale prolongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nome mais il na pouvait être conservé que comme une simple division.

. . MEGALOPE FILLAMENT; Megalops fi-Jamesses Lacep., Pois. T. v. p. 290, qui tam init um double emplei sous leunem de Chaper Apalike, ibid., p. 66 supt a8; f: 3; l'Apalike Bncyct. Aldisento 287, play5, f. 824; d'après **Bronsco**wst : Examon cyprinoides , L. . Gudd., Syst. Wes. T. xxxv ; 1, pars 2; acety Blocky pl. 405. Cest proba-**Marci-P**ugnaéu de Marcigrand et de Pison. Ce Poisson acquiert sume fort grande mille, et jusn'a deuze pieds de longueur. Il a été ophocaryé dans ha mos du Sud / dans oelle de l'Inde, sur les côtes de Madagascaret du Brésil, dans les fleuves de ou pays et même dans un lac de lille de Tanna. Ges divers habitats et quelques différences dans les proportions ; selon les descriptions qu'on en selonnées, pourraient indiquer que phusieurs espèces ont été ici comiondues. B. 22, D. 17, R. 15, V., 10, A. 25, u. 5.5/3**0.** 

Le CAILLEU - TASSART, Encyd. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 315; Clumandon, Laodep., Pois. T. v. pt. 4711 (in pea. Thress, La., Gamel., doz. cit., p. 1406; Bloch, pl. 404. Ge Clupe & trouve dans les mers de la Ghue, du Japon, de la Caroline et des Antile. Il acquiert un peu plus d'un pud de longueur, a la chair exquise, mai sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'un appelait Poissons Bananes à Saint-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, f. 16, 7.7-9, C. 21-25.

Le Nasique, Clupea nasus, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lateps, Pois. T. v., p. 470, a les deux mâchoites églement avancées, mais avec un meseau plus saillant. Sa qhair, qui persour être malsaine, est toute respir de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. B. 4, p. 13, c. 50.

III. Anchois, Engravit. Its different des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment ma pointe saillante au-dessous de laquilla leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gurale très-fendue, leurs deux machous bien garnies de dents, et leurs oue plus ouvertes encore.

L'Anchors proprement dit, Clapes Bncrasicholus , L., Gmel., loc\_cil., p 1805; Bloch, t. 50, f. 4; Encycl. Pois., pl. 75, f. 313. Ge Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieuse ment Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de ha table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénatures par la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, etroit, dépourve d'écailles , remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Su tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses machoires sont lusantes et légèrement teintes de rouge ; le dos est bleuâtre et le reste du corps argente; sa tuille s'étend de

và cinq poness. Le nom'd'Encruiolus donné par les anciens à l'Anis, e**tqui lui a été conservé co**mme' cifique, signific qui a le fiel dans crane, et vient du préjugé où ' i était à cet égard. Ce petit haant des côtes de l'Océan et surtout la Méditerranée est encore une ri-On en pêche d'immentes quantiqui, préparées et mises dans de la umure, s**omt répandués par le com**erce au centre des continens: Il est u de sepes où l'Anchoit mesoit herablement scipi i Nois en avorts vu eudr**e plusieurs millions dans un** ul coup.da.falet.entre Malaga et Vez-Malagno lieux renominés en Esigne pour (ce, genre, de: salaison, p., 2, D. 14, B. 26, V. 7, A. 18, G. 18, . . .

15 6 Le Méller ou Méllerre , Duhamel, art. 2, pl. 3, 6. 2; Esoz Hespetus, ..., Gmel., loc. cit., p. 1392; Atherina 370wnii, Gmel., loc. cit., p. 1597 par double emploi); Clupée-Raie argent, Lacépède, T. v, p. 416; Stodephore commersonien, Lacép. T. v. p. 582, pl. 12 , f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. l'ois., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouviage rapporte mal à propos la description et le moun d'Atherina Menidia, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouves dans la Moditerranée l lude, les îles d'Abrique et le Brésil ou Marcgraeffi le mentionne sous le nom de Pittingua, a été désigné par ces memes auteurs sous des noms divers. Cest Cuvier qui a savamment rétabli Sa synonymie. D. 14, P. 19, ▼. 6, A. 15, C. 14.

Les Clupe**o Atherinoides** de Bloch, pl. 408, f. 1, et *Malabarica* du même auteur, appartiennent en core à ce sousgenre, en y formant une section dont les caractères consistent: dans la position de la dorsale qui est placée plus en arrière de la ventrale, ou même via à visile commendement de l'all. nale qui est longue.

Citvier (Regn. Anim. T. 21, p. 178) pense que le Poisson Banane des Amulles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocéphale de Lacepède (Pois T. v. pl. 14, f. 1), pourrait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article ARGEN-TIME ; rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de Glossodonte ou Bonuk. Il paraît, d'après l'assertion de ce grand, naturaliste, que le Synode Renard de Lacepède (Pois. T. v, pl, 8, f. a) est lemême Animal, ainsi que le Butirini da même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dan-gereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites

IV. Les Thrisses, Thrissa, out pour m caractères des os maxillaires bien den-//! se prolongeant en pointes libres au-delà de la mâchoire intérieure lles - : 1 pèce qui sert, de type à ce saus - gengarq compose le genre Mysle, Mystusude se Lacépède. méres ne chereb mili

Le MYSTE, Lacep., Poissoft splein 4dy, Encyc. Pois. pl. 2do, f. 4d 12 Chipe 24 ? Mystus, L., Gmel., Syste Nos. zuri, 17, 1 pars s, pl. 1408. Ce Poisson est d'utile !! forme très-singulière; forte aplati; tona! dirait une lame de content. Ses massos choires surtout some fort probabilities bles, ainsi que la longueur de l'analean et la rondeur de la caudale, fomblium d dans la plupart des autnes Cluges : 116 | nous paraît que le genre Myste peuvait être conservé, et que sop num ? même, avant été consecré par l'entel. riorité, cut été préférable distribué s Thrisse applique their comme specime fique à un Mégalope, Quoiven il en 9 soit, le Myste est un Poisson deu moss de l'Inde qui m'atteint guèse quique demi-pied de longueurs au 10/ 12:14 \$\lorer \cdot) P. 49-18,78. 6-7, A.: 84-86, 403, 14159(6 Le Boelam des Arabes, Boelamudeun //Forskalls, Belamieu BelamepiEmeye.up Pois pl. 76, f. 516, et le Gluppe citie b youris de Bronssonet, avec le Cispes 1 my ateur de debueides prout encore des 5 Thrisces in ab to a strong and surface a ++ Sans ventrales.

 ${f V}$  . Odontognathes ,  ${\it Gnathobolus}$  ,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la seveur, croient ce Poisson malsain et la rejettant de leurs filets. n. 18-19, P. 16, V. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

La Feinte, Cluped fallax, Lacep., T. v, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui sjouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Rousse, Clupea rufa, avec les Clupea chinensis, Lacep. T. v, pl. 11, f. 2, Cl. africana de Bloch, et le Clupanodon. Jussieu , Lacep. T. v, pl. 11, f. 3. Les Clupea Docab et Dentex des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eprot et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examinés, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dils.

II. MECALOPES, Megalops. Ils ont le dernier rayon de la dorsele protongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nome mais il na pouvait être conservé que comme une simple division.

···Mésaluph Filiamente; Megalops fi-Jamentous, kneep., Pois. Ti v. p. 290. quicementitum double umplei sous lemen de Gluper Apulike, ibid., p. 66 style 88 of 3; l'Applike Brevet. Mise, puaso, plays, fr 824; daprès Mosacinest ; Elepon cyprinoides , L. , Gund., Syst. West. T. X117 , 1, purs 2, acons Block y pl. 405. C'est proba-**Marci-P**ugunéu de Marcgreeff et de Pison. Ce Prisson #cquiei trume fort grande taille, et jus-qu'isdauxe pieds de longueur. Ha été abservé dans la mar du Sud , dans celle de l'Inde, sur les côtes de Madagascaret du Breeil, dans les fleuves de compass et même dans un lac de lillo de Tama. Ces divers habitats et quelques différences dans les proportions ; selon les descriptions qu'en en adonnées, poursaient indiquer que musicurs espèces ont été ici confondues. B. 22, D. 17, B. 15, V. 10, A. 25, c. 5-5/3**0..** 

Le CALLED - TASSART, Encyd. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 515; Cupanodon, Laosp., Pois. T. v.p. 471; Capea Threasp, J., Ganel., doc. ai., p. 1406; Bloch, pl. 404. Ca Chap a trouve dans les mers de le Chine, du Japon, de la Caroline et des ânille. Il acquiert un peu plus d'un pai de longueur, a la chair exquise, mas sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'or appelait Poissons Bananes à Sint-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, P. 16, v. 7-9, C. 21-25.

Le Nasique, Clupea, nasse, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lauépi, Pois. T. v., p. 470, a les deux mâchoites églement avancées, mais avec un moseau plus saillant. Sa chair, qui pese pour être malsaine, est toute rempie de petites arêtes. On pêche ce Poison vers l'embouchure des rivistres de la côte de Malabar. B. 4, P. 13, 6. 50.

III. Anchors, Engraulis, ils different des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment re pointe saillante au-dessous de laquilla leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs marillaires sont droits et très-longs, leur guule très-fendue, leurs deux machors bien garnies de dents, et leurs ocis plus ouvertes encore.

L'Anchors proprement dit, Clapes Bncrasicholus, L., Gmel., loc cit., p. 1805; Bloch, t. So, f. 2; Encycl. Pois., pl. 75, f. 813. Ge Poisson et beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de ha table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénature per la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, etroit, dépourve d'écailles, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses machoires sont luisantes et légèrement teintes de rouge ; le dos est bleudtre et le reste du corps argente; sa taille s'étend de

eux à cinq pences. Le nom d'Encrucholus donné par les anciens à l'Aniois, etqui lui a été conservé comme echque, signific qui a le fiel dans crâne, et vietet du préjugé où ' in était à cet égard. Ce petit hatant des côles de l'Océan et surtout! la Mediterrance, est encore une riesse pour les parages qu'il fréquens qui, préparées et énincs dans de la umure, sont répandmes par le comerce au centre des continens: Il est u de répas oix à Amehois mo soit hosublement serp in Ments an avons var endre plusieurs millions dans un Il coup de filet entre Mélaga et Ve--Malaga lieux renominds en Esgne pour (ce, gentie, de (talaison, 18)) , D. 14, Par**ati<sub>ja</sub>v. 19, Mai 18, G**. 1**8**.00 - 4

emission of the French Le Mélie que Mélierre , Duhamel, rt. 2, pl. 3, 4. a ; Esoz . Hespetus , Gmel., loc. cit., p. 1392; Atherina ar double emploi); Clupée-Raie rgent, Lacépède, T.y, p. 416; Stophore commersonien, Lacep. T. v. 582, pl. 12, f. 1 (encore par double aploi); le Poisson d'argent, Encyc. 15. pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouage rapporte mal à propos la desption et le nom d'Atherina Meni-. Un voit que ce petit Poisson, i se trouve dans la Méditerrance ude, les îles d'Afrique et le Bresil Maregraaff le mentionne sous le mde Pittingua, a été désigné par ces mes auteurs sous des noms divers. est Cuvier qui a sayumment rétabli synonymic. D. 14, P. 12, V. 6, A. C. 14.

Les Clupeo Atherinoides de Bloch, 408, f. 1, et *Malabarica* du même leur, appartiemment en core à ce sousne, en y formant une section dont! caractères consistent dans la pois en acrière de la ventrale; ou mêle qui est longue.

use que le Polsson Banane des Am les, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocéphale de Lacepede (Pois. T.v, pl. 14, f. 1), pourrait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu a l'article ARGEN-TINE, rapporte ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de Glossodonte ou Bonuk. Il paraft, d'après l'assertion de ce grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacepede (Pois. T. v, pl, 8, f. 2) est le même Animal, ainsi que le Butirin du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dan-gereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les Thrisses, Thrissa, ont pour or caractères des os maxillaires bien den-/u se prolongeant en pointes libres 29 au-delà de la machoire inférieure. L'espece qui sert de type à ce sous - genre compose le genre Myste; Mystus, de sa Lacapade. , al les tandernés an acrom

Le Mysre, Lacep!, Poish Plat 341610 4dy, Encyc. Pois. pl. 2do, f. 4dig Chipe at P Mystus, L., Gmel., Syst. Nus. 2411, 27, 1 pars s, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière; fort aplat ;26hall dirait une lame de contemu Sus mais choires surtout some forth partitional bles, ainsi que la longueur de l'analorm et la rondeur de la caudale, fourchus: 1 dans la plupart des autres Clupes Me l nous paraît que le genre Myste que 🔧 vait être conservé, et que son music même, avant été consacré par l'ente riorité, cut été préférable à culti de s Thrisse applique dejà commes preciuch fique à un Megalope Quoivqu'il en 🤊 soit, le Myste est un Poisson desances de l'Inde qui mattaint puère qui que demi-pied de longueurs au tai nis sus P. ag-18/7. 6-7; A.: 84-86; 25314130:6 Le Bolam des Arabes, Bolamudeon on de la dorsale qui est placée //Forskall, Bélamieu Bélamer Empe. p Pois, pl. 76, £.836, sule Glupme with the vis à visile commencement de l'ail, vostais de Broussant, avec le Cispes de Amyatere de Schneidespront enconcriss 5 Cuvier (Begon Anim. T. 21, p. 175) Thrisees of ah to a strong cab sudine a + Sans ventrales.

V. Odontognathes, Gnathobolus,

Schn. On ne connaît qu'une espèce de ce sous-genre qu'a figure Lacep. (Pois. T. 11, p. 221, pl. 7, f. 2) sous le nom specifique d'Aiguillonnés, et qu'il a appele Mucrone dans son texte. Comme elle n'a pas de ventrales ct que la forme de ses machoires est fort étrange. on serait tenté non-sculement de conserver le genre de Lacépède, mais encore de l'éloigner de celui où l'historien du Regn. Anim. (T. 11, p. 176) l'a placée. Venu de Cayenne dans de l'esprit de vin affaibli, l'individu qui a servi pour la description de Lacepède pourrait avoir été altéré, car sa tête n'a point un aspect naturel. P. 12, D. 6-7, A. 80, C. 19.

VI. Paistras Astras, Pristigaster.
Una seule espèce constitue encore de sous-genre établi par Cuvier (Règne. Anim. T. 11, p. 176), et figure par le même auteur (ibid. T. 1v, pl. 16, f. 2, de moitié nature); elle manque de ventrales, a son corps très-compsimé et élevé, à ventre saillant, fortement dentelé, La caudale est fourchue, et la moitié supérieure est plus grande que l'autre. Elle habite les mers d'Amérique. Il paraît que le nombre des rayons n'a pas été compté.

VII. NOTOPTERES, Notopterus. Ce' sous genre avait été établi comme genso aux dépens des Gymnotes par Lacepade qui le compose de deux espèces, tandis que Cuvier affirme qu'il n'en existe qu'une. Le premier de ces savaus remarque que lorsque toutes les Gymnetes sont américaines, les Notoptères sont asiatiques. Les operaules et les joues des Poissons dont il est question sont écailleux; les machoires sont armées de dents fines; tandis que la langue est couverte de deats fortes et erochues. L'anale est fort longue, et s'unit à la caudale. Lè dos supporte une petite nageoire molle. Les espèces mentionnées par Lacépode sent :

Le Kapiban et non Capiban, comme l'écrit Cuvier, Lecép., Pois. T. 11, p. 190, Éneyc. Bois., p. 31, pl. 25, f. 83; Tiuca marina on Hippuris de Bontius; Clupea symira de Sahnaider: Gymnotus Notopterus, I., Lynel. Syst. Nut. XIII., 1, p. 1138. Ge Poisson d'un aspect si différent des autres Clupes, n'a guère plus de huitpouces dedongucur, et habite les mers d'Amboune. B. 6, p. 7, P. 13, A et c. 116.

L'Ecailleux, Lacep., Pols.T. 11, p. 193, Gymnotus asiatious, L., Gmel. loc. cit. p. 1140. Comom ir été mala propos rapporté commes y non y me du précédent par Bonnaterre, puisque Lacepade, createur du genre, y conserve oette seconde espèce qui papalt differer de la précédente par les barbillons tronqués qui de voient "au – devant des narines. La dorsale est en outre très-considérable, et s'étend presque da la tête à la queue.La tôte est revêtue de grandes écuilles arrendies, qui ont déterminé le nom spécifique imposé à ce Poisson. L'Ecailleux devient plus grand que le Kapi-

CLUPEOIDE. ross. Ce nom donne sux Clupea Thrissa et Mysius est encore celui d'un Saumon du sousgenre Ombre, et d'un Cyprin. V. ces mots. (E.)

CLUPES OF GLUPEES, POIS. Famille sort naturelle de l'ordre des Malacopterygiens abdominaux, formant le passage de celle des Salmones. à celle des Esoces, composée des genres Clupe, Elope, Chirocentre, Erythrine, Amie, Vastres, Lépidostée et Bichir. V. tous ces mots. Bes carac-. tères généraux consistent dans l'absence d'adipocire i dans la présence d'écailles qui le plus souvent garnissent abondamment le corps; dans 🛶 forme de la mâchoire supérieure qui est composée commedans les Truites, au milieu par des intermédiaires sans pédicules, et sur les côtés par les maxillaires. Les Clupées sont des Poissons oblongs, généralement comprimés, essentiellement munis de dorsale, ayant le ventre argenté et le dos bleuatre; la chair délicate et grasse, souvent remplie d'arêtes; la vie fort delicate, et babitant le plus souvent les eaux de la mer, où quelques-uns voyagent en troupes innombrables, et fournissent à l'Homme qui les poursuit de grandes sources de richesses. (B.)

GLUSTE. Clusic. BOY. PHAN." FYmille des Guttiferes, Polyandrie Monogynie, L. Ge genre, etabli Plumier et Linné et adopté Jussieu, . eté récemment l'objet des recherches de notre ami et collègue Choisy qui, dans un travail sur l'arrangement méthodique des genres de la famille des Crucifères (V. Mémoires de la Société d'Hist. Nat. de Paris, T. 1, nº partie), assigne au Clusia les caractères suivans : calice'à quatre où buit sépales imbriqués et colorés; corolle à quatre ou huit pétales; étamines nombreuses, rarement in nombre defini; style nul; stigmate rayonne et pelte; lleurs ordinairement polygames; dans les femelles l'ovaire est entoure par un procole entier en lobe, qui représente la base monadelphe des filets des étamines, organe auguel ou a donné le nom impropre et bannal de Neutaire; fruit capsulaire, corisce, à cinq ou douze valves qui se separeul par le sommet ; placentas triangulaires continus avec les valves rentrantes; semences tantôt fixées aux angles externes des placentas, tantôt placées dans les angles internes de ces placeutas qui, reunis entre eux, forment une colonne angulaire centrale; cotyledons séparables du reste de la graine.

Ce genre, le plus considérable de la simille des Guitiseres, en est en même temps un des plus singuliers. Outre l'organisation des fleurs que nous venous d'exposer, l'existence souvent parasite des Arbres qui le composent, leurs sucs jaunatres et leurs tiges radicantes en font des Végétaux trèsremarquables, Willdenowa distingué génériquement sous le nom de Xanthe quelques espèces de Clusies. Cette distinction n'est pas plus admise par Choisy que celle du Quapoya d'Aublet; son opinion à cet egard s'appuie sur celle de leu Richard père qui a observe cette Plante sur les lieux, et a vu que dans les Clusia, la forme des

nectaires et le nombre des étamines, sont très-variables. Conformement à ce principe, notre auteur s'est vu force de faire rentier dans le Clusia le Havetia de Kunth; quoique l'organisation hizarre de ce genre en solli-citat la separation. V. d'ailleurs les mots HAVETIE et QUAPONA. Par l'addition de ces deux genres et de quelques espèces nouvelles, le Clusia qui, dans le Synopsis de Persoon, ne comprenait que quatre Plantes, se trouve maintenant composé de seize espèces partagées en deux sections : la première qui a pour type les Clusia albas Cl. rosea et autres espèces linnéennes, en contient onze ; la deuxième n'en a que trois seulement, savoir : les deux anciens Quapoya et l'Havetia laurifolia, Kth., ou Clusia tetrandra, Willd. Deux autres espèces sont trop peu connues pour que l'auteur ait pu les classer.

Il est à remarquer que toutes les Clusies sont indigenes de l'Amérique méridionale et des Antilles. Aucune n'est cultivée dans les jardins, et les échantillons que l'on en possède dans les herbiers sont en general trestincomplets, de sorte que leur histore, ainsi que celle de la famille à laquelle elles appartiennent, laisse encore

beaucoup à désirer.

Dans le Mémoire de Choisy, qui nous a fourni les principaux documens sur les Clusies, se trouve l'établissement d'un nouveau genre formé avec le Clusia longifolia, mentionne par Richard père dans les Actes de l'ancienne Société d'Histoire Naturelle de Paris, et rapporté de Cayenne par Leblond. Ce genre, que Choisy est parvenu à établir à l'aide des échan, tillons tires des herbiers de Desfona taines, De Candolle, Kunth et De-lessert, est décrit et figuré sous la nom de *Micranthera. V.* ce mot, (G. N. )

\* CLUSIEES. Clusieae. Bot, PHAN. Nom donné par Choisy (Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris, 1er vol., 2e part.) à la première tribu qu'il a établic dans la famille des Guttiferes, et sun le quelle il s'exprime ainsi : fruit multiloculaire à loges polyspermes ; un thères introrses. Outre le Clusia, duquel elle tire son nom, cette tribu renferme trois autres genres : Mahurea ; Marila et Godoya, qui, par leurs anthères allongées et adnées, vont trèsbien dans les Guttiseres, mais qui se rapprochent beaucoup des Hypéricances et surtout des genres Eucryphia et Carpodontos par d'autres points de leur organisation, de sorte que ces trois derniers genres forment un groupe intermédiaire dont l'existence établit de grands rapports entre les deux familles. (U..N.)

CLUTELLE. China. Bot. Phan.  ${m {\cal V}}$ . Cluytia.

CLUYTIA. BOT. PHAN. Ce DOM désigne un genre de la famille des Euphorbiacées. On l'a substitué à celui de Clutia adopté antérieurement, mais qui présentait quelque inconvénient par sa grande ressemblance. avec le mot Clusia, noin d'un genre de Guttiseres. Les Cluytia presentent des fleurs diviques; leur calicé est partage en cinq divisions, avec lesquelles alterment autant de pétales ou appendices pétaloïdes, tandis que d'autres appendices beaucoup plus courts, découpés et glanduleux au sommet, leur sont opposés. Dans les fleurs males, cinq étamines ont leurs filets soudés inférieurement en une colonne qu'entourent à sa basé cinq glandes simples ou bifides, et qui' porte supérieurement un petit rudiment de pistil. Dans les femelles on observe trois styles reflechis, hifides; un ovaire quelquefois pédicellé, a trois loges contenant chacune un ovule unique. Le fruit est une capsule à trois coques.

Les espèces de ce genre sont des Arbusies ou des Arbrisseaux à femilles alternes, souvent étroites, courtes et trer dans ce genre quand elle aura été mides, munies de stipules; à fleurs mieux examinée. amillaires, solitaires ou fasciculées, periées sur un court pédonque et ace: compagnées de bractées. Elles sent Ganne de l'ordre des Serpulées, fasu nombre de quinze environ, origine mille des Maldanies, établi per Sanaires presque toutes du cup de Bon .. vigny (Système des Annelides, P. 70)

que ce genre se retrouve sur le con-tinent de l'Amérique, méridionale. L'espèce la plus communement cultivée dans les jardins de botanique est le C. pulchella.

Quant à plusieurs espèces qui habitent l'Asie, elles paraissent devoir être séparées de ce genre pour augmenter celui que Willdenow a nomme Briedelia. V. ce mot. (A.D.I.)

\* CLUZELLE. Cluzella. BOT. CRYPT. (Chaodinées.) Nous avons dédié ce genre à Ducluseau qui, le premier, publia la belle Plante qui en deviendra le type. Cet observateur en fit une Batrachosperme, et De Candolle (Fl. Fr., 11, p. 591) la nommu Batrachospermum Myurus. Ccs auteurs se fondaient sans doute, pour un tel rapprochement, sur la consis-tance muqueuse du Végétal. C'est le Tremetta Myurue de la Flore Danoise, t. 1604, le Palmella Myosurus de Lyngbye, Tens., p. 203, pl. 68, s. Les caractères du genre Clazelle consistent dans l'allongement de sa subtance muqueuse qui se ramilie à l'infini en expansions subulées, cylindriques, souvent assez épaisses vers leur base. Les corpuscules colorans en remplissent sans ordre la plus grande étendue, mais tendent à se coordonner sérialement vers l'extrémité des ramules. Les touffes que forme ce singulier Vegetal sont d'une couleur sordide, d'une odeur particulière, extremement flexibles, souvent considérables et de plusieurs pieds de longueur. Le Cluzella Myosurus croft dans les ruisseaux des Vosges et des Cévennes; c'est perticulièrement en hiver, ou du moins vers la fin de cette saison, qu'il se montre dens toute sa vigueur. L'Ulva fætida de Vaucher nous paraft devoir ren-

\* CLYMENE. Clymene. ANNEL. ne - Esperance. Il paraît cependant 92), et ayant, suivant lui, pour caactères distinctifs : bouche inférieue: point de tentacules; raines venrales portant toutes des soies à crohets; premier segment dépourvu de oics, mais terminé par une surface perculaire -- Les Clymenes sont rearquables par leur bouche inféieure à deux lèvres transverses, sail- ' intes et cannelées; la lèvre supérieure st précédée d'une sorté 'de' voile" ourt, échancré, marqué postériéuement, depuis l'échancrure, d'un'! puble sinus longitudinal; la lèvre dérieure est plus ou moins avancée t reuilée; cette bouche communit ne à un intestin grêle sans boursouures sensibles, tout droit et dépouru de cœcums. Le corps de ces Anneles est gréle, cylindrique, légèreutrende dans sa partie moyenne, même grosseur aux deux houts. mposé de segmens peu nombreux; premier segment est dilate et tronae obliquement d'avant en arrière au servir d'opercule antérieur; dernier segment constitue un operde postérieur, infundibuliforme, ntelé, marqué de rayons corresponmsa ses dentelures, et saillans dans cavité, au fond de laquelle est l'ais entouré d'un cercle de papilles arnues: les pieds ou appendices du emier segment sont nuls, ou du oms ne consistent qu'en une rane supérieure et densi-direulaire de duelures charmues qui rejoignent · bords lateraux du voile, et ciriscrivent posterieurement la face erculaire dit segment qu'elles ocpent; les pieds du second segment de ceux qui suivent, jusques et mpris le pénultième, sont ambulares et de trois sortes : 1º les preers, second# et troisièmes pieds ont e rame dorsale pourvue d'un faisu de soies subulées, et point de ra-· ventrale mit de seies à crochets; 🤟 quatrièmes piuds et tous les sui-05, ceux des trois dernières paires eptés, présentent une rame dor-" Portant de même un faisceau de itrale en forme de mamelon trans-50, armédiun rang de soies à cre-

chets; 5° les pieds des trois dernières paires n'officent aucune rame dorsale mais ils sont munis d'une rame ventrale semblable aux précédens, "avec des soies peu visibles. Il existé des soies sent des tournées en de lois soies sandées tournées en de lois sent sent des soies à viochtes mindes, allongées, arquées et découpées à leur bout en trois dents înégales dont la superiture est plus courre. Cés Animaux sont contents dans un tube fixé membranens; cylindrique ouvert egatement aux deux extrénités.

Le genre Clymène comprend quelques espèces, la CLYMÈNE AMPHIS-TOME, Cl. Amphistona, figurée par Savigny (pl. 1, fig. 1) sur un individu recueilli dans le golfe de Suez. Elle estindigène des côtes de la mer Rouge, et habite des tubes grêles, onduleux, fragiles, composés à l'extérieur de grains de sable et de fragmens de Coquilles, fixés dans les interstices des rochers, ou dans ceux des Madrepores et autres productions marines.

La CLYMÈNE UNANTHE, Cl. Usasne; thus, espèce nouvelle des côtes de l'Ocean, découverte par d'Orhigny...

La CLYMENT LOMERICALE, Cl. lumbricalis, ou la Sabella lumbricalis d'Othon Fabricius (Faun. Groent. pag. 374, n° 369). Savigny n'ose trunir cette espèce à la précédente, parce que la description d'Othon Fabricius, suffisante pour constater l'identité du genre, ne l'est pas pour constater celle de l'espèce; elle se trouve sur les côtes de l'Océan septentrional.

Le Lumbricus tubicola de Müller (Zool. Dan. pl. 75), on le Tubifex marinus de Lamarck; le Lumbricus sabellaris, également de Müller (loc. cit. pl. 104, fig. 5), et le Lumbricus capitatus d'Othon Fa bricius (loc. cit., nº 263), paraissent avoisiner le genre Clymène, autant qu'on en peut juger du moins par ces figures qui représentent des individus incomplets.

es subulées, et en outre amerante detabli sous le nom de Clymène un unique en forme de mamelon transsc, armé d'un rang de soies à crepentales, et anquel il assigne pour

caractères : tubes entièrement calcames, flexueux, s'entrelacant les uns les soutres, et contenant chaoun un Animal dont le corps très-grêle n'a ni mamelons ni sqiese tête épaissa, entourée de tentapules, longs, meus el simples, sans massue operculaire. Ce genre ne correspond aucunement à celui de Savigny, et abstraction faite de son plus ou moias d'impertance et de valeur, il doit être supprime pour éviter la confusion qu'entratuerait l'identité du nom. L'une des espèces placées par Ockep dens les Glymènes, est la Serpule contournée, Serpula contortuplicata de Lippé. Nous ne croyone pas unile de la distinguer du genre auquel on l'avait rapportée. Il en est same doute de même de la Ciymène *Filograna* ou *Serpula Filograna* de Genelin, que nous ne connaissons Das. (AUD.)

cLIMENUM Bor. PHAN. Nomemploye dans Dioscoride, devenu celui d'un Lathyrus. (8.)

CLYPEACES. CRUST. Même chose qu'Aspidiotes. F. ce mot.

CLYPE'ARIA, BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. d'Adenanthera falcata. Ce nome applique aussi à un autre Arbre de l'Inde moins connu. (B.)

CLYPÉASTRE. Clypeaster. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, correspondant à celui des Lépadites. V. ce inot. (AUD.)

CLYPEASTRE: Clypeaster. ECHIN. Genreétabli par Lemarck dans la première section de ses Radiaires Echino-: dermes ou Echinides, adopté par Cuvieret par tous les maturalistes. Ses cazactòrez sort: corps irrégulier, ovale on elliptique, souvent rensle ou gibbeux , à bord épais ou arrondi , à disque inférieur conodve au centre ; épines très-petites; cinq ambulacres bornes, imitant une fleur à cinq pétales; bouche inférieure, centrale; anus près du hord ou dans le hord. Les Clypéastres avoisment sans doute les Scutelles 'par leurs apports ; neinmoins on les en distingue facilement, non-scalement parce que leur corps

est en général replié en dessus, que leur forme est elliptique ou ovale dans le plus grand nombre, mais surtout parce que leur bord est épais ou arrondi, et que leur disque inférieur est presque toujours concave su centre: C'est dans la cavité du disque inscrieur des Clypéastres qu'est située leur bouche. Ces Echinides, plus épaisses, plus convexes ou plus renflées que les Scutelles, ont plus souvent l'anus dans le hord qu'au-dessous, et éluigne du bord et de leur bouche, comme bilobées postérieurement, et striées d'un côté par des lames étroites et transverses.

CLYPÉASTRE ROSAGE, Clypeaster rosaceus, Lamk., Anim. sans vert. T. III, p. 14, n° 1.; Eneyel. meth. pl. 145, fig. 1, 2, 5, 6; Echinus rosaceus, Gmel., Syst. Nat., p. 3186, n° 14. Cette espèce, une des plus communes dans les collections, varie beaucoup dans sa forme; en géneral, elle est ovale, elliptique, pentagone, convexe en dessus, un peu concave en dessous, avec le bord postérieur émoussé; les ambulacres sont irislarges, et figurent une Rosacée à petales ovoides. Elle habite les mers de l'Inde et de l'Amérique.

CLYPÉASTRE ÉLEVÉ, Clypeaster altus, Lamk., Anim. sans vert., p. 14, nº 2; Encycl. méth., pl. 146, fig. 1, 2; Echinus altus, Grmel., Syst. Nat., p. 31-87, nº 61. On ne connaît encore cette petite espèce qu'à l'état fossile; elle est ovale, à sommet éleve, presque conique, avec cinq ambulacres allongés; le disque inférieur est concave au centre; l'anus est petit en dessous et près du bord. Ce Fossile se trouve en Languedoc, en Italie et à Malte.

CLYPKASTRE EXHIBITRIQUE, Clypeaster excentrious, Lamk, Aniasans vert., p. 15, n° 6, Encycl. meth., pl. 144, f. 1, 9; Habinis enformis, var. 7, Limel., Syst, Nat., p. 31-87, n° 6a. Hspèce fossile, suborbiculaire, deprimée, un peu convexe, ornée de comq ambulacrès étroits-qui partent du sommet, ét qui semblant se par-

lre dans le bord. Elle se trouve à laumont, département de l'Oise.

CLYPÉASTRESCUTIFORME, Clypeaser scutiformis, Lamk., Anim. sans. ert. T. III., p. 14, nº 4; Encycl. néth., pl. 147, f. 3, 4. Espèce peu onnue, à forme elliptique, assez slane en dessus, avec le bord un peu pais; le disque inférieur est légèrement concave et marqué de cinqualdes rayonnantes, linéaires, presque lisses. On la croit originaire des ners de l'Inde.

Lamarck décrit encore les Clypéasre hémisphérique, Encycl. méth., l. 144, fig. 3, 4, espèce fossile doni n ignore la localité. — Clyp. à large ord, Scill., Corp. mar., tab. 11. Enrrons de Dax.—Clyp. Beignet, Echi-as Laganum, Gmel. On ne connaît oint sa patrie. — Clyp. ovisorme, chinus oviformis, Gmel. Fossile des avirons du Mans et de Valognes, apportée des mers australes par Péron t Lesuent. - Clyp. uni. Fossile des avirons de Sienne. — Clyp. stellisere r Lamk., à localité inconnue. Il viste dans les collections un grand umbre d'espèces inédites. — Le Clyp. note de France doit probablement partenir **žun autre genre. (LAM..X.)** CLYPEL ois. Expression par la-

e divers Oiseaux. CLYPEOLE. Clypeola. BOT. PHAN. amille des Crucifères, Tétradynamie liculeuse, L. Tournefort et Adanson raient donné le nom de Jonthlaspi ce genre que Linné a désigné ennte sous celui qu'il porteaujour d'hui, i v introduisant des Plantes qui aprticnnent à d'autres genres voisins, Is que l'Alyssum. Il fut réduit enite par Gaertner au seul Clypeula nthlaspi, et le professeur De Canlle a adopte ensuite cette reduction, ilui ajoutant deux nouvelles espè-5. Cet illustre botaniste denne les ractères suivans au genre Clypéole : lice à sépales égaux à leur base ; pé-

les entiers ; filets des étamines mus de dents ; sélique esbiculaire ,

nelle Illiger désigne les écailles qui

suvrent certaines parties des pieds

plane, un peu dehanerée au sommet, indéhiscente, uniloculaire, monosperme; stigmate sessile; graine comprimée, contrale, fixée intéralement au moyen d'un funicule horizontal; cotylédous ovales, planes et accombans. Ce genre a été placé par De Candolle (Syst. Feg. T. 11, p. 526) dans la seconde tribu des Crucifères, à laquelle il a donné le nom d'Alyssindes ou Pleurorhizées latiseptées. Son port est celui des Alyssum, et il a presque tous les caractères des Peltaria, Une légère différence dans la silicule en fait toute la distinction.

La CLYPTOLE JONTHLASPI est une petite Plante dont les tiges sont diffuses et ascendantes, qui croît sur les murs, dans les champs et les collines calcaires de l'Europe australe. Elle est assez abondante dans le Dauphine et la plupart de nos pays me-ridionaux. Bory de Saint-Vincent l'a trouvée communément à Grenade sar les vieilles tours mauresques de célèbre palais de l'Alhambra. Parmi les nombreux synonymes que les auteurs ont , à l'envi les uns des autres, imposés à cette Plante, nous citerons le Fosselinia de Scopoli, Allioni et Medikus. Les deux nouvelles espèces décrites par De Candolle étaient les types de deux genres nouveaux proposés par Desvaux dans le Journal de botanique, 3º vol. p. 161 et 162. Ces genres ont été conservés comme de simples sections sous leurs noms d'Orium et de Bergeretia. La première , Clypeola eriophora, D. G., a la silicule lanugineuse et bérissée de poils mous et très-longs. Elle habite les collines d'Aranjuez en Espagne. La seconde croît en Orient et principalement en Perse; c'est la Clypeola echinata, D. C., dont la silicule offre des soies roides sur l'un et l'autre disque. . (G. .N.)

CLYSIE. Clysia. MOLL. Dans la Zoologie Britannique de Pennant, on remarque le Balanus, striatus, dont Leach a fait un genre en y joignant une autre espèce non déeritequ'il observa dans la collection de Savigny. Ce grapa a difficamentificaciante ausgeloppe celorispinomentande quetre picocale l'ornade parters aperendo dont les avalues ateratos que divindent

PICLYTHE ENVES THE PROPRIETES.)

CLYTHRE Clyten Die Geers de Fordre des Coléoptères, section des Tetramères, établi par Laichern et (Perzeichniss der Tyruler Insecten) et fonde anterieurement par Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 195) sous le nom de Mélolonte, Melolontha, aux dépens des Chrysomèles de Linné. Il appartient (Consid. gener., p. 258) à la l'amille des Chrysomélines, et est rangé maintenant par Latreille (Règn. An.) dans celle des Cycliques. Ses caractères sont : antennes insérées audesent des yeux et distantes l'une de Kantre, courtes et en scie; tête verticale, entièrement enfoncée dans le corselet. Le point d'insertion et l'écartement des antennes à leur origine éloignent les Clythres des Galéruques et des Altises ; ce caractère les rapproche au contraire des genres Chrysomèle, Colaspe, Eumolpe, Grihouri et Chlamys; elles ont surtout les plus grands rapports avec ce dernier groupe , mais elles s'en distinguent par le manque d'une rainure sur les côtés de la poitrine; enfin elles diffèrent de tous par les antennes en scie et par quelques autres points de leur organisation. Elles ont une tête assez large recue verticalement dans le prothorax, supportant des antennes plus courtes que la moitié du corps, de onze articles; leur bouche présente un labre échapqué ades mandibules arquées et bidentes, une pairede machoires cornges proputes, dans lesquelles on distingue donn bicos, principales, l'une intericure questite, presque cylindrique ... L'autre .. entémenre .. : besucoup plus grande et atquées ces mâchoires portent charune um palpe plus épais au miliau, de quetes ertiales dont le dernier ast conicoacylindrique; enfin il existe upp lèxes de lémeure , simple, ayant aussi deum palpes de trois acti-

cles, Lapatharus est touvers, rehordé, : presque aussi lurge que le élytrat; celles-ai sont duran, corsoss aussi longues que l'abdomen; elle recouvrent une paire d'alles membres neuses. Les pates ont généralement une longueur movenne; dants quelquel espèces, celles de devant sont utis allongées; les tarses out quatre articles dont le premier, le second et la troisième sont garnis de poils roidel en forme de brosses; celui-ni est bilobé, le quatrième mines, arqués légèrement renifé à son extrémits ét muni de deux crochets assez forts, n

CLY

Ces Insectes sont assez pairs, less taille pe dépasse guère ging à six ingnes. Ils sont peu agiles et on les rencontre sur les fleurs, particulièrement sur celles du Chêne. Leur larre a été plusieurs fois observée. Les espèces propres à ce genre sont assez nombreuses; legénéral Dejean (Catal. des Coléopt.) en mentionne cinquante-huit. Parmi elles nous citerous:

La Clythre quadrigomeruse ou QUADRILLE, Cl. quadripunotate, on la Chrysomela quadripunctata de lanné, qui est la même que la Mélolopie quadrille à corselet noir de Geoffroy loc. cit., p. 195, pl. 5, fig. 4), ou la Chrysomèle cylindre à quatre pouts noirs de Degéer (Mem. Ann Tuy, p 529, n° 52, pl. 10, fig. 7). Elle se trouve dans toute l'Europe sur diverses fleurs, et plus fréquemment sur celles du Chêne, de l'Aubépine, du Prunelier. Schall a décrit sa larve; Vaudouer de Nantes a fait part à Latreille de ses observations, suivant lui, cette larve se construit un fourreau d'une matière coriage , sides 🗠 térieurement, presque cylindrique, fermé et arrondi postérieurement, or vert à l'autre bout, et qu'elle traine ainsi avec elle, comme le Limacon sa coquille, mais same laister jagnam sortir eutre chose que ses pates et sa tête:

La Charriera Robert App., Cl. dogimana, que la Médichete Lighte de Gaestroy: Lloc. et ..., p. 1961: a 80 7 qui est la mêma que la Melalinathe pallèle de Rouseny de Anton. Parili P. 1, p. 72, nº 3). Elle se rencontre sur curirons de Paris. Sa larve, dit Latreille (Hist) des Oriest. et des Ins. T. RI, p. 556), est renformés dens un foulreau de matière terrouse agglatinée.

La Currentier kennym, All cridentus, pule Chrys. Widentus de Linné. Elle est la même que la Chrysoniste hieu verdaire à tune jaunes de Begger (loc. cit., p. 565; nº 56, pl. 10, fig. 10), ct a été figurée par Schieffer (liton. Ins. Tab. 77, fig. 6). Elle est trèscommune sur les fleurs de Chêne dans le midi de la France.

La CLYMER PURESCRIPTE ; Cl. pabescens : chemit le larve a été observée avec beaucoup de soin et figurée par Leon Duffur (Ams. des Sc. phys. T. vi, p. 307; et pli 96; fig. i, 2; 3). Il l'a rencontrée assez fréquemment, au mois de février, sous de grosses pierres, dans les montagnes de Gironne en Catalognet: Elle ept blanchatre , presque gishre; sombée sun elle-même, un peu rides Lorsque Dufour la prit, elle était ámmobile et paraissait en triavail de métamon phese. Sa tête noite of chagrings; a deux petites antennes presique inspercoptibles; derrière elle se voit un segment noir, un peu corné, indice d'un futur corselet, et tout près de-là trois paires de pates courtes et pointues. Ces larves assez nombreuses me se trouvaient pas à nu, mais elles étaient enveloppées chacune d'une coque de terre libre et isoles, oblongue, eylindroïde, brune, d'environ sept lignes de longueur sur près de trois d'épaisseur, obtuse et fermée sur deux biours ; let ne ressemblent pas maleau premier compd'eil b'des cretten the threbis tim pest alicongius pi-ces i compresi, a d'anne i terre homogène et fine , sint d'une de leurs extremités obliqueimen traonquée, lemlot planer, tanthe and pensionabeog l'autre, qui se stanlle à peine; es tarmine bar deaxumameldna-beat remardaspies sébités, den abo esponetare. -loup saver see ésel-des sontant rust ques lègères aspérités: Leurs parois sont minces et fragiles. Dufour a conserve ces coques ; et il a pu obtenir l'insecte parinit. Ce mest pas par le bout qui offic une tronssture et la

وأسودووه ومديد

trace d'un opercule que la Clythre succuts say sortie; mais bleir par le bout memolonne qui part comme une sulotter Cette larve est certainement très-différents de celle décrits par Vaudouer. La coque de la Clythre pubescente est formée d'une mbilère essez friable, peu susceptible d'être transportée, et de plus elle est sermée aux deux bouts; mais ce deraier trait caractéristique est peut-être particulier à l'époque à laquelle Dufout a fait son observation; et on concort que la coque, d'aberd ouverte à une extitémité, a pu être fermée lorsqué la larve a été sur le point de subir ses métamorphoses. Or nearly

Fi, pour les autres espèces, Olivier (Encycl. Méthi et Coléopt.), Latreille (Genera Crust. et lus. Tim, p. 55), Dejean (loc. cia).

CLYTIA. BOT. PHAN. (Camerarius.)
Syn. de Croton tinctorium.

CLYTIE. Clytics POUTP! Genre de l'ordre des Sertulariess dans la division des Polypiers flexibles; établi aux dépens des Sertulaires, de Limné. Lamarck lui a donné le nom de Campanulaire. Les Clyties sont des Polypiers phytoides, rameux, filiformes, volubiles ou grimpans, à cellules campanulées, pédicellées, avec des pedicelles longs, ordinairement contournés. Elles forment un groupe bien distinct dans l'ordre des Sertulariées; leurs Polypes, fixés dans des cellules campanulées, peuvent chercher leur nourriture à une petite distance de la ruche pélagienne, au moyen du long pédicelle qui supporte cette petite ha bitation. Ce pédicelle élastique transporte dans un cercle quelquefois de quatre à cinq millimètres de rayon le Polype qui, se contournant sur luimême à la manière des Dendrelles de Bory, imprime à l'eau un mouvement de rotation nécessaire pour attirer les Animalcules qui lui servent de nourriture. Les Clyties n'ont aucun rapport avec les Cellariées, encore moins avec les Flustrées. Elles appartiennent aux Sertulariées pour la forme des tiges et celle des ovaires, et difit des genres de cette famille par mg periterle qui supporte les les , ev qui les mpproche des res ovistie et ruguéuse de Lidque nous avens cra devoir plapermi les Clyties, pouffacht ette former um genre pattir; mais commie elles ont plus pport a vec ces dernières un avec atres bertulariees, nous avons fait sul groupe de tous ces Polypiers. de ne point nous attirer le reprole trop multiplier les genres. : substatice des Clyties est cartieuse; leur couleur fauve jaunáarie peu. Elles sont extrêmement es, quelquefois difficiles à voir à nu, et toujours parasites sur les assiophytes des différentes mers lobe.

ATTIE VERTICILLÉE, Clytia vertita, Lamx., Hist. Polyp. p. 202,
g.—Ellis Corrat. p. 3g, n. 20,
h. A.—Petit Polypier un peu rac, à ceflules campanulées, dendroites; portées sur de longs péules en partie contournés et an
bre de quatre on cinq au plus à
ue verticille. Il n'est pas rare
les mers d'Europe. Nous en
s reçu une variété des côtes du
ulend.

TTIE OLIVATRE, Clytia olivacea, R., Gen. Polyp. p. 13, t. 97, fig.

Elle ressemble à un Arbristousse, couvert de cellules pédies, subverticilées, à bord entier. ovaires rétrécis à leur base se ment en pointe nigue. Habite e banc de Terre-Neuve. Ce Por, très-voisin du Cl. verticillata, it peut-être former avec lui un a particulier facile à distinguer lyties et des Laomédées par la e des tiges, des rameaux, des celles et des ovaires.

ETIE VOLUBIER, Clytia volubilis.

NTIE VOLUBIER, Clytia volubilis, x., Gen. Polyp. p. 15, t. 4, f. e, f, — Ellis Corval. p. 40, tab. 14, , fig. a, A. Sa tige est grimpante olubile, rasseuse, couverte de les campanulées, dentées, éparplutôt qu'alternes et portées sur de longs pédoncules entièrement contourués. Espèce commune sur les liydrophytes des mers d'Europe, et sur celles de la mer des Indes, d'après Pallas. Ce genre est encore composé des CI. syringa, Lamx., Hist. Polyp. p.

Cr. syringa, Lamx., Hist. Polyp. p. 202, n. 341. Des mers d'Europe. Cl. urnigere, Lamx., p. 203, n. 342, pl. 5, fig. 6, A, B, C. Des mers de l'Australasie. - Cl. undnice et à grandes cellules, rapportées des mers australes par Quoy et Gaimard.—Cl. ovi-Tere, Lamx., Hist. Polyp. p. 205, n. 543, et Cl. rugueuse, n. 344; ces dernières espèces sont placées dans ce genre à cause de leurs rapports avec les principales espèces. Quand ces Polypiers seront mieux connus, l'on trouvera peut – être dans la forme de leurs Animaux des caractères suffisans pour établir des gentes particuliers. , . (LAM..X.)

CNECUS. BOT. RHAN. (Gester.) Syn. de Carthame des teinteriers. P. CARTHAME et CNIQUE.

CNEKION, BOT. PHAN. (Bioscoride.) Syn. présumé de Marjolaine. F. Onigan. (8.)

\*CNEMIDIUM. ois. (Illiger.) Partie inférieure dénuée de plumes de la jambe de certains Oiseaux. (DR..z.)

CNÉMIDOTE. Cnemidatus. 128. Genrede l'ordre des Coléoptères, sinsi désigné par Illiger, et sondé par latreille sous le nom d'HALIELE. V. 02 mot. (AUS.)

CNEORUM. not. PHAN. Ce non scientifique du genre Camélée, V. se mot, a été en outre donné comme spécifique à un Daplane et à mà Liseron. Il paraît qu'il désigne le Romarin deus Théophraête.

CNEPOLOGOS: ots: (Vieilot.)
Syn. présamé de Moracilla dlba. V.
BERGEROMMENTE. (pn. z.)

CNESTE. Cnestis. BOT. PHAN. A. L. Jussieu en établissant ce genre l'aplace dans un groupe voisin de la famille des Térébinthacées, et qui a quelques affinités avec les Rhamnées. Il appartient à la Décandrie Pentagyne

L. Voici les caractères que lui l'assignés son auteur (Gener. Plant. 574); calire quinquépartite, cotoncux en débors; cinq pétales; dix lamines inschées sur le réceptacle; lautant de styles et de stigmates; à l'autant de styles et de stigmates; à les ovaires, nérisses, courtes, couces, bivalves, monospermes, garnies extérieurement et intérieurement le poils qui produisent sur la peau le poils qui produisent sur la peau le capsules est variable par l'avortenent de quelques-unes d'entre elles; ouvent même une seule survit et

xiste à la maturité. Dans ses observations sur la botaique du Congo, R. Brown place le rnie Cnestis dans une nouvelle fasille qu'il nomme Connaracées, Connaracece (V. ce mot), et qui est in démembrement de celle des Téréunthacees. Plusieura espèces nouelles et encere inedites, recueillies ar le professeur Christian Smith lans le voisinage du fleure, Zainen at fourni à R. Brown l'occasion examiner avec plus d'attention les aracteres, génériques. Il y a trouve inq ovaires qui avortent fréquemnent; la graine est formée en grande artie par l'albumen, et le calice a ine estivation valvaire. Chacun de ces aractères pris isolément ne suffit cerunement pas pour séparer le Cnestis u genre. Connarus; mais c'est leur naemble qui en fait la distinction, emarque assez fréquente en botaniue, et de la plus grande importance ous le point de vue de la séparation es genres. R. Brown ajoute que le nestis a des affinités avec l'Averrhoa ar son habitus et par quelques raports de structure dans les flems et <sup>18</sup> graines <sub>i</sub>: mais comme ce dernier .ure va , selon notre autour, se plar parmi les Oxalidées, il s'emant ue le Cuestis est un lion qui établit passage entre les Connaracées et ette dernière famille. 11. 11. 11.

Les Plantes sur lesquelles Justieu, a abli ce genre sont tieux Arbeisseaux ipportés, l'un de Madaguscar et l'au-

tre de l'île. Mancareigne par Commutson. Le premier, Chara a vabrance nombreda, Cuestis pulyphydd, Lamks (Encycl. et Blaste, t. 684. fig. 2), a des feuilles composées d'in grand numbre de foliales ovales et légérement objuses, un pou velais en dessous tues flours sont disposéés en grappes cotonnemes; longhesid th décimètre et plus, ser un prules sult veloutées, d'un bruz roussitée "Ba seconde espèce est la Compres alla fiff. Cnestis glabra, Land. (Envyel 1491lustr., t. 389, fig. a). Co plait Arbre a des feuilles viles un comples ter et ette dinaine de folioles glabres; corraces, entières, ovales, obtuses, portees par des pédicelles assez courts ? ses petites seurs, disposées en grappes fascioulées, out la corolle rougeafre, à peine plus longue que le calice. Les capsules sont rouseatres , courbees et . convertes d'un duvet épais qui excite sur la pesu de vives démangearions d'où le nom vulgaire de Pois en PULL à gratter et celui de Gratelfel que l'an donne aussi quelquelois Wiles , / Plantes.

Outre ces espèces, on whateoute deux autres décrites par l'arriare k'il dans l'Encyclopédie, Patiset Bentrofs : en publism sa Flore d'Oware et de Bel nin , a encore spoose à se gente flérix belies Plumes; dentifi u donné det nl. gures ( loci oit., to Swet 60) soul les noms de Cresta obliqua et Cresta piùnate. Leurs fruite our des poils dépourvus de la propriété d'étélier ée bille rit incommode qui caractérisé les atrtres Onestes. Une d'enfreelles (Less. ris pinneta) a , comme le Routen d'All. blet, deux bractées en dessous des corymbes de ses fleurs , ce qui "selon Palisot-Beauvois, doît confirmer'le rapprochement de ce genre avec Cnestis indiqué par Jussieli. De la transmutation du nom de Roured en celui de Robergia par Behretter, Ills ch est suivi que plusients cupeces" (le Cuestis ont the places dans les Ruber gia per ceux qui estradunte les 183 novations inutiles de co dernier fil The state of the College's

CNESTRON. BOT. PHAN. (Théo-

phenete.) Syr... de Cazorum. V. ce inot et Camelie. (B.).

"FONIC. MOT: FHAN. L'un des noms volgaires du Guillandine Bonduc. (B.)

"CNICUM! BOT. PHAN! Du Diction-fiaire! de Déterville. V. Chidium.

(G.N.)

"CNICES: BOT. PHAN. Nom latin du

Chique, F. ce mot. (B.) CNIDE, BOT. PHAN. (Hippocrate.) Sgn. d'Orlie selon Adanson. (B.)

CNIDION. *Caidium*. bot. phan. Famille des Ombellifères, Pentandrie Digynie ; L. Ge genre a d'abord été constitué par Casson dans les Mémoires de la Société de Médecine de Paris pour 1782. Reproduit ensuite par Moench et Hoffmann, C. Sprengel, en ces derniers temps, l'a définitivement adopté et l'a caractérisé ainsi : involucre presque nul ou monophylle; akènes oves, solides, présentant cinq côtes aigues, ailées et strices. A ce genre Sprengel rapporte des Ombellisères placées auparavant dans six genres distincts, savois: le Selinum Monnieri, L., l'A+ thomontha chinensis, le Ligusticum pyrenaicum, Gousn; le Seseli aristatum, Ait., les Pewcedanum Silaus et Alsaticum, L.; enfin le Smyrnium atropurpureum, Lamk. De telles mutations n'ont pas encore cocu la sanction de tous les botanistes; on y est d'autant moins disposé, qu'on voit l'un des collaborateurs de Sprengel ne pas adopter toutes les vues de ce savant dame l'ouveage même où celuici a publiéses Ombellifères (V. Rœm. et Schutt. Tava, p. 36). Les Peucedanum Silaus et Alsaticum, par exemple, ne doivent pas, aux yeux de Schultes, être réunis aux Cuidium, et seront placés plus convenablement, l'un parmi les *Oreoselinum*, et l'autre à part, devenant le type d'un genre particulier. Un monographe d'Onbelliseres antérieur à Sprengel, Hoffmann, avait aussi admis le genre Cnidium en excluant toutefois les espèces de *Peucodanum* et de *Solinum*, qu'on y avait frit entrer. Il l'avait restreint an Cristium apioides, et avait formé

avec les autres Plantes au genre qu'il nommait Conioselinum, et que Sprengel résmit à son Cnidium. L'ant d'obseurités et d'incertitudenne se dissiperent qu'après une étade approfunde de toute la famille, d'après les principes de la méthode naturelle. Les tribus proposées par Sprengel ont déjà cet avantage de réunir les Plantes d'un groupe très-vaste et très-naturel en petits groupes partiels qui faciliteront beaucoup la recherche de leurs affinités. C'est dans sa tribu des Pimpinellées qu'il a placé le genre Cnidium. (G.N.)

CNIPA. BOT. PHAN. (Hermann.) Syn. de Savonnier. V. ce mot. (8.)

\* GNIPOLOGOS. oss. (Aristote.) Syn. présumé du Grimpereau, Cenhia familiaris, L., ou du petit Épeiche, Picus minor, L. V. GRIMPERRAU et Pic. (QB. Z.)

CNIQUE. Cnicus. BOR., PRAN. Le Carthame des teinturiers, Carthamus tinctorius, L., portait ce rom chez les auteurs grecs anierieurs à Pline.Tournefort le conserva: en établissant : un genre dans lequel il plaçait cette Plante; mais Linné, ayant subdivisé le genre de Tournefort, réserve la dénomination de Cnicus au groupe dans lequel le Carthame ne se trouvait plus; son genre Cnicus était composé de tous les Cirses qui ont de larges bractées à la base de l'involucre, tels que les Cnicus oleraceus, Cnicus ochroleucus, etc. Willdenow dama ensuite ce nom à tous les Chardons à aigrette plumeuse ou au genre Cirsium de De Candolle. V. Cirse. Enfin, Gaertner et Cassini, en rejetant tous les Cuicus des autres botanistes, ont appliqué ce mot à une seule Plante placée autrefois parmi les Centaurées. Voici un extrait des caractères donnés par Cassini : calathide composée de fleurous nombreux, égaux, presque réguliers, fertiles et entoures d'une série de fleurons neutres peu nombreux et petits; involucre ovoïde formé d'écailles imbriquées, coriaces et garnies d'épines pannées à leur sommet, entouré de bractées foliiformes; réceptacle fimbrillé; aigrette double; l'extérieure très-longue, composée de poils plumeux; l'intérieure plus courte et formée de poils qui alternent avec œux de l'extérieure.

Le CNIQUE CHARDON BÉNI, Cnicus benedictus, Gaertner; Centaurea benedictus, Gaertner; Centaurea benedictus, L., croît dans l'Europe méridionale. Il a une tige droite, rameuse, laineuse, portant des feuilles oblongues, sinuées ou dentées et semi-décurrentes; ses fleurs sont jaunes. Quelques médecins ont préconisé les fleurs de cette Plante, comme jouissant de propriétés toniques et sudorifiques très-actives. Le fait est qu'elles sont fort amères et douées par propriétés deregiques que beaucoap d'autres Végétaux paragent, il est vrai, avec elles. (c. N.)

CNODALON. Cnodalon. INS. Gene de l'ordre des Coléoptères, établi ar Latreille aux dépens des Hélops, tqu'il ne faut pas confondre avec le eure suivant de Fabricius. Celui des modalons appartient à la section des létéromères, famille des Taxicornes, t a pour caractères : antennes insédes sous les bords latéraux de la tête, minées par six articles plus grands, lansversaux, comprimés et un peu ilatés en scie au côté interne ; palpes paxillaires plus grands que les laaux, avec le dernier article en fore de hache; corps ovale, très-conixe, l'avant-sternum prolongé en riere, en forme de pointe. Ces Inctes diffèrent des Hélops par leurs itennes; ils se distinguent aussi sous rapport des genres Diapère, Travscèle, Elédone et Epitrage. L'intion des mêmes parties les éloigne 3 Léiodes, des Tétratomes, des Eusphes et des Orchesies; il existe aussi ns plusieurs autres parties de l'ornisation des différences sensibles et confirment l'établissement de ce. ut genre qui ne comprend encore e fort peu d'espèces. Latreille n'en uptait qu'une seule, le Cnodalon ar, Cn. viride, qui est peut-être n l'Helops morbillosus de Fabri-

cius. Il en a donné une banne figure (Gener. Crust. et Ins. T.I., tab. 10, fig. 7). Cette espèce est originaire de Saint-Domingue d'où l'a rapportée Palisot de Beauvois. De jean (Latelog des Coléopt., p. 69) en mentionne quatre autres auxquelles il a donné les noms de columbinum, eruent, cruentum et œneipenne. Elles sont originaires de Cayenne. (AUD.)

CNODULON. Cnodulon. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères établi par Fabricius et réuni par Latreille à celui des Hélops. V. ce mot. (AUD.)

CNOPODIUM. EST. PHAN. (Dioscoride.) Probablement la Renouée aviculaire. (8.)

CO. BOT. PHAN. F. KO.

COA. BOT. PHAN. (Plumier.) Syn. d'Hippocratea volubilis. V. HIPPOCRATÉE. Ou donne le même nom en Chine au Convulvulus Batatas. V. LISERON. (E.)

\* COACCIOU. 018. Syn. sarde du jeune Grèbe cornu, Colymbus obscurus, L. V. GRÈBE. (RR..Z.)

COACH. OIS. Flacourt, dans sa Relation de Madagascar, dit que c'est la Corneille ou Corbeau de ce pays, lequel est noir sur le dos et blanc sous le ventre. (B.)

COACTO OU QUATTO. MAM. (Wosmaer.) Syn. d'Atèle Coaita. V. SAPAJOUS. (B.)

COAERICO. OIS. (Lachênaye-Deshois.) Syn. vulgaire du Faisan, Phasianus colchicus, L., aux Antilles où il a été transporté carame objet de luxe. (DR. z.)

\* COAG. BOT. PBAN. ('Surian.) Syn. caraïbe de Mamméa americana. (B.)

\*COAGHEDDA. OIS. (Cetti.) Syn. sarde de la Mouette rieuse, Larus cinerarius, L., Buff., pl. enl. 969. V. MAUVE, division des Mouettes.

(DR..Z.)

.\*COAGULATION ETCOAGULUM.
ZOOL. et BOT. Certains fluides organiques ont la propriété de se concréter

instantanément .et.de.changer.toutes leurs qualités physiques, soit par un simple effet de temperature, spit par l'action chimique d'un agent partieulier. On a donné le nom de Coagulation àce phénomène, et celui de Cosgulum à son résultat. Celui-ci se présente ordinairement sous la forme d'un caillot ou d'une gelee. C'est ainsi que le Lait et l'Albumine se solidifient ; mais comment s'opère cette solidification, principalement dans cedernier corps? La cause en est très-difficile à saisir, quoique les circonstances du pliénomène sient été observées avec beaucoup d'attention, et que l'on ne manque ni de données exactes sur la composition de l'Albumine, ni de notions sur ses propriétés physiques avant et après la Coagulation. Thénard l'attribue à la force de cohécion des molégules de l'Albumine; et il penso qu'une cause analogue à celle qui détermine la solidité de certaines substances minérales, produit la concrétion des fluides organiques.

Nous lisons, dans un travail récemment publié sur le sang par Prévost et Dumas, qu'il est très-probable que l'Albumine du blanc d'œuf et des fluides animaux devant sa fluidité à la présence de la Soude caustique, celleci, lorsque la chaleur lui estappliquée, passe à l'état de Carbonate par suite de la décomposition d'une petite quantité de matières en imales, et devient incapable de tenir l'Albumine en disselution. Quoi qu'il en soit de cette explication hypothétique, ainsi que de la précédente, il est constant que l'Albumine animale se concrète à une chaleur de soixante-dix degrés centigrades, et qu'en cet état, vue au microscope, elle présente des globules blancs analogues à ceux dont le sang est en partie composé. Les mêmes savans exspliquent la Congulation de l'Albumine, que déterminent l'Alcohol et les Acides, par l'affinité de ces agens pour l'Alceli mastique; mais coux-ci, outro deur propriété saturante, exercent encore sur alle un autre genre d'action; ils peuvent la dissoudre, et par consequent n'occasioner aucun

précipité: c'est en effet et qui anne avec les Acides phosphorique et actique,

Dans quelques opérations de chimie minérale, on observe également des phénomènes de Coagutation: ansi, par exemple, lorsqu'en nétage deux solutions aleahines d'Alonne et de Silice, de l'Acide hydredioque et du Nitrate d'Argent liquide, ly a formation d'un précipité abordant cailleboté ou gelatineur; mas on dit qu'il y a Coagulation, seulment lorsque le précipité a toutes se parties liées entre elles et ne forman qu'une seule masse; dans tout autre cas, c'est un précipité ordinaire. L'es mots Paricipate ordinaire.

COAITA. MAM. Espèce du ser genr Atèles. V. Sapazous. (8)

\* COAK. ois. (Gaimard.) Syn.li-morien de Philédon Moine, Cuv., Merops Monachus, Lat. Cet Oiseau et amsi nomme à cause de son cri; li est très-common à Timor et à la Novelle-Galles du sud.

COAK. MIN. Nom que l'ondonce en Angleterre à la Houille que l'on dépouillée, par une sorte de distillition dans des fours appropriés, de Bitume et de toutes les matières voitles qui font partie de sa compositon. Parmi ces matières, l'une des plus abondantes est le Gaz hydrogen carboné dont on a fait une si heures application pour l'éclairage. (DR. Z.

COAK-FISH. Pots. C'est-à-dir Poisson cherbonnier. Syponyme arglais de Gadus carbonarius. F. Gustal

COANENEPILLI ou CONTRAYERVA. BOT. PHAN. (Hernandez.) Espèce mal connue de Passiflor, mal à propos rapportée comme syuonyme au Passiflora normalis, L. apèce qui paraît avoir été mal observe. Ce synonyme pourrait convenir au Passiflora mexicana de Jussieu. On a aussi donné le même hom à un Physalis. (8.)

COAPIA. BOT. PHAN. Nom bresilien

d'Hypericum daccifiram, espèce du genre Millepartuis. (w.)

COAPOIBA. BOT. PHAN. (Marcgraaff.) Syn. de Gomme gutte qu'on nomme sussi Caopia au Brésil. (B.)

COARH ET CQUARCH. BOT. PH.N. Nom bas-breton du Chanvia, que les Galleis nomment Cowarch évidenment identique, ce qui prouve que le Chanvre est connu de la plus haute antiquité dans les deux pays. (B.)

COASE. MAM. F. MOUBETTE.

\*COASSA. BOT. PHAN. F. TÉTRA-CÈRE.

COASSEMENT, BAPT. BATA. Cris de la Grenouille et même des Crapauds qui respirent au moyen des muscles de le gorge et dont la voix se produit pea au dehors. Cette voix est le résultat du passage de l'air expiré et mis en vibration dans le larynx supérieur ainsi que dans des sacs qui ont leur entrée sous la gorge. (3.)

COATI. Neaug. MAM. (Storr.) Genre de Mammifères carnassiers plantigrades caractérisé par six incisives à chaque machoire, deux canines remarquables par leur excès relatif de grandeur, et par leur figure , non pes conique comme chez tous les autres Carnassiers, mais prismatiquement aplatie de dedans en dehors , de manière que ses bords, et surtout le postérieur, représentent deux tranchans; la face interne de la cantae n est relevée que par une arête trèspeu saillante, de sorte que cette canine rappelle la figure d'une dent de Squale non den telés sur ses bords ; six molaires, dont les trois postérieures ont en haut trois tubercules pointus sur le bord externe et un seul au bord interne, excepté à la dernière; des trois fausses molaires, l'antérieura ot conique en haut et en has. Les tubercuieuses postérieures, frand elles sont un pen usées, ont a figure des correspondantes dans Ours ; seulement la postérieure. il plus longue à proportion chez le -Mu. Mais le caractère le plus, renarquable, c'est la longueur et la mo-

bilité de leur nez qui dépasse de plus d'un pouce l'are des incisives rece liontoly recuit doug muscles plus forts n propurtion que dans les Cochons i minis, dans le Coata, le sens du tera+ cher ne reside pas au bout du groum même, commé dans le Cochon. Bes tvois branches nerveuses qui sortent du trou sous-orbitaire, la plus volumineuse, égale au nerf médian d'un enfant de huit ou dix ans, se distribut en pere d'Oie dans la peau nus qui se trouve entre le bout du boutoir et la lèvre supérieure (2º Mém. sur le Syst. nerv., Journ. de Phys., février, 1821).

Les Coatis ont cinq doigts à tous les pieds; les trois intermédiaires sont les plus longs, le pouce est le plus court de tous; ils ont à la plante des pieds des tubercules, dont un seul, très-grand, correspond aux trois doigts du milieu; une peau trèsdouce revêt ces tubercules ou pelates. La pupille au soleil se rétrécit en une fente transversule; l'oreille est courte et arrondie ; la cuisse est moins kombée qu'aux Civettes, mais la fosse ethmoidale y est aussi ample; la langue est douce et fortextensible; le poil, très-épais est partout de fongueur uniforme. Avec les: Ours rice sont conx des Chransciers dont le regime est plus complétement : omnévore. Lieus euros est très-allongé et égard à la brièveté des jambes-lia queue, amei longue que lecospe et de grosseur presque égale sur toute-sà longuour, est ordinairement redamsée en heut et dreite comme colle dis plusiours Guenons.Leur tête list mi longue, qu'en retranchant le bouttoir au niveau des incisives, elle est emoore aussi affilde que celle d'un Renard; la mobilité continuelle de leur boutoir, toujours fouissant, retournant ou touchant tout or qui est à leur partée, donne à la physiosomie de ses Apienaux un caractère de turbalence tant particulier. C'est avec le boutoir qu'ils fouissent, at point avec les pieds : aussi ne crensent-ils pan de terriers, quei qu'on en ait dit. Il paraît plutôt que dans les ferêts ils

COA

nichent sur les Arbres. Si l'on v en surprend une troupe, dit Azzara, et que l'on fasse semblant de vouloir abattre l'Arbre, tous se laissent aussitôt tomber comme des masses. Ils y poursuivent les Oiseaux dont ils ravagentles pids. Ils descendent des Arbres la tête la première, su contraire de tous les autres Animaux. Ils le doivent peut-être à la faculté de retourner leurs pieds de derrière dont ils accrochent les ongles à l'écorce. Ils n'habitent que les forêts. L'expression monte, par laquelle on désigne une forêt en espagnol, a trompé ceux qui l'ont pris pour un Animal de montagne. Les Coatis vivent en petites troupes, plus nombreuses dans l'espèce brune. Il nait constamment, dans toutes les deux, plus de mâles que de femelles. Ces males, surnuméraires dans chaque troupe, sont obligés d'aller chercher fortune; ils rodent ainsi seuls jusqu'à ce qu'ils en rencontrent une. Dans le pays, on appelle *Mondé* ou Mondi ces Coatis solitaires : ce nom, qui ne signifie qu'un accident de la vie de l'Animal, avait été pris pour specifique avant Azzara. On les apprivoise aisement; ils aiment les caresses, mais sont incapables d'affection. Pleins de caprices dont les motifs ne peuvent être devinés, tout leur est suspect quand ils mangent. Cene sont pas des Animaux nocturnes: ils dorment toute la nuit, rarement le jour : vont flairer les excrémens qu'ils viennent de faire ; ils lappent comme les Chiens, et en buvant retroussent leur grouin de peur de le mouiller. Les semelles sont de quatre ou cinq pouces moins longues que les mâles. Ils portent leurs alimens à la bouche, non pas en les empoignant par une ou deux mains, mais en les enfilant avec leurs ongles qui leur servent aussi à déchirer la viande en petits morceaux avant de la manger. Les Coatis sont les plus opiniâtres de tous les Animaux ; cette persévérance rend surfout leur curiosité fort incommode: il est impossible de les laisser libres quand ils sont apprivoisés, car ils sont sans cesse furetant, fouissant,

retournant, deplacant tout ce qu'ils atteignent. Dans la colère ils sont entendre un aboiement très-aigu; dans le contentement, un petit sifflement assez doux. Ils n'ont pas l'habitude de ronger leur queue, ainsi que Buffon l'a prétendu.

Les deux espèces connues, de ce genre, habitent les forêts de l'Amerique méridionale. Il n'y a entre elles d'autre différence apparente que la couleur; néanmoins les nuances sont très-multipliées dans l'espèce brune. Parmi les nombreux individus de cette dernière qui ont vécu à la Ménagerie, F. Cuvier n'en a pas vu deux se ressembler. Il en a figuré deux (Mammif. lith.) qui présentent les extrêmes des nuances dans l'espèce brune : l'un était brun , l'autre jaune piqueté de noir. Les uns avaient le museau absolument noir, les autres blanc; quelques-uns avaient la queue saus anneaux, d'autres enfin avaient le pelage gris blanchâtre. On voit dong que l'état sauvage et de liberté, sous un même climat, toujours uniforme, n'est pas une cause nécessaire de l'invariabilité des couleurs dans une espèce : l'espèce rousse paraît moins susceptible de ces variations; et quoiqu'il y ait quelquefois moins de différence apparente entre un Coati roux et un individu fauve de l'espèce brune, néanmoins une réciprocité d'antipathie manifeste bientôt des différences plus profondes. F. Cuvier mit ensemble un Coati roux et un Coati de l'espèce brune; quoique de sexes différens, ils cherchaient à se battre : mais un Coati brun et un Coati noir ont sympathisé dès qu'ils se sont aperçus, et ont vécu dans la meilleure intelligence, quoiqu'ils fussent du même sexe. D'après cette épreuve, F. Cuvier en fait deux espèces.

Le Coati Roux, Viverra Nasua, L.; F. Cuv., Mammif. lith. livraison 1". La figure de Schreber, pl. 118, qui est copiée sur le Coati noirdtre de Busson, est par hasard assez bonne. Toutes les parties du corps, excepté

le museau, les oreilles, les pates de devant et les taches de la queue , teintes d'un roux vif et brillant, un peu plus sombre seulement sur le dos où les poils ont du noir sur le milleu de leur longueur; museau noir grisatre en dessus, et gris sur les côtés; un œrcle blanc autour de l'œil ; mais il n'y a pas la ligne nasale qui marque le Coati bran; oreilles noires ainsi que le devant des pates antérieures; taches transversales marron sur le dessus de la queue, la divisant en huit ou dix anneaux: Comme ces anneaux sont complete dans le Coatibrun, la figure de Schreber, qui n'est qu'un Coati noiraire enlamine, manque de ce curincière. Lie pelage est très-épais et dur, a deux sortes de poils il répand une odeur forte et désagréable. Il ne porte que sur les doigts en marchant; sa queue alors est relevée droite, et est renversée sous son ventre quand il est en repos. F. Cuvier a jugé que le goût, la vue et l'ouïe étaient fort obtus dans cet Animal qui est toujours à consulter son nez pour toucher et flairer. Azzara donne cinq. paires de mamelles à la femelle de cette espèce à qui il n'a trouvé que cinq petits.

Le COATI BRUN, Viverra Narica, L.; Buff., T. virr, pl. 47 et 48; Encyc., pl. 85; fig. a et 3; Schreb., 118 et 119. Nors avons dit tout à l'heure: combien variait la couleur de cette espèce dont F. Cuvier a fait représenter deux mances extrêmes (Mammif. 19th.) riles caractères les. plus constants de cette espèce dans toutes les numbers, c'est d'abord les rubenë blanës qui bordent le noir du museau, et s'étendent de l'angle des yeux jusqu'à la naissance du grouin; c'est encore d'avoir des amneux complets à la queue, mais dont le nombre et la longueur varient beaucoup, comme le mantrent les figures citées; ils s'efficent même tout in fait quelquelois, ainsi que le tubem blance Toutes ces combinuisons de couleurs ont deffi filit distinguer dans dette espèce quatre variétés qui ne sout peutêtre, comme pour le Rémard Isatis, etc.,

que des états individuels qui peuvent se rencontrer dans des Coatis d'une mênte portée, sans se transniettre par la génération. Cette es a pète n'a que trois paires de momelles, suivant Aztara qui ne lai, a trouvé que quatre petits: le nombre des manielles étant constant chez ces Animaux, on devrait donc plutôsdistinguer ces espèces par ce caractère fixe, que par celui si variable du pelage. (A. D..Ns.)

COATLI. BOT. PHAN. (Hernandez.) Syn. de bois de Campêche, Hæmatoxylum. V. ce mot. (E.)

A COAVE. BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. de Manguier à Ternate. (B.)

\*COAXIHUITL. BOT. PHAN. (Hernandez.) Probablement le Comptibulus corymbosus, espèce de Liseron au Mexique. (E.)

\* COHA-DEE-COOCH, ors Syn., a la baie d'Hudson, du Striz Asio. L. F. Choyette. (pa..z.)

COBAIE OF COCHON D'INDE. Ancema, F. Guvier; Cavid, Illigs Genre de Rongeurs caractérisé par la figure de ses quatre molaires qui ne ressereblent aucunement à celles des Cabinis. et encore moins des Agoutis. La compeen est assez bien représentée (Buffon, T. viii, pl. 4, fig. 7 et 8). C'est un seul tube d'émail plissé sur son côté interne en haut et externe en bas, de manière à y présenter deux prismes verticaux. Le côté opposé, d'ailleurs rectiligne, est crousé d'une rainure qui répond au prisme postérieur. Ce plissement d'un seul to be d'émail rappelle celui des Campagnols, Mais chez ceux-ci , les prismes sont alternes sur les deux côtés de la dent; et ici il n'y a de prismes que sur un seul câté. En outre, toutes les molaires se ressemblent. La fosse ptérigoïde, nulle chez l'Agouti, est ici très-profoude et large. L'aire en égale presque celle des agrière-narines sur le squelette. Comme dans les Campagnols, une garge profonde règne dépuis le condyle jusqu'au bord postérieur de la première molaire. L'os de la caisse est très renrocher est creusé, au-dessus l'entrée du nerfauditif, d'une vité où se loge un petit pront du cervelet , comme dans Laire de la fosse ethmoiegale à celle du trou occipiy a pas de circonvolution au de cet Animal. Les organes dans les deux sexes s'oufond d'une même fente de la a Lenus. Ils ont quatre doigts at trois derrière, comme les . La femelle n'a que deux maomine le mâle. Cette disproavec le nombre des petits moduisent en domesticité, pas dans l'état sauvage ou e ne porte qu'une fois par un eux petits, tandis qu'en doelimatde la France, comparat à velur de la parrie de teur Is out l'air d'autoinates monmucht pour faire Tamour et r lent éspèce ; salis poultant er de leur posterité, 'car les cherobent ni à les protéger efundroi Elles me les allaitent majanus, las chassentyour se u ardenre du mâle, et les uleum máits, e ils reviennent. anaissemt capables que d'un iment, colui de l'amour. Ils it à jouir messi souvent qu'à , et ils mangent à toute i jour et de la nuit. Au mialuaiours femelles, les mâles Lemme oux à un libertinage mis à tort pour une dépravaionisère à cette espèce. Nous mpersides crânes du Cobsie ne heaux du Cobrie sauvage. i'y azons <del>pao trouv</del>é de différis consultandà se trouve pémant minut tout co qu'a dit la campa-segunique de cette mitado, dont les extrêmes asulla - past. plus - tranchés les deux suits souvage et me de cette espèce, soit sons t Sans eximulia 4

Pro Th

On n'en connaît qu'uns espère indigène entre la Plata et l'Amazone; c'est l'Apéres. Il: aboude au Paraguay, et se trouve jusqu'à Buenos-LAyres. Il hàbite les broussailles et les pajorais (sortes de buissons du bord des éaux), sans entrer dans les bois, et sans creuser de terriers ob il aime pourtant à se cacher. Le jour, il se tient caché, ne sort pour manyer qu'au eréposcole du masin et du soir. En captavité, il devient très familier, même sans qu'un faeçe rien pourl'apprivoiser.

L'Apdrés, douig d'en viron plix pouces, nia pas de querae, quoiquid ait sin .. vertebres coccipionnes. La lavre supérieure est léndus verticalement. Il : est de la même confeur! que sotre ; Rat commun : il est blanchâtre i en dessous; il a deux sortes de poils; le soyeux, en le regardant bien, est un neu rougeatre à la pointe de la racine de l'ongle du doigt intermédiaire; au pied de derrière saillent des poils roides plus longs que lai; il y en a aussi d'albinos. D'après Garcillasso, liv. 8, chap. 17, il paralt qu'il a existé domestique au l'érou. Tout le monde connaît colui qui est domestique en Europe; il peut s'accoupler à huit ou six sémaines; on a vu des femelles mettre bas à deux mois ; les premières portées ne sont que de quatre pa cinq ; ensulte elles vont jusqu'à dix en douze Elles per. vent mettre bas tous les deux mois. Avcc un seul couple, on pourcuiten avoir un millier et un em (M. bules.). لعوالأور وحمروني

nparsi des exânes du Cobsie sauvage, y anons pes trouvé de différe sensul rifiuté teut ce qu'a dit le causer espanique de cette sante part plus tranchés des extrêmes multio part plus tranchés des deuts espèce, soit sous et de celte espèce de celui-des interprets de celte espèce et de celui-des interprets de celte de celui-des interprets de celte de celui-des interprets de cel

slots de ce Métal quiagissaient forteent sur le harreau aimanté. L'Oxie que l'un retire des minerais de Coalt, est connu sous le nom de Safire. et Oxide, sondu avec la Silige et la otasse, donne un verre bleu appeld mate, que l'on pulkérise pour en rmer la substance pummee Alen azur, employée dans la coloration 🕾 pierres artificielles et dans la peinare sur porcelaine. L'empois bleu csoite du mélange de cette même abstance avec l'Amidon. L'Oxide de obalt, dissous dans l'Acide hydrohloro-nitrique, soumit une encre i mpathique très-curique en oc que e- caractères tracés ayaq éelle energ isparnissent par la refroidissement, redevienment sensibles et. dung elle conjeur bleue pardarzeniaracion de la chaleur. Le Gohali sie été: rouvé jusqu'à présent qui de l'étan de ombioaison avec l'Onigenou d'Arnem ic et le Saufeo. On distingue mesanit rerais emequatre espèces , [qui sont le cohait arteniste, leCohait appenient, e Cobalt grisses la Calials aside nois.

CORANT ARSENIAMA U. Rother Endeobalt, Wichinhotance on significa ou 'n masnes tessendes, d'un rouge vioet tirant sur, la couleur des lleurs de echer, permisspecifiquement 4,5. rposée au feit du chalumeau, eller epand une odenr d'Arsenie, et coloe en bieu le verre de Borex. Ses prins. ipales variétés sont le Cobalt arséniaté. ciculaise, nommé par les Allemandshubaltbluthe on Neura de Cobalt net: e Cobalt terrange du puluéralent One ne contraît pas emoors d'ulte anatoriere salisfaisanta da mombailion de colles Les substances qui accompagnent de substance of Beauginemas sontiles momes que coun de l'espèce enivante.

Cobald Abbinical, Speishobil, . W. Substance d'un blace argentin, nigre et cassazite, à textore genuraire, dont les cristaux sont susceptibles d'être rapportés au cube. Sa pesanteur spécifique est de 7,79. Elle. rionne une odeur d'Ail par l'action du teu , colore en bleus le votre de Borax ,

La Cartina de la

sur 100 parties, 74 said Arsenic (Cb. belt , aqua i Fer, 5,42; Soulte; o,891 Chikin, aree. D'aques cette analyse; le Cobalt argenical servit un Binrednippode Gobalt . mele d'un per de ' Biguisamiura da Bar , et squs Soulrei. L'absongerdes ce dermies princips in ' distingue de Cabalt gris palana lequel le Southe est was des companya-enselvtiqle. Les variétés détenminables de Cobalt arsonical nent la cube , Footabell dra, le cube-octabilité et la siferiffa A solide qui réunit la sube, l'ectaèdre 1 et le dodéctèdre rhomboïdak Les: #th. [ tres variétés sont le Cobalt arsénical !! concrétionné, en masses manufona nées et quelquesois radiées, le Cobalt " arsenical pseudomorphique filleifor-" me, qui paraît devoir son origine # dnd Argent natificamuleum ret lef Oobalt arbeitical massif, qui est tratet! diniciplano argentin et dendritique; tantôt subluisant et d'un gris noissitte.

- Cette substance se trouve quelquefois sucouches, mais le plus souveur en filona dans les termins primitiés; tels and le Gremate | le Gentist; le Micaschista et la Schisterungibeury dans les terrains der than mitigute, et dans le Calcaire le mplesse immient. des, terrains secondairem dangeitete exemplo de la preissionen manière d'être à Wittichen en Souabe ( and de a ) Cobalt arsémical se trouve dans de mâme Granite qui renferme la Chaus ansémiatée, et de la dermère à Sainte-d Mesie-mus-Mines et à Allemontemi France, joit le même Minéral est en cristant" enbor- octaòdres 'dens' must' Chaus carbonatée grano - lamellaires plus ordinairement le Cobait arseniu cal sout le Bismoth natif .. le Nichely arsonical et la Baryte dulfatiens Sinting

COBALT GRIS, Glanzbehalt; W.J. Mineral d'un blanc d'Eminy de texture très-lamelleuse, dimerlant partei choe du briquet, dommatture vidente d'Ail per l'action du fine d'eclorime en blan le mare de Borine et middles dans l'Acide mitriques Perantement spéq el se dissout avec effervescence dams, cifique p 6/4. Son système de unitables l'Acide pitrique. Les Coltett arrenierle, sation est le même que celui du Ress de Hiegeladettin donde a Miromeyer, sulferé domans, c'esta-dire que ses:

formes sont en rapport avec celles du dodécaèdre pentagonal et du cube. Il offre des joints très-sensibles parallèlement aux faces de ce dernier solide, que Hauy a adopté pour forme primitive. Le Cobalt gris de Skuterud en Norwège a donné à Stromeyer, sur 100 parties, 45,47, d'Arsenic, 53,10 de Cobalt, 20,08 de Soufre, et 3,23 de Fer. D'après cette analyse, Berzélius regarde cette substance comme sormée d'un atome de Biarséniure de Cobalt et d'un atome de Bisulfure de Fer. Les sormes régulières observées dans cette espèce sont le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre pentagonal, l'icosaedre et le cubo - icosaedre. Ces cristaux sont remarquables par la metteté et le poli de leurs faces et par la grandeur du volume. Le Cobalt gris existe aussi en massa, mais c'est le cas le plus rare. On le trouve principalement dans la mine de Tunaberg, en Suède, où il est accompagné de Cuivre pyriteux et a pour gangue un Calcaire lamellaire.

COBALT OXIDE NOIR, Schwarzer Erdkobalt, W. Minéral d'un noir bleuâtre, qui devient assez éclatant lorsqu'on le frotte avec un corps dur, et qui colore en bleu le verve de Borax. On le trouve en masses ou en mamelons adhérens à la Chaux carbonatée et au Cuivre carbonaté bleu, à Kitzbüchel dans le Tyrol, à Saalfeld en Thuringe, à Schneeberg en Saxe, etc. Il est très-recherché pour la fabrication du bleu de Smalt.

Cobalt arséniaté terreux argentifère, vulgairement Mine d'Argent, merda d'Oie. Masses terreuses composdes d'Arséniate de Cobalt, d'Oxide de Cobalt, de Nickel et de Fer, et . d'une certaine quantité d'Argent, et qui doivent leur nom vulgaire à la diversité des teintes de rouge, de vert et de brun qu'elles présentent. On a considéré ce mélange comme mine d'Argent dans quelques endroits où ce Métal y est en proportion sensible, comme à Schemnitzen Hongrie, et à Allemont en France, où la quantité, d'Argent est quelquesois de treize parties pour cent. (G. DEL.)

COBAYE. MAM, Pour Cobaie. F.

COBBE OU KOBBOE. BOT. FRAN. Espèce de Sumac de Ceylan. (\*)

COBE, sor, PHAN. (Rumph.) Syn. malabare de Bignonia grandis. (P.)

COBEA. Cobea. BOT. PRAN. L. connaissance de ce genre est duc à Cavanilles qui l'a établi sur une belle Plante indigène du Mexique, dont les caractères sont : calice très-grand à cinq divisions orbiculées, et qui, en se reunissant par leurs bords, forment des angles saillans; corollecampanulée dont le limbe est à cinq lobes un peu inégaux et réfléchis en dehors; cinq étamines presque égales. déclinées et portant des anthères longues et oscillantes; stigmate trifide: capsule oblongue, trigone, couverie par le calice persistant, à trois valves et à trois loges séparées par une cluson triquetre dont les angles sont opposés aux valves; semences disposés sur deux rangs, membraneuses et ailées, à radicule insérieure. Ce genre de la Pentandrie Monogynie, que l'on avait d'abord placé dans les Polémoniacces, en a été retiré par Kunth pour être rangé parmi les Bignonis-

On n'en a décrit qu'une scule esle Cobra Grimpant , Cobri pèce , scandens (Cav. Icon., 1, p. 11, L. 16 ei 17). Cette Plante, dont la connaissance ne remonte pas à plus de vingt années, est maintenant multiplice dans toute l'Europe , grâce à la faclité de sa culture. Elle décore, dans plusieurs villes, les mars et les fenêtres des plus humbles artisans. et ses fleurs, qui offrent'le singulier phénomène de varier successivement de couleur, depuis le rouge brun jusqu'au violet intense, sont fort abondantes, et se succèdent pendant toute la belle saison. Son feuillage est aussi très-élégant, composé de folules pari-pennées terminées par des vrilles. Il forme de beaux tapis de verdure qui s'étendent avec une prodigieuse rapidité, car l'accroissement des tiges, est tel qu'on en a yu de jots atteindre, en quelques mois,

usqu'a quinze métres de longueur.

COBEL OU COBELLE. Cobella.

REPT. OPH. Espèce du genre Couleurre. (B.)

COBILAR. 018. Syn. de l'Épeiche, Picus major, L., en Ukraine. F. Pic.

COBION ET COBIOS. BOT. PHAN. Cobium de Pline, d'où peut-être Cobio des Portugais, qui signifie la même chose. Sýn. d'Euphorbia Cha-zeias. F. Euphonbe. (8.)

COBITE. Cobitis. Pois. Genre de 'ordre des Abdominaux de Linné , de a familie des Cylindrosomes de Dunéril, place par Cuvier parmi les lalacopterygiens abdominaux, fanille des Cyprins. Il fut institué par Artedi qui lui imposa le nom grec l'un Poisson indéterminé. Adopté par linne, il a été divisé depuis en quaie : Anableps , Cobite , Misgurnes et andule. Le second et le troisième araissent ne pas différer suffisamment our ne pas être confondus de noueau, et Cuvier a cherché vainement es dents qu'on attribuait à l'un d'eux it qui avaient motivé une distinction que ne confirme pas l'observation. Les aractères du genre dont il est quesion sont: une seule dorsale; bouhe petite, garnie de barbillons et lépourvue de dents ; yeux rapprochés u sommet de la tête; corps allongé, vlindracé, revêtu de très - petites cailles difficiles à voir, et d'une peau luante. On en connaît quatre esècces indigènes de la France.

La Loche Franche, Cobitis Barbaula, L., Gmel., Syst. Nat. T. XHI,
pars 2, p. 1348; Bloch, pl. 31, f.
Encycl. Pois., pl. 61, f. 241 (ménocre). Petit Poisson qui ne parvient
uere qu'à quatre ou cinq pouces de
ingueur, et qui vit dans les ruiseaux ou la bonté de sa chair le fait
rehercher. Les eaux courantes lui
onviennent seules; il meurt dès
u'on l'en ôte, ou lorsqu'on le place
ans des vases; cependant, à force de
décautions, un roi de Suède, Fré-

deric I'm, parvint l'he faire transporter dans ses Etats où il a été natura-lisé, non pour enrichn la Famie du pays , mais la table du souverain. Les dépouilles de la Lothe franche sout du nombre de celles qu'on à distinement reconnucs dans les emprelates fossiles des Schistes d'Æningen pres de Constance. L'espèce saivente s'y voit aussi. La Loche franclie a le dos et la tere d'un bron livide, les mageoires grises , ornées de lignes et de petits points plus fonces; le dessous est d'un blanc sale, la ligne latérale droite : la tête lisse et aplatie est wenie de six barbillons. B. 3, n. 8, F. 8-14, V. 7-3, A. 6-8, C. 16-17.

La Loche de rivière, *Cobitis Te*niu, L., Gmel., loc. cit., 'p: '1349; Bloch, pl. 31, f. 2; Encycl. ; pl. 61, f. 242. La tête de ce Cabite est comme tronquée et penchée en avant, comprimee sur les côtés et marquee de lignes brunes. Elle est munie de six barbillons. La Loche de rivière, or née de taches sur les nageoires, brune en dessus, jaunâtre sur les côtés du corps avec des marques noiratres, acquiert jusqu'à six pouces de longueur; une sorte d'aiguillon mobile et fourchu, place en avant de l'œil, la caractérise. Elle habite entre les pierres et les cailloux au fond des rivières, et sa chair est peu estimée. B. 5, D. 7-10, P. 7-11, V. 7, A. 6-9, C. '16-18. '

La Loche des étangs, Cobins foisilis, L., Gmel., loc. cit.; p. 1351, Bloch, pl. 31, f. 1; Misgarn fossile, Lacep., Pois.T.v, p. 17; Misgurne, Encycl. Pois., pl. 61', R 245. Cette espèce habite les eaux tranquilles les étangs, les grands fosses, dans la vase desquels elle s'enfonce profondément et vit très-long-temps, soit que leurs caux se gélent ou s'épuisent. Lorsqu'il doit faire de l'orage, elle vient s'agiter à la surface ou ses couleurs, sa forme et son agilité la font remarquer. On peut la conserver trèslong-temps dans des vases de cristal où elle forme un baromètre naturel. Trop de jour lui est contraire, elle craint moins le frais que la chaleur. Sa figure , légèrement anguillisorme ,

est rehaussee de couleurs dorées, élégaument réparties en bandes longitudinates parallèles, sur un fond bruntire très loncé vers le dos. Dig barbillons, mollement agités, rayonment autour de sa bouche en lui donnant un singuler aspect. Elle atteint jusqu'à un pied de long, Sa chair est méliocre et sent la vase; il y a des pays ou l'on croit que catte chair est vénérieuse ou au moins malagine. Ou prétend que le Cobito avale de d'air est qu'il le rend, par l'anus, échaughant. Acide carbouique. Cette chésagraphia, a été contestée. B. 5-4, D. 6-7, 20, 20, 21,

v. 6-8, c. 15-16. COBITE A TROIS BARBILLONS, Colon. tis tricirrhata , Lacep., Pois. T. v. p. 15. Nous devons au citoyen Noël, dit le savant professeur , la connaissance de ce Cobite qui se plait dans les ruisseaux d'eau courante et vive des environs de Rouen , et que l'on trouve, vers l'équinoxe du printemps, gros et plein d'œufs et de lait; sa pertie supérieure est d'un roux brun et parsemé de taches arrondies ; l'inférieure est d'un fauve clair, ainsi que les nageoires. La dorsale et la nageoire de la queue sont pointillées de noiratre le long de leurs rayons dont L'acépède n'indique pas le nombre. , (\$,)

COROLATION Pour Cebelt. F.

OG BOATI. Bor. PHAN. Syn. cochinelinois! de Sphæranthus cochinphinensis, Bur., Plante qui croît dans les jatelins et dans les champs de la Chine! Syn suc passe pour adoucissant! (R.)

COBRA DE CHIAMETLA. RETT. OPR. Chlametla est le nom d'une mobilitgue du Chifi, Cobra une contraction de Colebra, Couleuvre. On désigne sous ce nom une espèce de Berpent indéterminé de l'Amérique méridionale, aussi appelé Vico de Chiametla. Un appelle Cobra de Capello le Serpent Naja. (B.)

CORRESIE, Cubraia et Kobrasia.
BOR. PRAN. Genra de la famille des.
Cyperactes et de la Magazia Trian.

drie, L., établi par Willdenow qui lui a donné les caractères suivans: Plante monoïque; épi formé d'écailles imbriquées renfermant des fleurs mâles et femelles mélangées, et le plus souvent géminées seus une même écaille. Dans quelques fleurs femelles l'écaille est double; l'ant plane, et l'autre interieure et muitque, enveloppant l'ovaire; troia signates; cariopses triangulaires, depourques du godet qui entoure celles des Caran. V. MAICHE.

L'auteur de ce genre lui a rapporté trois espèces dont deux sont indigènes des Alpes et des Pyrénées. L'une, qui a recule nom de Cobrésie scinze, (bbresia scirpina, Willd., est le Carer Bellardi de la Flore. Française, af édition. Outre ce synonyma, celle Plante en a reçu un grand mombre d'autres que nous ne rapposieross pes ioi, d'autant plus qu'on la promenée, pour ainsi dire, dens plusieurs genres de Cypéracées. Nous citerons cependant [Elyno spicate, nom sous lequel Schrader et Gaudin ont parlé de cette Plante, et que Rœmer et Schultes ont, adopte an la placant dans le Triandrie Monogynes F. ELYNE. Elle se trouve dans les prés humides des Alpes depuis la Sigrie et la Bavière jusqu'en Dauphine.

La Corrisia Gamen, Cebrasia caricina, Willd., resterait serie dans le genre, si on admettait l'Espradu Schrader. C'est une petite Plante qui a teut l'aspect extérieur d'un faren, dont les feuilles radicales sent trèttroites, roides et un peu glauques; la hampe terminée par deux ou trois épis très - rapprochés et qui sorient chaoun d'une brantée avale, membraneuse et roussêtre. Elle ereit sur le Mont-Cenis près du lac.

L'espèce exolique que i Wildenom a adjointe à son genre appartient aux Elmecharie, eston Bampenal Schulter (Syst. Veg., 21, 22, 1166;). L'ajaite Cares hormaphrodita den Jaçqua. Plante qui habite les lieux humidas puès Caracas.

COCA. BOT. PHAN. Especafort in-

eressants, du gença, Erythesylum,

COCAGNE. BOT. PRAN. F. PASTEL.

COCALIA. Moiz., Aristote (Hist, les Animaux, liv. 4, ch. 4) désigne ous ce nom une espèce de Mellusque à coquille qui paraît voisine du limaçon, mais qu'on ne saurait rapporter àvec certitude à aucune espèce connue. (c.)

Nom donné par Geoffroy et quelques entomologistes aux vésicules rouges que font sortir des parties latérales le leur corps certains Insectes du corre Malachie. (AUD.)

COCARDE DE MER. ÉCRIN-Les pêcheurs des départemens de l'aucienne Normandie donnent co nom sux Astéries plates à bords presque entiers, principalement à l'Asteria membranacea de Linné.

. (LAM.X.) .

COCARDEAU. BOT. PHAN. Variété à très-grandes fleurs doubles de Juhenne (B.)

COCASSE. BOT. PHAN. Variété de L'aitue cultivée. (B.)

Laitue cultivée. (B.)
COCATRE, ote. Nom du Coq au-

quel on a retranché un testicule.

(DR..z.)

- \* COCATTI COZIIC, BOT, PHAN. Hernandez. ) Syn., de Tagète. V. ce mot. (8.)
- \* COCCALON. BOY. THEN, L'un des noms que Daléchamp donne sux cones du Pin. (B.)
- \* COCCHOU. Pois. (Rondelet.) L'un des noms vulgaires du Rouget sur les côtes des États romains. V. TRIGLE. (B.)

COCCIGRUE. nor. carr. Nom vulgaire donné à diverses Pezizes, Helvelles, etc., et appliqué per Pauletà un groupe de Champigness qui renferme les Plantes les plus différentes: annsi sous le nom der Coccigrues, proprement dites, el réunit des Helvelles, des l'ezizes, des Mérules et le ganre

Nidulaire de Bulliard (Cytathie, Para.)
Les deux premiens appartibament aux
Champignous à mandonne fructifere
supérieure : les Mérules cont cette
membrane en dessous , et les Nidulaires n'appartiennent wême pas à la
vraie famille des Champignous, man
aux Lycoperdacées. (AD.R.)

COCCIMELEA, Bor, PHAN. Selom Banhin, c'est ainsi qu'on a désigné le Prunus amygdalina cité par Pline; lequel semble être une variété du Prunus domestica, L. (2.)

COCCINELLE. Coecinella. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Trimères, établi par Frisch, adopte ensuite par Linne, Geoffroy, Fabricius et tous les enternologistes. Letreille le plaça d'abord ( Goner. Crust, et Ins. T. 111, p. 74, et Considér. génér. p. 140) dans la famille des Coccinellides, et le rangea plus tard (Règn. Anim. de Cuv.) dans celle des Aphidiphages, en hui assignant pour caractères: tête petite et placée dang une échanceure ou cavité; autennés courtes, composées de onze árticles. dont le premier gros, les autres gre-? nus, les trois derniers un peu en massue; bouche composée de deux lèvres dont la supérieure arrondie, coriace, et l'inférieure avancée, de deux mandibules courtes, cornées, simples, de deux machoires cornées, cilidés, et de quatre palpes inégaux, dont les muxillaires sont terminés par un auticle tres-grand, sécuriforme; corselet convexe plus étroit que les élytres ; cellesci très-convexes, coriaces, legèrement reboidées et recouvrant deax ailes membraneuses repliées strois articles aux terses, dont les deux prymiers en cœur et garnes de brosses s corps homisphorique. - Ces Insectes so distinguent essentiellement des Chrysomèles et des Erotyke par le . nombre des articles des tarses, qui ne: s'élève pas au-delà, des trois. Elles partagent ce caractère avec les Eumorphes , les Endomyques et les Dasycères, mais elles en différent par la bridveté de lours amtennes; patr la forme de leur corps et mussi par lo



développement du dernier article des palpre stanibaisse sentement que se

Carque mous avans ditades contetères des Coequelles à pardéanes une windeleut facishertimeur Elles ont une forme bemisphérique y co qui est dû, à la genverité descelytres qui se jougnant exectament provides hands en contact; au contraire la face inférieure de leur comps est exactement plane; les pates sont très courtes et ne dépassent guère pendant la marche la circonférence du corps; dans le repos, elles se replient exactement contre le gorps : si on les inquiète, elles laissent suinter par les articulations des pates upe humeur jaunâtre, ressem– blept en génumen des oreilles par l'amertume, ainsi que par la couleur, et ayent une odenr spéciale assez sembleble à colle de la Pomme de terre crue.: Latreille suppose qu'il doit exister an-dedans de la jointure une ouverture pour le sortie de ce liquide. Gette présomption n'a pu être engere várilies. Nous devons à Léon Dufour des observations curienses et tràs-exactes sur la composition anatomique de la Coccinelle. Cesavant entomologiste a découvert dans une espèce de ce genre ( Coccinella septempuncta-44) un appareil salivaire composé de trois paires de vaisseaux diaphanes, d'ans ténuité plus que capillaire, plus ou moins entertillés et se portant de L'arrière-bouche jusque dans l'abdomen où lottent leurs extrémités. Malgré toute l'attention et la patience dont nous le connaissons capable, il n'a pa y decouvrir aucune grappe, aucuno glande, aucun organe essentiellement sécréteur. Soumis à une forte lentille du microscope, ces tubes OU Yaisseaux dottens présentent une sirueture: très-analogue à celle des conduits la livaires des Hémiptères et . desaldintères dinsi l'on aperçoit à travera les peneis pellucides du vaissagu un mar tubuleux, iméaire, semblable à calcindes sécrétions excrémonitiales des Carabiques. Le conduit digestif dépasse à peine la longueunduicosporti ost par conséquent presque didit: L'esophage est renfermé dans la tête, de manière que pour le mettre un évidence, il faut nrailler en arrière le tube alimentaire. L'estomac n'est précédé d'aucun gésier ni jabot. Il est bilobe à son origine qui touche à la tête et recoit l'œsophage-dans l'échancrure formée par ces lebes. Pius long que tent le reste du tube, il est très-lissé et diletable. Dufour l'a trouvé rempli d'une pulpe tantôt noirêtre, tantôt jame. A l'endroit de sa terminaison, on voit des vaisseaux biliaires au nombre de six. Assez grosses, vu la petitesse de l'Insecte, leurs insertions à l'estomac comme au cœcum, sont toutes six distinctes et isolées. Ces vaisseaux d'un aspect très-variqueux ont toujours paru diaphanes. Après la première insertion des vaisseaux biliaires, qui indique la limite de l'estomac, on voit un intestin fort coart suivi d'un cœcum légèrement renflé et d'un rectum bien marqué. Les larves des Goccinelles vivent de Pucerons. On les rencontre sur toutes les Plantes qui servent de nourriture à ces petits Animanz. Al'état parfait, elles passent l'hiver en se blottissant dans des fentes ou encoignures de murailles, et b'accouplent au printemps. Les mâles paraissent s'unir avec des femelles d'espèces différentes. On ne sait pas encore ce qui resulte de ces accouplemens, et s'il en naît des Hybrides. C'est un point de recherche qui ne la isserait pas que d'offrir quelque intérêt, et qui, s'il était convenablement examiné, conduirait certainement à d'importans résultats. Les œuss sont ordinairement jaunes, et répandent une odeur assez désagréable. Les Coccinelles les pondent indifféremment sur toutes les Plantes qu'elles habitent. An bout de peu de temps, il en naît des larves que Réaumur (Mem. Ins. T. III, p. 394, tab. 31, fig. 14-19) a étudiées dans feurs métamorphoses. Nous emprimterous à ses Mémoires et à l'Encyclopédie méthodique (T. VI, p. 57) une partie des détails qui vont smyre. Les laives cont tres différentes ded insecte parfait, et ne ressemblent rien moins qu'à une pértion de

hère. Leur corps est plat, c'est-àre qu'il a bien plus de largeur que épasseur. On partie postérieure le rmine presqu'en pointe, et il en sort uvent un mamblon charnu et asséz os, que l'arimal applie sur lo plen s position, et qui lei sert de pate irmantémire. On compte douse an-ME qui sout tantôtraboteux à cause es tubércules épineux qui les gariscent, tantôtsimplementépineux, et autres fois tout à fait lisses. La tôte nunie de petites anternes présente ne bouche composée de deux lèvres, e deux máchoires et de quatre barillons. Les pates, au nombre de six. ont assez rapprochées de la tête; elles out très-remarquables; d'abord en ce ue chacune est recourbée en acc ont le plan se trouve dans celui d'un nneau, la convexité étant en dehors n corps jet ensaite parce qu'elles ofcent une organisation to site particuere. Elles ont trois articles : le prenier ou delui de la base est court et ros, le second est long et cylindriue; le troisième est semblable au récédent eu grosseur et à peu près n longueur. Le bout de la pate est ussi gros que le reste, et terminé par n crochet unique. Sur les second et roisième articles des pates, il y a lusieurs poils, les uns longs et les utres courts; et ce qu'il y a de trèscmarquable, c'est que les petits poils jui se trouvent en grand nombre vers extrémité de la pate et à son côté inerne, sont plus gros au bout que dans cur étendue, et qu'ils paraissent terninés en une pétite masse allongée. les poils en massue servent sans doue à l'Animai pour se fixer; toujours :st-il certain qu'il adhère très-fortenent aux corps sur l'esquels il marche. es Pucerous sont l'unique nourriture les Coccinelles; elles les saisissent rvec les déux pates antérieures, et les portent à la bouche. Lorsque les larres ont acquis leur grandeur, elles se ollent par le dervière contre quelque enille, se déponillent et se transfornent en une nymphe dont la figure st déjà plus raccourcie que n'était celle du Ver. L'extrémité de l'abdo-

men de cette nymphe reste ordinairement engagée dans la dépoutiffe; etsin la nymphe se transforme au bout de sin huit, din quaterze et même quinze jours, en insecte parfait. Toutes les parties du corps sont d'abord incolores; moltes et flexibles, mais elles me tardeut pas à s'endurcir et à se colorer:

Les larves des Coccinelles sont très-communes et très-utiles à l'agriculture par la destruction prodirieuse qu'elles font des Pucerons. A Petat parlait, elles sont commues vuigairement sous le nom ! de Bête à Dieu . Fache à Dieu : Bête vie la Fierge, etc. Elles ne vivent plus alors qu'aux dépens des femilles des Plantes, et peuvent muire; à raison de lear nombre, aux produits des récoltes:On cite comme devorant quelquesois les Luzernes, celles à cinq points et à vingt points. Bosc a vu en Amerique la Coccinelle boréale ne lesser que les nervures des féuilles dans les plantations de Melons. Le nombre trèsgrand des espèces a engagé quielques auteurs à les grouper dans plusseurs divisions qui ont pour base la conteur des élytres ou la forme de tout le corps. Linné a établi trois sections: la première comprend les espèces qui ont les élytres rouges ou jaunes, sans taches ou avec des taches noires; la seconde embrasse toutes celles dont les élytres sont pareillement ou rouges ou jaunes, avec des taches blanches ou d'un jaune très-clair. Dans la troisième sont placées les espèces à élytres noires, sans taches ou avec des taches rouges, jaunes ou blanches.-Illiger établit quatre samilles : 1º les Scymnes d'Herbst, dont les élytres sont velues et très-petites; so les Oblongues qui sont lisses, déprimées, avec le corset arrondi et plus étroit que les élytres ; 3º les Hémisphériques ou bombées, à côtés du corselet distincts du bord postérieur tronqué. en travers; 4º les Cassidées qui sont lisses , dont le corselet est court, transverse, en croissant, et dont les elytres sont en cœur, non bordées ét échancrées en devant, pour recevoir

regist. Thursen our divisions went biellos gunnis il thes elecurorpe'eland très-united quest wastrend dans pto détermination: Notes come stone y cites displaces entresses: CCINELER SIFONOTOES! Caso line tere do Linné et de territor eu-, asses rati représentés per mur (les. cia T. 111, pl. 61, 6). Coccentribe cinq points, Cocci repunctate des autours, ou la maile nonte queinquipoims moits edifinere (distincts Ins. T. 1, p. **n^s)**, injugab timo (5111) COCCINELLE IMPONOBUÉE, Cueul netamble biominst blegger (Mom. 1". W., pu. 579, m. 11). momi les austes espèces; Fabri-Olivier (Encycl. mothodique. 1, p. 40, et Hist Nat. des Co-T. vi, p. 990), Dejean (Catal, oleoptères, p. 130), Paykull (Faured. Tv m) Hilliger (Inc. Press.), sa (Goléopa, M. v.), Panzer va Inhi Garm.), etc. -(AUD.) CCIS FOR Planortent vulgairement ce nom à -Donlingue où leur racine est syde comme vomitif. La plus nune paraît être le Ruellia tube-CCISUS. 018. Pour Coccysus. mot. ) CCIX. 2001. F. Queue et LETTE. OCCO. rois. (Rondelet.) Nom ire du Trigla Lucerna sur quelparties des côtes de la Méditerrar. Tricle. (B.) CCO. BOT. PHAN. Syn. de Gouet amaique. (4.), CCOCYPSILE. Coccocyp-. Et non Cococipuilum. nor. Famille des Rubiacées de Tétrandrie Monogynie e genre a été fondé par P. ne dans ses Plantes de la Jaie, et adopté par Linné, Jussieu, z et tous les botamistes moderes auteurs de la Flore du Pérou. et Pavon , l'ont reproduit sous le au nom de Condalia, qui a été

-usel: II - Jaaren Mensten in a benogement · po F. pé sy can parimento que incue incue stres d'Ambiet ou Ballardie de Selmo her, minsi que la Lygienes de Laminast ptelle est, du moins, f'apinien siónlimentis qui a siécrit lunis espàces de 20 gation (Mumb., Bouplines Knuth. Nova General Plant equin. 3.3. 406). et auguel nous conrunterons ess.corantères génériques subséquent. Dans un bémpite récept sur la énnièe des Rubiacees, le professeur Ai-L. de Juseicu ii indonstrana la méu miore dus Wantosion, etiensure moins celle du Fernalia, Commercia preposégipas Willdenew. In effet, ce stem ier gaure s'an distingue msez par la formo inténieum de son fruit, lagrandpurkless conclustes tige arhqresome old unsurplus at nous, allous exposerdos caranières du Coceocypsiikustelistque.Kainthilesia exprimes ; ban imis somperaison, even cours des autots gapres tombs, ils serviront à émblir, le stigement que llon doit porter sur le réplishté de chéalastique, beaucoup mients que me lo ferait la citation des opinions devergentes de tons les autours : colice adhérent, quadripartite et persistant; corolle infondibuliforme en hypocratériforme, à limbe quadrifide; quatre étamines insérées sur la gorge de la corolle, et incluses ou à peine exertes. (C'est ici une des différences de ce genre avec le Tontanea; mais ne doit-on pas considérer, comme une inexactitude du peintre : l'exertion des étamines dans la figure qu'Aublet a donnée du Tontanen zugungensisi?), Styla umque termine sulo an altigmate bifide : baie ovés comonnéempes le calies persistant de tagin mie un dinn pois et de coolerin phicus a shibaculidae y in sogres polyspechnes; semetices: nombotalées. anguitensee een déntitude issiste en en

les Plantes du ses genre dont hecbacées et rampantes. Biles ent sies fleurs en capitules, amiliaires autorminales, involucrées et pédontulées. Elles sont ridigénes de l'Amerique du sud, des Antilles, et principalersent du Pérou. Aucune espèce ne se fait reremarquer par ess usages ou par les agrémens qu'olle procure. (c. N.)

COC. x aquatiques et mentueux de l'Eue, depuis l'Angleterre jusque dans midi de la France. Ses feuilles railes sont très-grandes (semblables ciles de la Patience aquatique), ongues et crénées, et celles de la e sout lancéolées, dentées ou inci-5. On la cultive dans les jardins poers et médicaux, sous les noms de LIFORT SAUVAGE, CRAN DE BRETA-E, etc. Sa racine, qui est très-grosse charnue, contient, en grande undance, le principe volatil partiner aux Crucifères, et dans lequel -ident toutes leurs vertus. Les phariciens l'emploient en grande quandans leurs préparations antiscordiques; ils en font la hase du sip antiscorbutique, de Alcohol on mit de Cochlearia, et de plusieurs intures. C'est aussi un assaisonneent populaire, et un stimulant come la Moutarde, Dans la troisième section, la plus ombreuse de toutes, puisqu'elle renme dix huit espèces, sa trouve le ochleuria officinal. De Candolle Iui a mué la pour de Cochleuria, en la macterisant par sa silicule ovee ou olongue, pon échancrée au sommet, urmontée par le stigmate presque essile. Le Cochleabla officinal, ochlearia officinalis, L., a les silides ovées, de la moitié plus courles ne les pédicelles, les feuilles radicaes pétiolées, cordées en forme de cuiler (d'où le nom d'Herbe Aux guil-

ans que porte vulgairement la Plan-

dent, au plus haut degré, les pro-

prietes toniques et antiscorbutiques es Cruciferes; elles sont sialagogues,

et stimulent particulièrement la mem-

brane muqueme des organes gastri-

ques. Cette Plante croît naturellement

tentrionale; on ditaussi qu'elle se trouve dans le Jura et sur les monts Cra-

packs. Maigré cette vulgarité du Couhicaria officinal, il n'est pas certain

que nous ayons une description tresudele de son type; la culture de cette,

llante pouvant bien, selon De Can-

ur le litteral des mers de l'Europe sep-

delle, avoir entraîne la confusion de plusieurs espèces voisines. Les autres ' Cochléarias de cette section, parm?lesquels nous ne ferons que nommer les : Cochlearia anglica, C. danica et C. pyrenaica, indigenes de la France, sont répandus dans les contrées boreales de l'ancien confinent; et principalement dans la Siberie.

La quatrième section (Ionopsis, D.C.) ne renlerme qu'une seule espèce, le . Cochlearia acaulia, Desf., Plante dom. la silicule est presque ronde et échapa crée obtusément au sommet, et les fleurs de couleur rose liles, Elle est frequente en Portugal, près Lisbonne, et dans l'Afrique septentrionale. Cette section a des caractères qui rapprochent les Cochléarias des Thlaspi, et etablissent ainsi un passage des Alys+ sinces aux Thlaspidees.

Enfin, De Candolle range des cinq espèces restantes à la fin du génre, parmi les Cochléarias trop peu connus pour être caractérisés. (G..N.):

COCHLEARIUS. 014. (Brisson.) Syn. de Savaçou, Cancroma Cochlearia, L. V. SAVAGOU. 

BOY. CRYPT. COCHLIDIUM. (Fougères.) Kaulfuss a décrit, sous ce nom , dans le Journal de Pharmacie de Berlin (Berlin, Lehrbuch für phormaz. xx-xxı), un genre de Fougères. Nous ne connaissons ni ses caractères ni les Plantes qu'il renferme, n'ayant pas pu nous procurer cet ouvrage à Paris. (AD. B.)

COCHLITES. MOLL. POSS. V. Co-CHILITES.

ces et angulcuses. Ces lquilles posser \* COCHLOHYDRE. Cochlohydra. Moll. Lamarck, en établissant, pour l'Helix pectris de Linné et pour quelques autres espèces, son genre Amphibulime, avait bien senti les diffé-. rences qui séparaient ces Coquilles des autres Hélices avec lesquelles on les avait confondues. Avant Linné, on les plaçait parmi les Buccins. C'est ainsi que Lister (Anim. Ang. pag. 140, tab. 2, fig. 24 ) et Gualtieri (Ind., pag. et tab. 5, fig. 4) lui don-nerent d'abord cette dénomination. Linné, considérant sans doute la fovme des tentacules et la manière de

vivre de l'Animal, les place dans le genre Helix sous le nom d'Helix pectris (Lin., Gmel., p. 3659, 20 195). Müller Verm. terres. et flui, pars 2, pag. 97, nº 296) la nomma Heller succina, et Geoffroy (Conchy, pag. 60, nº 22) lui donna le mom d'Amphibit ou d'Ambrée, Bruguière (Encycl., p. 508, nº 18) fut le premier qui les sépara du genre Hélix pour les placer dans son genre Bulime, où ils ne se trouvaient pas en rapport avec le plus grand nombre de Coquilles placees dans ce genre. Lamarck, avant de connaître le genre Amphibulime de Draparnaud, avait établi sous ce même nom le genre dont il s'agit pour l'abandonner plus tard (Anim. saus vert. T.vi, pars 2, p. 154) et sdop-ter le nom générique d'Ambrette, Suècinea, Drap. (Hist. Moll. terr. et fluv., pag. a4 et 58). Férussac (Talq: Syst. des Moll., p. 26) remit les Ambrettes dans le genre Hélice pour en faire son sous-genre Cochlohydre qui peut être caractérisé ninsi : Animal plus gros que sa coquille, muni de quatre tentacules dont les supérieurs plus longs sont oculés au sommet; les insérieurs très-courts, à peine visibles; coquille ovale ou ovale-conique; ouvorteut ansple, entière, plus longue que large, à bord droit, tranchant, non reflechi, s'unissant inférieurement à une columelle lisse, amincie, tranchante en filet solide; point d'opercules.

Férussac (Hist. des Moll.) a fait connaître plusieurs espèces nouvelles qu'il a fait figurer avec une rare perfection, pl. XI, A, fig. I, 4, 5, 6, et pl. XI, fig. 11, 12, sous les noms suivans: Helix (Cochlohydra) tigrina, ovalis, australis, campestris, angularis, sulcinlosa. Nous renvoyons à l'ouvrage même de ce savant pour toutes cas espèces, ne voulant en caractérises que trois dont deux se trouvent en ligame, at une autre plus généralement répendus dans les collections.

Anadarum (Amenana) Succina Amphibia, Melis: petris, Anglemek (p. 5659, m. 135): Edunbie, Geoffroy

South Care

( Conchy. pag. 60, n. 29); Bullett succineus, Brug. (Encycl., n. 18':
Mell., pl. 17', f. 4 3'10 et 15, et pl. II, 'A', fig. 7 & 10). Draparoaud me fait connaître seulement trois vanilis de cette espèce; Férmese en a fini le nombre à neuf qui sont toutes fgurées dans son ouvrage, et qui viennent des différentes régions de globe. Malgré ces nombreuses vantes', on peut ricanmoins distingue cette espèce, car la coquille est onk. oblongue, extrêmement white, pilucide, d'une belle coultur tabik: le spire est courté, de trois tout ser lement; l'ouverture est presque verticale, clargie inférieurement; lesristome est simple; elle est longe & neuf lignes et quelquefois plus. On a trouve dans les lieux frais, au bord des sank dollices , dans presque touts les parties d'Europe, l'Amérique se -tentrionalei de Trabbuchur, etc., de. ... Himburtiff, charles of the contract of the longa: Oette espèce a été désine pour ia première fois par Disparad (Hist. des Moll, p. 66), Féresa (Joc. etc.) La nummes Fiells olles Elle se distingue de la precidente per un tour de spire de plus, pa se se tures profondes, son ouverure esle , ses stries longitudinales; elle 51 presque opaque dans toute sin dindue, et d'un blane grisatre; l'Anima presente uussi la même couleur: k peristorie est simple, quelques Oette espèce, longue de ouze ligne. se trouve au bord des felitables et de resiseaux; danis ie illidi de ir franc "Amene Pre Carucada, Saltines (vchellara. Cette espèce que Braguire (Macycle, n. 15) avait dos Ait conpaitie sous le nont de Bellieur poir tue, fut indiquée de nouveau par la murck ( Ann. du Mis!; vol. VI. 56, figurya;b; c) sous le noud.fr. phibalinta cuesildia ; et Feros ( Hist. des Molt: The we's he's to er ple sup A ; Age 2 a 1 3; jeitte ) ha en la voctione dies boil genre lielle. Mellie parula . Deglatie plus grank

e les deux précédentes, ayant une verture très-grande et oblique, ore de stries obliquement transverses; spire est courte et rouge, le reste là coquille est jaunatre; péristome me; elle est longue de quaterze nes et large de neuf; ces dimenms donnent une idée de l'ampleur de uverture., On la trouve à la Gualoupe dans les lieux frais. (D.:H.) "COCHLOIDES. Coelloides. MOLL. russae divise le genre Hélix en eux parties bien distinetes. La preere renferme toutes les Coquilles nt les tours sont enveloppans (Fotatœ), les Hélicoïdes; la secocide utes celles dent la spire est plus ou ions allongée (Evolutate), les Co-ILOIDES qui comprendent :

Les Cochiostyles, Cochiostyle, ivisées en deux groupes : 1º le péstome réfléchi, les Lomastomes dont uriques espéces se rapportent au enre Maillot de Draparnaud et Bume de Broguière ; se le péristome imple, les*A plantomes* qui reinferment galement des espèces du genre Bu-

une de Braguière.

Les Coonlitomes, Cochlitome, disees en deux groopes : 1º les Ruans; 2º les Agathines qui sont com-ಾಟ des Eulimes de Brug. et des igathines de Montf. et de Lamk.

Les Cocharcores, Cochlicopa, eraxjuelles il avait donné le nom de Codioiden et qui renferment dans deux roupes les Polyphèmes de Montf. bulmes de Bruge) et les Seyloïdes, iont le Bulimus acicula fait partie.

Les Cochlicella, qui enferment parmi les Bulimes de Brug. t de Draparn., les espèces dont le ernier tour est moins long que tous es autres réunis; tels sont les Buli-<sup>rus ventritorus</sup>; esutus, decollaius, etc. . . .

les Cocenaciones, Cochlogena, qui ont encoretaires des genres Bulime " Brug. et Anvieule de Lamk: ; disinguées des précédentes en ce que le impier tounrest plus grand que sous ics autres remnis. Elice-sont divisées " Six groupes: les Ombiliquées, comme le Bulimes Kambent; les Perfoi-

rées, comme le Bulimus guadalupensis; les Lomastomes qui renferment plus particulièrement le genre Bulime de Lamk., comme les Bulimus citrinus , inversus , Columba , interruptus, etc.; les Hélictères qui sont presque toutes des espèces nouvelles rapportees des fles Sandwich; les Stomotoides qui renferment encore des Balmes de Brug. et les Auricules de Laink!; coitime le Butimus Auris Le-ports ; Auris "Stlent; etc.; enfin, les Dontostumes dui sont des Maillots de Draparn., des Bulimes de Brug., comme les Bulimus Pupa, tridens, quadridens de Brug. (Pupa, Drap., Damk.).

Les Cochlodontes, Cochlodonta. Les Coquilles de ce sous-genre se distinguent de celles du précédent par la forme de la bouche qui est généralement aussi haute que large, et par les dents ou lames qui sont placées sur son pourtour; le péristome non continu. Ces caractères conviennent aux Maillots de Lamk. qui y rentrent presque tous. Les Cochlodontes sont partagées en deux groupes, les Maillots et les Grenailles qui sont encore des Mailtots dont la coquille est plus

fasiforme.

Les Cocatooines; Cochtodina. Ce' quatorzième sous-genre est caracterise surtout par tine lame operculaire elastique, qui se trouve al'interieur de la coquille, fixée sur la colu- ' melle (Clausilium, Draparn.), ainsi que par les deuts du les lames qui sont à l'entrée de la bouche; le péristome est continu, bismue dans la plupart, et toujouis presentant un sinus soit superieur soit inferreur. Ce sous-génre rénférme quatre groupes : 1º les Pupoïdes; 2º les Trachélordes (Cyclostomes de Lamk'); 50 les Anomales dont le Pupa fragilis de Drap. fait partie; 4º les Gleusilies du se rangent presque toutes les espèces données sous es nom générique par Dra-Translated less less sentings to burning The COCHOR one (Hertlander) (Syn! de la Perrache plane, Baffi, Pelmicus Gamubu, L., eridit Petroquet Crick hinete bleut Psilincus ontumnulis, منه الكليفيلية ومع كالمائدة وأبي إن يروي والمرود والمرود

cochenille. Cocsus. and Grand genre de l'ordre des Hémiptères, sestions des Homoptères, famille des Gáthinsectes, établi par Linné et adepté par Latrelle (Règn. Anim. de Guv.) qui lai donne pour caractères : tares d'un article, terminés par un sont crochet; males dépourvus de hec, n'ayant que deux aites qui se requissent horizontalement sur le corps, avec l'abdomen pourvu à son extrémité de deux soies; femelles aptères, munies d'un bec; antennes à-liformes ou sétacées, gomposées de onze articles.

Geoffroy, Réaumur et Olivier, se basent sur ce que plusieurs individus femelles de ce genre perdent leur forme d'Insecte après s'être fixés, prennent celle d'une galle et ne présentent aucune apparence d'anneaux, ont établi, pour ces espèces, le genre Kermès que Réaumur désigne sous le nom de Gallinsectes, et ils ont rangé dans les Cochenilles propre-' ment dites toutes les espèces dout les -fomelles, après s'être fixées et même sprès leur mort , ne ressemblent pas à des galles et conservent encore la · forme d'Insectes. Régumur a nommé celles-ci Progadinsectes ou Faux Gallingectes. Il est possible qu'à l'aide de l'observation on parvienne à trouver des caractères propres à confirmer la division des Gallinsectes et des Progallinsectes; mais, jusqu'à présent, les différences entre ces deux genres n'étant tirées que des femelles, et les males étant absolument semblables, nous présenterons ce genre tel que Limné l'a établi, et tel qu'il a · été adopté par Latreille, en considé-.awat simplement comme deux divi-, sions, et mon gemme deux genres, les Gallinsectes ou Kermès, et les Progedlinsectes ou Cochenilles de cet auteur (Gener. Crust. et Ins. T. 111, p. 176).

D'après notre manière de voir, il est été convenable de traiter ici les deux groupes; mais afin de ne pas domear trop d'étendue à cet article, est, pour nous conformer en quelque auxus à l'usage, nous ne considére-

rons ici quelles Cochenilles proprement dites, et nous renverrons pour l'autre division au mot Kermés. Nous serons aussi observer que les Insectes auxquels Geoffroy, Réaumur et Olivier out donné le nom de Kermes, sont différens de ceux que Limeé appelle Chermes. Ceux-ci sont, pour ces auteurs et pour Latreille, des Psylies. V. ce mot.

Les Cochenilles proprement dites ou Progallinsectes sont des desectes aussi singuliers par leur fainne et leurs habitudes, que difficiles à observer. Leur histoire a été long-temps inconnue, et l'on a d'abord era que la Cochenille employée dans la commerce était une graine. Ce n'est qu'en 1692 que ele P. Plumier reconnut que c'était un insecte, et nous devons à Réaumur la connaissance précise de leurs métamorphoses et de leur

génération.

Les larves des mâles et des femelles. au sortir de l'œuf, sout très-agiles, courent sur les branches et les feuilles de la Plante qu'elles habitent, et sont si petites qu'on ne peut guère les apercevoir qu'à l'aide d'une loupe. Elles sont plates, ovalaires, aptères, avec des antennes courtes, à articles peu distincts au nombre de onze. Les mâles n'ont point d'organes de la manducation: les femelles ont un petit bec presque conique, très-court, înserc entre les premières et secondes pates, presque perpendiculaire, formé d'une graine de quatre articles et d'un succir de trois soies. C'est avec cette frompe qu'elles pompent lu sève des feuilles et des jeunes branches. Ces larves se fixent plusieurs fois pour changer de peau : lorsqu'elles ontpris un certain accroissement, elles se fixent définitivement et choisissent de préférence les bifu**rcitions** des branches où elles pratiquent un petit nid qu'elles tapissent d'un duvet cotonneux. Ces Cochenilles, arrivées alors à l'état d'Insectes parfaits, sont aptères et prennent un accroissement considérable; leur tête est un demi-cercle; leur houche est toujours formée du bec' qu'elles

vaient à l'état de larves, et leurs eux sont petis. On distingue difficiement un corselet appliqué contre abdomen qui est composé d'anneaux istincts; on voir à la partie pastéieure du dernier de ces anneaux me pétite sente ouverte. Quand l'Inecte a terminé sa croissance, son abomen se remplit d'œuss très-petits.

Les larges des mâles, heaucoup plus rares, mais encore fort nompreux, se fixent également sur les pranches, sans psendre de nourriure : leur peau se dureit et devient, une coque dans laquelle s'opère la ransformation en nymphes, lesqueles sont remarquables en ce que curs pates antérieures, au lieu d'être uris pates antérieures, au lieu d'être urisgées en arrière, comme dans les hrysalides des autres Insectes, lesont n avant. Vers le commencement du riutemps, la coque s'euvre à sa parle postérieure, et l'on en voit sortir

reculons l'Insecte parfait : il est. llongé; sa tête ronde, avec deux. cuits yeux et deux antennes assen ongues, composées de onze articles listincts; il n'a aucun organe de la nanducation; son corselet est aroudi et sert d'attache à deux longues. iles couchées horizontalement l'une ur l'autre et avant des nervures trèsines ; l'abdomen est sessile , conique, erminé par une pointe bivalve, renermant l'organe générateur qui est n crochet recourbé; le dernier anicau porte en outre deux filets longs, t divergens. Le male est beaucoup olus petit que la femelle, assez agile., juoique faisant peu usage de ses aies. Aussitôt qu'il est né, il cherche à accoupler : pour cela il monte sun a femelle, et s'y promène en cherhant l'ouverture postérieure dont ous ayons parlé plus baut; quand il a trouvée, il y introduit l'organe féconde les œuse rensermés nálc . lans le ventre volumineux de celle-ci, t meurt bientôt. La semello ne tardo ਅਤ à pondre. Les œus sortent du centre et restent adhérens au-dessous le son corps; elle ne change point de place, et cette ponte n'est point appareule extérieurement ; à mesure

que le ventre se vide, la parob inférieure, rienre se rapproche de la aupérieure, et forme sous le corps de la mère une cavité assez grande où sont nepus-les curs. Sientôt après elle ment, sem corps se dessèche, mais la peau corriace de sen cadavre sent toujoumus de coque aux caus sécondés ; ces caus ne tardont point à écleue; et les lauves, sortent, de dessous leur coque pas ; l'ouverture postérieure.

Plusieurs. Cochenilles meadens, longu'on les scasse, un sus pauge; nous allons parler de cette canleur en déscivant la Cochenille des lochenille des les les autres de cochenille conployée dans ien autre; les autres me sont que trep résmund par le tont qu'elles font à plusieurs, i Végétaux utiles. Ce genre comprant environ trente espèces presque thutes propres à l'Europe. Les principales sont :

La Cochenille du Noral, Cocque. Canti, L. (pl. B, 27, 9, male et il femelle). Le mâle est très petit, ses ... antennes sont moins longues quale ... oorps qui est d'un rouge fonce, al-... longé et terminé par deux soies divorgentes:et assez longues : les ailes. , sont grandes, blanches ecoieces at ... couchées sur l'abdomen; les nates... sont assez longues. La femelle est la ... double plus grosse que le mâle; quand, ... elle a.pris tout son accroissement, elle . > est de la grosseur d'un petit pois et | d'une couleur brune foncte, avegin tout le corps couvert d'une poussièment blanche. Les antennes sont courtes : . . : le corps est aplati en dessous , convexe, ,, en desaus, bondé, avec les amantix ... assez visibles; les pates sont courtes... Cette espèce, originaire du Meni, ij que, sert à faire la belle teinture... écarlate: et le carmin și genérale-... ment employes dans les arts, et le , , peinture. Elle était cultivée depuis ... long-temps par les Mexicains avant .... la conquête de leur pays. On en dian: 🕞 tingue deux espèces dans le commerce: la Cochenille fine, qui porta,: aussi le nom de *Meatèque* , pa**res qu'on** 🔒 la récolte à Métèques dans la province 👑 de Honduras, et la Cochenille syl- 1

Gmel., an Mexique. V. PERROQUET. (DR..Z.) COCHOLOTE. (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiracantara, Cuculus Guiro, Lath., au Paraguay. V. Ant. (DR..z.) COCHON. Sus, MAM, Genre de Pachydermes que Cuvier (Règn. Auim. T. 1) caractérisa ainsi: ils ont à tous leurs, pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont, toujours couchées en avant ; des canines sortant de la bouche et se re-, la derme a ses mailles développes a courbant l'une et l'autre en haut. La, une sorte de tissu évectile dans le tête du Sanglier (Cuy., Ossein. Foss. T. 11, pl. 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporule, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cerebrale n'est que la moitié de celle du crane, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoîde en bas. Nous avons dejà, à l'article Borpe, decrit une pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de jout le cràne égale à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celleci est occupé par les cornets ethmoïdanz et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de son développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau

du sommet de l'arc des inter-maxil-

laires. Les seuls Rhinocisos oficat cette proéminence de l'os mail, mais ils se portent moins en arrière; ausa chez cax, le développement de cetes est-il principalement relatif au support qu'il donne à la come. L'os du boutoir rapose inférieurement sur la **inter-maxillaires an-devant de**s tross incisifs, et supérieurement ils appur, au moins par l'intermédiaire dus cartilage, sur la pointe des nascous. cet os supporte un appareil fibro-ortilagineux interieurement et termiri en avant par une surface circulaire, nue, pleine de fellicules cryptent, en quel se : divisent et s'entrelacent me grande quantité de vaisseur suguins et de nerfs. L'on peut jugar de l'énergie tactile de cet appareil par la proportion du volume de ces mil A la sortie du trou sous-orbitaire, b deuxième branche de la cinquème paire, dans le Cochon de Sian, égle au moins le nerf sciatique de l'ilomat à la sortie du bassin. Trois pouce plus loin, les six cordons de cent branche s'épanouissent dans un tist presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'escrit pas dix-buit lignes carrées ( V. note: deuxième Mem, sur le Syst. ner. Jour. de Phys., février, 1821, C Bullet, des Sc., par la Soc. Philon, decembre, 1820). Ce boutoir doit is mobilité à deux gros muscles à pen pres pyramidaux, implantes, le suprieur sous la ligne courbe qui boine tosse canine en haut, l'inférieur occ. pant le reste de l'espace de cette four jusqu'au bord alvéolaire. Les tendes de ces muscles se terminent par in grand nombre de languettes dirigio dans tous les sens, insérées sous trus les angles, et dont quelques unes cuttournent des ares plus ou moins etendus. Ces languettes se fixent au les de bro-cartilagineux qui mit l'es du le toir aux cartilages des alles nassion et lui donnent cette mobilité si varuqu'on lui connaît. Comme le muses n'est pas tronqué perpendiculati ment à l'axe de la tête, mais oblique

nimale particulière; 3° d'une subance grasse, composée de Stéarine, Elaïne et d'un Acide odorant; 40 t enfin de plusieurs Sels qui sont du hosphate de Chaux, Carbonate de haux, Hydrocklorate de Potasse, hosphate de Potasse, et de la Poisse unie avec un Acide organiue. La Cochenille sylvestre, moins rosse que la fine, a la corps borle de poils et tout couvert d'une maière cotonneuse qui adhère tellenent sur la Plante, quand elle s'y st fixée définitivement, qu'il en reste ine partie lorsqu'on veut en détacher Insecte. Les Indiens elevent aussi ette Cochenille sur le Nopal des jarins, quoiqu'elle croisse naturellenent sur un Cactier épineux, parce jue la récolte en est plus facile, et qu'en in jour un seul homme peut en reueillir de quoi en faire trois livres [uand elle est sèche , tandis que, sur in Cactier épineux, le meilleur ourier ne peut pas, dans le même temps, n faire plus de deux onces. On trouve ncore un avantage à l'élever sur le topal des jardins, c'est qu'elle y parient à la grosseur de la Cochenille ne. Cette espèce se trouve dans pluieurs cantons de nos colonies, et les spèces de Nopal dont nous venons e parler y croissent. Il serait fort à csirer que les colons se livrassent à culture, afin de se former une ouvelte branche de commerce.

La Cochenille du Figuier, Coccus icus Carica, Oliv. (Encycl. meth.). lle est cendrée, d'une forme ovale. onvexe, et a sur le dos un cercle onnu. Ces Insectes vivent sur le Finier dans le midi de l'Europe et dans out le Levant, et sont appelés Pous ar les gens de la campagne : ils mulplient d'une manière prodigieuse et Liblissent tellement les Arbres qui n sont infestés, que ceux-ci finissent, ar perir. On a essayé plusieurs loyens pour s'en débarrasser ; mais isqu'à présent ils ont tous été insuffie ins. Quelques cultivateurs ont cru ouvoir les faire périr en frottant les ranches avec un melange de vinai-

gre et d'huile, mais ce mayen n'a pas eu de succès. Ce n'est qu'em harenque. l'on pourrait les détraire en l'idémais tomber les femelles rempliés d'antis, au moyes d'un gratteir en beut factis, opération ne sersit pas fort estimases, et sersit alors plus facile, paras-quis la Cochmille tient pen à l'àrdres Celles qui s'attachent aun Figues croissent plus rapidement que les autres.

La Cochentiae de l'Onnessent; Coccus hesperidus, L., Fabr., Gaulle Elles attaquent, dans rios jardines, date Orangers et les autres Arbreirde catte famille, et leur nombre est qualques fois si considérable; qu'alles minume aux productions de oss Arbites 1927.

La Comunication a l'Oravant, Comcus olea-oliq, Bern. Elle attaque libre
livier, mais jamais le frait. Omalagies
encage de hour moyetes peut arreite
truire, les, trop nombreus individuat
", pour les autres, Grocheng, Bénne
mur, Olivier, Falinciais at he thillisqui en décrivent un grand mandaté
d'espèces. On emplois dann les abre
une autre Cochenille; mais quandi
elle entre dans la division qui carinel
pond au geme Kermés, nous grandes
verrons: V. ce mot.

COCHENILLE DE PROVENCE! INS. et BOT. PHAN. V. KERMES.

COCHENILLIER. BOB. PHAN.
Nom vulgaire du Nopel qui nouveit la
Cochenille.

COCHE-PIERRE! ons: Syn! villagaire du Gros-Bec. Laria Cocodiraistes, L. P. Gros-Bec. [pe., 2]

COCHER. ress. Espèce tin gener. Cheetodon. V. cemota . A (1) (199)

que Cochelerieu. V. ce mot. (ps. . xx)

COCHEVIS. ois. Espèce du genre Alouette, Alauda cristata', L. M. ALOUETTE. (UN. L.)

\* COCHINI. BET. BE ST. (Sardri.) Nem , carribe des Juscipio Idunina de Bichard: V. Justicus.

GOCHICAT. ois. Par contriction de Cochiteneent! F. int endt. (pr. .z!)

Gmel., an Mexique. V. PERROQUET. (DR .. Z.)

COCHOLOTE. (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiracantara, Cuculus Guira, Lath., au Paraguay. V. Ant. (DR..Z.) COCHON. Sus. MAM. Genre de Pachydermes que Cuvier (Règn. Auim. T. 1) caractérise ainsi : ils ont a tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont. toujours couchées en avant; des canines sortant de la bouche et se 10-, le derme a ses mailles développes et courbant l'une et l'autre en haut. La , une sorte de tissu évectile dans le tête du Sanglier (Cuy., Ossem. Foss. T. II, pl. 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporale, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la monié de celle du crane, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoïde en bas. Nous avons déjà, à l'article Borur, décrit une pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de tout le crane égale à peinc celle de la face, et comme presque tout le volume de celleci est occupé par les cornets ethmoïdanz et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat clans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et ou son énergie est plus active. Un autre indice de sou développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-manil-.

laires. Les seuls Rhinoctros official cette proéminence de l'os mast, mas ils se portent moins en arrière; ausa chez eux, le développement de cet is est-il principalement relatif au support qu'il donne à la come. L'os du boutoir repose inférieurement sur k**inter-maxillaires au-devaut de**s tres incisifs, et supérieurement ils appor, au moins par l'intermédiaire du cartilage, sur la pointe des naseius cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieurement et termini en avant par une surface circulaire, nue, pleine de follicules crypteur, m quel se : divisent et s'entrelacent un grande quantité de vaisseaux suquins et de nerfs. L'on peut juge à l'énergic tactile de cet appareil par le proportion du volume de ces neils A la sortie du trou sous-orbitime, le deuxième branche de la cinquiene paire, dans le Cochon de Siam, égale au moins le nerf sciatique de l'Homme à la sortie du bassin. Trois poucs plus loin, les six cordons de cette branche s'epanouissent dans un hei presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'erced pas dix-buit lignes carrées (V. note deuxième Mem. sur le Syst. mi. Jour. de Phys., février, 1821, 1 Bullet, des Sc., par la Soc. Philom, décembre, 1820). Ce boutoir doit se mobilité à deux gros muscles à pa près pyramidaux, implantés, le suprieur sous la ligne courbe qui bome. fosse canine en haut, l'inférieur ou pant le reste de l'espace de cette fas jusqu'au bord alvéolaire. Les tenists de ces museles se terminent par in grand nombre de languettes dingedans tous les sens, insérées sous De les angles, et dont quelques unesco tournent des arcs plus ou moustes dus. Ces languettes se fixent au tasul bro-cartilagineux qui mitl'asdaba toir aux cartilages des ailes pasier et lui donnent cette mobilité si Tau qu'on lui connaît. Comme le ausen'est pas tronqué perpendiculaire ment à l'axe de la tête, mais oblique leux aquatiques et montueux de l'Eu-10pe, depuis l'Angleterre jusque dans le midi de la France. Ses seuilles radicales sont très-grandes (semblables à celles de la Patience aquatique), oblongues et crénées, et celles de la uge sont lanceolées, dentées ou incisees. On La cultive dans les jardins poagers et médicaux, sous les noms de RAIFORT SAUVAGE, CRAN DE BRETA-GE, etc. Sa racine, qui est très-grosse et charnue, contient, en grande abondance, le principe volatil particuber aux Crucifères; et dans lequel reident toutes leurs vertus. Les pharmaciens l'emploient en grande quantite dans leurs preparations antiscorbutiques; ils en font la base du sirop antiscorbutique, de l'Alcohol on cspru de Cochlearia, et de plusieurs teintures. C'est aussi un assaisonnement populaire, et un stimulant comme la Montarde, Dans la proisième section, la plus nombreuse de toutes, puisqu'elle renseme dix huit espèces, se trouve la Cochleria officinal. De Candolle lui donné la nom de Cochlearig, en la

charterisant par sa silicule ovee ou oblongue, pon echancrec au sommet. surmontée par le stigmate presque sessile. Le Cochleabla officinal, Cochlearia officinalis, L., a les silicules ovées, de la moitié plus courtes que les pédicelles, les feuilles radicale pétiolées, cordées en forme de cuiller (d'ou le nom d'HERBE AUX CUIL-LERS que porte vulgairement la Plantel : celles de la tige sont ovales , dentees et anguleuses. Ces feuilles possedent, au plus haut degré, les proprofes toniques et antiscorbutiques des Cruciferes ; elles sont sialagogues, etsamulent particulièrement la membrane muqueuse des organes gastriques. Cette Plante croît naturellement ur lelittoral des mers de l'Europe septentrionale; on dit aussi qu'elle se trouve dans le Jura et sur les monts Crapacks. Malgré cette vulgarité du Cochcaria officinal, il n'est pas certain que nous ayons une description tresndele de son type; la culture de cette, Plante pouvant bien, selon De Can-

delle, avoir entraîne la confusion de plusieurs espèces voisines. Les autres Cochiéarias de cette section, parmi les quels nous ne ferons que nonmer les Cochieuria englica, C. danica et C. pyrenaica, indigenes de la France, sont répandus dans les contrées horeales de l'ancien contineut, et principalement dans la Sibérie.

La quatrième section (Ionopsis, D.C.) ne renferme qu'une seule espèce, le Cochlearia acaulis, Desf., Plante dont la silicule est presque ronde et échaucrée obtusément au sommet, et les fleurs de coulour rose lilas. Elle est fréquente en Portugal, près Lisbonne, et dans l'Afrique septentrionale: Cette section a des caractères qui rapprochent les Cochléarias des Thlaspi, et établissent ainsi un passage des Alystsinées aux Thlaspidées.

Enfin, De Candolle range les cinq espèces restantes à la fin du génre, parmi les Cochléarias trop peu connus pour être caractérisés.

COCHLEARIUS. 018. (Brisson.)
Syn. de Savaçou, Cancroma Cochlearia, L. V. Savagou. (DR. 2.)

\* COCHLIDIUM. BOT. CAYET. (Fougères.) Kaulfuss a décrit sous ce nom, dans le Journal de Pharmacie de Berlin (Berlin. Lehrbuch für pharmaz. XX-XXI), un genre de Fougères. Nous ne connaissons ni ses caractères ni les Plantes qu'il renferme, n'ayant pas pu nous procurer cet ouvrage à Paris. (AD. B.)

COCHLITES. MOLL. POSS. V. CO-

\*COCHLOHYDRE. Cochlohydra.
MOLL. Lamarck, en établissant, pour
l'Élelie pectris de Linné et pour quelques autres espèces, son genre Amphibulime, avait bien senti les différences qui séparaient ces Coquilles
des autres Hélices avec lesquelles on
les avait confondues. Avant Linné,
on les plaçait parmi les Buccins.
C'est ainsi que Lister (Anim. Ang.
pag. 140, tab. 2, fig. 24) et Gualtieri
(Ind., pag. et tab. 5, fig. 4) lui donnèrent d'abord cette dénomination.
Linné, considérent sans doute la forme des tentacules et la manière de

Gmel., an Mexique. V. PERROQUET. (DR..Z.) COCHOLOTE, (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiracantara, Cuculus Guira, Lath., an Paraguay. V. Ant. (DR. .z.) COCHON. Sus, MAM, Genre de Pachydermes que Cuvier (Règn, Auim. T. 1) caractérise ainsi : ils out à tous leurs pieus deux doigts mei-, toyens grands et armes de forts sabots, et deux extérieurs besucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sent toujours couchées en avant ; des canines sortant de la bouche et se que, le derme a ses mailles développes n courbant l'une et l'autre en haut. La, une sorte de tisse éventile dans ktête du Sanglier (Cuy., Ossein. Foss. T. II, pl., 1, fig. 1 et a) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base; la tempe est bien marquée par une ciête pariétale à conçavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporale, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la machoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la inquisé de celle du crane, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crane par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoide en bas. Nous avons dejà, à l'article Borpe, décrit une Pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de jout le crane egalo à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celleci est occupé par les cornets ethmoïdanz et maxillaires, on voit quelle. est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de sou développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-maxil-.

laires. Les seuls Rhinoctros official cette proéminence de l'os naml, min ils se portent moins en arrière; aussi chez cax, le développement de cet is est-il principalement relatif au support qu'il donne à la come. L'es de boutoir repose inférieurement su le inter-maxillaires au-devant des tros incisifs, et supérieurement ils appuis au moins par l'intermédiaire d'un cartilage, sur la pointe des nascaut: cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieurement et termini en avant par une surface circulair. nue, pleine de follicules cryptens, en quel se : divisent et s'entrelacent aux grande quantité de vaisseur suguins et de nerfs. L'on peut juge de l'énergie tactile de cet appareil pub proportion du volume de ces neils A la sortie de trou sous-orbitaire, a deuxième branche de la cinquème paire, dans le Cochon de Sian, inte au moins le nerfsciatique de l'Homme à la sortie du bassin. Trois pouce plus loin, les six cordons de cette branche s'épaneuissent dans un heu presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'excel pas dix-buit lignes carrées (V. noire deuxième. Mein, aur le Syst. nen., Jour. de Phys., sevrier, 1821, c Bullet, des Sc., par la Soc. Philon, decembre, 1820). Ce boutoir doil » mobilité à deux gros muscles à per près pyramidaux:, implantés, le supr rieur sous la ligne courbe qui bornele fosse canine en haut, l'inférient occi pant le reste de l'espace de cette 🎰 jusqu'au bord alvéolaire. Les tenden de ces muscles se terminent par " grand nombre de languettes dingo dans tous les sens, insérées sous tous les angles, et dont quelques unes contournent des arcs plus ou moins elen dus. Ces languettes se fixent au tosal. bro-cartilagineux qui mit l'es du ba toir aux cartilages des alles nasales et hai donnent cette mobilité si vance qu'on lui connaît. Comme le mux n'est pas tronqué perpendiculant ment à l'axe de la tête, mais oblique

que les deux précédentes, ayant une ouverture très-grande et oblique, ornée do stries obliquement transverses; la spire est courie et rouge, le reste de la coquille est jaunatre; péristome simple; elle est longue de quaterze lignes et large de neuf; ces dimensions donnent une idée de l'ampleur de l'ouverture. On la trouve à la Guadeloupe dans les lieux frais. (D.:H.)

\*COCHLOIDES.Cochdoides.morx. Férussae divise le genre Hélix en deux parties bien distinctes. La première renforme toutes les Coquilles dont les tours sont enveloppans (Foinstal, les Hillicoldes; la seconde toutes celles dent la spire est plas ou moins allongés (Evelutote), les Coceloides qui comprendent :

Les Cochlostyles, Cocklostyle, divisées en deux groupes : 1º le péristome réfléchi, les Lomastomes dont quelques espéces se rapportent au enre Maillet de Draparnaud et Bume de Braguière; so le peristome simple, lead pleatomes qui renferment également des espèces du genre Bulime de Braguière.

Les Cochlitome, Cochlitome, divisées eur deux groupes : 1º les Ruhans; so les Agathines qui sont composés des Bulimes de Brug, et des Agathines de Montf. et de Lamk.

Les Cochlecores, Cochlicopa, auxprelles: la avent donné le nom de Cocilipides, et qui renferment dans deux groupes les Polyphèmes de Montf. Bulimes de Brug ot les Styloïdes, dont le Bulimus acicula fait partie.

Les Cochlicelles, Cochlicella, qui reaferment parmi les Bulimes de Brug. e de Draparn., les espèces dont le demier tour est moins long que tous les autres réunis; tels sont les Bulimus ventrikosus, esutus, devollatur, etai, ar ze e

Les Goenzonenes, Cochlogena, qui sentiemente taking des genres Bulime de Bruit-(et Murieulo de Lamk: ; dis-Haguéen iden précédentes en ce que le

dernien touniest plus grand que tous les aptres rémnis. Elles sont divisées en sin groupes: les Ombiliquées, comme le Bechimus Kamboul; les Perfoi-

rees, comme le Bulimus guadalupensis; les Lomastomes qui renferment plus particulièrement le genre Bulime de Lamk. , comme les Bulimus citrinus, inversus, Columba, interruptus, etc.; les Hélictères qui sont presque toutes des espèces nouvelles rapportées des îles Sandwich; les Stomotoides qui renferment encore des Bulimes de Brug. et les Auricules de Lamk., comme le Bulimus Auris Leporis , Auris Sileni, etc.; enfin, les Dontostomes qui sont des Maillots de Draparn., des Bulimes de Brug., comme les Bulimus Pupa, tridens, quadridens de Brug. (Pupa, Drap., Lamk.).

Les Cochlodontes, Cochlodonta. Les Coquilles de ce sous-genre se distinguent de celles du précédent par la forme de la bouche qui est généralement aussi haute que large, et par les dents ou lames qui sont placées sur son pourtour; le péristome non continu. Ces caractères conviennent aux Maillots de Lamk. qui y rentrent presque tous. Les Cochiodontes sont partagées en deux groupes, les Maillots' et les Grenailles qui sont encore des ' Maillots dont la coquille est plus

fusiforme.

Les Coentoones; Cochiodina. Ce quatorzième sous-genre est caracte'' rise surtout par tine lame bperculaire clastique, qui se trouve l'interieur de la coquille, fixée sur la coluque par les dents du les lames qui sont à l'entrée de la bouche; le peristome est contînu, bisinae dans la plupart, et toujours' preschtant 'un sinus soit supérieur soit inférieur. Ce sous-genre rentermé quatre groupes : 1º les Pupoïdes; 1º les Trachélordes (Cyclostomes de Lamk.); 56 les Anomales dont le Pupa fragilis de Drap: fait partie : 4º les Olensilles truse rangent presque toutes les espèces donnices sous en moin generique pari Dra-(treations: leading as burnery T COCHOS one: (Herbander) 'Syn: de la Perrache plume , Baffin Permicus Gamuda, L. Perdit Perfollier Utick n new blow Psitticus and mills, is a banacesa more importor est

Gmel., an Mexique. V. PERROQUET.

COCHOLOTE. (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiracantara, Cuculus Guira, Lath., au Paraguay. V. Ant. (DR..Z.) COCHON. Sus. MAM, Genre de Pachydermes que Cuvier (Regn. Auim. T. 1) caractérise ainsi : ils ont à tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs besucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont toujours couchées en avant; des canines sortant de la bouche et se gecourbant l'une et l'autre en haut La, tête du Sanglier (Cuy., Ossein, Foss. T. II, pl., 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la sace palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavilé extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporule, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la moitié de celle du crane, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphéngide en bas. Nous avons dejà, à l'article Bospe, décrit une pareille structure en perlant du Buffle du Cap. L'aire de jout le cràne égale à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celleci est occupe par les cornets ethmoïdanz et maxillaires, on voit quelle. est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de sou développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-maxil-

hires. Les seuls Rhinoctros official cette proéminence de l'os mal, man ils se portent moins en arrière; aussi chez cax, le développement de cet os est-il principalement relate an support qu'il donne à la come. Los da boutoir repose inférieurement sur le inter-maxillaires au-devant des tres incisifs, et supérieurement its appur au moins par l'intermédiaire d'in cartilage, sur la pointe des naschat cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieurement et termin en avant par une surface circulare. nue; pleine de follicules cryptent, e le derme a ses mailles dévelopmen une sorte de tissu évectile dans le quel se : divisent et s'entrelacent une grande quantité de vaisseur suguins et de nerfs. L'on peut joger de l'énergie tactile de cet appareil paris proportion du volume de ces nesh A la sortie da trou sous-orbitaire, deuxième branche de la cinquem paire, dans le Cochon de Siam, egait au moins le nerf sciatique de l'Homes à la sortie du bassin. Trois pouce plus loin, les six cordons de cets branche s'épanouissent dans un tiepresque pareil à celui du gland de verge, sous une surface qui n'exerpas dix-huit lignes carrees ( V. Bolic deuxième Mem. sur le Syst. nen... Jour. de Phys., sévrier, 1811. Bullet, des Sc., par la Soc. Philon. decembre, 1820). Ce boutoir doits mobilité à deux gros muscles à p près pyramidaux, implantés, le sur rieur sous la ligne courbe qui borne fosse canine en haut, l'inférieur oc. pant le reste de l'espace de cette fas jusqu'au bord alvéolaire. Les tendos de ces muscles se terminent par un grand nombre de languettes din. dans tous les sens, insérées sous les les angles, et dont quelques-unes on tournent des arcs plus ou moins elle dus. Ces languettes se fixent au tissul bro-cartilagineux qui mitt asimbo toir aux cartilages des alles pasies et lui donnent cette mobilité si vitte qu'on loi connaît. Comme le musn'est pas tronqué perpendiculus ment à l'axe de la tête , mais oblique

ment en bas et en arrière, et comme iln'y a que l'arc supérieur du lboumir relexé en un gros bourrelet calleux qui opyre et divise la terre sur laquelle le dessus du mareau jusqu'au nes agit à la mamière d'un son de charrue, il en résulte, qu'en fouissant, les quatre cinquièmes au moins de la surface nue et humide du boutoir ne subissent pas de frottement et restent disponibles pour le toucher le plus délicat qui existe peut-être. L'ouïe, qui parpit le plus actif de leurs sens, spris l'odorat et le teucher, ne doit mi être bien énergique , car la caisse est qu'un tabercule osseux fort silant en pointe au-devant de l'apophyse mastoïde, dont la cavité est fort petite et domt le volume apparent ne répond qu'à un tissu celluleur ossux : d'après Cuvier (loc. cit.), la raisse est beaucoup plus grande dans le Babicoussa que dans ses congénèrs. — La figure des dents est plus oussante que leur nombre dans les spèces, de ce genre. Dans les Sangliers, la camine supérieure, grosse, amique et coudée, se recourbe en debors et en dessus, en sorte qu'elle ×.tropque obliquement à sa face anicueure par le frottement contre alle d'en has. Celle-ci, en forme de pyramide triangulaire à faces lisses, est aussi recourbée en dehors el en haut, mais aiguise sa pointe au lieu de l'émousser. Les fauses molaires sout toutes tranchantes, lobées et crénelées à la mâchoire inférieure; mais à la supérieure, la troisième et la quatrième sont larges et à trois collines crénelées. Les deux arrière-melaires en haut et en bas ont deux paires de collines et un peli talon ; les inférieures sont plus éroites, et la dernière d'entre celles-ci aune paire de collines de plus, comme son analogue dans le Mastodonte à dents étroites (V. Mastod. et Ossem. Foss. de Cuy. T. 11, d'où nous avons curait ce qui concerne la dentition et osteologie). Dans tous les Cochons, les ix incisives d'en bas, dont la grandeur décroît à partir des intermédiaires, sont obliques en avant, mais beau-

coup plus inclinées que duns les Makis, otes Lest molaires en afosant perdent deure deberquier Josephe presentent plus, comme its dents de l'Homine. . au uno sustace sisse où l'émill'enveleppe la substance oscense. 11 .

Chet toutes; les espèces l'étil est reintivement très-petit; le pupille cir-cultire; il n'y a pas de troisième paupières il m'y a pas d'inter-pariétal distinct a près la maissance. Or, Serres a montré, equime nous l'avons dit ailleurs, que la grandeur et la persistance de cet es en général, dans les Mammilères, sont en rapport direct avec le developpement de l'appareil optique: aussi ces Animaux ne paraissent guère consulter l'œil. Tous ont la peno dure , épaisse : le derme très-serré, reconvrunt, comme chez les Cétacés et les Phoques, was épaiese couche adipeuse, appelés dard. Par compensation, il y a bien moins de tissu celluleire graissent dans les intervalles ou dans l'épaisseur même de leurs muscles que obes les autres Mammiferes. Ils n'out absolument qu'une seule sorte de poils : commue de tout le monde sous le nom de soie; ces soies sont plus longues et plus nombreuses le long de l'échine où elles sont récurrentes, et autour des oreilles où elles se redressent dans la colère. --- Les pieds de devant ont quatre doigts flans toutes les espèces; les deux doigts postérieurs, quoique bien garnis de sabots, ne touchent pas à terre sur un plan uni, mais servent à l'Animal pour ne .. pas enfoncer dans la vase des marécages; il n'y a que trois doigts aux pieds de derrière des Pécaris. Le nombre des mamelles varie d'une à six paires, -Denk tous; excepte quelques races domicatiques les oreilles sont médiocres et droites? Leur tête longue et lourde, leur con ramassé, épais et court, leur corps tout d'une venue, sur des jambes minoes et courtes, caractérisent leur physione-. . . .

Dans les deux continens : ces Animaux habitent les forêts humides dans le voisinage des rivières et des maré-

cages, quales termes staltistics. Vivent de froig et de traines, se mai persont deterran est est si se a sem sem un sol mayble et hymide: Om et mouvé des Cochons per leut estespte dans le mord des deux contenes et dans l'Australesie. Neanmoins les espèces de ce genre ne souther nongresses; on n'en cennaît positisement que can que le Pha-cochers (K. ee most nous paraît, par la figure et le nombre très inférieur de ses dents, constituer un genre à part. Decescing espèces, deux sont particulières à l'Amérique méridionale au nord du Tropique. Les trois autres sont de l'ancien continent : l'une, propre à l'archipel Asiatique, l'autre à l'Afrique et à ses îles; la troisième, le Sanglier, ordinaire, paraît commune à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie et à ses iles, Néanmoins, comme les Cochons domestiques, dans les diverses parties, de l'angien continent, sont tres - dissemblables entre eux, et comme ces dissemblances persistent. même lorsque les races out subi pendant pare longue durée l'influence d'un climat et d'un régime nouveaux, il n'est pas invraisemblable que ces différences sont primitives. Il est donc probable que quand on aura pu comparer au nôtre les Sangliers ou Cochons sauvages de l'est et du midi de l'Asie, on trouvers que la même espèce n'est pas ainsi répandue d'uno de

ses extremilés à l'autre. Les réflexions préliminaires à l'histoire du Cochon, dans Buffon, sont un prodige d'antithèses et de subtilités. Nous croyons devoir ici trancher le mot pour prémunir contre les erreurs que l'autorité de son nom ou le charme de son éloquence peut propager encore aujourd'hui. Par haine de toutes ces idées fausses, où conduisent le tiraillement et l'exageration de l'analogie, il s'était jeté dans un autre extrême. Il ne voyait plus d'analogie, il ne vovaitque quelques identités peu nombreuses. Enfing telle ctait l'aberration de Buffen, au sujet du Cochon, qu'il trouvait que par la fécondité et la structure des ovaires de la femelle, tet Animal semblait faire l'extrémité des

emplass vivipares et s'approcher de ouipares. Pour en revenir sux reliots qui concernent ces Animar, la considération, chez les Pécurs, de deux incisives de moins en haut, de deux molaires de moins à chaque michoire; de la soudure en un vial cano des deux os métacarpiens et métatrissens de chaque pied, de l'absence de doigt externe aux pieds de derrière, etc., sépare des Cochons, por en faire un sous-genre, les deux espèces américaines.

Is sous-GENEE. — Les Comos PROPREMENT DITS ont sept mêchlières partout, six inosisves et haute en bas; les deux doigts postérieurs de chaque pied ont des sabots hien dérchés, et qui, en s'écartant en arrèc, peuvent les soutenir dans la vase de

maréca ges.

1. Le SANGLEER COMMUN, Sur Scrofa, L., Buff., T.v, pl. 14; F. Cur. Mamm. lith. liv. 30; Eucycl. pl. 37, f. 5 et 4; le Marcassin. — D'in noir brunâtre sur tout le corps, à soies dures et roides tout le long de l'échine ; yeux très-pelits ; oreilles très-mobiles; ayant douze mamelle. Il met cinq ou six ans à croître : ause parvient-il à une taille supérieur celle de nos plus grands Cochons. vit une trentaine d'années; mis des la fin de la première dedument le rut qui est bien établi à la seconde année, dovent laquelle il pest engendrer. Les premières portés, à la vérité, sont moins nombreuses. Le rut vient en janvier et fevrier. A cette époque, les troupes se dispersent; chaque male se retire dans quelque fourré bien épais avec la fenicile qu'il s'est attachée de gré ou de force, et souvent après l'avoir disputée à des rivaux. Pendant environ trente jours, il ne la quitte pas. La femelle porte quatre mois, et met bas, selon l'age, de quatre à dix Marcassins qu'elle soustrait, avec la plus grande précantion, à la connaissance des miles, qu'elle no arritpendant (roisou quanc mois, et que , long-temps après, elle guide, instruit et défend avec un conrage intrépide. Ces petits restent int

aches à leur mère, ce qui implique e intelligence supérieure à celle on a bien voulu leur recompaitre; elquelois une Laie est suivie par ses lans de deux et trois ans. Ces jeunes ngliers se, nomment Bétes de comgnie. Souvent plusieurs Laies se reussent avec leurs familles de plusieurs mees, et forment des troupes reoutables, soit par leur dévastation ins les champs, soit pour le chasur surpris ou assaillant téméraireient. Les vieux vont ordinairement uls. Comme la vue est assez peu sure longue chez ces Animaux, et comie ils se guident, surficult d'après les dices de l'odorat, c'est à la chute du our et la noit du ils vont fourrager, our faire lace la d'anger, ils se for-ient en cercle! mettent les plus fai-les au centre, lintépides à se defenre, si quelque comp de feu atteint le inglier so milleu d'une meute qui le larcele, il perce droit à travers, et; pudqu'éloigne que soit le chasseur, est sur la qu'il fond aveuglement our se venger. Certes, cette vencance refléchie suppose un jugement et une conscience morale, supérieure a l'abrutissement qu'on a attribué aux rspèces de ce genre. F. Cuvier, qui en a observé un grand nombre, dit (loc. cit.) qu'ils s'apprivoisent aisément, oment avec reconnaissance ceux qui les soignent, qu'ils savent apprendre des gesticulations grotesques, pour complaire et obtenir quelque friandise. F. Cuvier a déjà égoncé le doute que tous les Cochons domestiques connus descendent d'une seule et même espèce sauvage. A la vérite, loules les races domestiques d'Europe produisent avec le Sanglier, mais on sait d'ailleurs que ce n'est pas là une preuve d'unité d'espèce. L'un de ' ces Cochons domestiques qui autorivent principalement ce doute, c'est le Cochon de Chine (fig. Mara. lith. liv. 21). Son sorps est épais ; son museau, raccourci et concave supérieurement, contraste avec son front bombé; c'est presque comme chez le Dogue. Les l'oils sont soyeux, roides, très-frisés

sur les joues et à la mâchoire infé-

neure. Sous ces poils, la peau est noire, excepté au ventre, à la face interre des cuisses et à l'extrémité des pieds de devant, où elle est blanche. F. Cuvier a décrit et figuré (liv. 25) le Cochon du cap de Bonne-Espérance; iln'est pas plus grand que notre Cochon d'un an : à poils noirs ou marron, foncé, durs et rares ; ses oreilles sont droites, sa queue pendante et terminée, comme au précédent, par une mèche ou flocon de soies. Cette race est probablement la même que celle connue sous le nom de Cochon de Siam ou de Chine, aujourd'hui assez commun en France. Le Cochon de Siam paraît répandu sur tous les rivages méridionaux de l'ancien continent : mais il est douteux que ce Cochon soit le même qui existe sauvage, en si grande abondance, dans l'archipel des Papous, au nord des Moluques et à. l'ouest de la Nouvelle-Guinée. Il paraît même qu'il en existe dans les îles Célèbes deux espèces sauvages, indépendamment du Babiroussa: l'une plus grande, propre aux grandes îles, Babec-Ootan des Malais; l'autre plus petite, qui leur est commune avec l'archipel des Papous, et dont les troupes passent souvent à la nage de l'une à l'autre. Quoi qu'il en soit, il est bien plus plausible de faire dériver de l'espèce sauvage papoue, ces Cochons si nombreux par toute l'Oceanique, que de les rattacher à une espèce du continent. Si donc, comme il est probable, on découvre dans l'Indo-Chine, une espèce particulière de Sanglier, qui soit la souche du Cochon de Siam et de celui de la Chine, y compris ces deux espèces indiquées par Forrest (Voyage à la Nouv.-Guinée), celu fera au moins trois espèces nouvelles à ajouter. En attendant, nous croyons pouvoir fixer à l'archipel des Papous, l'origine des Cochons sauvages de l'Océanique. Ces déterminations sont. certes, conjecturales, mais elles serviront à diriger les recherches ultérieures des voyageurs. Or, d'après ce que nous savons des lois de la distribution géographique des Vertébrés. nous ne doutons pas que ces conjec-

272 tures me adient vérifiées, à quelques degrés terrestres près, pout la limite des régions que nous venous d'indi-

Nous ne décrirons pas les races nombreuses de nos Porcs domestiques. Elles sont en général plus belles dans les zônes tempérées, et le froid leur est nuisible. C'est de ces races que viennent ceux qui existent qujourd'hui domestiques ou redevenus sauvages dans les deux Amériques. Les Cochons, sauvages de l'archipel des l'apons habitent les marécages et les plages très-hosses. On ne peut les approcher à jerre qu'en se glissant à travers les roseaux ou en s'enveloppant de bouc. Plus ordináirement on les chasec en pirogue, et surtout dans leurs: traversées d'une île à l'autre.

( V. Forrest, Voyag. ) P. SYNGLIER A MASQUE, Sus larpatus, E. Cuv., figure par Samuel Daniels (Africa Scenerys, pl. 21). A arcades zygomatiques plus convexes exténeurement que dans le Sanglier; caractérisé surtout par une grosse apophyse elevée au-dessus de l'alvéole de la caume, et remontant obliquement de manière à laisser un canal entre elle et l'os maxillaire. Cette apophyse se termine par un gros tubercule raboteux ; de l'os du nez, s'élève vis-à-vis un autre tubercule semblable : c'est sur ces deux tubercules qu'adhère le mamelon qui donne à cet Animal une figure si hideuse. A peu près de la grandeur de notre Sanglier, il en a toutes les proportions, et ne s'en distingue que par les deux protubérances de sa face qui lui forment une sorte de masque. Commerson l'avait indique à Buffon, et Drubenton en a décrit la tête; mais Buffon paraît l'avoir confondu avec de Phacochœre. Il semblerait, par la figure citée de Daniels , que ce Sanglier aurait encore sous les yeux deux autres excroissances à surface rugueuse et irrégulière. Il paraît que c'est un Animal sauvage et dangereux; il n'a encere powr patrie authentique gne l'intérieur du Cap.

5. Bantrovesa, Sue Bahyrousea.

Beben rospo rice (Melais : Velenion , Descrip des InderOrient, Trobbigatie premières page, 26841 Emilie, Buff., Supple Testimplanesessessille Alistotti energia energia la sur esta en sur esta en e , shi day et six en haut; tendenger noubre est - il rarement complet dans les adultes, dit Cuvier (Oss, Foss, T. u) Les capines supérioures, seriest d'un alvéole ouvert sur le museuu et et recourbeut en demi-perole vers les yeux : les inférieures sont grapées, nighës et triangulaups commen Suglier:; diailiques son arthe an plus sesum afe acitiodola é elcono du muses que dans le Cochan de Chine Ser pericians sout singlent blue ctraits : I or de la caisagiest aussi beencene plus bomban Plins a Libra 8 1990 of the le désigne, asses sepsemiémentus cosmas : Indicoplantice chiopade, ilustration ou Cochon, Carlinget At Mercina et en avoir mange, Valentin : Botius et. Scha, l'onti successivement figure. Ses formes, sont; un per moins lourdes que celles de ses congénères; su coulour générale est un cendré roussaure; son poul est court et laineux; sa pequ est mince et n'est pas doublée d'une couche de lard; son crâne n'est pas rempli de sinus qui coiffent le cerveau comme dans le Sanglier. Il en résulte que l'encephale du Babirousse, est presque double en volume de celui du Sanglier, Il ne se mele jamais avec les Sangliers sauspiges ; co qui confirme l'existence d'espèces particulières à cet anchipel, et sutter que de Babiroussa, espèces dont pous avons parle ci-dessus, la habite, les les philip-pines, les dièles, someonet saus doute l'archipel pes Papous, d'our-suivi, il se jette à la monet ponte fort bien. Le Babiroussa, sapprivous ai-sement. Valentyn dit qu'il ne fouille pas, et qu'il se nourrit d'herbes et de feuilles. Il n'est pas certain qu'il, se trouve sur le continent de l'Inde; mais ce qu'il y a de bien sur, c'est qu'il n'est pas la soughe des Cochons de l'Océanique. Ile sous - GENRE. - Les PEGARIS,

Dicolydes, dentie les caractères per esquels nous les avons déjà séparés des ochons proprement dits, s'en disingeent exteneurement au premier oup-d'enéper l'absence du doigt ineme au pied de dervière, et surtout or me poche à parei glanduleuse, ituée sur l'échime au dessus de la pronière ou deuxième vertèbre lombaire, i dont mous avons trouvé la struc~ me pareille à colle du larmier des lers; enfin par la brièveté de leur ueue qui n'a pas un pouce de long, st large et plate. Le train de devant stà proportion plus gros que celui le derrière. Le crâne des Pécaris, pour a brieveté, ressemble plus encore à clui du Babiroussa qu'à celui du loction de Simm; il en diffère en utre par un caractère auquel son nfluence sur le régime alimentaire lonne une grande importance; c'est que la facette glémoïde du temporal st cernée devant et derrière par des aillies qui encastremt la tête du comyle, et ne permettent à la mâchoire ue de très-obscurs mouvemens de ateralité, tandis que cette surface st plane dans les Goohons de l'ancien outinent. Les six molaires des Pécais sont aussi plus semblables entre lles que dans les Cochons. Dès la remière en haut et la seconde en bas, lles ont deux paires de collines manelonnées. La dernière d'en bas a le plu**s un taion mamelonné. Le c**untus est aussi soudé au radius plus tôt t plus complètement que dans les ochons. L'ensemble de ces caractèes exclut donc toute vraisemblance l'unité d'origine entre les Pécaris et Cochons. Les Pécaris sont propres u Nouveau-Monde entre les tropines. Linnéa confondu les deux espèes sons le nom de Sus Tajussu. Cette onfusion a régné sous des noms diferens dans chaque auteur jusqu'à Izzara.

4. Přezna a continer, Sus Tajussa, ...; Pecari de Buston, Tayretou du 'araguay, Azzara (Quadrup., p. 51); Long deux piede six pouces entre l'anus t le boutoir; hauteur au garrot, un

pied six pouces; à la croupe, un pied huit pouces; à pupilles rondes. Les poils epais et roides, annelés alternativement de noir et de blanchstre, lui donnent un fond tiqueté de ces deux couleurs; et, comme le blanc des anneaux domine au cou, il en résulte une sorte de collier. Les pieds sont tout-àfait noirs; la peau est partout d'un blanc livide; cette espèce n'a que deux mamelles, presque pas de queue, et sa poche exhale une forte odeur d'ail. L'odorat est le plus actif de leurs sens; dans la peur, ils poussent un cri fort aigu; ils témoignent leur contentement par un grognement leger; ils re-dressent aussi les soies de l'échine dans la colère ; ces soies sont plus senrées et plus rudes que dans l'espèce suivante. Azzara dit aussi que l'hemeur de sa poche répand une odeur musquée qui manque à l'autre. Il est évident que la couleur des Pécaris pe tient pas au climat, car les Cochons européens du Paraguay sont aussi blancs qu'à leur arrivée, et au contraire, ils sont noirs à Buenos-Ayres. Buffon, trompé par le mot munte, par lequel, en Amérique, les Espagnols désignent les forêts, a dit que les Pécaris habitent les montagnes. Le fait est que ces Animaux habitent les forêts, quel qu'en soit le niveau. Laborde a désigné, et Buffon après lui, le Pécari à collier sous le nom de Potira de Cayenne, mais en lui supposant longitudinale sur le dos la bande qu'il a en travers du cou. Cette espèce vit par couple dans les hois. Ils s'apprivoisent aisément. Le gouverneur La Luzerne avait commencé de les naturaliser à Saint-Domingue axant la révolution. Ils s'étaient déjà multipliés à la Gonave.

5. Le TAGNICATI (en Guarani, mâchoire blanche), Dicotyles labiatus, Cuv. (Mam. lith. 27º livraison). Plus grand que le précédent; à soics plus longues où les anneaux blancs sont beaucoup plus petits; aussi, excepté à la croupe, est-il d'un brun noirâtre pur; sa tête diffère de celle du Pécari par la concavité de son chanfiein; entre les oreilles, il a des

soies de quatre pouces et demi de long; elles règnent sout le long de l'échine, en devenant de plus en plus tongues; elles ont six pouces et demi aux hanches et dimin uent ensuitevers lé bas de la croupe ; entre da tête et les épuples, elles forment une sorte de crête par leur verticalité. Toute la mâchoire inscrieure est blanche, ainsi que les lèvres, dont la supérieure l'est d'une nuance plus pure. En naissant, le poil est noir à la racine, blanchissant vers la pointe; en grandissant, la equieur noire devient dominante, de sorte que, dans sa première année, le Tagnicati ressemble, pour la couleur, an Récari. D'après Azzara, la femelle a deux mamelles de plus que dans le

Sous le nom de Cochon marron, Buffon a pris cette espèce pour la postérité des Porcs européens naturalisés en Amérique par les Espagnols : les caractères, qu'il assigne à ces Cochons marrons, conviennent perfeitement au Tagnicati; c'est aussi à cette espèce que doit s'appliquer ce qu'il dit à tort des, Pécaris, qu'ils vont par troupes ordinairement de deux ou trois cents. qu'ils se secourent mutuellement, et blessent souvent les Chiens et les chasseurs. A cet égard, Azzara observe, qu'en frappant avec les canines, ce n'est pas de bas en haut comme le Sanglier, mais par un mouvement contraire. D'ailleurs, les Pécaris ont la mêmo démarche , les mêmes goûts, la même manière de manger, de boire et de fouir que les Cochons. Ils diffèrent tous deux du Sanglier par leur facilité à s'apprivoiser; ils s'approthent des passans pour se faire gratter : quoique les deux espèces habitent les forêts, on ne les trouve jamais dans les mêmes bois; et jamais on ne voit un individu ni une paire de Taytetous dans une troupe de Tagnicatis. Ceux - ci savent se défendre avec la même résolution que les Sangliers, et quoique plus petits, ils sont aussi dangereux par leur nombre.

On ue trouve dejà plus les espèces de ce sous-genre qu'en petit nombre dans les envisons des lieux habités; car, comme ils ravagent les plantations de Patates; de Maniot; de Mais et de cannes à Sucre, on en détruit autant qu'on peut. Ces Animans sont les Sanglières de Garcillaiso, liv. 8, cap. 18.

On ne connaît pas d'espèce sossile de ce genre. Les débris de Sanglier qu'on a trouvés en différens endroits, par leur figure et leurs gissemens, appartiennent à notre Sanglier vivant. L'un de ces restes est une défense trouvée avec des ossemens de Chevaux , des débris de bateaux et d'autres objets travaillés, en creusant une des culées du pont d'Iéna. Cuvier (Ossem. Foss.) indique aussi une portion de mâchoire des tourbières du département de l'Oise. Il parle de deux autres morceaux, mais dont on ne donne pas les gissemens. L'un est une michoire inférieure d'un jeune individu, où la première arrière-molaire commence à paraître, et trouvée au val d'Arno; l'autre est une moitié inférieure d'humerus, déterrée dans le Hartz. L'absence des Cochons dans les couches d'une formation antérieure à l'état actuel de nos continens, est extrêmement remarquable par son opposition avec le grand nombre de genres de Pachydermes voisins qui existaient à cette époque, et dont pas une espèce n'a survécu. (A. D. .NS.)

On trouve dans diverses relations de voyages et dans plusieurs autres livres le nom de Cochon donné à des Animaux du genre qui vient de nous occuper, ou de genres différens, avec les épithètes suivantes:

COCHON D'AMERIQUE, le Pécari. Cochon BAS, même chose que Cochon de Siam.

Cochon des Bles ou petit Cochon, le Hamster.

Cochon des Bois, à la Guisne, le Pécari.

Cochon CERE, le Babiroussa.

COCHON DE CRINE ON CRINOIS, le Babiroussa.

Cochon connu, variété présumée du Cochon domestique. COCHON CUIHASSE, le Tatou.
COCHON D'EAU, le Cabiais.
COCHON DE FER, le Porc-Épic.
COCHON DE GUINEE et COCHON
CDE, le Cobeie.
COCHON DES INDES, le Cochon de IN.
COCHON DE LATT, le petit du CU-

on domestique.
locHon MARIN, le Lion marin,
loca Porcina (Molina, Hist. Nat.
Chili).

lochon Marron, le Cochon dotique redevenu sauvage dans les s des colonies européennes. Dans. lon, c'est le Tagnicati.

OCHON DE MER, le Cabiais et le rsouin.

OCHON NOIR, le Pécari.

DOCHON ROI, une race de Cochon nestique commun en Italie. DOCHON SANGLIER, le Sanglier is plusieurs provinces de France. DOCHON SAUVAGE, le Cochon mar-

Denon de Siam, une race de Con domestique particulière et fort

mée.
lochon de Terre, le Myrmécoge du Cap.
(B.)

OCHON MARIN OU COCHON MER. POIS. Syn. de Trigla Cu-us, d'Ostracion trigone et de Cente. V. ce mot, Ostracion et Tri-

COCHOU. BOT. PHAN. (Gaimard.)
n d'une variété de Dioscorea, à
ide Guam dans l'archipel des Maies.
CCHOUAN ou COCHUAN. 018.
1. vulgaire de la Marouette, Rallus
zana, L. V. GALLINULE.

COCIOIACOS. ois. (Buffon.) Esdu genre Perdrix, Perdix borealu. P. Perdrix. (DR. Z.) (DR. Z.) (OCIPSILE. ROT. PHAN. Ce mot formé par contraction de Cocpsilum, la seule désignation légidun genre de Rubiacées établi P. Browne. Ce serait trop laisser à intraire que d'admettre une déno-ation ainsi dénaturée sous le vain exte que celle de l'auteur est dis-

soninte ou même harbare pour nous autres Français. Nous nous croyons donc autorisés à rejeter la mutation du nom de Coccocypsitum, et nous n'en changeons que la terminaison.

F. Goccocypsite. (G.N.)

COCKATOU. ois. Syn. de Kakatoës. F. Perroquet. (DR. 2.)

COCKATRICE, REPT. SAUR. Syn. de Basilic. V. ce mot. (E.)

COCKRECOS. ois. (Dampier.) Nom bresilien d'un Râle qui n'a pas encore été parsaitement déterminé. (DR..2.)

COCLEZ. BOT. PHAN. Vieux nom français de l'Anemone hortensis. (B.)

COCLITES. MOLL. FOSS. Pour Cochilites. V. ce mot.

COCNOS. 018. Syn. persan da Courlis, Scolopax arcuata, Gmel. V. COURLIS. (DR. E.)

COCO. ots. Syn. syriaque du Corcou gris, Cuculus Canorus, L. V. Coucou. (DR. Zi)

COCO. POIS. Syn. de Bagre Pimélode à Cayenne. (B.)

COCO. Cocos. BOT. PHAN. On appelle ainsi le fruit du Cocotier commun, Cocos nucifers, L. V. Coco-TIER. On donne aussi oe nom à une espèce de Tulipier. (A. R.)

COCOCHATL. ois. (Hernandez.) Nom mexicain d'un Oiseau qui paraît être congénère du Chardonneret. (DR..z.)

COCO DES MALDIVES. nor. FHAN. On a long-temps ignoré à quelle espèce de l'almier on devait rapporter ce fruit remarquable par sa forme et sa grosseur. Labillardière en a fait un geure nouveau qu'il a nommé Lodoicea. V. ce mot. (A.R.)

COCODRILLE. ois. Nom vulgaire donné au Proyer, Emberiza miliaria, L. (6.)

COCOI. 018. Syn. brésilien de Héron huppé de Cayenne. (DR..S.)

COCOIN. 018. Même chose que Cochouan. F. ce mot.

dans les environs

soies de quatre pouces et demi de long; elles règnent tout le long de l'échine, en devenant de plus en plus tongues; elles ont six pouces et demi aux hanches et diminuent ensuitevers le bas de la croupe ; entre la tête et les épanles, elles forment une sorte de crote par leur verticalité. Toute la machoire inférieure est blanche, ainsi que les lèvres, dont la supérieure l'est d'une nuance plus pure. En naissant, le poil est noir à la racine, blanchissant vers la pointe; en grandissant, la couleur noire devient dominante, de sorte que, dans sa première année, 🦶 🐉 Tagnicati ressemble, pour la couleve ; au Pécari. D'après Azzara, la fem 🤝 a deux mamelles de plus que da

Pecari. Sous le nom de Cochon #\*\* Bussion a pris cette espèce por térité des Porcs européens p en Amerique par les Espe caractères, qu'il assigne à marrons, conviennent au Tagnicati; c'est aus'; que doit s'appliquer 🕬 (.N.ن. des Pecaris, qu'ils. (Rumph.) ordinairement de d/ Juois rampant qu'ils se secourer de Ternate. (B.) blessent souver SOT. PHAN. (Pline.) Raisin d'Espagne. chasseurs. A c ve, qu'en fra contraire phi general ce nom à l'en-la mêm proprie se construisent certaine la mên proprie se construisent certaine et de construisent certaines genre Bombyce, et qui de denieure pendant l'état ou de chrysalide. Tout le et de rent Bomby x Mori, qui fournit J. LARVES. Quelques Arachsignt aussi une Coque; mais assez différent; elle or les œufs et les abrite. (AUD.) COCORLI. 018. Espèce de Bécasent. F. de mot. (B.)

cocostol.ors.Pour Xochitol. V.
ce mot. C'est aussi le nom mexicain
de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux geures Gros-Bec et Troupiale. (DR..E.)

car, commo ils tions de Patates et de cannes à 🎉 👸 tant qu'on pe Sangliers of On n/ § sile de glier 🕫 droi i des sin maintennes que le at places en desale 141 se reacontre presit ument dans les Plantes meques, où elle favorise singulere ment la fécondation; les premien ont un calice regulier, un peu ariace, à six divisions très-profonde. dont trois intérieures plus minos d plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques atteurs. & étamines, dont les anthères sont

est sessile, globuleux ou à trois angle obtus, à trois loges contenant cur cune un seul ovule dresse. Lk sen sommet nait un style traide del chaque division porte un stigmate. Les fruits varient beaucoup quali à leur forme, leur grosseur et les couleur, suivant les diveises e part Ils sont en général auses gros, a meangles peu marqués , accompagnes ! leur base par le calice. Ile constitut une drupe ou noix ples on moins " che, contenent un noyau tres du uniloculaire et moutaperne pa suite d'un avertement consunt. Le noyau , qui est ovoide , plus ou mon-

deux loges et sagittées, s'inscrent à

la peroi interne du calce. Le cutte

de la flour est occupé par un past. rudimentaire et avorté. Dans le fleurs femolles, le calion est le me me que dans les fleurs miles

il est coriace et persistent Lorent

will is the land of the land o hie . KEE SEE Drate; le .com Lieut un enq -volumineux, CENTER qui est at laitenx, egreable. rement dans .uco= ./a, L., un des plus 🖛 🕶 ressans de . ce Binaire des Indes An lourd'hui naturalise es contrées équatoriales eau continent. Il croit aussi e, et dans un grand nom-Aséparses au milieu de l'oacidque. Il joint l'élégance à tone cylindrique, on un pied et demi de dis-1117 s'Abre droit comme une comarqué de cicatrices circuprovenant de la chute des seuilcouronné à son sommet d'une ine de palmes dirigées dans les sens. Ces palmes ou feuilles quelquefois jusqu'à doute et pieds de longueur sur, une Beur d'environ trois pieds; les fou Profes qui les composent sont placées deux ches du pétiole commun , Test nu dans sa partie inférieure il est dergi et membraneux. Au de ces leuilles on trouve sur le manet du supe un hourgeon énorme conique qui porte le nom de Chov-PALMENTE, et qui se compose de seuil-Les dont le développement doit s'ones plas tard, à mesure que les infiriques se séchent et tembent, en laissur le stipe les cicatrices circu-

hires que nous y avous fait re quer. Les spathes naissent de l'ai des feuilles inférieures; leur lons est de quinze à vingte pouces; sent comprimées, paintues à deni ekiremitek, et souvrent seal côte par une fente longitudi poor laisser sortir les fleurs qu renferment; ces fleurs former régime on spadice très-samen; s'ellonge beaucoup lorsqu'il s'e rage de la spathe qui le recou a sont d'une couleur jaumeil deurs femolies qui , moins! r, occupent la partie luféi cations de spadice ,'s mits globuleux, obs triangulaires, indéhise yant ou dépassant même le vo de la tête d'un homme, ombilio leurs deux extrémités, dont l'inf re, qui est plus grosse, est acce gnée du cahce, tandis que la rieure, en général plus ou moins tue, office une petite electrice ; nant du style. La surface de ces comus sous le nomi de Coco: lisse, d'une teinte verdatre ou ceo, qui, à l'époque de la pe maturité, devient d'un brun pl moins terme; ces fruits sont de tables mois ou drapes sèches offrent la structure suivante pellicule externe ou épicar mince, sèche, très-résistante. cette pellicule et le noyau osser occupe le centre du frait; 1884 une sorte de bourre en de files mée de fibres très-dures, entr sees en tours sens ; d'aburdiréi de suce qui s'évaporent et dist sent à l'époque de la parfitte rité. On fait des cordages et de grossières avec cette filasse. Le est plus ou moins yolumineur et d'une extrême darête; di GR lignes saillantes et longitudina sa hase est percée de trois tro sont fermés par une membrai rer dans son mierieur qui est culaire, on trouve une seule dressée, réniphissant exactem cavite, et qui se compose d'un

ment propre, mince et parse

\* COCOINEES! Cocoing. non: PHAN, Kunth (Nov. Genes. et. Species Orb, Nov., 1. p. 241) a donné ce nom, un groupe très-considérable de, l'ordre des Palmiers, qui est caractérise par up ovaire triloculairs, par ses loges monospermes dont deux avorient souvent, et par la superficie. des fruits non couverts d'écrifies imbriquées. Il y a place les genres Cocos, L.; Bactris, Jucq.; Kunthia, Humb. et Bonpl.; Aiphanes, Willd.; Oreodoxa, Willd.; Martinezia, R. et Pay.; Alphonsia, Kunth; Ceroxylon, H., B.; Jubaca, Kth., et Attalea, Kth. D'un autre côté, R. Brown (Botany of Congo, p. 37) a restreint ce nom de Cocoina aux Palmiers dont le fruit, originairement triloculaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percues dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (foramina cæca), ainsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G..N.)

COCOJA. BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaquois rampant des îles de Banda et de Ternate. (s.)

COCOLOBIS. BOT. PHAN. (Pline.) Une varieté de Raisin d'Espagne.

COCON, COUCON op COQUE.
On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines
Chenilles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde compatt le Gocon du Bombyce du Murier, Bambyx Moni, qui fournit la soie. V. LARVES. Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son usage est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

GOCORLI.: ors. Espèce de Bécasseau: P. de mot. (B.)

co COCOSTOL.ors. Pour Xochitol. V. ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR. 4.)

COCOTIER: Cocos., nor. Pars. Parmi les genres qui composent le famille des Palmiers, le Cootier es sans contredit un des ples micosans, par la beauté des especes qui le composent, les usages vanis un quels leurs diverses parties peuka êtres employées et les servious qu'éles rendent aux habitans des coutres tropicales. Les caractères auxquels un reconnaît ce genre sont : des fleur unisexudes, c'est-à-dire males et lemelles, portées sur un même régime, el sortant d'une vaste spathe monphylle, qui se fend lateralement et w tarde point à tomber lorsque la fleurs sont épenouies; les ileurs miles occupent la partie supérieure de ramifications du régime; elles sust beaucoup plus nombreuses que is femelles qui sont placées en desses, position qui se rencontre prequ constamment dans les Plantes nenoïques, où elle favorise singulerment la fécondation; les presies ont un calice régulier, un peu coriace, à six divisions très-profonde. dont trois intérieures plus minos a plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. 31 étamines, dont les anthères souls deux loges et sagistées, s'insèrent la paroi interne du calice, le centre de la flour est occupé par un petit rudimentaire et averté. Dum la ileurs femelles, le calice est le me me que dans les fleurs mies: il est coriace at persistant. L'orain est sessile, globuleux ou à trois augle obtus, à trois loges contenant che cune un seul ovule dressé. De see sommet naît un style trifide dou! chaque division porte an stigmate.

Les fruits varient heuteup quai à leur forme, leur grossear et leur couleur, suivant les diverses aprècules sont en général austrigrés, à tour angles peu marqués y accompagnés leur base par le calice. He entre une drupe ou meix pless ou moins seche, contenant un moyau très du uniloculaire et a mousagneme par suite d'un avertement constant de moyau, qui est ovoids, plus eu mois

llongé, est percé à se bess de trois rous fermés par une membrane; le raine qu'il renferme contient un en-osperme charau, très-volumitieux, auvent creux à son intérieur qui est lein d'un liquide blano et laiteux; lein d'un liquide blano et laiteux; embryon est très-petit relainement la mase du l'amande, et placé dans me petite cavité qui occupe la partie uténeure de l'endosperme.

Foutes les espèces de Cocotiers sont les Arbres plus ou moins élevés, dont e supe ou trono est simple, et couonné à son sommet d'une touffé de frandes feuilles palmes, du milieu lesquelles naissent les régimes de leurs. Foutes croissent sous les tro-aques. Nous mentionnerons ici com-

ne plus intéressantes :

Le COCOTIEN ORDINAIRE OU COCO-HER DES INDES, Cocos nucifera, L., icq., Amer., t. 168. L'un des plus reaux et des plus intéressans de ce core,ce Palmier, originaire des Indes Prientales, est aujourd'hui naturalisé lans toutes les contrées équatoriales lu nouveau continent. Il croît aussi n Aluque, et dans un grand nomre des îles éparses au milieu de l'ocan Pacifique. Il joint l'élégance à a majesté : son tronc cylindrique, ienviron un pied et demi de dianetre, s'élève droit comme une coonne, marqué de cicatrices circuares provenant de la chute des seuiles, et couronné à son sommet d'une iouzaine de palmes dirigées dans ous les sens. Ces palmes ou feuilles on quelquesois jusqu'à douze et quinze pieds de l'origueur sur, une argeur d'environ trois pieds; les foioles qui les composent sont placées les deux côtés du pétiole commun, un est nu dans sa partie inférieure u il est elergi et membraneux. Au entre de ces femilles on trouve sur le ommet du stipe un hourgeon énormé t conique qui porte le nom de Chov-ALMISTE, et qui se compose de feuiles dont la développement doit s'opé er plus tard, à mesure que les inféiciures an adolerat of temberit, on laisant sur le stipe ; les , cicatrices circuhans que nous y avous fait visings quer. Les spathes naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueut est de quinze à vingt pouces; elles sent comprimées, paintues à leurs denx ekitemifet, et s'ouvrent d'un seal cote par une fente longitudinale. paar laisser sortir les flears, qu'elles renforment; ces fleurs forment an régime ou spadice très-manteux qui s'ellonge beaucoup lorsqu'il s'ess de 2 gage de la spathe qui le recouvraits elles sont d'une conlent jauné:terné; aux flears femelles qui ; moins mothbreuses, occupent la partie inférieure des rumifications de spadice , suschdent des fruits globuleux, chiecust-ment triangulaires, indébiscent, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliqués à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, ést accompugnée du calice, tandis que la superieute, en général plus ou moins pointue, office une petite dicatrice provement du style. La surface de ces fruits commus sous le nomi de Cocos i est lisse, d'une teinte verdatre ou vielacéo; qui, à l'époque de la parfiite maturité, devient d'un brun blus du moins terne; cus fruits sont de wiitubles nois ou drupes seches, qui officent la structure suivante i leur pellicule externe on épicarpo ést mince, sèche, très-résistants. Entre cette pellicule et le novau osseux qui occupe le centre du fruit, us trouve une sorte de bourre en de flasse formée de fibres très-dures, entreoroisees en tous sens; d'abord remplies de sucs qui s'évaporent et dispuralssent à l'époque de la parlitte matu-rité. Ou fait des cordages et des terles grossières avec cette filasse. Le no viu est plus on moins volumineus; épiis et d'une extrême dareté; il offré trois lignes suiffantes et longitudionles ; et sa base est pércée de trois frous qui sont fermés par une membrane noire; dins son intérieur qui est unifoculaire, on trouve une stuff graffié dressée, réniplissant exactement l'la envite, et qui se compose d'un tegliment propre, mince et parseme de

COCOINEES! Cocoing. nor! PHAN, Kunth (Nov. Genes. et Species Orb, Nov., 1, p. 241) a donná ce nom, un groupe très-considérable de, l'ordre des Palmiers, qui est caracterise par un ovaire triloculaire, per ses loges monospermes dont deux avorient souvent, et par la superficie. des fruits non couverts d'écailles imbriquées. Il y a place les genres Cocos, L.; Bactris, Jucq.; Kunthia, Humb. et Bonpl.; Aiphanes, Willd.; Oreodoxa, Willi.; Martinezia, R. et Pav.; Alphonsia, Kunth: Ceroxylon, H., B.; Jubaa, Kth., et Aualea, Kth. D'un autre coté, R. Brown ( Botany of Congo, p. 37) a restreint ce nom de Cocoinæ aux Palmiers dont lefruit, originairement triloculaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percées dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (foramina cæca), sinsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G..N.)

COCOJA. BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaquois rampant des îles de Banda et de Ternate. (s.)

COCOLOBIS. BOT. PHAN. (Pline.) Une variété de Raisin d'Espagne.

COCON, COUCON or COQUE.
On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chemiles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde conneît le Goom du Bombyce du Mûrier, Bombyx Mori, qui fournit la soia, V. Lamysa. Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son thage est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

COCORIAL ora. Espèce de Bécasseau: F. de mot. (B.)

COCOSTOL.ors.Pour Xochitol. V. ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR.S.)

COCOTIER: Cocce.; sor. mar. Parmi les genres qui compotent la famille des Palmiers, le Constier est sans contredit an des plus micosans, par la beauté des espèces qui le composent, les usages varies auquels leurs diverses parties peuvent êtres employées et les servious qu'dle rendent aux habitans des coures tropicales. Les caractères auxquels or reconnaît ce genre sont : des tieur unisexuées, c'est-à-dire males et le melles, portées sur un même régime, et sortant d'une vaste spaine mosphylie, qui se fend latéralement au tarde point à tomber lorsque le fleurs sont épenoules; les fleurs miles occupent la partie supérieue es ramifications du régime; elles set beaucoup plus nombrenses que le femelles qui sont placées en desses. position qui se reacontre prequ constamment dans les Phates nonoïques, ou elle favorise singulare ment la fécondation; les premies ont un calice régulier, un par ariace, à six divisions très-profonde. dont trois intérieures plus minos a plus étroites sont considérées come une corolle par quelques ameurs. Su étamines, dont les anthères sent deux loges et sagittées, s'insèrent : la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pou rudimentaire et avorté. Dus la fleurs femelles, le calice est le mime que dens les fleurs mis: il est coriace et persistant. L'orain est sessile, globuleux ou à trois anglé oblus, à trois loges contenant che cune un seul ovule dresse. De set sommet nait un style trifide don! chaque division porte un stigmite.

chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quait
à leur forme, leur grossent et ter
couleur, suivânt les divestres especiIls sont en général autemprés à leur base par le calice. Ils remarkment
une drupe ou neix plass ou moins deche, contemnt un moyau moisseruniloculaire et un mouspasses par
suite d'un evertement constant. Co
moyau, qui est ovoïde, plus en mois-

llongé, est percé à se hete de trois ous fermés par une membrane; la nine qu'il renferme contieut un ensperme charnu, très-volumineux, avent creux à son intérieur qui ést cia d'un liquide blanc et laiteux; une saveur douce et agréable, embryon est très-petit relativement la masse de l'amandée, et placé dans se petite cavité qui occupe la partie deneure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont s'Arbrea plus ou moins élevés, dont stipe ou tronc est simple, et counné à son sommet d'une touffé de andes feuilles palmées, du milieu squelles maissent les régimes de surs. Foutes croissent sous les tro-ques. Nous mentionnerons ici com-

e plus intéressantes :

Le COCOTIEN ORDINAIRE OU COCO-ER DES INDES, Cocos nucifera, L., icq., Amer., t. 168. L'un des plus eaux et des plus intéressans de ce inte, ce Palmier, originaire des Indes rientales, est aujourd'hui naturalisé ins toutes les contrées équatoriales u nouveau continent. Il croît aussi Afrique, et dans un grand nomre des îles éparses au milieu de l'oun Pacifique. Il joint l'élégance à · majesté : son tronc cylindrique , environ un pied et demi de diaietre, s'élève droit comme une conne, marqué de cicatrices circuures provenant de la chute des feuils, et couronné à son sommet d'une ouzaine de palmes dirigées dans ius les sens. Ces palmes ou feuilles nt quelquefois jusqu'à douze et unze pieds de longueur sur une ugeur d'environ trois pieds; les fooles qui les composent sont placées es deux côtés du pétiole commun, ni est nu dans sa partie inférieure il est elergi et membraneux. Au mire de oes femilles on trouve sur le mmetdustipe un bourgeon énormé conique qui porte le nom de Chov-ALMISTE, et qui se compose de feuils dont la développement doit s'opé-T plus tard, à mesure que les inféeures se séchent et tembesit, en laisnt sur le stipe les cicatrices circulaires que nous y avous fait remaiguer. Les spathes naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueur est de quinze à vingt pouces; elles sent domprimées, pointues à leurs deux extremités, et s'ouvrent d'un seal cote par une fente longitudinale. paar laisser sortir les flears, qu'elles renferment; ces fleurs forment an régime ou spadice très-mmenu qui s'ellonge beaucoup lorsqu'il s'est del gage de la spathe qui le recouvraits elles sont d'une couleur jaune terné; aux fleurs femelles qui procus mothbreuses, occupent la partie auférieure des remifications de spadice , succhdent des fruits globuleux, obscurément triangulaires, indéhiscense, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliques à teurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, ést accompagnée du calice, tandis que la supérieute, en général plus ou moins pointue, office une petite eicatrice provement du style. La surface de ces fruits commus sous le nomi de Cocos; est lisse, d'une teinte verdatte ou violacéo, qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moins terne ; ces fruits sont de wiitables mois ou dropes sèches, qui offrent la structure salvante i leur pellicule externe ou épicarpe est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule et le noyau osseux qui occupe le centre du fruit: 186 Wouve une sorte de bourre ou de filasse formée de fibres très-dures, entreoroisees en tous sens; d'abord remplies de suce qui s'évaporent et dispuraissent à l'époque de la parfaité matarité. On fait des cordages et des teiles grossières avec cette filasse. Le movau est plus on moins volumineus, spiis et d'une extrême darêté; il offic trois lignes saillantes et longitudinules ; et sa base est percée de trois trous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est unifoculaire, on trouve une seufe grame dressée, réniplissant exactement la **eavité, et qui se compose d'un tégli**ment propre, mince et parsemé de

COCOINEES! Cocoing. not. рнан, Kunth (Nov. Genes. et. Species Orb, Nov., 1, p. 241) a donné ce nom, un groupe très-considerable de, l'ordre des Palmiers, qui est caracterise par un ovaire triloculaire, per ses loges monospermes dont deux avortent souvent, et par la superficie. des fruits non couverts d'écailles imbriquées. Il y a placé les genres Cocos, L.; Bactris, Jucq.; Kunthia, Humb. et Bonpl.; Aiphanes, Willd.; Oreodoxa, Willd.; Martinezia, R. et Pav.; Alphonsia, Kunth; Corpsylon, H., B.; Jubaa, Kth., et Aualea, Kth. D'un autre côté, R. Brown ( Botany of Congo, p. 37) a restreint ce nom de Cocoina aux Palmiers dont lefruit, originairement triloculaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percces dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (foramina cæca), sinsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G..N.)

COCOJA. BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaquois rampant des iles de Banda et de Ternate. (B.)

COCOLOBIS. BOT. PHAN. (Pline.) Une variété de Raisin d'Espagne.

COCON, COUCON ou COQUE. On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chenniles du genre Bombyce, et qui leur seit de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde compatt le Goom du Bombyce du Mûrier, Bombyx Mori, qui fourait le soie. V. LARVES. Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son usege est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

Seau: F. de mot. (B.)

COCOSTOL.ors.Pour Xochhol. V. ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartienment aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR.S.)

- COCOTIER: Coose., not. - BRAN. Parmi les genres qui composent la famille des Palmiers, le Coostier est sans contredit on des ples mièressans, par la beauté des capètes qui le composent, les usages varies auxquels leurs diverses parties peuvent êtres employées et les services qu'elles rendent aux habitans des courses tropicales. Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont : des Ceurs unisexuées, c'est-à-dure maios et lemelles, portées sur un même régime, ei soriani d'une vaste spaihe mosophylle, qui se fend latéralement et se tarde point à tomber lorsque les fleurs sont épanouies; les îleurs mile occupent la partie supérieure des ramilications du régime; elles sont beaucoup plus nombreuses que les femelles qui sont placées en desses. position qui se rencontre presque constamment dans les Plantes menoïques, où elle favoirse singulière ment la fécondation; les premiers ont un calice regulier, un peu coriace, à six divisions très-profondes. dont trois intérieures plus minors et plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. Sa étamines, dont les anthères sent a deux loges et sagittées, s'insèrent à la peroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pisti rudimentaire et avorté. Dans les fleurs femalles, le calice est le mème que dans les fleurs males: il est coviace et persistant. L'ovaire est sossile, globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges contemant chicune un seul ovule dressé. De son sommet nalt un style trifide dent chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient heaucoup quant à leur forme, leur grosseur et leur couleur, suivant les diverses espèces. Ils sont en général autre grote, à tross angles peu marqués pacouragement à leur base par le calice. Ils expansione et une drupe ou noix plass ou amilias sèche, contenant un moyeu très dur uniloculaire et une moyeu très dur par suite d'un exortement constant. Ce moyeu, qui est ovoïde plus du moiss

llongé, est percé à sa hase de trois rous fermés par une membrane; la mine qu'il renferme contient un ensperme charau, très-volumineux, ouvent creux à son intérieur qui est dein d'un liquide blanc et laiteux; tune saveur douce et agréable, embryon est très-petit relativement la masse du l'amande, et place dans me petite cavité qui occupe la partie nférieure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont les Arbres plus ou moins élevés, dont e stipe ou trono est simple, et couonne à son sommet d'une touffe de frandes feuilles palmées, du milieu lesquelles naissent les régimes de leurs. Toutes croissent sous les troiques. Nous mentionnerons ici com-

ne plus intéressantes :

Le COCOTIEN ORDINAIRE OU COCO-TER DES INDES, Cocos nucifera, L. acq., Amer., t. 168. L'un des plus eaux et des plus intéressans de ce tonre, ce Palmier, originaire des Indes rientales, est aujourd'hui naturalisé lans toutes les contrées équatoriales in nouveau continent. Il crost aussi m Afrique, et dans un grand nomne des îles éparses au milieu de l'otean Pacifique. Il joint l'élégance à a majesté : son tronc cylindrique, l'environ un pied et demi de dianetre, s'élève droit comme une cooune, marqué de cicatrices circurures provenant de la chute des feuilrs, et couronné à son sommet d'une louzaine de palmes dirigées dans inus les sens. Ces palmes ou feuilles unt quelquesois jusqu'à douze et quinze pieds de longueur sur une largeur d'environ trois pieds; les foioles qui les composent sont placées les deux côtés du pétiole commun, qui est nu dans sa partie inférieure ni il est elergi et membraneux. Au entre de ces feuilles on trouve sur le sommet du stipe, un bourgeon énormé et coniquequi parté le nom de Chov-'ALMISTE, et qui se compose de feuilles dont le développement doit s'opéer plus tard, à mesure que les inféieures madchent et tagebent, en laisant sur le stipe, les cicatrices circuhings que nous y avous fait remai quer. Les spathes naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueut est de quinze à vingt pouces; elles sent comprimées, paintues à leurs deux extremires, et s'ouvrent d'un seal caté par une fente longitudinale, pour laisser sortir les fleurs qu'elles renferment; ces fleurs forment un régime ou spadice très-mameux qui s'ellonge beaucoup leraqu'il s'ess de 2 gage de la spathe qui le recouvraits elles sont d'une couleur jaume terres aux flears femelles qui ; moins montbreuses, occupent la partie inférieure des rémifications del spadice, succèdent des fruits globuleux, obscuelment triangulaires, indéhiscens, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliques à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accompugnée du cahce, tandis que la supe-rieure, en général plus ou moins pointue, office use petite dicatrice provement du style. La surface de ces fruits commus sous le nomi de Cocos; est lipse : d'une teinte verdâtre ou violacée, qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moms terme; ces fruits sont de wiitubles mois ou drupes sèches, qui offrent la structure saivante i leur pellicule externe ou épicarpo est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule et le noyau osseuxi qui occupe le centre du fruit; 196 Woltve une sorte de bourre ou de filesse formée de fibres très-dures, entreoroisees en tous sens ; d'abord remplies de sucs qui s'évaporent et dispuraissent à l'époque de la parisité maturité. On fait des cordagés et des toiles grossières avec cette filasse. Le novau est plus ou moins yolumineux, eptis et d'une extrême darête; il wifre trois lignes saillantes et longitudinules ; et sa hase est percée de trois trous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est uniloculaire, on trouve une seule giaine dressee, remphissant exactement la cavité, et qui se compose d'un tégument propre, mince et parsemé de

\* COCOINEES! Cotoings. nor! PHAN, Kunih (Nov. Genes. et Species. Orb. Nov., 1, p. 241) a donné ce nom. à un groupe très-considérable de, l'ordre des Palmiers, qui est caractérise par up ovaire triloculaire, par ses loges monospermes dont deux avorient souvent, et par la superficie. des fruits non couverts d'écailles imbriquées. Il y a place les genres Cocos, L.; Bactris, Jucq.; Kunthia, Humb. et Bonpl.; Aiphanes, Willd.; Oreodoxa, Willi.; Martinezia, R. et Pay.; Alphonsia, Kunth: Coronyton, H., B., Jubaa, Kth., et Analea, Kth. D'un autre côté, R. Brown ( Botany of Congo, p. 37) a restreint ce nom de Cocoina aux Palmiers dont lefruit, originairement triloculaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percues dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (foramina cæca), sinsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco.

COCOJA. BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaquois rampant des îles de Banda et de Ternate. (s.)

COCOLOBIS. BOT. PHAN. (Pline.) Une variété de Raisin d'Espagne.

COCON, COUCON ou COQUE. On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chemiles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde compatt le Goon du Bombyce du Mûrier, Bombyx Man, qui fournit la soie. V. LARVES. Quelques Arachmides filent aussi une Coque; mais son usege est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

GOCORIA. ors. Espèce de Béessseau: P. de mot. (B.)

COCOSTOL.ors.Pour Xochitol. V. ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR.A.)

COCOTIER: Cocot., nor. mas. Parmi les genres qui compotent la famille des Palmiers, le Cootier et sans contredit on des ples minssans, par la beauté des espèces qui le composent, les usages varies anquels leurs diverses parties peavest êtres employées et les servious qu'dle rendent aux habitans des cours tropicales. Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont : des feus unisexuées, c'est-à-dire main et femelles, portées sur un même régime, et sortant d'une vaste spaile mosphylie, qui se fend latéralement au tarde point à tomber lorsque le fleurs sont épanoules; les fleurs mile occupent la partie supérieur de ramifications du régime; elle sui beaucoup plus nombreuses que le temelles qui sont placées en desses, position qui se rencontre prequi constamment dans les l'ante mnoiques, ou elle favorise singuliere ment la fécondation; les premiero out un calice régulier, un pen «riace, à six divisions très-prolonde. dont trois intérieures plus minos e plus étroites sont considérées come une corolle par quelques auteurs. Su étamines, dont les anthères sont deux loges et sagittées, s'instruit la peroi interne du calice, le contre de la fleur est occupé par un pisti rudimentaire et averté.Dem 🕾 fleurs femelles, le calice est le mè-me que dons les fleurs mile: il est coriace et persistant L'oraire est sessile, globuleux ou à trois angle obtus, a trois loges contensat the cune un seul ovule dressé. De 501 sommet nait un style traide deal chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup qual
à leur forme, leur grossent et leu
couleur, suivant les divelses apreIls sont en général assenged, à treangles peu marqués j'accompagnes
leur base par le calice. Ils summinus
che, contenant un moyan lieb dur
uniloudaire et unoucopamne pu
suite d'un evertement consum. C
moyan, qui est ovoide, plus en mom-

llongé, est percé à sa base de trois ous fermés par une membrane; la raine qu'il renferme contieut un enosperme charau, très-volumineux, auvent creux à son intérieur qui ést lein d'un liquide blanc et laiteux; une savéur douce et agréable, embryon est très-petit relativement la masse de l'amandé, et placé dans ne petite cavité qui occupe la partie efeneure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont les Arbres plus ou moins élevés, dont e supe ou tronc est simple, et couonné à son sommet d'une touffé de randes feuilles palmées, du milieu equelles naissent les régimes de eurs. Fortes croissent sous les tronques. Nous mentionnerons ici com-

ne plus intéressantes :

Le Cocotier ordinaire ou Coco-TER DES INDES, Cocos nucifera, L., acq., Amer., t. 168. L'un des plus wanx et des plus intéressans de ce enre,ce Palmier, originaire des Indes4 rientales, est aujourd'hui naturalisé ans toutes les contrées équatoriales iu nouveau continent. Il crost aussi n Afrique, et dans un grand nomre des îles éparsea au milieu de l'o∸ em Pacifique. Il joint l'élégance à a majesté : son tronc cylindrique, l'environ un pied et demi de dianetre, s'élève droit comme une coonne, marqué de cicatrices circuares provenant de la chute des feuil-15, et couronné à son sommet d'inné ouzaine de palmes dirigées dans ous les sens. Ces palmes ou feuilles <sup>int</sup> quelquefois jusqu'à douze et juinze pieds de longueur sur une argent d'environ trois pieds; les fooles qui les composent sont placées les deux côtés du pétiole commun, ul est nu dans sa partie inférieure u il est élergi et membraneux. Au entre de ces feuilles on trouve sur le ommet du stipe, un bourgeon énormé t conique qui porte le nom de Chov-ALMISTE, et qui se compose de feuilus dont la développement doit s'opéer plus tard, à mesure que les inféletures se sechent et temberet, en laisant sur le stipe les cicatrices circulaires que nous y avous fait remai quer. Les spathes naissent de l'aisselle des femilles infériences; leur longueut est de quinze à vingt pouces; elles sest comprimées, pointues à leurs deux extremités, et s'ouvrent d'us seul coté par une fente longitudinale. pant laisser sortir les flears, qu'elles rentarment; ces fleurs forment un régime: ou spadice très-maneux qui s'ellonge beaucoup lorsqu'il s'est de 1 gage de la spethe qui le reconvraits elles sont d'une couleur jaume terres aux fleurs femelles qui , moins monbreuses, occupent la partie inférieure des rémifications du spadice , succèdent des fruits globuleux, obscuelment triangulaires, indéhiscens! avant ou dépassant même le voluine de la tête d'un homme, ombiliqués à teurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accompugnée du calice, tandis que la supérieure, en général plus ou moins pointue, office une petite eientrice provemant du style. La surface de ces fruits commus sous le nom de Cocos; est lisse, d'une teinte verdatte ou violacéo; qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moins terne; ces fruits sont de véritubles mois ou drupes sèches, qui offrent la structure shivante i leur pellicule externe ou épicarpe est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule of le novau osseux qui occupe le centre du fruit; 186 trouve une sorte de bourre ou de filasse formée de fibres très-dures, entreoroisees en tours sens ; d'abord remplies de sucs qui s'évaporent et dispuralssent à l'époque de la parisité maturité. On fait des cordages et des teiles grossières avec cette filasse. Le moyau est plus ou moins volumineur, éptis et d'une extrême dureté; il offre trois lignes suitlantes et longitudinules", et sa hase est percée de trois frous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est unifoculaire, on trouve une seufe glafne dressée, réniphissant exactement la cavite, et qui se compose d'un tegliment propre, mince et parsemé de

vaisseaux;ramifiés, se détachant foqlement lorsque le fruit est récent, L'endosperme est très-gros , charnu', bline, creuse à son centre d'une grande cavité pleine d'une sorte d'emulsion blanche; douce, un peu sugifa stards-agréable. L'embryon est petit et place dans une seconde cavité heaucoup plus petite, et occupant la partie inférieure de l'endosperme. Cette amande est la partie la plus précieuse du Cocotier. Elle sert de nourriture aux peuples qui habitent les contrées où croît ce bel Arbre. Sa saveur, est douce, et ressemble beaucoup à celle des Amandes ou des Naisettes fraîches. Le lait que contient sa cavité est une boisson aussi saine qu'agréable , très-recherchée dans les chmats brûlans où vivent les Cocotiers. Lorsque l'on coupe l'extrémité supérieure des spathes avant l'épanouissement des fleurs, il en sort en abondance un fluide aqueux et suore que l'on recueille avec soin. Au hout de quelques heures, cette liqueur a pris une saveur legèrement aigrelette qui en fait une boisson délicieuse, et que l'on connaît sous le nom de Souva ou vin de Palmier. On peut par la distillation en retirer un Alcohol assez bon, ou, en le faisant réduire sur le feu et y ajoutant un peu de craie, obtenir une sorte de sirop ou de conscrue qui se prend en masse et cristallise confusement. Les habitans peu fortunes s'en servent pour conserver toutes sortes de fruits.

Quelquelois on cueille les Cocos avant leur maturité: leur amande;, qui est alors peu consistenté, est plus délicate; et, plus recherchée; quand elle est parlaitement mûre; on peut gu préparer des émulsions semblables à celles que l'on fait en Europe avec les Amandes douces ou les Norsettes. Si les Cocos ont été conservés pendant quelque temps, leur amande est moins agréable; elle devient unue à cause de la grande quantité d'uile qu'elle contient par expression est très-douce et fort recher-

chée dans l'Inde où on l'emploie à une foule d'usages domestiques.

Le hois du tronc est très-dur, trèsrésistant, et les constructions où on l'emploie sont extrêmement solides et durables; enfin leur noyau sert à faire différens vases et ustensiles de ménage. Il est d'une dureté extraordinaire, et susceptible du poli le plus

Outre les avantages que nous venons d'énumérer rapidement, le Cocotier en présente un non moins précieux, celui de s'accommoder des terrains les plus maigres et les plus sablonneux, de ceux enfin où tout autre Végétal ne peut vivre. C'est surtout dans le voisinage de la mer, sur les plages basses et humides, que ce bel Arbre croît avec le plus de rapidité, et qu'il parvient à la hauteur la plus grande.

Le Cocotier du Brésil, Cocos butyracea, L., Suppl. Cette espèce est, selon plusieurs naturalistes voyageurs , plus belle et plus grande que la précédente. Elle croît dans diverses parties de l'Amérique méridionale, et principalement au Bresil. Son fruit est moins gros, plus succulent que celui du Cocotier des Indes; son noyau est simplement cartilagineux, et non dur et osseux ; les habitans des régions où il croît écrasent les coques de ses fruits avec leurs amandes, les jettent dans des vases pleins d'eau, et en retirent, par ce procédé simple et peu dispendieux, une huile épaisse et ayant à peu près la consistance du beurre frais. Cette huile, très-douce lorsqu'elle est récente, est employée aux divers usages domestiques.

Gaertner a décrit et figuré ( de Fruct, T. vi) une espèce de Coctier qu'il nomme Cocos lapidea. On ne la connaît encore que par ses fruits qui sont moins gros que ceux du Cocotier commun, mais dont le noyau a les parois beaucoup plus épaisses et assez souvent à deux ou même à trois loges. On ignore sa patrie, quoiqu'on le trouve assez communément dans le commerce. Il est extrêmement probable qu'il vient de l'Inde. On

it avec son noyau de petits vases, es coquetiers, des pommes de canes, des verres à liqueurs et divers (A.R.) rnemens.

COCOTIER DE MER. BOT. PHAN. om vulgeire du Borassus flabelliforiis, L. V. BORASSUS. (B.)

COCOTLI. ors. (Hernandez.) Syn. exicain de la petite Tourterelle de unt-Domingue, Buff., Columba asserina, Grnel. F. Picton. (DR. Z.)

COCOTZIN. ois, Qu'il ne faut pas onfondre, comme on le fait dans le ictionnaire de Déterville, avec Coidi. Espèce du genre Pigeon , Tourrelle Cocotzin , Columba Passerina, ath., Buff., pl. enl. 243. V. Piceon. (DR..Z.)

COCOTZON. ois. (Lachenaye-Desois.) Pour Cocozton. V. ce mot. (B.) COCOUAN, ois. Syn. vulgaire de Marouette, Rallus Porzana, L. ". Gallinule. (DR..z.)

COCOXUIHITL. BOT. PHAN. llernandez. ) Syn.! mexicain de Bocme frutescente. (B.)

COCOZTON. ois. Hernandez done ce nom à un petit Oiseau du Mexiue, qu'il dit avoir quelque ressemlance avec le Chardonneret. (DR..Z.) COCQ-LEZARD. REPT. SAUR. On. quelquefois donné ce nom à l'Igua-

\* COCQUAR. BOT. PHAN. Variété e la Rose de Provins extrêmement oublée, dans le midi-de la France.

(B.)

COCQUARD on COCQUAR. ois. om donné au métis provenu du Faïn måle avec la femelle du Coq.

(DR. .Z.) COCRETE ET COCRISTE. BOT. HAN. Syn. vulgaires des genres Alec-

solophe et Rhinanthe. V. ces mots. (G..N.)

\*COCROOTES, BOT, PHAN, Nome pays du fruit du Bactris.

COCTANA. BOT. PHAN. (Pline.). ariété de Figues. (B.)

\* COCTEN. BOT. PHAN. Syn. d' E. thuse. V. ce mot

CO-CU. BOT. PHAN. Syn. cochinchinois de Cyperus rotundus, E. F.

COCU. ors. Vieux nom français du Cuculus Canorus, L. V. ce mot. (B.)

COCU ou COUCOU. BOY: PHAN. Le Primula veris dans quelques provinces de France.

COCUE, BOT. PHAN. VIEUX ROM français de la Ciguë. (B,)

COCUJUS. INS. (Mouffet.) Syn. d'Elater noctilucus, par corruption de Cucujus,

COCUT. ois. Syn. catalan du Coucou gris, Cuculus Canorus, L. V. (DR .. z.) Coucou.

CO-CUT-LON. BOT. PHAN. NOW du Lamium garganicum en Cochin-(B.) chine.

\* COD. ross. Syn. de Cabillaud, dans les langues d'origine sazonne, d'où Cod-Fisch, Cod-Lingue, etc., en anglais.

CODAGAM OU CODAGEN. BOY. PHAN. (Rhéede, Mal. 10, t. 46.) Syn. d'Hydrocotyle asiatica, L.

CODAGAPALA. BOT. PHAN. (Rhéede.) Aussi nommé Conossi. Syn. de Nerium antidyssentericum, L. V. Wrightia.

CODAGEN. BOT. PHAN. V. CODA-

\* CODAIPILLOU. BOT, PHAN. Syn. d'Andropogon à la côte de Coroman-(B.),.

\* CODALANCEA. ois. Syn., romain du Pilet, Anas acuta, L. F.. CANARD.

CODALIAN. BOT. PHAN. Syn. gal-lois d'Atropa Belladona. V. BELLA-(B.) DONE.

CODA-PAIL, CODO-PAIL OU CAPO-CAPO. BOT. PHAN. BYD. de Pistia Stratiotes, L. V. PISTIA, (B.)

CODA-PILAVA. BOT. PHAN. P CADA-PILAVA.

... CODARI ov. CODARION. Codarimpro, BOT. PHAN. Le genre Distinue de Willdenow comprenait une espece qui, à la vérité, en présentait les estractères exterieurs, muis dont Vahl a recommu la distinction générique. Cé nouveau genre, auquel il a donné le nom de Codarium, offre les caractères snivans : calice à cinq folioles; um soul pëtale lincaire, lancéolé, insérő sur le tube du calice; deux étamines avant la même insertion ; style unique; gousse libre, pédicellée, uniloculaire renfermant deux ou trois sementes dans une pulpe farineuse. Si des caractères sout exacts , c'est une singulière anomalie que cette coroffe d'un sembodiale inicaire; nous rie savous, pes si une percille organisation a son analogue dans les autres Dicotyledones La moins qu'on me la compare à la corolle du Cissampelos fe-melle, cas pour lequel Link a créé le tetvielexact, quoique pen grammaticat; de Flos unipetatus (F. D.C.; Thiom thim., 2° edit., p. 198).

\*\*Ge game appartent à la Diandrie Managynie yl., mais sa place dans l'embre maunes n'est pus encore déterminates il renserme deux espèces indigènes de la Guande: le Coornon Luseaux, Confarium nitidum, Vahl, Dialium guingense, Willd.; et le Coornon a feuilles outuses, Codarium obtusifolium, Vahl. Ce sout deux Arbres de grandeur médiocre, à fetilles ailées, et ne possédant qu'un petit nombre de fleurs. (c..n.)

GODA-TREMOLA. ors. Syn. italien de la Lavandière, Motacilla atta, L, K. Berghennerre. (dr. z.)

CODDA - PANNA. BOT. PHAN. (Rheede.) Syn. de Coryplia umbraculi-fera, Iur. (B.)

CODDAM - PULLI. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. de Cambogia Gutta.
V. GWETIER. (B.)

\* COPDEL-CAUKA. ors. (Petiver.)
Syn. de Coupeor tl'eau, Rhynchops
nigny, L., a Montras. P. Bec-exciaeay. (08.45)

\* CODDL-MODDY: 418. Syn. wil-

gaire on Angleterre de Mouette d'hiver, Buff.; Larus hyberiaus, L. F.
MAUVE. (DR. E.)
\* CODETTA. O18, Syn. romain de
la Bergeronnette grise, Molacilla alba,
L.On nomme Codetta-yialla la Molacilla flava. F. Bergeronnette

(DR..Z.) CODIÆUM. BOT. PHAN. Le Vroion variegatum de Linné a été séparé de ce genre par Loureiro qui l'a appelé Phyllaurea, a cause de ses seulles panachées de jaune. Tont en conservant le geure de Loureiro, il semble qu'à son nom," d'étymologie moilie grecque, moitie fatine, il convient de préférer celui de Codipeum cité plus auciennement par Rumph, pour desi-gner le même Vegetal. Ses fleurs sont monoïques. Dans les males, le calice présente cinq divisions profondes et rénéchies, avec lesquelles alternent eing écailles plus courtes, tandis que cinq glandes rangées sur un cercle encore plus intérieur leur sent opposées. Les filets poinbreux s'insèrent au réceptacle, et lour sommet aplati et dilaté légèrement porto sur ses oùtés les deux loges de l'anthère. Les fleurs femelles ont un calice quinquéfide, trois styles simples, allongés, reffechis. L'ovaire qu'environnent cinq écailles à sa base est à trois loges contenant chacune un ovule unique. Le fruit legérement charmi replerme trois coques.

Le Codimum cartegatium est un hibre ou un Arbrisseau à feuilles alternes, entrèret prindres, luisantes, à fleurs en épis axillaires ou terminaux, les uns entièrement males, les autres entièrement femelles. Il croît aux Indes, à la Cochinchine, dans les flea Moluques et dans celles du Japon. On se plaît à l'y multiplier à cause de l'élègence de son feuillage et de l'usago fréquent qu'on en fait dans les fêtes et les cérémonies : aussi en compte lon de nombreuses variétés.

On doit réunir à ce genre un Arbre ou Arbresseau de Tanor, qui en offre tous les caractères, si cen est que la consist p de son fruit ést un peu plus sèc. ... (A.B.I.)

CODIA-MINUM ET CODIA-M. BOT. PHAN. (Pime.) Plante bull ise indéterminée qu'on a rapportée \arcisse faux-Narcisse et au Col-' (s.) ' Tue.

CODI - AVANACU. BOT. PHAN. non Avenacu. Syn. malabare de agia Chamælea.

\* CODEBO, BOT. FRAN, Même chose e Codium, V. ce mot, à Ternate.

\* CODIBUGNOLO, ors. Syn. itan de la Missage à longde queue, was condeted, L. V. Masanda: DRv.Z.)

CODICE - KARANDEL BOTH N. (Burmann.) Syn. de Sphæranzs amaranthoides, (B.)

CODIE. Codia. BOT. PHAN. Cegente. ete sonde par Forster, (Character. . Generum Plantprym, p. 59. 1. 39), adopté ensuité par Linné fils etpar sieu qui, sans determiner ses affites naturelles, ont ainsi expose ses ractères : calice à quatre sépales eltiques dresses, corolly formee de intre petales lineaires, à onglets filimes ; huit étamines insérées à leur se, du double plus longues que le lice, et à anthères globuleuses; nire umique, petit, supère, velu, è ratre ovules surmontés de fleux stys subulés, de la longueur des étaines et terminés par deux stigmates imples. Le fruit est inconnus des urs sont réunies dans un involuere. minun composé de folioles oblonies. Elles ont une apparence globause (d'où le nom générique qui enecc signific globule), comme duns ulques espèces de Hrunja avec lesdelles Jussian compare ce genre, viqu'il l'ait relegue parmi les in--- rece sedis. Cependant d'autres botastes lui out trouvé des rapports avec-- Il einmannia, et le placeut dans la unille des Cunoniacees,

la seule espèce de ce genre qui na, Forst et L. F., Arbrisseau e la Nouvelle-Econse, è feuilles mucres opposées et très-glabres, à fleurs en capitales, sxillaires on fer-imales. (U.N.)

CODIGI. nor. PHAN, La Plante de la Triandrie de Linné, que Rhéede décrit sous de nom et comme une espece de Pulmonaire, croît aux lieux, sablonneux de la côte de Malabar, a , ses feuilles en cœur, sa corolle tripé-. tale, et n'est encore que trop imparfaitement connue pour qu'on puisse. la classer.

CODIHO-TSJINA. BOD. PHAN-(Rumph.) Espèce indéterminée du genre Nerium, originaire de la Chine, et cultivée dans les jardins à Amboine.

CODILE LAITEUSE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du Tordylium latifolium, L.

CODINHO, Bor. rnan. L'un des noms vurgaires donnés à Ternate au Croton variegatum don't Loureiro fait son genre Phyllaurea. V. Co-

CODINZINZOLA. ois. Syn. italien de la Lavandière, Motacilla alba, L. A. Beberronnette. . . (1981. 24)

CODION. BOT. PHAN. (Gesnert) Espèce de Campannie; selon Méntitel. (Dict. de Déterville.) V. Gobrent. Ruell donne ce nom comme celui de la fleur du Codia-minum de Phine. " ce mot.

CODI-ROSSO. ots. Syn. romain de Rossignol de murailles, Motacilla Phanicurus, L. V. Bro-Fin.

Codinosso Maggiorz. On appelle encore ainsi en Italie le Merle de roche, Lanius infaustus, . , , ,

\* CODISONA. REPT. OPH: (LAUrenti.) Syn. de Crotale. V. ce mot.

CODIUM. nor: onyre. (Hydrophyses.) Stackhouse a deame co nom à un genre encore mal connu , nomme Lamarckea par Olivi; Agardhia par Cabrera; Spongodium par Liamonroux. V. ce mot. Agardh attopté le genre Codium dans son Synopsis Algarum Scandinavim. Il n'est pas certain que le Codium de Beauvois soit celui dont il est ici question. Les caractères donnés par cet auteur pour les Cryptogames aquatiques sont si vagues qu'on n'y peut rien reconnaître. (a.)

CODJA-JANTI OU COD-JANTI.

COD-LINGUE. POIS. V. Con.

\* CODO-BIANCO. 018. Syn. romain du Motteux, Motacilla Enqnthe, L. V. TRAQUET. (DR. Z.)

\* CODOCAYPU. BOT. PHAN. (Ruiz et Pavon.) Syn. chilien du Myoschilos de la Flore du Pérou. V. ce mot. (B.)

CODOCK. MOLL. Pour Codok. V.

CODOK. MOLL. (Adenson, Hist. Natur. du Sénég, p. 223, pl. 16, 3.) Syn. de Cytherea tigerina, Lamk., Venus tigerina, L. V. CYTHERKE.

(D..H.)
CODOMALO. BOT. PHAN. (Belon.)
Syn. de Mespilus Amelanchier, L. (B.)

GODON. Codon. BOT. PHAN. Une Plante du cap de Bonne-Espérance, figurée par Andrews (Reposit. t. 325) sous le nom de Codon Royeni, constitue ce genre dont on ignore la famille naturelle. Il appartient à la Décandrie Monogynie, L. Son calice est monosépale, persistant, à dix lanières très-étroites. Sa corolle est monopétale, régulière, campanulée, également à dix lobes. Le nombre des étamines est le même que celui des lobes de la corolle; à la base de chacune d'elles on trouve une écaille. Le fruit qui a été figuré par Gaertner (2, t. 95) est une capsule ovoïde à deux loges, contenant plusieurs graines anguleuses et hérissées, dont l'embryon est cylindrique et placé au centre d'un grand endosperme. Cette capsule s'ouvre en deux loges qui entrainent chacune avec elles la moitié de la cloison.

Le Codon Royeni est une Plante vivace dont les tiges sont cylindriques, rameuses, cotonneuses, d'un pied de hauteur, manies d'un grand nombre d'aiguillons et portant des feuilles alternes ovales, rudes au toucher, pétiolées. Les fleurs paissent solitares un peu au - dessus de l'aisselle des feuilles.

Plusieurs caractères semblent rapprocher ce genre des Solances, Jussieu pense que le *Thurària* indiqué par Molina dans son Histoire Naturelle du Chili, doit, être réuni, à ce genre.

\* CODON. BOT. PHAN. L'un des noms du Going dans quelques paries méridionales de la France, qui de même que Codonero espagnol, signifiant le même fruit, vient évidemment du latin. (a.)

\*CODONG-SERUNI. BOT. PHAN. (Rumph.) Nom javanais d'une Plante qui paraît voisine du Verbenza biflora, si elle u'est la même. (B.)

CODONIUM. Bor. PHAN. Rohr et Vahl (Acr. Soc. Nat. Hafn. T. II, p. 206; et Symbl 5, p. 361) ant ainsi nomme un nouveau genre que Schreber et Willdenowt ont désigéé ensuite sous le nom de Schtepfia. Les botanistes ayant adopté cette dernière dénomination, malgré sa postériorité, mais parce qu'ici la consonance du mot Codonium avec celui de Codon, genre précédemment établi, aurait pu faire commettre des erreurs, mons traiterons de ce genre un mot Schueppie. (c. N.)

CODOPAIL. BOT. PHAN. V. CIAMBAN et CODA-PAIL,

CODORNIZ. ors: Syn. espagnol et portugais de la Caille, Tetras Caturnix, L. V. Perdrix. (br.. z.)

\* CODOYONS. BOT. PHAN. Même chose que Codon et Codonero. V. ces mots. (B.)

CODRE. Codrus. 1885. Genre de l'ordre des Hyménophères, section des Térébrans, famille des Pupivores, tribu des Oxyures (Règn. Avim. de Cuv.), établi par Jurine (Classif. des menoptères, p. 508), et correspontaugenre Proctotrupe de Latreille. ce mot. (AUD.)

"CODUÇO-AMBADO. BOT. PHAN, m brame d'une espèce de Sponis. K. ce mot. (B.)

CODUVO. BOT. PHAN. (Burmann.) a indien de Grenadier. (B.)

ODWARTH. BOT. PHAN. L'un noms gallois de la Belladone. (B.)

OECILIE. Cacilia. REPT. OPH. me fort singulier dont la place ne irra être rigoureusement détermique lorsque les mœurs et le mode génération des espèces qui le fornt seront mieux connus, Cuvier en sa troisième et dernière famille des pens auxquels il donna l'épithète nus. Oppel', sur l'indication de méril qui observa le premier comnles Cœcilies ont de rapports avec Anoures, en a fait sa famille des raciens apodes. Linné avait d'abord tit l'espèce qui sert de type au ire en plaçant celui-ci à la fin de Amphybice Serpentes. Si les Cœciéprouvent des métamorphoses, doute qu'elles ne doivent se rana la suite des Protées et des Syrè-. I'. ces mots. Les caractères de genre consistent dans le corps qui a peu près cylindrique, nu, déuvu d'écailles , recouvert de glan: plus ou moins distinctes destinces i-ser transsuder une humeur visuse analogue à celle dont se rewrent les Limaces et les Anguil-; ayant les côtés transversalement ses : queue nulle ; tete peu disite, conique en avant ; mâchoire érieure un peu proéminente; che peu fendue; narines assez arentes; yeux à peine visibles cas sous la peau. e nom de Cœcilie est celui que les

cas donnaient à l'Orvet, encoujourd'hui appelé vulgairement gle, de l'idée ou l'on était que vet n'avait pas d'yeux, encore len ait de fort heaux. Ce nom ai mieux appliqué; car les Aniix auxquels l'ont imposé les modernes paraissent n'y voir guère, ou du moins les organes de la vision sont chez eux peu développés.

Cuvier a donné sur les Cocilies, jusqu'à lui peu connues, des détails anatomiques importans que croyons devoir transcrire f a L'anus est rond; situe vers l'extremité du corps; les côtes sont trop courtes pour enfourer le tronc, et paraissent comme rudimentaires y les ventebres s'articulent par des sacettes en some ereux rempli d'un cartilaga gelatineux comme dans les Poissons; le crane s'unit à la première vertebre par deux tubercules, comme il arrive dans les Batraciens et l'Amphisbène qui offre seul la même conformation parmi les Ophidiens; les os maxillaires couvrent l'orbite qui n'y est perces que comme un très petit trou, et ceux des tempes couvrent la fosse tempes rale, de sorte que la tête ne présente en dessus qu'un bouclier esseux continu: les dents maxillaires et palatines sont aiguës et recourbées en arrière; elles ressemblent cependant à celles des Serpens proprement dits ; mais la machoire inférieure n'a pas de pédicule mobile, attendu que l'os tympanique est enchâssé avec les autres os dans le bouclier du crane. L'oreillette du cœur n'est pas divisée assez profondément pour être regaredee comme double; le deuxième poumon est fort petit. Il parqit que les Cœcilies pondent des œuts à écores. membraneuse et réunis en longues chaines; leurs oreilles n'ont pourtont osselet, qu'une petite plaque sur la in with it is fenêtre ovale, »

D'après leurs rapporte anatomiques, les Coccilies sont donc placées par la nature au point de contact des Batraciens, des Sauriens, des Ophidiens et même des Poissons, Lours espèces sont toutes du Nouveau-Monde, et même de la Guiang, quoique Scha en eut décrit, une, comme originaire de Ceylah. On en gonnaît quaire.

L'IBIARE, Encyc., Serp., pl. 34, f.-1; Caccilia Ibiara, Daud., Buff., Rept.; Caccilia tentaculata, In, Gmel., Syst. Nat., XIII, pars 9, pl. 1124; Lac.; Serp. I. 91, f. 2. Gette espèce, qui staint l'plus d'un pied de longueur sur un pouce de diamètre, est noirâtre; sa Bouché, située transversalement sous le museau, l'a fait comparer sun Squale; trente-cinq plis transversaux sur chaque côté la caracterisont, ainsi que deux verrues qu'on a comparées à des tentacules, et qui sont sincées en avant des narines. L'Ibiare est assez commune à Surinsiae et au Brésil. Pison dit qu'on l'appelle Ibiaram dans cette dernière contrée.

pl. 34, fig. 2; Cœcilia gelatinosa, In Gmel., loc. cir. , p. 1125; Serpens Cartia Certanica, Seba, T. II, tab. 25, f. s. Cette espèce fut la première countre et décrite par Linué dans le musée du prince Adolphe-Frédéric. Son corps est allongé, grêle, cylindrique, brunatre, marqué d'une ligne laterule, un peu épaissi en arrière, avec trois cent quarante plis de chaque côté. Elle a plus d'un pied de longueur, et l'épaisseur du petit doigt. Sa patrie est l'Amérique méridionale, et non l'Inde, comme l'ont dit les auteurs induits en erreur par Seba. Le VESTRE BLANC, Coccilia albiventris, Daudin, T. VII, pl. 42, fig. vaillant tenait de Surinam, a som sous entouré de plis rayonnés; le corps grele, colindrique, noiraire, avec l'abdomen tacheté de blanc ou de jamnatre per grandes plaques irregulières ; l'onverture de la bouche est inscrieure; les dents sont très-courtes et très-aigues.

Pile Loninacoida, Cacilla Lumbricoides, Dand., ibid., fig. a.; Cacilla gracilla, Shaw. Lesops de catte Conilie est proportiquad amant le plus long et le plus grêle; sa conleur est horistre; les tribercules de sa peau sont passifite microscopiques, l'auus set rayonné; les natines cont limes. Let Aniquel attriet jusqu'à denu plais de langueur enr quatre lignes de dismètre. On durit un Dragointeau gigantesque. On dit qu'il habite les lieux humides Surinam, et s'y creuse des trous en terre commé les Lombrics. Son facées neus semble indiquer un habitant des esux. (18)

COEFFE. 2001. et BOT. P. COIFFE. COEG-BENNOG. POIS. Sys., gallois de Sardine. P. CLUPE. (2.)

GOELACHNE. Corlagina not. PHAN. Une petite Plante de la fimilie des Graminées, ayant le port d'une Briza et qui croît à la Nouvelle-Hollande, forme ce genre auquel Robert Brown; son auteur, attribue les ca-ractères suivains : la lépichementifilere, composée de deux valves paragra égales, obtuses et ventrues à leur puitie instrieure. Les deux fletse qu'elle renferme sout mutiques, Visitione est hormaphrodite, la supérieus est pédicellée, plus petito et famille. Dans la fleur hermaphrodite ; laséumines sont au nombre de trois; lovaire est surmonté de deux styles qui se terminent par deux stiffme moux. Le fruit est allenge , eiliedr que, termino en pointe à ses deux mtrémités, et non enveloppé dans les écailles florales.

La seule espèce de comme, Ortochae pulchella, Brown, est mepsite Graminée entièrement glabeut dont le chaume, rameux inférieurément, porte des feuilles planes, landolées, dépourvues de ligule. Les fiems sont très-petites, disposées en me princule étroite.

COELESTINE. MIN. POW. CAStine. V. STRONTIANE.

\* COELESTINE. Greienina vor.
PHAN. Famille des Synanthereus; vibut des Corymbifères de Jamieu ; sution des Rupatorées de Kunthret Syngénésie égale, L. Ca geure la détait bipar H. Cassini et adopté par Runch qui,
dans son Bynopole Plant. Ordendon,
T. 12; p. 458; en a sin similabilité au exprime des entretheurs impolement princhete, bémisphésiques; pulaphylic
et lan briqués; résolvable una veux;
fleurons tubulleux; rès-manihiteurs et
tous hermaphrodries; autennes in-

luses; stigmate saillant à deax branhes trisiongues of insufficient alchoos te, temmos (19 aparent, felgus puis ouronnés d'un rebord mambraneux. pare par son auteur du genre Agentum, ce nouveau genre na semble us, aux yeux de Kunth, avoir une oranisation bien differente. Le strucure de l'aigrette est le seul caractère ini l'en distingue, meis encore cette tructure n'est-elle, ainsi que dans e Sievia, qu'une légère modification le celle de l'Ageratum; de sorte que al'on accorduit une grande valeur à un ngane si susceptible de varier "pour a distinction des Synanthérées, en nstituenal presque, autant, de genres pul y a d'espèces connues.

La Collegine Aburén, Collegine arules, Caseinia, Ageratum collegio um, Sipis, Plante très sidgante à leurs d'un bleu rougeâtre, nombreuses et disposées en corymbes, est namenant cultivée en pleine terre et candus dans les jardins de Paris. la Plante décrite per Kunth (loc. cit.) ous le nom de Collegina ageratoides, t qui habite la Nouvelle-Espagne, a plus grands rapports avec la prédente.

\* COELIFLONUM, COELIFLOS T COELIFOLIUM: BOT. CRYPT. F.

COELIOX Y.D.E., Carlingye. INS. Jeure de l'ordre des Hyménoptères. cetion des Porte-Aiguillons, famille es Mellisères, tribu des Apiaires, V. not, section des Dasygastres, étaoli par Letreille , et agant , suivant ui (Mém. sur les Abeilles. Zool. du loy. de Humboldt), pour caracires propres : palpes maxillaires de icux articles , dont le premier une ous au moins plus long que le seond ; mandibules étroites et peuortes dans les deux sexes (écusson pineux, abdomen conique, point n peu sangux en dessous); les Cosinzides se rapprochent beaudoup des legachiles mais elles en différent ar la langueur relative des palpes, ur la faiblesse, des mandibules, et ar Laladomen, pen, au point soyeux.

Ces Insectes déposent leurs œus dens le mid des Abeilles maconnes des sont des Apialece solitaires l'Etis me mes apparticulment à cette division, et ont. pan annsequent des pleds postes rieurs, sans corbeille and jambes ni bresse au côle miterne du premier alticle des terres. L'abdonien des femelles est plus long: que celtri des máles. ce qui est du au développement du dernier anneau protongé en poittel Cette différence est telle que la plupart des auteurs ont régardé chaque sexe comme des espèces distinctes. On peut considérer comme type du genre:

La COELIOX YDE CONIQUE, Cal. conica, Latr., ou l'Apis conica et quadro dentata de Linné et Fabricius. Le premier de ces noms appartient à la femelle et le second au mâle. Panzer (Faun. Ins. Germ., fasc. 59, tab. 7) a représenté la femelle qu'il placa à tort dans le genre Auchidie. On la trouve communément dans toute

l'Europe.

La Commonde Acanthura d'Illiger', dons le mâle paraît avoir été figuré par l'anzer (loc. cit., fusc., 55, fig. 13) sous le nom d'Apis quadridentata, se rencontre aussi en Europe.

La COELIONNDE TRIDENTÉE, Cal. tridentata, ou l'Anthophore tridentée de Fabricius, est originaire des Antilles. (AUD.)

COELIROSA. BOT. PHAN. Espèce du genre Agrostemma. (B.)

- \* COELIT-PAPEDA. nor. PHAN. Non malais qui désigne probablement un Weinmannia. V. ce mot. . . . (4.)
- \* COELMAES. OIS. Syn. hollandais de la Mésange charbonnière, Par rus major, L. V. MESANGE. (BR. Z.)

COELOGENUS. MAM. P. PACA.

\* COELOMITHA ET COELOMO-RUM. BOT. CRYPT. C'estra-dire Mare et Mare creuse. Noma proposés per Paulet pour désignan les Helyalles et les Morilles.

COELORACHIS. BOT, FRAN. ES-

pèce du genre Rothoella qui croît à Ternate. (B.)

Ternate. (B.)

\* COELORHINQUE. Cœlorhincus.
rois. Espèce du genre Lépidolèpre de
Risso. F. ce mot. (B.)

\*COELOSPORIUM. BOT. CRYPT. (Mucédinées.) Link a proposé de séparer, sous ce nom, le Dematium articularum qu'il avait rapporté avec quelques autres espèces au genre Helmisporium. Il croitavoir observé, dans cette espèce, que les sporules sont percées d'un petit trou assez distinct. 

P. Helmisporium. (AD. B.)

GOENDOU. Coendus. MAM. Genre de l'ordre des Rongeurs, réuni par Cuvier aux Porc-Epics. V. ce mot. (2.)

\* COENOGONIUM. BOT. CRYPT. (Lichens.) Ehrenberg a donné ce nom à un genre de Lichens qu'il a décrit dans les Horæ Berolinenses, p. 119, et caractérisé ainsi : fronde formée de fibres filiformes, cylindriques, rameuses, translucides et entrecroissées; apothécies orbiculaires, portées sur un court pédicelle, entourées d'un rébord peu distinct, à disque coloré, convexe.

Ehrenberg a observé dans les apothécies de ce geure la même structure que dans la membrane fructifère des Pezizes et autres Champignons, c'està-dire que la surface des apothécies était formée par des capsules allongées, pédicellées, renfermant des sporulcs, et ne portait pas des sporules nues comme Acharius l'a prétendu. Il a observé cette même organisation dans d'autres Lichens et pense qu'elle est commune à toute cette famille; la scule espèce connue du geure Conogonium, le Conogonium Linkii, croît sur l'écorce des Arbres à l'île Sainte-Catherine au Brésil; sa fronde est plane, presque orbiculaire, d'un vert glauque. Son bord est frangé par les extremités libres des filamens du thallus; les apothècies sont d'un beau rouge, (AD, B,)

COENOMYIE, Genoveria Dis Genre de l'ordre des Diptères, samille des Tanystomos, loudépar latreille, et ayant, suivant lui, pour caractères : antennes de trois pièces, dont la dernière plus longue, conque, de huit anneaux ou petits articles; trompe saillante, courte, terminée par deux grandes lèvres, renfermant un suçoir de quatre soies ; palpes extérieurs ; ailes couchées sur le corps; écusson à deux épines. On peut ajouter comme um développement de ces caractères que les Conomyies ont une tête moins élevée et moins large que le thorax, supportant des yeux à faceties très-développés dans le mâle; trois peuts yeur lisses et des antennes rapprochées à leur origine, de trois articles, dont le premier est cylindrique, le second en cone renversé, et le troisième de huit petits articles qui vont en diminuent insensiblement de grosseur. La bouche consiste en une trompe membraneuse, avec deux grandes lèvres et deux palpes relevés. Les ailes, couchées parallèlement sur le corps, se rapprochent, par la disposition de leurs cellules, de celles des Taons, et les balanciers sont à découvert comme dans les Stratiomes. Les pates sont assez fortes, et il existe trois pelotes et deux crochets à l'extremité des tarses; le corps est ovale, chiong et pubescent: --- Ge genre , que Fabricius a désigné sous le nom de Sique, Sicus, assez voisin des Taons et des Stratiomes, n'en diffère essentiellement que par la composition de la trompé.

On considere comme type du genre la Coenomyle ferruginese. Elle varie heaucoup, et plusieurs auteurs, Fabricius en particulier, l'ont décrite sous des nons différens; on en jugera par la synonymie suivanta.: Tabanus bidentaus de Linné et de Fabricius (Spec. Insect. T. II, p. 459). — Tab. simpinoses du même (loc. oit., p. 459, p. 26). Strationys errons du même (Entom. Syst. T. 1v). — Sicus formigneus, bicolor, errans, du même (Sappl., p. 55, n. 2, 3, 4). — Mouche: araste

edoranto de Batrello (Tabl. Clon. de TEMA: 'cles Authority'). '一'Shulloi' mys Mittirbiton de Panier ( Fain. Inv. Genetication of the second mentipatere du même (toe. citi filse! 12, L. 20) ... Brattim to ertail du me me; 686: 56 (fig. 17); Meigen (Descrip.) systades Bipt. d'Envoye, Tar, pag: 16 / dearly wetter settle Grandmyie dread de consiste sons, anti-se drang nombre "de mome, et y réunit une seconde conèce qu'il paraît a voir distinguelo dans un précédent ouvrage ; et que Batreille ( Diet: 'd'Hist! Nat:) Misigale emotité sousile nom d'anicolose, Com. unicolor. On la mouve asser cominautionient dans le département du Calvatts. Elle repand une odeur de Mailot tres-prononceel''''(avd:)'

de l'origins a donné ce nom au genie de l'augère ponuné Darea par Justen. Swartz et Thupberg ont adopté le nom de Bergus; depuis, R. Brown a réuni le genre Darea aux Asplenium. P. ces mots. (AD. B.)

COENURE. COMMENT INTEST, V.

COSBANDJE, BOT. PHAN. Syn. jazanais de Dialium. V. ce mot. (B.)

COEREBA. 018. (Marcgraaff.) Syn. brésilien de Certhia cyanea. Ce nom est devenu scientifique dans Vieillot pour désigner un démembrement du genre Certhia, dont cet auteur a fait son genre Guit-Guit. V. ce mot.

COERI-ULOSEN, nonnenan. L'un des symonymes kalmont les de Papulus

COER Ula US- ous (Gesner.) Syn.
persume des Merle bloss Turdus Cyamus, L. K. Magaziner, 11 og (1986. Z.)

de Platfanger: "P." ce mot. (A.D. NS.)

COMBOUS: MAM. On prononce Condons: Espèce d'Antilope qu'on dit être la même que le Condona. V. ANTILOPS. (B.)

COESIE. BOT. PHAN. Pour Cesie.

V. ce mot.

CURSIOMORE, POIS. F. CESIO-

· OCESSON: Props: V. Cassio.

COESPIPHYLIS. BOT, PHAN, Dans la nouvelle nomenclature de Du Petit-Thouars (Histoire des Orchidees des fles australes d'Afrique), c'est le nom d'une espèce de Phyllorchis. Il repond au Butbophyllum ou Cymbidium cæspitosum de Swartz. Cette Plante est figurée pl. 102, dans l'ouvrage de Du Petit-Thouars. (c. N.)

\* COESTICHIS. BOT. PHAN. Nom générico-spécifique proposé, dans la nouvelle nomenclature de Du Petit-Thouars (Hist. des 'Orchidées des les australes d'Afrique), pour une Plante qui appartient au genre Modlaxis de Swartz. C'est son Stichorchis Coestichis, figuré pl. 89. (O.N.)

\* COETY. BOT. PHAN. (Nicolson.) Espèce indéterminée d'Amaranthe épineuse de Saint-Domingue. (r.)

COEUR. ANAT. Vrai moteur du sang et l'un des rouages les plus indispensables à la vie, dans les organisations dejà compliquees, le Cœur n'existe pas chez tous les Animaux. Il se trouve place, quand il existe, entre les vaisseaux veineux et artériels dont il forme la démarcation la plus précise. Il suppose toujours, nonseulement l'existence du sang et la présence d'un tube digestif ou ce fluide a sa source, mais encore un organe spécial, des poumons ou des branchies, chargé de redonner au sang les qualités qu'il a perdues en parcourant la longue série des organes. Nous ne pouvons donner ni la description minutieuse du Cœur, organe si différent dans les diverses classes d'Animaux, ni l'histoire de ses mouvemens que beaucoup de circonstanoes font varier, et qui, à leur tour, modifient les principales fonctions de la vie. Il ne s'agit ici que d'une esquisse fort imparfaite.

Une masse charnue, extrêmement irritable, revêtue de membranes de tous les côtés, traversée par des nerfs, arrosée par des vaisseaux, protégée par une enveloppe ordinairement fort résistante, offirant à son centre des

excavations variables pour le pombre et la configuration, communiquant avec des vaisseaux de deux espèces et des organes respiratoires circonscrits, envoyant du sang à toutes les parties, leur fournissent à toutes les principes nécessaires à la nutrition, et présidant ainsi à toutes les sonctions : voilà quelles idées principales on attache au Cœur, puissant /agent qui se trouve lie directement ou par sympathic avec tout ce qu'il y a d'èssentiel dans l'organisation; qui est toujours insoumis à la volonté, et chez lequel l'habitude ne détermine de modification d'aucun genre; organe enfin qui agit sans repos depuis le commencement de l'existence, et qui souvent continue de battre long-temps après qu'elle a totalement cessé.

Propre aux seuls Animaux, nous avons dit que le Cœur n'existe pas chez tous. Sa présence n'est constante, et ses fonctions ne paraissent necessaires que là où se trouvent des organes spécialement destinés à la respiration. Le Cœur ne paraît, dans les êtres organisés , qu'à partir des Crustacés et des Araignées; il n'existe d'aucune manière dans les Animaux placés plus bas, de même aussi que ces Animaux des classes inférieures ne présentent point de sang proprement dit : c'est que le même organe qui nécessite un Cœur est aussi l'organe qui compose du sang. Cette loi pourtant semble éprouver une exception pour les Annelides, espèce de Vers doués de branchies et pénétrés d'un sang veritable, possedant des vaisseaux sanguins manifestement de deux espèces, et qui, nonobstant tout cela , sont néanmoins dépourvus d'un Cœur.

Ni les Polypes, ni les êtres équivoques si bien décrits et figurés par Bory de Saint-Vincent, ni les Annelides, ni les Insectes, n'ont de Cœur véritable. Ces derniers Animaux ont au lieu de Cœur un grand vaisseau nomme dorsal, espèce de canal central où du sang imparfait séjourne presque immobile et toujours également coloré. Aussi ces Animaux n'ont-ils ni poumons, ni branchies, pais, m les de ces organes, des engines de canaux ou de trachées irrigibliament disséminées dans tout leur sons! La treille et Marcel de Sarce! le Cœur dans les Annelides et les Creicés est déjà très-sensible. Ha jusquitrois portions séparées dans quelque Mollusques, et il est tres-complique chez plusieurs autres. Il forme to-jours au moins deux loges, un vatricule et une oreillet dans les Posons et les Reptiles, et toujours au moins deux loges, médaites exception, quatre cavités, rédaites trois dans le fostus, chez les Osau et les Mamanifères.

Ces guatre cavités du Cœur de Mammileres et des Oiscaux age et alternativement doug par deux; is deux orgillettes ensemble et : même pour les deux ventriculs Ces mouvemens du Ceur constent à se laisser remplir et distende par le sang, et ensuite à envoir a fluide à des destinations assigne d'avance par la distribution natual des vaisseaux qui en émancul. El m veriu de l'alternative dont nous averdeja fait mention, les deux ventrale se dilatent et s'emplissent à l'install où les deux oreillettes se videntetx contractent : merveilleuse associates de mouvemens sans laquelle la circilation du sang ne pourrait plus son lieu.

Trois veines principales rapprtent dans l'oreillette droite tout k sang devenu inhabile à noutriretà exciter convenablement les organs ces vaisseaux, les deux veins cit et la veine du Cour, ont bientôt reist dans cette, preillette asses de smi pour la remplir et la dilater : moi distendue, cette première cavité Conur se ressecre sur le sang qu'il contient et auquel une communication, alors entièrement libre, penet d'aller remplir le ventricule droit qui se contractant à son tour, pousse avec energie dans l'artère pulmonire in sang qui va se répandre et se régénrer dans le tissu des poumons, oul présence d'un air incessamment nnouvelé et les mouvemens alternité

il suppose, redoment au eangetouses qualités vitales, et loin de le entirne lout qu'accelerer son course, arvient donc ainui dans les cavités ches du Ceur, at, par un mécame en lout semplable à celui des etés droites,, ce fluide se trouve eté et réparte, au moyeu de l'aorte de ses nombreuses divisions, dans organes même les plus éloigués Cœur, que par-le sont vivement anlés en même temps qu'imprése de sues nutritifs de vie et de cha-

Le Cœur n'est pas l'unique agent la circulation : les artères et l'élasité dont elles sont douées, les veis et les valvules qu'elles présenit, les muscles et leurs contractions verses, les mouvemens alternatifs, ntinuellement imprimés aux pou-JIL ou aux branchies, sont auat d'auxiliaires du Cœur pour l'acimplissement de la circulation. Cotte uction n'est ni aussi compliquée, ausi parfaite dans les Reptiles et Poissons, qu'elle l'est dans les umiferes. Ces Animaux, en effet, possèdent qu'un ventricule et une ullette où du sang noir et du sang age sont doublement mêlés et conmms; car l'oreillette recoit toutes o veines du corps en même temps ie les veines des poumons, et le atricule à son tour envoie du sang i fois dans les poumons et dans la ande artère du corps. Du reste , le canisme du Cœur est toujours le me, à cela près de la complication s cavités et de leurs mouvemens Haller, Cuvier, Blainville, Le-

On clait persuade jusqu'à ces dercis temps, que la diastole du Cœur it aussi hien active que la systole; its le docteur Vaust de Liège a démué par des expériences intéresates que la dilatation du Cœur était tièrement passive, et que l'erreur ou p clait tombé à en sujet venast uniement de ce que l'ou avait confonlavec la diastole les, effets maturels la systole, prenaut niusi pouc-une uc dilatation, du Cœur, le, goute-

mentiqui resulte toufelife'ile sa comtraction; et de sent résservement. I On croyait aussi, et l'on a cru fort longtemps que le Gœur recevitit des nèffs le principe de ses mouvemens (Willis), etc.); voyant enswite soutaction comtinuer après la section complèté des neris, on annonea, endiésitant but tolois, que le Cœor avait en l'in-mémé le principe de ses bittémens", Albatité sang était le stimulatit "hécessaire (Haller, Godwin); enlist; et louisties en procedant par des expettences, ist décida que la invelle de l'étine réélété le principe des monveniens de Coeff (Legallois). Mais ou seralt la source de cette action chez les Animitis hiff manquent de moelle de Péphiér Et d'ailleurs, puisqu'on voit le Clétti continuer de palpiter après sob entiere séparation du corps , et alors mêmé qu'il est totalement débairnessé det sang qui remplissait ses cavités!; n'est-ce pas une preuve que le Cient agit de lui-même, indépendammett du sang, des nerfs et de la moélië A SHEET STATE épinière?

Avec up Coear se trouveut thebits tamment un foie, despoitmons ou des ouïes , des nerfs et de fa chalcutiotdinairement indépendante, surtout ches les Animaine dont le Coeffeit quatre cavités bien séparées. L'effiés re soustraction du Coeur 'm'est suivie de la mort que chez iles Ahimatix les plus parfaits et les plus achévés !!'Ik vie des Poissons et des Reptiles n'est pas dans une dépendance a desi 'ਉੱ ਕੀ ਹਿੰਦੀ de cet organe. Haller et Braillinkhnit ont vu vivre des Reptiles long-teiligs après avoir été privés du Cient, 'Et'ffs' ont vu battre celui-ci de qualtante à cinquante heures après sa sépatation totale du corps. Mais toute Vie distiblé raît chez les Oiseaux et les Manihiffères après que cette séparation du Cœur a en lieu : cependent Batch et Haller ont cité des Hommes offila Vie avait encore persisté uprès telle lidfu rible operation; Hadler suttout taile! comme les ayant vus ; de trois consa pirateurs dont l'un continua de bile! le deuxième de contemple? et l'aufré de per ler après que le Cour leur but

été arraché Mais saus récuser le moins du monde le témoignage de Haller, si respectable à nos yeux, nous croyons que l'autorité même de l'académie la plus célèbre ne pourrait dissiper tous les doutes qu'une pareille observation fait naître. Diemerbroëck, qui ne doute de rien, cite des observations encore plus extraordinaires.

Le Cœur est susceptible de s'ossifier, mais jamais dans toute son épaisseur ; mpres l'Homme, les Daims, devenus vieux, sont le plus souvent affectés delectie alteration. La membrane inteme et; les portions fibreuses qui occopenties ouvertures du Cœur ou qui forment ses tendons, sont les seules purties aptes à se pénétrer de sels calchires : on assure que le Cœur du pape Urbain VIII offrait un exemple de gette espèce d'o sification.

S'il nous eût été possible d'entrer dans quelques détails sur la structure du Cœur, nous n'aurious pas manqué de parler des travaux recens où Wolf de Saint-Pétersbourg et surtout le docteur Gerdy ont fort éclaire cette partie de son histoire; nous aurions dû judiquer la durée et les limites de Paction'du Cour, ce qui l'excite, ce qu'elle exige, te qui l'augmente ou Pentrave; of the office beat faire cesser (') nos Considérations physiologiques sur'la vie et la mort). Nous auriont voulu pouvoir rappeler les expériences des Harvey, des Haller, des Spallanzani, des Bichat; celles des decteurs Legaliois et Magendie, et cellas qui nous sont personnelles sur la circulation. Nous aurious voulu examiner comment le Cœur agit sur les organes, comment les organes agissent sur lui ; comment de cette réciprocité d'action, toujours dans la même harmonic et le même équilibre , résultent la santé et la vic; si le Cœur est le premier formé et le plus agé des organça, s'il en est le plus important; si, c.est par lui que commence et que finit la vie; s'il est plus essentiel au cerveau que le cerveau ne lui est nécessaire; enfin s'il est le

peut être érau et inditie par elle.

Dans notre History de la partition, nous evons et le le confine au docteur Prévost de la personne du Cœur. Versia vingt espècialement du Procedutier une aperonit must de l'incubation , on aperegit dans k Poulet consideré pan sa suite unt rieure, et précisément au point et » termine la membrane qui vient se battre au-devant de la tête, un peut nuage transversal qui s'élargit à 25 deux extrémités et va se perdreissasiblement sur l'aire transparente le sont les premiers in lices de l'aurcule, et nous verrons plus und la deux ailes de cet appareil se prologer avec rapidité pour donner me-Sance aux vaisseaux qui ramenent a Cœur le sang qui vient de traverso l'aire veineuse. Trois heures plusted, le centre de l'auricule se trouve se monté d'un vaisseau droit qui u 🕪 rige vers la tête en passant au-dens du repli antérieur. C'est le ventucul gauche du Cœur que l'on voit biesie se partager, à son sommet, en deux o trois petites ramifications for de lices. Ce sont elles qui vont ensuite réunir en un petit renslement duque part l'aorte descendante. Au bout de trente-six heures, le fortus commence à s'incliner et il ne tarde pas à se coucher sur le côté gauche. Pendent ce intervalle le Cœur s'est rétréci d'me manière remarquable, il s'est allongé et présente alors une courie très-décidée. Un rétrécissement se pare l'auricule du ventricule gauche. c'est le canal auriculaire. Un autr distingue le bulbe de l'aorte de # même ventricule, c'est le Fretun de Haller. Mais tous ces détails sont & core plus manifestes à la trepte-pervième heure, et la flexion du Com elle-mêma est plus prononce. Si convexité est tournée en avant, el l'auricule commence à remonterenle sommet de l'appareil en gisni derrière le ventriente. A cette épopa le Cœun bat, et la circulation seder tingue sons la moindre vifficulté. le sang passe au travers du ventricule.

rrive dans le bulbe de l'aorte qui le ousse à son tour et le force à pénérer dans les deux ou trois divisions qui en partent. Celles-ci l'amènent u tronc de l'aorte descendante qui hemine vers la partie inférieure du etus, mais qui ne tarde pas à se artager en deux vaisseaux égaux n'on voit à chaque côté de la colonne ertebrale. Vers le milieu de celle-ci is se recourbent subitement à angle froit, sortent du corps du fœtus et se lingest en se ramifiant vers l'aire remeuse à laquelle ils amènent le ang. Celui-ci parcourt le vaisseau arculaire terminal d'une manière asez singulière, puisque, si on le coupe ur un diamètre perpendiculaire à la irrection du foetus, les points qui en eront traversés seront véritablement les parties dans lesquelles le sang ieste incertain du chemin qu'il preerera. Au-dessus, il se dirige en uut; au - dessous, il chemine vers 2 partie inférieure. Mais dans l'un nt l'autre demi-cercle, à l'endroit i les courans droits et gauches vientent se rencontrer, il se trouve un vaissean, quelquefois deux, qui reprennent le sang et le ramenent vers le Cœur. Ils passent en dehors in corps du fœtus jusqu'à l'endroit nu ils atteignent l'auricule dans lajuelle ils pénètrent, au moyen de leux embranchernens que nous avons cconnus des les premiers instans de a formation du Cosur.

Rolando a commis une insidverlance relativement à la formation de aorte, et n'a pas vu les ramifications Jui, parlant du bulbe, se réunissent te nouveau pour former ce vaisseau, disposition extrêmement remarquable et qui jette le plus grand jour sur la manière dont se produit la veineporte, seul exemple analogue que nous ayons d'une semblable division dans le trajet d'un vaisseau. A quarante-deux heures, l'on commence.à remarquer sur le bord convexe du licerum point saiffant, situé dans sa partie molyenne. It formers un angle toujours plus prononcé, et ne tardera 145 à devenir la pointe du Cœur. Les retrecissemens du bulbe de l'aorle et du canal auriculaire, loin de s'allonger, sout devenus plus courts. Les stries du sang devlennent d'un rouge **plus vif, et désigneut d'autant mleux** la direction des artères du cercle veineux. A quarante-huit heures, le Cœur a continué à se développer; son bord convexe se prolonge en avant, le concave devient moins prononce par l'ascension progressive de l'auricule et le raccourcissement des détroits suriculaire et sortique. Entre les traisième et quatrième jours, on distingue nettement le ventricule droit. Il se montre sous la forme d'une petite poche qui est placée en avant du ventricule gauche, et communique librement avec la cavité de l'auricule. A chaque contraction de celleci, une gouttelette de sang y est poussée, et l'on peut reconnaître, au moven de cette injection passagère, le vaisseau qui en sort de l'autre côté, et qui deviendra plus tard l'artèré. pulmonaire. A l'époque où nous l'observons, le ventricule droit est lie d'une manière intime au gauche par les fibres musculaires qui les enveloppent tous deux; de telle sorte qu'on croirait qu'il s'est développé réellement eutre ces mêmes fibres. Cependant il n'en est pas ainsi d'a-. près Rolando. Le ventricule droit est d'abord un vaisseau délié qui part de la portion droite de l'auricule, et qu'on peut apercevoir, passant audevant du ventricule gauche des la cinquante-huitième heure. Ce vaisseau se soude avec lui au moyen des fibres musculaires qui les enfourent. Sa partie moyenne se dilate et devient le ventricule droit, tandis que son extrémité effilée se dirige vers le lieu qu'occuperont les poumons. Des le troisième jour, la cavité de l'auricule commence à se bilober d'une manière fort tranchée, et cette disposition résulte évidemment du tiraillement que lui font éprouver les veines qui s'y insèrent. Le pli moyen qui en est In conséquence, se rétrégit en forme d'anneau, et peu a peu divise la cavité en deux parties séparées. C'est à

ce resserrement que l'on doit le développement du ventricule droit, à cause de la difficulté que le sang éprouve à passer de la partie droite, où il aborde, dans la gauche qui communique avec le ventricule correspondant. Au sixième jour, l'artère pulmonaire est divisée en deux rameaux, un pour chaque poumon, et ceux-cise prolongent dans l'aorte descendante après avoir fourni la branche pulmonaire. Plus tard cette prolongation s'oblitère, et l'artère pulmonaire n'offre plus aucune division.

A cette époque, la circulation est parfaitement établie et ne variera plus pendant tout le reste de l'existence fœtale. En effet, les artères qui vont à l'aire veineuse donnent des rameaux plus nombreux et plus forts, et l'on sperçuit un second système de vaisscaux qui ramène le sang parallèlement à elles. Ce système est celui de la veine-porte, et il acquiert successivement une plus grande importance à mesure que le sinus terminal s'oblitère. Celui - ci disparaît peu à peu. Des le huitième jour, il semble étranger au mouvement du sang, et vers le quinzième il devient presque impossible de le retrouver.

Après avoir décrit les organes de la circulation dans le fœtus, voyons comment le mouvement du sang s'y établit. C'est vers la trente-neuvième houre que le Cœur commence à battro. Il ne contient pas de sang alors, mais, comme toutes les cavités à cette époque, il est distendu par un sérum incolore. L'auricule se contracte, et l'on voit au même moment le canal qui forme le ventricule gauche du Cœur et le bulbe de l'aorte se distendre indubitablement par l'effet du liquide qui y est refoule. A cette contraction succède celle du ventricule, et dans ce mouvement le liquide ne peut plus retourner en arrière au travers de l'auricule qui est contractée, ctilest poussé dans le bulbe de l'aorte. Celui-ci se contracte à son tour, et chasse les liquides dans les vaisseaux qui lui font suite, d'où il gagne de proche en proche les divisions de l'artère mésentérique qui seportent su cercle veineux. Lorsque le belle de l'aorte a disparu, le mouvement de Cœur se simplifie, et nous ne voyont plus que les contractions alternative de l'oreillette et du ventrieule.

On n'aurait qu'une idée her inexacte de tous ces phénomères, nous n'ajoutions à cette histoire de Cœur quelques mots relativement : la formation du sang lui-même, for de fixer l'opinion sur la question long-temps agitée de leur influent récriproque et de leurs droits à lapropriété.

Le Cœur paraît le premier, si l'm considère comme Cœur la trace le auricules qui se peut distinguer à ! vingt-septième heure de l'incubation Mais déjà, dès la trentième et la troit troisième heures, la membrane van laire commence à s'épuissir en «tains points qui présentent d'abre une teinte d'un beau jame. Bient cette couleur devient orangée, pr rouge pale, et enfin, dès la quarte tième heure, la circulation pent » suivre dans les plus petits détails. cause du ton décide qu'ont pro le globules sanguins. Mais il faut be observer en ceci que le sangsen indépendamment du Cœur, quil. montre loin de celui-ci fort avantipoque où il commencera à lattre,: que ce n'est point par conséquents Cœur qui détermine la production ! sang, ni le sang qui stimule le 🥨 pour l'obliger à se contracter.

On peut faire à ce sujet une reme que assez singulière. Le système mi veux sous la forme de rudimentière moelle épinière paraît le premier et tre tous les organes du fœlus le Cour vient beaucoup plus tard, m il est de tous les muscles celu 🕆 entre en fonction le premier, 👀 l'époque où il commence à battre, à irritations galvaniques no mod. sent aucun effet sur l'Animal, en prouve l'absence des muscles ou 🗠 incapacité à se contracter. (Int que soit l'opinion qu'on adopte. est évident que le Cour agit avet tous les autres sur les muscle

i que de toutes les parties qui le omposent c'est l'auricule qui se met i première en mouvement. Obserons maintenant ce qui se passo ацх proches de la mort. Toute action as muscles volontaires disparaît vant que le Cœur ait cessé de se conracter. L'auricule montre encore des ulsations évidentes bien long-temps près que celles des ventricules se out arrêtées. Lorsqu'enfin ce pouvoir st entièrement éteint, le système erveux reste encore susceptible d'émouver et de manifester les essets l'une excitation étrangère, ce qui demontre assez que son ol ganisation st la dernière qui soit altérée , et que la vie se réfugie en lui comme dans sou extrême retranchement/ Mais si le Cœur est étranger à la formation de sang, comme nous venons de le démontrer, quel est donc l'organe գա préside à cette création ? Nous allons discuter ce point avec quelque soin à cause de l'intérêt qu'il présente pour la physiologie générale. A l'époque où le liquide rouge orangé commence à se bien distinguer dans les isles de la membrane vasculaire d'est aisé de se convaincre qu'il nexiste encore aucun organe sécréteur propre à l'Animal adulte. Le l'oulet ne se compose réellement que d'une moelle épinière emboîtée dans his membranes du canal rachidien, et terminée en avant par quelques renlemens vésiculaires qui correspondeut aux diverses parties de l'encephale. Le sang se sécrète cependant, et la circulation s'établit. Nous avons vu que ces phénomènes se passaient a une distance qui exclut toute induence particulière du Cœur, et que cclui-ci ne présentait réellement aucun rapport apparent avec les places déterminées qui servent de point de idliement aux premières gouttelettes suguines, Nous avons d'ailleurs toute raison de penser qu'un organe musculaire comme le Cœur est incapable de produire une sécrétion ausi délicate que celle des globules du sang. Il est donc probable que le siège de la sécrétion se trouve alors

véritablement situé dans la membrane vasculaire même, et que cet appareil, tout transitif qu'il soit, doit être considéré comme l'agent de la sauguiscation. A cette epoque, les globules du sang sont circulaires et aplasphere moins colorce que la zone exterieure, et par consequent ils ressemblent en tout point à coux qui caractérisent la classe des Mammiféres. Ils différent par cela même des glo bules propres aux Oiseaux et aux Animaux a sang froid dont nous avoils soigneusement détermine la forme dans pos Memoires sur cet objet. Nous les avons toujours vus efficilques , et la Poule est , parmi les Oiseaux que nous avons cités, l'un de ceux chez lesquels on remarque la différence la plus prononcé chile le petit diamètre et le grand. Nous possédons ainsi le moyen le plus net pour distinguer les globules du la tus de ceux de l'adulte, et nous allons suivre pas à pas la marche de sanguification, afin de saisir la llaison qui doit exister entre ces denx

phases de la vic.

Au second jour, le sang est entière-

contrer cà et la des globbles elliptiques, et leur nombre augmente si rapidement pendant les septieme et fitttieme jours, que le sang d'un Poulet du neuvième ne montre plus que des molécules elliptiques. Si l'on comsurvenus dans la membrane vasculaire du jaune, on voit qu'elle cof-respond precisement à l'époque ou ses vaisseaux se sont obliteres et ou elle a perdu cette circulation riche et abondante qui montrait ussez l'intportance des fonctions dont elle étalt chargée. Mais quel est le nouvel organe dans lequel s'est transporte le siège de la sanguification? Le Poulet en a formé plusieurs pendant l'intér-valle que nous venous de parcourir. En effer, le Cœur a pris toutes les

parties qui lui sont propres, et nous offre en petit l'organisation de l'adulto. Mais nous avons dejà montré Gae ce n'est pas lui qui forme les globules du sang, et nous sommes forces de chercher ailleurs l'agent de cette métamorphose importante qu'éprouve le matière alimentaire. Seraitce le poumon? mais les tubercules qui en sont les premiers rudimens ne sont encore doués d'aucune fonction respiratoire. Enfin, nous avous la imembrané de la vésicule ombilicale : qui, dès le troisième jour, a commence à pareître, et qui, vers le qua-Arième ou cinquième , a déjà pris une extension considérable et est devenue l'apparoil manifeste de l'artérialisation: Elle a par conséquent remplacé esus ée sapport la membrane vasculaire du jaune qui remplissait auparevent cette fonction. Mais il est bien évident que l'apparition des globules solliptiques me date pas de celle de la wésicule ombilicale, et qu'elle ne coïn--oide pas même avec le moment où elle commence à suffire toute seule mus besome du joune Animal: Il est dont peu probable que ce noit elle qui devience le siège de la formation des nouveaux globales. Mais en mêmhe deimpe que le poumon s'est manifeate gale foie kri-même a commence deparature sous la forme d'un tuberidule rougeatre. Vers le cinquième ridust il in pris un développement noctable et des les sixième et septième, ses fonctions out purs'apprécier distincrement. Il se trouve douc précisément dans les conditions vorrespondantes à la production des molécules elliptiques, et l'on ne peut s'empecher de im attribuer i importante "fonotion de la sanguification éllez l'u-"dolte", puisqu'à dater de cet instant il confince à jouir des seulles qu'il montre à l'époque ou nous l'examinons, et que la forme des globules reste la même pendant tout le cours 'de'ls vie de l'Animal. It se produirait donc à la fois dans le même organe la matière rouge des molécules du sang et la substance verte qui caracterise la bile. Cès deux fonctions

seraient simultanées et probablement liées, de telle sorte que l'une d'elles serait la conséquence de l'autre.

serait la conséquence de l'autre. Examinons si cette déduction est d'accord avec les autres phénomenes de la vie animale, et s'il nous sera possible de la corroborer par des observations d'un autre ordre. Nous observerons d'abord qu'en même temps que le sang se produit dans la membrane vasculaire, la couleur janne du vitellus s'altère et qu'elle ne tarde pas à devenir verdatre. Ce phénomène a frappé tous les observateurs qui se sont occupés de l'histoire des Poulets, sans qu'ils aient pu fixer leur opinion sur la cause à laquelie ils devaient l'attribuer. La même circonstance se retrouve avec plus d'évidence encore sur les fœtus de Mammiferes, et tous les anatomistes ont remarqué l'aboudante production de matière verte qui se dépose sur les membranes près des vaisseaux qui s'y viennent répandre. Il manquait, pour rattacher ce fait au précédent, un examen attentif des circonstances du phénomène, et nous en avons fait une étude spéciale. Les détails dans lesquels nous serions obligés d'entrer, nous interdisent une discussion qui serait ici déplacée, et nous nous bornerons à dire que parmi les membranes du fœtus mammiscre, il en est une que sa position désigne comme l'analogue de la membrane vasculaire du Poulet, et qui reçoit précisément les mêmes vaisseaux. C'est sur elle, et d'abord tians les parties contiguës au placenta, que l'on voit paraître les premiers indices de la matière verte. Celle-ci ne tarde pas à devenir de plus en plus abondante, jusqu'au moment où le foie du sœtus entre lui-nième en souction. Alors elle disparaît successivement, et plus tard on n'en retrouve aucun indice. Il est probable qu'elle est absorbée par les vaisseaux de la mère. En plaçant dans le soie la souction de l'hématose, nous avons réslisé les pressentimens de Bichat, qui ne pouvult se résoudre à penser que cer appareil énorme n'eat d'autre but ne de sécréter la hile. Nous lui avons tribué d'ailleurs un emploi bien lus en harmonie avec la généralité e son existence dans tous les êtres ni possèdent du sang, et avec l'impriance de son action pour l'entre-en de la santé.

Cet article est extrait d'un ouvrage lus considerable qui nous est comun avec notre, ami le docteur Pré-51, et nous devons observer en oue, qu'en ce qui concerne les soncens du foie, le docteur Edwards, que mouvelle Théorie de la respiration accrait à elle seule au premier rang umi les physiologistes de motre époie, etait/paryenu de son côte, par autres considérations, au même réillal que nous. Lorsque nous lui vons fait connaître nos recherches, nous a lui-même communique les ues ingénieuses par lesquelles il s'éit dirige. La sanction d'un homme ussi versé que lui dans l'étude de économie animale, donne le plus rand poids à l'opinion que nous vons emise, et permet de penser u elle sera bientôt justifiée par les ouvelles expériences que nous exéutons sur ce sujet.

COEUR. MOLL. II a suffi qu'une equille bivalve ait les crochets proeinens et recourbés, et se rapprochât ar cela memé plus ou moins de la nine d'un cœur de carte à jouer, pour uon lui consacrat valgairement ce om et qu'il fut conserve par les mar-nauds. C'est principalement parmi s especes du génre Bucarde, qu'on a ouvé plus facilement à faire de ces plications ! aussi le Cardium Carisa, L., prit le nom de Cœur de enus le Cardium retusum, celui de ceur de Diane ; le Cardium hemioarum, celui de Cœur en soufflét, de puble Cour de Véaus : Le Cardium weardia fut nommé le Gour de zuf tuile; le Cardium cobinatum, ceur épineux; le Cardium ciliare, eur armé de cils ; le Cardium tuberclatum, Cœur de Besuf à grosses ries ou Cour de l'Homme; le Carum edule Coeur de Canard; le Car-

dium rusticum, Cour de Marmara; le Cardium pectinatum Cœur de Janus à deux faces : le Cardium clongatum, Cœur allongé de Carthagone; le Cardium serratum, Cœur d'Autruche ou Cœur allongé de la Mediter. rance ; le Cardium lævigatum, Court couleur d'Orange ou Cœur de Bélier; le Cardium flavum, Courde Mouton; le Cardium muricatum, Cœur de Cerf ou Coeur jaune; le Cardium latum, Cœur enflé. Dans d'autres genres, l'Isocardia Cor fut nommé Cœur de Bœuf ou Cœur à volutes; parmi les Arches, l'Arca senilis, Cœur de la Jamaïque; l'Arca fusca, Cour des Indes; l'Arca antiquata, Cœur en arche, et l'Arca Noe, Cœur en carène. Ensin, parmi les Mactres, la Mactra stultorum fut nommée Cœur de Singe.

Les anciens conchyliologues ou oryctographes donnaient aussi generalement le nom de Cœur a tous les moules des Coquilles bivalves bombées; ils les nommaient aussi Boncardite. Le ce mot.

\* COEUR D'ANGUILLE tenne.
Plusieurs Oursins portent ce non dans les auteurs anciens.

COEUR DE BOEUF. BOT. FILAN.
Fruit de l'Anona glabra, L. dans
les colonies françaises. V. ANONE.

COEUR DEHORS. BOT. PAN. (Présontaine.) Arbre indéterminé de Cayenne qui est fort employé dans les constructions et pour l'usage de la . serme.

COEUR DE SAINT THOMAS.

BOT. PHAN. Les créoles des Antilles
désignent sous ce nom ce que les Caraibes appellent Calembeba.

COEUR DES INDES DOTT HIAM.

Syn. de Cardiosperme, V. ce mod. (R.)

COEUR MARIN. Ectiv. I. L. Culnus purpureus de Linne, Spalangue
Cœur de mer de Lamarck, porte ce
nom dans le Catalogue de Daylla

COFAR. MOLL. Non qu'Adanson (Histoire Naturelle du Sénégra Rulfi, pl. 9, fig. 12) a donné à une grande Coquille de la mer du Sénégal qu'il a

rangee parmi ses Pourpres, mais qui doil faire partie des Rochers proprement dits. Lamarck n'a pas probablement reconnu cette Coquille en la nommani Rocherangulaire, car il n'en donne la synonymie qu'avec doute ; et, en effet, la Coquille (l'Adapson a huit pouces de long, tandis que celle de Lamarck n'a que dix-neuf lignes.

COFASSUS, BOT. PHAN. (Rumph.) Probablement une Echite dont le bois jaune est employé aux Moluques dans diverses sortes d'ouvrages.

COFFEA BOT. PHAN. V. CA-FEIER. COFFER. BOT, PHAN. (Loelling.)

Syn. de Symplacos martinicensis. (B.) COFFO. EOT. PHAN. Espèce ou varieté de Bananier dont les leuilles donnent un fil très fin et propre à confectionner des étoffes précienses. Son

fruit est fort aime des Circutes et sert d'appât pour les prendre. Les habitans de Mandado tirent de la gaine des femilles un fil plus grossier et plus dur, dont ils font leurs ha-macs. V. BANANIER. (B.)

\*,COFFOL. BOT. PHAN. (Daléchamp, Syn. d'Arec. V. ce mot. (B.)

COFFRE. Poss. Nom vulgaire donne aux Poissons du genre Ostraciona Fact mot.

· COG. ois. Syn. sarde du Coq, Phasiunds Gallus, L. Le même nom s'applique en Norwège au Cuculus Canonas, V. Coucou. (DR..Z.)

\*COGADO D'AGOA. REPT. CHEL. Meme chose que Gurura. V. ce mot.

(B.) COGGYGRIA. BOT. PHAN. Pour

COCCOCO, OIS. (Azzara.) Nom donné au Paraguay à une espèce de Fauvette qui a de la ressemblance avec le Figuier à gorge noire, Motacitta galaris; L.

COGOIL. POIS. L'un des noms vulgaives du Scomber Scollas, dans la Méditerranée. (B.)

COGOLLOS. BOT. PHAN. QU'OR prononce Cogollius. Nom espagnol des ognous du Scilla maritima, dont

la quantité, est si considérable sur une montagne des environs de Grenade, que celle-ci en a pris le nom de Sierra de Cogollos.

COGOMBRO, COHOMBRO ET PEPINO. BOT. PHAN. Syn. de Concombre chez les Espagnols, qui nomment, par diminutif, Cocombrillos, le Peganum Harmala et le Momordica Ēlaterium.

COGSRAN., ors. Syn. gallois du Choucas, Corvus Monedula, L. V. CORBEAU. (DR..2.)

\*COGSWELLIA: BOT, PHAN, Nom donné per Sprengel au genre Lonanum de Rafinesque. V. ce mot. (C. N.)

\* COGUILLUOQUI, COGUIL-VOCHL BOD. PHAN. (Ruiz et Pavon.) Noms de pays du genre Lardizabale; on trouve Coguil-Boquil dans l'Herbier de Dombey.

COGUJADA MARINA. POIS. La Coquillade sur les côtes d'Espagne. V. BLENNIE.

\* COGUL. 018. Syn. vulgaire, eu Catalogne, du Coucou gris, Cuculus Canorus, L. V. Coucou.

\* COHAYELLI. BOT, PHAN, Nême chose que Chichica-Hoatzout V: co mot. · ( · ) (B-)

\* COHESION: Adherence reciproque des molécules des corps. Le force de Cohésion se mesme victimirement par la difficulté que l'on éprouve à rompre. L'agrégation des molécules, à opérer leur séparation. V. Matière. (PB.-4.) · 5. ( . i )

COHINE. BOT. PHAN. L'un des synonymes vulgaires de Crescentic. F.,ce mat.

COLATA MAM. Même chose que Coarta ou Atèle. V. Sarajov. (E.)

" COICLINAT. BOT. PHAN. Syn. d'Angelica Archangelica au pays de Comounities. V. Andring (1)

GOIFFE OF CORFED Catherin BOT. CRYPT. (Mousses.), On doppe co nom à une enveloppe membrançuse

pri environne d'abord de toutes parts ovaire on la capsule non développée les Mousses. Cette enveloppe, que inné avait regardée comme un caice, se divise transversalement par uite de l'allongement de la capsule ; me partie reste à la base du pédicelle, t porte le nom de Gaine ou de Gaiale (Vagina, Vaginula). L'autre st soulevée par la capsule, et persiste das ou moins long-temps sur elle: est la Coiffe. Cette Coiffe présente dusieurs caractères propres à distintuer les divers genres de la famille des dousses : amsi, tantôt elle est tronquée sa base comme un opercule ou me cloche, à bard entier ou lacinié; est ce qu'on nomme Coiffe campaulée, Calyptra mitriformis; et tanot elle se fend latéralement et se désche obligaements on dit alors n clle est fendue la téralement, ou len orme de capuelion . Galy pira queulita, dimidida Ce carectère sert à istinguer plusieurs genres, et donne es coupes en gondral très naturelles. linsi le Gominostomune et l'Anictanium, le Weisrla et le Grimmia, le Zyodon et l'Orthoirichum, le Neckera t le Dahonia, le Lesken et le Hookeia, ne différent l'un de l'autre, que ar ce caractère ; les premiers de ces enres ont la Coiffe fendue latéralenent, les seconds l'ont campanulée ; a grandeur même de la Coiffe a ervi à établir quelques genres, tels jue l'Encatypia et le Voitia. Enn , on avait vondu employer comme absence des poils sur la Coiffe, dans es Onhotrichum, dans les Polytrihum, etc. Mais on a été obligé d'aundonner ces caractères, qui ue dilcrent soupent que du plus au moins; pendant cette singularité, d'avoir la leisse velue ou hérissée, est presque inquement propre à ces deux genres, isil ne peut être employé en premère ligne, il donne néanmoins un on caractère secondaire pour cerins genres. (AD. B.) COIFFE DE CAMBRAI. MOLL. · un des noms vulgaires et marchands el Argonaute papyracé.

COIFFE - JAUNE. ois. (Buffon.)
Nom donné à certains Troupiales qui
ont la tête ou partie de la tête jaune.
(DR. 2.)
"COIFFE-NOIRE. ois. (Buffon.)
Espèce du genre Tangara, Tanagra
pileata, L. V. TANARA. (DR. 2.)

COIGNASSIER. Cydonia. BOT. PHAN. Famille des Rosages, section des Pomacées. Ce genre établi par Tournefort avait été réuni par Linné au genre Pyrus, dont il ne differe en effet que par le nombre des graines qu'il contient dans chacume des cinq loges de son fruit. Les auteurs modernes ont de nouveau distingué le genre Coignassier des véritables Poiriers. Voici quels sont ses caractères : un calice turbiné à sa base, divisé supérieurement en ciuq lanières lancéolées; une corolle de cinq pétales larges et obtus; des étamines nombreuses, attachées à la gorge du calice, en dedans des pétales; cinq styles distincts dans leur partie supérieure, soudes inférieurement. Le finit est une Mélonide ordinairement nyriforme, quelquefois arrondie, A cinq loges, dont les parois sont cartilaginquses, et qui contiennent chacune de huit à dix graines , tandis qu'il n'y en a jamais que deux dans toutes les espèces de Poiriers.

On compte aujourd'hui trois espèces dans ce genre; ce sont des Arbrisseaux plus ou moins élevés, dont les feuilles sont simples et alternes. Les fleurs roses ou d'un rouge écarlate sont axillaires, solitaires ou diversement groupées. Les espèces sont:

Le COIGNASSIER COMMUN, Cydonia vulgaris, Lamk., Pyrus Cydonia, 1. Arbrisseau dont la tige tortucuse s'elève à une hauteur de douze à quinze pieds, en se divisant en branches nombreuses. Ses feuilles alternes et simples sont ovales, pétiolées, enfières, très-cotonneuses, surtout à lour face inférieure, et molles au toucher. Ses fleurs sont très-grandes, d'un blanclégèrement lavé de rose, placées seule à seule à l'extremité des jeunes rameaux. Leur calice est très-coton-

neuk en dehors; les pétales sont arrandis, très-larges et un peu ondules. Les fruits sont pyriformes, de la grosseur du poing et au-delà, ordinairement cotonneux, d'une couleur jaune claire. Lear chair est dure, très apre, même à l'époque de leur parfaite maturités, elle a une odeur aromatique extrêmement marquée. Les fruits sont murs vers la fin d'octobré. Le Coignassier est originaîre de l'île de Crète et de l'Asie-Mineare. Il est aujourd'hui naturalisé dans toute l'Europe tempérée su on le cultive en pleine terre. On un distingue plusieurs variétés qui tiennent à la largeur des feuilles, à la forme et à la grosseur du fruit. La plus estimée est celle que l'ou désigne sous le nom de Coignassier a larges PEUILLES OU CUIGNASSIER DE POR-TUGAL. Ses fruits sont fort gros, relevés de côtes très-saillantes. On cullive peu le Coignassier dans les jardins fruitiers du nord de la France, 'parce que généralement ses fruits ne sont pus très - estimés; mais dans le midi c'est un Arbre fort répandu, parce qu'on en fait des marmelades, des gelees, des pâtes qui sont fort delicités. Dans le bassin de la Ga-- ronne particulièrement, les paysans wises four du Coing ce qu'ils nomment Cotignac on Codognac, qui est la confiture des campagnes. Les pharmaciens en préparent un sirop légèrement astringent, que l'on préscht assez souvent dans les diarrhées rebelles. Ses pepins contiennent une très-grande quantité de mucilage, que l'on obtient par leur immersion dans l'eau. Aussi cette eau mucilegineuse est-elle employée comme emolliente, surtout dans l'inflammation des paupières ou de la conmodive.

Les Coings, Cydonia Mala, étaient en honneur chez les anciens; ils les avaient consacrés à Vénus. Plusieurs auteurs pensent même que les fameuses Pommes du jardin des Hespérides, que l'ou regarde généralement comme les fruits de l'Oranger, devaient être canx du Coignassier, puisque se-

lon Galesio; qui a récemment tent un traité aur les Orangers, ces daniers, Arbres étaient incomns de Grecs, et que surtout ile ne cussaient pas naturellement den le lieux où ils plaçaient le jadin de Hespérides.

Qualqu'on rencontre assez rate ment le Coignassier dans les janim fruitiers des environs de l'aris, œ pendant les pépiniéristes le culures en abondance. En effet, les jeune individus de cet Arbre serrent à sujets pour greffer toutes les vanités de Poiriers que l'on veut élete en quenouille, en espalier ou es buisson. L'amateur y trouve pesieurs avantages; d'abord, grale ainsi sur Coignassier, les Points penvent porter du fruit au boul de deux a trois ans, fandis qu'il ler en faut dix lossque la greffe a th Jaite sur Poirier, en second lieu k Coignassiar projesant plus lentened et s'élevant, moins haut, le sije greffes sont plus faciles aconduised à tailler. On multiplie le Coignisse par trois procédés différens : 1º par moyen des graines; ca.procede est e plus long et le moins employé, pui qu'il faut au moins cinq à six ans paul que les individus soient bopsagre a° par boutures : elles se font au mon de mars, dans une terre légère et ut peu humide; on peut les coluis l'année suivante; 5º mais le procede le plus fréquemment en usage ou diste à séparér les rejetous des veu pieds. Pour en obtenir un plus grad mombine, ion caupe ras de terre que ques vieux individus. Il seleve alui della souche un grand nombre de 16 jetons, que l'on sépane à la fin de l'hivor et que l'on place en pepmer Les pieds provenus de cotte maior peuvent être greffés en écusson de la fin de l'apprée suivante.

Le Coignassier n'est pes très discile sur la mature du terrain; esperdant il pousse mieux et donne de fruits de meilleure qualité, dans ut terre légère, un peu sublonneus d'humide. Dans un terrain sec, n'i fruits sont petits, drus et sonne

ais il demande toujours une honne position.

Le Coignassier de la Chine, Cymia sinensis, Thouin, Ann. Mus. . xrx, p. 144, tab. 8 et 9. Cette elle espèce, originaire de la Chine, est guère connue que depuis une entaine d'années, et ce n'est qu'en 311 que cet Arbrisseau a fleuri A iris pour la première fois. Il s'élève, mme le précédent, à une hauteur equinze à vingt pieds, et porte des uilles courtement pétiolées, ovales, longées, terminées en pointe et fiment dentées. Leurs deux surfaces mt d'un vert clair, glabres et euerement lisses. Au sommet des joues ramifications de la tige naissent e grandes et belles fleurs roscs dont s calices sont glabres. Les fruits ont pyriformes, semblables à ceux e l'espèce précédente pour la forme, grosseur, la couleur et l'odeur. Leur hair est dure, grenue et presque che. Chaque loge contient une trèsrande quantité de graines fort petites. e bel Arbrisseau commence à se réundre dans les jardins d'agrément, u on le cultive en pleine terre. Il réiste très-bien à un froid de neuf à ix degrés. Ses fruits n'ont point enore assez bien muri, pour qu'on uisse en apprécier la qualité. Ceendant ils paraissent avoir la plus grande analogie avec les. Coings orhuaires. On le multiplie facilement le houinres et de marcottes, ou en le neffant sur Poirier ou sur le Coignas-HER COMMINION.

LeCoienassiera du Japon, Cydonia iaponica, Pers., Synops., Herb. Amat. 2, 1, 73. Moins élevée que les deux aires, catte espèce a ses branches amées d'épines, ses jeunes rameaux tomenteux, garnis de feuilles oblongues pétiolées, finement dentées, glabres et luisantes à leur face supérieure. Les fieurs, d'un rouge écarbite ou blanches dans une variété, sont réunies plusieurs ensemble et forment un petit bouquet terminal; eur calice est glabre; les divisions de son limbe sont obtuses et ciliées, les

fleurs sont qualquefoiscent doubles. Cette espèce, introduite depuis peu d'années dans les jardins de Paris, y est encore asser race. Ella sa nunity plie par les mêmes procédés que la précédente, et comme elle passa l'hever en pleine terre.

colgnier, por ran. Meme chose que Colgnessier. F. ce mot. ce colgnessier. F. ce colgnessier. Colgne

Morison nommait ainsi le genre de Plantes que plus tard Linne designa sous le nom de Sarracenia, K. de mot.

COILOTAPADUS. nor! rnaf. (Brown.) Syn. de Cecropia pellata.

COING. BOT. PHAN. Fruit du Coignassier. V. ce mot. (6.)

COING DE MER ou COTOGNIA MARINA. POLYP. L'Alcyonium cydonium est ainsi nominé par les Italiens. Ce Polypier appartient maintenant à l'ordre des Alcyonées de la division des Polypiers sarcoïdes. Lamarck le classe parmi les Lobulaires de Savigny sous le non de Lobulaires conoidea; est-ce bien le Categnia marina des Italiens?

COIPATLIS. BOT. PHAN, (Hernendez.) Nom mexicain d'une Syngenese qui paraît être une Santoline. (B.)

COIPOU ou COYPO, Mam. Num de pays d'une espèce dis genre Hydromis de Geoffroy. (5.)

COIRCE BOT. PHAN. Nom gallois de l'Avoine.

\* COIRON, BOTH PERNI (NEER)
Nom de paysida, Selinam spinosum
de Cavanilles: (B:)

Syn. de Ciguö. V. ce mot. (B.)

CÓIWA, BOT. PHAN. V. KORIVA.

COIX. Coix. BOT, PHAN. L'Organisation de ce geure de la famille des Graminées et de la Moncecie Triandrie, L., presente des particularités assez remarquables pour que nous croyons devoir la décrire avec quelques détails, d'autant plus qu'elle ne La été que d'une manière fort incomplète dans la plopart des ouvrages, même ceux d'agrostographie. Les fleurs sont constamment monoiques; de la gaine de chacune des scuilles supérieures maissent plusieurs pédoncules inégaux, dresses ou arques, portant a leur sommet un involucre ovoide épais, resserré a son sommet qui est perce d'une ouverture laterale. H contient une fleur femelle, et de plus un petit rameau saillant couvert de fleurs males, et qui naît de son fond. Or raineau porte trois ou quatre petite glomérules composés chacun de deux ou trois épillets. Chacun de ces derniers est billore. La lépicèue est formée de deux valves membraneuses un peu coriaces, concaves, dont l'externe, un peµplus grande, a son som∸ met tantôt entier, tantôt tridenté. Les deux fleurs sont sessiles; l'externe est plus grande que l'interne. Les paillettes qui composent leur glume sont minces, lanceolees, un peu concaves, terminées en pointe. La glumelle consiste en deux palcoles charnues, épaisses, turbinées, tronquées et planes à leur sommet, immédiatement appliquées l'une contre l'autre pai leur cote interne. Les filets des trois étantines naissent entre ces deux paleoles. L'involucre d'où naît le ramesu portini les fleurs mâles est ovoïde, allongé, retreci vers son som-met, qui que idelois se prolonge en une languette plus ou moins longue. Il offre un sillon longitudinal peu prosond, et contient intérieurement une fleur femelle et deux ou trois appendices claviformes, allongés, de la même hauteur que celle - ci, et quelquefois" plus longs, naissant comme elle d'un petit support qui part du fond de l'involucre. Ces appendices nons paraissent être autant de fleurs avorgées et réduites à l'état

rudimentaire. La fleur fertile est sur l'un de ses côtés creusée d'un sillou longitudinal profond, dans legad sont contenus les appendices el le pédoncule commun des fleurs miles. Les écailles de la fleur femelle qui constituent la lépicène et la glume sont au nombre de cinq, allant cu décroissant de grandeur depuis la première ou la plus externe jusqu'à la cinquième. Elles sont toutes glabnes, ares concaves, arrondies, longuement acuminées à leur sommet qui est aigu. La plus intérieure de ces cinq écailles, qui est aussi la plus petite, pourrait être considerée comme une glumelle unipaléolée. Autour de Povaire on trouve trois étamines avortées, rudimentaires et à peine de fa hauteur de cet organe. Celui-ci est sessile, arrondi, glabre, un peucomprimé sur ses faces. De son sommel naît un style court, cylindrique, qui bientôt se termine par deux stigmate. très-longs, filiformes, pollus, glau-duleux et saillans par l'ouveriure de l'involucre. Le fruit se compose de l'involucre qui a pris un pen de developpement, et qui est devenu dur, osseux, lisse, luisant, et d'une conleur gris de perle comme le fruit de certaines espèces de Lithospermes. Dans son interieur on trouve les ciuq écailles, au milieu desquelles est placée une cariopse irrégulièrement flo-buleuse, marquée sur un côte d'une gouttière profonde.

Les espèces de ce genre, au hombre de cinq seulement, sont orientales des Indes - Orientales. Leurs richtels sont annuelles ou vivaces; leurs chitumes fermes et assez cleves; leurs feuilles plus ou moins larges. Le Corr Larme DE JOB, Coix Larmema, L. Larmema, Coix Larmema, Larmema, Larmema, L. Larmema, Coix Larmema, Larmema, Larmema, Larmema, Larmema, Larmema, Larmema, L. Larmema, Coix Larmema, L. Larmema, Larmema, L. Larmema, Larmema, Larmema, L. Larmema, Larm

int-Vincent l'a trouvée comme na-

Les anciens donnaient aussi le nom Coix à un Palmidr. (a. n.)

\*COJACAL 018. (Stedam.) Syn. sunamois du Toucan à gorge jaune du résil, Rhamphastos Tucanus, Lat. Toucan. (DR..z.)

\* COJO. BOT. PHAN. Syn. de Bamer à Ternate. (B.)

\*COJOLT. MAM. Le Mammifère carassier de la Nouvelle-Espagne, déigné sous ce nom par Nieremberg, e peut être recomiu. (B.)

COJUMERO, MAM. Nom du Latantin parmi les Espagnols de la tuiane. (B.):

\*COK-BLACK. 018. Nom écossais u Tetrao hybridus, L. V. Tétras.

COL. BOT. PHAN. Syn. de Gossyium indicum en Syrie. V. COTON-IER. (B.)

COL. ofol. V. MONTAGNES. COLA ET COLAG. Pots. Et non bulac ou Coulas. Syn. d'Alose sur es rives de la Garonne et de la Dorlogne. V. CLUPE. (B.)

COLA, COLES, KULA ET GO-LA. EOF. PHAN. Fruit qui, dans les premiers novages des Européens à la ôte de Benin, avait une certaine céabrité contage stomachique, et que fieuvois à reconnu provenir d'une

rspèce de Sterculier.

Selon R. Brown & Botany of Con-50, p. 48), c'est la graine du Sterenta acuminata qui est désignée sous ce nom dans la narration des voyageurs au Congo; et il est à remarquer qu'on se sert de la même expression dans la Guinée, la Sierra-Leone et toute la côte ouest de l'Afrique. L'usage de ces graines est d'ailleurs très-

builans, s'il est vrai qu'elles jouissent de la propriété de rendre potables les cuix les plus fétides. V. Beauvois, Fl. d'Oware, p. 45. (B.)

genéral, et précieux pour ces climats

\*COLADITI-MANOORA. BOT.
"BANI Syn. d'Hydrochyle usiatica it
Ternate.
(B.)

COLAGUALA: Hot. chrfr: (Permetty.) Pour Calaguala. V. ce mot. (E.)

COLAHAUTHILI Ols. (Lachahaye-Desbois.) Pour Coleananthi. V.
ce mot. (OR. Z.)

COLAPHONIA ET COLOPHO-NION. BOT. PRAN. (Dioscoride.) Syn. de Scamonée, espèce du genre Liserou. F. ce mot. (g.)

COLARIS. 015. L'espète à laquelle Aristote a donné ce nom est un Passereau selon les uns, une Pie-Grièche selon d'autres. Cavier a ainsi appelé scientifiquement le genre Rolle. P. ce mot. (n.)

COLAS: ois. Syn. vulgaine das Geai, Corvus glandarius a la relator certains cantons, et de la Corbine, Corvus Corune, L., dans d'autres. F. Corbeau. (nh..z.)

COLASPE. Colaspis. 1NB. Genre de l'ordre des Coleoptères, section des Tetramères, établi par Fabricius et adopté par la plupart des entomologistes. Latreille le place (Regn. Anim. de Cuv.)dans la famille des Cycliques, et le rapporte à la division des Chrysomèles qui, dans les précédent ouvrages (Gener. Crust. et Ins. ct Consider. génér.), formait une famille. Ses caractères sont : tête presque verticale; antennes insérées au-devant des yeux, plus longues que le prothorax, terminées par quatre à cinq articles plus allonges que les precedens et de forme un peu différente mandibules subitement arquées et rétrécies vers l'extrémité, terminées par une pointe très-forte; palpes filiformes avec le dernier article presque conique; corps arrondi et court. Les Colaspes ont la plus grande analogie avec les Eumolpes, et ne s'en distinguent guère que par leurs palpes. Elles se rapprochent des Chrysomèles par la forme de leur corps; mais elles en different par leurs antennes et leurs mandibules. Enfin, sous plusieurs rapports, elles avoisinent les genres Galeruque, Altise, Criocère, Hispe et Casside, dont elles s'éloignent cependant par la position des antefines

devant des your. Le genre Coe ou Colaspide de Dumeril est -nombreux en espèces. On ne sede aucune observation sur leurs urs; presque toutes sont origies de l'Amérique. Dejean (Catal. Colcopt p. 124) en mentionne cinnte-huitt Paran elles, nous cites la Collaspe Flaviconne, Col. icornis on la Chrysomela occidens de Linne, décrite et figurée par eer (Mem. sur les Ins. T. v, p. , 7, t. 16, fig. 14) et par Olivier loopt. T. v, p. 881, pl. 1, fig. 1, 5, ). Elle peut être considérée comle type du geure; on la trouve à enne. La Colaspe Très-noire, . atra, Oliv. (loc. cit. p. 887, t. 2, 22) ou la Col. barbara de Fabri-(Syst. Eleuth. T. 1, p. 415, 15). est originaire de la Barbarie, du ugal et de la France méridionale. abricius a compris dans le genre spe des espèces sauteuses qui apiennent à celui des Altises. V. ce

OLASSO. BOT. PHAN. Syn. indou sesteria longifolia. (B.)

COLBERTIE. Colbertia. BOT.
N. Un savant Anglais, Salisbury radis. Londin., n. 73), a sequitté atte des botanistes français en détee genre à la mémoire de l'illus-colbert, ministre dont toute l'amin se partageait entre la gloire de servir son pays et celle de pro-ries sciences, qui enrichit par ses faits le Jardin du Roi à Paris, et nême y fit planter les espèces les pares à la place des Vignes dont rrain était couvert. Les caractères genre consistent en un calice com-

de cinq sépales persistans et que arrondis; une corolle de cinq les caduos; étamines en nombre fini dont dix intérieures beaucoup longues que les autres, à anthènassi très longues; cinq ovaires is et se changeant en un périe globuleur à cinq loges: cinq s divergens, aigus selon Roxh, ou capités au sommet d'après rown (in Hort. Kew., éd. 2, v.

5, p. 338'); un grand nombre de semences reniformes dans chaque loge, immergées dans une pulpe gélatineuse et transparente.

La Plante sur laquelle co genre a été fondéest un Arbredes vallées de la côte de Coromandel, qui fleurit aux mois de mars et d'avril, dont les feuilles sont oblongues, acuminées, dentées en scie, à nervures pennées au nombre de trente et plus, et portées sur de courts pétioles; les pédicelles sont trèsnombreux, uniflores, et sortent de bourgeons écailleux placés près des nœuds de l'année précédente; il n'y a point de stipules, et les fleurs sont jaunes. La Colbertie de Coroman-DEL, Colbertia coromandeliana, D. C., est figurée sous le nom de Diflenia pentagyna dans Roxburgh Flor. Coromand. 1, p. 21, t. 20). Elle appattient à la famille des Dilleniacees, tribu des Dillénées de De Candolfe, et à la Polyandrie Polygynie, L. (G.: N.)

\* COLCA. ois. (Sibbald.) Syn. écossais de l'Eider, Anas mollissima, L. V. CANARD. (DR. Z.)

COLCANAUTHLI. ois. (Hernandez.) Syn. présumé de la Sarcelle rousse à longue queue, Anas Dominica, L., au Mexique. P. Canan.

COLCANAUTHHICIOATL. OIS. (Hernandez.) Et non Colcanautez. licioute. Pepete de Canand du Mexique, qui n'a pas encore été déterminée exactement. (DR. Z.)

COLCHICACEES ou COLCHI-CEES. Colchicacea. Bot. PHAN. Los genres qui composent cette famille avaient été placés autrefois parmi les Joncées dont ils s'éloignent par le port et par plusieurs caractères assez importans; Mirbel le premier les en a séparés, et en a formé un ordre distinct sous le nora de Mérendérées que De Candolle, dans la troisième édition de la Flore Française, a changé en celui de Colchicaces, rappelant le genre le plus notable de ce groupe. Bnfin, c'est le même groupe. pour lequel Robert Brown ( Prod. Kl. Nov.-Holland.) a pro-

ces in a manufaction ! To is par leur, base, et dont la figure est. es-variable; les fleurs sont termina-... 3, hermaphipolitos ou unisexuées et olygames ou digiques : leur calice st colord, petalorile, is six divisions gales 4, quelquelois assez i profondes our formerateix sepales distincts: autres fois ce en hon se prolonge à sa ase en un tubeidong et grêle. On omple constantement six; éthinines incieci soit au sommet du tube caliinal, soite alla base et en face de haque sépalo requestid la realide est ormé de pièces distinates; deurs fiels sont constammenti opposés aux obes ou aux sépules du pérsanthe; eurs anthères asbut atournées ch chors. Les ovaires sent au nombre le trois dans:chaque fleur; tautôt resque entièrement: libres et disincis, tantot plus ou moins intimenent soudés entre eux de manière à ormer un ovaire à trois loges conteiant chacune plusieurs graines attathées à l'augle interne de la loge, autot sur deux rangées longitudina-3, tantôt confusément. Le sommet le chaqué ovaire sponte un style [uelquefois ! tres-long | et ., the sygtele .. : use termine parquo aligmate glanluleur. Danis quekpues gaires, les rois siyles sant soudes par leur base. t constituent am sinke profendement ipacti: d'autres fais : aufin iles trois. tigmates senst adsailes auri le speninet le l'ovairent les finnipales compose de rois capsules amiloculaires, distinces, souvrent par une, fente longitulimite et interine, d'antres fois ces trois apsules se soudent jet forment uze apsule à trois loges simplement raprochees on intimement unies; dans e cas la capsule, à l'époque de la naturité, se sépare en trois capsules miloculaires, et la déhiscence des

Gres. Logn osé la dénomination de Mélanthia- loges a lieu par une fente interne et longitudinale, comme dans le pre-La famille des Colchicaces fait, mier cas. Les graines sont plus ou artic de la classe des Monocolyledoni; moins numbreuses dans chaque loge, es dont les étamines sont périggnes... et attachées à un trophosperme su lle se compose de Plantes herbagées i tuzel qui se sépare en deux lors de la ont la racing est fibreuse ou tubesi- i déhiscence de la capsule. Elles ont un' dere; leur fige est simple ou sameuse et égument propre , membraneax et ortant des seuilles alternes, engainen quelque le se tiould, surmonté vers le .hile d'un tuberoule plus ou moins . volumineux, très-apparent, parexemple, dans le Colchique. Dans l'intl terieur du tegument propre est un endosperme charna qui contient un' embryon tres-petit, cylindrique, place vers le point opposé au bile,

Cette famille ast pasez hattirelle, quoique formée de genres dont le port soit loin d'être le prême. En effet! il existe sous ce rapport une tresgrande différence entre le genre, Colchique, par exemple, quin lo citlice longuement tubuleux à sa base. et les autres genres de cette famille où il est étalé et entièrement depourru de tube : Les Colchicaces: ilennent le milieu entre les Jonges dont ils faisaient jadis partie, et les Asphodélées dont ils se gapprochent principalement par le port. Elles sedistinguent surtout des Joncées par leur calice petaloïde, leur capsule dont les valves ne portent jameis les cloisons sur le milion de leur face interne. Ce dernier caractère distingue également la famille qui mons occupe de celledes Asphodélées; il faut y joindre aussi la nature du tégument propre de leur graine qui est membraneux, et les trois styles et les trois stigmates qui surmontent leur ovaire. Nous ne partageons donc pas l'opinion du celebre Rob. Brown (Prodr. Fl. Nov.-Holl.) qui place dans cette famille les deux genres Anguillaria et Schelhameria dont la capsule est loculicide. c'est - à - dire s'ouvre en trois valves septifères sur leur face interne, ni celle du savant auteur du Genera! Plantarum, qui pense que l'on doit faire entrer dans les Colchicacées le genre Asselia de Brown, dont l'ovaire offre trois trophospermes pariés: taux, et dont le fruit est une baie.

Les Colchicacées nous paraissent être rigoureusement caractérisées par l'union de ces trois signes : 1º trois styles ou trois stigmates distincts; 2º trois capsules libres s'ouvrant par le côté interne, ou une capsule à trois loges s'ouvrant en trois valves par la séparation des cloisons en deux lames; 3º des graines attachées à l'angle interne de chaque loge , et recouvertes d'un tégament membraneux ni noir ni crustace. Par ces trois caractères réunis, cette semille se distingue assez petiement des autres famil-les mongentyledones à étamines per igynes. Nous plaçons dans la famille des Colchicaches les genres survans :

Colchicum, L.; Merendera, Ramoud; Xerophyllum, Richard in Michx; Helonias, L.; Noling, Rich.; Narthectium, Juss.; Veratrum, L.; Zygatlenits, Rich.; Melanthium, L.; Pleets, Rich.; Burchardia, R. Brown; Peliosanthes, Andrews; Bulbocodium, L.

COLCHIQUE, Colchicum. BOT. PHAN. Ainsi, que nous l'avons vu dans l'article précédent, ce genre fait partie de la famille des Colchicacées à laquelle il a donné son nom, et de l'Hexandrie Trigynie. Il est facile à reconnaître à sa racine surmontée d'un tubercule charnu ou bulbe solide, à ses fleurs dont le calice est terminé inférieurement par un tube très-long et très-grêle. Le limbe est campanulé à six segmens égaux; les étamines insérées au haut du tobe, ayant les anthères allongées et vacillantes; les trois ovaires sont soudés par leur côté interne et inférieur, libres seulement du côté externe; les trois styles sont grêles et de la longueur du tube calicinal; les stigmates sont pointus et recourbés en crochets; la capsule est renslée, marquée de trois sillons longitudinaux tiès - prosonds, tricorne à son sommet, à trois loges polyspermes, s'ouvrant par le côté interne. Dans toutes les espèces qui sont herbacées et vivaces, les fleurs généralement roses sont enveloppées avant leur épanonissement

dans, des espèces de gaînes, on de spathes membraneuses; tantôt les fleurs se montrent avant les feuilles, et sembleat naître immédiatement du bulles; tantôt elles se développent en même temps que la tige et que le feuilles. Nous distinguerons parmi les espèces de Colchique les suivantes:

Le Colchique d'automne, Colchi-

cum autumnale, I., Bull. Herb., t.

19., que l'on connaît sous les noms vulgaires de Safian hatard, de Tuc-Chien, de Veilleuse ou Veillote, etc. li croît en abondance dans les pranies humides de presque toute la france où , dans l'autoppe, il ature les regards par ses longues sleurs qui sortent immédiatement, de terre sons être accompagnes, de feuilles Ces fleurs, au nombre de jupatre à conq, sont environnées à la basé de teu tube par des s'afathes financiancu-ses, et naisséil d'un pout pronongement qui termine le jeune huble a son sommet, et doit dévenir la tige en s'allongeant. Cette Plante présente

dans le développement et le renouvellement annuel de son balbe des particularités fort remarquables. Sur un des côtés, et à la partie miérieure du bulbe, qui l'année précédente a donné naissance aux feuilles, à la tige et aux fleurs, se développe un tabercule charnu, d'abord très-petit, recouvert extérieurement d'une gaine d'abord close à son sommet; renfermant à son intérieur plusieurs autres gaînes emboîtées les unes dans les autres, et dont les plus interned sout les fatilles qui doivent se développer après l'évolution des fleurs. Cellos-ci sont reunies an 'centre de ces seuilles, et maissent du sommet d'un petit prolongement du tubeccule, et quizipst giengentes chose que la tige en raccourci. Lorsque ces différentes parties commencent à se developper, la gaîne la plus externe dont nous avons parlé se fendà sa partie supérieure et latérale, pour laisser sortir les parties qu'elle contient. Bientôt les fleurs dont le tube s'allonge d'autant plus que le bulbe est plus profondément enfoncé dans la

terre (ce qui a lieu graduellement chaque année, le nouveau bulbe se léveloppant toujours un peu au-des-ous de celui de l'année précédente); és fleurs, disons-nous, se montrent es premières au-dessus de la surface du sol. A la fin de l'automne elles se ment, et au commencement du mintemps suivant, la tige dont nous rous parlé s'allonge ainsi que les euilles qui l'embrassent, et vient éle-rer le jeune ovaire fécondé qui a pas-se l'hiver sous terre, et qui atteint ulors sa maturité parfaite au-dessus un sel-

Les bulbes solides du Colchique ent blancs et presque entièrement composés d'amidon ; mais ils conennent en outre une certaine quanité d'un suc laiteux excessivement icre et vénéneux pour l'Homme et es Animaux, et pouvant occasioner es accidens les plus graves et même a mort. On remédie à ces accidens par l'usage des vomitifs administrés vour expulser la substance toxique, t ensuite par des adoueissans, des cidules on des cordiaux, lorsque le poison est chassé hors du corps. anature chimique du principe déétère des Colchiques a été détermitée par Pelletier et Caventou. Ces himistes lui ont reconnu les caractées d'un Alcali végétal, pour lequel ont proposéle nom de VÉRATRINE, Parce qu'ils l'ont trouvé en plus granle abondance dans le Veratrum Sabalilla. Malgré son action puissante et leletère, Stoerck a essayé d'introduire Colchique dans la thérapeutique mélicale. Il tenta sur lui-même ses preniers essais. Un des effets les plus onstans de l'administration de ce emède, c'est l'activité qu'il communique aux organes sécréteurs de l'uriie. Le Colchique est compté parmi es médicamens énergiquement diuétiques. Aussi est-ce contre les hyfropisies passives qu'on l'a employé vec le plus de succès. Cependant n en fait fort rarement usage.

Quelques variétés de cette Plante ont cultivées dans les jardius. Il y n a une à feuilles panachées, une

autre à fleurs doubles, une troisieme et une quatrième à fleurs blanches et à fleurs roses. On cultive également le Colchique Paraché Colchicum variegatum, L., figuré par Redouté dans ses Lihacées, pl. 238. Il croît naturellement dans l'Archipel de la Grèce, et se distingue par ses fleurs marquées de taches carrées analogues à un damier. Il demande l'orangerie, et ne peut passer l'hiver en pleine terre.

Outre le Colchique commun, on trouve encore en France deux autres espèces : le Colchique de montagne, Colchicum montanum, L., qui croît dans les Alpes, est plus petit de moitié que le Colchique d'antomne, et pousse en même temps ses scuilles et ses sleurs, et le Colchique des Alpes, Colchicum alpinum, De Cand., Fl. Fr., dont le bulbe pousse une seule fleur d'un lilas tendre plus petite que celle du Tue-Chien, et au printemps suivant des feuilles lineaires. Cette dernière espèce, qu'on avait confondue avec le Colchique de montagne, et que De Candolic a le premier bien distinguée, est plus commune que ce dernier dans les Alpes de la Suisse et de l'Italie. (A.R.)

\* COLCHUS. INTEST. Nom donné par Zéder à un genre de Vers intestinaux, nommé depuis, par Rudolphi, Liorhynque. V. ce mot. Zéder l'avait proposé pour le Cucullenus ascarioides de Linné. (LAM..K.)

COLCOTAR FOSSILE. oxol. On donne ce nom à un Oxide de fer provenant de la décomposition de conches pyriteuses qui ont demeuré quelque temps exposées à l'air. (6.)

COLCUICUILTIC. 018. (Hernandez.) Écrit Colcuicuiltu dans Déterville. Caille du Mexique qui paraît n'être qu'une variété d'âge du Perdix borealis, Temm. V. PERDRIX.

COLDENIE. Coldenia. BOT.

PHAN. Genre de la famille des Borraginées et de la Pentandrie Monogynie
de Linné, fondé par cet illustre na
turaliste qui lui assigne pour carac-

tères; calice quadripartite; corolle infundibuliforme à limbe étalé; quatre étamines; ovaire quadrilobé, à quatre styles et à quatre stigmates; fruit composé de quatre capsules héris'. sées, rapprochées et monospermes. Ces caractères établis d'après l'inspection d'une seule Plante, avaient d'abord fait placer le genre dans "Tetrandrie Tetragynie; cependant, comme rien n'est moins fixe que le nombre dans l'organisation des Hears, il a bien fallu le reporter dans la Pentandrie, près des autres genres voisius de Borraginées, quand on gut découvert une autre espèce pentanfire et monogyne. A.-L. de Jussieu avait dejà indiqué cette espèce comme congenère du Coldenia, et il en avait conclu qu'il serait plus rationnel de considérer ce genre comme appartenant à la Pentandrie. Lehmann, dans un travail sur les Aspérifoliées, a donc réformé le caractère générique du Coldonia, et n'a eu aucun égard au nombre des étamines. Le caractère qu'il lui donne, est une petite description des organes floraux, capable de le faire distinguer, soit des Lithospermum, soit des autres papaga, wojsipa, On n'a décrit que deux espèces de Coldénies : la plus enciennement conque est le Coldenia procumbers, U., Mante tetrandre indigene des Indes-Orientales. La seconde est le Coldenia dichotoma, Lehmann, qui constituait le genre Ti*quillia* de Persoon. Cette Plante habite le Pérou , où elle avait été trouvée par Dombey, et communiquée à Jussieu qui' fit sur elle l'observation importante que nous venons de citer. Elle est figurée dans la Flore du Pérou (vol. a, p. 5, t. 111) sous le nom de Lithospermum dichotomum. COL D'OR. 018. Espèce du genre

COL D'OR. ois. Espèce du genre Sylvie, Sylvia auraticollis, Levail., Ois. d'Afrique, pl. 119. V. SYL-VI, (DR..Z.)

COLE. BOT. PHAN. Dy Dict. de Déteiville. V. Colbus.

PHAN. Cest une opinion assez gene-

ralement rependue qu'il ne reste plus guère de lormes nouvelles à connaître dans les organes reproducteurs des Plantes européennes, buy en d'autres termes, que tous les jours l'espoir s'affaiblit de trouver en Europe des Plantes nouvelles constituent de nouyeaux genres. Les cadres sont tracés à peu près tous, il m'y a plus qu'à les remplir, et c'est ce qui arrive encore assez frequemment quand les botanistes qui se vouent à la connaissance des Végétaux de la Flore européenne découvrent de nouvelles espèces. On doit donc attacher une grande importance à la connaissance de ces Plantes, lorsqu'elles sont entièrement nouvelles sous l'un et l'autre point de vue. Le genre dont nous allons parler, est du nombre de ceux qui ont échappé aux recherches de nos infatigables collecteurs, et pourtant c'est dans le centre de l'Europe, au milieu des marais de la Bohême', que Seidel et Presel en ont fait la découverte. Il appartient à la Triandrie Digyuis,, L., et sa place dans les familles naturelles n'est pas encore bien positivement déterminée, car il tient le milieu entre les Graminées et les Cypéracées. Néanmoins ses rapports avec les genres Crypsis et Zoysia le font davanuge incliner vers les premières. Voici les caractères tracés sur le vivant par desdel : lépicène hivalve, à valves inégales, l'extérieure plus grande, osale, lancéolée, aristée au sommet, l'interieure ovale, aiguë, hériosée sur le bord et extérieurement; glume univalve, ovale, aigue et mulique; trois étamines dont les filets capillaires sont plus longs que la glume, à anthères oblongues et légèrement bifides aux deux extrémités; deux styles fillormes, de la longueur des étamines, à stigmates nus et simples, non plumeux comme dans la plupart des Graminées; cariopse unique, ovale, oblomque, en partie recouverte par les organes accessoires persistaus, et couronnée par les débris des styles.

Le COLEANTHE EXIOU, Coleanthus subtilis, Seidt, est une très-petite Herbe dont le chaume offre vers sa patte venne un rendlement spethice; les ulles sont plus courtes que le chau-: Les fleurs sont disposées en une nicule tellement serrée qu'elle a la me d'un capitule; leur axe est ongé et flexueux. Elle est fort abonnte dans les étangs desséchés du maine de Zbirow autour de Wosek en Bohême. Trattinick, dans la ore d'Autriche, fascic, 1, t. 451, figuré cette Plante et l'a décrite us le nom de Schmidtia; mais cette nomination a été rejetée par plueurs botanistes allemands, à cause : la difficulté où ils sont de la disiguer dans la prononciation d'avec lle de Smithia très-anciennementadise pour **un autre-genre. D'ailieurs le** om de Coleanthus a été proposé par idel, celui auquel appartient tout honneur de la découverte. (G. N.) COLEBRILLA. ANNEL. C'est-àire, en espagnol, Petite Couleuvre. e Vers de Guinée à Curação. V. (LAM..X.) ORDIUS.

COLEBROOKÉE. Colebrookea. UT. PHAN. Après avoir démontré que genre Colebrookia de Donn devait tre réuni au Globba, Smith a dérit, dans l'Exotic Botany, p. 111, un enre nouveau qu'il a dédié à H. Thonas Colebrooke, magistrat respecta-le du Bengale, et l'un de ceux qui int le plus éclairei l'histoire des lantes de cette coutrés. Ce genre, le la Didynamie Gymnospermie, La, ppartient, selon Smith, à la 2º section des Verbenaces, où il le place a côta du genra Selago. Voici ses caractères essentiels : calibe réguher à cinq petites dents qui , après la maturité, deviennent plumouses, et forment une sorte d'ailes à la graine, destinées à son transport dans les lieux éloignés. Cette graine, ou plutôt ce fruit qui est enveloppé par la base du calice, est tonfours solitaire. Le limbe de la cerolle est à cinq lobes, dont un plus grand que les autres.

La Colebrooke a Peuilles op-Poses, Colebrooke a oppositifolid, est un Arbrisseau dont la tige est branchue et carrée, les feuilles aromatiques, elliptiques-lancoplées, pointues

et dentées en scie. Ses fleurs sont extiemement petites et nombreuses, disposées en chatons tiont le semmet est pendant: Ces chatons, composés de lleurs deusement agglomerces', sont terminaux où axillaires. Elle est figurée t. 115 de l'Exutic Botany, sous le nom de Buchanania oppositifolia, parce que Smith l'avait d'abord appelée ainsi en l'honneur du docteur Buchanan qui l'avait rapportée du Népaul. Dans le second supplément du Dictionnaire encyclopédique, Poiret affirme que le Colebrookea de Smith dont être rapporté au genre Elsholtsia de Willdenow. C'est probablement encore une erreur que cette rectification de la prétendue erreur de Smith, car il nous semble difficile de croire que cet auteur alt pu décrire une Labiée comme appartenant aux Verbénacées. (C.N.)

COLEBROOKIA. BOT. FRAN: Sous le nom de Colebrookia bulbifera, James Donn (Hort. Cantabrig.) avoid décrit une superbe Plante, trouvée au Bengale per Roxburgh, et qui a fleuri dans les jardins d'Angleterré. Mais, d'après Smith (Exol. Bot. p. 85), cette Plante est une espèce du genre Globba, dont il donne utie belle figure (loc. cit., t. 103), et qu'il appelle Globba marantina: F. Globba.

\* COLEFISH. POIS. P. COAK-

COLEMELLE ou COULEMELLE ou COULEMELLE not. carri. Noms vulgaires de l'Agaric élevé. (8.)

COLEMOUSE. one. Syn. angleis de la petite Charbonnière, Paires atèr, L. F. Mésanez. (bh. z.)

COLENICUI. ois. Syn. du Cocyalcas, Perdin borealle: P. PERDRIX. (br..z.)

COLENICUILTIC. ons. (Hermandez.) Syn. présumé du Colm Hohom, Perdix mexicana, L. V. Perdix. (DR. 2.)

COLÉOPTÈRES. INS. Coleoptera, L.; Eleutherata, Fabr. Cinquième ordre de la classe des Insectes dans la methode de Latrellie (Régu. Anim. de Cuv.); ayant pour caractères es-

sentiels : gyatre ailes "dont, les, deux superieures en forme d'étuis; des mandibules et des machoires; ailes inférieures pliées seulement en travers; étuis ou élytres crustacés et à suture droite. Ce petit nombre de caractères tranchés suffit pour distinguer les Coléoptères de tous les autres ordres. Personne ne les confondra avec les Névroptères, les Lépidoptères, les Hyménoptères et les Diptères; ils ressemblent cependant sous plusieurs rapports aux Hémintères et surtout aux Orthoptères que Linné. leur avait associés, mais l'organisation de la bouche, plusieurs autres particularités et le mode de métamorphose détruisent ce rapprochement. Les Coléoptères forment un groupe très naturel, et les individus qui le composent présentent tous une telle analogie dans le facies, qu'il devient très-aise de les reconnaître, et qu'on pourrait supposer que rien n'est plus, simple que d'embrasser ces Insectes dans une même pensée et de réduire à un petit nombre de propositions générales ce que l'on sait de leur organisation et de leurs habitudes. Ce résultat n'est cependant pas aussi facile à obtenir qu'on pourrait le croire. En effet, l'esquisse d'un semblable tableau ne saurait être tracée largement et à grands traits; elle veut de nombreux détails, et nous n'en possédons encore que fort peu ; elle nécessite en outre une liaison étroîte entre tous les faits, et la science nous les offre pour la plupart isolés. Nous croyons donc utile, malgré les observations que nous avons faites sur une multitude de genres, de restreindre provisoirement notre cadre et de n'aborder qu'avec réserve les généralités sur les Coléoptères. Ce n'est d'ailleurs ni le cas ni le lieu de présenter des o b servations nouvelles qu'on ne viendrait pas chercher ici et qui trouveront bien plus naturellement leur place dans des Mémoires spéciaux ou jans un ouvrage général.

Considérés à l'extérieur et dans état parfait, le corps des Coléoptères peut, comme celui de tout In-

secte , être divisé en trois parties trèsdistinctes , la tôte cle shoran et l'abdomen. — La tête , qui varie singulièrement per sa forme et son rolume, supporte deux antennes de figure quelquefois semblable dans tonte une familie, d'autres fois variables suivant les genres et même selon les sexes, mais généralement composées de onze articles; elle n'office jamais d'yeux lisses, mais constamment des yeux à facette, ovales, arxondis ou figures en croissant, en général trèsglobuleux dans les espèces carnassières ; enfin , elle présente un chaperon ou épistome de Letreille, et une bouche proprement dite, formeed un labre ou lèvre supérieure transversale, mobile, plus ou moina large et. fixée à la partie antérieure de l'épistome : d'un sous - labre ou épipharynx constamment caché et constituant le palais de la cavité buccale: d'une paire de mandibules de consistance ordinairement cornée, mais quelquefois membraneuses et trèspetites dans les espèces qui ne prennent aucune nourriture, qui vivent du suc des fleurs et sucent le liquide des matières animales excrémentifielles ou en putréfaction : d'une paire de michoires plutôt molles que coriaces, nues ou garnies tantôt de poils, fantôt de dents, presque toujours bifides, ou partagées en deux lobes dont l'estérieur, plus grandet terminal; est articulé à la machoire, près de l'exigne des palpes, et dont l'intérieur solide a quelquelois la consistance d'une mandibule; le lobe extérieur est susceptible de plusieurs modifications; il est transformé dans plusieurs insectes, tels que les Coléopières carnassers et lamellicornes, en un palpededeux articles. L'autre palpe ou l'externe ne présente jamais plus de quatre artique lations; enfin, on observe à la bouche une lèvre inférieups, district en deux parties, le menten at la lenguette, portant une paire de pelpes de quatre articlés , mais dont la premier est généralement très pou apparent. Le thorax est divisible, de même

que celui des autres Impedtes hexapoles, en trois selfmens truis ont the dere de développement partiouliers les pesothoramesterès-estroit avadis que le acielei an baorpouez es le uncurpaax ont tun volume considerable; est là un des caractères les plus imortans que présente le squelette des oleopteres. Le protherax, toujours ibre, exécute des mouvemens aces étandus ; les vieux antres sont d s zue ertge eine Janeanateur œu près immobiles. Par cela même que le mésothorax est très-peu déreloppé, toutes les pièces qui entrent lans sa composition sont restées rulimentaires; cette particularité est mincipalement sensible dans l'écuson qui, bien que fort petit dans dusieurs cas, n'en existe pas moins, t est toujours composé de quatre nèces: l'écu antérieur, præseutum; 'écu, scutum ; l'écusson, scutellum; écusson postérieur, postscutellum. les élémens sont, à la vérité, réunis ntièrement entre eux, mais dans ariains genres, les soudures se voient arfaitement. Nous entrerons, au mot BORAX; dens quelques détails qui , si ious les placions ici, ne seraient pas ompris. Le prothorax supporte seuement la première paire de pates; le nésothoran la seconde et les élytres; elles-ci sont plus ou moins consisuntes et plus ou moins développées. Irdinairement elles égalent l'abdonen en longueur, mais dans queljues espèces, elles sont excessiveneat courtes, et n'en recouvrent suère que le quart. En général elles ont libres et s'étendent dans l'action tu vol; quelquefois cependant elles iont soudées l'ame-à l'autre sur la igne moyenne; cet état particulier e trouve en rapport constant avec absence des secondes ailes; le méathorax donne attache à la troisième mire de untes et aux ailes proprement lites; celles ci manquent lorsque les lytres some soudées entre elles; juand elles existent, elles sont reolices constamment aur elles-mêmen, el cette disposition est propre aux laectes de cet ordre. Elles sont mem-

braneuses et opèrent le voi presque seules, les élytres n'en étant que les agens secondaires. Les pares ont un développement variable; les antérieures ou celles du prothorax sont tiès-couvent remarquables par quelques particularités propres aux males, et par la forme et le poinbre différens des articles des tarres. On les avait crues composées de cinq pièces : la limache, le teochanter, la cuisse; la jambe et le tarse. Nous avons demontré dans notre travail sur le: Thoras, qu'il eristait une sixième pièce mobile trèsimportante, cachée constamment dans l'intérieur du thorax et qui vert à l'articulation de la hanche avec l'épimère. Nous avons appliqué à cette pièce, jusqu'ici inconnue, le nom de Trochantin, par opposition & Trochanter.

L'abdomen des Coléoptères es rétrécit rarement à la base, il est sessile, o'est-à-dire uni au métathorax par son plus grand diamètre transversal; sa pertie inférieure, ou le veztre proprement dit de quelques auteurs, est moins étendue dans le sens longitudimal que la supérieure, et cette diffiérence est due au développement du steroum: da métathorax qui sa prolonge en arrière et envahit einsi la 🔍 place que l'abdomen devrait occuper. Cette disposition est surtout sensible dens les Copris, ou les anneaux!:du ventre sont attremement refoulés les uns sur les autres. Dans quélifices espèces , le premier auneau est divisé en deux parties par le sternum qui se place outre alles sur le ligne moyenne. Inférieurement l'abdomen a toujours une consistance cornée; à la partie supérieure il jest toujours mon l'Iorsque les elytres existent; mais s'il arrive que celles-ci soient plus courtes que l'abdomen, ou qu'elles manquent complètement, la partie supérioure devient aussi solide que l'inférioure. Les Staphylins et plusieurs genres voisins peuvent être cités comme exemples.

L'anatomie interne des Coléoptères a été éclairée, dans ces derniers temps, par les travaux importans de Ramdohr, et tout récemment par Léon Dusour qui a sait de cet ordre d'Insectes une étude toute spéciale. Il a passé en revue la plupart des samilles, et il a déduit dece travail, avec une sagacité admirable, quelques propositions générales très-satissaisantes. Nous laissons à noire ami le plaisir de les publier lui-même; on pourra d'ailleurs, en recourant au mol Carabique et à quelques genres de l'ordre dont il est question, preque une idée de l'excellent esprit qui a présidé à ces recherches.

Les sexes, outre qu'ils sont distingues par les organes generateurs, presentent assez souvent des différences extérieures, soit dans les antennes, soit dans les pates ou dans quelques autres parties; toutes ces différences, lorsqu'on les connaîtra, seront mentionnées à chaque genre en particulier. L'accouplement, dont la durce varie de quelques heures à un ou deux jours, ne paraît avoir lieu qu'une seule fois. La copulation achevée, le mâle ne tarde pas à périr, et la femelle meurt immédiatement après la ponte des œuss. Ces œuss, qui varient en volume, en forme, en couleur et en consistance, sont deposés dans des lieux et des substances très-différentes, suivant le genre de vie de la larve qui doit en naître. Quelques espèces les pondent dans les eaux tranquilles; d'autres les placent sur certaines Plantes; plusieurs les introduisent dans des matières animales, dans les cadavres en putrefaction, et un grand nombre les enfoncent dans la terre. Les larves qui en naissent diffèrent singulièrement entre elles; en général elles ressemblent à un Ver mollasse ayant la tête et la partie supérieure des trois anneaux qui la suivent écailleuses, elles sont munies de six pates : les yeux, qui seront un jour à facettes, ne présentent encore que des petits corps granuliformes, souvent au nombre de six de chaque côté. Leur bouche est pourvue d'instrumens en rapport, pour la forme, le développement et la consistance, avec leur manière de vivre'; les mandibules sont très-fortes et cornées dans les espèces qui rongent les substancés ligneuses; elles sont coriaces dans celles qui se nourrissent de feuilles, et presque membraneuses dans le grand nembre de larves qui vivent dans les matières cadavéreuses ou en putréfaction. Les antennes sont ordinairement très-courtes, cylindroïdes ou coniques, et composees d'un petit nombre d'articles. Il est impossible, dans l'état actuel de la science, de présenter des généralités plus complètes sur l'organisation des larves; cependant on a observé quelques faits communs relatifs à leurs mœurs, et que nous transcrirons d'après Olivier et Latreille. Les Coléoptères vivent bien plus long-temps dans l'état de larve que dans celui d'Insecte parfait, et la durée de cette première forme vane singulièrement suivant les genres; leur accroissement est d'ailleurs d'autant plus prompt que leur nourriture est plus abondante et que la température est plus élevée. Quelques unes passent l'hiver sans presque mangeret sans croître d'une manière sensible; mais dès que la chaleurs est fait sentir, elles se gorgent de nourriture et croissent rapidement. On a remarque que les larves qui vivent de feuilles, telles que les Criocères, les Altises, les Chrysomèles, ne restent guère plus d'un mois dans cet état, et qu'au contraire celles qui se nourrissent des racines des Plantes y demourent deux, trois années et même plus. L'observation apprend encore que les Coléoptères qui passent l'hiver sous la forme d'œuf sont ceux qui vivent peu de temps à l'état de larve; ils naissent, croissent, se reproduisent et périssent dens le courant de la belle saison, tandis que les Coléoptères qui passent l'hiver dans l'état de larve ou de nymphe, sont ceux qui vivent longtemps sous ces deux formes. — C'est principalement à l'état de larve que les Coléoptères font de grands torts à l'agriculture et l'industrie. Tout le monde connaît par leurs ravages celles des Bruches, des Charansons, des Calandres, des Hannetons, des Cétomes, des Criocères, des Chrysomèles, des Clairons, des Anthrènes, et
des Dermestes, V. ces mots, Les
larves des Coléoptères changent ordinairement trois fois de peau, et
quelques - unes de celles qui vivent
dans la terre construisent une sorte
de coque dans laquelle elles se métamorphosent en nymphes; sous cette
forme elles ne preunent aucune nourriture, ne manifestent aucune mourement et restent plus qui moins longtemps dans cet état.

temps dans cet état. Linné, Fabricius, Geoffroy, Olivier, Latreille Dumeril, etc., ont etabli dans l'ordre des Coléoptères des divisions plus, ou moins naturelles. Geoffroy ayant observé que les Coléoptères d'un même genre et d'une meme famille ont toujours un nombre égal d'articles aux tarses, et que les différences que ces parties présentent sont constamment liées à quelques rapports généraux d'organisation, a eu l'heureuse idée de baser sur les caractères tirés des tarses les premières grandes divisions : ainsi il a partagé les Coléoptères en quatre sections de la manière suivante :

I. Cinq articles à tous les tarses.

PENTAMÈRES.

II. Cinq articles aux quatre tarses antérieurs, quatre aux deux derniers. Hérégomènes.

III. Quatre articles à tous les tarses.

TETRAMÈRES.

IV. Trois articles à tous les tarses.

TRIMERES.

Latreille n'ayant aperçu chez certains Insectes que deux articles à tous les tarses, les avait rapportés à une cinquième section qu'il nommait Dimères: depuis, il s'est convaincu que ce groupe rentrait dans celui des Trimères, Nous n'offrirons ici aucun autre détail sur la classification des Coléoptères; elle sera exposée d'une manière générale à l'article Entomonosemplaires à chacune des quatre sections. "P. PENTAMÈRES, etc., etc.

les Coléoptèresse rencontrent sous les pierres, les écorces d'Arbres, les

mousses, dans le tronc des Arbres morts ou vivans, dans les bois de construction, dans les cadavres en putrefaction, dans, les sientes d'Animaux, sur les Fleurs, etc. Ils sont répandus sur toute la terre, mais non pas également. Latreille, qui le premier s'est occupé de la distribution géographique des Animaux articulés, nous a transmis aur ce sujet des obimportantes que nous servations croyons devoir faire connaître, parce qu'elles trouvent ici naturellement leur place. « Les Coléoptères d'Europe ont une grande affinité avéc ceux de l'Asie occidentale et du nord de l'Afrique. Ces traits de parenté se prononcent d'autant plus que les qualités, l'exposition du sol et la témpérature étant à peu près identiques, l'on se rapproche davantage du tropique boreal. C'est ainsi que, sous le quarante-quatrième degré de latitude, commencent à se montrer des espèces de quelques genres de la famille des Carnassiers , de celle des Lamellicornes, de la section des Heteromères, et de la tribu des Charansonites propres aux climats chauds. La apparaissent encore des espèces sensiblement plus grandes que leurs congénères observées plus au nord, Quelques genres ont disparu, et d'autres. remplissent ces lacunes dans leurs familles respectives. La domination des . Carabes proprement dits, si puissante dans les contrées septentrionales et tempérées de l'Europe et de la portion de l'Asie la plus occidentale, cesse vers le trente-cinquième degré de latitude nord. Les Anthies et les Graphiptères leur succèdent. Sous des rapports d'entomologie, l'Europe s'étend beaucoup plus à l'est que dans nos divisions geographiques, puisque les Insectes du Levant, et même de la Perse, ont une physionomie europeenne. Aussi l'Autriche et la Hongrie, par leur situation plus centrale et d'autres circonstances locales, semblent-elles plus riches numériquement en espèces que les pays occidentaux de l'Europe, Ceux-ci neunmoins en possèdent qui leur sont ex-

clusivement propres, at dont les races, peut-être à raison du voisinage de l'Occan et de son influence, se prolongent assez loin du nord au sud, L'Europe nous paraît offrir un mélauge nombreux et varié de Coléoptères carnivores et herbivores. Les espèces de la famille des Carnassiers, de celle des Brachelytres et des Clavicornes . les Aphodies, les Méloës, les Callidies, les Leptures, les Chrysonèles, les Lixes, etc., y sont proportions sellement plus nombreuses que dans les autres parties du monde. Les Coléoptères herbivores dominent dans l'Amérique méridionale, mais les Oiseaux, les Reptiles, et même les Quadrupèdes insectivores, y abondent et rétablissent l'équilibre. Plusieurs espèces des contrées boréales du même continent se rapprochent beaucoup des nôtres; quelquescunes même sont communes aux deux hémisphères. Parmi celles-ci, il en est qui, habitant les climats les plus septentrionaux de la Suède, du Groenland et des îles adjacentes, ont pu gagner cette partie de l'Amérique. Les autres, étant presque toutes xylophages, out pu y être transportées au moven du bois employé à la construction des vaisseaux. Nonobstant ces rapports, les Coléoptères du nord. der Nouveau-Monde ont plus d'affinité avec ceux de ses contrées méridionales qu'avec les nôtres. Nous n'avons point, per exemple, une seule espèce de Cétoine à corselet lobé postérictrement, de Galérite, de Tétraonix, de Parandre, etc., Insectes répandus dans toute l'Amérique; mais aussi on n'y a pas encore découvert d'espèces de certains genres dont nous sommes en possession. On remarque toutefois entre l'Amérique septentrionale et l'Europe cette conformité, qu'on y trouve aussi plusieurs Coléoptères de la famille des Carnassiers , inconnus dans les régions équatoriales, et que les proportions de grandeur des espèces analogues se maintiennent de part et d'autre dans les mêmes limites. »

L'ordre des Coléoptères est très-

nombreux a Defetto dont la collection estune des plus richerde notre époque. en possède six mille six cent quatrevingt-douge espèces) suivant son citlogue impriméen 4891 Genembres et depuis singulièrement aceru. Ancua de ces Insectes n'est utile sur ars; la médecine sa'emploie, jusqu'a présent, que la Cantharide vésicatoire d le Mylabre de la Chicorée qui, es Chine et dans tout le Levant, sert au mêmes usages. Les Romains servains sur leurs tables plusieurs inves de Coléoptères appartenant, a ce quos croit, aux genres Lucane et Capricorne : ils les nourrissaient avec de la farine. Les Indiens et les Américans mangent avec délice les larves de Charanson palmiste.

COLEOPTILE. Coleoptila. BO? PHAN. Dans les Végétaux dicotyle dons, on sait que la gemmule, dest à-dire le petit bourgeon qui renferme les premières feuilles de la Plante, est placée entre les deux cotylédons, et qu'on l'aperçoit facilement en écr tant ces deux corps l'un de l'autre. Il n'en est pas ainsi dans les Plante monocotyledones. Ici, en effet, h geminule est toujours renfermée dans une sorte de gafne ou d'étui parfaite ment clos, qu'elle est obligée de percer pendant la germination pour pouvoir développer les feuilles quils composent. C'est à cette espece de gaine que Mirbel donne le nom de Coleoptile. Mais nous avons observe que cette Coléoptile., considérée par cet habile observateur comme un ofgane particulier qui ne se rencontre que dans un certain nombre de Menocotyledons, leur appartient à fous, et qu'il n'est rien autre chose que k véritable cotylédon de ces Végétaux. V. Embryon.

\*COLÉOPTILÉS. BOT. THAN. Nobel nomme ainsi les embryons pouvus d'une coléoptile. V. ce mot.

COLÉORAMPHE. Coleoramphisons. V. Chionis.

COLÉORHIZE. Coleorhise. 207. PIIAN. De même que la coléoptie

V. ce mot y pla Golddrhide eitste ins tous les embryons then deutyle ons, et au forme fin ties caractetes s plus tranchés. C'est une especti de stite poche continue avec la indise : l'embryon ( et recouvrant éntièment la radicule qui se trouvé ainsi itérieure. Dans les Dicetyledons, au ntraire, la radicule est toujours ue et dépour vûe de Coléorhize. C'est après cette considération que le rofesseur Richard a divisé les Végéiux phanérogames en deux grandes ections; les Enponntaes qui ont la idicule intérieure, c'est-à-dire rest obligée de percer pour se déveloper et devenir la recine'; et les Exonizes dont la radicule est nue et sans aveloppe. La première de ces deux ections correspond exactement aux lonocotyledons, et la seconde aux heotyledons. Cette classification a ur l'autre l'avantage d'offrir moins exceptions: En effet on sait qu'il y certains Vegetaux dont le nombre es cotylédons niest pas rigoureusement limite, et d'autres qui en préentent constannaiont plus de deux. A familie des Coniferes en offre pluieurs exemples. Les objections faites ontre cette classification sont peu ondées. Ainsi l'on a dit que la grande apucine, qui est évidenment une lante dicotylédone, avait sa vadique oléorhizes, et était par conséquent indorhize. Ge fait n'est pas exact; Ein Het dans la Capucirie il n'y a pas de Coldornize : mais la radicule ; peu de tembe abiga rout binimies qeselobbement, se fictrit à son extrémité, tombe of pousse wine induredly resine. Mais ici il n'y a puo dictuir renforment la mdiculeavant la germination, or formant une vérétable Celéorhise. Il en est de même de la graine des Raphanus. Henri Cassini a prétendu que les deux oreillettes que l'on remarque <sup>au collet</sup> de la racine dans les Raves, les Radis, étai**ent les débris** de la Coleorhize qui enveloppait la radioule. Celle assertion est fansse. Nons avons étudié avec son tous les degrés de geriniuation des Raphitnus, nous avons

analyse leurs graines à l'état de répos, et elles ne nous ont offer aucune trace de Coleorhize. Les deux oreillettes ne se forment que long-temps après la germination et par une sorte de décortication qui sépare la partie corticale de la partie interne. Ainsi ces deux objections sont nulles contre la division des Végétaux en endorhizes, et en exorhizes.

\* COLÉOSANTHE. Colescapthus. BOT. PHAN. Ce genne de la famille des l Synanthérées, et de la Syngémise égale, L., a été fondé par Cassini qui lui a assigné, entre autres caractèras,: les suivans : calathide sans rayons , composée de fleurons nombretit et fertiles ; involucre formé d'écailles un peu imbriquées, lancéolées, membraneuses sur leurs bords; réceptacle plane, hérissé de poils counts; ovaire, cylindroïde, hispide, surmonté d'une aigrette plus longue que la corolle et légèrement plumeuse; corolle à peu près cylindrique, rétrécie à sa partie supérieure ; une zône épaisse de poils laineux entoure la base du style. V. pour plus de détails le Bulletin de la Société Philomatique (avril 1817). Nous devens ici maus borner à dire que ce genre, a été plaqé par son auteur dans la tribu des Eupatoriées et qu'il se compose d'une seule espèce, le Coleosanthus Cavanillesii, que Cassini a décrit d'aprèsun echantillon envoyé à Jussieu par : Cavanilles sans indication de localité, mais seulement avec une, petite mote. dans laquelle ou apprend que la Plante a six pieds de haut, que la tige est glabre, cylindrique, etc. (6. N.)

COLERETTE of COLLERETTE:

BOT. PHAN. Quelques auteurs hppellent ainsi l'involucre qui accompagne
l'ombelle dans les Plantes de la fismille des Ombellifferes. P. Involucar. (A. R.)

\*COLES. BOT. PHAN. P. COLA.

COLETTA VEETLA. BOT. FILAS.
Syn, malabare de Basieria Bespuits.
(8.)

COLEUS. nor. THAN. 'Ce genro

établi par Loureiro (Fl. Cochinch., éd. Willd. 2, p. 451) a été réuni au Plectronthus de l'Héritier par Rob. Brown (Prodr. Fl. Nov.-Holl., p. 506) dans ses annotations sur ce dernier genre. Il suffit, en effet, de jeter les youx sur la figure de cette Plante donnée par Rumph ( Herb. Amboin., c., 8, t. 102) pour se convaiucre de la réalité de ce rapprochement. Le caractère d'avoir les filets des étamines réunis en gaîne inférieurement, se trouve également dans le Plectranthus ocymoides et dans le Plectranthus crassifolius de Vahl; dès-lors il ne peut servir comme disfinction générique. V. PLECTRANTHE.

L'espèce qui a servi à constituer ce faux genre est une Plante indigene des îles de l'archipel Indien. Elle abonde surtout à Banda et à Amboine, où Rumph dit qu'on la sèmesur les murs des édifices, moins peut - être comme Plante d'ornement que pour des usages superstitieux, comme, par exemple, pour les préserver des enchantemens que redoutent singulièrement les peuples de ces îles. On l'emploie aussi à des usages économiques. Ainsi les semmes mettent ses leuilles dans le linge pour lui donner une bonne odeur; on les fait cuire avec des feuilles de Laitue et de la viande de Chèvre, et de cette manière se compose un mets fort au goût des Indiens. Quant aux propriétés médicales, il est inutile de répéter ce qu'on a dit de ses vertus fébrifuges; de même que toutes les Labiées odoriférantes, elle peut être utile dans les maladies nerveuses, telles que les spasmes, les convulsions, l'asthme, etc. (G..N.)

COLEUVRÉE. BOT. PHAN. Pour Couleuvrée. V. ce mot. (B.)

COLFISH. Pois. C'est-à-dire Poisson-Charbon. Variété de Morue que sa préparation médiocre met à la portée des matelots et autres classes peu aisées de la population hollandaise et anglaise. (B.)

COLGRAVE. ors. Syn. vulgaire

du Gorbeau, Corius Caras; L. V. Corbeau. (DE. 2.)

GOLHERADO. 618) (Marograefi.) Syn. portugais de la Spatule rose, Plateles Ajaja, L. V. Spatule.

(DR. Z.)

\* COLI. QIS. (Paulin.) Syn. vulgaire dans l'Inde de la femelle du
Coq, élevée en domesticaté. V. Coq.
(DR. Z.)

COLIADE. Colias. 188. Genre de l'ordre des Lépidoptères établi par Fabricius et rauge par Latreille (Règn. Anian, de Cuv.) dans la famille des Diurnes. Ses caractères sont i antennes courtes et finissant graduellement en une massue allongée et obconique ; palpes inférieurs très - comprimés; leur dernier article beaucoup plus court que le précédent; ailes postérieures sans concavité et sans échaucrure à leur bord interne, prolongées sous l'abdomen, et lui formant une gouttière; six pates propres à la marche dans les deux sexes; crochets des tarses unidentés, ou bifides. Les Insectes de ce genre ont six pieds égaux, et avoisinent par-là les Papil-lons proprement dits, les Thais et les Parnassiens; ils s'en éloignent cependant par la disposition des ailes postérieures. Leurs palpes extérieurs velus et la saillie des crochets de leurs tarses empêchent de les confondre ovec les Polyommates et les Erycines. Enfin ils se distinguent des Piérides, auxquels on devrait rigoureusement les reunir, par leurs antennes et leurs palpes inférieurs. Le genre Coliade comprend la quatorzième famille des Papillons d'Ochsenheimer, celle qu'il nomme les Danaides jaunes. Les chenilles n'ont point de teutaoules; elles sont cylindriques ou bien comprimées postérieurement. On remarque une raie longitudinale sur chaque côté de leur corps. Le dessous du ventre est plus pâle, et c'est à cause de cela que quelques auteurs les entidétiquées sous le nom de Chenilles à ventre pile (Pallidi ventres). Les chrysalides sont aliongées, auguleuses, avec l'une et l'autre extrémité tempoées en pointe.

Elles sontfixées à la manière de celles des Papillons. Ce genre est assez norabreux en espèces; parmi elles nous citerons : la Collade Citron , Papilio Rhamni de Linné, ou le Citron de Geoffroy (Hist. des Ins. T. 11, p. -+), figuré par Engramelle (Pap. d'Eu-10pe, pl. 33, n. 10, A, c). Cette espèce qu'on peut considérer comme type du genre est remarquable par l'angle curviligne de chacune des ailes. Ce caractère spécifique a paru d'une grande valeur au docteur Leach qui i fondé pour cette espèce et quelques iutres un nouveau genre qu'il a nomne Gonopteryce, c'est-à-dire ailes inguleuses. La chenille vit sur le Nerrun purgatif (Rhamnus catharticus) t la Bourdaine (Rhamnus Frangula.) La COLIADE SOUCI. Colias edusa u le *Papilio edusa* de Fabricius, dérit par Geoffroy (loc. cit. p. 75) sous : nom de Souci, variété A, B, fiuré par Hubner sous le nom d'Héœ, et par Engramelle (loc. cit. pl. 54, · 5, A, E, et pl. 79, Suppl. T. xxv, g. 5, f, g). La chenille vit sur plueurs espètes de Trèfles. (AUD.)

COLIART. FOIB. L'un des noms ulgaires du Raya Batis. V. RAIE. (B.)

COLIAS. POIS. Espèce du genre combre. V. ce mot. (B.)

COLIAS. INS. V. COLIADE.

COLIBELLE. BOT. PHAN. (De Canille.) Syn. de Cucubalus Behen dans s environs de Perpignan. (B.)

COLIBRI. Trochilus. 018. Gende l'ordre des Anisodactyles. Cantères: bec plus long que la tête, êle, droit chez un certain nombre spèces, arqué chez les autres, tube, déprimé à la base qui est de la geur du front et où l'arète est discte, acéré à la pointe; mandibule érieure presque cachée par les ds de la supérieure; langue exsible, longue, cylindrique à la e, bifide à l'extrémité; narines étes près de la base du bec, marlles, couvertes par une membrane

arrondie, ouvertes en avant; pieds très courts, impropres à la merche; quatre doigts presque entièrement divisés, dont un derrière; tense plus court que le doigt intermédiaire; alles longues; toutes les rémiges unifermément étagées; la première la plus longue.

Si la nature a départi à l'Aigle la force et la majesté, à l'Autruche une taille gigantesque avec la rapidité de la course, au Cygne l'élégance et la douceur, au Paon la richesse du plumage, elle a comblé d'autres bienfaits la famille nombreuse des plus petits êtres que l'on admire parmi les Qiseaux. Rien ne peut surpasser, en éclat et en magnificence , la robe qui pare la majeure partiedes Colibris; For y semble repandu avec profusion; les reflets, que lance leur plumage, surpassent en pureté, en brillant l'étincelle furtive qui s'échappe de la pierre de Goiconde. Chaque plume et même chacune de ses barbules sont autant de réflecteurs merveilleux, qui, suivant l'angle d'incidence sous lequel tombe la lumière, décomposent co fluide et renvoient alternotivement plusieurs de ses rayons colorés. Les Colibris habitent les contrées les plus chaudes du nouveau continent; quelques espèces voyageuses s'en éloignent au plus fort de l'été pour aller visiter diverses parties de l'Aménique septentrionale, mais elles y retournest aussitôt qu'elles sentent la température s'affaiblir. En waiz a-t-on essayé mainte fois d'apporter vivans, en Europe, ces élégans Américains; la jouissance de posséder ces charmans Oiseaux, d'un caractère pen sauvage, très-susceptibles d'éducation, nous est refusée : quelques-uns y sont arrives, ont langui quelques jours et sont morts de froid. Répandus en très-grand nombre dans leur pays natal, les Colibris y aiment le voisinage des habitations; ils sont presque constamment dans les jardins, voltigeant avec une rapidité incroyable de fleur en fleur et s'arrêtant ordinairement d'un vol stationnaire devant l'une d'elles, jusqu'à ce qu'ils

alent trouve la branche lavorable sur 'hiduelle ils phissent se poser, et d'où il leur soit facile d'élancer leur langue fourehue et effilée dans le nectaire ou s'debore le miel qui parait être leur mourriture favorite. Ils sont peu deforms, se laissent approcher très-près; mais ils partent commit un thait; et en jelant un cri . lorsqu'on fait mile de les vouloir mistr. Leurt bétits pieds si grêles, si délicats, sompou favorables à la marches c'estusaus dente pour cela qu'en né les rencentre jamais à terre. Ils se battent avec acharnement entre eux. Ils sont courageux, audacieux même; quand il singit'de désendre leur couvée, on les voit Morsrésister à des Oiseaux beausoupisupérieurs en taille et en force, et parvenir assez souvent à les mettre en fuite. Ce courage qu'ils montrent à protéger, à garantir leur famille meissante, est un gage de la tendresse qu'ils ont pour elle; en effet, cette tendresse éclate déjà dans les soins qu'ils apportent à préparer le bercenu qui doit recevoir les fruits de leurs amours; les deux sexes s'en occupent avec une commune ardeur, et ia delicatesse de sa construction rivalise avec sa solidité : c'est une espèce de leutre de soie et de coton artistement tissé et revêtu à l'extérieur de Lichens et de très petites buchettes endultes de sucs gommeux. Ce nid a la forme d'une capsule qui serait suspendue à une branche, à une feuille et même souvent à un brin du chaume qui recouvre les habitations. La ponte est de deux œufs blancs, dont le volume quelquesois surpasse à peine celui d'un pois ordinaire; le male et la femelle les couvent avec beaucoup de constance pendant douse à treize jours : les petits, en naissant, ont à peu près la grosseur d'une Mouche commune; ils éprouvent, à mesave qu'ils avancent en âge, des mues successives, water quelles il fatri attribuer la confusion qui a long-temps regné dans la désignation des pspèces du genre Colibri, et qui, peut-être, n'est pas encore entièrement dissipée. Les couvées se répètent, à cè que

l'on assure, jusqu'à quatre fois dans

Plusieurs ornithologistes, d'après Lacépède, ont divisé les Colibris en deux genres, et ont placé dans le second, sous le nom d'Orthorynques ou Oiseaux-Mouches, les espèces qui ont le bee droit; mais, comme plusieurs d'entre elles forment une transition insensible du bec droit au bec arqué, il en est résulté qu'à cet égard la division devenait, pour sinsi dire, impossible. Or, il est préférable, ainsi que l'ont fait Vieillot et Temminck, de ne rendre la division que sectionunire du genre; alors l'erreur, sion on commet, n'entraînera à aucune consequence.

## † Bec arqué. — Colibris Phophi-MENT DITS.

COLIBRI ACUTIPENNE, Trochilus caudacutus, Vieill. Parties supériesres d'un vert doré; rémiges d'un noir bleuatre; rectrices bleues à milets verts, très-pointues, étagées, les intermediaires plus courtes que les laterales qui sont fort étroites; gorge et haut du cou blancs, marqués de petits points noirs; bas du cou et poitrine bleus à reflets ; bec noir. Longueur, cinq pouces quatre lignes. Du Paraguay.

COLIBRI D'AMBOINE. V. SOUMAN-

GA D'AMBOINE.

COLIBRI ABLEQUIN, Trochilus multicolor, Lath., Vieill., Oiseaux dores, pl. 69. Parties supérieures, gorge, devantdu cou et poitrine verts; partie du dos et croupion bruns ou mélanges de brun; une bande bleue entre l'æl et la nuque, et plus bas une tache irrégulière noire; remiges et rectrices d'un brun passant au violet, ventre et tectrices caudales intereurs rouges. Longueur, quatre pouces.

COLIBRI AZZARA, Trochilys Azzara, Vieill. Parties supéricures d'un vert bleuâtre à reslets dorés; sommet de la tête mordore; les côtes hans; les deux rectrices latérales terminées de blanc ; devant du cou et poitrme d'un brun roussâtre avec un trait longitudinal blanc; des reflets dorés sur les otés et les flancs. Longueur, quatre muces cinquigaes. Du Paraguay.

Colibre a Bande Blanche. P. Co-

COLIBRI A BANDE MOIRE, Trochilus tricapitus, Viell. Parties superieused un vert doré avec les plumes frances de noussitre; celles de la tête out noirtures; un point blanchâtre e chaque côté de la tête; une bande un noir velouté bordée de blanc étend depuis le bec jusqu'à la queue; ctrices intérmédiaires vertes; les unes d'un violet rougeâtre; tachées e bleu vers l'extrémité qui est blance; bec assez gros et peu courbé. ongueur, quatre pouces quatre lines. Du Paraguay!

colieri bleu, Trochichs Cynheus, th., Trochilus venustissimus, Gmel.

COLIBRI GRENAT.

COLIBRI BLEU DU MEXIQUE. P.

Colieri du Brésil. V! Colieri

COLIERI MIN BLANC, Trochilus perciliosus, L., Vieill., Oiseaux doperciliosus, L., Vieill., Oiseaux doperciliosus, L., Vieill., Oiseaux doperciliosus, L., Vieill., Oiseaux doperciliosus, pl. 17 et 18; Colibri à longue de Cayenne; Buff., pl. enl. 10, f. 5. Parties supérieures d'un tit olive doré; deux traits blancs de aque côté de la tête; rémiges et tecces alaires d'un violet noirâtre; les ux rectrices intermédiaires beauqui plus longues que les autres qui nt étagées et toutes terminées de inchâtre; bec long et noir. Lonceur, sept pouces. Les jeunes ont les imes vertes bordées de gris. De la aiane.

COLIBRI MRIW RLEU, Trochilus Cyarus, Gmel. Parties supérieures veris sonmet de la tête, poitrine et
rirces intermédiaires bleus; parties
lérieures grises. Longueur, huit
uces. Du Mexique. Espèce douteuse.
Colibri Brun, Trochilus fuscus,
rul. Parties supérieures brunes avec,
elques reflets veris; rémiges d'un
les ombre; gorge noire entourée
in trait brun qui part de la mandile inférieure; dévant du cou et
ittine bruns; partie inférieure blane ainsi que la plupart des rectrices;

bec noir; jambos duvotenes Lougueur, quatre pouces trais ligmes. Du: Bresil.

Colibri a casque pourres. Trachilus galeritus, Leth. Parties superrieures d'un vert doreis ten omés d'une huppe pourprée à reliets dorése rémiges et rectrices, brancs, parties inférieures d'un rouge doré. Du Chili.

COLIBRI CENDRA, Trachilus cinemeus, Lath., Vieill., Oiseaux dorés, pl. 5. Parties supérieures vertes à revillets dorés; une petite tache blanche. à l'angle externe de l'œil; rémiges d'un violet noirâtre; rectrices diagèes, les intermédiaires vertes, les deux suivantes vertes à la base, ensuite d'un noir bleuâtre, enfin blanches à l'extrémité, les autres noires, frangées de blanc; parties inférieures, d'un gris cendré. Longueur, cinq poures six lignes.

COLIBBI DU CHILI. V. COLIBBIA.

COLIBRI A COLLIER BLEV, Trochilus, torquatus, Lath., Trochilus purpurantus, Gmel. Parties supérieures vertes avec les ailes et la queue qui est foutchue, d'un pourpre foncé; un dennificollier d'un beau hleu; garga es poitrine vertes; abdomen ceudré.

COLIBRI A COLLIER ROUGE, Trochin, lus Leucurus, L., Edw., Gmel., plan 156, Buff., pl. enl. 600, f. 4. Parties, supérieures, gorge, poitrine, petites, tectrices alaires d'un vert brundtre à reflets dorés; rémiges pourprées; les irisées; les autres blanches, nuancées de brun à l'extrémité; un demi-sol-lier rouge; parties inférieures d'un cendré blanchâtres. Longueur, quetre, pouces six lignes. De Surinama.

Colibri a collier de Surinam.

V. Colibri a collier rouge.

COLIBRI A CRAVATE NOIRE, Trochitus nigricollis, Vicill. Parties superieures d'un vert doré; reiniges et rectrices d'un brun violet; gorge, devant du cou et milieu de la positione d'un noir velouté; ventre vert. Longueur, quatre pouces. Du Bresil.

COLIBRI A CRAVATE VERTE, Tros

chilus maculatus, Gmel., Trochilus gularis, Lath. Jeune Colibri à haussecol vert qui prend son plumage d'adulte.

COLIBRI A FACE ORANGÉE, Trochilus fulvifrans, Latham. Parties supérieures nourâtres à reflets bleus; haut de la gorge, hords extérieurs des rémiges, tectrices caudales inférieures et une tache entre le bec et l'œil orangés; rectrices bleues; bec noir à la base, blanc à l'extrémité; pieds noirs. Longueur, trois pouces. Espèce douteuse, Patrie inconnue.

COLABRI A FRONT JAUNE, Trochilus flavifrons, Lath. Parties supérieures vertes avec le front jaune; rémiges et rectrices noirâtres, Espèce douteuse.

COLIERI A GORGE BLEUE, Vieill., Oiseaux dorés, pl. 66. Parties supérieures d'un vert doré, noirâtre sur la tête et les côtés du cou; rémiges d'un violet noirâtre; reotrices vertes en dessus, d'un violet bronzé en dessous, avec une tache bleuâtre vers l'extrémité qui est blanche; parties inférieures blanches variées de bleu à la gorge et à la poitrine. Longueur, quatre pouces quatre lignes. Il paraît être une variété d'âge d'une autre espèce, peut-être du Colibri à ventre piqueté.

COLIBRI A GORGE ET CROUPION BLANCS. V. SOUÏMANGA JAUNATRE.

COLIBRI A GORGE CARMIN, Trochilus gularis, Lath. Jeune Colibri Grenat qui prend son plumage d'adulte.

nat qui prend son plumage d'adulte.
Colibri A corce grenat. V. Co-

LIBRI GRENAT.

COLIBRI A GORGE ROUGE. F. COLIBRI OISEAU-MOUCHE RURIS.

COLIBRIA GORGE VERTE DE CAYENNE. F. COLIBRI HAUSSE-COL VERT, jeune âge.

COLIBRI (GRAND). V. COLIBRI GRE-

NAT.

COLIBRI GRENAT, Trochilus granatinus; Iseth., Trochilus auratus, Graek., Vicili., Oisemax dorés, pl. 4, Edw. Glan., pl. a66: Parties supérrienres d'un noir bleuâtre; tectrices alaires: et caudales d'un vert doré brillant; rectirices d'un vert noiratre; gorge et devant du cou pourprés; le

reste des parties inférieures d'un noir bleuâtre; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces six lignes. La femelle est moins brillante; elle a les parties inférieures et les ailes brunes.

COLIBRI MAUSSE-COL DORÉ. Trochiles aurulentus, Audeb. et:Vieill., Oiseaux dorés, pl. 12 et 13. Parties supérieures d'un vertiobseur doré : tectrices caudales vertes; restrices d'un brun verdâtre : les latérales violettes, terminées de blau; gorge d'un vert doré brillant , entourée d'un reflet bleu; paitrine noire; ventre brunâtre; flancs variés de vert doré et de noirâtre; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces. La femelle a le sommet de la tête brun, les rectrices latérales d'un brun roussâtre à leur base, ensuite d'un noir violet terminé de blanchâtre , la gorge et la poitrine de couleur grisâtre, plus obscure sur le ventre. De Porto-Ricco.

COLIBRI HAUSSE-COL A QUETE FOURCHUE, Trochilus elegans, Aud. et Vieill., Ois-dorés, pl. 14. Plumage vert plus brillant sur la gorge et les côtés du cou; poitrine et partie du ventre noires; rectrices d'un noir violet, les latérales plus longues; bec noir en dessus, jaunâtre en dessous; pieds emplumes blanes. Longueur; quatre pouces quatre lignes. Les jeunes ent la gorge et le sou grisâtres, les rémiges et les rectrices brunes. De Saint-Domingue.

GOLDRY HAUSSE-COL VERY, Trochilus gramineus, Gmel., Trochilus
pectoralis, Listh: Parties supérieures
d'un vert obscur faiblement doré; remiges et rectrices d'un noir violet;
gorge et côtés du cou d'un vert foncé
très-brillant; une plaque d'un noir
velouté sur la poitrine; abdomen d'un
vert noirâtre et quelquelois blanc;
bec très-long, noir ainsi que les pieds.
Longueur, quatre pouces six lignes.

Colibri Huppé, Trochilas paradiscus, Lath. La majoure partie du plumage rouge; les siles bleues; une happe composée de plumes étroites retorme sur le con; rectrices intermédiaires besucción plus longues que les autres, Longqueur, huit pouces ix lignes, Du Mexique. Espèce doucuse.

COLIBRI A HUPPE DORÉE, Trochi'es cristatellus, Lath. Plumage vert ;
ète garnie d'une huppe verte à reflets
lorés très-brillans; ailes et queue
noires. Longueur, deux ponces six
igues. La femelle a les parties supéieures d'un brun verdâtre, les inférieures bisnehâtres. Patrie inconnue.

Colibri des Indes. F. Soutmanga

COLUBRI DE LA JAMATQUE, Trochilus Mango, I..., Buff., pl. eul. 680, f. 5: Vieili... Qis. dorés, pl. 7. Parties supérieures d'un vert doré; rectrices iun brun pourpré irisé en violet; torge, devant du cou, poitrine d'un sou velouté, encadré de chaque côté ar une hande hleue qui descend du sec. Longueur, quatre pouces. Des toilles.

COLIBRI A LONGRE QUEUE. F. Co-

JERI A BRIN BLANC.

COLIBRI A LONGUE QUEUE DU MEXIQUE. F. COLIBRI A BRIN BLEU. COLIBRI DU MEXIQUE, Trochilus toloscriceus, L., Buff., pl. enl. 680, fig. Partics supérieures et gorge d'un est doré, irisé; une bande noire sur a poitrine; tectrices alaires et caudas bleues; rectrices noires irisées en iolet; parties inférieures d'un noir rouzé. Longueur, phatre pouces.

COLIBBI MULTICOLOR. V. COLIBBI

Column Petit (Dutertre), F. Co-

Colling (PETIF) in Bresil., Trohilus Thompsonius, Lath., Buff., pl. inl. 600, f., 1. Tout le plumage d'un rut doie 141 exception des alles qui aut d'un beun, siplet; une petite tathe blanche à l'abdomen; rectrices ordées de blanc. Longueur, près de

COLIBRI (PETIT) BRUN, Edwards. V.
DLIBRI OISEAU-MOUCHE POURPRÉ.
COLIBRI (PETIT) DE LA GUIANE.

PETIT COLIBRI DU BRÉSIL.

1015 pouces. Du Bresil.

COLIBRI (PETIT) VIOLET, Buff. V.

Colibri piqueté. K. Colibri Zit-

COLIBRI A PIEDO VETUS, Trochilus hirsutus, Gm., Vicill., Ois. dorés, pl. 20. Parties supérieures d'un vert doré ainsi que les deux rectrices intermédiaires; les trois latérales sont rousses avec une tache noire, terminée de blanc: parties inférieures et gorge roussâtres. Bec noir avec la mandibule inférieure jaunâtre; pieds emplumés jaunâtres avec les doigts et les ongles blanes. Longueur, quatre pouces six lignes. Le jeune, figuré pl. 68 des Ois, dorés, a le sommet de la tôte, **le cou et les tectrice**s alaires d'un brun bronzé. On observe encore quelques autres variations dans le reste du plumage. De l'Amérique méridionale.

COLIBRI A PLASTRON BLANC, Trochilus margaritaceus, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 16. F. COLIBRI A HAUSSECOL VERT, jeune âge.

COLIBRI A PLASTRON NOIR. V. CO-

LIBRI DE LA JAMAÏQUE.

COLIBRI A PLASTRON WIDLEY, Trochilus Mango, Var. Lath., Vieill., Dis. dorés, pl. 7. Ne diffère du Colibri à hausse-col vert, dont Vieillot le croit une variété, que par la teinte violette de ses parties inférieures.

Colibri a Poitrine Bleue (Azzara). V. Colibri Quadricolors.

COLIBRI QUADRICOLORE, Trochilus quadricolor, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; tête noirâtre; rectrices violettes, terminées de noir; devant du cou et poitrine d'un bleu fonce, bordés de chaque côté de hleu plus clair; bec peu courbé. Longueur, quatre pouces cinq lignes. Du Paraguay.

COLIBRI A QUEUE BLANGHE ET VERTE, Trochilus virescens, Ois. dorés, pl. 41. Parties supérieures d'un vert doré; sommet de la tête d'un brun verdâtre; un trait blanc au-dessus de l'œil; rémiges rousses; gonge et poitrine d'un vert jaunâtre, brillant; ventre vert doré; abdonnen gris, mélangé de vert; rectrices arrondies, mélangées de vert et de blanc doré; bec peu courbé, blanchâtre, noir en dessus et vers l'extrémité, pieds jau-

natres. Longueur, quatre pouces six lignes. De l'île de la Trinité.

Colibri a queue en ciseaux. F.

COLIERI A QUEUS FOURCHUE. V.

Colibri a queue singulière , Trochilus Erricurus, Vieill., Tennm., Ois. color. pl. 66, fig. 3. Parties supéricures d'un vert doré; rémiges brunes; rectrices singulièrement étagées, les latérales les plus longues; celles qui les suivent, plus courtes d'un tiers et toules lentierement brunes; les intermédiaires très-courtes et bordées de vert; gorge d'un violet clair et pourpréj un demucollier blanchatre et jaune, convrant presque toute la politrine. Bec peu courbé noir ainsl'que les pieds: Longueur, quatre ponces trois lignes. De l'île de la Trinte: -

Content a QUADE VIOLETTE, Trochifas albus / Gm., Trochilus nitidus, Lathey Oise dorés, please Jeune Colibri à hausse col vert.

COLIBRY ROUGE HUFFE A LONGUE QUEUR DU MESTIQUES V. COLIBRI HUFFE.

COLIERT MOUBE A LONGUE QUEUE DE SURTHAM. V. COLIERT TOPAZE.

COLIERI DE SAINT-DOMINGUE. V. COLIERI A MAUSSE-COL VERT, jeune áge.

Colibri de Surinam. V. Colibri a collibr bouge.

COLIBRI TACHETÉ, Trochilus Nœvius, Dumont. Parties supérieures
d'un vert sombre faiblement doré;
rémiges violettes; rectrices égales, les
deux intermédiaires vertes, les deux
latérales ronsses, les autres progressivement partagées de roux et de ver;
parties inférieures d'un blanc sale,
tachetées longitudinalement de noir;
gorge et devant du cou roux; bec
d'un blanc jaunâtre, noir en dessus
et à l'extrémité; pieds bruns. Longueur, quatre pouces six lignes. Du
Brésil.

COLIBRI A TÊTE BLEUE, Trochilus porficatus, L., Edw. Glan. pl. 33; Schaw, Misc. p. 222., Ois. dorés, pl. 60. Plumage d'un vert doré, à l'exception de la tête qui est blene, des rémiges qui sont d'un brun violet, et du ventre qui est blanchâtre; rectrices latérales très-longues, les autres diminuant progressivement jusqu'aux intermédiaires qui sont très courtes; bec peu arqué noir ainsi que les piels. Longueur, de sept à huit pouces. De la Jamaïque.

COLIBRI A TÊTE, DEMI-COLLIER ET QUEUE POURPRÉS. V. COLIBRI A COL-LIER BLEE.

Colibri a trite notratre. V. Colibri a bande notre:

Goeibhi A. Têre noises, Ivochilus polyemus; Lash., Ois. dorés, pl. 67. Parties supéritures d'un vert doré; rémiges et leurices d'un brun violet irisé; recreices latérabes d'es-longues, les autres bleaucoup pins courtes et étagées; bête obtés de plumes longues, noires; aureflets bleustres à penfets bleus; parties infériques vertes à reflets bleus; beenjaune; pieds nois. Longueur, leinqueur pouncissuix lignes. La femelle a les palviès inférieures, les côtes du cou et des rectrides variés de blanc, le sonanat de la tête d'un brun noirâtre! De la Jamaïque.

COLIBRIA TÉTENOSPE ET A LONGUE OUEUE, V. COLIBRIA TÉTE NOIRE.

COLIBBR A TREE ORASSEE, Trochilus aurantius, Lath. Parties supérieures d'un bran foncé; réiniges pourprées; rectrices fauves; tête orangée; gorge et pourine jaunes; ventre brun-Espèce douleuse.

COLIBBI TOPARE, Trochilus Pella, L., Edw: Glatpl. 50; Buff., pl. eni. 559; Scharry Miscup. 5, 3; Ois. dores, pl. 2 et 3. Parties supérientes d'un marrou pourpré, ippi passe un brun orangé vers le croupion; sommet de la tête d'un moir pour pré qui s'étend de chaque côté sur la gorge où il entoure une plaque verte à reselt très-brillans d'un jaune de topaze; rémiges brunes, irisées en violet; les deux rectrices intermédiaires trèslongues, d'un noir violet; les autres courtes et rousses; bec noir; pieds blanchåtres. Longueur, sept pouces six lignes. La femelle a le plumage d'un vert cuivreux, les quatre rectries intermeditative d'in vert dord, les utres rousses et pour de de de la les des de la les de la ueur, la gorge d'un pollique à rellets ores. De la trulane.

Content VARIL, Trochilas exilis. ath. Plumage d'un bruñ verdatre à ellets dorés pourprés; sommet de la ete garni d'une huppe verte à sa base, reflets dorés très-brillans vers l'exrémité; rémiges et rectrices noires. ongueur, 'dix-huit lignes. De la iuia**ne.** 

COLIBRI A VENTRE BLANC. V. Co-JURI OISEAU-MOUCHE JACOBINE.

Colibri A VENTRE NOIR, Trochias atrigaster, Vicill., Ois. dorés, pl. Parties supérieures d'un vert doré; actrices et rémiges d'un violet noiatre; parties inférieures d'un noir ourpréavec l'abdomen blanc; gorge erte; bec et pieds noirs. Longueur, rois pouces neuf lignes. On la conidère comme la femelle du Colibri du levique.

Colibri a ventre piqueré, Trolilus punctatus, Lath., Vicill., Ois. loiés, pl. 8. Parties supérieures veres, faiblement dovées; rémiges noiillies , irisées en violet; rectrices lacales noires, bordées et terminées le blanc, parties inférieures d'un run cendré, a vec les plumes bordées le brun sur la poitrine et de blanc ur le reste; bec et pieds noirâtres. ongueur, quatre ponces. Ce Colibri ourrait bien être une variété d'âge m desexe du Zit-Zit.

COLIBRIA VENTRE ROUSSATRE, Trolėlus Brasilierasis, Lath., Vieill., Ois. lores, pl. 19. Parties supérieures inn vert olive doré; un trait noir ues de l'œil et un autre blanc en desous; rectrices étagées et pointues, un noir violet irisé, terminées de danc ; les deux intermédiaires les ius longues; parties inférieures d'un endré jaunâtre ; bec d'un blanc jautitre en dessous; pieds emplumés. ongueur, quatre pouces. Du Brésil tde la Guiane.

Colibri Vert, Trochilus viridis, rieill., Ois. dorés, pl. 15. Plumage dun vert fonce, dore; remiges d'un nun violet; rectrices blones avec

l'exfreinité les lhifrales finagées de blanc; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces. Des Annilles.

Colibri vert et blev d'Édwards. V. Colibri Oiseau-Mouche Ame-

THYSTE.

COLIBRI YERT A LONGUE QUEUE d'Edwards. V. Colibri Olseau-Mou-CHE A TÊTE BLEUE.

COLIBRI VERT ET NOIR. P. COLIBRI

DU MEXIQUÉ.

COLIBRI VERT-PERLE, Troclulus Dominicus, Lath. V. Colibritique-SE-COL VERT, jeune âge.

COLIBRI VERT A VENTRE KOIR d'Ed. wards. V. COLIBRI DU MEXIQUE.

COLIBRI VIOLET, Trochilus viglaceus, Lath., Buff., pl. enl. 609, f. 2, V. COLIBRI GRENAT.

Colibri Violet de Surinam.

Colibri Topaze, femelle.

Colibri Zit-Zit, Trochilus punctulatus, Lath. Plumage d'un vert cuivreux, irisé ou pourpre; remiges, d'un brun violet; rectrices brunes irisées en vert, terminées de blanc ; gorge, devant du cou et tectrices alaires tiquetés de blanc; bec et pieds noirs. Longueur, cinq pouces six lignes. Du Mexique.

## ++ Bec droit. -- Colibris Quantité Mouches ( ) to ana.

COLIBRI QISBAU-MOUCHE AMETHYS. TE . Trochilus amethystinus , Lath. Buff., pl. enl. 672, f. 2. Parties supe ricures d'un vert doré; rectrices laterales les plus longues; gorge et devant du cou violets, changeaut en pourpre dore; parties inférieures van riees de blanchâtre et de brun. Lon-gueur, trois pouces. De la Guiane. On le considère comme une varieté d'àge du Colibri Oiseau-Mouche Ru-

Colibri Oiseau-Mouche Ban-CROST, Trochilus Bancrosti, Lath. V. COLIBRI GRENAT.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE' A' BEC BLANC, Trochilus albirostris, Vicilit.', Ois. dorés, pl. 45. Parties supéritures d'un brun irisé de pourpre, et d'unit avec les reflets plus vifs sur la tête; uémiges brunes plus longues que les rectrices qui sont roussatres; cou, gorge et poitrine d'un vert doré avec les plumes frangées de blanc; abdomen brun irisé; tectrices caudales inférieures blanches. Longueur, trois pouces trois lignes. De la Guiane. Présumé une variété de sexe d'une espèce décrite sous un autre nom.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A BEC EN SCIE, Trochilus serrirostris, Vieill. Parties supérieures vertes, dorées; rémiges violettes; gorge d'un bleu violet, doré et irisé de vert; poitrine et ventre d'un brun violet; abdomen blanc; bec noir dentelé sur les bords de la mandibule supérieure. Longueur, trois pouces neuf lignes. Du Brésil.

COLTERY OTSEAU - MOUCHE BRUN-GRIS. V. COLIERI OTSEAU-MOUCHE

A QUEUE ROUSSE, femclie.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE CAYENNE. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT, jeune âge.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A CALOT-TE BRUNE, Trochilus hypophæus, Lath. V. Colibri Oiseau-Mouche

Rubis-Topaze, jeune age.

Colabri Oisbau-Mouche cendré, Trochilus cinereus, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges violettes; rectrices étagées; les intermédiaires vertes, terminées de bleu; les autres bleues avec une tache blanche au hout des latérales; gorge, devant du cou, poitrine et tectrices caudales inférieures d'un gris obscur, ventre vert; bec noir, rougeâtre à sa basc. Longueur, trois pouces six ligues. Du Paraguay.

COLIBRI OISRAU-MOUCHE CHALY-BÉE, Trochilus Chalibœus, Vieill., Tenm., Ois. color., pl. 66, fig. 2. Parties supérieures d'un vert sombre, plus brillant et doré sur le sommet de la tête et les tectrices alaires; front et joues ornés de plumes longues, étagées, d'un vert doré, terminées par une tache blanche; croupion jaune; rémiges violettes; rectrices couleur de rouille foncée; un large collier blanc varié de brun; poitrine et parties inférieures d'un cendré brun varié de taches transversales plus foncées ; bec et pieds noirs. Taille , trois pouces quatre lignes. Du Brésil.

COLIBRI OIREAU-MOUCHE A COL-LIER, Trochilus metitivorus, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 25. Parties supérieures d'un vert doré avec la tête bleue ainsi que la gorge; rémiges d'un bleu violet; rectrices blanches, terminées de noir; poitrine d'un bleu verdâtre; un demi-collier blanc; ventre de cette dernière couleur; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces trois lignes.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A COU MOUCHETÉ, Trochilus maculatus, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 55. Parties supérieures d'un vert brun faiblement doré; une tache rouge de chaque côté de la gorge qui est blanchâtre ainsi que les parties inférieures; rectrices latérales terminées de blanc. Longueur, trois pouces. Des Antilles. C'est le Colibri Oiseau-Mou-

che måle , jeune âge.

COLIERI OISHAU-MOUCHE A CRA-VATE DORÉE DE CAYENNE, Trochilus leucoyaster, Lath., Buff., pl. enlum. 672, fig. 3. C'est le Rubis-Topaze

mâle, jeune âge.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A CROU-PION, AILES ET QUEUE POURPRÉS, Trochilus obscurus, Lath. Sommet de la tête d'un vert obscur; cou et partie antérieure du dos d'un bleu foncé; le reste du dos et la queue d'un brun pourpré; tectrices alaires d'un bleu pourpré, ainsi que la poitrine et le ventre; gorge d'un vert brillant. Longueur, quatre pouces.

COLIBRI OISEAU - MOUCHE DELA-LANDE, Trochilus Delalandi, Vieill., Temm., pl. color. 18, fig., et a. Parties supérieures d'un vert doré; sommet de la tête garnie d'une happe verte, du milieu de laquelle s'alore une longue plume bleue; une tache blanche à l'angle postérieur de l'œil: rémiges d'un brun violet; recrices de la même couleur, égales, les latérales terminées de blanc; gorge et côtés du cou d'un cendré bleudre; poitrine et ventre d'un bleu d'acter bruni; abdomen et tectrices caudales nférieures cendrés; bec et pieds noirs. faille, trois pouces trois ligires. La emelle n'a point de huppe; elle a les ourcils blancs, les parties inférieures cendrées sinhi que la gorge et la outrine; le bec jaune à sa base. Du

COLIBBI OISBAU-MOUCHE: A DOUBLE HPPE, Trachilus bilophus, Terom., l. color., 18, fig. 3. Parties supeieures d'un vert doré: sommet de a tête d'un bleu d'azur entouré d'uie teinte d'Aigue-Marine; de l'angle ostérieur de l'oul s'élève une aigrette omposée de plusieurs plumes d'une ouge cuivreux . bordées de jaune et erminées de vert ; de longues plumes un violet noirâtre convrent le menon et le haut de la gorge ; poitrine t côtés du pour blanes ; remiges d'un ris violet; rectrices laterales grauellement plus courtes, blanches, 🕆 intermédiaires, très-longués et ertes. Taille, quatre pouces. Du resil.

Colibri Queau-Mouche Ecritale, Tochilus aquamosus, Temm., pl. olor. 213 , fig. 1. Parties supérieures na vert métallique foncé; gorge et artie du devant du cou noires avec 5 plumes bordées de blanc; une ande et une tache blanches de chane côté della tête près des yeux; pare de la poitrine et abdomen blanca ; iniges et rectrices d'un noir violet isé; une petito tache blanche en essous des dix rectrices latérales; cuices caudales blanches, hordées e cendré; queue assez courte, un au lourchue; beennir, long de quarze lignes. Taille, quatre pouces. u Bresil. La femelle a les couleurs. 1 Deu moins vives.

Colibri Oisrau-Mouche éclast, Trochilus splendidus, Vieillaties supérieures d'un vert doré; etrices bleues, les latérales plus agues; un point blanc derrière eil; gorge et devant du con d'un eu soncé; ventre blanc; bec rouge ce la tête noire. Longueur, trois accs six lignes. Du Paraguay.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE ÉMERAU--AMÉTHYBRE, Trochilus Ourissia,

Lath., Buff., pl. enteré 27, fig. 5. Parties supériouris' d'autifieu améthyste; bas de dos structoupion d'un brum irisé et duré, reimiges noi-raties; rentices noites, les ladrales les plus longues; gorge et devant du cou d'un vert dorés poitifiés bleustre; ventre blanc. Longueur, quatre pouces. De la Guinne

COLIBRI OISEAU-MOUCHE ES-CARBOUCLE, Trochilus Carbunculus, Lath., Vielli, Ois. dores, pl. 54. V. Colibri Ofseau-Mouche Rubis-To-Paze.

COLIBRI OHRAU-HOUCHE A GOR-GE BLANCHE, Trochilus albicollis, Temm., Ois. color., pl. 203, fig. 2.

Colsent Orseau-Mouches a concestible, Trochius curultus, Visidi., Ois. dorés, pl. 40. Parties supéritures d'un vert ouvreux briliant; remiges d'un noir violet; rectrices bleues, verdâtres; gorge bleue, changeant en brun pourpré; devant du cou, poitrine et ventre verts; bec noir, d'un brun jaunâtre en dessous; pieds noirs. Longueur, trais pouces six lignes. De la Guiane.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ET FOITRINE VERTES, Trois libes máculatus, Vieill., Ois dorés, pl. 44. Parties supérieures d'un vert brunâtus, faiblement doré; gorge et poitrane d'un vert doré; gorge et poitrane d'un vert doré; an trait anguleux blano sur toute la longueur du ventre va se réunir aux tootrices caudales inférieures qui sont d'un gris irisé; rectrices latérales hondées de roux; bec jaunâtre à sa base, noire la pointe. Longueur, trois pouces huit lignes. De la Guiane.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE DORÉE DU BRÉSIL. F. OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DE LA CAROLINE. V. OISEAU-MOUCHE RUBIS.

COLIERI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DE CAYENNE. V. OISEAU-MOU-CHE RÜBIS.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DU BRÉSIL. V. OISEAU-MOU-CHE RUBIS-EMERAUDE.

Colebra-Officau-Mouche a gorde. BOUSSE . Trachilus rufacilis, Vieil. Parties superieures d'un vert doré !: rectpices dista facto jaundtre, brillant; les deux intermédiaires et les. deux laterales les plus courtes; gorge roussa; parties inférieures vertes, dorées, variées de brung-bearougeâtre; noir à la pointe. Longueux, quetre pouces. On regarde comme variété d'age ou de sexe, les individus qui ont les rectrices dorées, avec une tache jaune à l'extremité des trois laterales; la gorge et la poitrine d'un. brun de cannelle. Du Faragnay.

COLUMN DISEAU-MOUSER A GORGE TACHETÉB, Érochilus fimbriatus ; Gmgl., Vieill., Ois. dorés, pl. 22. V. Oiseau-Moudhe a comlaer, jeii-

ne age.

COLIERI OISEAU-MOUCHE A GORGE TOPAZE, D'AMÉRIQUE, DU BRÉSIL ET. DE CAYENNE. V. OISBAU-MOUCHE

RUBIS-TOPAZE.

Colibri Oiseau-Mouche a gorge ET VENTRE BLANCS, Vieill., Ois. dorcs, pl. 43. Parties supérieures d'un vert brunâtie doré; rémiges et rectrices laterales d'un vort noirâtre, irisé en violet i gorge, côlés du cou et de la poitrine vert-dores; milieu de la poitrine et ventre blancs; becnoir, blanchâtre en desegua; piede bruns. Longueur, quatre pouces. De Cayenne. Vieillot soupconne que c'est une variété d'âge de l'Oiseau-Mouche tout vert.

COLIBBI OISEAU-MOUCHE A GORGE VERTE, Trochilus mellisugus, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 39. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges d'un noir violet; rectrices d'un noir bleuâtre; gorge et côtés du cou d'un vert irisé; poitripe, ventre et flancs d'un vert jaunâtre, doré; abdomen blanc; pieds emplumés, noirs, ainsi que le bec. Taille, trois pouces. La femelle a les couleurs moins vives; les jeunes ont le vert du plumage mélange de brun, et le ventre brun. Des Antilles.

COLIBRI OISEAU-MOUCHER A GOSIER BLEU. V. OISEAU-MOUCHE A GORGE

. COLIERE OISBAU-MOUCHE A GOSLE pork, Vieill., Ois: deces ph. 46. V. OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE, male. ieune âge. 7 91 1

-Coeishi Oiseau-Mouche (grand) DB CATERINE. V. OBBRAU-MOUCHE A

. Colibri Oiseau-Mouche grabd Rubis. F. Oisrau-Mouche a queue ROUSSE.

· COMBRI OISEAU-MOUCHE (LE PLUS GRAND), Trochilus manimus, Lath. Parties supérieures verdatres, dendes; sommet de la tête, rémiges et sectrices blenâtres; gorge blanche; postrine: vertes abdomen pour prectrices intermédiaires les plus los puts. Longueur, huit pouces: Temcan

· COLERE OTSEAU-MORGES DE LA Guiane. V. Oisbau-Modobe vert

et cramous.

, Colibri Obseau-Mouche Huppe-COL, Trochilus ornatus, Lath., Vicili., Ois. dores, pl. 49 et.50; Ruff., pl. enl., 640, fig. 3. Parties superieures d'un vert obscur, doré ; une happe rousse sur la tête; un bouquet de phumes étagées nousses, terminées par des reflets très-éclatans, s'élève de chaque côté du cou et se dirige en arrière:; croupion et tectrices caudales d'un noux foncé ; rémiges d'un brun violet; rectrices brunés bordées de ronx prorge et poitrine d'an vert obscuridireflets. très-brillana; iabdomen centre exper roux à sacianse conoir à Eggirémité ; pieds mairâtres « Longubuni deux ponees sepaligues la femelle n'a nichuppe ni aigrettes; elle a le croupion d'un done brillant, tontes les parties inférieures nausses, mélangées de vert ; les rootrices rousses à leur base et d'em vert nomitre à l'extrémité. De la Guiance

COLIBRI OISRAU-MOUCHE HUPPE, Trochilus cristatus, L., Visille, Ois. dorés, pl. 47 et 48. Partiea supérieures d'un vert brun dorésitéta omée d'une huppe d'un vert très baidant; rémiges et rectrices d'un hout irisé en vert et en violet : les deux rectrices intermédiaires d'un vert derés base du bec enveloppée de plumes vertes ; . parties infériences d'un ventation,

en doré, avec la gorge condrée; ieds emplumés bruns. Paille; trois ouces. La femelle est plus petiti, lle est privée de huppe; ses couleuss ent en général plus sombres, ses arties inférieures sont cendrées; elle les rectrices latérales terminées de lanc. Des Antilles.

COLIBRI OISRAU-MOUCHE à BUPPE LEUE, Trochitus pileatus, Lathi; rochilus puniceus, Grael.; Vieill., lis. dorés, pl. 63. Plumage entièreent d'un brun plus ou moins fonce ir diverses parties, à l'exception une huppe bleus éclatante qui garit le sommet de la tête. Longueur, aux pouces six lignes. Vieillot le maidère comme une variété accientelle du précédent.

COLIBRI OISBAU-MOUCHEJACOBINE.

OISBAU-MOUCHE A COLLIBR.

Colieri QISEAU-MOUCHE LANGS-ORFF, Trochilus Langsdorffi, Vieill., emm., Ois. color., pl. 66, fig. 1. Pares supérieures d'un vert doré brilnt; rémiges violettes; rectrices étales, les latérales les plus longues un gris violet, les six intermédiais progressivement beaucoup plus ourtes et d'un bleu brillant; gorge haut de la poitrine d'un vert d'éieraude; un demi-collier d'un pourre doré sépare la poitrine du ventre u est d'un noir velouté ; abdomen lanc; bec moir; pieds noiratres; mbes garnies de plumes blanches chetées de noir. Taille, quatre pouis neuf lignes. Du Brésil.

GOLIBRI OISEAU-MOUCHE A LAR-US TUYAUX, Trochilus latipennis, eth.; Trochilus campylopterus, mel., Vicill., Ois. dorés, pl. 21; aff., pl. enlum. 672, fig. 2. Parties périeures vertes, faiblement dorées; relques-unes des grandes rémiges ant leur tige dilatée, courbée vers milien, et garnie de barbes cours et noirâtros; rectrices latérales ires, terminées de blanc; gorge et ettes inférieures cendrées; bec noiralle, quatre pouces huit lignes. De Guiane.

COLIBRY OISEAU-MOUCHE, A LONG CO, Trochitus longirostris, Vicill.,

Ois doies, pl. 69. Parties supérieures d'un vert soncé, dors; sommet de la tête bleu; une bande noire suivie d'une autre blanche s'étend depuis l'angle du bec jusqu'an-delà de la nuque; extremité des rectrices latérales blanche; gorge d'un rouge trèsvif; poitrine, côtés du cou et flancs verts; le reste des parties inférieures blanchâtre, bec très-long, noirâtre. Tailte, quatre pouces trois lignes. De l'île de la Trinité.

COLIERI OSEAU-MOUCHE A LON-OUE QUEUE COULEUR D'ACIER BRUNT, Trochilus macrourus, Lath. Parlies supérieures vertes, dorées, très brillam tes; tectrices alaires et rémiges d'un brun violet; rectrices d'un bleu d'acier éclatant, les deux latérales les plus longues, les autres diminuant progressivement; sommet de la têté, gorge et cou d'un bleu violet; le reste des parties inférieures vert; bec et pieds noirs. Longueur, six pouces. De la Guiane.

COLIBRI OISBAU-MOUCHE A LON-GUE QUEUE NOIRE. P. COLIBRI A TRTE NOIRE.

COLIBRI OISRAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE, OR, VERT ET BLEU. V. CO-LIBRI A TETE BLEUE.

COLIBNI OISEAU-MOUCHE MAGNI-FIQUE, Trochilus maguificus, Vicill. Parties supérieures d'un vert doré, très-brillant; tête garnie d'une huppe orangée; de longues plumes étagées, blanches, terminées de vert doré, forment de chaque bôté du cou un bouquet qui se relève en arrière; pectrices alaires lisérées d'orangé; rémiges d'un noir violet; rectrices inférieures brunâtres, bordées d'orangé; parties inférieures d'un vert doré un peu moins brillant que le manteau; un trait blanc au bas de la gorge; bec brun; pieds noirs. Longueur, deux pouces huit lignes. Du Brésil.

Colibri Oiseau-Mouche Marené, Trochilus marmoratus, Vicill. Parties supérieures vertes avec chaque plume bordée de roussâtre; sommet de la têto blanc, entouré de roux foncé; occiput varié de blanc, de roux et de brun; un peu de blanc à l'angle pos-

térieur de l'œit; une bande blanche : longitudinale do chaque, côten dis corps; parties inférieures varides de bleu noiratre et de blanc ; bec et pieds mointres. Longueun, quatre pouces six lignes. Du Paraguay.

. Colibri Oiseau-Mouche Maugé; Trochitus Maugners, Vieili., Ois. dores, pl. 37 et 38. Parties supérieures d'un vert doré brillant, avec des reflets blens et violets anx inférieures: rémiges et rectrices d'un noir velouté, irisé en bleu violet ; les rectrices latéralësies plusiongues; abdomen blanc; hec noir, jaunâtre en dessous; pieds noirs. Longueur, trois pouces sept lignes. La femelle est d'un vert moins britiont; elle à les rémiges brunes, les rectrices latérales terminées de blen, phiste blanc aux plus extériedres; les parties inférieures taches tes: de Mano avéc la gorge de cette couleur. Des Annhes.

"Combat Oispat-Mouche a orbit-LES, Trochilus auritus; Vieili. Ois. don pl. 25 et 26. Perties superioures N'un vert doré brillant; un double houquet vert et violet, d'assez longyas plumes,, à chaque côté du cou: une hande d'un poir volouté sous l'ord; rémiges noirâtres; les quatre , gegegeges, () ntermedinings ! d'un poir Mentre, les latérales blanches, ainsi Accounts, bec et toutes les parties ingyenr, quatre pouces six lignes. La ifemelle a les parties inscrientes parsportes de quelques taches noiratres, etisaniement deux rectrices intermédipires d'un bleu noirâtre Souvent Jarge et d'un nou yaric de blempour-.pre Des Antilles et de l'Amérique mé-"ridjanale, رآنم من

, Chuleri Oiseau Mouche Or-vert, Prophilus viridissimus Lathi V. Co-LIBBI DISEAU-MOUGHE TOUR WERT.

Colibri Oiseau-Mouche Petabo-Trochitus Perusophorus, P. Man, Tem., Ois. col. pl. 203, f. 3; Trochitus funthinotus, Natter Parties supérieures d'un vert doré ; une large longues, les autres progressivement touffe de plumes violettes unisées, plus courtes ; parties inférioures vaformant de chaque côté du cou une

halle passure; gorge d'un vert velouté, trèsthrillent, le veste des parties inférieures d'un vert plus sembre; résaiges et rectrices d'un nointre bonze: les trois rectrices latérales finement hender de blanchitte, toutes stès-larges et disposées de manière à faire paraître la queue un peu fourthues heaet pidds nairs. Taike, quatre motices. Dur Brésil,

COLIBRI OISEAU-MOUCHE (PETIT) A. QUEUR FOURGRUE DE GAMENNE. V. Colibri Oiseau-Mouces Air-

COLTERI OISEAU-MOUCEBLE PLUS PETIT, Trochilus minimus, L., Vieil., Ois. dor. pl. 64; Buff., pl. enl. 276, f. 1. Parties supérieures vertes, dorées, les inférieures d'un blanc sale; rémiges d'un bruu violet; rectrices intenné diaires d'un noir bléustre, les latérales cendrées, terminées de blanc; bec noir; pieds bruns. Longueur, seize lignes. La femelle est un peu plus petite, moins brillante, avec les parties inférieures d'un condré obscur. De la Guiane et des Antilles.

- COLJERI OISEAU-MOUCHE & 201-TRINE BLEUE. V. COLIBRI OMEAU-MOUCHE EMBRAUDE-AMETH WITE.

COLEBRI OISEAU-MOUGEE A BLA-QUE DORÉE SUR LA GORGE. V. Co-LIBRI OISHAU-MOUCHE RUMS-TO-

PASE, jeune mâle. COLIBRI OISRAU-MOUGHE | ROUB-Pak, Trochilus ruber, Lathe Panies supérieures brunes, variées de jaquétre ; rémiges, rectrices latérales d'un violet pourpré ; parties inférieures d'un fauve éclatant, variées de rouge et de noir, irisées de pourpre; bec noir, rougeatre en dessus; pieds moirs. Taille, trois pouces. De l'Amérique méridionale.

Colibri Oiseau-Mouchb a queue AZUREE, Trockilus Cyanurus, Vieill. Parties supérieures vertes, dorées; front noiratre, à reflets dorés, trèsbrillans; une tache noire derchaque côté de la tête; rectrices à harbules épaisses, bleues; les latérales plus rices de brun et de blanchâtre. Lonueur, trois pouces cinq lignes. La emelle a les couleurs moins vives et es tectrices caudales inférieures brues, variées de blanchâtre. De l'Anériq**ue mé**ridiopale.

COLIBRI, OISEAU-MOUCHE A QUEUE OURCHUS DU BRESIL, Trochilus laucopia, Lath. Le plumage d'un ert doré brillant; sommet de la tête un bleu violet; grandes, tectrices laires d'un noir, verdatre : remiges un brun violet; rectrices d'un brun iolet; les extérieures les plus lonues ; tectrices caudales inférieures lanches. Taille, quatra pouces six gnes. . 11. 3

COLIBBI OSSAU-MOUCHE A QUEUE DURGHUR DE CAYENNE, V., COLIBRI ISBAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE DULBUR D'ACIER BRUNI.

COLIBRI OISPAU-MOUCHE A QUEUE dunchus de la Jamaïque V. Co-

IBRI A TÂTE NOIRE.

Colibri Qiseau-Moughe a queue OUSSE, Trochilus ruficaudatus, ieill., Ois. dor. pl. 27 et 28. Parties u périeures d'un gris obscur, presque oir vers le croupion, et très-peu doecs; tectrices alaires d'un brun roucatre donés rémiges brunes et rouses; rectrices rousses, bordées de lanc; bas de la gorge d'un rouge e fou trèt-brillant; devant du cou t poitrine d'un vert irisé en bleu sur resta des parties telerieures; bec t pieds neurs, kaille quatre pouces ois lignes. La femelle a les parties apérioures hounes et les inférioures i ises , les rectrices, intermédiaires un vert brun. les autres rousses t noires de la blanc. De la ruiane....

COLIBRI , OISEAU-MOUCHE A RAt Erces, Trochilus platurus, Lath.; rochilus, longicandus, L., Vieill., Ois. or. pl. for Parties supericures d'un ert dorej; remiges d'un brun violet: ectrices d'un brun verdâtre; les huit ntermédiaires pointues, les deux lacrales en raquettes, avec les tiges sunatres; gorge et poitrine d'un vert emerande; ventre d'un noir brun; bdomen blanc, Longueur, quatre

ouces. De la Guiane.

COLIBRI OISEAU - MOUCHE RAYÉ. V. Colibri Oiseau-Mouche a ca-LOTTE BRUNE.

COLIBBI OISEAU-MOUCHE RUBIS, Trochilus Colubris, L., Vieill., Qis. dor. pl. 31, 32 et 33. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges brunes; rectrices noices; les intermédiaires vertes et plus courtes; gorge d'un rouge vif éclatant; parties inférieures cendrées, noirâtres vers l'abdomen; bec brunâtre, plus foncé vers la pointe. La femelle a les couleurs moins vives, la queue non fourchue, les rectrices latérales blauches à l'extrémité, toutes les parties inférieures et la gorge blanchâtres. Le mâle, dans son jeune âge, n'a que de petits points rouges sur la gorge. Taille, trois pouces quatre lignes. Des deux Amériques.

COLIBRA OISEAU - MOUCHE RUBIS-EMBRAUDE, Trochilus rubineus, Lath. Buff., pl. enl, 276, fig. 4. Le plumage d'un vert dore brillant, avec les grandes tectrices alaires, les reiniges et les rectrices rousses, bordées de brun violâtre; petites tectrices alairos d'un bronze cuivreux, ainsi que la gorge qui jette des reslets d'un vif éclat de rubis; bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces quatre lignes...

De la Guiane.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-Topaze, Trochilus Mosquitus, Lath.,. Bufl., pl. enl. 640, fig. 1, et pl. 227, fig. 2; Vieill., Ois. dor. pl. 54, 55 et 56. Parties supérieures d'un vert noirâtre; sommet de la tête d'un rouge pourpré obscur, changeant en belle couleur de rubis; rémiges d'un brun violet; rectrices d'un roux pourpré terminées de noir; gorge et devant du cou d'un vert obscur, changeant en couleur de topazela plus éclatante ; le reste des parties inférieures noir, avec quelques taches blanches et les tectrices caudales inférieures rousses. Taille, trois pouces neuf lignes. La temelle a les parties supérieures et le sommet de la tête d'un vert cuivreux, des reflets dorés sur les tectrices et les rectrices intermédiaires, la gorge comme les parties inférieures cendrées. C'est le Trochilus Pegasus, Lath. On reconnaît assez facilement les jeunes mâles qui commencent à prendre le plumage de l'adulte: les autres ressemblent aux femelles, mais les parties supérieures sont noirâtres. De l'Amérique méridionale.

COLIBRI OISEAU-MOUCHEDE SAINT-DOMINGUE. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE, femelle.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE SAPHIR, Trochitus saphirinus , Lath. , Vicill., Ois. dor. pl. 57 et 58. Parties superieures d'un bronze brillant; tectrices alaires brunes, dorées; rémiges brunes; rectrices d'un bleu d'acier bruni; sommet de la tête, gorge, devant du con et poitrine d'un bleu soncé, irisé en violet; le reste des parties inférieures d'un noir verdâtre; bec blanchâtre, avec l'extrémité noire; pieds bruns. Taille, trois pouces six lignes. Les jeunes ont les parties supérieures d'un vert cuivreux , les inférieures variées de noir et de gris; et quelquelois de bleu; le haut de la gorge roux; les rectrices brunes, bordées de grisatre. Lorsqu'ils sont plus avancés en âge, les parties supérieures prennent le vert doré brillant; les rectrices laterales sont d'un noir violet en dessus et rousses en dessous, de même que les tectrices caudales inféricures; parties inférieures vertes; avec la gorge rousse et la poitrine d'un bleu de saphir. De la Guiane.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE SAPHIR-EMERAUDE, Trochilus bicolor, Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 36. Parties supérieures vertes, dorées; les inférieures un peu moins éclatantes; sommet de la tête et gorge lançant des reflets bleus très-brillans; scapulaires et tectrices d'un bleu violet; rémiges noires; rectrices d'un noir velouté, irisées en bleu violet; les latérales un peu plus longues; bec noir, jaunâtre dans une partie du dessous; pleds noirs. Taille, quatre pouces. Des

COLIBRI OISEAU-MOUCHE SASIN, Trochilus rufus, Gm.; Trochilus collaris, Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 61 et 62. Parties superieures d'un brun

Antilles.

tirant sur le fauve; (tête d'in vert roussaire, dore, très-brillant; tecinces alaires vertes, dorées i vémiges d'un brun pourpré; rectrices brunes, larges et pointues; côtés du cou garnis de plumes un peu plus longues; gorge et poitrine supérieure d'un rouge brillant de rubis; bas de la poitrine et ventre blanchâtres, passant au brun vers l'abdomen; bec et pieds noirâtres. Longueur, trois pouces deux lignes. La femelle n'a point de longues plumes au cou; elle a la gorge blanchâtre, tachetée de roux, et les rectrices latérales terminées de blanc. De la baie de Nootka.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE SUBI-NAM. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE FOURFRÉ.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE TA-BAGO, Trochilus Tabagensis, L. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE MAUGÉ.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE TACHETÉ DE CAYENNE. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT, jeune âge.

COLIBRI OISEAU - MOUCHE AUX TEMPES BLANCHES, Trochilus leucocrotaphus, Vicill. Parties supérieures vertes, dorées; deux bandelettes contiguës à l'angle postérieur de l'œil, l'une blanche, l'autre noirâtre; rectrices d'un bleu noir; les latérales terminées de blanc; parties inférieures, gorge et poltrine blanchatres; bec rougeâtre à la base, noif vers l'extremité. Taille, trois pouces cinq tignes. Du Paraguay.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE À TÊTE BLEUE, Trochilus cyanobephalus, Lath. Parties supéricares d'un vert doré; tête d'un bleu éclataht; rémiges et rectrices bleues, avec des reflets pourprés; parties inférieures orangées; queue trois fois plus longue que le corps; boc blanchatre. Du Chili.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE A TETE OESCURE. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE A CROUPION, AILES EN OUTUE POURPRES.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOATHEO.

V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE TURIS, femelle, jeune age.

COLIBRI OISEAU - MOUCHE TOUT VERT, Trochilus viridissimus, Gmel., Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 42. Parties supérieures d'un vert doré, brillant; sommet de la tête d'un vert sombre ; rémiges d'un violet noirâtre; gorge, poitrine et ventre d'un vert dore; abdomen et tectrices caudales inférieures d'un blanc mêté de vert; bec brun, faunatre en dessous; pieds noiratres. Taille, quatre pouces. De la

COLIBRI OISBAU-MOUCHE A VEN-TREBLANC. V. COLIBRI OISEMU-MOU-CHE A GORGE ET VENTRE BLANCS.

Colibri Oiseau-Mouche a ven-TRE GRIS DE CAYENNE, Trochilus Pegasus, Lath. V. Colieri Oiseau-Mou-CHE RUBIS-TOPAZE, femelle, jeune

Colibri Oiseau-Mouché vert DORÉ. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE

TOUT VERT, jeune âge. Colibri Oiseau-Mouche vert et Trochilas Guianensis, CRAMOISI , Lath. Parties superieures vertes, dorées; sommet de la tête orné d'une petite huppe fouge; remiges et rectrices variées de vert, de rouge et de pour pre ; poitrine rouge; bec noir, long et grêle. Taille, deux pouces environ. De la Guiane. Espèce douteuse.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE VIEIL-LOT. V. COLIBRI OISBAU-MOUCHE GRAND RUBIS.

COLIBRI OISEAU-MOUCHE VIOLET A QUEUE FOURCHUE, Trochilus furçatus, Gm., Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 34. Parties supérieures d'un bleu violet doré, vertes auxailes et à la queue; sommet de la tête d'un vert brun, irisé en vert doré; rectrices d'un bleu poir; l'extérieure la plus longue; les autres progressivement plus courtes; gorge d'un vert dore, brillant; poitrine et flancs d'un blen violet doré; le reste des parties inférieures noirâtres; bec et pieds noiratres. Taille quatre pouces. De la Guiane. (nn. z.)

\*COLIER-FAUX on MANGOSE. nor. Premar (Adamson.) Synude Sterculia cordifolia, Cav., au Sénégal.

\* COLIMACEES. MOLL. Sous ce

nom, Lamarck (Anim. sans vert. T. v1, 2° partie, p. 57 et 61) établit une famille dans les Trachelipodes, où il comprend tous les genres de Mollusques qui habitent à la surface de la terre, et qui respirent l'air libre par une ouverture transmettant ce fluide sur le réseau vasculaire qui tapisse la cavité branchiale. La plupart des Animaux de cette famille cherchent les lieux frais et ombragés. Les Colimacées sont divisés en deux sections : la première renferme tous ceux qui ant quatre tentacules, les deux plus grands étant oculés au sommet, et la seconde ceux qui n'ont que deux tentacules. Les genres de la première section sont : HELICE, CAROCOLLE, ANOSTOME, HELICINE, MAILLOT, CLAUSILIE, BULIME, AGATHINE, Ambrette; ceux de la seconde sont: AURICULE et CYCLOSTOME (V. ces mots). Preque tous les Mollusques de cette famille sont dépourvus d'opercules ; quelques-uns pourtant en portent un sous le pied, mais la plupart d'entr'eux s'enferment pendant la mauvaise saison, au moyen d'une sorte de cloison calcaire qui ferme l'ouverture de la Coquille. (D.H.)

COLIMACON. MOLL! Quelques auteurs d'histoire naturelle se sont servis de ce mot qui est synonyme d'Hélice, et qui ne s'emploie plus que vulgairement. V. HÉLICE: (D.:11.)

\* COLIMAÇON. BOT. CRYPT. (*Champignons.* ) Paulet appelle ainsi une petite espèce d'Agaric dont le chapeau est contourné sur lui-même en forme d'Hélice. (AD. B.)

\* COLIMBE ou COLYMBE. ois. Syn. francisé du nom générique latin Colymbus. V. PLONGEON. (DB...Z.)

COLIN. 018. (Belon.) Quelques espèces de Goëlands, Larus, L. V. Mauve. On a aussi appele Colin NOIR la Poule d'eau, Fulica Chloropus. ,, (DH, 7, 7, ) V. GALLINULE.

COLIN OU MORUE NOIRE lawns. Espèce du genre Gade. V. ce mot.

COLINGA. ors. Pour Cotinga. V. ce mot.

COLINIANE. BOT. FHAN. Syn. indou de Zerumbeth, espèce du genre Amome. F. ce mot. (B.)

COLINIL ou KOLINIL. BOT. PHAN. Espèce indéterminée d'Indigo à la côte de Malabar. (B.)

\*GOLINS. OIS. (Cuvier.) Sous-division du genre Perdrix, qui comprend les Perdrix et Cailles d'Amérique dont le bec est plus court, plus gros et plus bombé que dans les congénères. V. PERDRIX. (DR..Z.)

COLIOLE. BOT. PHAN. F. COLEUS.

COLIOU. Colius. ois. (Gmelin.) Genre de l'ordre des Granivores. Caractères: bec gros, court, épais, convexe en dessus, aplati en dessous, un peu comprimé vers la pointe; mandibule inférieure reconverte par les bords de la supérieure; narines petites, placées à la base du bec en partie recouvertes par les plumes qui l'entourent, et percées dans sa substance cornés, latérales, rondes; pieds médiacres : quatre doigts, trois devant préunis jusqu'à la première articulation; l'externe plus long que le tarsei; le doigt de derrière court et versatile; augles très arqués; ailes assez courtes; la première rémige nulle ou presque nulle, la deuxième un peu plus courte que la troisième qui est la plus longue.

Concentrés dans les régions intertropicales de l'Afrique et de l'Asie, les Colious ont offert rarement l'occasion. d'étudier leurs mœurs et leurs habi-. tudes, qui étaient presque entièrement inconnues avant les intéressans. voyages de Levaillant dans la partie la plus sanvæge de l'ancien continent. C'est à ce hardi et zélé naturaliste que l'on est redevable d'observations précieuses sur les Oiseaux de ce genre : elles ont depuis été confirmées et enrichies par d'autres voyageurs qui ont visite, l'Afrique et la Nouvelle - Hollande. Les Golious ont le vel trèscourty difficule et pour ainsi, dire emer. barrassé, ce que l'on pourrait attri-

buer à la faiblesse de leurs ailes, si ces Oiseaux montraient plus d'agilité dans le grimpement le long des branches à la manière des Pies et des Perroquets, ou dans la marche qu'ils semblent préférer au vol, et qu'ils exécutent presqu'en rempent. Essentiellement granivores , ils dédaignent les Insectes; mais ils se jettent avec avidité sur les fruits et les tendres beurgeone dont en un instant ils dépouillent un Arbre; ils sont à cause de cela un grand fléau dans les cantons cultivés. Ils vivent en société, et ne se séparent jamais, même au temps des amours; la nicification se fait en commun sur un même buisson qu'ils choisissent bien touffu et garni d'épines, afin de mottre leurs jeunes familles à l'abri des regards et de l'atteinte des Oiseaux de preie contre lesquels ils ne sauraient appeter la monadne défense. On vois quelquelois cinq a six nids et plus presque contigus; ils renferment/chesum arms à quatre œufs teints de rose ou debrunatre suivant les supéces. C'est sussi en société qu'ile so livrant au semmeil, et l'on prétend qu'ils dorment suspendus à l'extremité des licenches, la tête en bas, de manière qu'engourdis par le transport du sang vers cette partie, il devient très-nisé, le main, de les décrocher et de les prendre l'un après l'autre, genre de chasse auquel, dit-on, se livrent les naturels qui trbuvent dans oes Oiseaux un excellemt gibier. \

COLOU DU CAP DE BONNE - ESPÉ-RAMCE, Coline Copérais, L., L. Buff. pl. end 282; fig. 1; Lievailli, Oie, diAfr., pl. 237. Parties supériques planchitres avec la tête; le contributement laires et les tectrices alaires cendrés, ainsi que la gorge et la poitrine 9 nuque garnie de plumes assez longues, se relevant en huppe; une mohe pourprée sur le croupion; reclaces intenmédiaires noires et les plus longues, les autres grises et diminuant progressivement de longueur jusqu'aux latérales qui n'ont guère plus de dix lignes a parties inférieures d'un blanc teint de rougeâtre; bec gris, mir à l'extrémité; iris brun; pieds mageitres: Longueur, dix pouces trois

lignes.

Colleur a crourron mouse, Erythropygins, Vieill.; Loxia cristata,
Gmel. Parties superieures blanchatres; sommet de la tête garni d'une
happe rouge; croupion et poitrine
mouses; rectrices cendrées, les intermouses; rectrices cendrées, les intermouses blanches; bec noirâtre;
puds rouges. Longueur, neuf à dix
pouces. La femelle a la huppe et la
poinne blanchâtres. De la partie
oriente de l'Afrique.

Collou A nos miano, Colius leuceneus, Luth., Colius Erythropus, Gm. V. Collou nu Cap, dont il ne diffère qu'en ce qu'il a le dos pourpré et traversé par une hande blanche. Levaillant les regarde tous deux comme

identiques.

Consult A SORGE NOTER, Colius nigicoltis, Vissill., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 169. Parties supérieures brunes, avec les ailes noisitres; front nour; sommet de la tête orné d'une huppe d'un cendré vineux; con, poitrime et fines bruns, rayés transversalement de noir; parties inférieures d'un fauve ionés; bec jaunâtse; pieds rouges. Languedé, quatorzo pouces. De la

cite d'Angole.
Comou numer de l'Sérrée al., Colius desgutumés, last., Buffi, pl. enl. 262, fg. 2; Levaill., Vis. d'Air., pl. 258.
fg. 2; Levaille, levaille, levaille, levaille, levaille, poitrine tutanose de bleuâtre; postrine tutanose de bleuâtre; postrine tutanose de bleuâtres des grisière, non à l'extrémité, pjeds gris. Taille, douze pouces.

COLIOU DE L'ILE PANAY, Colius Panayensis, Lat. Parties supérieures gues, numerées de hilas qui passe au rougelite vers le common ; huppe d'un condré tinoun; gurge et poitrine husières, rayées aransversalement de brus; parties inférieures raussèures; rectrices vertes, les intermé-

diaires plus longues; bec noir en dessus, gris en dessous; iris brun; pieds d'un brun roussêtre. Longueur, treize pouces.

Coliou des Indes, Colius indicus, Lath. V. Coliou huppé du Sénégal.

COLIOU QUIRTWA, Colius Quiriwa, Dum. P. COLIOU HUPPÉ DU SÉNÉOAL. COLIOU A JOUES ROUGES, Colius Erythromelun, Vieill. Cet Oiseau, dont

Erythromelun, Vieill. Cet Oiseau, dont Vieillot a fait une espèce particulière, paratratre le Coliou huppé du Sonégul avec quelques légères différences dépendantes de l'âge ou du sexe.

COLIOU RAYÉ, Colius striatus, Gm., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 256. V. Co-

LIOU'DE L'ILE PANAY.

COLNOU VERT, Colius viridis, Lath. Plumage d'un vert éclatant, avec les ailes et la queue noirâtres; front et paupières d'un noir vif; rectrices intermédiaires les plus longues; bec et pieds noirâtres. Taille, onze ponces. De la Nouvelle-Hollande. (DR..z.)

COLIROJO. 018. Syn. espagnol du Rossignol de muraille, Motacilla Phænicurus, L. V. Sylvie. (B.)

COLISAURA. REPT. SAUR. (Gesner.) Le Lézard vert chez les Grecs modernes. (B.)

\* COLITE. Colites. MOLL. Foss. On a quelquefois donné ce nom aux Bélemnites. V. ce mot. (B.)

COLIUS. 018. (Linné.) / COLIOU. COLIVICOU. 018. (Salerne.) Syn. vulgaire, aux Antilles du Tacco, Cuculus Vetula, Gm. V. Coua. (DR. .z.)

COLJE. BOT. PHAN. Syn. timorien de Borassus flabelliformis. (B.)

\* COLLA. BOT. FRAN. Suc résineux employé dans l'Archipel pour coller les bois de marqueterie; il provient des racines du Carlina acaulis, disent les uns, et du Chondrilla juncea, selon les autres. (B.)

\* COLLADI. BOT. PHAN. (Rhéede.)
Syn. indou de Bignonia bigemina.
(R.)

OOLLADOA. non. PHAN. Genre de la famille des Graminées établi par Cavanilles, et adopté par Persoon et Beauvois. Il n'est pas différent de l'Andropogon. V. ce mot. (A.R.)

\* COLLANO. POIS. L'Accipenser Huse dans, quelques parties de l'Allamagne, V. Esturgeon.

\* COLLARIUM. BOT. CRYPT. (Mucédinées.) Link a créé ce genre dans ses Observations mycologiques (Berl. Mag., 1809; p. 17). Il l'a caractérisé ainsi: filamens rapprochés; éloisonnds, rameux, décumbens; sporales agglomérées en petits las épars sur les ' filamens. Ce genre ne différé des Sporatrichum, avec lesquels Persoon'l'a réuni, que par ses sporules agglomérees. Link en a décrit deux espèces, le *Opliarium nigrispermum* , qui vient sur la colle sèche, et le Coltarium fractigenum qui croît sur les Pommes pourries. Le premier a les filamens jaunatres et les sporules noires; le second présente des filamens blancs et des sporules grises. (AD. B.)

\* COLLARONE. BOT. CRYPT. (Micheli.) Nom collectif des Agarics munis d'un anneau. (B.)

COLLARPOE. BOT. PHAN. Syn. malabara d'Achyranthes lanata, L., Ouret d'Adanson. (B.)

COLLE. 2001. et BOT. Les arts tivent des Animaux et de la farine des Frumentacees cette préparation fort employée. Celle qui provient de la farine; plus particulièrement appelée Gollé, s'aigrit aisément, et c'est alors que s'y développent ces Infusoires dont l'étude occupa tant les naturalistes qui sé servirent les premiers du microscope.

\* La Colle-forte est celle qui provient de la gélatine que l'on a fortement épaissie au feu, puis jetée dans des moules où elle se prend en tablettes dont on achève la dessiccation à l'air. Cette substance, transparente, blonde ou brune, se gonfle dans l'eau, se fond au feu, et sert alors, par son extrême adhérence, à réunir fortement toutes surfaces sollequelconques. On mête aussi sa solution avec les couleurs en détrempe, pour leur donner de la fixité.

La Colle de Poisson est la gélatine produite par la membrane interne de la vessie natatoire de plusieurs Poissons, et principalement de l'Esturgeon, Accipenser Sturio, L. On lave cette membrane, on la découpe par lanières que l'on roule sur ellesmêmes. On donne au cylindre la forme d'un double crochet que l'on fait secher fortement pour les livrer au commerce. Cette Colle, la plus solide de toutes, se fond comme la gélatine des autres Animaux; on la préfère pour les ouvrages de prix, et même on l'emploie aux usages culinaires, parce qu'elle est blanche, inodore, et qu'elle n'offre rien de désagréable au goût.

\* COLLECHAIR. BOT. PHAN. Même chose que Sarcocolle. V. ce mot. (B.)

COLLECTEURS. BOT. PHAN. H. Cassini appelle ainsi les poils, papilles ou aspérités qui se trouvent sur les styles des Synanthérées. Comme ils n'existent que dans les fleurs mâles et hermaphrodites, cet auteur pense que leur fonction est de balayer le pollen, lorsque le style traverse le tube des anthères, et, par un mouvement d'irritation communique à tous les organes sexuels, de le lancer sur les stigmates. La disposition de ces Collecteurs sur les branches du style des fleurs hermaphrodites a fourni des caractères qui ont semble excellens à Cassini pour la distinction de ses tribus. Leur nature varie aussi d'une tribu à l'autre : ainsi, dans les Lactucées ils sont piliformes, papilli-formes dans les Carduacées, glanduliformes dans les Adénostylées, etc.

\*COLLECTIONS, zoor, sor nis.
Reunion des êtres dont la nature se
compose, préparés de manière à se
conserver le plus long-temps possible, à présenter les caractères qui
les distinguent, et disposés selon un
méthode ou un système propre à faciliter teur comparaison et feur étude.
Sans le secours des Collections, il est
presque impossible de s'occuper fruc-

neusement d'histoire naturelle; mais es Collections cont longues, difficiles, t souvent dispendieuses à former. Il st impossible à un simple particulier 'en reunir qui offrent des richesses gales dans tous les genres. Les gouernemens seuls y peuvent parvenir, et s Collections que possède la France ans son Muséum d'Histoire natuelle sont les plus belles de l'univers: ussi, c'est de ce sover descience et de amières que jaillirent le plus de déouvertes utiles, et les grands traaux classiques par lesquels se sont lustrés, en éclairant l'Europe, abiles professeurs de ce magnifique ablissement. Les naturalistes qui, près avoir pris de ces grands maîtres, t dans les galeries qu'ils ont si bien isposées, des connaissances généras qu'il est indispensable aujourd'hui e porter à une certaine point de proindeur pour réussir dans quelque ranche que ce soit de la science, derout, en se consacrant à l'étude parelle qui leur souvira, former une ollection. Le hotaniste se composera n Herbier. F., ce mot. Pour conserer les Animaux vertébrés , il faudra es soins plus considérables. V. AXIDERMIR. Au mot Entomologie, ous nous occuperons de l'art de doner la chasse aux Insectes et de les mserver. La plus grande partie des itres Animaux ne paut guêre se uder que dans la liqueur, ou doitêtre nitce en circ. C'est au mot Prepa-ITIONS CONSERVATRICES QUE SCIONT mnés les moyens de soustraire à la aruption, les êtres qu'on voudrait inserver, et l'art de nettoyer les Co-

Les Collections minéralogiques sont iles de toutes qui se conservent le eux, et l'on peut même les regarr comme indestructibles, tandis e les autres sont sujettes à des déadations continuelles. (B.)

COLLEMA. not. cayen. (Lichens.)
genre, l'un des mieux caractéride la famille des Lichens., a été
dé par Hoffmann et adopté par
us les betanistes. On le distingue à

sa fronde géletineuse et trémelloïde lorsqu'elle est humide, honfogène, devenant sèche et cassarie par la desiccation, de figure très-variable: ses apothècies sont en formé de sentelles sessiles ou quelquefois portées sur un court pédicelle, entourées par un re-hord peu saillant, entièrement formées d'une substance semblable à celle de la fronde et ordinairement de même couleur qu'elle.

L'organisation de la fronde des Plantes de ce genre est tout-à-fait différente de celle des autres Lichens; par son aspect extérieur, elle rappelle entièrement les Nostochs, les Trémelles, etc.: l'organisation intérieure confirme cette analogie. Bory de Saint-Vincent, auquel nous devous tant d'observations importantes sur l'organisation des Plantes cryptogames aquatiques., a reconnu dans la frende des Collema la même organization que dans certaines Plantes de la famille des Chaodinées. Quelques espèces de ce genre qui croissent dans l'eau et qui se rapprochent par-là de la nouvelle famille établie par notre savant collaborateur, méritent d'être étudiées de nouveau; cependant la présence de vraies scutelles range nécessairement ce genre parmi les Lichens. C'est ainsi qu'on trouve entre presque toutes les familles naturelles des points de contact et des genres intermédiaires. Acharius a décrit soixantequatre espèces de Collema, presque toutes propres à l'Europe : il les a distribuées, d'après la forme de la fronde, dans sept sous-genres que nous allons faire connaître.

- 1. PLACYNTHIUM. Fronde en forme de croute adhérente, à contour irrégulier. Le Collema nigrum apparticul à ce sous-genre, il est assez commun sur les rochers calcaires,
- 2. ENCHILIUM. Fronde presque orbiculaire, composée de petits lobes plasée et imbriqués, très-enflés par l'hamidité. Parmi les especes de catte section, la plus mombreuse de toutes, nous exterons les suivantes qui sont les plus communes : Collana

crispum, Ach., Collema melæoum, Ach., Collema fasciculare, Ach.

- 5. SCXTINUM. Fronde presque foliacée, irrégifière, formée de lobes distincts, nus, dilatés, épais et renflés. Nous citerons comine type de cesous-genre le Collema palmatum, Ach.
- 4. MALLOTIUM. Fronde foliacée; lobes arrondis, velus ou hérissés en dessous. Le Collema saturainum, l'une des espèces les plus communes de ce genre, appartient presque seul à ce sous-genre. Il croît sur les troncs d'Arbres et sur les pierres.
- 5. LATHAGRIUM. Fronde foliacée, à lobes presque membraneux, lâches, nus, d'un vert foncé. Ottre plusieurs espèces moins connues, ce consegenre renferme les Collema nigrescens et Collema fulvum qui sont sort communs surtout sur les vieux troncs d'Arbre, et particulièrement sur le Peuplier d'Italie.
- 6. Leptogium. Fronde foliacée composée de lobes membraneux trèsminces, arrondis, nus, presque transparens, d'un gris glauque; apothécies légèrement pédicellées. Presque tontes les espèces de ce sousgenre, qui mériterait peut-être d'être séparé des Collema, sont exotiques et des pays chauds. Elles croissent sur les Monsses: la seule espèce commune en Europe est le Collema lacerum qui est très-abondant parmi les grandes Mousses.
  - 7. POLYCHIDIUM. Fronde très-mince, finement découpée, ou formée de filamens cylindriques. Ce sous-genre devra peut-être également être séparé des Collema dont il diffère beaucoup par son aspect et par son organisation. Le Collema muscicola et le Collema velutinum sont les espèces les mieux connues de cette section.

On voit, par cette énumération, combieu les formes de ce genre varient, et cependant, à l'exception des deux dernières sections, il est un des plus naturels de la famille des Lichens, (AB. B.)

COLLERETTE. BOT. V. COLE-RETTE.

COLLET. BOT. CRYPT. ( Champignons.) V. ANNEAU.

COLLET. Collum. BOT. Les botanistes entendent par ce mot le plan intermédiaire entre la tige et la raciue, la ligne de démarcation entre les fibres ascendantes et celles qui commencent à descendre. Ce n'estdonc pas d'un organe dont on yeut parler lorsqu'on emploie ce mot; c'estan contraire de l'absence des organes dans un point souvent difficile à apercevoir. Grew l'appelait Coarcture, Jungius Limes communis ou Fundus Plantæ, et Lamarck **le considérant comme la partie l**a plus essentielle à l'existence du Végétal, à cause de sa position entre les deux organes les plus importans, c'est-àdire la tigelle et la radicelle, l'anomme Næud vital. En ne se servant du mot de Collet que dans son vérilable sens, on eviterait heaucoup d'ambiguités, et l'on ne désignerait pas sous ce nom tantôt le plateau ou la tige tout entière, réduite à son minimum, de certaines Liliacées, tantôt la partie supérieure de la racine, tantôt enfin l'organe que l'on a nommé Souche ou Caudex. V. ces mots. (c...x.)

COLLET DENOTRE DAME. BOT.
PHAN. Syn. de Pêper pedadim aux
Antilles. (8.)

U-1111119 COLLETE. Colleges, 1815. Genre de l'ordre des Hyménoptètes, section des Porte-Aiguillons, famille des Mellisères, tribu des Andrenètes, établi par Latreille (Gener. Crust. et Ins. T. IV, p. 148) et dout les caractères sont : languette courte, à trois lobes, évasée à son extrémité, le lobe du milieu plus large, divisé en deux ; troisième article des antennes plus long que le second; une cellule radiale et trois cubitales dont la seconde, petite et presque carrée, recoit la première nervure recurrente; et la troisième, plus grande et resserree dans sa partie antérieure, requit la seconde récurrente, Jurine (Nouv.

déthod. de Classif. des Hyménop., 1. 227) range ces Insectes dans la remière division de la famille du

enre Andrène.

Les Collètes et les Prosopes de Juine, ou Hylées de Latreille, forment,
lans la tribu des Andrenètes, une
ection particulière et bien distincte
que par leurs antennes et leur abdonen. Les Collètes différent des Proopes par le nombre des cellules cuntales, par les antennes, par les
nandibules et par leur corps qui est
elu; leurs mœurs sont aussi fort
ifférentes. Le mot Collète est tiré du
rec et corrèspond au mot français
olleur.

 $\Sigma (111, C_{minio})$ Réaumur (Mem. poprzerviràl'Hist. es lus. T. vs., p., 132), ayant obser-e les parties de la bouche d'une esece de ce genre qu'il range parmi les theilles qui font leur nid de membrars soycuses, nous donne beaucoup le détails sur la manière dont elles e constituent dans des trous de muailles. Ce nid est une espèce de cylinire fait de plusieurs cellules mises out à bout, de sorte que le fond de a seconde est logé dans l'entrée de la numière, et ainsi de suite. Ces celules ont la forme d'un dé à coudre tnont pas plus de deux lignes de lamètre : elles sont composées de lusieurs membranes excessivement mes et appliquées. L'une sur l'autre ; es membranes out l'apparence d'une one pure et blanche; mais, vues au nicroscope, on n'apercoit aucune ipparence de fibres. Réaumur pense que les Collètes, sont cette espèce de ole avec, une liquetir visqueuse qu'elles rendent par la bouclie et qui solidifie par le contact de l'air. Les cellules ont assez de consistance pour qu'on puisse les toucher sans ulterer lenr forme. Elles renferment une matière solide, quelqueios un peu détrempée et qui a l'apparence de la Gire; cette matière ert de nourriture à la larve qui est blanche et ressemble à celle de l'Abeille mellisère; cette larve, pour conserver sa coque intacte, a soiu de consumer sa putée avec le plus grand soin ; elle y pratique au milien un petit trou qu'elle agrandit journellement, de sorte que les parois de sa cellule sont soutenues par un tuyan de pâtée qui devient de plus en plus mince, mais qui ne manque que quand la larve a tout mangé et qu'elle est prête à se transformer. L'Insecte parfait éclot vers la fin de juillet de l'année suivante.

La principale espèce et celle qui sert de type au genre a recu le nom de COLLÈTE ORINTURÉS, Coll. succincta, Latre., Andrena succincta, Fabr., la femelle; Megilfa calendarum, Fabr., le male, Latreille en figure une autre espèce (Gener. Crust. et Ins. T. 1, tab. 14, fig. 7) sous le nom de Colletes fodiens. C'est la Melitta fodiens de Kirby et de Panzer. (G.)

COLLETIE, Colletia. BOT. PHAN. Genre de la famille des Rhamnées et de la Pentandrie Monogynie, L. Ce fut Commerson qui lui donna ce nom en le distinguant bien comme genre particulier, mais sans en publier les caractères. Dans son Genera Plantarum, A.-L. Jussieu Ics traça d'après les manuscrits et les échantillons rapportés du Brésil par Commerson, et du Pérou par J. Jussieu. Ventenat, en donnant la description des Plantes rares du Jardin de Cels., examina ensuite sur le vivant quelques espèces de Colletia, ce qui lui fournit le moyen de rectifier le caractère générique, et de l'exposer de la manière suivante : calice urccolé, quinquéfide, intéricurement velu à sa base ou muni de cinq plis en forme d'écailles; cinq pétales très-petits, squammiformes, rarement nuls; cinq étamines opposées aux pétales; ovaire trigone, surmonté d'un style et d'un stigmate tronqué, obscurément tridenté. Le fruit est une baie sèche placée sur la -base persistante du caliçe, à trois coques déhiscentes et menospermes, Ainsi défini, le genre Colletia diffère du Rhamaus par son fruit à trois coques, et du Ceanothus avec lequel il a headcoup de rapports, partison calica velu intérieurement, par ses fleurs apétales ou pourvues de petits pétales dans ouglets, par son siyle simple, son stigmate à trais dents peu apparentes, et surtout par son part. Selon Ventenat, quelques espèces de Collèties ne sont apétales que par avortement, commedans le Rhamnus alaternus, L., et les cinq plis squammiformes qui se trouvent à la base du calice, pourraient représenter la corolle.

Les Collèties sont des Arbrisseaux à feuilles et à rameaux opposés. La plupart sont très-épineux et d'un aspect maigre et désagréable. Ils habitent tous l'Amérique méridionale et principalement le l'érou, où l'espèce sur laquelle le genre a été primitivement constitue, fut trouvée par J. Jussieii. Ventenat eu a décrit et figuré plusieurs espèces dans l'ouvrage mentionne plus liaut. (G.N.)

COLLETIER BOT. PHAN. V. COLLETIE. 17 11 1

COLLETS, por, cryft. (Champignons.) Nom impropre parlequel Paulet désigne diverses espèces d'Agarics dont le pédicule est entouré d'un collet ou anneau; il appelle:

GOLLETS EN FAMILLE, certaines espèces d'Agarics croissant en touffe au

pied des Arbres.

COLLETS SOLITAIRES. Le même auteur nomme ainsi une famille d'Agaries croissant isolément et dont le stipe est cylindrique et garni d'un anneau. V. AGARIO. (AD. B.)

COLLI ET HOLLI-RAY. BOT! PHAN. Syn. chinois d'Aletris chinensis.

(B.)

COLLIBRANCHE. POIS. Syn. de Sphagébranche à museau pointu. V. SPHAGÉBRANCHE. (B.)

COLLIER. ors. Nom que l'on donne à une bande de couleur tranchante qui ceint une partie du cou chez diverses espèces d'Oiseaux. Cette marque distinctive fournit assez souvent la dénomination spécifique. (DR..Z.)

COLLIER. Collare. rors. Espèce du genre Chestodon. Pl ce mot.

COLLIER ARO ENTE: ris: Non vulgaire du Papitio Euphroshie, L., qui appartient aujourd'hid au genre Argyne. V. be mot.

COLLIER. ROT. V. COLLET ET ANNEAU.

COLLIGUAY. Colligaya. BOT. PHANI Molina, dans son Histoire Naturelle du Chili, citai sous ce nom un Arbrisseau qui, par ses caractères, tout incomplets qu'ils sont, semble appartenir à la famille des Euphorbiacees, où il prend sa place non loin du Sapium et du Stillingia. Ses fleurs monoiques offrent un calice quadrifide sans appendices petaloides on antres. On observe dans les males huit étamines dans les semelles trois sty-les, une capsule trigone, femenant trois graines et s'ouvrant avec clasticité. Les feuilles sont opposées, un peu épaisses, denticules sur leur contour et glabres suf leurs surfaces. Les fleurs males sont dispusses en chatons axillaires au-dessous desquels naissent les femelles!

COLLINARIA. BOT. PHAN. (Erhart.) Syn. de Koeleria. V. ce met.

COLLINE. GEOL. V. MONTAGNES

\* COLLINIER. BOT. CRYPT. (Paulet.) Syn. de l'Agaricus Collinus de Scopoli. (AD. B.)

\* COLLINSIE. Collinsia. nor. PHAN. Nuttal appelle ainsi (Genera of north Am. Plants, T. 17, p. 45) un genre pouvean de la familie des Antiritaires, calacterist, par no calce quinquefide, une de forelle propopelale irregulière, bilabilé de fermée à son orifice. La levre superielire est bilde, l'inférieure a trois lohes dont le moyen est creux, carené et reconvert par les étamines et le style qui sont déclinés. La capsule est globuleuse, ordinairement à une seule loge, qui s'ouvre incomplètement en quatre valves et contient deux ou trois granes ombiliquées. Ce genre, voisin des Antirrhinum et des Gerardia, se

compose d'une seule espèce, Collinsia verna. Elle a été figurée dans e premier volume du Journal rle l'Aadémie des Sciences maturelles de Philadelphie, pl. 9. C'est une Plante unuelle qui croft sur les bords de 'Ohio et dans d'autres parties des Stats-Unis. Sa tige porte des feuilles intières opposées ou verticillées, et des rédoncules axillaires uniflores, aussi

pposés ou verticillés. (A. R.) COLLINSONIE. Collinsonia. BOT. RAN. Dans son Hortus Cliffortianus, 1. 14, Linné a dédié ce genre à Colinson, Anglais auquel la botanique loit la propagation de plusieurs espèes américaines, et notamment de cele qui a été le type du genre dont il 'agit. Happartient à la Diandrie Morogynie et à la famille des Labiées, où l se place près des Sauges et des Monarles, dans la section caractérisée par la nésence de deux étamines seulement. voici ses caractères : calice bilabié, lont le limbe supérieur est tridenté, inférieur bifide; corolle irrégulière, yant un tube beaucoup plus long que e calice; un limbe à cinq lobes ine-Rux dont les quatre supérieurs ne ont que des dents peu saillantes; inférieur est très-long, frangé en un mand nombre de découpures linéaies, inégules et aiguës. Des quatre ikènes, trois avortent, et il n'en reste lu une seule globuleuse à la maturié. Nuttal observe qu'une espèce, le Collinsonia anisata, Pursh, a quatre tamines; et qu'une autre possède deux ilets avortes. Il ajoute qu'on a remarjuedans ce genre cette irritabilité des stamines qui les fait rapprocher alterinvement du style à l'epoque de la econdation. Les Collinsonies sont des "lantes sous-frutescentes, toutes indigènes de l'Amérique du nord. Nattal in mentionne sept espèces dont six 'nt été décrites avec soin par Linné, 'ursh, Afton et Walter: Nous ne citeuns ici que les espèces cultivées dans es jardins d'Europe:

insonia canadensis; Lu; est une Planc vivace badte de prits d'fin mètre; es leuilles sont argués, cordiformes,

sessiles, dentées en seie, glabres et ridees. Elle porte des flours d'an jaune pale et disposées en panicules trichotomes et terminales. Elle habite les forêts de la Vivginie et du Camada. On la cultive en pleine terre et elle résiste aux hivers ordinoires, aussi bien à pau près que les Sauges dont la culture est si facile; mais elle demande un terrain plus frais et d'un meilleur fond. Cette Plante contribuerait à l'ornement et à la variété des parterres, si elle fleurissait moins rarement.

La Collinsonie a tige rude , Collinsonia scabriuscula, Ait. H. Ken., a ses seuilles et sa tige couvertes de poils denses et un peu rudes. Elle croît dans la Floride, et on la cultive chez nous dans l'orangerie. (o...N.)

COLLIROSTRES. INS. F. AUCHÉ-NORHYNQUES.

COLLIS. BOT. PHAN. Syn. chinois de Dracæna terminalis, G. V. DRA-CONNIER. . (B.)

\* COLLITORQUIS. ors. (Coelius.) Syn. du Torcol, Yuna Torquita; L., appelé Collutorto en italien. F. Tor-(DB..Z.)

COLLIURE. Collinris. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Cicindelètes. Degeer a donné ce nom à un genre qu'il a établi sur un Insecte qui, d'après Latreille, doit appartenir à la îribu des Carabiques et qui tui paraît devoir être réuni aux Agres de Fabricius. Latreille s'en sert pour désigner un genre dont les caractères sont : antennes sensiblement plus groskes vers le bout, avec le troisième article long, très-comprimé et courbé; palpes labiaux plus grands on aussi grands que les maxillaires entérieurs , avec le dernier article presque un forme de triangle renverse; your trèséleves supérieurement, comme pédioules; point de dent au milieu La Collinsonne bu'Canada'; Col- de l'échanceure du menton ; conselet presque cylindrique, rétréci près tle Pextremite antélieure; pentitieme deticle de tous les tarses, dans les males, prolongé antérieurement et obliquement en manière de lobe ou d'appendice ovale: abdomen allongé presque cylindrique. Les Colliures sont des Insectes propres aux Indes-Orientales, dont on ne connaît eucore ni les métamorphoses ni les mœurs : ils se distinguent facilement des autres genres de Cicindelètes par leur forme allongée, par le corselet et par la dilatation des tarses dans les mâles.

Fabricius, qui a substitué à la dénomination primitive de ce genre celle de Collyris, en décrit trois espèces. La principale et la plus connue est le Colliure Longicolle, Colliuris longicollis, Fabr. On a reçu de Java une nouvelle espèce très-voisine de celle-ci et que Latreille nonme Colliure de Diard, Colliuris Diardi, en l'honneur du voyageur qui l'a découverte. (c.)

COLLOCOCCUS. BOT. PHAN. (Brown.) Deux espèces de Cordia. V. SÉBESTIER, et non SESBAN, comme l'indique le Dictionnaire de Déterville.

\* COLLOMIE. Collomia. BOT. PHAN. Genre de la samille des Polémoniacées et de la Pentandrie Monogynic, L., établi par Nuttal (Genera of north Amer. Plants) et dont le Phlox linearis, Cav. (Icon. 6, p. 17, t. 527) est le type. Ses caractères consistent en un calice cyathiforme, large et à cinq dents aiguës; en une corolle infundibuliforme dont le limbe est à cinq lobes ovales, oblongs, courts, et le tube étroit, long et grêle. La capsule offre trois pointes à son sommet. Elle est à trois loges monospermes et s'ouvre en trois valves obcordiformes. Les graines sont oblongues, anguleuses, enveloppées d'une couche de mucilage très-épais.

Ce genre tient le milieu entre les Phlox et les Polemonium. (A. R.)

- \*COLLORED FALCON. ois. (Pennant.) Syn. du Gerfaut, Falco islandicus, L. V. FAUCON. (DR..Z.)
- \* COLLO-ROSSO. 015. Syn. vulgaire du Millouin, Anas ferina, L. V. GANARD. (DR..Z.)

COLIOTORTO. OB. V. COLLI-TOROUIS.

GOLLURIE. ois. Syn. de Pie-Grièche. V. oe mot. (DR..z.)

COLLURIENS. on: Desmarest a formé sous ce nom une division du genre Tangara dont quelques espess se rapprochent des Pie-Grièches. I'. TANGARA. (DR.Z.)

• COLLUBIO. ois. Nom scientifque de l'Ecorcheur. V. Piz-Griene.

COLLURIONS. Colluriones. or.
Nom donné par Vieillot à une famille de l'ordre des Oiseaux sylvains, qui comprend une partie des genres le l'ordre des Insectivores de la methode de Temminck. V. INSECTIVORES.

COLLYBITE. ois. Espece da genre Sylvie, *Motacilla rufa*, Gmd. V. SYLVIE. (DR.7)

que Collurie. V. ce mot. (DR.2

\*COLLYRION. MIN. Nom sous !quel on connaissait la Terre ou ligile de Samos, dont Théophraste, Pline et Dioscoride ont parlé; on a distinguait deux variétés sous les nons d'Aster et de Collyrion proprement dits. L'Aster était blanc, granuleux, et avait la densité d'une pierre la guiser ; le Colly rion était doux au to cher, happait à la langue,était moud friable, et, d'après Pline, il paraitqua était cendré, tandis que l'Askr est blanc. D'après ces caractères et ces pinpriétés, on est porté à croire quel de ter avait des rapports avec les Argio Kaolin et Cimolithe, et que le tolyrion pouvait en avoir avec l'Aril plastique. V. ces mots.

\* COLLYRIS. INS. V. COLLITTE.

\* COLLYRITE OU KOLLYRII

MIN. Espèce d'Argilè. V. ARGIL

COLLYRITE.

FOURMILLIER. CONSTITUTE OF THE CONTROLLIER.

\* COLMELLE, COQUEMELLE COUTEMELLE ET COUANELLE BOT. CRYPT. Noms vulgaires del & ricus procerus de De Candolle.

\* COLMENILLAS. BOT. CENT.

Comme qui dirait petites ruckes. Syn. le Morille en espagnol. (B.)

COLNUD. OIS. Espèce du genre Coracine, Corvus nudus, Gmel., Gracula fetida, Lath. V. CORACINE. (DR..Z.)

COLOBACHNE. BOT. PHAN. Beauois a établi ce genre dans son Agrosographie pour le Polypogon vaginaus qui diffère du genre Polypogon
ur les deux valves de sa lépicène
implement aiguës et non sétifères,
ar la valve inférieure de sa glume
ju est tronquée et trifide à son somnet, et qui porte une arête naissant
n peu au-dessous du milieu de sa
ce externe.

(A. R.)

COLOBE. Colobus. MAM. (Illiger.)
GUENON.

COLOBIQUE. Colobicus. INS. ienre de l'ordre des Coléoptères, secon des Pentamères, famille des Clacornes, tribu des Nitidulaires, établi ar Latreille (Consid. génér., p. 177), thont les caractères sont: antennes minées en massue solide, orbicune, de deux articles; bouche recourre par un avancement arrondi et en me de chaperon à l'extrémité anficure de la tête; corps ovale et dérimé; élytres recouvrant entièrement le dessus de l'abdomen.

Ce genre se distingue des Nitidules des Peltis, auxquels il ressemble eaucoup, par ses mandibules, et surant par l'espèce de chaperon qui resure la tête. La seule espèce bien naue est le Colobique bondé, Cobicus marginatus de Latreille, qui est guré dans le Genera Crust. et Ins. de et auteur, T. 1, pl. 16, f. 1. On le ouve aux environs de Paris, sous secorces des Ormes. Rossi l'a décrit us le nom de Nitidula hirta (Faun. trusc. T. 1, p. 59, t. 3, f. 9). Le ermeste lunulé de Paykull et de Faicus pourrait bien appartenir à ce nre. (G.) COLOBIUM. BOT. PHAN. Nom don-

primitivement par Roth à un genre Chicoracées, qu'il a depuis changé celui de Thrincia adopté aujournia par tous les botamistes. V.

RINCIE. (0..N.)

\*COLOBOTHEE. Colebethee. INS. Genra de l'ordre des Goléoptères, section des Tétramères, fondé par Dejean (Catal. des Coléopt., p. 108) aux dépens des Saperdes de Fabricius. Les caractères de ce nouveau genre sont encore inédits; il comprend huit espèces originaires du Brésil ou de Cayenne. (AUD.)

\* COLOBRITGENS. ois. Syn. vulgaire des Colibris à Surinam.

(DR. .2

COLOCASIE. Colocasia. BOT. PHAN. Espèce du genre Arum. V. Gouer.

COLOCHIERNI. BOT. PHAN. Syn. de Chardon dans l'île de Crète. (B.)

COLOCOLLA ou COLOCOLÓ.

MAM. Espèce de Chat du Chili mentionnée par Molina, mais encore imparfaitement connue.

(B.)

COLOCOLO. ois. Syn. d'une espèce de Cormoran ou de Pélican des Philippines, qui paraît avoir beaucoup de ressemblance avec le grand Cormoran, Pelecanus Carbo, L.

COLOCYNTIDA. BOT. PHAN. Ce nom désigne la Coloquinte dans la Bible, Colocynthis des Grecs et des Latins, ou peut-être le Cucurbita lagenaria, L.

COLOETIA, COLOTTIA ET CO-

COLOETIA, COLOITIA ET CO-LYTEA. BOT. PHAN. D'Où Colutea. Noms du Baguenaudier chez les Gress.

COLOMANDRA. BOT. V. DOU-GLASSIA.

COLOMBADE. 018. Syn. provencal de Fauvette. V. ce mot. (DR..z.) COLOMBAR. 018. Nom donné par Levaillant et Tenminck à une division des Pigeons dont Cuvier a fait un sous-genre. V. PIGEON. (DR..z.)

\* COLOMBAR-COMMANDEUR.
ois. (Temm.) Syn. du Pigeon vert de
l'île Saint-Thomas, Columba St.Thomæ, Lath. V. Pigeon. (DR.Z.)

COLOMBASSE. OIS. Syn vulgaire de la Litorne, Turdus pilaris, L. V. MERLE. (DR. Z.)

\*COLOMBATES. Résultats de la combinaison de l'Acide colombique avec les bases salifiables. (DR..2.) \* COLOMBAUDE. ors. (Buffon.) Syn. presunté de la Sylvie cendrée. V. Sylvie. (DR..z.) COLOMBE. Columba. ors. Syn. de

Pigeon. V. ce mot.

\* COLOMBE DU GROENLAND.

OIS. Syn. vulgaire du Guillemot à
miroir blanc, Colymbus Grylle, L.

V. GUILLEMOT. (DR. Z.)

V. GUILLEMOT. (DR..Z.)
COLOMBE-LARGUP. ois.
(Temm.) Syn. du Pigeon cendré ferrugineux, Columba pacifica, Lath.
V. Pigeon. (DR..Z.)

\*COLOMBE LUMACHELLE. ois. (Temm.) Syn. du Pigeon aux ailes brouzées, Columba chateoptera, Lath. V. Pigeon. (DR. Z.)

COLOMBEIN. ois. Syn. vulgaire du Tourne-Pierre, Tringa interpres, L. V. Tourne-Prenne. (DR. z.)

COLOMBELLE. Colombella. MOLL. Le genre Colombelle, établi par Lamarck, le premier de ses Columellaires, aux dépens du genre immense des Volutes de Linné, est si naturel que tous les conchyliologues, après lui, l'ont admis, ou comme genre, ou comme sous-genre. Montfort (Con-chyl. Syst. T. 11, p. 591) et Férussac (Hist. des Moll. prod. p. xxxv) l'ont conservé comme genre, et lui ont laissé le même nom. Cuvier (Regu. Anim. T. Jr. p. 433) en fait un sousgenre de Volutes. Quoique ce genre n'ait pas été chractérisé plus tôt, cela n'empêche pas qu'antérieurement on n'ait conna plusieurs Coquilles qui y appartiennent; mais répandues soit parmi les Buccins, soit parmi des Volutes ou d'autres genres, leurs caractères génériques avaient échappé; il était pourtant facile de les réunir, car elles out toutes un air de famille qui les fait distinguer au premier aspeot: Caractères: Animai trachélipode, dont lu tête est munie de deux tentacules, portant les yeux au-dessous de leur partie moyenne ; un siphon audessus de la tête pour la respiration; un petit opercule, trop petit pour fermer tout-à-faft la coquille, est attachd an pied; coquille byale, à spire courte, à base de l'ouverture plus on moins échancrée et sans canal; des

plis sur la columelle; un rensemnt à la partie interne du bord droit rétrécissant l'ouverture. Comme les espèces de ce genre sont nombreuses, il nous est impossible de les présenter toutes; nous nous contenterons d'en choisir quelques-unes des mieux caractérisées.

COLOMBELLE ÉTOILÉE, Colombella rustica. C'est le Siger d'Adanson (Sénég. pl. 9, fig. 28) et la Voluta rustica , L. ( p. 3447 , nº 36) , figuree dans Martini ( Conchyl. 1. 44, f. 470) et dans Knorr ( Ferg. 6, tab. 18, fig. 4). Elle est assez variable dans ses couleurs qui sont plus ou moins foncées, lisse, ovale et réticulée de rouge brun, à mailles plus ou moins grandes sur un fond blanc. Elle est ornée de taches blanches stellées irrégulièrement autour de la spiré près des sutures. On la trouve très-communément dans la Méditerranée, l'océan Atlantique et celui des Antilles. Elle est longue de neuf à dix lignes.

neuf à dix lignes.
COLOMBELLE RUBANÉE, Colombella mendicaria, Voluta mendicaria, Lin.
(p. 3448, n° 38), très-bien figurée dans Knorr (Verg. 4, tab. 16, fig. 5) et dans l'Encycl. (pl. 375, fig. 10, Å, B). Elle se reconnaît facilement par ses bandes alternatives blanches ou jaunes et noires, et son dernier tour subnoduleux strie à sa base.

COLOMBELLE TOURTERELLE, Col. türturina, Lamk! (Anim: sans vert. T. vir, p. 296, nº 15); Encycl. (pl. 374, fig. 2, A, B). Celle-ci, outrequ'elle n'est guère plus longue que large, est très-remarquable par l'épaisseur de sa lèvre droite, qui rétrécit singülièrement l'ouverture, laquelle est grimacante et fortement plissée des deux côtés. La coquille est Blanche, fisse supérieurement, striée à la last et ornée de points ou de petites l'antières irrégulières brunâtres.

COLOMBELLE COMMUNE, Columbella mercatoria, Lamk. (Anim! sans vert T. VII, p. 294, n° 3), Foluta mercatoria, L. (p. 3446, n° 35), le Staron d'Adanson (Séneg. pl. 9, fig. 29), le Colombelle marchand de Montfort Conch. Syst. T. 11, p. 591), figurée ans Martini (Conch. 2, t. 44, fig. 52 à 458), et dans l'Encyclopédie pl. 575, fig. 4, A, B). Cette espèce est es-commune, marquée transversament, dans toute son étendue, de llous assez profonds; elle est ovale, paisse; la lèvre draite est renflée et entée. Pour d'autres espèces, nous avoyons à l'ouvrage de Lamarck Anim. sans vert. T. VII, p. 292).

(D.H.)

\*COLOMBELLIER. MOLL. Anipol de la Colombelle. V. ce mot. (B.)

COLOMBETTE. BOT. CRYFT.

Champignons.) Nom vulgaire, dans la ianche-Comté et l'Alsace, d'un Agactrès-recherché et très-bon à maner. C'est l'Agaricus Columbetta de lies qui regarde l'Agaricus leuco-phalus de Bulliard, t. 428, fig. 1, ab. 536, comme une simple variété e cella espace.

e cette **espèce** , (AD. B.) COLOMBIE. Columbia. BOT. PHAN. le genre, que l'on rapporte à la fa-ille des Tiliacées et à la Polyandrie lonogynie, L., avait d'abord reçu e Cavanilles le nom de Colona. ersoon l'a **changé en celui de** *Colum*iu, tout en entrant, dit-il, dans les ues de Cavanilles qui voulait, par i dédicace d'une belle Plante, extimer la reconnaissance que doit la otanique au célèbre Christophe Coamb, et qui, par son mot de Colona, citait compris de personne. On lui a onné les caractères suivans : calice cinq divisions interieurement coloes et persistantes; corolle compode de cinq pétales, ayant à leur base ne petite écaille ; étamines nombreus hypogynes; ovaire tetragone, sur-10nté d'un style et d'un stigmate; cuit capsulaire à quatre expansions nembraneuses en forme d'ailes, et à uatre loges mono ou dispermes. Ce eure, ainsi caractérisé, ne diffère uère du Grewia que par les ailes de on fruit. L'espèce encore unique out il se compose, Columbia ameriana, Pers., Colona serratifolia, Cav. kun. 4; p. 47, t. 370), est un Arbre le six à sept mètres , à rameaux nomneux et duvetés dans leur jeunesse, à

feuilles presque sessiles, très-grandes, rudes en dessous, ovales, lancéolées et dontées en seie. Les fleurs, environnées à leur base d'une espèce d'involuere à trois folioles, sont disposées en grappes axillaires. Cet Arbre croît près de Bannos, dans les fles Philippines; Persoon a donc commis un contreses dans le nom spécifique, qu'il hui a imposé. En conséquence, De Candolle (Prodr. Syst. Peg., 1, p. 512) lui a restitué celui de servatifolia. (G. 18.)

\*COLOMBI-CAILLE. o.s. Syn. de la Tourterelle hottentote, Columbahottentota, Temm., Levail. (Ois. d'Afrique, pl. 282). V. Picson. (nr. z.)

de Pigeon, Columba carunculata, qui sert de type à une division de ca genre, indiquée par Levaillant et Temminck, adoptée comme sous genre par Cuvier, et qui renferme les Pigeons Joura, Nicobar, etc. (ns. 2.)

COLOMBINA. 018. Syn. yulgaire de la Draine, Turdus viscivosus, L. V. MERLE. (DR. Z.)

\* COLOMBINA: rois. Non sicilien d'une espèce de Squale peu conzu, que Schneider a nommé Squalus Vocca. (8.)

COLOMBINE. zoon. On désigne sous ce nom les excrémens des Pigeons et autres Gallinacées, qui sont considérés comme l'engrais le plus chaud et le plus actif. (DR. 2.)

COLOMBINE BOT. PHAN. Ce nom a cté vulgairement appliqué à l'Aquilegia vulgaris, à une variété de l'Anemone crientale cultivée, et au Thalictrum aquilegifolium. (8.)

COLOMBINS. Columbini. ots. (Vicillot.) Famille de l'ordre des Oisseaux sylvains, qui comprend les genres Treron, Pigeon et Gours, de la méthode de Vicillot. (DR..Z.)

\* COLOMBIQUE. MIN. (Acide.)

F. Acide.

COLOMBITE. MIN. Nom sous lequel Hattchet désigne un Métal dans lequel il avait cru voir un nouveau Métal qu'il appelait Colombium. Wollaston a reconnu que c'était le même

COL que celui du Tantalite. V. ce mot et-COLOMBIUM. (G. DEL.)

COLOMBIUM. MIN. Métal d'un gris sombre, assez brillant, dur, susceptible de rayer le verre ; fragile, pulvérisable par la trituration; peu fusible, absorbant à une température élevée o , o4 à 6 d'Oxigène, et se convertissant ainsi en Acide colombique. Il est presque insoluble dans les Acides, etc., etc. Sa découverte, qui date de 1801, fut le résultat de l'analyse d'un Mineral de Massachusett aux Etats-Unis, faite par le chimiste Hattchet. Ce Métal a depuis fixé l'attention de divers chimistes qui, en confirmant la découverte de Hattchet, ont conservé au nouveau Métal un nom qui vaut bien ceux empruntés aux corps célestes, puisqu'il consacre la mémoire de Christophe (DR..Z.)

CQLOMBO. BOT. PHAN. Pour Co-

lumbo. V. ce mot.

\*COLOMESTRUM. BOT. V. CY-

NOCTONUM.

\* COLOMNAIRE. BOT. PHAN. Ce mot, qui désigne un organe en forme de colonne ou de cylindre, s'applique spécialement à l'androphore des Malvacécs. Dans celles-ci, une disposition si caractéristique des étamines lour avoit valu le nom collectif de Edomnées (Columnatæ), donné par Linké, dans ses ordres naturels, aux Plunter de cette famille. V. Andro-PHORE et MALVACEES. - OCLOMNEE. Columnea. BOT. PHAN: Genre de la famille des Gesné--rieds de Richard et de la Didynamie Aligiospermie L., distingue par les baractères suivans : son calice est à cinq divisions profondes et un peu intégales; sa corolle est monopétale, istemilière et hilabiée, ayant, son tube hossu sur l'un des côtes de sa base; la levre supérieure est en voûte a'deax oud quatre lobes; dans cedernier cas l'inférieure est formée d'un setil Tobe etroit; dans le premier elle est à trois divisions. Les étamines sont au nombre de quatre et didynames , ayant les authères rapprochées et domine agglomerces; l'ovaire est

libre et accompagné à sa base par un disque hypogyne latéral et en forme d'écusson; coupé transversalement, il offre une seule loge, aux parois de laquelle sont attachés deux trophospermes d'abord simples; puis bipartis, recouverts d'une multitude d'ovules extrêmement petits; du sommet de l'ovaire naît un long style qui se termine par un stigmate simple et concave. Le fruit est une capsule à parois un peu charnues, enveloppée dans le calice persistant, à une seule loge contenant un grand nombre de graines attachées à deux trophospermes pariétaux saillans et rapprochés vers le milieu de la loge, de manière à représenter en quelque sorte un fruit biloculaire. Les Colomnées sont des Plantes herbacées, ayant les feuilles opposées, la tige grimpante ou étalée, et les sleurs grandes et généralement solitaires à l'aisselle des feuilles.

On a retiré de ce genre les espèces à corolle régulière pour en former le genre *Cyrilla* ; telle est surtout la *Co*-Lumnea erecta de Lamarck, qui est le Cyrilla pulchella de l'Héritier (Stir*pes* , tab. 71). COLON. ZOOL. F. INTESTINS.

COLON. 018. (Azzara.) Espèce du genre Moucherolle, Muscicapa Colonus, Vieill. V. MOUCHEROLLE. (DB. .Z.)

COLONA. Et non Colonie ou Colonia, BOT. PHAN. C'était le nom donné primitivement au genre *Columbia* par Cavanilles.

COLONIE. Colonia. BOT. PHAN. Du Dictionnaire de Déterville. "P. Co-

LONA et COLOMBIE.

\* COLONNARIA. BOT. CRYPT. (Chempignons.) Genre fondé par Rafinesque, mais qui ne paraît devon former qu'une section des Clathrus. Il en diffère, par ses branches charnues qui, au lieu d'être anasomosées comme dans les vrais Clathres, sont simples et réunies au sommets et portent les séminules sur leur bord. La seule espèce connue est le Clathrus columnatus, Bosc: Rafinesque en indique deux antres sous les noms de

Colonnaria urceolata et truncata. (AD. B.)

COLONNE ARTICULEE. MOLL.

(Knort.) V. Telebnite.

COLÖNNE TORSE. MOLL. C'est le nom qu'on donne vulgairement à une johe Coquille très-rare, que Bruguière a nommée Bulime flambé, *Bulimus Columna* , et que Lamarck a placée parmi les Lymnées, mais à tert; car cette Coquille est terrestre, et doit faire partie du genre Bulime. V. ce mot. (D..H.)

COLOOCE. BOT. PHAN. Marsden désigne sous ce nom une espèce d'Ortie employée à Sumatra pour faire da fil. (B.)

COLOPHANE, BOT. PHAN. Suc résineux des Pinus sylvestris et maritima, L., que l'on dessèche au feu dans des chaudières afin d'en chasser l'humidité et l'huile volatile de Térébenthine. On le coule bouillant dans des baquets où il se prend en masses solides par le refroidissement. La Colophane est brune, transparente, solide, légèrement amère, fusible, inflammable, brûlant en répandant une fumée épaisse et une odeur peu agréable. Elle est employée dans la confection de certains médicamens externes, à la fabrication des vernis communs, etc., etc. On en frotte l'archet des instrumens afin qu'il ne glisse pas sur les cordes, oe squi s'opposessit à leur vibration, consequentient, à la production des SOBSIE OF STREET

On donne taussi le nom de Colophane à diverses sortes de bois. V. Colorendra et Marighia. (dr. . z.)

; COLORHERME. Colophermum. mor. cryen. Genre établi par Rafimeaque et qui pourrait appartenir également à la famille des Conservées ou à celle des Céramiaines ; d'aptiès le neu qu'il en dit. Ses caractères sont : filamens, classonnes, gongylds termimana et additaires l'La senda espèco de . per generale on le stale Colonielinum : chie à deux valves aignés, plus cour-de deux valque sepit dons des mers de : tes que celles de la glume qui sont -rot esamenas aspendento (Dato Continue rement des alecons plus ou méins épais. on thermal bup to may have themed

COLOPHON. 015. (Lachênaye-Desbois.) Syn. péruvien kl'un Oiseau pêcheur que l'on soupçonne être une espèce de Héron. (DR..Z.)

COLOPHONE, BOT. PHAN. Même chose que Colophane. V. ce mot. (B.)

\*COLOPHONIA. BOT. PHAN. Commerson avait nommé ainsi un Arbre résineux, connu à l'He-de-France sous le nom de Bois de Colophane, à seuilles pinnées, à sleurs dont le calice est trifide, la corolle tripétale; les étamines au nombre de trois, et l'ovaire ayorté. Il est congénère du Bursera; selon Lamarck et Jussieu (Genera Plantarum, p. 372). F. Go-

COLOPHONITE. MIN. On donne ce nom à une variété de Grenat d'un jaune roussâtre, ayant un aspect analogue à celui de la Résine appelée Colophane. On la trouve en Suède, dans l'île de Ceylan et en Toscane. (G. DEJ..) V. GRENAT RÉSINITE.

COLOQUINELLE. BOT. PHAN. (Duchesne.) Variété de Pépon. V. ce mot.

COLOQUINTE. BOT. PHAN. Espèce du genre Concombre. V. ce mot. (B.) COLOS ou COLUS. MAM. (Strabon.) Syn. présumé de Saïga, espèce d'Antilope. V. ce mot.

COLOSTIS. BOT. PHAN. Syn. présumé de Pyrèthre. V. ce mot. COLOSTOS. BOT. PHAN. Syn. de Costus.  $oldsymbol{\mathcal{V}}$ . ce mot. (B.)

\* COLOSTRUM. 2001. V. ALLAI-TEMENT.

COLOUASSE, O18. V. CALOUASSE, \*COLPESCE. POIS. L'un des noms italiens de l'*Accipenser Huso, K.* Es-TURGEON.

\* COLPODIUM. bor. bitab. Tri= nius, dans son ouvrage intitulé : Fiindamenta Agrostographia, a etabli sous ce nom un genre nouveau'de la famille des Graminées; auquel il domne pour caractères : des fleurs disposées en panicule, ayant la lépiallongées, résistantes, i minues et transparentes à leur sommét'off elles sont obtuses et érosées. La carropse est allongée et non enveloppée dans.

les écailles florales.

Ce genre se compose de deux espèces: Colpodium monandrum, Trin., qui est originaire de l'Amérique septentrionale, et Colpodium Sieveni ou l'Agrostis vensicolor de Steveni Il se rapproche beaucoup du genre Agrostis, et en particulier des espèces qui forment le genre Vilfa d'Adanson et de Beauvois. (A. R.)

COLPOON. BOT. PHAN. Bergius a donné ce nom à un Arbrisseau du cap de Ponne-Espérance, que Linné a constitué, de son côté, en un genre particulier, nommé Fusanus, mais qui, selon son fils, rentre dans le genre Thesium. Néanmoins, Rob. Brown en a de nouveau rétable la distinction. D'ailleurs, l'inspection seule de la Plante suffit pour se convaincre que ce ne peut être un Thesium. V. Fudants. (6.N.)

COLQUHOUNIE. Colquhounia.
BOT. PHAN. Le docteur Wallich,
surintendant du magnifique jardin
de Calcutta, a publié sous ce nom
(Trans. of Lin. Soc. of Lond., vol.
15, p. 608) un beau genre de la familla des Labices, qui est voisin des
genres Leucas de Burmann et Dracocephalum, mais qui s'en distingue par
plusieuis caractères, et notamment
par la forme et la grandeur de ses
fruits.

Le Colquhounia coccinea, Wall., la scule espèce dont ce genre est composé, est un Arbuste volubile, légèrement tomenteux, portant des feuilles ovales, dentées en scie, un peu rudes, et de grandes fleurs rouges, axillaires, diversement disposées; leur calice est cylindrique, à cinq dents égales, rapprochées après la floraison ; la corolle est à deux lèvres; la supérieure concave et bidentée; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu plus petit et entier; les quatre étamines didynames sont ascendantes; le style est terminé par un stigmate à deux lobes inégaux; les akènes sont très-grands et ailés; chaque graine, conficht un embryon dressé au miliou d'un grand endosperne. Cette belle Plante croît dans les moutagnes du Napaul où elle s sté découverte par Wallich. (A.R.)

COLSA. BOT. PHAN. Pour Golza.

COLT, BOT. PHAN. V. CALAB.

\* COLTOTL, OIS. (Hernandez.)
Espèce du Mexique encore pen connuc, et que l'on soupçonne appartenir au genre Gros-Bec. (DB. . I.)

COLTRAICHE. ore. Syn. vulgaire en Angleierre du Pingouin macroptère, Alca sorda, L. F. Pinceuin.

(DR..2.)

\* COLTRICIONE. BOT. PHAN. (Micheli.) Champignons que le même auteur nomme ailleurs Polyporus alpinus, tab. 71, f. 2. (B.)

COLTSFOOT. BOT. PEAN. Sys. d'Asaret en Virginie, et de Tussiage Farfara en Angleterre. (5.)

COLUBER. REPT. OPE. F. COUT

\* COLUBRA DE MER. Pois. (Delaroche.) C'est-à-dire Couleaure de mer. Syn. d'Ophisurus Serpens, Lac., à Ivica. V. Ophisurus. (B.)

COLUBRI. ois. (Salerne.) Syn. de

Colibri. V. ce mot.

COLUBRIN. ARPT. OFR. Espèce du genre Anguis ou Orvet. V. ce mot. (8.)

COLUBRINA. nor. PRAN. Syn. italien de Bistorte. F. Renouez. Nom espagnol de l'Ophiorhiza Mangos; et en vieux français l'Arum Dracumu.

COLUBRINE. Colubrina. Fors. Ce genre, qui n'a pas même été mentionné par Cuvier, a été fordé par Lacépède d'après une peissans de Chine, et pourrait êtra conséquentment d'une existence donteuse. Son inventeur lui assigne pour caractères point de dorsale; l'anale étroite et courte; caudale fourchue; tête et corps très-allongés; crâne couvert de plaques comme dans les Serpens. Lacépède n'en cite qu'une espèce, qu'il dit être d'un bleu argenté saus aucune tache.

\* COLUBRINE. Bor. PHAN. L'on des noms vulgaires de la Bryone. (8.)

COLUBRINE. MIN. V. SERPEN-

\* COLUBRINS. Colubrini. REFT.

21. Oppel désigne sous de nom son ptième ordre des Ophidiens qui out our caractères leur queue arrondie, us mince que le corps; point de ochets à venir, mais des pla-rescaudales, leplus souvent doubles.

COLUDDLYS. Bor. PHAN. Syn. illois de Pouliet, espèce du genre lenthe. Les mot. (B.)

\*\*COLUM. Bor. PHAN. Salisbury a

né ce mot en remplacement de plamtaire, ou de la partie du péricarpe ui donne attache aux graines.

COLUMBA. OIS. F. PERSON.
COLUMBA. BOT. PHARL L'OR des

ons anciens du Grémil. (L.)
\*CO LU M B À I R.E. . Columbaria.
or. FHAN. Espèce de genre S'en bieue. Nous avens remarqué qu'en Espane on la Scapisons : solombaire . est
omnume utes Mérimos la recherhaient.

\* COLUMBARIS. non PHAN. Im des matiens mount de la Veryei-10. P. co mot. (B.)

COLUMBASSE: OIS. V. COLOM-

COLUMBRE. Columbes. BOT. PHAN. bass les Transactions de la Société Linnéeane, w. 8, Salisbury a ainsi nommé un genre identique avec le Dombeya de Lavaruck ou Aravoaria le Jussieu. V. ce dernier mot. D'ailleurs, le nom de Columbea ne saurait être admis à cause de sa consommande avec le Columbia de Persoon. (c. N.)

COLUMBELELLIER, MOLL. Pour Colombulium, Freemot.

COLUMBIA. OIS. Espèce du genre Corbsin, Corrus Columbina, Wils. De l'Amérique septentrionale. F. CORREAU. (DR. Z.)

COLUMBIE. BOY. PHAN. POUR Co-

COLUMBIN. BOT. PHAN. Espèce du genre Géranier; Geranium colum-ionum, L., commun dans toute la France

COLUMBITE ET COLUMBIUM.

MIN. Pour Colombite et Colombium.

V. COLOMBIUM et TANTALE.

COLUMBO. BOY. PHAN. Vers l'année 1697, François Rédi a, le premier, fait comaître les propriétés médicales d'une racine apportée de l'Inde et surtout de Columbo, ville de Ceylan. Quoique la Plante qui la produit se fût pas originaire de cette île, on lui avait donné le nom du pays outerle stait cultivée en quantifé. ong-temps après, les médechas anglais, et surtout le docteur Percival, constatèrent par plusieurs expérsences son efficacité comme tonique et surtout comme médicament propre à arrêter les diarrhées et les vomissemens opiniâtres. Ils ne manquèrent pas d'en exagérer les vertus, ce qui explique la célébrité dont elle a joui il y a cinquante ans, et l'oubli dans lequel on la laisse aujourd'hui. Mais, quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur ses propriétés, on ne peut lui refaser une action bien prononcée, surtout en partant de la composition chimique donnée par Planche. Elle renferme environ un tiers d'antidon ; une substance azotée , une matière jaune et amère, et des traces d'huile, de sol, etc. Si on la fait bouillir, l'amidon se dissout en même temps que la substance amère, et l'action du médicament est d'une toute autre nature que si on en prépare une infusion qui contient seulement la matière amère. Cette racine se vend dans le commerce sous la forme de rondelles faunâtres ou d'un brun verdâtre, marquées de zônes concentriques; elle a une saveur amère et une odeur désagréable. La Plante d'où on la tire. est le Cocculus palmatus, D. C., Arbuste grimpant qui croft naturellement sur la côte de Mozambique ; à Madagascar et dans le continent de

COLUMELLAIRES. MOLD. Familic établie par Lamarch (Anim. sans vert. T.vi, a' part., p. 59; T.vii, p. 591), et qui renforme tous les gemes présentent les caractères suivans : point de canalà la base de l'ouverture, mais une dehuncrure subdorsale plus ou

moins distincte, et des plie sur la columelle. Cette famille a été faite parmi les Trachélipodes (V. ce mot) et aux dépens du genre Volute de Linné, et quoiqu'on ait ôté de ce genre immense toutes les Coquilles qui ont des plis à la columelle, mais dont L'ouverture est entière ou terminée par un canal plus ou moins long, cela n'empêche pas qu'elle ne reste formée de cinq genres qui tous sont généralement remarquables par le brillant des couleurs dont ils sont ornés. Cette famille nous semble fort naturelle; elle se compose des genres COLOMBRILE, MITAE, VOLUTE, MAR-GINELLE et VOLVAIRE. V. ces mots.

COLUMELLE. Columella. MOLL.
Partie d'une Coquille spirivalve sur
laquelle viennent s'enrouler tous les
tours ; c'est l'axe sur lequel ces tours
s'appuient E Cooquille (D. H.)

s'appuient. V. Coquille. (D..H.) COLUMELLE. Columella. BOT. PHAN. Ce mot a été employé par divers auteurs pour désigner des genres de Plantes très-différens. Ainsi Loureiro a donné ce nom à un Arbrisseau grimpant qui diffère, dit-il, du genre Cissus par sa baie biloculaire, ses pétales aigus, et surtout par l'insertion de ses étamines sur le bord du calice ct non sur le nectaire. Ses autres caractères sont : calice monophylle, tronqué et persistant; corolle de quatre pétales, un peu recourbée en dedans; nectaire ou disque marqué de quatre sillons; quatre étamines à filets subulés plus petits que la corolle; baie arrondie renfermant deux graines rondes d'un côté et anguleuses de l'autre. Malgré la comparaison que Loureiro a faite de ce genre avec le Cissus, Roemer et Schultes ont indiqué sa place dans la famille des Rhamnées, rapprochement que justifierait l'insertion des étamines, si, deus la recherche des affinités, on devait se contenter d'un soul caractère. Loureiro n'en a décrit quinne espèce sous le nom de Colum. pedata, que les Couhinchinois appelkent *Cayunas long*u L'impropr<del>iété</del> du monralemetidité surbose bab pitanono

pouvant par la suite devenir une raison, suffisante pour proposer son changement, Junsieu pense qu'il serait convenable de latiniser le nom de pays, et d'en former le mot Cayatta.

pays, et d'en former le mon d'ay ania.

Dans la Flore du Pérent et du Chili,
Ruis et Payon ont denné le nom de
Columello à un genre que Vahl a
changé en celui de Columellia è cause
de l'existence antérieure du Columella
de Loureiro. Les botanistes ent, en
général, adopté ce changement, eton
doit y applaudir encore pour un autre
motif; c'est que le mot Columella,
étant employé pour désigner un or
gane des Végétaux, ne peut pas servir comme expression généraue. F.
COLUMELLES. (0..N.)

COLUMELLE. Columella Bor. On appelle ainsi l'axe central qui existe dans l'intérieur de certains fruits secs, comme, par exemple, dans les Euphorbiacées, les Ombelifères.

V. FRUITZ PERICARPE et AXE. (f. R.) COLUMELLE. Columella. 101. CRYPT. (Mousses.) On donne ce nom à l'axe central qui traverse la capsule des Monsses. Cet axe dont la longueur varie beaucoup, tantôt s'élète à peins au-dessus du fond de la capsule, et tantôt depasse son orifice et s'applique contre l'opercule, comme on l'observe dans les Splacheum, dans le Tayloria et dans le Systilium, si bien decrit par Hornschuch. Elle offre meme cette singularité, d'adhérer complètement à l'opercule qui est persistant: Palisot de Beauvois dans son système sur le mode de reproduction des Mousses, regardait la Oblamelle commie l'organe semelle, stills poussière qui l'entoure comme le pollen; mais il est bien protive qual it Columelle n'est formés en ed une sulistance spongueine et chavitate ath) he se sopare jameis sous formedeseminules , tandis que les grans pulverulons qui l'enteurent donnéel maissace à de nouvelles Plantes; et sent, par conséquent, de véritables séminides. F. Mousing ( ) 1 . . . . . . . (an. n.) COLUMELLER. Columbia wor.

COLUMELLER, Columbias vor.
zenar Jacquin; dens la description
des Plantes rares du jardin de Sibnen-

rupa, a dédié ce genre à la mémoire lu poëte egriculteur Golumelle, et lui donné pour caractères : capitule ralié, dont le disque contient des fleuons nombreux ; régoliers et hermahrodites : deurs de la chroonférence n languettes et femelles; involucre ylindrique composé d'écailles imbrijuces, lancéolées et aigues, les extéieures dressées, les intérieures étalées i scarrenses sur leurs bords; récepacie sans paillettes ; ovaire grêle surnoute d'une nigrette en forme de couonne et irrégulièrement dentée. Ce enre de la Syngénésie superflue de inné, de la famille des Synanthéées, et placé par Cassini dans sa trinu des Inulées, est voisin de l'Amelus. La componnance de son nom avec e Columellia de Vahl a déterminé iprengel à le semplacer par celui de restlera.

Laseule espèce connue, Columellea semis, Jacquin, Nestlera biennis, prengel, croîtau cap de Bonne-Espéance. C'est une Plante dont la tige manche et cylindrique, hante de nuatre à six décimètres, est garnie de eulles linéaires obtuses, très-extières t colonneuses. Ses fleurs sont jaunes it disposées au sommet des rameaux.

\* COLUMELLI. POR YP. Des Turpinolies, des Gargophylites simples et cylisdriques, ainsi que des débris le tiges de Grimoides ou d'Emerinites, nat été nomnés : Commelli par Luid, lait, Wolfava et d'autres : maturesistes anciens.

COLUMBLLIE. Columellia. BOT.

TIAN. Sous le nom de Calumella, inizet Pavanontit décrit dans la Flore la Pérou su nouveau genre apparenant. La Limatrie Monogyaie,

Cette déconsination a été molifiée par Valsi en celle de Columellia pui a para plus convenable. Elle a 
ité adoptée, en effet, par la plupart des 
unteurs, et en particulier par Kunth 
jui a exprimé de la manière suivante 
es caractères génériques : calice 
es caractères génériques : calice et ciaq divanous presentes et égales; 
orolle à tabe stals « court prà limbe

quinquéparti présque égal et étalé; deux étamines insérées à la base du tube de la corolle; les loges des nuthères présentant des plis ondulés; style court surmonté d'un stigmate capité et déprimé ; capsulé recouverte par le calice, biloculaire et à deux valves bifides à leur sommet ; placentas adnés aux cloisons et portant des semences nombreuses. Aux deux espèces publiées et figurées par Ruiz et Pavon, sous les noms de C. oblonga et C. obovata, Kunth en a sjoute une troisième voisine de cette dérnière, et qu'il nomme C. sericea. Elle habite, amsi que les précédentes, le royaume de Quito au Pérou. Ce sont des Arbres ou Arbustes à branches et à feuilles opposées; celles-ci sont'simples et entières. Les pédoncules supportent deux ou plusieurs fleurs jaunes munies de bractées.

Ce genre, pour lequel A.-L. Jussien avait proposé le nom d'Uluxia, dérivé de celui qu'une des espèces porte dans sa patrie, et dont il avait indiqué les affaités avec le genre Calceolaria, a été en effet placé par Kunth à la suite de celui-ci dans la famille des Serophularinées. (O.N.)

\* COLUMEN. BOT. PHAN. ( Tournefort.) V. Axe.

COLUMESTRUM. BOT. PHAN. Syn. d'Aconit chez les Romains. (B.) COLUMNEA. BOT. PHAN. V. CQ-LOMNÉE.

CO-LUO-MEO, BOT, PHAN. Syn. cochinchinois du Scabiosa cochinchiventensis de Loureiro.

(B.)

COLUPPA: BOT. PHAN. Nom de pays de l'Illecebruwe sessile à la côte de Malabar. (n:)

\* COLUREALE: Golurelia. INF. Genre de la seconde sous-famille des Brachionides, et qui a pour caractères: l'absence de tout organe-biliaire; un test bivalve; antériourement tronque; doux temasenles et une queue terminale presondément bilide et artitudée: Une seule espèce; que nous avons retrouvées la seule espèce; que nous avons retrouvées la manis; y est jusqu'en renfermée; c'est la Baubhissus un cinatus de Müller

(Inf., p. 350, tab. 50, f. 6-11; Encyc. Vers., pl. 28, f. 10-12). Sa forme, vue par, le dos , est amygdaloïde , un peu atténuée postérieurement, et carrément tronquée en avant. Une ligne suturale, qui règne longitudinalement, indique l'union des deux valves. Le corps, qui semble composé de trois parties ovoïdes que separent deux étranglemens, se contracte ou s'allonge dans la transparence du test; lorsque celle qu'on peut considérer comme la tête, afteint par son allongement au bord antérieus, on la voit distinctement armée dardeux tentacules uncinés, parfaitement mutiques, nus, fort courts et non contractiles. En profil, le dos est bombé, et la partie inférieure aplatie comme le plastron d'une Tortue. Cette espèce, que nous nommerous Cont-RELLE UNCINÉE, n'est pas rare permi les Conferves et les Leuticules.

COLURNA. BOT. PHAN. Espèce du genre Noisetier.

COLUS. MAM. V. COLOS.

COLUTEA. BOT. PHAN. V. BAGUE-NAUDIER.

COLUTIA. BOT. FHAN. Moench a proposé ce nom générique pour distinguer le Colutea frutescens, L., espèce de Baguenaudier. V. ce mot.

G..N.)

COLUVRINE DE VIRGINIE. BOT. FHAN. Syn. d'Aristoloche serpentaire, (B.)

COLVERT. 018. Syn. piemontais du Souchet, Anas Clypeata, L. V. CANARD. (DR..z.)

COLYDIE. Colydium. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, ainsi nommé par Herbst, établi par Fabricius aux dépens du genre Ips d'Olivier, et rangé par Latreille (Règa. Anim de Cuvier) dans la famille des Xyloplages. Ses caractères sont : antennes guère plus longues que la tête, deonze articles distincts, dont les trois deraiers forment une massue brusque et persoliée; palpes très-courts, terminés

par un article plus gros et tronque; corps ayant une forme presque linéaire on cylindrique. Les Colydies différent des Lycles et des libtones par les articles composant le ranne des antennes, au nombre de trois; ils partagent ce caractère avec les Trogossites proprement dits; mais ils en différent capendant par une longueur moindre des antennes.

Ces Insectes, auxquels Fabricius (Actes de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris, p. 31 ) avait appliqué le nom de Gylonium, ont un corps allongé très-étroit; une tête obtuse en avant et comme tronquée, portant les antennes sur ses rebords latéraux i un labre fort petit, apparent, linéaire et transversal; des mandibules bifides à leur sommet; des mâchoires bilobées avec la division intérieure petite et dentiforme; des palpes terminés en massue; une languette coriace, en carré transversal et entier ; un menton à peu près semblable ; un prothorax long et étroit, et des tarses à urticles simples. On trouve ces Insectes sous les écorces des Arbres.

Le COLYDIE ALLONGE, Col. elongatum, Fabr., ou l'Ipe-linearied'Olivier (Coléopt. T.:II, m° 18., pt ft., pl. 2, fig. 17, A, B), pout être considéré comme le type du genre. Il est are aux environs de Paris. V., pour les autres espèces, Fabricius (-loc. cit.) et Dejean (Catal. des Coléoptères, p. 103), qui en mentionnemt trois espèces, dont deux parisiennes at l'autre de Dalmatie. (AUD.)

\*COLYEUZ.ois.(Albertle Grand.)
Syn. de Hulotte, Strix Aluco. V.
CHOUETTE. (8.)

\*COLYMBADE..ngr. BEAS. (Diecoride.) Espèce ou plutôt variété d'Ulive, aujourd'hui indéterminée. (E.)

COLYMBE. OIS. V. COLIMBE.

COLYMBÈTE. Colymbetes. 185. (Clairville.) V. Dyttque.

\* COLYMBIDA. ois. (Athénée.)
Nom sous lequel sont désignées dans
plusieurs auteurs anciens quéques
espèces du genre Grèbe. (DR. S.)

COLYMBU CRISTATO. ois. Synitalien du Grèbe huppé, Podiceps cristatus, Gmel. V. Grere. (DR.-Z.)
COLYMBUS. ois. V. PLONGEON.

COLYTEA. BOT. PHAN. Pour Colutes. F. BAGUENAUDIER.

COLZA. BOT. PHAN. Espèce du genre Chou. V. ce mot. (B.)

\*COM. BOT. (Gaimard.) Syn. timorien d'Épine. (B.)

COMA BT COME. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Salsifis. (B.)

COMA AUREA. BOT. PHAN. V.

\*COMAÇAI. BOT. PHAN. (La Conlamine.) Espèce de Figuier que Jusseu présume être le Ficus curifolia. (B.)

COMACON. BOT. PHAN. Pour lomakon. V. ce mot.

\*COMAGENE. BOT. PHAN. (Pline.)
l'ante de Syrie, sur laquelle l'antiuité ne nous a laissé aucune indicaion, sinon qu'elle entrait dans un
implâtre fait avec de la graisse et du
innamomum. (B.)

\*COMAKA. BOT. FHAN. (Nicolson.)
yn. caraïbe de Bombax Csiba. V.
ROMAGER. (B.)

COMAKON. sor. PHAN. (Théoaraste.) Syn. de Muscadier. (B.)

COMALTECATL. ois. (Hernan-2.) Syn. mexicain de l'Échasse, aradrius himantipus, Gmel. V. MASSE. (DR.,Z.)

COMAN. BOT. PHAN. V. COMON. COMANDA GUIRA. BOT. PHAN. arcgraeff.) Syn. de Cajan. V. ce et. (B.)

\*COMANDRA. EOT. PHAN. Le asium umbellatum de Linné a servi type à ce genre proposé par Nutdans son Genera de l'Amérique du dd. La description que cet habile uniste en donne, offre en effet des actères fort différens de ceux du me Thesium; mais ayant analysé e soin cés deux genres, nous n'as pn saisir leur distinction. En

effet, ce que Nuttal décrit comme une corolle formée de cinq pétales dans son genre Comondra, n'est rice autre chose que le limbe du calice qui cet à cinq divisions profondes. L'ovaire, contenant trois ovulès pendans, est un caractère que présente également le genre Thesium, d'après l'observation d'Auguste St.-Hileire, consignée dans le quatrième volume des Memoires du Muséum. Nous pensons donc que le genre Comandra doit être réuni au Thesium. V. ce mot.

COMARKY Commun. NOT

COMARET. Comarum. PHAN. C'est dans la section des Fragariacées, de la famille des Rosacées, que vient se placer ce genre de Plantes composé d'une seule espèce qui a le port et les caractères des Potentilles; aussi quelques auteurs, à l'exemple de Scopoli et du professeur Nestler de Strasbourg (Monog. Potentill.), ont-ils fait du genre Comaret une espèce de Potentille. En effet, le seul caractère que l'on donne pour distinguer ce genre des vérifables Potentilles, c'est qu'après la fécondation, son réceptacle se gonfie un peu et devient spongieux; mais cette différence mérite-t-elle que d'après elle seulement on établisse un genre distinct? Nous ne le pensons pas et nous nous rangeons de l'avis des auteurs cités précédemment, qui ont réuni aux Potentilles le Comarum palustre, L., sous le nom de Potentilla Comarum. Cette Plante est vivace et se plaît dans les marécages inondés. Elle porte des seuilles quelquesois pinnées et quelquesois digitées, et des fleurs d'un pourpre noisatre. V. l'o-TENTILLE. (A. R.)

COMAROIDES. ROT. PHAN. Nons générique donné par Pontédéra aux Potentilles à feuilles ternées et à réceptacle des fruits noncharnu, ayant pour type le Fragatia sierilis. L. Séguier le donne comme spécifique au Potentilla nitida. V. Potentille.

COMARON. por. Phan. Ce nom, qui désignait la Fraise, avait, par l'a-

nalogie du fruit, été étendu à l'Arhousier, Arbutus Unedo. Les botanisfes modernes en ont fait la hase du mot Comarum qui, comme on vient dé le voir, désigne une Plante que ser rapports naturels et systématiques rapprochent du Fraisier.

\* COMAROPSIDE. Comaropsis. BOT PHAN. Le professeur Nestler, avant fait précéder sa Monographie des Potentilles par la revue des genres qui composent avec elles la tribu des Fragariacées, a établi, sous le nom de Comaropsis, un nouveau genre qu'il a ainsi caractérisé : calice sans bractéoles, dont le tube est turbiné et couronné par un appendice crénelé en forme d'anneau, et placé en dessous des étamines; pétales non onguiculés; étamines indéfinies ; deux à quatre ovaires supportés au fond du calice par de petites gynophores, et terminés par des styles allongés; akènes non rétrécis à la base.

Ces caractères rapprochent singulièrement ce genre des Waldstei-nia, et pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur les figures comparatives faites par le professeur Richard père, et gravées en tête de l'ouvrage de Nestler. L'unique espèce dont il se compose avait été d'abord placée dans le genre Dalibarda (Rich., in Michx. Fl. boreali-Amer., 1, pag. 300, t. 28). C'est une petite Plante à souche rampante, à feuilles ternées, à pédoncules multiflores, et qui a le port de nos Fraisiers : aussi lui avaiton donné le nom spécifique de fragarioides. Elle croît dans l'Amérique du nord, et peut-être en Sibérie, si le synonyme de Dryas triplicata, Pallas, que lui donne Steudel, est bien exact.

\* COMASINE. Comasinus. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Megerle aux dépens du genre Charanson, et adopté par Dejean (Catal. des Coléopt., p. 85) qui en mentionne trois espèces originaires d'Autriche. Nous ne pouvons prononcer sur la valeur de ce petit genre dont

nous ne connaissens pas les caractères. (AUD.)

\* COMATI. BOT. PHAN. Syn. malabare de Caturus spiciflorus. (B.)

\* COMATEA ARDEA. 015. Syn. du Crabier jeune, Ardea rulloides, Ardea Erythropus, Gmel. V. HEBON. (DR. Z.)

COMATULE. Comatula. Echin. Genre établi par Lamarck aux dépens des Astéries de Linné, et placé par lui dans la première section de ses Radiaires échinodermes. Ce genre a été nommé Alecto par Nodder et Leach, et Autedon par Fréminville. Lamarck donne aux Comatules le caractère générique suivant : corps orbiculaire, deprimé, rayonné, à rayons de deux sortes, dorsaux et marginaux, tous munis d'articulations calcaires; rayons dersaux très-simples, filiformes, cirreux, petits, rangés en couronne sur le dos du disque; rayons marginaux toujours pinnés, beaucoup plus grands que les rayons simples; leurs pinnules inférieures allongées, abaissées en dessous, entourant le disque ventral; bouche inférieure, centrale, isolée, membraneuse; tubuleuse, saillante.

Les Comatules sont éminemment distinguées de toutes les autres Stellerides, non-seulement parce qu'elles ont deux sortes de rayons disposés comme sur deux rangs, mais en outre parce que leur bouche est saillante, membraneuse, et offre un tube en forme de sac ou de bourse, au centre du disque inférieur. Ces Stellérides ont d'ailleurs des habitudes qui leur sont particulières ; ce que nous a appris Péron, et ce que confirme l'ongle crochu et solide qui termine leurs rayons dorsaux. Elles doivent donc former un genre séparé des Euryales et des Ophiures, genre que nous enouçâmes dans nos leçons sous la dénomination de Comatule. Effectivement, les Comatules constituent parmiles Stellérides un genre non-seulement tresdistinct , mais même singulier par ses caractères. Le corps de ces Radiaires est petit, orbiculaire, déprimé en dessus et en dessous, véritablement discaïde, éminemment rayonné, et en outre ayant des cirres ou des rayons simples, les uns sur le dos du disque, les autres abaissés sous le ventre, entourant la bouche et à quelque dislance d'elle. Ces derniers ne sont que es pinnules inférieures des grands avons, qui sontallongées et abaissées n dessous. Les rayons latéraux ou grands rayons sont constamment pinies, etont des articulations calcaires, ecouvertes dans le vivant par une reau mince, transparente, qui dispaait dans les individus desséchés. Chaune des articulations de ces rayons st épaisse d'un côté et mince de autre. Par la disposition de ces artiulations entre elles, les côtés épais lternent avec les côtés minces, en orte que les sutures des articulaions sont obliques et en zig-zag. haque articulation soutient une eule pinnule qui s'insère sur son diéépais, et il en résulte que les pinules sont alternes. Ces pinnules sont néaires, subulées, articulées comme s rayons et moins calcaires. On oit ici le contraire de ce qui a lieu ans les Ophiures; car le disque doril des Comatules est beaucoup plus etit que le disque ventral. Il soutient ne rangée de rayons simples, cirux, terminés chacun par un ongle un ergot crochu. Le disque infeeur ou ventral offre un plateau orculaire, plus large que le dorsal, mouré de rayons simples, cirreux. rès de la cir**conférence** de ce plateau, n aperçoit un sillon irrégulièrement rculaire, qui s'ouvre sur la base des yous pinnes, et se propage le long · leur fuce inférieure, ainsi que de lle des pinnules. Ce sillon, néanoins, me s'approche point de la Doche et ne vient point s'y réunir, mme cela a lieu pour la gouttière s rayons dans les Astéries. Au cene du disque insérieur ou ventral des matules, la bouche membraneuse, buleuse ou en forme de sac, fait ic saillie plus on moins considérae suivant les espèces. Ce caractère

singulier, qu'on ne rencontre jamais dans les Euryales ni dans les Ophiures, semble rapprocher les Comatules de certaines Médusaires. Quant aux habitudes particulières des Gomatules, elles consistent en ce que ces Stellérides se servent de leurs rayons simples, dorsaux, pour s'accrocher et se suspendre soit aux Fuens, soit aux Polypiers rameux. Là, fixées, elles attendent leur proie, l'arrêtent avec leurs grands rayons pinnés, et l'amènent à la bouche avec leurs rayons simples inférieurs.

Les Ophiures et les Euryales, n'ayant point de rayons dorsaux, ne peuvent se suspendre comme les Gomatules, mais seulement se traines aur le sable ou sur les rochers, ou s'accrocher aux Plantes marines avec

leurs rayons.

Le nombre naturel des grands rayons ou rayons pinnés des Comatules est de cinq ; mais dans certaines 🗀 espèces, ces rayons divisés, presque jusqu'à leur base, en deux, trois, quatre et quelquesois cinq branches soutenues sur un pédicule très-court, paraissent bien plus nombreux. Néanmoins les divisions de ces rayons ne. forment point de dichotomie semblable à celle des Euryales. Les Comatules se rapprochent tellement des Encrinites que l'on pourrait presque regarder ces derniers Animaux comme des Comatules pédicellées. Il est difficile de, ne pas les réunir dens la même classe, malgré le grand caractère que présente la faculté locomotrice qui manque aux Encrines. Ce rapprochement a déjà été fait par Miller et d'autres naturalistes. Les espèces de Comatules répandues dans les différentes mers au monde paraissent assez nombreuses; il en existe plusieurs d'inédites dans les collections, et beaucoup doivent avoir échappé aux recherches des naturalistes. Ces Echinodermes se plaisent dans les zônes chaudes; elles sont rares dans les tempérées, et n'ont pas encore été trouvées au-delà du quarante – cinquième degré de latitude.

COMATULE MULTINAYONNÉE, Cometula multiradiata, Lamk. T. 11, p. 533, n. 2; Encycl. Méth. pl. 125, fig. 3. C'est de toutes les Comatules connues celle qui possède le plus de rayons pinnés; d'abord au nombre de cinq, ils se divisent ensuite en douze branches pinnées et même dawantage. Les pinnules sont un peu déprimées, avec des rayons dorsaux assez grands et crochus à la pointe. Elle habite l'océan Indien.

COMATULE FRANCEE, Comatula fimbriata, Lamk. T. 11, p. 534, n. 4; Miller, Hist. Nat. Crinoïd. (frontisp.) Dans cette espèce confondue avec beaucoup d'autres sous le nom d'Asterias pectinata, les rayons pinnés, au nombre de douze à trente, sont grèles, à peine longs de trois pouces, et divisés jusqu'à la base en deux à cinq branches; articulations à bords ciliés.

Habite les mers de l'Inde.

COMATULE DE LA MÉDITERRANÉE, Comatula mediterranea, Lamk. T. 11, p. 535, n. 6; Encycl. Méth. pl. 124, fig. 6. Comatule à dix rayons pinnés avec des pinnules longues, subulées, et trenté cirres dorsaux ou griffes. Cette espèce assez commune dans les mers d'Europe, principalement dans la Méditerranée, a été confondue par Gmelin avec la Comatule frangée.

Lamarck cite encore dans son ouvrage la Comatule solaire, originaire des mers Australes.— La Comat. rotatoire. De la Nouvelle-Hollande.— La Comat. carinée. De l'Île de-France.— La Comat. de l'Adéone. Des mers de l'Australasie.— Enfin la Comat. branchiolée, Lamk, Asterias tenella, Gmel. De l'océan Atlantique. (LAM..X.)

CO-MAY. BOT. PHAN. Nom cochinchinois d'une Graminée qui croît sur les routes, dont la graine s'accroche aux habits, et que Loureiro regarde comme le Cussu-Cussu de Rumph. V. ce mot.

(B.)

\* COMBA. BOT. PHAN. (Proyant.) Syn. de Solanum Melongena, L., sur les côtes d'Afrique au nord du Zaïre, où les naturels se nourrissent des fruits de cette Plante. (n.)

COMBA-SOU. 018. Syn. de Fringilla nitens, L., Buff., pl. enl., 291, au Sénégal. V. Gros-Bec. (DR.Z.)

COMBATTANT. ois. Une espèce du genre Turnix, Hemipodius Pugnax, Teinm., et un autre Oiseau qui sert de type au sous-genre des Combatans parmi les Bécasseaux, portent ce nom. V. Bécasseau et Turnix.

COMBEBE. BOT. PHAN. Pour Cubebe. F. ce mot et Polyre.

\* COMBER. POIS. W. COMBRE.

COMBILI. Combilium. BOT. THAN. (Rumph, 'Amb. 19; 't.' 146!) Syn. de Dioscorea aculeata, L. F. Dioscorez.

COM-BIRD COMMBIRD ou PEIGNE. ois. Labat designe sous ce nom un gros Oiseau du Sénégal qui ne peut être que l'Oiseau Royal ou la Grue de Numidie, et non l'Outarde. (8.)

\* COMBOU-NAGOU. per. ors. Nom malabare d'une variété du Coluber Naja. (8.)

\* COMBRE. Comber. POIS. Espèce du genre Labre. V. ce mot. (B.)

COMBRET. Combretum. BOT.PHAN. Vulgairement *Chigomier*. Ce genre, placé autrefois parmi les Onagranes, est devenu le type d'une famille nouvelle à laquelle il a donné son nom. Il a pour caracteres ! ui calice adhérent à l'ovaire articule avec lui, et au-dessus de'tette artibulation évasé en un entonnoir l'éddic, campanforme, que reliminent quatre ou cinq lobes égaux et dressés! Dans leurs intervalles s'insèrent all ant de pétales égaux entre eux, ordinairement assez petits; huit on dix étaminés s'insèrent également au calice : la moitié d'entre elles, presqu'à la même hauteur que les pétales auxquels elles sont opposées, l'autre moitié sur une ligne circulaire inférieure; celles-ci alternent avec les premières. Les anthères à deux loges qui s'ouvrent longi-

ladiunlement, some firest pur leur dos au filet sonsibloment aminei à son extremité, et envillantes. La style saille ut se termine par un stigmate nigo. L'ovaire aniloculaire renfeirme de deux à cinq avules, suspendus au sommet de la loge. La péricarpe se réfléchit en dehors, de namière à former quatre on cinq siles; il renferme une graine unique dans une loga indéhiscente. Cette graine, qui se moule plus ou moins sur la loge, est composée d'un tegement mince et membraneux, et d'unembryou à radicule supérieure, a cotylédons foliacés, qui tautôt s'enveloppent l'un l'autre en se conlournant, tantôt, au contraire, se plient chacun en deux moitiés réfléchies extérienrement et divariquées. Un doit remarquer qu**e la première** le ces deux dispositions s'observe lans les espèces à dix étamines, la econde dans les espèces octandres. Ce genre comprend des Arbres ou les Arbrisseaux à feuilles opposées, res-rarement ternées ou alternés, imples, très-éntières, dépourvues de tipules. Les fleurs sont accompagnées le bractées, et disposées en épis terninaux ou axillaires , quelquefois paniculés. On en compte près de quinze peces, toutes exotiques. L'une d'eles, le C. coccineum, est connue vulsurement sous le nom d'Aigrette de Hadagascar; Commerson, dans ses namuscrits, l'appelle Perræa, et Sonterat Cristaria, dans son Voyage où il a figurée (T. 11, tab. 140). Une intre, le C. frangulæfolium, l'a été ecemment dans les Nova Genera de Sunth (T. VI. 108, t. 558) qui, en mant connaître plusieurs autres esdes nouvelles, a développé et fixé e caractères génériques tels que ious les avons exposés ici. V. aussi amarck(Illustr. tab. 282), Roxburg *Pl. Corom*. to 59 ), Jacq. (*Amer*. tab. 76 et 260), Venten. (Choix de Pl. ۱8). (A. 1). J.)

COMBRÉFACÉES. Combretateus.

10T. PHAN: Le célèbre auteur du Go10T. Plantarum, Justieu, evait réu11 dans sa famille des Elsiagnées des

genres dont la structure offre des différences extremement tranchées. G'est ainsi, par exemple, que les genres Hippophae et Elwagnus ont l'ovaire libre, unfloculaire et contenant un seul ovule ascendant; que les genres Thesium, Furanus, etc., ont l'ovaire infère à une seule loge contenant plusieurs ovules:(20u3) attachés à la partie supériente d'un. trophosperme ou placenta central; enfin dans les genres Bacida, Telminalia, Chunchoa, etc., l'ovaire est infère, et les ovules sont pendans au sommet de la loge, sans piacenta central. Dans ces derniers genres ; il n'y a pas d'endosperme , tandis que cet organe existe dans cour que nous " précédemment mentionnés. 8 4 O D S Plus tard, Jussieu sépara des Elseagnées les genres Terminalia, Bucida, Chunchoa, etc., et en fit une famille nouvelle qu'il nomma Myrobalanées ; enfin Robert Brown (Prod. Fl. Nov .-Holl., et General Remarcks), reprenant les travaux de Jussieu, a formé trois familles des genres autrefois réunis sous le nom d'Elmagnées , savoir : 1º les Elmagnées qui se composent seulement des genres Hippophae et Blosagnus; 2º Les Santalacces qui comprennent les genres Santalum, Quinchamalium, Thesium, Leptomeria, Fusanus, etc., 3° enfin les Combrétacées, où il réunit les genres Bucida, Terminalia, Chunchoa, d'abord places dans les Elmagnées, et les genres Combretum, Caconcia, etc., qui

faisaient partie des Onagraires. The Exposons maintenant les caractéres distinctifs de cette famille que nous soumettrons ensuite à un exa-

men plus détaillé.

Les Combrétacées sont des Arbres, des Arbrisseaux ou même des Arbustes portant des seuilles opposées, alternes, éparses, entières et sans stipules; des fleurs hermaphyodites, ou polygames diversement disposées en épis axillaires ou terminaux; leur calicé est adhérent par sa base avec l'ovaire qui est infère. Son limbe est allongé ou campaniforme, à quatre ou à cinq lobes; il est articulé avec

la partie supérieure de l'ovaire, et s'en détache circulairement après la fécondation. La corolle manque dans plusieurs genres. Lorsqu'elle existe, elle se compose de quatre à cinq pétales insérés à la base et entre les lobes du calice. Le nombre des étamines est, en général, double de celui des péta-· les ou des divisions du calice dans les genres où la corolle manque; cependant ce nombre n'est pas rigoureusement limité, et dans certaines espèces, ou en trouve quatre, cinq, doute, quatorze et même quinze. Elles sont toujours insérées à la base du limbe calicinal; leurs anthères sont à deux loges s'ouvrant longitudinalement. L'ovaire, avons-nous dit, est constamment infère, à une seule loge, contenant de deux à quatre ovules pendans, et attachés au sommet de la cavité par un petit prolongement filiforme plus ou moins allongé, sans aucune trace de trophosperme central. Du sommet de l'ovaire on voit s'élever un style long et grêle que termine un stigmate simple. Le fruit offre dans sa forme et sa consistance des différences assez tranchées; il est toujours uniloculaire, . monosperme par avortement, et reste constamment clos. Tantôt il est sec. et presente deux, trois ou cinq an-: gles saillans , membraneux et en forme d'ailes; tantôt il est ovoïde ou globuleux et charnu. La graine qu'il contient est suspendue au sommet de ... la loge, et offre à peu près la même ... forme que le péricarpe, c'est-à-dire qu'elle est anguleuse dans le premier cas et ovoïde allongée dans le second; ann épisperme ou tégument propre est simple et membraneux, et recou-. vre immédiatement l'embryon. Celuici a la même direction que la graine, c'est-à-dire que sa radicule corresmond exactement à son point d'attache. Les cotylédons sont foliacés; crarement ils sont planes, et plus sougrant ils sont roulés sur eux-mêmes.

יייין, Gette famille ne paraît pas au premianabord réunir des genres ayant natre eux une très-grande affinité. En effet les uns sont pourvus de pétales, et les autres en manquent; ceuxci ont les cotylédons planes, et ceux-la les ont contournés et roulés sur euxmêmes; mais ces différences, ainsi que celles qui proviennent de la forme et de la consistance du péricarpe, ne sont pas d'une assez haute importance pour nécessiter leur désumon. Le-caractère vraiment distinctif de cette famille consiste dans son ovaire uniloculaire contenant un ou plusieurs ovules attachés au sommet de la loge et pendans. Par ses genres apétales elle tient aux Santalacées qui s'en distinguent par la présence d'un endosperme et par leur placenta central. Par ses genres pétales elle se rapproche beaucoup des Onagraires et des Myrtacées entre lesquelles elle vient se placer.

Les genres-qui composent cette famille sont peu nombreux, et peuvent être partagés en deux sections; dans la première on placera ceux qui sont dépourvus de corolle, tels que Bucida, L., Terminalia, L., auquel il faut reunir le Tanibouca et le Pamea d'Aublet; Chunchoa, Pavon, Conocarpus, L., Quisqualis, L., moins que l'on ne considère les cing écailles qui garnissent l'intérieur de son calice comme une corolle polypétale, et dans ce cas il ferait partie de la seconde section. La seconde comprendra les genres qui ont une corolle polypétale régulière : tels sont Laguncularia , Gaertn. fils, Combretum, Loefl., Cacucia, Aubl., et Cestonia, Roxburgh.

\* COMBURENS ( corps ). On a qualifié ainsi les corps qui, dans la combustion, s'unissaient à d'autres corps dont ils changeaient ou modifiaient les propriétés. Long-temps on a cru que l'Oxigène était l'unique Comburent, que seul aussi il jouissait de la propriété de produire les Acides; mais des travaux récens ont prouvé que plusieurs autres corps , placés même parmi les combustibles, étaient susceptibles de favoriser la combustion et de donner naissance à des Acides. En outre, on a découvert que l'Oxigène, en se combinant avec les

combastibles, communicate aux uns l'acidité, sur autres l'alcalinité, et souvent aussi formait des produits absolument neutres. Dès-lors, il a été difficile d'attacher un véritable seus au mot Comburent, et de désigner clairement les corps qui jouissent exclusivement de cette propriété.

(DR..Z.)

 COMBUSTIBLES (corrs). Qualification attachée aux corps qui jouissent de la propriété de dégager du ieu, de la lumière, ou de la chaleur de se combiner avec l'Oxigène, le Chlore, l'Iode et le Phtore; d'être transformés en Acides par la combustion, etc. Cette qualification est devenue assez inexacte depuis que l'on a vu des Combustibles remplir dans certaines circonstances le rôle de comburens. (DR..Z.)

 COMBUSTION. Phénomène que l'étatactuel des connaissances ne permet pas de bien définir. Quand l'on admettait l'Oxigène comme seul comburent, on pouvait dire qu'il y avait Combustion lorsqu'il y avait fixa-tion d'Oxigène dans un combustible quelconque, soit que le phénomene fut accompagne d'un degagement apparent de feu , soit que ce décul comburent, et d'autrès corps qui ouissent de cette propriété, peuvent lans certains cas, se combiner avec es combustibles sans qu'il y ait ombustion, et, de plus déventir domjustibles eux-memes. En attendant ue les idées soient mieux fixées sur (Combustion, on pourrait se contenir d'appliquer ce nom au dégageient du feu produit par un échange e principes' entre deux ou plusieurs orps, et donnant lieu à des combinaius nouvelles dont la capacité à mtenir la matière du feu serait omdre que celle des composans.

" COME. rois. Syn. japonas de-

A GOME. BOTH BHAND P. GOME et KOME

\* COME-GOMMI ET MANTÉES. BOT. PHAN. Syn. japonais de Sériesa. Thunberg l'écrit Komo-Gommi. (B.)

COMEPHORE. Pors. Sous-genre de Gallionyme. F. ce mot.

COMESPERME Comesperma, BOT. PHAN: Plusiaurs, Végétaux herbacés on fruisscens, tous originaires des côtes de la Nouvelle-Hollande, composent ce genre établi par Labillardièro (Species Nav.-Holl.), et qui vient se ranger dans la nouvelle famille des Polygalees et dans la Diadelplace Octandrie, L. Ses caractères consistent dans un calice à cinq divisions ordinairement inégales, doux étant presque toujours plus grandes que les trois autres. La corolle est formée de cinq petales irreguliers, inégaux, soudés ensemble par le moyen des filets staminaux, do manière à représenter une corolle monopétale irrégulière, à deux lèvres, l'une supérieure biside, l'autre insérieure concave et à trois lohes. Les étamines sont au nombre de huit et, diadelphes, comme dans la Polygalan la stigmate est bifide Le Kuit est, une capsule compriménora forma de spande, à deux regement ne fût point sensible à nos matthemant linguises. Mais l'Oxigene n'est plus le logen contenant chaqune une graine ecculum le del polla renversés. Ces ca-"Postères, ainsi qu'il est facile de le Neir i-mpprochent singulièrement ce geore du Polygala, dont il diffère seulement par son calice caduc, sa capsule en sume de spatule, ses graines recouvertes de poils, et la caroncule linégire qui règne sur l'un de ses côtés.

Dans son Specimen flora Nov.-Hollandie, Labillardière décrit et figure cinq espèces de ce genre, savoir : Comesperma.virgata; tab 159; Comesperma reiusa, tab. 160; Comesperma conferta, t. 161; Comesperma calymega, t. 162; et Comesperma valubilis, t. 163. Ces cinq Plantes sont de petits Arbustes ou des Herbes vivaespece des genre Plearoneces V. " con payant des feuilles afternes, ordiniot. .... significant and animalism of the significant descriptions assez

petites qui forment un épi au sommet de la tige. (A. R.)

\* COMETE. 188. Espèce du genre Trichode et du genre Cercaire. V. ces mots. (n.)

COMÉTÉS. BOT. PHAN. Une Plante de Surate, aux Indes-Orientales, avait recu ce nom générique de Burmann ( Flora Indica, p. 39); elle le devait à l'aspect de ses enveloppes florales hérissées de poils dont les faisceaux divergens simulaient la queue des comètes. Linné accueillit ce genre, et tous les auteurs d'ouvrages généraux l'ont ensuite adopté en copiant les caractères inexacts donnés par Burmann. Il n'est donc pas étonnaut qu'on l'ait méconnu, et que Jussieu lui-même l'ait confiné parmi les Gonera incerta sedis. Lorsque M. Benjamin Delessert eut fait l'acquisition de l'herbier de Burmann, on s'est empressé de venir vérifier la Plante que celui-ci a décrite et figurée ('loc. cit., t. 15 ). Jussieu vit de suite que cette Plante était une Amaranthacée, et non pas une Euphorbiacée, comme avait semblé l'indiquer le faux caractère de capsule à trois coques donné par Burmann. De Candolle reconnut en elle le nouveau genre qu'il avait proposé sous le nom de Desmochæta, et dont il avait décrit six espèces dans le Catalogue da jardin de Montpellier, p. 101. Duns le second volume des Annales du Muséum, p. 132, Jussieu avait antérieurement fondé ce genre sur l'Achyranthes lappacea, L., Plante vivante au Jardin de Paris. Il lui avait imposé le nom de Pupalia, dérivé de *Pupal-valli*, donné par Rhéede ( *Hort. Malab.*, v. 7, t. 44 ) à une Plante de l'Inde que Jussieu crovait identique avec l'Achyranthes lappacea, mais qui, selon De Candolle, ne lui est pas même congénère. Loureiro paraft aussi avoir eu en vue le genre dont nous traitons, en décrivant le Cyathula qui, selon Jussieu, se rapporteà l'Achyranthes prostrata, L. Les caractères tracés par Jussieu sont très-exacts; De Candolfe les a déve-

loppés, et nous avous pu, de mut côté, en faire une description condète sur le vivant. Nous lui restitut le nom de Cométès, pare qu'es le plus ancien, et qu'on senil mdécis pour l'adoption de l'une de deux dénominations proposés par le botanistes modernes. C'est aussi l'a vis de R. Brown dans une note mnuscrite sur l'échantillon de bumann. Voici ses caractères: leur pmassées en faisceaux, disposées le long d'un axe commun ; chique la ceau a deux bractées trilores; le deux fleurs latérales ont un calica cinq sépales munis de deux bracié les disposées à angles droit pu no port aux bractées de l'involucre; dats l'aisselle de chacune de ces bracieles se trouve une masse de poils longs, roides et crochus comme des hamecons; la fleur du milieu n'a point d'appendices bractéiformes; elle et plus grande, à cinq sépales lanciolés, aigus, connivens, membranen sur leurs bords, et très-laineux etlerieurement; chaque fleur renfein' cinq étamines dont les filets sout révnis à la base en un urceole appliq t contre l'ovaire; les anthères sont giobuleuses; l'ovaire est sphérique, uitsible transversalement en deux parties, surmonté par un style de la losgueur des étamines et par un stigmit glanduleux capité; toute sa capacit est remplie par un seul ovuk soutforme ou, si l'on veut, globuleux, acc un appendice lateral très-grand, el tellement proeminent, qu'il lui donne la forme d'une cornue de chimiste.

Ce genre est bien suffisamment dietinct de l'Achy ranthes dont les fleus sont séparées et accompagnées dicune de trois bractées, et les fikte d'étamines réunis en un tube gan d'appendices intermédiaires. La pier qu'il occupait dans le système seus ne lui convenait pas, car, au leu d'appartenir à la Tétrandrie, il suit de la description précédente qu'ou de le placer dans la Pentandrie Mon-

gynie. Les Cométés sont des Plantes brbacées originaires des Indes-Oriena

les ou de l'Afrique et de l'Arabie. Elles se cultivent assez facilement; mais leurs fleurs, sans éclat, ne peuvent intéresser que les botanistes. Parmi les six espèces décrites par De Candolle, trois avaient reçu de Linné le nom d'Achyranthes; ce sont ses Achyr. lappacea, Ach. prostrata, L., et Ach. alternifolia, L. Lamarck en avait nommé une autre Achyr. siyracifolia. Le Cometes alterniflora, L., ou Cometes suratensis, Burm., paraît être la même espèce que le Desmochata alternifolia de De Caudolle. Le nom de Cométès désignait un Euphorbe dans Dioscoride.

COMETITE. Cometites. POLYP. Ce nom a été donné à des Polypiers fossiles du genre Astrée par plusieurs oryctographes. (LAM..X.)

\*COMINHAM. BOT. PHAN. F. CO-

MINIAN.

COMINIA. BOT. PHAN. Ce nom désigne l'Olive dans Pline. Brown l'arait appliqué à un genre qui se trouve avoir été réuni au Sumac. F. ce mot.

\* COMINIAN BY COMINHAM.

BOT. PHAN. (Rumph.) Nom du Benjoin à Sumatra. (B)

COMMA. (Dapper.) Oiseau que l'on dit habiter la Nigritie, et que l'autenr de la Description de l'Afrique désigne seulement par ses couleurs. Il a le cou vert, les ailes rouges et la queue noire. (DR..z.)

\*COMMADU. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. indou de *Menyanthes indica. V*. Ményanthe. (B.)

COMMANDEUR. 018. Espèce de genre Troupiale, Icterus phæniceus, L., Buff., pl. enl. 402. V. Troupiale, Espèce du genre Traquet, Ananthe nigra, Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 189, V. Traquet, et espèce de Bruant, Emberiza gubernatis, Temmink, pl. col. 63 et 64. V. BRUANT. (UR. 2x.)

\*COMMBIRD. OIS. V. COM-BIRD.

COMMÉLINE. Commetina. BOT.
HAN. De jolies Plantes herbacées,
unuelles ou vivaces, croissant dans

les contrées chaudes de l'ancien et du nouveau continent, et mêmq à la Nouvelle-Hollande et dans les archipels de l'océan Pacifique, composent ce genre de Plantes monocoty lédones, d'abord placé par Jussieu dans sa famille des Jones, mais qui aujourd'hui appartient à un ordre naturel distinct qui en a emprunté son nom. Les Commélines se reconnaissent à leur calice à six divisions profondes et inégales; trois extérieures persistantes, vertes et caliciformes; trois intérieures pétaloïdes onguiculées et caduques. Les étamines sont au nombre de six, dont quelques-unes sont rudimentaires et privées d'anthères. Les ileurs sont généralement bleues ou roses, réunies plusieurs ensemble dans un involucre monéphylle, persistant, replié ou roule en corpet. Les seuilles sont alternes, terminées à leur partie inférieure par une game entière.

Plusiaurs espèces d'abord placées dans ce genre, en ont été ratirées pour former des gennes distincts. Ainsi le professeur Richard a fait du Commelina Zanonia de Linné le genre Campelia. V. ce mot. R. Brown, dans son Prodrome de la Nouvelle-Hollande, propose comme genre différent les espèces de Commélines qui sont dépourvues d'involucre. Il des nomme Aneilems. V. ce mot. Quoi qu'il en soit, le nombre des espèces qui restent parmi les Commelines set encore assez considérable et peut être évalué à une soixantaine environ.

Les espèces de ce genre méritent peu d'intérêt. Deux seulement sont quelquesois cultivées dans les jardins d'agrément, ce sont:

La COMMÉLINE VULGAIRE, Commelina communis, L., Lamk., Ill. 1. 25, f. 1. Elle croît naturellement en Amérique et peut-être même en Asia, puisque Thunberg et Kæmpfer l'ant trouvée au Japon. Cependant il serait très-possible que la Plante mentionnée par ces auteurs fût spécifiquement différente de celle d'Amérique. Quoi qu'il en soit, la Comméline commune offre une tige cylindrique,

rameuse, un peu élable, noueuse. portant des feuilles alternes, ovales, lanocolces, aiguës, entières, glabres, terminées à leur base par une gaine entière un peu ciliée sur ses bords: Les fleurs sont d'un bleu tendre , retu nies plusieurs ensembledans une spathe formée par la feuille la plus supérieure de la tige.

La Comméline Tubéreuse ("Com= melina tuberosa . L. , qui est originai+ re du Mexique, se cultive wiez souvent dans nos serres tempérées. Elle est vivace. Sa racine est formée d'un ou de plusieurs tubercules charmes, d'oir naissent plusieurs tiges articulées, cylindriques et grêles. Les feuilles sont corditormes , allongées , sessiles, enguinantes, velues, quelquefois sougeatres dans leur partie inférieure, Les fleurs sont d'un beau bleu, portées sur des pédoncules pourprés, et d'abord renfermées dans une spathe foliacée. On la multiplie de graines ou en séparant ses racines. (A. R.)

COMMELINEES. Commelinees. BOTY-PHAN. R. Brown a formé cette petite familie-de. Plantes moniocoty-. Joncées par son port, la structure ledones aroo quelques genres de la deses fleurs, sa capsule et sesgrand. famille des Jonoées de Jussien Lot dent Elle se rapproche des Restiaces par le Commelina, décrit précédémentent, ses seuilles engainantes et la position doit être considérs commu le supe. de son embryon, dont la radicule si Voice les caractères partiesquels se opposée au hile, mais s'en distingu distingue cette nouvelle famille : les par son périanthe et son embryo fleurs ont un calice ou périanthe sim- placé en dehors de l'endosperme. ple, à six divisions profondes disposégs sur deux-rangées ; les trais:exté-famille sont les suivans : Commelins, rieures, en général plus petites, sont L., Campelia, Rich., Aneilens, B. vertes et calicinales, tandis que les Br., Carronema, R. Br., Tradescattrois intérieures sont minces polanées dia, L., Callisia et probablement le et pétaloïdes. Tantôt elles sont romaies Mejaca d'Aublet. d'un onglet, tantôt elles en sont dépourvues; dans le premieness; elles: sont quelquefois réunies sentre, alles par la base de leurs ongletsulles étamines sont généralement au nombre densin; cependant quelques - unes avoctent parfois ou sont stériles et difformes par suite de l'imperfection de leurs anthères. Ces étamines sont toujour sattachées sous l'oveire pelles ont des anthères à deux loges souvent écartées l'une de l'autre par le moyen

d'un connectif placé entre elle. L'ovaire, entièrement libre, offe we loges contenant chacute un pair nombre d'ovules fixés à l'axe man: A est surmonté par un styled m stigmate simple, et se change a me capsule globuleuse, trigone ou omprimée, à deux ou à trois logs, s d'ouvient en autent de valve qui portent les cloisons sur le milieu à leur face interne. Les graines sont parement au-delà de deux dans dique loge. Outre leur tégument propre, elles se composent d'un endosperm dur etcharnu, contenant un embron en forme de poulie, placé dans uncavité opposée au point d'attrche de la graine.

COM

Toutes les Plantes qui composent la famille des Commélinées sont berbacées, tantôt annuelles, tantôt vinces. Leur racine est fibreuse ou formée de tubercules charnus; leurs feuilles sont alternes, simples et cogaînantes à leur base. Leurs fleurs sont nues ou enveloppées dans une

spathe foliacee.

Cette famille est sort différente des

Les genres qui entrent dens cette

\* COMMENDADOZA. OIS. Syn. espagnol du Commandeur, Icterus phæniceus , L. V. TROUPIALE (DE..I.)

\* COMMERSIS, BOT. PHAN. Non donné par Du Petit-Thouars i une Plante de la famille des Orchides (Hist. des Orchidées des fles australes d'Afrique), et qui constitue elle scule la section nommée Commersorchis. (c.N.) V. ce mot.

COMMERSONIE. Commercial

BOT. PHAN. Deux genres de Plantes ont successivement porté ce nom qui rappelle celui d'un des naturalistes français auxquels la botanique doit le plus grand nombre de découvertes, de Commerson qui accompagna Bougainville dans son voyage autour du monde. Forster, le premier, lui consacra une Plante observée par lui dans l'archipel des Amis, d'abord placée parmi les Tiliacées, puis enfin faisant partie de la nouvelle famille des Buttnériacées de Brown. Sonnerat fit également un genre Commersonia de la Plante désignée par Rumph sous le nom de *Butonica* et qui appartient à la samille des Myrtacées. Ce dernier genredoit être rejeté, et le Commersonia de Forster doit seul conserver ce nom. Ce genre offre pour caractères : des lleurs hermaphrodites dont le calice étalé et en forme d'étoile présente cinq divisions très-profondes , lancéolées et aiguës; sa corolle se compose de cinq pétales dressés, plus courts que le calice, concaves à leur partie inférieure, qui est beaucoup plus large et offre deux lobes arrondis terminés en pointe à leur sommet ; étamines monadelphes par leur base seulenent, au nombre de dix, dont cinq sont stériles et difformes par suite de avortement des anthères. Les fila-<sup>nens</sup> sont courts et les anthères sont deux lobes et presque didymes dans es étamines fertiles qui sont placées n face des pétales. La plupart des nteurs ne donnent à ce genre que inq étamines, considérant les cinq ui sont stériles comme un nectaire à ing lobes velus. L'ovaire est libre, lobuleux, à cinq côtes et à cinq loges, ontenant chacune plusieurs ovules; inq styles grêles naissent du somlet de cet ovaire et se terminent par utant de petits stigmates simples. Le uit est une capsule globuleuse, héssée de pointes roides et plumeuses, cinq loges contenant chacune deux raines.

Une seule espèce compose jusqu'à ésent ce genre encore assez mal nuu dans ses caractères; c'est le ummersonia echinata, Forst., Gen.

p. 44, t. 22: Cet Arbre, qui ne c'étève qu'à une hauteur médiocre est le Restiaria alba de Rumph (Amb.) 3, t. 119). Il porte des feuilles aiternes pétiolées, cordiformes, glabres, à l'aisselle desquelles existent des fleurs petites, portées sur des pédoncules grêles et rameux. Cet Arbre croît à Otaïti et dans les Moluques. Nous en possédons un échantillon recueilli à l'île de Java. (A. R.)

\* COMMERSONIEN. Pois. Nom spécifique imposé à des Poissons de divers genres, tels qu'une Lophie, un Able, un Exocet, un Bogue, un Labre, etc., etc., en mémoire de Commerson, investigateur infatigable qui a laissé de précieux manuscrits où ces espèces ont été retrouvées. (B.)

\*COMMERSOPHYLIS. BOT. PHAN.
Nom d'une Orchidée proposé par Du
Petit-Thouars (Hist. des Orchidées
des îles australes d'Afrique). C'est la
quatrième espèce de la section des
Phyllorchis. V. ce mot. Elle correspond au Bulbophyllum Commersonii
des auteurs, et elle est figurée (loc.
cit., t. 96).

\* COMMERSORCHIS. BOT. PHAN.

Dans l'ouvrage de Du Petit-Thouars sur les Orchidées des fles australes d'Afrique, on trouve ainsi désignée une section de cette famille sur la-quelle on n'a que peu de renseignemens: aussi est-elle placée à la fin du tableau, avec cette petite note, que la fleur seule est connue. (G.N.)

COMMIA. BOT. PHAN. Genre de la. famille des Euphorbiocées établi pari, à Loureiro. Les fleurs sont dioignes;,, måles disposées en chatons les courts et axillaires , dans lesquels, les , , , écailles imbriquées portent chacung ... un filet surmonte d'une anthère multiloculaire, ou plutôt de plusieurs, I anthères biloculaires accolées. Les fe-... melles, disposées en grappes nom-173 breuses, petites, presque terminales .... présentent un calice triparti, court, persistant ; trois styles courts et réfléchis ; des stigmates légèrement épaissis; une capsule trilohée, à trojs lo-.

ges monospermes, percées d'une ouverture de leur côté interne. Ou en cite une squie espèce; c'est un Arhusta de la Cochinchine, plein d'un sue résideux qui jouit de propriétés émétiques et purgatives. Ses fouilles sont alternes , très-entières et glabres. (A.D.J.)

COMMIER. BOT. PHAN. Pour Commia et Gommier. V. ces mots.

COMMIPHORE. Commiphora. not. Phan. Sous le nom de Commiphora madagascariensis, Jacquin ( Hort. Scheenbrunn 2, p. 66, t. 49) a décrit et figure un Arbrisseau de Madagascar appartenant à la Dice-cie Octandrie, L., mais dont les caractères incomplets me permettent pus de déterminer la place dans les ilumilies maturelles. Sa tige, drofte atiliameuse ; s'élève à la hauteur d'un metre et plus. Les Branches, dun brun cendre, sont tres etaless, carnies de feuilles alternes, periotes, glabres, oblongues, aiguës et dentées en scie; à la base de chaque feuille se trouvent deux folibles opposées et arrondies ; fleurs -diciques ; les males sont petites , jauunives y naissant avant les seuilles. agrégées et presque sessiles sur les rameaux; leur calice est campanulé, à quatre dents aigués et étroites; la co-· rolle à quatre pétales concaves, aigus et un peu réfléchis; buit étaminés insérées sur le réceptacle, incluses et alternes avec les pétales, à filets subulés et à anthères oblongues ut dresses. Les fleurs femelles sont · imoommes) (O..N.)

, COMUCLADIE. Comocladia. BOT. RHAN.: Les manuscrits de Plumeer avaient fait connaître un genre de heuseus) brandhu et portunt des Plantes, appelé Pseudo-Brasilium, composé de deux espèces; l'une glapra, l'autre hairissée de poils pauties ilametébles; aiguémetries entitemples les deux à feuilles pienées, à doors dens fortuent de grandes tympes an panicules, ayant un fauit drupace autilaires et sont elevouleur que pre à un scul nayau, et pleiner d'un mic foncen il à spoint que missifier pied des qui maircit à l'aux, etc. Ces camotères inbatagnes des Antilles Enthi dense Raccordent parfeitement avec ceux à Saint-Domingule le methadepropre

quin , pour le genre *Comocladia*. Il y a donc identité entre celui-ci et le *Pseudo-Brasilium* de Plumier, qu'il ne faut pas confondre avec un autre genre cultivé sons ce dernier nom dans le Jardin de Paris à l'époque de la publication du Genera Plant. de Jussieu. D'après Lamerck, on doit aussi rapporter ici le Tariri, Arbrisseau tinctorial figuré par Aublet (Plantes de la Guiane, tab. 390).

Le Comeciadia est du petit nombre des genres de Dicotylédonces qui se placent dans la Triandite Monogynie. Jussicoul'a rangé dans la seconde motion des Lérébinthicées près des genres Cneorum, Rumphia et Canarium. Ses caractères d'abrès Jacquin , sout : called très petit, à trois divisions très-profondes perolle formée de trois pétales plus grands que le calice, étalés, ovales et aigus; trois étamines à filets très-courts et à authères didymes; un stigmate obtus et sessile sur l'ovaire. Le fruit est une drupe oblongue, arquée et succulente, marquée de trois points au sommet et contenant un noyau de même forme uniloculaire et monosperme.

Les espèces dece genre sontencore en petit nombre, mais leur comaissance offre assezd'inténét en gaison des usages variés mintpulis on tes lemploie, ou des dangemmes propriétés qu'on leur attribuel Co sure des Arbus de morenne goandeus, inshigenspiech Amérique méridionale et des Antilles. Nous chteraus abunasilas palas radiarphane à diverses sous le addano

La Comoclabie à peuse se sent-RES, Comorladis/intel/ifolit/s/ L., figurée dans Moune (Jamaics 1. 202, fig. a). Arbre de six à huit mètes de femilies pinnées avec impelire, à 60lioles petioles, copposessi upvales, donnés par Bypwne, Junné et Jac- de Brésillet, parce qu'il fournit une

ouleur analogue à celle du bois de un rouge terne plus foncé. Il sert : . faire quelques ouvrages de tour t de menuiserie, quoiqu'on lui sit MALANGA. zonnu l'inconvénieut de 'seitordre. 🖽 es jeunes créoles de la Jama ique manent son fruit, lorsqu'il est mur : sa saeur est alors agidule, et il a une douur pourpre foncée qui le fait distinuer de celui qui p'est pas mûr et dont i couleur est d'un rouge clair. Dans e dernier, état , participant aux proriéles générales des autres parties de hbe, il ne serait pas sans danger. ielles-ci sont ploines d'un suc telleient caustique qu'il désorganise entièement les tissus cutanés, ce qui l'a fait mployer par des calens inhumains our imprimer leur nom, sugide maleureux nègres » comme nous le faions avec le feu , en hurope, sur les rdevelo, and the set oppose is the les régimens.

La Comochania dannée la Comoladia depotata i Willd., est um autro libre le Saint-Domingue, que les ubitans de la partir aspagnole de rite île **gowment Gyso. Il ne diffère** tu precedent que par ses seuilles borles de denta épineuses, et parce que es fruits, pp sont pas cornestibles. L'oleur infecte d'Hydrogene suifuré que egagent ses seuilles lorsqu'on les ioisse, indique des qualités asses acives; on va même juşqu'à dine que es emanations sont si, dangersuges lue des persopues endormies sous on ombrage y out péria expérience Ine peculation a world incluy a muscetand boist adapter, were derepainenement perinia, postrenesi. Au resto, es propsiétés délétères que partagent ivenies Compoladies quelques especes c Rhuron alles sout même beaucoup lus exaltées, confirment les corréla-. ious indiquées per Justien et De buttolle entre la neture et les formes Mérieures des Plantes de moure fa-, ordists again

Les autres espèces sont d'une staure moins elever and im precedentconnaigrement in the property (Sent.)

COMODI or COMODY. résil, Casalpinia echinata, mais PHAN. Syn. indou de Justices repens.

"COMOLANGA. BOT. PHAN, P. CA-

\* COMON. BOT. PHAN. (Aphlet.) Espèce de Palmier de la Guiane, appelé aussi Coman, et qui persit appartenir augenre Bagtris. (11). Lini)

◆COMORICHA! BOT. 中田紀 『日本 lechamp.) Syn. illyrien du *Phyllireca* à feuilles étroites.

\*COMOS ANDALOS. Selon Pausanias, c'était le nom grec d'une flour dont les habitans d'une ville du Péloponèse faisaient des couronnes dans leurs fêtes religieuses. Cette flour était une Jacinthe suivant quelques botapistes ; d'après l'Ecluse, ce devait être la Tulipe rouge; enfin C. Bauhin l'a rapportée au Lis rouge ou Lilium butbiferum. (B.)

COMOSPERME, BOT, PHAN. POUR Comesperme. V. ce mot.

COMPAGNON. MAM. L'un des nome vulguires du Mus socialis de Pallas , qui est un Campagnol. 🚩 ce

COMPAGNON BLANC, BOT, PHAN. Nom vulgaire de la variété de la Lychnide dioïque dont les fleurs sont blan-

COMPAS-SCALLOP. MOLL. L'un des noms marchands du Pecten plourongales. V. Prigne.

COMPEDES. ois. Nom sous lequel divers auteurs distinguent les Oiseaux à pieds palmes, qui ont la majeure partie de la jambe engagée dans l'abdomen. (DR--Z,)

COMPOSEE (FLEUR.) BOTH PRAN. Dens le Chardon , l'Astiohaub, le Seuci, la Chicorée, etc., les steurs sont fort petites, respondaées les unes contre les autres sur um réceptante, commun, et environnées de folistes dispocées aymétriquement. G'est in pet assemblage de fleurs que les amorens uelle mont disprime l'amissant de la comme . compasse. , Mais catte expostajon con-

propre n'est plus employée aujourd'hui, et l'inflorescence des Plantes réunies dans la Syngénésie de Linné, est aujourd'hui considérée, et avec raison, comme un simple capitule. V. ce mot. Quelques auteurs lui ont donné le nom de Calathide. V. CALA-THIDE. (A.R.)

Pendant fort long-temps, on a egalement nommé Composées la famille naturelle de Plantes formée par la Syngénésie de Linné. Mais ce nom rappelant celui de fleur composée. dont il vient d'être question et dont on avait reconnu l'impropriété, le professeur Richard lui a substitué celui de Synanthérées, généralement adopté par les botanistes modernes. V. SYNANTHÉRÉES. (A.R.)

\* COMPOSES (corps). Résultats de la combinaison naturelle ou artificielle de plusieurs corps simples. Ils sont binaires, ternaires, quaternaires, etc., suivant le nombre des principes qu'ils admettent dens leur compositìon. (DR..Z.)

\*COMPOSITEES. Compositi. BOT. CRYPT. (Lycoperdacees.) Nom donné par Link à une section de ses Gastromyci. V. LYCOPERDACEES. (AD. B.)

\*COMPOSITIFLORES.BOT.PHAN. (Gaertner.) Syn. de Synanthérées. V. ce mot. . (B.)

COMPTONIE. Comptonia. BOT. PHAN. On appelle ainsi un genre de Plantes formé par Gaertner avec le Liquidambar asplenifolia, et qui vient se ranger dans la nouvelle samille des Myricées de Richard. Il se reconnaît aux caractères suivans : fleurs monoïques, disposées en chatons. Les chatons måles plus nombreux sont places à la partie supérieure des jeunes rameaux, naissant immediatement au-dessus de la cicatrice des feuilles de l'année précédente, et sont alternes comme elles. Ils sont cylindriques et allonges. Les chatons semelles, au nombre de deux, plus souvent même solitaires, sont beaucoup plus courts que les chatons males, au-des- Ses seuilles sont alternes et ont quisous desquels ils sont immédiatement que ressemblance avec celles du le

placés. Dans les chatous miles, les écailles sont imbriquées, très-serrées les unes contre les autres. A leur base interne, on trouve quatre ou cing étamines dont les filets sont fort courts et les anthères didymes. On trouve quelquefois des chatons dont toutes les fleurs sont à quatre étamines, et d'autres qui en présentent constamment cinq. Les chatons kmelles sont beaucoup plus courts que les måles; ils sont ovoides, allongs, formés d'écailles également imbriquées. A la base interne de chape écaille se trouve une fleur femelle. Celle-ci se compose d'un calice forme de trois folioles lancéolées et inégals. les deux latérales étant un peu plus longues. Chacune d'elles est aconpagnée à sa base interne d'un peut corps charnu et comme glandsheux. Ces solioles s'accroissent sersiblement après la fécondation, et accompagnent le fruit. L'ovaire et sessile un peu comprimé à une seul loge, renferment un seul ovule dessé. Le style est extrêmement court et à peine distinct du sommet de lovaire. Il se termine par deux stigmis subulés, glanduleux, beaucoup plan longs que les écailles du chaton le chaton fructifère est globuleux, berissé d'écailles linéaires et cilies sur leurs bords. Les fruits sont ovoides, allongés, un peu comprimés. Leur péricarpe est légèrement charau m dehors, dur et crustace en dedans: il renferme une seule graine dresse Ayant comparé avec la plus scrupuleuse attention, les caractères du genre Comptonia, que nous avonstre ces avec quelque étendue, avec cent du genre Myrica, nous n'avons tro: T aucune différence sensible entre co deux genres, et nous pensons qu'il doivent être réunis.

Une seule espèce forme le gente Comptonia. Elle est originaire de Amerique septentrionale et portelenam de Comptonia asplenifolia, Mulis C'est un Arbrisseau rameur que le cultive quelquesois dans les jardini. érach, c'est-à-dire qu'elles sont alongées, profondément crénelées et un eu velues en dessous. (A. R.)

COMSAREN. BOT. PHAN. Syn. norvégien de *Prunella vulgaris*, L. V. RUNELLA. (B.)

CO-MUC. BOT. PHAN. Nom cochinhinoisd'une Plante qui sert à teindre scheveux, et qu'on croit être l'Elipta erecta, L. (B.)

CONABIBY. ois. (Sonnini.) Syn. ulgire à la Guiane de l'Autour de ayenne, Falco cayennensis, L. V. aucon, division des Autours.

(DR..Z.)

\*CONAMBAI-MIRI. BOT. PHAN. Sloane.) Même chose qu'Avenka. V. mot. (B.)

\* CONAMBAYA. BOT. CRYPT. (Pim.)Ptéride bipinnée qu'il est difficile e déterminer exactement. (B.)

CONAMI. BOT. PHAN. Aublet, sous nom, a désigné un genre qui n'est ulre chose qu'une espèce de Phyl-nthus. Cette Plante paraît douée de ropriétés narcotiques, et, mêlée à au, jette les Poissons dans un état stupeur. Aublet apprend que ce m de Conami est appliqué dans la uiane aux divers Végétaux qui ont même effet, et, par suite, les êmes usages. (A. D. J.)

CONANA. BOT. PHAN. Nom de 175 qui, à la Guisine, paraît être in de ceux qui désignent le Coros-l. F. ce mot. (B.)

CONANAM. BOT. PBAN. Aublet Préfontaine meulionnent sous ce om un Palmier de la Guiane, qui pait être l'Elais guianensis. (B.)

CONANI. BOT. PHAN. Pour Conai. V. ce mol. (B.)

CONANT HE R.E. Conanthera.
T. PHAN. Genre établi par Ruiz
Pavon dans la Flore du Pérou,
acé dans l'Hexandrie Monogynie,
, et auquel ils ont donné les
ractères suivans: périanthe supère,
six divisions réfléchies; anthères
anies en forme de cône; capsule
longue, triloculaire et trivalve; se-

mences peu nombreuses et presque rondes. Une seule espèce constituait primitivement ce genre; c'était le Conanthera bifolia, Fl. Peruv., figurée par Trew, T. III, sous le nom de Bermudiana pulposa. Cette Plante est indigène du Chili; ses fleurs sont d'un bleu violet, panachées à la base des pétales. On mange dans le pays ses bulbes, soit crus, soit cuits.

A cette espèce, Persoon a réuni une . Plante qui, s'il est vrai qu'elle se rapporte bien au genre Conanthera, doit faire modifier ses caractères. C'est l'Echeandia ternistora d'Ortéga, dont la hampe est simple, les feuilles linéaires; les fleurs jaunes et les filets des étamines garnis de points glanduleux. On ignore sa patrie; mais elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris où nous l'avons souvent remarquée, surtout à cause de la soudure de ses anthères, cas très-rare chez les Monocotylédones. Dans cette espèce, le périanthe n'est point supère; on voit, au contraire, un ovaire libre, sous lequel sont insérées les étamines; ce n'est donc pas parmi les Narcissées qu'on doit placer cette Plante, ainsi qu'on l'a imprimé quelque part, mais bien plutôt près des Asphodélees, dont son organisation et son port indiquent l'affinité. Cavanilles avait également senti ces rapports, en la reunissant aux Anthericum. Nous pourrions ajouter qu'elle ressemble beaucoup par son facies à certains Sisyrinchium; mais le hombre et l'insertion des étamines sont trop différens pour qu'on voulut les rappro-(G..N.) cher.

\* CONASSI. not. phan. V. Codagapala.

\* CONASTELLO FT CONASTELLO. BOT. PHAN. Syn. de Troëne dans quelques cantons de la Lombardie.

CONCA DE MORU. 618. Syn. sarde de l'Hirondelle de fenêtre, Hirundo urbica, L. F. HIRONDELLE.

CONCANAUTHLE ois. (Hernan-dez.) Nom mexicain d'un Canard;

dont la description spécifique ne nous est pasiencore parvenue. (DR..Z.)

CONCEPTACLE. Conceptaculum. BOT. Sous le nom de Conceptaculum seminum, Jungius et Medikus ont designe le péricarpe des fruits, quelle que fut sa forme ou sa nature, réservant le mot Pericarpium pour les péricarpes secs. On l'a aussi appliqué spécialement au réceptacle des organes reproducteurs des Vegetaux cryptogames, tels que les Champignons, les Lichens, les Hypoxylees et les Algues; mais cet organe a recu des noms qui non-sculement différent d'une famille à l'autre, mais qui sont encore très-multiplies dans la même famille. Ainsi le Conceptacle des Champignons est appelé Péridion, · celui des Hypoxylées Sphérule, Lirvelle; dans les Lichens, il est assez communément désigné sous le nom d'Apothecium ou Apothecia, quoi-qu'on l'ait aussi nommé Scutelle, Orbille, Patellule, Gyrome, Globule, Cistule, Céphalode, etc. V. tous ces mots. (G..N.)

CONCEVEIBA. BOT. PHAN. Aublet (Plantes de la Guiane, 923, tab. 353) nomme ainsi un Arbre dont on ne connaît jusqu'ici que les fleurs femelles. Elles sont portées sur des pédoncales épaissis et articulés, disposés sur un axe commun. Le cance est composé de cinq ou six divisions aigues et roides, au-dessous desquelles sont extérieurement des glandes souvent belohées. Le style est court, triparti; les trois stigmales se partagent à leur extrémité; l'ovaire est trigone, parsemé d'une poussière qu'on reconnaît, à l'aide de la loupe, être formée par des petits poils étoilés ; il presente trois loges, dont chacune, un peu velue à sa base , contient un evule unique, surmonté d'un appendice plus on moins long. Le fruit se separe en trois pertions, dont chacupe se subdivise en doux valves, et les graines sont revêtues d'une coiffe charaue, bonne à manger. Les feuilles sont alternes , portées sur un long pétiole accompagne de stipules, legèrement dentées, glabres sur les surface supérieure, et marques su l'inférieure d'un réseau de vaseaux assez saillans. Le Conomis paraît appartenir aux Emphorhaces. (A.B.I.

\*CONCHA TRILOBA. CRUST, Nos sous lequel on a désigné ancient ment les queues des Trilobites que l'on croyait être des Coquilles. Farlobite.

CONCHELA. BOT. PHAN. C'silver Petite Conque. Syn. portuga de Cotyledon Umbilicus-Venerii,

· CONCHIFERE. Conclufers. 2001 Classe établie par Lamarck (Amasans vert. T. v., p. 411) pour le Mollusques acéphales de Con-Une bouche au-dessus de laquele « trouve un ganglion nerveux, que le regarde comme le cervenu, peui-d. étre considérée comme une tété Nous ne le croyons pes; car, por tous les êtres organisés vivas. tête est cette partie qui rassemble. outre un centre commun de rapper. des sensations ou des artiaties. quelques sens extérieurs, com oeux de la vision, de l'ouie, etc. (a n'existant pas dans les Conchifere on peut done aussi , aver Cawer, les donner le nom d'Accelmies, mas i 🕾 difficile de craire avec lui que le m:que de tête me suffise pas, avec d'anire caractères organiques bien trasche pour faire des Animana dont il sais une classe particulière, et de regatér ces caractères comme d'ane vale: seulement égale à ceux qu'on lut du mode de marcher, lesquels ne sent que de simples modifications dans in organes respiratoires des Animaut mollusques proprement dits. Nen « rons doncobligés de convenir que es caractères out trop d'importance pou pouvoir se comparer, et neus admittrons avec le célèbre auteur de l'ilstoire Naturelle des Arbanux sans vatèbres la classe des Conchésires. Cer classe est si naturelle qu'Aristote l' vait désignée sous le nous de la ques, dans lesquelles il faisait entr

pame genre les Huîtres qui comrenaient, par une acception étendue, ontes les Coquilles fixées sur les rohers ou au fond de la mer, sinsi que es Galades, Jes. Cames, les Solens i quelques autres genres qu'il avait istingués. Ceci nous semble suffisant our faire voir que, depuis Aristote, n reconnaissait parmi les Coquilles m genre ou plutôt une classe partiulière pour les Bivalves. Comme cette artie s'est perfectionnée avec le reste e la science, et que son histoire y est iée intimement, ce sera à l'article ONCHYLIOLOGIE que nous la traiteons avec détail. Nous nous contenteonsici d'en établir les caractères et 'en exposer les divisions. Lamarck 🕾 a distingués par les caractères suians : Animaux mollasses , inartiulés, toujours fixés dans une couille bivalve ; sans tête et sans eux; ayant la bouche nue, cahée, dépourvue de parties dures, t un manteau ample, enveloppant out le corps, formant deux loes lamelliformes, à lames souvent bres, quelquelois réunies par-deant; generation ovo-vivipare; point accouplement; branchies externes, ituées de chaque côté entre le corps le manteau ; circulation simple ; le Bur a un seul ventricule; quelques anglions rares; des nerfs divers. iais point de cordon médullaire ganwané; coquille toujours bivalve, enloppant entièrement ou en partie Animal, tantôt libre, tantôt fixée; valves le plus souvent réunies d'un le per une charnière ou un ligaent; quelquesois des pièces testaes accessoires et étrangéres aux vals augmentent la coquille.

Les Conchifères, n'ayant point de le, sont conséquemment dépourvus tentacules; leur bouche, cachée treles lobes du manteau, n'est mueque d'appendices labiaux; elle est ujours dépourvue de parties dures, ree qu'elle n'est destinée qu'à receir des alimens qui n'ont pas besoin tre brogés; c'est, à bien dire, l'ene de l'œsophage qui lui-même est irt, large, et aboutit directement

à l'estomac qui n'en est qu'in renfle-ment. Le système de circulation et de respiration se compose de bianchies en nombre pair et variables, externes, grandes quelquelois autum que le manteau, lormées de plusieurs levillets résultant d'une multitude de petita vaisseaux pintilkiles Jadfida), qui vont se rendre dags un troue common, lequel aboutit lui-mênte au cœursitué vers le des. Quant na système nerveux, il est moins avancé dans sa composition; un ganglion se remarque a**n-**dessus de la bouche, et ce ganglion a été considéré comme le cerveau ; un autre plus éloigné est lié au premier par deux filets nerveux et par d'autres branches qui en partent ; il donne la sensibilité à presque toutes les parties. La manière dont les Comchilères se meuvent est bien différente de celle qu'emploient les Mollusques proprement dits, ils n'ont point sons le corps un disque pour rumper, mais quelques-uns ont un corps charnu, musculeux, qui leur sert à s'avancer en s'enfonçant dans le sable, et même à exécuter des sauts; et ce corps, devenant même tendineux, se divise en une multitude de filamens plus ou moins fins, sert à fixer l'Animal, et se nomme alors Byssus. Tous les Conchiferes sont revêtus d'une coquille formée de deux pièces uniques ou principales, le plus souvent semblables, dures, testacées, réunies à leur base par un ligament élastique, ligament qui , par sa structure, agit toujours de la même manière, soit qu'il existe intérieurement, soit qu'il se montre à l'extérieur; les valves sont encore retenues dans leur position par des dents cardinales plus ou moins nombreuses, disposées comme des engrénages dont les parties raillantes. sont reçues dans des enfoncemens et réciproquement. Lamarck est le premier qui se soit servi du nombre des muscles pour diviser les Conchiferes en deux ordres ; cette méthodea été adoptée en 1810 par Ocken depuis par presque tous les conchyliologues. Il a employé aussi des caractères secondaires non moins faciles à saisir : ces caractères consistent dans l'égalité ou la non égalité des valves. dans le bâillement plus ou moins considérable de ces valves, etc., caractères que nous ferens connaître en particulier, en parlant de chaque famille et de chaque genre. Les muscles des Conchifères laissent sur les coquilles des impressions plus ou moins profondes qu'il est toujours très-facile de reconnaître. Ces impressions sont subcentrales dans les Monomyaires (Conchifères à un seul muscle); alors le muscle traverse le corps de l'Animal dans son milieu; dans les Conchifères dimyaires (à deux muscles), au contraire, ils sont placés aux extrémités de la coquille, et semblent traverser ces mêmes extrémités; ces muscles sont fermes, durs, surtout vers les points d'attache.

Tous les Animaux de cette classe ne peuvent respirer que dans l'eau; ils vivent donc sans exception au milieu de cet élément. Le plus grand nombre habite les eaux de la mer; ceux qui se trouvent dans les eaux douces sont moins nombreux, quoique la quantité s'en augmente à mesure que les recherches et les observations se mul-

tiplient.

Plusieurs classes d'Animaux qui rentrent dans les Mollusques et parmi les Annelides de Cuvier, étant susceptibles de se couvrir d'un corps protecteur que l'on est convenu de nommer Coquille, c'est à cet article que nous renvoyons pour tous les détails de formation et de structure.

Nous allons réunir dans un seul et même tableau les divisions principales admises parmi les êtres qui composent cette classe. V. le tableau cijoint. (D..H.)

\* CONCHIKAS. BOT. FHAN. Syn. de Cercis Siliquastrum chez les Grecs modernes. (B.)

\* CONCHILLE. BOT. PHAN. (Olivier de Serres.) Vieux nom du Quercus coccifera. F. Chène. (B.)

\*CONCHOCARPE. Conchocarpus. BOT. PHAN. Genre de Plantes proposé par Mikan ( Delect. Flor. et Faun. bras. 1, p. 2) et adopté par Nées d'Esenbeck et Martius dans le Travail qu'ils viennent de publier récemmen sur le groupe des Rutecees, qu'il nomment Fravinellees. Voici les aractères que ces derniers lui assignent dans l'ouvrage que nous renons de citer : le calice est court, cilindrique et à cinq dents; la conse se compose de cinq pétales souls intimement de manière à représente une corolle monopétale, tubuleuse. hypocratériforme, dont le limbe et à cinq divisions inégales. Des set ctamines, deux seulement sont fertiles et anthérisères; elles sont inserées vers la base du tube; leurs anthères sont allongées à deux logo. sans appendices à leur base; les ca; étamines stériles sont sous la forme de filamens subulés plus longs a glanduleux; l'ovaire est à cinq cie et cinq loges, porté sur un disque hypogyne qui les recouvre dans les partie inférieure; le style se termine par un stigmate cylindrique; lestat se compose de cinq coques monspermes, coriaces, s'ouvrant intéresrement par une suture longitudina

Ce genre se compose de deux upèces qui croissent dans les fores a Bresil. Ce sont deux Arbrissens : feuilles simples ou ternées, glabre, ponctuées, alternes, sans stipule. portant des fleurs d'un rose pile. munies de bractées et disposées (1 grappes allongées. L'une, Conchecupus macrophyllus, Mikan (loc. cu. 1. t. 2), a été trouvée dans la province des Mines au Bresil; elle porte do feuilles très-grandes, simples, peulées, elliptiques, allongées, amusdies à leur base. La seconde a été decrite et figurée par Nées d'Esenbed et Martius (Fraxinellæ, p. 16, t. 21) sous le nom de Conchocarpus cuiefolius. Elle se distingue de la precedeute par ses feuilles également petiolées, mais rétrécies à leur base et cunciformes. Elle croît au Bresl.

\*CONCHODERMB. Conchadema.
MOLL. Olfers a dolume le premi

### NOMS

|              |                                                        |                | DES FAMILLES                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| ٠.           |                                                        |                | Tubicolées.<br>Pholàdaires.<br>Solénaces.<br>Myaires.          |
|              |                                                        | ent intérieur. | MACTRACÉES.<br>Corbulées.                                      |
|              | 1                                                      | ent uniquement | Lithophages.<br>Nymphagées.                                    |
| CONCHIFÈRES. | ORDRE I CONCHIPÈN DINYAIRE ORDRE I CONCHIPÈN MOROMYAIN |                | Coeques.<br>Cardiacées.<br>Arcacées.<br>Trigonées.<br>Natades. |
|              |                                                        |                | Camacées.                                                      |
|              |                                                        | ,              | TRIDAGRÉES.                                                    |
|              |                                                        |                | Mytilacées.<br>Malléacées.                                     |
|              |                                                        |                | PECTINIDES.                                                    |
|              |                                                        |                | OSTRACÉES.                                                     |
|              |                                                        |                | RUDISTES.                                                      |
|              |                                                        | ,              | BRACHTOPODES.                                                  |

ger les egganes de la respiration ; c'est sur ces organes qu'elle vient pour. ainsi dire se mouler; les modifications de la coquille seront donc des traces certaines de celles des organes de l'Animal qui l'habite. Cette proposition nous semble tellement rentrer dans l'ordre naturel, que nous ne chercherons pas à insister longtemps our ce point; et nous dironsseulement que les pournons des Vertebrés qui respirent l'air, que les branchics qui sont ees poumens modifies pour respiter l'eau dans les Poissons, se ti ouvant parfaitement en rapport avec les enveloppes extériences qui les protègent et en facilitent les fonctions, de même, dans les Invertebres où la respiration n'est guere moins importante, et surtout dans les Mollusques dont l'organisation est la plus avancée, les parties protectrices de la fonction ont de v être modifices, et on doit voir sur elles comme dans tous les êtres les traces plus ou moins sensibles de cette modification.

Nous ne cliercherons pas ici à prouver l'utilité de l'étude des Mollusques; quand inême leur connaissance ne fournirait aucune application utile à nos besoins et à nos arts, elle n'en sérmit pas moins nécessaire à l'histoire de l'ensemble des êtres. Mais en la présentant sous un autrepoint de vue, nous voulons parler de son application à la géologie, elle prend alors un intérêt que les anciens conchyliologues ne lui connaissaient pas. En effet, que sont les Coquilles ; et en général les restes fossiles des autres Animaux, sinond'antiques médailles qui sont la preuve la plus évidente des changemens qu'a éprouvés la surficede la terre? Et en nous servant de justes comparaisons, ces débris nous mettent à portée d'apprécier jusqu'à um certain point les changemens qui se font d'une manière peu sensible sous nos yeux. Un autre fait où nous conduit cette application est celui relatif aux analogues : pour arriver à ce résultat, il a fallu étudier avec soin toutes les espèces en particulier, les

comparer ensuite uvec les Coquilles sossiles des différentes régions, et constater 4 numbers, "most pas par une ressemblance nieme frappante. mais par une ressemblance execte dans les plus petits détails. Ouel a dù être l'étonnement du naturaliste. aprês une suite nombreuse de pareilles comparaisons, lorsqu'il a retrouve au milieu des terres, dans d'autres climats, à des températures actuellement differentes, les Conniles les plus parfaitement altalogues? Quelles conclusions with an iner d'uns tel fait que l'on peut regarder comme general P Deux idees se presement i en i se rettechshti à deux systèmes; le premier, le plus ancien, qui admet des bouleversemens, des cataclysmes, d'chormes transports de terrains; et atti ne trouvé plastie seciateurs avjourd hui partiri (ergeblogues. On supposerait alors title les Coquilles ainsique les conches ou effes se trouvout, auraient été déposées bin de l'endroit de leur première formation, et que des restes d'Animeux qui pc vivent plus que dans la zone torride, se seralent trouvés rejetés à plusieurs milliers de lieues dans les pays tempéres, et même septeminonaux, par un de ces bouleversemens que l'on a longtemps supposés pour se rendre compte deir faits. Mais comment se ferait il que dus Cognifiles, duel quefois très-minère et très-lieficates dans leur structure, su solent frupveek transportées à des distances enormes, comme par erichantement, siline éprouver de fracture, 'saids menic' bue de légéres as perites y sient eté dates, attad bous voyons sur mos cores , et même dans nos rivières; les Coquiles s'aser et devenir indconnatistables ed fort pen de temps, lorsqu'elles sont sont mues au balottement des flöls. "

L'autre hypothèse qu'acquiert chaque jour quelque nouveau degré de probabilité, est celle qui suppose un changement de température dans les lieux où les Animaux, dont nous trouvous les têts fossiles, ont vécu et on têté enfouis. Que le changement de température ait eu lieu per refroidissement la terre, comme quelques-uns le ensent d'après Buffon, ou par toute utre cause que nous ne pouvons pprécier, le fait n'en est pas moins onstant, et l'observation journa-ere faite sur les Fossiles, non-nulement des environs de Paris, nais encore des autres pays, nous aprend qu'ils ont autrefois vécu dans : lieu de l'enfouissement ou à très-eu de distance, puisque nous les etrouvons d'une conservation par-inte dans les parties les plus délicates tles plus fragiles.

t les plus fragiles. Aristote a le premier consigné lans ses écrits quelques notions sur es Coquilles. Il les a distinguées, l'après leur habitation, en terrestres t en marines; il divise ensuite ces le nières en univalves et en bivalves. that une section dans laquelle il place es Turbinées qu'il ne distingue que ur le volume, la proéminence de la ipire, la mollesse plus ou moins grande de l'Animal. Nous ferons oberver ici que le nom de Mollusques i été appliqué par lui à des Animaux mous ou qui ont un os à l'intérieur, comme les Sèches, les Calmars, etc.; ceux-ci font aujourd'hui la troisième avision des Céphalopodes de Lamarck. Les écrits du philosophelgrec ont d'ailleurs remplis d'une foule d'observations très-justes; ne pouvant les consigner ici, nous renverrons le lecteur à son Histoire des Animaux iv. 4, pag. 189, parag. 4, traduchon française de Camus, 1783 ). Nous he cherchons qu'à établir ce fait, que r est à Aristote qu'on doit la division des Coquilles d'après leur habitation, ivision qui a été long-temps admise un beaucoup d'auteurs après lui. l'ine et quelques naturalistes qui le suivirent, en ne faisant que répéter ce qu'avait écrit Aristote, n'ajoutèrent uenal'histoire naturelle des Animaux que la postérité doit à ce grand homme. ()n peut même dire que depuis Arislote jusqu'à Daviel Major, en 1675, rien n'a été fait dans le véritable intérit de la science; en effet, est-ce en rennissant des collections pour le vain Plaisir de récréer les yeux, sans y

mettre d'autre soin que de les embellir par des objets d'un grand prix, riches en couleur, et souvent même dénaturés par le poli artificiel qu'on leur donne, que l'on peut saire marcher une science? Pendant longtemps il en a été ainsi de la Conchyliologie, et, comme la plupart des autres parties d'histoire naturelle, elle a suivi à peu près les phases et les progrès de la philosophie moderne; présentant néammoins, sous quelques rapports, un moindre intérêt aux zoologistes par le peu d'utilité dont ils la jugeaient et par le peu de connaissance qu'ils en avaient, ils l'abandonnérent pour ainsi dire, et si quelques hommes supérieurs n'avaient tenté de la mettre au rang des autres parties de la sciencé, et n'avaient jeté de temps à autre quelque lumière sur elle, Linné l'eût encore trouvée dans l'enfance.

Pour faire convenablement l'histoire de la Conchyliologie, il faut le diviser en deux grandes époques : 10 considérer ce qu'elle était avant Linne, établir par conséquent ses progrès et ses changemens avant l'apparition de ce génie réformateur; 2° la reprendre depuis Linné pour en suivre les modifications et l'avancement jusqu'à notre époque. Nous allons passer rapidement en revue, et par ordre chrouologique, les principaux travaux qui, depuis Daniel Major, ont précédé ceux du célèbre professeur d'Upsal. En 1675, ce Daniel Major donna , à la fin du Traité de la Pourpre de Fabius Columna, dix tables synoptiques dans lesquelles il chercha à saisir quelques caractères généraux et spéciaux qui l'amenèrent à des coupes plus ou moins heureq≤ ses, et dont quelque unes furent même long-temps admises. Comme il se borna, dans ce travail qu'il aurait pu rendre plus complet, à se servir des notes qu'il avait données dans l'ouvrage de Columna, il a dû nécessairement résulter de l'insuffisance des matériaux, une imperfection dependant seulement du petit nombre d'objets observés. Nous devons néan-

moins lui savoir d'autant plus de gré des efforts qu'il a faits, qu'il n'avait guère de modèles à suivre et aucun antécédent; tout son travail est le fruit de son propre génie. En 1679, Harder donna, dans une petite brochure in-12, quelques détails sur l'anatomie de l'Animal des Hélices, mais ce travail est incomplet, et se ressent beaucoup du temps où il a été composé; il ne presente d'ailleurs qu'un fait isole. En 1681, Grew, secretaire de la Société royale de Londres, déjà connu par de belles decouvertes en physiologie végétale, donna, dans le Museum regulis Societatis, des tables systématiques des genres de Coquilles; ses principales coupes qui sont encore admises aujourd'hui, sont tirées du nombre des pièces : les Coquilles simples (nos Univalves), les Coquilles bivalves, et les multivalves. Il donne en outre beaucoup d'excellentes indications qui peuvent conduire à des genres établis sur de bons caractères. Heyde, en 1684, publis, sous le titre d'Anajome Mysuli belgice Massel, etc., un petit volume in-12 avec des figures foct mediocres, L'Animal au'il decrit appartient, d'après ce que nous pouyons en juger, au genre Modiole de Lamarok, et pout-ètre à l'espèce conquesous le nom de Modiola Tulipa.

En 1684, Sibbald, dans la Scotica lillustrata, divisa les Coquilles d'après Aristote, c'est-àrdire suivant leur habitation ; aiusi il les ranges en deux ordies, les terrestres et les aquatiques, et ces dernières en fluviatiles et en marings. Du reste, rien qui puisse intéresser la science ne se trouve dans cet ouvrage. Tels étaient, en 1685, les antécedens de Lister. Place dans des circonstances plus favorables, ce médecin de la reine Anne sut en profiter. Le commerce étendu de l'Angleterre, et ses nombreuses relations, leanirent en état d'embrasser l'universalité de ce qui était connu en Conchyliologie; et de donner, un plus vaste champ à ses observations ; cependant ills attacha encore aux grandes divisions d'Aristole, et son système ne différa de celui du philosophe gree que par

quelques détails dent nous allons donner un aperçu.

Lister renferme toutes les Comilles dans quatre livres > le premiér comprend les Coquilles terrestres qu'il partage en deux parties; l'une traite de Buccinis et Thrbinibus terrentibus; l'autre est intitulée : Cochles nude terrestres, Limaces quibusplam dicta. Dans le second livre, il s'occupe des Coquilles d'eau douce qu'il divise également en deux parties; la première est consacrée aux Coquilles univalves, et la suivante aux bivalves. Le livie troisième traite des Coquilles bivalves marines, dans lesquelles l'auteur fait entrer les multivalves. La première partie de ce livre a pour titre : Testaceis bivalvibus imparibus testis; la seconde : Testaceis bivalvibus paribus testis, et la troisième : Testaceis multivalvibus. Il faut faire d'autant **plus attention à cette distinction** des Coquilles équivalves ou inéquivalves, qu'elle se trouve justifiée par la solidité des caractères, et que Lister est le premier qui s'en soit servi. Le quatrième livre renferme toutes les univalves marines divisées en serze sections, conduisant quelquefois à des familles assoz naturelles ou à de bons gentes, tels que les Patelles perforées ausoinmet (les Fissurelles); celles qui ont une lame intérieure courbée (les Calyptrees), etc.; etc. L'ouvrage que nous venons d'analyser, est d'ailleurs précieux par le grand nombre de bonnes figures qu'il renferme. Après Lister, en 1705, Rumph publis en hollandais un ouvrage où il rassembla tout ce que les Coquilles d'Amboine offraient de curieux ; mais comme il n'ajouta rien 'à la science ( nous nous hâtons d'arriver enfin à notre célèbre Fournefort quit aprés avoir soumis les Végétaux à nue savante classification, essaya aussi d'en appliquer uma aux Gogailles y mais Louimelort mourut en 1708 jet ne la publia pas, lui-mėmeς son mmustrit fut.communique à Canttiéri qui en fit l'application dans somenyrage. Voici sur quoi neute michode est base. Toutes, lest Compilles piditiff peurent être séparées en trois classes; es Monotoma, les Ditoma et les Poytoma. Les Monotomes sont divisés, l'après la forme générale, en univalies, c'est-à-dire les Patelles, en Cojuilles spirales et en Coquilles fistueuses; les Ditomes sont considérés l'après un caractère auquel on n'aait fait jusqu'alors aucune attention, it dont on est entièrement redeable à notre grand naturaliste. Il omprit dans une première famille ous les Ditomes parfaitement clos, et lans une seconde tous ceux qui sont collans; mais, par une erreur palable, il rangea les Pholades dans a première samille. Enfin, dans les olytomes, où il plaça les Oursins, l établit encore deux familles : la prenière renferme les Oursins regarles comme des Coquilles articulées, et a seconde contient les Balanes dont es pièces sont réunies par un cartila-🕾 — En 1711, Rumph, dans son l'hesaurus imaginum Piscium , Testacorum, Cochlearum, etc., sans étadir des divisions methodiques, sentit ourtant les rapports de certains genrs, les moins difficiles à saisir il est rtai; ainsi il circonscrivit assezbien le eure Cône, celui des Porcelaines, ceui des Ptérocères, et dirigea ensuite on attention sur les Coquilles opercuces; illes distingua en Coquilles dont opercule est rond comme celui des lurbots, et en Coquilles dont l'operule est semi-lunaire comme celui des Verites.

Laugius, en 1722, se servit de pluacurs divisions établies avant lui, et e contenta de les modifier ; c'est ainsi juil réunit dans une même coupe les Slanes, les Lépas et les Vermis-Mux de Tournefort, auxquels il puta, dans des sections séparées, les mulles enroulées sur elles-mêmes, des que les Nautiles, les Porcelaines tles Cornes d'Ammon; dans une seonde partie, il rangea toutes les Copulles dont la spire est saillante, et iens les sous-divisions il sut se serir de la forme de l'ouverture, ce ा। on n'avait pas fait jusqu'alors. Les oquilles bivalves sont comprises

dans une dernière grande division, et Langius se sert, pour les distinguer, des caractères, tirés, par Lister de l'égalité ou de l'inégalité des valves; mais comme les Coquilles inéquivalves sons en très-petit nombre, il les regarde comme des anomalies et les rejette dans une dernière section. Il ne fait pas mention des Multivalves.

Dans une dissertation publice à Dantzick par Breyne, en 1752, celui-ci propose une nouvelle division qui est encore en usage aujourd'hui, parce qu'elle est juste dans l'application qu'il en fit; mais, si l'on excepte cette idée saillante, tout le système est défectueux. L'auteur y sépare en deux sortes toutes les Coquilles, celles qui ont la forme d'un tube, et celles qui ont la forme d'un vase plus ou moins évasé. Il divise ensuite, 1º les Coquilles tubuleuses en Monothalames ou formées d'une seule cavité , et en Polythalames ou séparées en plusieurs cavités par des cloisons; 2º les Coquilles en forme de vase sont divisées à leur tour en deux parties, les simples et les composées, Les Coquilles simples, sous le nom de Lépas, comprennent toutes les Univalves dont l'embouchure est large comme les Patelles, et les Coquilles composées renterment indistinctement les Bivalves, les Multivalves, les Balanes séparées des Anatifères, et les Oursins. Après Breyne, nous citerons dans l'ordre chronologique l'ouvrage de Plancus en 1739, qui le premier donna de l'intérêt aux Coquilles microscopiques. Il fit figurer avec soin celles que l'on trouve dans les sables de Rimini; c'est ce travail qui a donné par la suite à Soldani l'idée d'en essayer un plus parfait. Gualtiéri, qui fit en 1742 l'application du système de Tournefort, publia un gros volume in-folio qui n'a pas même le mérite des bonnes figures; il n'en a d'autre que : d'en avoir rassemblé un assez grand nombre. La même année, D'Argenville, qui jouit long - temps d'une grande reputation, public un, ou-, vrage ayant pour titre: L'Histoire Naturelle éclaireie dans deux de ses

parties, la Lithologie, et la Conchye, liologies mais au lieu d'avancen cette science comme le titre samble, l'annencer, D'Aggenville ne profita nullement de ce qui avait été fait avant lui, et se servit encore de l'habitation des Coquilles, comme Aristote l'avait fait le premier, pour établir de grandes divisions entre elles. Aussi, dans cet ouvrage, une première partie est destinée aux Coquilles marines, et une seconde aux Coquilles terrestres et fluviatiles; les subdivisions sont les mêmes que celles qu'avaient établies. les auteurs précédens; seulement il rendit la méthode encore plus mauvaise, en plaçant dans les Multivalves les Oursins, les Tuyaux marins, les Glands de mer, les Pousse-Pieds, les Conques anatifères et les Pholades. On peut dire pourtant que, si l'ouvrage de D'Argenville est médiocre pour la distribution, il est un des premiers qui ait fixé l'attention sur les Animaux des Coquilles dont il fit figurer quelques espèces dans sa Zoomorphose; ce traveil est, néanmoins, trop incomplet pour servir de base à un système. -Entre D'Argenville et Linné nous avons encore à citer, en 1750, Spengler qui, le premier, proposa le genre Gastrochène admis depuis, mais avec d'autres caractères, il le fit figurer avec son tube dans les Nova Acta Danica, chose à laquelle ou ne fit pas attention en l'établissant de nouveau sans cette partie essentielle et caractéristique. Une suite d'observations qui nous sont propres, et que nous rapporterons avec détail à l'article Fistulane, prouvers que tous les Gastrochènes devront passer dans ce dernier genre. - En 1753, Klein proposa une nouvelle méthode pour classer les Coquilles; mais cette méthode ne présente pas des coupes assez naturelles, pour être admise; elle fut bientôt oublice, quoiqu'elle eut le mérite d'avoir dirigé l'observation vers la forme de la bouche des Univalves: la division principale est prise comme dans la plupart des systèmes antérieurs du nombre des parties. Au lieu des Manatoma, Ditoma, Polytoma

de Tournesbrt, ce sont des Mongconcha, Diconcha, Polyconcha, ce qui revient absolument au même, et ce qui ramène à la division de Lister, et aux Univalves, Bivalves et Multivalves de Linné, — Enfin si nous ajoutons l'ouvrage de Valentyn, en 1754, qui n'est autre chose qu'un supplément à celui de Rumph, et qui est exécuté dans le même plan, nous aurons à peu près le tableau des auteurs de l'époque qui précéde Linné, quand ce législateur publia la sixième edition du Systema Natura. Ainsi, avant Linné, personne n'avait cherché à appliquer la zoloogie aux Animaux testacés, et conséquemment on n'avait pas tenté de faire accorder la connaissance de l'habitant avec les caractères extérieurs de sa demeure. Il trouva néanmoins quelques idées justes solidement établies par ses prédécesseurs. En effet, Grew avait proposé la division en Univalves, Bivalves, Multivalves; Lister avait fait voir que l'on pourrait tirer de bons caractères de l'égalité ou de l'inégalité des valves; Tournefort y ajouta celui du baillement ou du non baillement des valves; Breyne proposa les Monothalames et les Polythalames. Cependant une chose essentielle manquait à la partie des sciences qu'il fallait restaurer; c'était les connaissances zoologiques. Aussi, dans les premières éditions de Linné, on s'apercut facilement, quoique son système valut mieux que les précédens, qu'il manquait de l'ondemens solides.

manquait de l'ondemens solides.

C'est à l'époque où les six premières éditions du Systema se succédaient avec rapidité, que perut l'ouvrage si important d'Adanson, qui dut avoir sur la manière de voir de Linné une très-grande influence par le point de vue tout à la fois nouveau et juste dont notre savant compatriote considéra l'étude de la Conchyliologie; et l'on vit aux éditions suivantes de son grand ouvrage combien Linné avait profité de celui du voyageur français. Consme nous ne voulous rendre compte de la méthodo de Linné que lorsqu'elle eut atteint son dernier de

**5**75

ré deperfection; c'est-dedire d'aprês s éditions qui suivirent la publicaon de l'ouvrage d'Adamson, nous ex+ oserons a uparavant le résultat desobrvations de celui-ci. Adamon admet rus d'autres noms les trois divisions rincipales : les Limaçons sont ses nivalves, les Conques ses Bivalves, les Conques multivalves ses Mulvalves. Il divise les Limaçons en ux qui sont sans opercules ou uniilves proprement dits, et en ceux n sont opercules. Les Limacons roprement dits sont partagés en cinq milles: 1º ceux qui n'ont ni yeux cornes; so ceux qui ont deux cor-:, et les yeux placés à la base de partie interne; 3º ceux qui out latre cornes, les extérieures portant s yeux à leur sommet ; 4° ceux qui it deux cornes, les yeux à la base, 1 coté externe ou par derrière; 59 thin ceux qui ont deux cornes, les ux vers le milieu, sur le côté exter-:. Les Limaçons operculés sont divis en trois familles : 1º ceux qui out ur cornes avec un renflement, et n portent les yeux au-dessus de la ise, au côté externe; 29 ceux qui it deux cornes sans renflement, les ux à la base, au côté externe; 🦫 ux qui ont quatre cornes, dont les ux extérieures portent les yeux au mmet. Telles sont les divisions prinpales établies entre les Univalves ou maçous. Cette distribution où l'oni lenu compte que d'un caractère nque, fondé sur les tentacules et les ganes qu'ils portent, a cet inconvéent grave qu'elle met en contact des es fort différens, tels, par exemple, e le Limaçon terrestre ( Helix ) et isliothide; tels encore que le Lépas

Patelle, l'Yet qui est une esce de Volute, et la Vis, etc. — Les inques ou Bivalves sont distribuées trois samilles d'après la forme du inleau: 1° les Conques qui ont les es du manteau séparés dans tout 15 contour; 29 les Conques dont deux lobes du manteau forment 115 Ouvertures sans aucun tuvau; les Conques dont les deux lobes du inteau forment trois ouvertures

dant deux prennent la figure d'un tuyau asser long. Par ces caractères, le genre Multre lui seul est bien circonscrit; quant nur autres, et surtout celui du Jembonneau, ils ressemblent des Coquillages bien différens. On y voit des Modieles, des Moules, des Finnes, des Avicules, et même une Cardite. De ses Conques multivalves il a judiciousement écarté tout ce que différens auteurs y avaient pour sinsi dire jeté au hasard, sfin de n'y conserver que les Pholades et les Ta-

Linné, auquel toutes les parties d'histoire naturelle sont redevables d'une sorte de régénération, qui corta sur chacune d'elles cet esprit investigateur et d'observation qui a été le cachet de ses nombreux écrits, m'a pu perfectionner, autant qu'il l'aurait voulu, la classification des Coquilles. Comme nous l'avons déjà fait observer, les connaissances zoologiques n'étaient point assez exactes, ni assez multipliées de son temps pour établir un système invariable; cependant ce grand homme en sentit l'importance, et ouvrit la marche à cet égard, en faisant entrer pour quelque chose la forme de l'Animal dans la composition du genre. En vaiu l'on pourra objecter que la plupart de ses applications comparatives des Animaux mollusques étaient fausses, il ne reste pas moins à Linné le mérite d'avoir fait le prèmier cette application; faisant abstraction de l'importance de cette idée, et considérant ensuite son système comme simplement basé sur les caractères des Coquilles, il l'emporterait encore de beaucoup sur tous eeux. qu'on avait établis avant lui. On pourra se convaineme de cette vérité par l'exposé rapide que nous allons en faire. 🦠 Limné admet les trois compes printcipales établies avent fui : les Multivalves , les Bivalves et les Univalvés. Les : Multivalves comprennent train genres : Chiton, Lepas et Pholas. Les Bivalves sont divisées, comme il suit, en quatorze genres : 1. Mye.; s. Belen; 5. Telfina ; 4: Cardium ; 5. Mactra ; 6: Donany 7. Fenns; 8. Spendylad; 9.

Chama; 10. Arca; 11. Ostrea; 12.. Anomia; 13: Mytilus; 14. Pinna. Toutes les Univalves, dont les Serpules, les Dentales et le Taret ne furent pas séparés, sont renfermées dans dixneufgenres::. 1. Argonauta; 2. Nautilus; 3. Conus; 4. Cypræa; 5. Bulla; 6. Voluta; y. Buccinum; 8. Strombus; 9. Murex; 10. Trochus; 11. Turbo; 19. Helix; 13. Nerita; 14. Haliotis; 15. Patella; 16. Dentalium; 17. Sabella; 18. Teredo; 19. Serpula. La plupart de ces genres sont bien circonscrits; cependant, à mesure que la science, appuyée d'une saine observation, a marché vers son but, on a trouvé des caractères échappés à Linné, assez solides pour démemhrer ses genres en plusieurs autres. Le système qui vient de nous occuper présente, on ne peut en disconvenir, plusieurs défauts; mais il a l'avantage sur tous les autres, d'avoir indiqué des rapports de relation d'un genre à son voisin; d'avoir, dans les Bivalves, considéré la forme de la charnière comme un caractère essentiel pour la :circonscription du genre; et, dans les Univalves, la forme de la bouche; il a rendu plus facile par - là, ainsi que par ses phrases caractéristiques, la détermination exacte de l'espèce. Son auteur a senti, mieux que personne avant lui, la valeue de mots techniques qu'il n'a james employés que pour signaler des v sérences réelles. On peut dire qu'il a mis les naturalistes sur le vrai chemin nécessaire pour atteindre la perfection que l'on peut désirer à la science des Coquilles. Malheureusement il n'est qu'un petit nombre de maturalistes qui aient senti l'importance des préceptes qu'il a donnés, et nous voyons desauteurs systématiques tomber dans les erremens des premiers conchyliologues; mais, comme les auvrages de la seconde époque se multiplient beaucoup, qu'un certain nombre ont suivi atrictement la méthodede Linné, que d'autres se sont contentés de publier sans méthode des recueils plus ou moins complets de ligures, que d'au-

tres ont encore admis d'anciens systèmes, et que d'autres enfin ontcherché à la modifier, en la rendant plus parfaite, nous citerous de préférence les ouvrages de Geoffroy, de Müller, de Bruguière, de Draparnaud, de Poli, de Daudebard de Ferussac, de Cuvier, de Lamarck, comme étant du nombre de ceux qui ont fait faire les plus grands pas à la science, et qui l'ont enfin placée à la hauteur des autres parties de l'histoire naturelle. Comme nous nous proposons, à l'article Mot-LUSQUE, de donner un précis historique des travaux qui concernent les connaissances anatomiques de ces Animaux, nous y renvoyons. Après Adanson et Linné, nous aurons à citer, en 1758, l'ouvrage de Séba, qui, quoique mal fait sous le rapport des descriptions, a le mérite, ainsi que ceux de Regenfusen de la même année et de Knorr en 1764, d'augmenter de beaucoup, par de bonnes figures, le nombre des espèces connues. En 1767, Geoffroy, medecin - regent de la Faculté de Paris, après avoir publié les Insectes des environs de la capitale qu'il habitait, donna aussi un traité sommaire des Coquilles, tant suviatiles que terrestres, qui s'y trouvent. Ce petit ouvrage, dans lequel on s'est servi des Animaux pour établir des genres, est réellement précieux pour la quantité de bonnes observations que l'on y rencontre; il divise les Coquilles terrestres et fluviatiles en univalves et en bivalves. Les univalves renferment cinq genres : 1º le Limas, Cochlea; 20 le Buccin, Buccinum; 3º le Planorbe, Planorbis; 4º la No. rite, Nerita; 5º l'Aucyle, Ancylus. Les bivalves sont divisées en deux genres : 1º la Came, Chama; 2º la Moule, Mytulus. Tous ces genres sont établis avec netteté sur les caractères tirés des Animaux et des Coquilles. Après Geoffroy, en 1769, com-

Après Geoffroy, en 1769, commença à paraître le grand recueil de figures publié par Martini. Ge recueil, le plus complet que nous eyous encore, est remarquable par le grand nombre de figures qu'il contient, par leur belle coloration et leur exactitude. Quant au système adopté pour la classification, il est calqué sur celui de Linné. Cet ouvrage fut commencé par Martini qui en donna lui-même les trois premiers volumes; les huit autres sont de Chemnitz et de Schroeter.

Nous citerons, sans nous y arrêter, les ouvrages de Dacosta, en 1770; six numéros d'une Conchyliologie de Schrœter, de la même année; une Classification aystematique des Goquilles terrestres, de Murray, 1794, publice dans les Amounitates, Aced . T. NIII; l'Histoire, naturelle des Coquilles terrestres, 1772, de Schiracs None nons. haterons d'arriver aux ouvrages de Nüller, qui ont commence à paraître des 1775. Mais des deux ouvrages de cetauteur, le dernier est bien présérable ; c'est de celui-là seul qu'il sera . question : de même que Linné, l'auteur yadmet les trois grandes coupes ou familles d'Univalves, de Bivalves et de Multivalves. Les changemens qu'il a fait subir à la méthode de Linné sont sensibles, surtout dans les Univalves qu'il partage en trois sections: 1 º Teslacea univalvia, testá perviá, qui renferme les genres Echinus, Spatangus Dentalium; 2º Testacea univalvia, testá potudá. Noús v trouvons onze genres, cosont : Akera, Arganauta, Bulla Buccinium, Corithium, Ver-140, Turbo, Helin, Planorbis, Ancylus, Patella, Haliotis; 3º la troisième section des Teptagea univalvia, testa operculată, me contient que les cinq genres *Trifopium*, Trochus, Nerita, Falvata et Semula. Parmi les Bivalves dont les genres sont presque les mêmes que ceux de Linné, nous remarmons qu'il a judicieusement soparé. des Anomia de ce dornier le genre des Térébratules, On voit par castégeraperçu de l'ouvrage de Müller ques s clant servi , comme Adanson , da laforme, des tentecules et de la position: des yegg, il jest tombé comme lui dans: quelques papadochemens évidenment laux, comme de la Bulla à l'Angonouta, comme de la Serpula à la Nerita, et· de quelqués autres ; mais, en général,

les genres, pris séparément, sont bien circonscrits; ils ressemblent d'ailleurs pour la pluparté ocux de Lénne; ou en sont dejà des demembremens. 1 Schræter, qui fit tant de travaux pour la Conchyliologie, qui l'enrichit d'espèces nouvelles en général médiocrement figurées, publia, en 1774, le premier numéro de son Journal de Mic néralogie et de Conchyliologie. On connaissait déjà ce savant par quelques ouvrages dont un a déjà été cité; et il acquit ensuite une reputation méritée, non - seulement par des Mémoires publics dans divers journeux', per son Introduction à la Conchyliologicale Linnet mais encore par son Histoire des Coquilles fluyatiles, spécialement de celles qui vivent dans les caux de la Thuringe de est facheus que les figures dont ver quvrage est accompagné soient médib-1. 1 cres. mines viral in the

En 1776, Dacosta donna on anglais et en français des Elémons de Conchyliologie; maisle système decetrant teur diffère trop peu de celui de kimme pour que nous deviens nous y #176ter: liologie britannique assez compléte. -Soldani, si célèbre par isce nombreuses recherches sur les Coquilles. microscopiques, avait été devance par Plancus. Quoiqu'il ent surpassé de beaucoup son prédécesseur il ne put jouir pendant sa vie d'une réputation acquise par tant d'années detravaux et de recherchies. Som ouvrage ne se vendit pas, et il em eprouva tant de chagrin, qu'après avoir mis en vente la dernière partie dont il ne sortit qu'un seul exemplaire de ches: le libraire, il se décide à la détruire. Le feu consuma toute de martie. et laissa incomplet le reste de l'ouvriu ge. Ce fait a été recueilli sun les lieux par Ménard de la Groyu qui nous du racconté plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, ce qui nous reste de la Testacesgraphia ac Zoophytographia pervacet macroscopica, 1789, suffit pour illustret à jamais son auteur. Cet ouveage dont nous ne chercherons passissaire. l'analyse, a besoin d'être vu et consulté sourent pour qu'en puisse

l'apprécier ce qu'il vaut.

Quoique le système de Linné sit prévalu chez presque tous les conchyliologues, nous voyons néanmoins Favanne, en 1780, se servir encore de la méthode de D'Argenville, de laquelle, en donnant pour ainsi dire une nouvelle édition, il se contente d'angmenter d'un nombre assez considérable les bonnes figures. Dans la même année parut l'ouvrage de Born, que nous ne considerons, comune le précédent, que par les estampes. Il est intitule : Testacea Musei Casaris Vindobonensis. — Martyn, en 1784, publia un Traité de Conchyliologie universelle qui est accompagné de bouncs planches et d'espèces en général peu connues. Chemnitz, à peu près dans le même temps, donna, dans un volume in-4° avec des figures, des observations sur une famille de Coquilles multivalves, les Oscabrions, qu'il regarde comme des Animaux articules. Enfin, en 1792, parut la première partie du premier volume de l'Encyclopédie fait par Bruguière, qui rameua la Conchyliologie à ce qu'elle devait être, et la replaça avec succès dans le chemin où Linné l'avait mise, et d'où elle avait dévié. Bruguière rendit à la Conchyliologie l'importance qu'elle n'eût jamais dû perdre en France où fut son herceau; il en sut habilement rassembler les matériaux épars dans les ouvrages de ses prédécesseurs; se servant du systeme de Linné comme d'une base solide, il le modifia en y faisant en-trer, pour servir à ses divisions, des caractères déjà aperçus, mais qu'on avait trop souvent méconnus. C'est ainsi qu'il se servit, comme Linné, de l'ancienne division en Multivalves, Bivalves et Univalves. L'importance des travaux de l'illustre Bruguière est telle, qu'on trouvers seigneusement rapportés à chacun des genres de Coquilles traités dans ce Dictionpaire, les modifications et les changemens qu'il fit subir à la science.

C'est à l'époque ou florissait Bru-

guière que commença à paraîtse l'important ouvrage de Poli, si mile aux conchyliologues par les belles anatomies de Mollusques que l'on y trouve. Que de regrets nous devons éprouver qu'un si habile observateur ne nous ait donné que la partie des Multivalves et des Bivalves! Ses quyrages sont des dépôts où l'on viendre long-temps puiser les observations les plus précieuses pour classer convenablement cette partie des Invertebres. - L'ouvrage d'Olivi , publié la même année, est bien inférieur au précédent; il présente pourtant d'utiles détails sur le même sujet, et il donne upe liste assez complète de ce qui se trouve dans les caux du molfe Adriatique. Nous reprocherens néanmoins à l'auteur de n'avoir dédié, sous le nom de Lamarkia, au célèbre auteur de la Flore Française et de tant d'autres grands ouvrages , qu'un chétil genre de production marine, formé de l'*Alcyonium cydonium*, Bursa, et d'Eponges. V. Spongodium.

Lamarck, qui avait marqué son époque dans la botanique par des ouvrages qui auraient seuls suffi pour constituer une brillante réputation, devenu, au Museum d'Histoire Naturelle, professeur de zoologie pour les Animaux sans vertèbres, soumit cette nombreuse partie des êtres vivans à cet esprit de philosophie analytique qui caradterise tout ce qui sort de sa plume severe. Il emprassa d'un coup-d'œil rapide tous les Invertebres; et chacune des parties de la science qui renferme coux-ci, a subi entre ses mains des modifications et des changemens qui dévoilent avec quelle justesse et quelle sagacité l'illustre professeur a saisi les lois générales par lesquelles la nature se régit, et paraît avoir conçu le vaste ensemble des êtres organisés vivans. On peut dejà se faire une idee des premiers travaux de l'auteur dans l'ouwrage qui a pour titre Système des Animaux sans vertebres, public en 1801. Les observations soologiques v sont déjà assez nombreuses pour établir un syntème base suf elles; ient, par leur belle coloration et leur vactitude. Quant au système adopté our la classification, il est calqué ur celui de Linné. Cet ouvrage fut ommencé par Martini qui en donna ui-même les trois premiers volumes; as huit autres sont de Chemnitz et le Schröder.

e Schræter. Nous citerons, sans nous y arrêter, es ouvrages de Dacosta, en 1770; ix numeros d'une Conchyliologie de ichiœter, de la même année; une Clasincation systematique des Gonnilles errestres, de Murray : 1774, publice ins les Amounitates. Aced .: T. NIII; Histoire naturalla des Coquilles terestres, 1772, de Schiracs! Nous nous. illerons d'arriver aux ouvrages deluller, qui ont commencé à paraître es 1775. Mais des deux ouvrages de clauteur, le dernier est bien préféable; c'est de celui-là seul qu'il sera. uestion : de même que Linné, l'auteur admet les trois grandes coupes ou faailles d'Univalves, de Bivalves et de lultivalves. Les changemens qu'il a ait subir à la méthode de Linné sont ensibles, surtout dans les Univalves [u il partage en trois sections: 1 o Tesacea univalvia, testá pervid , qui renerme les genres Echinus, Spatangus Ventalium; 2º Testacea univalvia, está patulá. Nous y trouvons onze Enres , casont .: Akera, Argonauta, sulla, Buccinium, Corithium:, Ver-30, Turbo, Helin, Planorbis, Ancyus, Patella, Haliotis; 3º la troisième ection des Testagea univalvia, testa perculata, no contient que les cinq enres Trisonium, Trochus, Nerita, alvata et Serpula. Parmi les Bivalves ont les genres sont presque les mênes que ceux de Linné, nous remnruons qu'il a judicieusement soparé es Anomia de ce dernier le genre des lerebratales. On veit par carleger perçu de l'ouvrage de Müller que; clant servi comme Adanson de la orme destentaquies at de la position. es yeux, il **est-tombé comme**dui dans: |uelques,rapprochemenséridemment ius, comme de la Bulla à l'Argonaua, comme de la Serpula à la Neitia, etle quelqués autres ; mais, en général,

les genres, pris séparément, sont bien circonscrits; ils ressemblent d'ailleurs pour la plupartà:oeux de 'Linné;'ou en sont dejà des demembremens,'-Schreeter, qui fit tant de traveux pour la Conchyliologie, qui l'enrichied'espèces nouvelles en général médiocrement figurées, publia, en 1774, le premier numéro de son Journal de Mi néralogie et de Conchyliologie. On connaissait déjà ce savant par quelques ouvrages dont un a déjà été cité. et il acquit ensuite une reputation méritée, non - seulement par des Mémoires publiés dans divers journeux, per son Introduction à le Conchyliologiede Linne, mais eucore par son Histoire des Coquilles fluviatiles, specialement de celles qui vivent dans les caux de la Thuringe de le est facheur que les figures dont verequvrage est accompagné soient médib-1.5 numes veniors

En 1776, Decesta donna en anglais et en français des Elémens de Conchyliologie; mais le système decettaur teur diffère trop peu de celui de kimmé pour que nous devions nous y titréter: Il publia aussi, en 1778, une Conchyliologie britannique asses compléte. —Soldani, si célèbre par ses nom∽ breuses recherches sur les Coquilles. microscopiques, avait été devance par Plancus. Quoiqu'il eut surpassé de beaucoup son prédécesseur ; il ne put jouir pendant sa vie d'une réputation acquise par tant d'années detravaux et de rechorchies. Som ouvrage ne se vendit pas, et il em éprouva tant de chagrin, qu'après avoir mis en vente la dernière partie dont il ne sortit qu'un seul exemplaire de ches le libraire, il se décida à la (détruire. Le feu consuma toute ofthe partie, et laissa incomplet le reste de l'emplau go: Ce fait a été recueillí sun les lieux par Ménard de la Groye qui nous d'a raconté plusieurs fois. Quoi qu'il en sont, ce qui nous reste de la Testaces graphia ac Zoophytographia pervacet. micrescopica, 1789, suffit pour illustref à jamais son auteur. Cet ouveage dont nous ne chercherons pasa faire l'analyse, a besoin d'être vu et conEn 1811, Megerle a donné, dans le Magasin de Berlin, un nouveau système de Conchyliologie dont la partie qui traite des Bivalves seulement a paru.

Lamarck, en 1812, dans une petite brochure intitulée Extrait du Cours, etc., fait pressentir les changemens qu'il se propose de faire subir à sa première méthode , changemens qu'il commença à établir en 1815, et qu'il termina en 1822. Cet ouvrage, l'un des plus importans qui aient été publies sur les Animaux sans vertèbres, présente pour les Mollusques une division basée à la fois sur les caractères pris dans les Animaux, ce qui sert à former les principales coupes, et sur ceux tirés de la coquille, qui servent presque toujours seuls à former les genres. Le tableau que nous en donnons servira plus à l'intelligence du système, que ce que nous pourrions en dire. Nous renvoyons également au tableau des Conchisères, que nous avons présente à ce mot. Il est inutile de dire que cette méthode, quelque bonne qu'elle soit, a pourtant des défauts : le plus grave, à notre avis, est d'avoir trop donné d'importance aux caractères tirés des Coquilles: mais aussi on peut dire que ces moyens présentent de très-grands avantages pour grouper par familles ou par genres, et mettre tout en rapport de formes.

Cuvier, en 1817, considérant les Mollusques plutôt d'après les rapports de structure interne que d'après' tout autre, donna aux caractères tires des différences organiques une bien' plus grande importance que ne l'avait fait Lamarck lui-même, ce qui le ramena aussi à diminuer le nombre des genres, mais à admettre dans ceux-si, avec la désignation de sousgenres, un certain nombre de coupes secondaires dans lesquelles rentrent presque tous les genres que Lamarck avait proposés dans la première édi-

tion de son Système.

Un auteur ingenieux dans ses systemes, qui a jete sur l'anatomie comparce de grandes lumières, aussi habile professeur que savant naturaliste,

Blainville, dès 1814, posa à son tour les fondemens d'une nouvelle classification des êtres vivans, à laquelle il donna quelques développemens, en 1816, dans le Journal de physique etc. (octobre). Voici, pour la partie des Mollusques, ce qu'il a proposé. Il divise les Mollusques ou Malacozoaires en deux classes, en Céphalophores et en Acéphalophores (Mollusques céphalés et acéphalés, Cuv.). Les Céphalophores se distinguent en especes qui ont les organes de la respiration et la coquille symétriques, et en espèces qui ne sont pas symétriques. Les premières ou les symétriques sont distinguées : 1° en Cryptodibranches, 2° Ptérodibranches, 3º Polybranches, Cyclobranches, 59 Inferobranches, 6º Nucleobranches, 7º Cervicobranches. Les non symétriques sont distinguées : 1º en Chismobranches, 2º Pulmobranches, 3º Syphonobranches, 4º Monopleurobranches. La seconde classe ou les Acephalophores est divisée en trois ordres : 1° les Palliobranches, 2º les Lamellibranches, 3° les Hétérobranches, divisés eux-mêmes en fixés ou Ascidines simples et agrégés, et en libres ou Biphores simples et agrégés aussi. On voit par cet exposé que c'est sur la disposition des organes de la respiration que sont fondées les coupes principales. Pour juger de la solidité de ces coupes, il sera nécessaire d'en voir l'application détaillée que Blainville ne tardera pas sans doute à publier. On voit aussi que, d'après l'opinion de Desmarest, de Cuvier, etc., et contre celle de Lamarck, il admet les Tuniciers parmi les Mollusques, ce que Ferussac a également fait depuis. La nouveauté de noms inusités et la plupart un peu longs, adoptes par le savant Blainville, sera le principal obstacle que pourra rencontrer l'adoption de son système, car telle est l'influence d'une nomenclature ou l'harmonie n'est pas trop sacrifiée à l'exactitude, que celle de Lisme fut l'un des principaux élemens du succès de ses immortels travaux.

Notre collaborateur Férussac, du-

LES MOLLUSQUES.

### GENRES.

Bélemnite , Hippurite , Ammò-Argonautes. , Cymbulie , Limacine.

Tritonies, Téthys, Scyllée, s, Tergipe. lide.

plysie, Dolabelle, Notarches,

ts, Clausilies, Agathines.

be, Lymnée, Physe, Auricul n, Pyramidelle.

onchylie, Nérites.

e, Ovule, Tarière, Volute. , Rochers, Strombes.

ns, Crépidules.

nule, Septaire, Carinaire, Ca-

Placune, Spoudyle, Maricau,

au , Arche.

s, Mule, Cardites, Crassa-

onacus, Cyclades, Corbeilles, s, Lucine, Vénus, Corbule,

, Byssomie, Hyatelle, Solen, Fistulane.

, Polyclinum.

Ble , Orbicule.

# D'APRÈS LA MÉTHODE DE M. LAMARCK.

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Les Healts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| térieures au-dessus du manteau; sur le dos<br>point de cavité branchisle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Les Terrosses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| itérieures sur le rebord du manteau; sériales<br>corps ou d'un seul côté; point de cavité bran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Les PENLIDOUS Les SEM-PYYLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ne une cevité particulière , doreale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C Los Caltyraux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pas une cavité particulière, vers la partie pos-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Des tentacules Les LAPLISTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Les Levacus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| abitent hors des caux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lan Cournida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bitent les caux, mais qui respirent l'air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | La Lynin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pistile, dont le bord ganche n'imite per une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coquille à hords désants. : Les Missims<br>Coquille à hords réunis. : Les Pisimons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| printile on marine, dont le bord gauche imite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| teloison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Coquille flottante à la sur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1000 001 0000 1 1 1 1 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Coquille non flottante, on-<br>verture très-ample; point<br>de columelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| prine dont le berd gauche n'imite pes une demi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Columdia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Point de plis à la columelle;<br>les bords de l'ouverture Les Scallette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I tes potat de l'enterer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reunis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | réunis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| maliculée à la base; hord droit de l'ouverture<br>unt point de forme avec l'âge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Point de plis à la columelle;<br>bords de l'ouverture désa-<br>nis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Point de plis à la columelle;<br>bords de l'ouverture désa-<br>nis.  Les Gazatrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ant point de forme avec l'âge.  naliculée à la base; bord droit changeaut avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement; hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Point de plis à la columelle; bords de l'ouverture désable :  Les Gazante  Les Anis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeant avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant postérieurement.  pual à la base de l'ouverture, mais une échan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Point de plis à la columelle; bords de l'ouverture démbres l'au Transact nis.  Les Caratiris  Les Aniss  Les Personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeaut avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant par la la base de l'ouverture, mais une échants plié à la calaugelle.  hancrée, enroulée, le dernier tour envelop-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Point de plis à la columelle; bords de l'ouverture démbres l'au Transact nis.  Les Caratiris  Les Aniss  Les Personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ant point de forme avec l'âge.  naliculée à la base, bord droit changeaut avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement, chancrure oblique en demi-canal, se dirigeant un la la base de l'ouverture, mais une échants plis à la calamelle.  chancsée, caronlée, le dernier tour envelopue entièrement tous les autres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Point de plis à la columelle; bords de l'ouverture désanis.  Les Garante  Les Anis.  Les Purrante  Les Courses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeaut avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant par la la base de l'ouverture, mais une échants plié à la calaugelle.  hancrée, enroulée, le dernier tour envelop-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Point de plis à la columelle; bords de l'ouverture désa-  les Carattri  Les Anis.  Les Cottent  Les Cottent  Les Ormoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ant point de forme avec l'âge.  naliculée à la base; bord droit changeaut avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant postérieurement par la la base de l'ouverture, mais une échants plisé à la calaugelle.  ;hancesée, enroulée, le dernier tour envelopue entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Point de plis à la columelle; bords de l'ouverture désa-  les Carattri  Les Anis.  Les Cottent  Les Cottent  Les Ormoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ant un canal court, ascendant postérieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant splité la calaugelle.  ;hancrée, enroulée, le dernier tour envelopque entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.  rtie en spirale, le dernier toug tegminé en lign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Point de plis à la columelle; hords de l'ouverture désa- les Caratré  Les Anis.  Les Couverture  Les Couverture  Les Couverture  Les Couverture  Les Couverture  Les Couverture  Les Caratré  Les Couverture  Les Caratré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeant avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant plié à la base de l'ouverture, mais une échants plié à le calaugelle.  hancesse, enroulée, le dernier tour envelopue entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.  rrite en spirale, le dernier toug tegminé en ligne mi-discolde à spire excentrique.  obuleuse, sphéroïdale ou ovale; tours envelopuelleuse, sphéroïdale ou ovale; tours envelopelleuse, sphéroïdale ou ovale; tours envelopelleuse. | Point de plis à la columelle; hords de l'ouverture désa- les Caractri  Les Caractri  Les Cottent  Les Caractri  Les Synticin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeant avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement; hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant pual à la base de l'ouverture, mais une échants plis à la calangelle.  chancese, enroulée, le dernier tour envelop-que entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.  rrtie en spirale, le dernier toug tegminé en ligne mi-discolde à spire excentrique.  obuleuse, sphéroidale ou ovale; tours cuvelop- urs réunis en tunique.  liscolde à spire centrale, loges rayonnantes de                                                                                                                                                                                                        | Point de plis à la columelle; hords de l'ouverture désandre les Caracters les Caracter |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeant avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement.  chancrure oblique en demi-canal, se dirigeant pual à la base de l'ouverture, mais une échans plis à la calangelle.  chancrée, enroulée, le dernier tour envelopque entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.  rrtie en spirale, le dernier toug terminé en ligne mi-discolde à spire excentrique.  obuleuse, sphéroïdale ou ovale; tours envelopmer réunis en tunique.  jécolde à spire centrale, loges rayonnantes de la circonférence.  scoide, spire centrale, loges qui ne s'étenden                                                                                                                                         | Point de plis à la columelle; hords de l'ouverture désa.  Les Garante  Les Anis.  Les Catum  Les Catum  Les Orrecte  Les Catum   Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les Catum  Les |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeant avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement; hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant sur l'alle de l'ouverture, mais une échants plis à la base de l'ouverture, mais une échants plis à la calangelle.  chancese, enroulée, le dernier tour envelopque entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.  rrice en spirale, le dernier toug terminé en lignémi-discolde à spire excentrique.  obuleuse, sphéroïdale ou ovale; tours envelopmer réunis en tunique.  iscoide à spire centrale, loges rayonnantes de la circonférence.  scoide, spire centrale, loges qui ne s'étendemente à la circonférence.                                                                       | Point de plis à la columelle; hords de l'ouverture désa- his.  Les Caracte  Les Column  Les Column  Les Caracte  Les Carac |
| ant point de forme avec l'âge.  maliculée à la base; bord droit changeant avec yant un sinus inférieurement.  ant un canal court, ascendant postérieurement; hancrure oblique en demi-canal, se dirigeant sur l'alle de l'ouverture, mais une échants plis à la base de l'ouverture, mais une échants plis à la calangelle.  chancese, enroulée, le dernier tour envelopque entièrement tous les autres.  roite ou presque droite; point de spirale.  rrice en spirale, le dernier toug terminé en lignémi-discolde à spire excentrique.  obuleuse, sphéroïdale ou ovale; tours envelopmer réunis en tunique.  iscoide à spire centrale, loges rayonnantes de la circonférence.  scoide, spire centrale, loges qui ne s'étendemente à la circonférence.                                                                       | Point de plis à la columelle; hords de l'ouverture désa- les Caratrés  Les Anis.  Les Courses  Les Courses  Les Caratrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

uel il ne nous est pas permis de faire, ans un ouvrage où il travaille, un loge mérité cependant par d'utiles ravaux, vient d'ajouter aux ouvrages i-dessus mentionnés une magnifique istoire des Coquilles terrestres et fluiatiles. Cet important Recueil, publié ar livraisons, fut commence en 1819, t se continue avec éclat. La beauté les planches, qui l'emporte sur tout ce pue l'on a fait jusqu'ici, correspond la perfection du texte. Sowerby puslie également en Angleterre des fitures de Coquilles fossiles, qui mérient l'estime dont elles jouissent par-- (D..H.) ni les savans.

CONCHYLIOTYPOLITHES. On i donné ce nom a ux empreintes de Cojuilles fossiles dont le moule a dis-

\* CONCHYTES. MOLL, FOSS. Nom générique appliqué autrefois aux l'atelles et aux Conchifères fossiles.

CONCILIUM. BOT. PHAN. (Pline). Syn. probable de Jasione. V. ce mot.

\* CONCIRRUS. Pors. Syn. de Cirrhite tachetée. V. CIRRHITE.

CONCOMBRE. Cucumis. BOT. PHAN. L'un des genres les plus intéressans et les plus considérables de la lamille des Cucurbitacées. Il se compose d'un grand nombre d'espèces annuelles, toutes exotiques et dont plusieurs sont cultivées dans nos jardins potagers, et nous offrent des fruits aussi salutaires que délicieux. des caractères consistent en : un calice adherent par sa base avec l'ovaire infère, à cinq divisions recourbées; une corolle monopétale régulière, campanulacée et à cinq lobes , intimement soudée et confondue par sa base avec le calice. Dans les fleurs males, on trouve cinq étamines réunies entrois faisceaux, savoir : deux laisceaux ou filets soudés, portant chacun deux anthères linéaires et recourbées trois fois sur elles-mêmes, et un faisceau formé d'une seule étamne. Au centre des fleurs males, on voit un tubercule charmu, trilubé, recouvert par les étamines. Dans les

fleurs femelles, le style est court et surmonté par trois gros stigmates, ordinairement bilobes. Le fruit est une péponide de forme et de consistance variées; elle est ordindirement relevée de côtes plus ou moins nombreuses, tantôt entièrement charnue, tantôt plus ou moins dure et corface à l'extériont : tels sont les caractères du genre Concombre. Il'se rapproche beauconp du genre Courge, Cucurbita, dont il ne differe guere que par sa corolle campanulée, qui est étalée et comme rosacée dans ce dernier gente.

On compte un grand nombre d'espèces de Concombres; mais nous n'entrerons dans quelques détails que pour les trois qui offrent le plus d'inierêt, savoir i le Concombre ordinaire, la Coloquinte et le Melon. Nous nous contenterons d'indiquer

quelques autres espèces.

Le Concombre cultivé, Cucumis sativus, L. Gette espèce s'étale sur la terre. Sa tige est fort longue, rameuse, cylindrique, très-rude au toucher, ainsi que ses feuilles qui sont pétiolées, échancrées en cœur à leur base, découpées en cinq lobes aigus et inégaux. De l'aisselle des feuilles naissent de longues vrilles simples, tordues en spirale. Les fleurs sont monoïques ; les mâles , plus nombreuses que les femelles, out le calice campanulé, velu, à cinq divisions linéaires et réfléchies; la corolle campantilée, à cinq lobes acumines à leur sommet. Dans les fleurs femelles, l'ovaire est très - allongé, hérissé de piquans très-rudes. La corolle offre la même forme. Les fruits sont allongés, obtus à leurs deux extrémités, ayant leur surface lisse ou hérissée, tantôt blanche, tautôt verte, tantôt jau-ne, suivant les varietés. Le Concombre est originaire d'Orient. Ses fruits forment un aliment assez agreable. He sont peu nour issans, fort aqueux, et d'un goût pen prononce; mais dans l'éte, on les voit assez frequemment paraître sur la table des riches de Paris, tandis que les paravies da inidi de l'Espagne s'en nourrissent ha-

bituellement. Ordinairement on les fait cuire et on les assaisonne de différentes manières. Quelquefois on les mange crus, après les avoir coupes par tranches minces que l'on ar-rose avec du vinaigre. Cette Plante présente plusieurs variétés qui tiennent à leur forme, à leur grosseur et à leur couleur : tels sont le Concombre *blanc*, dont la peau est blanchâtre et lisse, et que l'on estime beaucoup à Peris; le jaune qui a la peau d'un joune plus ou moins intense; le vert petis connu surtout sous le nom de Cornichons, et dont on confit les fruits au vinaigre ; le Concombre de Russie qui est sort petit, presque rond, et dont les fruits sont groupés par bouquets; c'est la variété la plus hative.

La culture du Concombre diffère peu de celle du Melon que nous exposerons tout à l'heure avec plus de détails. Les graines doivent être semées au commencement de mars sur des couches à Melon; on repique les jeunes pieds en avril sur des couches sourdes, ou bien on les met en pleine terre, au commencement de mai, dans des trous que l'on a eu soin de remplir de bon terreau. Les graines de Concombre peuventse conserver pendant le litte de la conserver pendant le litte de la conserver pendant le conserver le conserver pendant le conserver le conserver le conserver le conser

dant huit à dix ans sans se détériorer. Le MELON, Cucumis Melo, L. Originaire des contrées les plus chaudes de l'Asie, le Melon est cultivé en Europe depuis un temps immémorial. H se distingue du Concombre par ses feuilles plus grandes, à lobes arroudis et moins profonds, et par ses fruits plus gros, globuleux ou ovoïdes, ayant la chair rougeatre, fondante, sucrée et d'un gout agréable. Les Melons sont fort recherchés en été et sont l'ornement des repas les plus somptueux. Aussi leur culture est-elle fort étendue et pratiquée avec un soin particulier. Le nombre des variétés qu'elle a produites est extrêmement considerable. On peut les rapporter à trois races principales qui ont pour types : le Melon Maraicher ou galeux, le Cantaloup et le Melon de Malte. Les variétés du Melon Maraicher sout faciles à reconnaître à leur

surface qui est gristire, creusée et rugueute. Elles manquent en gairel de côtes et sont peu estimées. On distingue surtout parmi elles : le Secrit de Toure, dont la chair est rouge, ferme et très-sucrée; le Melon ét Honfleur qui est allougé, d'une gosseur très-considérable, très-fondant et d'un bou goût.

Les Melons Cantaloups sont sur contredit les plus estimés et les plus délicats. On les reconnaît à leurs cira très-saillantes, séparées par de silons profonds, à leur surface qui et verte, jaune on quelquefois d'unbra plus ou moins intense, et très-inégle. Leur chair est fort épaisse; mai d'y a guère que leur moité intere qui soit tendre et bonne à mange. On distingue parmi les meilleures riétés: le petit et le grand Preson, la Boule de Siam, le Fin hâtif, et.

Les Melons de Malte, qui somen la troisième race, se distinguent pr leur peau fine, peu épaisse et liss. Leur chair est blanche ou ronge, suvant les variétés qui sont peu nonbreuses.

Dans certaines provinces du mid et même du centre de la France, le Melons n'exigent pas beaucoup à soins de la part du cultivateur. Un la sème en plein champ, après aron bien préparé et surtout bien funé à place qu'ils doivent oppuper; et la il marissent leurs fruits; mais à lans. la culture des Melonis, et surtent cile des bonnes espèces, telles qui its Cantaloups, est fort dispendient Nous allons la faire conceire en pu de mots. Lorsque l'on veut aveir de Melons de primeur, il faut sous 'a grames à la fin de janvier ou au conmencement de février, sous chiss ou dans des baches convemblement chaudes. Pour cela, on carro de pots d'environ quatre pauses d'atverture, remplis de teirem bim ousommé et dans lesquels un plate es on quelquefois deux graines (band les graines sont levies, en le se contume graduellement su jour s à la température extérieure, aresievant les paillassons et au soumai

gèrement les châssis dans les beaux surs, et surtout ceux on le soleil iit. Il est inutile de prévenir que, uand le froid est trop vif et surtout endant la nuit, les paillassons, qui ouvrent les châssis, ne doivent pas tre enlevés. A l'époque où la jeune lante a déjà poussé deux feuilles, ins compter les deux cotylédons ou uilles séminales , on pince le boureon terminal, opération qui favorise : développement des bourgeons lairaux, sur lesquels les fleurs se déeloppent principalement. C'est alors temps de mettre en place les jeunes lants. A cet effet, on prepare une ouche inclinée vers le midi, pleine e terreau, mélangée d'environ un xième de terre franche, et recouerte de châssis; on place les jeunes lants sans les démotter, de manière laisser entre eux un espace conveable, pour que leurs ramifications uissent se développer facilement. ant que le froid ne permet pas de les xposer à l'air, on les recouvre des hassis que l'on ouvre plus fréquemnent, à mesure que le temps devient lus doux et les jeunes plants plus igoureux. Enfin, on les découre entièrement, lorsque l'on n'a lus à redouter les gelées. On a soin arroser convenablement jusqu'à la arfaite maturité des fruits, et de rerancher les branches gourmandes ou es fleurs måles surabondantes qui faiguent inutilement le sujet. Lorsque es fruits approchent de leur matuité, on les soulève, on les place sur me tuile ou sur un morceau de planhe. Ce procédé a l'avantage de pernettre la libre circulation de l'air tout utour du fruit,et de faciliter sa matu-

Lorsque l'on veut manger les Meons six semaines ou deux mois plus ard, on s'évite beaucoup de soins et le dépenses. On sème en avril sous bâssis ou simplement sur couche bien préparés, et l'on recouvre d'une doche chaque place où l'on a semé me graine. On recouvre les cloches le paille ou de paillassons pendant es nuits fraides. On donne fréquemment de l'air; et ensin on enlève les cloches quand la chaleur permet d'exposer les jeunes Plantes à l'air libre. Ce procédé, beaucoup moins dispendieux, donne des fruits incompartiblement plus savoureur

parablement plus sayoureux. La Coloquinte, Cucumis Colocyathis, L., vulgairement Concombre amer. L'Asie septentrionale est la patrie de cette Plante. On la trouve également dans les îles de l'Archipel; Elle est annuelle, et présente une tige herbacée, couchée à terre ou s'élevant sur les corps voisins, au moyen des vrilles nombreuses qui naissent sur les côtes de ses feuilles; cette tige est charnue, cassante, cylindrique, et porte des feuilles alternes, subréniformes, aigues, pubescentes, à cinq lobes dentés et aigus. Aux fleurs femelles succèdent des fruits globuleux, jaunes, de la grosseur d'une Orange, glabres et recouverts d'une écorce dure, coriace, assez mince, renfermant une pulpe blanche et spongieuse, dans laquelle on trouve des graines nombreuses, ovales, comprimées et blanches. Cette pulpe et ces graines sout d'une amertume excessive. On en fait usage comme d'un médicament violemment purgatif. La Coloquinte du commerce est le fruit dépouillé de son enveloppe crustacée. Elle est en masses blanches et spongieuses, désignées sous le nom vulgaire de Pommes de Coloquinte. Son excessive amertume provient de la résine qu'elle contient. C'est un drastique très-violent et que l'on ne doit administrer qu'avec de grandes précautions, et à fort petites doses, dans les hydropisies passives, la manie, l'apoplexie séreuse, etc. On donne six à douze grains de Coloquinte que

l'on peut au plus porter jusqu'à vingt et vingt-quatre. (A. R.) Les jardiniers nomment vulgairement:

CONCOMBRE DE CARÈME, une variété de Courge.

Concombre d'HIVER ou de MALTE, des variétés de Giraumont.

CONCOMBRE AUX ANES, le Momore dica Eleserium.

• On appelle à Cayenne Concombre sauvage, le Melothria pendula. (B.)

\*CONCOMBRES DE MER. ECHIN. Plusicurs l'éclothuries et quolques autres Echinodermes de forme allongée sont ainsi nommés par les marins et les pêcheurs de nos côtes (LAM..X.)

CONCOMBRES PETRIFIES. Écnin. Foss. Des pointés, d'Oursins et des Alcyons fossiles ont été noumes ainsi par les anciens naturalistes.

\*CONCORDITA. POIS. Syn. sarde de Mugil Cephalus. V. Muge. (B.)

CONCRETIONS. MIN. ZOOL: BOT. Toute substance solide, irrégulière, formée, dans des milieux moins denses, de particules qui se sont agglomérées plus ou moins lentement, a recu le nome de Concretion. On en rencontre dans les trois règnes; mais l'acception de ce mot n'est pas touiours la même. En minéralogie, par exemple, tantôt on nomme Concrétion une substance pierreuse et saline dont la structure en couches parallèles s'emboîtant les unes dans les autres, indique une formation lente et successive o ce n'est qu'un état différentidu enême corps. Ce cas est trèsfréquent dans la nature : les Stalactites, les Stalogmites, l'Albâtre sont des Concretions de Carbonate ou de Solfate calcaires; toutes les variétés de Minéraux, ditos concrétionnées, se rangentaussi sous cette même manière de voir. V., quant à leur histoire particulière; chacune des espèces auxquelles elles appartiennent. Les mineralogistes , entendent : encore par Concretions les nodules ou parties grossièrement arrondies que l'on rencontre dans l'intérieur de certaines roches ou des terrains calcaires, schisteux 'et afgileux. Leur consistance est toujours plus grande que celle de ces térrains; leur composition souvent dissemblable, et les formes bizzires qu'elles affectent quelquelois, les ont hit distinguer par des noms tires des objets avec lesquels on a voulu levi trouver de la ressemblance. Ainsi plusieurs de ces Concrétions

ont été nommées Priapolithe, Ostéo-colle, Tête-de-Chat, etc. V. ces mois.

Les Animaux, de leur côté, n'offrent malheureuscment que trop d'exemples de Concrétions. Comme ce sont des corps entièrement inorganiques et inertes, loin d'être essentiels à la vie , leur présence est presque toujours funeste; elle indique d'ailleurs une précession de phénomènes morbides qui ont plus ou moins lésé les organes. Tels sont les calculs biliaires, arthritiques, etc. Cette classe de Concrétions est trèsnombreuse; non-seulement les calculs diffèrent entre eux par l'organe où ils sont logés, mais encore leur nature varie singulièrement dans le même organe: ainsi les calculs vésicaux, pour nous borner à un seul exemple, sont très-diversifiés, chimiquement parlant, quoiqu'ils se présentent tous sous forme concrétionnée. Les visceres de certains Animaux contieunent quelquefois des Concrétions auxquelles on attribuait jadis de merveilleuses proprietes, et que l'on nommait Bezoards. On a aussi appliqué la dénomination d'Egagropiles à celles dont la formation était due à des substances ingérées parmi les alunens des Animaux, et qui constituaient de véritables masses agglomérées. Il les mots Calcul, Bézgard et Krasbo-PILE.

Dans le règne végétal, les Concrétions sont plus rares; celatient probablement à la simplicité et à l'uniformité de leurs sucs alimentaires. Cependant on en a observé de bien singulières et dont il est difficile de concevoir la formation. Telles sont, par exemple, les Concrétions sinceuses du Bambou et d'autres Graminées. Dans la charpente toute calcaire de quelques Plantes aquatiques, comme celle de certains Chara qui, selon Théodore de Saussure, contiennant 74 pour 100 de Carbonate de Chaux, ne pouvons-nous pas ausai mur une sorte de Concrétion? Ce sont que elles, de même que les calculs animaux. des corps produits par des depois successifs de molécules inorganiques et

ui tendent à la désorganisation comlete de l'individu. (G..n.) CONDAGA, atolle. Syn. malais de

preamonela, vulgairement Cauris,

CONDALIE. Condalia. BOT. PHAN, l'absence des pétales et l'unité de tyle ont été les motifs qui ont eugage avanilles à établir ce genre rapporiaux Jujubiers par Ortéga, quoique eux-ci aient tous des pétales et un oable style. Si l'on conserve ce gene, il doit être placé parmi les Rhamdes et dans la Pentandrie Monogyic, L.; ses fleurs sont néanmoins ssez souvent tétrandres, mais ses afr nités avec les Rhamaus, empêchent eles éloignet , quel que soit le systèic adopte. Il se compose d'une seule. spice, Condalia microphylla ( Cau. con T. vi, p. 46, 1. 626) ou Zisephus Prioides, Orléga. C'est un Arbuste pincux, indigénic du Chili.

Ruiz et Pavon ont aussi etabli un cure sous le même nom, mais qui est butique avec le Gocoocypsile. F. ce tot. (G.N.)

CONDANAROUSE. REPT. OFFI. Daudin.) Syn. indien de Coluber lieutis, L., espèce du genre Couleure. V. ce mot. (B.)

CONDANG. BOT. PHAN. (Rumph.) yn malais de Ficus bengalensis que oureiro rapporte à tort à son Ficus niculata. V. Figuier. (B.).

\* CONDANG-WARU. BOT. PHAN. urmann.) Syn. javanais d'Hibiscus l'iceus. Refinie. (E.)

CONDEA. BOT. PHAN. (Adanson.)
n. de Sasureia demeridada, Poir.
Sasierra. (B!)

\*CONDENSATION. CHIM: MIN. acnomène; du papprochement des piccules des corps, qui s'opère presentoujours, au monen d'une sous-action du, calorique, (DR..z.)

'COMDER. nor. PHAN. (Avicenne.)

\* CONDI, CONDISI ET CONDI-ILM. BOT. PHAN. (Dalechamp.) Syn. the de Gypsophila Strutium. V. VISOPIIILE. (E.) CONDIO. MAM. Syn. finlandais d'Ours brun. (A. D. NS.)

.\* CONDI-PALI. BOT. PHAN. Une Clématite indéterminée de la côte de Coromandel. (B.)

CONDISI ET CONDISIUM. BOT. PHAN. V. CONDI.

CONDOMA. MAM. Espèce du genre Antilope. F. ce mot. (B.)

Que Rumph nomme Condondum. Syn. malais de Spondias amara, L. V. Sposmas.

CONDOR ois. Espèce du genre Catharte. V. ce mot. (8.)

CONDORI OU CONDOUMANI. BOT. PHAN. V. ADENANTIERA.

CONDOUS. MAM. Meme chose que Condona. V. ce mot.

\* CONDRACHANTE, INTEST. V.

CONDRILLE. Chondrille. BOT. PHAN. V. CHONDRILLE:

\* CONDRIS OF CHONDRIS. not. PHAN. (Pline.) Syn. presume de Marrubium Pseudo-Dictamnus. (B.)

 CONDRODITE og CHONDRO-DITE, MIN. Brucite des Américains. Nom donné par Berzelius à une subtance minérale qui ne s'est encore présentée que sous la forme de grains brunatres, à texture lamelleuse, dissémines dans une gangue calcaire. Ce savant la regarde, d'après l'analyse qu'il en a faite, comme un Silicate de Magnésie, pénétré d'Oxide de Fer. Haily lui assigue pour forme primitive un prisme rectangulaire, dont la base est oblique, et repose sur une arête horizontale, en faisant avec le pan adjacent un angle de 112 di 12'. Sa pesanteur spécifique est de 3,2. Elle a un degré de dureté suffisante pour rayer le verre. Elle est insusible sur le charbon ; l'action de la chaleur lui fait perdre seulement sa couleur et la rend opaque. Elle foud avec le Borax en un verre transparent et légèrement coloré. Ce Mineral a cié d'abord découvert à New-Jersey, aux Etats-

Unis, dans le Calcaire lamellaire qui renferme le Graphite; il vest dissominé en petites masses arrondies et jaunütres " que les minéralogistes du pays prirent pour une variété de l'itane siliceo - calcaire. La même substance a été retrouvée depuis en Finlande, dans la gangue de la Pargasite, et à Aker en Sudermanie, dans un Calcaire laminaire. Berzelius reconnut bientôt qu'elle devait former une espèce nouvelle, à laquelle il donna le nom de Condrodite. La chimie et la cristallographie concoururent ensuite à prouver l'identité du Minéral de Finlande avec celui des Etats-Unis. (G. DEL.)

\* CONDUCTEUR DU REQUIN BT CONDUCTEUR DE L'ÆGLE-FIN. Pois. Noms vulgaires d'espèces de Gade et de Centronote. V. ces mots. (B.)

\* CONDUM-NAGOU. REFT. OFH. (Russel.) Probablement la même chose que Comban-Nagou. V. ce mot. (B.)

CONDUR. ois. Même chose que Condor. F. ce mot.

CONDURDUM. BOT. PHAN. (Pline.) Plante qu'il est impossible de reconnaître sur ce que les anciens rapportent de ses propriétés antiscrophuleuses, et où cependant quelques-uns ont vu le Valeriana rubra, L. (B.)

- \* CONDURI. BOT. PHAN. Qu'il ne faut pas confondre avec Condori (Adenanthera.) Graine rouge marquée de noir que Linscot dit servir de monnaie à la Chine, et qui paraît être l'Abrus precatorius, L. (B.)
- \* CONDYLE. zool. V. Squelette et Os.
- \*CONDYLOCARPE. Condylocarpus. BOT. PHAN. Dans le huitième volume des Mémoires du Muséum (p.
  119, t. 2), le professeur Desfonteines a décrit et figuré un nouveau
  genre de la famille des Apocynées,
  extrémement rapproché du genre
  Echites dont il diffère seulement per
  son fruit. Le Condylocarpe de la

Gusann, Oshdy socarpus guiannen-sis, Desf. (100. cir.), est un Arbrissoan dont to time est figurense; les ramenux flexibles, noueur à la naissance des feuilles, très-lègèrement etries et tuberculeux. Ses feuilles sont ternées, elliptiques, lancéoléés, entières, lisses et persistantes, portés sur des pétioles grêles , longs de quatre à cinq lignes. On ne connaît point encore ses fleurs. Le fruit se compose de deux follieules dont un avorte quelquefois; ils sont formés chacun de trois ou quatre lobes oblongs, aplatis, un peu épais, articulés les uns à la suite des autres, rétrécis au point de jonction, longs d'un pouce ou plus, sur quatre à cluq lignes de largeur. Ils restept indéhiscens et se séparent les uns des autres à l'époque de leur maturité; chacun d'eux renferme une seule graine; allongée et sans aigrette.

Cet Arbrisseau a été déconvert par Martin à la Guiane française. Nous en possédons un échantillon recueilli au Brésil par le baron de Langsdorff. (A. R.)

\*CONDYLOPES. zool. Nom formé de deux mots grecs qui signifient nœud et pied, et sous lequel Latreille (Mém. du Mus. d'Hist. Nat. T. viii, p. 169) propose de désigner les Animaux articulés, à pieds articulés, on les Insectes de Linné qui comprenent trois classes, les Crastocs, les Arachnides et les Insectes. F. Aaticulés. (AUD.)

CONDYLIERE, MAR. Geme de Carnassiera insectivores, caractérise parsix ineisivés en haut, dout les deux intermédiaires sont très-larges, garnlaseint teut le bord de la indeboire et sont creusées en cuiller, à tranchant un peu oblique; les deux incisives latérales, longues et coniques, ressemblent à des canines; quatre incisives en bas, aplaties, inclinées en avant et en forme de cuiller; trois fausses molaires coniques en haut, suivies de quatre vraies molaires formées chacune et e deux replis d'émail dessinant deux tubercules aigus sur

e côte interne, et nun gouttière sur le difuntitière que ceux de devant ; les ôté exterpe ; il y a un talon évide à 1 base inteme de ces quetre dents smulov ob intenguage, us, to, in usqu'à la treisième . la quatrième et ernière, étant moindre que celle qui a précèdo. Il. y a en bas cinq fausses nolaires à plusieurs lobes, dont la remière, qui est de beaucoup plus grande, a trois lobes, ainsi que la econde où la lobe postérieur est le lus apparent ; la troisième a quatre obes, la quatrième est presque semdable à la troisième, et la cinquième le délière de la quatrième que par sa argeur qui égale presque celle de la nemière vraie molaire; enfin les 10is vraies molaires inférieures résulent aussi de deux replis d'émail dont es côtés se dessinent à l'opposite de eux d'en haut. Il n'y a pes d'oeille extérieure; les yeux sont trèsretits; les pieds de devant courts et arges ont ciny doigts avec de forts ogles propres à fouir; les pieds le derrière très-grêles ont aussi cinq loigts. Ce genre parast propre à l'A-

nerique septentrionale. CONDYLURE A MUSEAU ÉTOILE, Condylura cristata, Buff., Supplénent. T. vi, fig. 37. Recounsissale au premier coup-d'œil par les iombreuses nodosités de la queue il le disque reyonné qui termine on museau. Ce long museau est upporté par un axe osseux, analoque à l'os du boutoir des Cochons. es parines s'ouvrent au centre du lisque dont les bords sont découpés 'n languettes cartilagineuses de coueur rose, mobiles et à surfaces grasulées au nombre de vingt. Les deux anguettes d'en haut et les quatre d'en 125, qui sont en dessus ou le plus près le la ligne médiane, sont un peu plus aillantes que les autres. Les pates rerésentent de petites mains larges, iues, écailleuses, à tranchant inférieur nen moins marqué que dans la Tauie. Les ongles sont bien, moins forts ua la Taupe, mais plus longs. Les neds de derrière, au contraire de ce ui existe dans la Taupe, la Chrysohlore, les Scalopes, sont plus grands

doigts en sont divisés profondément. Toutes les phalanges sont libres, tandis qu'aux pretts de devant une palmure correspond à la phalange nietecorpienne: Le bord interne du pied est garni d'une large écaille membraneuse, mittee La queue est 'remarquable par 'des 'replis' 'traffsverses', correspondant 'à' chaque velleble mais dont les intervalles ne sont pas renfiés en nodosités comme le représente la figure 'de' Buffon'. Les intervalles de ces replis donneut naissance à des polis plus rares et plus longs hire veux dil reste du corps. Le pelage est un pen inoins fin que celui de la Taupe, mais de la même couleur. Les monstaches ne proéminent pas de côte, milis se dirigent toutes parallelement en avant. On voit plutôt la place des yeux indiquée par les poils du sourcil que par les yeux eux-mêmes. Le tranchant extérieur de la main 'est bordé d'une rangée de poils roides. D'ailleurs cet Animal n'a pas la physionomie lourde de la Thupe ! c'est plutot la figure d'un Rat! Sa quene est le tiers ou la moitié de la lonqueur du corps qui a quatre pouces.! Il n'est pas probable que le Condylure étoité se serve de son indseau pour souir. Ses taupinières sont peu nombreuses et assez petites. Ses habitudes sont inconnues.

CONDITIONE A LONGUE QUEUE Condy lura longicaudata, Erklehen Encycl. pl. 18; f. 5; Boddaert Elench. Animat, Sp. 2. Pay'de cle tes nasales; queue aussi longife que la moitié du corps; mains antérieures larges et conformées comine celles de la Taupe d'Europe; pieds de derrière écailleux et parsemés de poils rares et courts; les doigts en sont longs et grêles.

C'est le Long-Tailed male de Pennant, Syn. Quadrop. h 244, 126.18 f. 2. On ighore ses habitudes : if ha bite aussi l'Amerique septentrionale, (A. D. Xs.)

GONE. Contts. 'MOLE! Genite fort

nombreux en espèces , la plupart trèsbelles, et fondé sur des caractères si naturels, qu'il a étédistingué par presque tous les premiers conchyliolo-gaes. Romph les groupa assez bien d'eprès leur forme, en laissant parmi elles quelques Volutes. Bonanni (Recrept: ; etc.) les nomma Cylindres, ct les separa des autres Coquilles. D'Argenville, dans sa Conchyliolegie, adopta le nom de Bonanni et en fit une famille. Linne, enfin, établit le genre Cône sur des caractères sallans, qui ne permirent plus aucmy melange; et depuis, tous les conchyliolognes l'ont admis en entier, excepte Montfort (Conchyl. Syst. T. 11: 10 501 et suiv.) qui le demembra inutificment et sur des caractères de nulle valeur; c'est ainsi qu'il proposa les genres Cylindre, Rouleau, Hermes, Rhombe et Cône, distinctions futiles, plus nuisibles à la science qu'elles ne lui sont utiles. Bruguière, dans le Dictionnaire Encyclopédique, en décrivit avec soin un très-grandnombre d'espèces, cent quarante-six, qu'il vit dans la belle collection de Hwass mais ces descriptions sans les figures auraient été pour la plupart instellisabtes si Lamarck' n'avait eu solitité faire représenter toutes ces esveces dans A They clopedie, d'apřes lesutypes qui dvalent servi aux descriptions de Bruguière; et d'y afoliter ( Anim. sans vert: T. v11, p. (42) Findscation de la synonymie de 'ce savant. Nous devons aussi à Lamarcki d'avoir augmenté le nombre des'espèces jusqu'à cent quatre-vingtune; ce qui est d'autant plus remarquible que le nombre des espèces fossiles est fort limité.

Les caractères de ce genre sont faclles à saisir; Lamarck (Anim. sans vert. T. v11, p. 440) les a exprimés ainsi : coquille turbinée ou en cône renversé, roulée sur elle-même; ouverture longitudinale, étroite, non dentée, versante à sa base. On peut y ujouter ce qu'Adanson nous ar appris de l'Animal : tête cylindiffugi, surmontée de doux tentacu. Celui-ci ; l'un des plus beaux et des let véndés près du sommet ; le man-

teau est petit et sort par l'étamerure de la coquille sons forme d'un siphon place au-dessus du cou de l'Animal; pied petit, elliptique, portapit à son extremité postérieure un très petit opercule que l'on peut dire sudimen-

Les Conesse rénévatrent ordinairement sur les sonds desable, à une profondeur de dix ou douze brasses, dans les mers des pays chands où ils sont plus abondans que partout ailleurs. Pour obtenir leur coquille en bon état, il faut tacher de les avoir pendant la vie de l'Animal; ils sont alors revêtus à l'extérieur de cette croûte nommée *Drap* de mer, qui, étant enlevée, laisse voir au-dessous les couleurs vives et brillantes qui caractérisent ce beau genre. Lamarck, pour faciliter la distinction des espèces, les a séparées en deux coupes : 1° les Cônes dont la spire est couronnée de tubercules plus ou moins saillans; 20 ceux qui ont la spire non couronnée. Dans l'une et l'autre de ces sections, nous citerans quelques espèces des plus romarquables, et nous y ajonterons les espèces fossiles qui présentent quelque intérêt.

† Coquilles dont la spire est couronnée.

GONE DAMIER, Conus marmoreus. Sur un fond d'un beau noir, il présente des taches blanches bien distinctes et triangulaires. C'est le Conds marmoreus de Linné (p. 3574, w. · z ); le Rhombus cylindro-pyramidalis de Lister (Synopsis, t. 787, fig. 39); le Cylindrus indicus de Bonanni (Recreat., p. 128, fig. 123). D'Argenville l'a nommé le vrai Tigre (pl. 15; fig. 0); il est bien figuré par Martini (Conchyl. 2, t. 62, fig. 685) et dans l'Encyclopédie(pl. 317, fig. 5), où sont figurées plusieurs variétés (pl. 514), fig. 10, 6 et 8), excepté la variété é qui l'est dans Chemmitz (Conchyl. 10, tab. 138, fig. 1979). Co Cône vient des mers d'Asie 🔠 👝

Cône Gédonulli ; Conas Cedonulli . plus reobeschés da genre; présente in grand nombre de variétés; celui jui sert de type à l'espèce est le Celonulli Amiralis de Linné. Il offre, ur le milieu du dernier tour, deux ascies transverses et composées de aches irrégulières, blanches, circonscrites de brun; de plus, outre es lignes ponctuées que toutes les rariétés présentent, on remarque juatre cordonnets perlés, dont un iu-dessus des fascies et trois au-desous. Cette Coquille est figurée dans a Conchyliologie de D'Argenville (Apend. pl. 1, fig. 5), dans Favanne pl. 16, fig. D, 5, D, 8) et dans l'Enyclopedie (pl. 316, fig. 1). Les variéés, aunombre de huit, sont nommées par Bruguière dans l'Encyclopédie et ar Lamarck (Hist. des Anim. sans tert.T.v11, pl.447, n. 11): 1° Cedonulli Mappa (Encycl. pl. 316, fig. 7); 2° Cofonulli Curassaviensis (ibid. fig. 4); Cedonulli Trinitarius (ibid. fig. 2); i°Cedonulli Martinicanus(ibid. fig. 3); i Cedonulli Dominicanus(ibid. fig. 8); i Cedonulli Surinamensis (ibid.fig. 9); \*Cedonulli Granadensis (ibid. fig. 5); 3° Cedonulli Caracanus (ibid. fig. 6). r. planches de ce Dictionnaire. Les ners de l'Amérique méridionale et les Antilles produisent cette Coquille srécieuse.

Cône Piquee de Mouche, Conusrenatus. Celui-ci, sur un fond blang, résente une multitude de points nuns ou rougeâtres parsemés arrêr inlièrement sur toute la surface. C'est ncore un Rhombus cylindro-pyranidalis de Lister (Synops. t. 761, ig. 10). Rumph l'a nommé Voluta irenata minor (Thes. t. 33, fig. a, A), il Linué Conus Stercus Muscarum. U aconfondu avec des espèces voisines, ar il ne le distingue que comme vaicte ordinairement couronnée. Ce Côie est bien figuré dans Favanne (Conhyl. p. 495, pl. 15, f. 2) et dans l'En-ce (pl. 520, fig. 6). Il présente deux mietes, d'après Bruguière et Lanarck, la première prise dans des inlividus plus petits, qui offrent à leur urface des points plus petits et plus opprochés. Nous croyons, d'après ce ue nous avons observé, que cette

variété n'appartient qu'à l'aga des individus. La seconde mariété gan toute granuleuse; elle a une forme différent et pourrait bien être une espèce distincte. Toutes deux sont figurées dans l'Encyclopédie (pl. 520, fig. 3'et 4) parmi les Cônes couronnes.

Cone croise, Conus decuisatus, N., espèce fossile que nous avons découverte aux environs de Paris dans les recherches que nous avons faites à Valmondois. Ce Cône, long d'un pour ce neuf lignes, dutre qu'il présente une spire bien élagée et élégamment cour ronnée, ce qui nes était pas encore remarqué parmi les espèces des environs de Paris, offre surtout dans les jeunes individus toute sa surface chargéads stries transverses, élevées, qui sont croisées par d'autres descendant perpendiculairement et par deux de chaque tubercule.

## †† Coquilles dont la spire n'est pas couronnée.

Cône Tigre, Come millepunctar tus. Ce Cône est pour ainsi dirè le géant du genre. Sa Coquille épaisse et pesante présente, sur un fond blanc, un grand nombre de points disposés par lignes panellèles. Ges points warjent, quantà la forme, à l'étendue. au hombre et à la conleur, ce qui a tait établir plusieurs variétés. Il est à poier que dons celle espèce les taches qui saut sur la spire sont plus grandes que les autres. La spire est elle-même assez aplatie, obtuse, et tous ses tours sont légèrement canaliculés. Parmi les variétés, l'une a les taches brunes, semilunaires; une autre sur un fond rougestre a des taches scrrees, quadrangulaires, et des remgées de points interposées; une quatrième enfin, a des taches fauves et ovales. Toutes ces variétés sont &gurées dans l'Encyclopédie (pl. 323. fig. 5, 3, 2, et.pl. 324, fig. 3, 4). Les marchands nominent cette Coquille le Tigre ou le Cernet Millepoints. Il se trouve dans l'ocean des Grandes-Indese and not a sur-معنق اب باد CINE AMIRAL ROWS AMIRADIS. Le

Cone Amiral est encore une de ces

CON

Coquilles, que ses belles couleurs et ses variétés font rechercher avec empressement par les amateurs de conchyliologie. Cette espèce en effet rivalise pour la rareté et la beauté avec le Cône Cédonulli. Linné l'a nommée Conus Amiralis (p. 3378, n. 10); mais Rumph (Thes. t. 34, fig. 6) lui avait donné le nom d'Architalassus primus. Tous les auteurs, depuis Linné, lui ont conservé le nom d'Amiral , et l'on a désigné les variétés d'après le nombre des bandes; c'est ce que firent Born (Ind. Mus. Casar., p. 154 et 145, Tab. Min., fig. 6), Favanne (Conchyl. T. 11, p. 370, pl. 17, fig. 1, 1), Bruguière (Encycl., p. 658, n. 57, pl. 328, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), et Lamarck (Anim. sans vert. v11, p. 473, n. 69). Ce Cône, sur un fond jaune fauve, est parsemé de taches triangulaires blanc de lait; ces taches sont plus ou moins grandes; en général, elles le sont plus dans les variétés qui viennent des mers du Sud, le fond est interrompu par un plus ou moins grand nombre de bandes finement réticulées et d'un jaune citron peu foncé. Quelques variétés sont chargées de granulations comme chagrinées, ce qui les rend plus remarquables. On trouve cette belle Coquille dans les mers du Sud et celles des Grandes Indes.

Cône strik, Conus striatus, Lamk. (Anim. sans vert. T. vii, pag. 506; n. 142), Conus striatus, Lin. (p. 5393, n. 58), Brug. (Encycl., n. 120, pl. 343, fig. 1, 3 et 4), Voluta tigrina, Rumph (Thes., tab. 31, fig. F), le Méla, Adanson (p. 90, pl. 6, fig. a), l'Ecorché, D'Argenville (Conchyl., a' édit., p. 242, pl. 15, fig. 0), et Favanne (Conchyl., pl. 19, fig. n). Cette belle Coquille, pl. 19, fig. n). Cette belle Coquille, pl. 19, fig. n). Cette belle Coquille, en travers sur toute sa surface; elle est blanche rosée avec des taches irrégulières brunes ou fauves plus ou moins grandes. Elle présente quelques variétés qui dépendent de l'étendue des taches et de leurs conleurs.

Parmi les espèces fossiles que nous rapportons à cette section, nous cite-

rons de préférence le Cône perdu, Conus deperditus, parce qu'il nous offre l'analogue remarquable du Cône treillissé qui vit dans l'ocean Pacifique. Ce Cône se trouve très-communement à Grignon, et il varie beaucoup. Sa spire, peu élevée ordinairement et pointue, s'aplatit presque tout-à-fait dans quelques individus en passant par des transitions insensibles; les stries qui sont à la base de la coquille, assez prononcées vers le has, diminuent à mesure qu'elles gagnent les parties supérieures, et disparaissent tout-à-fait; quelquefois se montrent saillantes sur toute la surface, et ce sont ces individus qui ressemblent le plus au Cône treillissé. C'est donc à tort que Brugnière, qui le premier en a fait connaître l'analogie, a donné le nom de Perdu à cette espèce, puisque effectivement elle est une de celles qui présentent une analogue. (D..H.)

CONE. Conus. BOT. PHAN. Dans les Pins, les Cèdres, les Sapins, etc., les fleurs femelles sont placées à l'aisselle d'écailles persistantes, ordinairement disposées en forme conique. C'est à cette espèce d'inflorescence que l'on a donné le nom de Cône ou de Strobile; de-là le nom de Conifères, donné aux Végétaux qui offrent ce mode particulier d'inflorescence. Cette disposition des fleurs n'est pas un caractère uniquement réservé aux Conifères proprement dites, c'est-àdire à cette famille intéressante de Vegetaux dont les Pins, les Sapins, les Cèdres et les Mélèses sont les modèles. On l'observe aussi dans quelques autres Arbres appartenant à d'autres familles, et en particulier dans l'Aune et le Bouleau dont le fruit est un véritable Cone. Il y a plus ; quelques Arbres appartenant à la famille des Coniferes, par l'eusemble de tous leurs autres caractères, n'offrent pas ce mode d'inflorescence; tels sont par exemple l'If, le Genevrier, le Gincko et plusieurs autres. (A. R.) V. Conifères.

CONE-D'OR OU CONE DORE.

sor. cayrr. Ce nom, emprunté de l'ournefort, a été donné par Paulet à livers Champignons qu'il regarde comme des variétés d'une même espèce, en y ajoutant des épithètes non moins impropres. (AD. B.)

CONEJITOS. BOT. PHAN. De Cocejo (Lapin). Comme qui dirait Petits Lapins. Syn. espagnol d'Autirrhinum hirsutum, L. (B.)

CONEMON OF CONOMON. BOT. PHAN. Nom de pays du Concombre du Japon. F. CONCOMBRE. (B.)

CONEPATE ST CONOPALT. MAM.
Buffon et Hernandez.) Selon Cuvier,
ex sont deux variétés de la Mouffette
Lorille, dont l'une a six raies blanches sur le dos et l'autre deux. V.
MOUFFETTE. (A.D.NS.)

\*CONESSI. BOT. PHAN. Pour Conassi. F. ce mot et Codagapala. (B.)

CONFANON. BOT. PHAN. (Dodoens.) Vieux nom du Coquelicot. V. PAVOT. (B.)

CONFERVE. Conferva. BOT. CRYPT. (Confervées.) Pline le premiermentionna, sous le nom de Conterva, une Plante aquatique, plus rosine, dit-il, de l'Eponge d'eau douce que de la Mousse et de l'Herbe, qui était creuse et qui croissait le plus souvent dans les fleuves des Alpes. Cette Plante passait pour souveraine laus les fractures, et l'on s'en servait sfiu de hâter la cicatrisation des blessures faites , non-seulement aux Animaux, mais encore aux Arbres. C'est le cette propriété qu'était venu le nom le la Conferve, qui signifiait souder et onsolider. Les anciens botanistes, Lobel entre autres, ayant rapporté e nom employé par le naturaliste ronain, à l'une des Plantes aquatiques i qui Dillen le conserva depuis, la lésignation de Conferve s'étendit nentôt à toutes les Algues aquatilues et filamenteuses, auxquelles Linne l'a laissé. Ce nouveau Pline mposa à son genre Conferve les caactères suivans : fibres simples , uniormes, capillaires, filamenteuses,

continues et articulées. Ces caractères étaient bien vagues, et Gmelin ne les rendit pas plus précis en les réformant de la manière suivante : fibres simples ou rameuses, renfermant des gemmes globuleuses. Dillen avait. dans son Histoire des Mousses, apporté quelque attention sur les Conferves dont il fit connastre et figurer plusieurs espèces d'eau douce ou marines. Cependant Linné, qui se servit si utilement du beau travail de ce grand botaniste, ne mentionna pas tent ce que celui-ci avait décrit. On ne trouve guère dans son Species que : vingt - une espèces de Conferves portées à cinquante-neuf par le compilateur Gmelin. Poussés par un goût naturel vers l'étude des productions aquatiques, nous fixâmes de bonne heure notre attention sur un genre linnéen ou, dès le premier coupd'œil, nous avions aperçu qu'il y avait des découvertes à faire, et nous ne tardâmes pas à voir combien les botanistes connaissaient mal des êtres chez lesquels nous trouvions de grands sujets de méditation. Dès l'an v de la république, et bien jeune encore, nous présentames à la Société naissante d'Histoire Naturelle de Bordeaux, un travail assez étendu, où, doublant le nombre des espèces d'eau douce, nous indiquâmes la nécessité de distribuer ces espèces dans plusieurs genres. Nous eûmes dès-lors l'opinion que plusieurs des êtres qu'un rangesit parmi les Conferves, pouvaient he pas être des Plantes, mais nous n'affirmames point que toutes fussent des Animaux, ainsi que le fit bientôt Girdd-Chantrans dont nous sommes loin d'adopter les idées. Notre travail confié à Belin de Baln, de qui nous suivions alors les leçons de grec, et auquel une intime amitié nous liait, fut si horréblement maltraité à l'impression, durant un voyage que nous avions. entrepris, le microscope à la main, sur les rives de l'Océan, que nous ne voulumes point permettre à notre retour qu'il fût livréau public. Quelques exemplaires cependant s'en repandirent ; et ce n'est pas sans surprise , que

nous avons vu , jusqu'en Allemagne , publice plus d'une partie de ce travail sans la moindre indication de la source ou l'on avait puisé. Quoi qu'il en soit, nous avions à cette époque enspiré du goût pour l'étude des Conferves, à noire savant ami Draparmand de Montpellier, et nous préparions avec lui l'histoire générale des Conferves, quand une mort prematurée enleva ce naturaliste à la science. Les circonstances neus avant aresichés à une étude dont nous pous promettions d'intéressans résultats, dolle, étude ne tarda pas néanmoins shabtenir une certaine vogue. Roth, professeur allemand, rappela l'attention des botanistes sur les Conserves. Le premier volume de ses Ca-14/acià botenica, qui paruț à la fin du siècle dornier, augmenta le nombre des espèces, en établissant à leurs dépena le genre Ceramiam. Dans le segond fiscicule du même ouvrage imprimitien 1800, on trouve quelques additions, et la création du genre Hydrodiction que nous avions indiqué, cinq ans auparavant, sous le nom de Rétédulina. Enfin , le même savant a publie on #806 un troisième fascicule. En y reprenent l'histoire des Coeserves dans-le plus grand détail; di rétablit le soure Batruchdsperine due onous avisans forme destima v, et ne creant gute dei simples divisions parmi le reste des Conserves, di en décrivit osu menitian na cent espècasi, tant d'esa dauberpuomarints. Cependant Vatecligr', materaliste genevois, observatell'enacuet rempti de sagacité, avait, en 1806, publié un essei sur les Confervesid can douce, ouvides précieux resupli d'observations bien faites poù mous avons retrouvé avec une sorte d'orgueil plusieurs des decouvertes que nous avions faites cinqueu six aus auparavant. Ce traité doit être considéré comme le meilleur ouwrage qui existe encore mujourd'hui seint cette matière. Vancher y établit mix genires parmi ce qu'il nommunit Conferves , savoir : 1º Ectosperhune, que nous considérons comme apphytement à la femille ples Chata-1 600

cées; 2º Conjugata, dont nons mus formé une sous-famille d'Artindices; 3º Polysperma, conpe ncieuse où l'auteur avait corbede. sous des carnetères faux, des entre qui n'appartiennent pas même i des familles semblables; 4º Hydrdictyum, que l'on doit s'empreser d'adopter; 5° Bairachospermum ou il a été question dans le second role me de cet ouvrage; 6º Polifec. groupe parfaitement nature, doct le mom ne pouvant être adopté. perce qu'il pèche contre les rés de nomenclature établies, ne pet être mieux remplacé que par cela du savant qui découvrit le mou étrange de reproduction des estes qui le composent. Deux gentes de Vaucher, les Hydrodictyes et les lies lifères, sont seuls des Conferve du le sens rigoureux du mot. De Car dolle, dans sa Flore Française, saccupant non-seulement des Onieves d'eau douce, mais encore des epèces marines, a considérablement amendé le travail de son comptriote; mais dans le vaste plan qu'à vait conçu ce savant, obligé de 🏁 ser legèrement sur des classes ou h secours du microscope était nécessre, De Candolle n'a pu laiser m les Conferves un travail qui pét 🕬 fire à leur étude. Changeant les care tères et jusqu'aux noms de genes. etablis par ses prédécesseurs, njetant dans les Céramies des us des Conferves des autres, et dis les Conferves de coux-ci des le ramies de ceux-là, il décrivit bent coup de nouvelles espèces reportes dans les genres Diatome, Chartransie, Conferve, Batrachosperat. Hydrodictye et Vauchene Les Datomes de De Candolle sont pour 10th des Arthrodices de la sous-famille de Fingillaires; ses Chantrabsies, sent des plus încohérens, se réparhient dans nos Vauchéries, dans us lent mes, dans les Géramies, les Cadmus, la Salmacidos; les Lygnemes, les l'eldaridées, etc: Ses Betrechosperne sont lesenderes, confundus section Draparnaldiës et Thoree; 502 if-ન જોન

odyctie est celui de tous les auteurs; Vaucheries, qui sont les Ectoermes de Vaucher, ont mala prorecu un nouveau nom, quand ui qu'avait établi l'inventeur était s plus significatifs et devait être nservé. Agardh, professeur à Lund Suède, qui s'est beaucoup occupé ndrophytologie, et Lyngbye, sant danois, qui a public récemment fort bon ouvrage sur la Cryptogae squatique, ont aussi établi de avelles coupes parmilles Conferves, changé plus ou moins la nomen-. ture. Leurs dut stages sout étécellens us plus d'un rapporte enfin la Flore moise donne de bounes figures espèces peu ou point connues. Dillin, bolaniste anglais, s'est aussi aucoup occupé des Conferves entre quelles il n'a point admis de genres suveaux, et qui lui ont fourni le jet d'un ouvrage de luxe, dont les gures sont réputées magnifiques gues de leur célébrité. Ces figures est reproduites en partie dans l'ouage d**e Sowerby**.

Bonnemaison de Quimper vient e publier récemment, dans ournal de Blainville, un Mémoire endu sur ce qu'il nomme les Hyophytes loculées , et dans lequel cet dimable naturaliste a traité de tout : que la imor lui présenta de filaenteux et d'articule, Il) y établit, it sous des nours houveaux, soit ous des noms adoptés, d'après des nactères établis ailleurs ou réformés ar lui , ringt sept genres qui doivent re repartis idans les familles que ous avons recommues exister dans ce ue l'on avait si long-temps confondu us la désignation impropre et comune de Conferves. Nous ne citerous us ici le travail de Girod-Chanuns, qui n'a établi aucun ordre armi les Conferves, qui n'a rien eterminé positivement, et qui, au cu de caractériser des espèces, est borné, à soumettre à ses lecurs des conjectures et des hypothes accompagnées de figures médiocs. C'est hi surtout qui s'est établi

le défenseur de l'idée que les Conferves étaient des Polypiers. Avancer un tel fait d'une manière absolue ne pouvait être qu'une erreur. Dans l'union d'êtres incoherens que l'on avait confondus sous le nom de Conferves, il se trouvait effectivement quelques espèces qui s'alliaient au règue animal; mais le plus grand nombre ctait des Plantes; ainsi la question de l'animalité des Conferves était oiscuse dans toute l'acception du terme. Ce point ayant été éclairci au mot ARTHRODIÉE, pous n'y reviendrons pas. Il suffit iei d'apprendre à nos lecteurs que, dans le genre Conferva de Dillen, de Liuné et des auteurs qui ont suiviles traces de ces législateurs, nous avons trouvé les materiaux de familles dont nue, celle des Arthrodices, établit le passage des Plantes à l'animalité; la seconde, celle des Chaodinées semble être le point de départ de l'organisation vegetale, très-développée dius les deux dernières qui sont les Céra-miaires et les Confervées, , , ces moss.

Le genre Conferve, qui sert de type à cette dernière famille et dont il sera ici specialement question, a pour caractères : des filamens cylindriques renfermant une matière colorante qui parait contenue dans un tube interne, tube qui n'atteint pas tonjours au tube externe, et qu'interceptent des articulations paraissant formées par sections transverses à l'aide de valvules, ou indiquées par l'espace transparent qui sépare le tube interne rempli de matière colorante. Les Conferves ont leurs filamens simples, très-flexibles, généralement verts ; elles adhèrent un peu moins au papier que la plupart des Chaodinées et des Céramiaires, se trouvent dans les caux douces aussi bien que dans la mer, sont fort nombreuses et nous paraissent du nombre des Plantes aquatiques les plus répandues dans nos ruisseaux et dans nos étangs. Elles méritent que nous leur réservions avec Lynghyc, qui nous paraît avoir bien connu ce genre (encore qu'il ait confonduavec lui deux autres genres qui sont cependeutsort distincts), le nom de Conferon sous lequel on confondits i long-temps tant d'espèces disparates. Le genre Gonfarva se divisu en trois sous-genres qui, lorsqu'on sure acquis sur l'hydrophytologie des comnaissances plus appresendies; pour ront être totalemnt séparés.

+Conferne proprement dites, où l'articulation évidemment formée au moyen de valvules fort distinctes, et qui se détachent en un trait vif et comme une section sur la transparence du tube, gontient une matière colorante disposée en fascie transverse et généralement plus étroite dans le sens de la longueur de l'article. Les *Conferva* compacta', zonata, fugacissima, dissiliens, viennent se ranger dans ce sous-genre qui pourrait bien rentrer un jour parmi nos Zeocarpées, dont gles but parfaitement l'aspect avant l'épogue ou ces dernières préparent interiourement et émettent leurs gemmes vivantes. Telle est notre circonspection inque, frappes d'une ressemblance de laquelle on ne nous cût mêmp pas reproché de nous être autoxises, nous n'avons pas esé nous permetire un rapprochement que l'aveninient nu désavouer. Il est bon d'observer que dans les figures données par Lyngbye du Conferva fu*gadissima*, tab. 46, il ny a que 1, 2 et 10, qui conviennent à cette espèce.

. †† CHANTRANSIES, où l'articulation est absolument conformée comme dans les Conferves proprement dites; la matière colorante s'y agglomère en taches fort différentes des fascies, plus ou moias approchant de la forme carrée, et s'allongeant dans le senside da longueur de l'article. Les espèces de les sous-genre deviennent surtont percussaires en se desséchant, et, leurs acticles paraissent alors alterpativement ovoïdes et comprimés en film co qui leur donne plus comminnément qu'aux autres Conferves ume figure qu'on ne peut guère comparar, qu'à celle que présentent dans les boutiques de charcutiers des séries tie saucisses on de boudins. Le 'Canserva Ericatorum, s'il n'est un Leda les Conferva elpina, quadran-

gula, capillaris et frecicale, sont les espèces les plus communes de ce sous-genre; la dernière uhende sur les Fucus qu'elle recouvre d'un duvet brunâtre; l'avant-dernière se rencontre dans nos eaux douces ou on la confond souvent avec le Rivularis qui nous paraît appartenir à nos Zoocarpées, ou peut-être à nos Vauchéries, mais qui serait en litigé entre les Conferves et les Chantransies, si elle devait demeurer dans le genre qui nous occupe.

din nous cocupe.

††† Lamounouxelles, où l'article
n'est indiqué par aucune valvule ou
par aucun trakt vif remarqueble sur
le tube extdrieur, meis où la matière
colorante affecte dans l'intérieur la
forme d'une série de carrés: Les Conferva flacca, implexa, tortuose et linum, donnent d'excellens exemples de
ce sous-genre où se range le Conferva antennina que nous découvrimes à
l'île de Mascareigne, et que depuis
nous avons retrouvé sur nos côtes,
tandis que notre savant ami Léon
Dufour le rencontrait dans le pert de
Barcelone.

(3.)

\*CONFERVÉES. BOT. CRYPT. F2mille que nous proposans d'établir parmi les Algues aquatiques de Linné aux dépens du genre Conferve de ce grand naturaliste. Ses caractères généraux sont : filamons tubuleux, cylindriques , vitres , simples ou rameux, articules au moven de valvules qu'on distingue dans leur transparence, chez lesquels une matière intérieure colorante indique, quand las valvales ne sont pas percepubles, des artieslations dans un tube intérieur qui, pour n'être pas toujours facilement visible, n'en est pas moins existant. La fructification , quand elle est ma-nifeste , paraît consister dans des gemmes intérieures que ne revêt sucune enveloppe. Les Confervées ont le plus grand rapport avec les Géramiares qui en différent per leur fruciffcetion externe, présentent des une organisation capsulaire bien distinctes elies ressemblent beaucoup with aux Chaodinées, mais n'en ont put la mu

•

Sité; les Arthrodiées de la sous∸ mille des Zoocarpées, ne seraient des Conferves si leurs propagules Casient pas de veritables Animaux. des out quelques points d'affinité de les Ulvacees, par les espèces Ulves tubuleuses et la conleur géné-**Calement verte; mais le tissu des fila**pens des unes et les expansions des ntres les éloignent. Quant aux Ectopermes (F. ce mot) de Vaucher, dont s tubes ne sont jamais articulés , et put la fructification extérieure mérite plus grande attention, ils nous passent former un genre parfaitent circonscrit qui doit rentrer dans famille des Characees. Cette affinipour avoir échappé à tout monde, sera pas moins démontrée par la Le.

es Confervées habitent les eaux, douces, soit salees, quelquefois urface des bois pourris et des murs nides; nous en avons rencontre que dans les infosions. La sechee les fait mourir et disparaître retour, et après qu'elles ont été échées, elles ne reprennent plus, mme la plupart des Céramiaires, Ulves et des Chaodinees, l'appace de la vie. Le genre Bryopsis, porté dans le second volume de Distionnaire à la famille des Ulva-🌅s, nous paraît, depuis que nous ons mieux examine, devoir se bger dans la famille dont il est **Sestion : sa fructification est absolu**ent incounue, mais la matière colonte n'y est pas continue, et les sépantions 'qu'on 'y apercoit indiquent dessairement un système d'articulaon interieure incompatible avec l'idée n'ou doit se faire des Ulvacées dont es Bryopsides d'ailleurs n'ont pas le su. Nous répartirons les Confervées Lans les genres suivens :

† A filamens cylindriques généralement rameux (voisines des Céramiaires).

L. SOTTONEME, Scytoneme, Agardh: Filamens coriaces, cylindriques, marqués d'anneaux moniliformes intérieurement, sans que les ar-

ticles solent tranchés sur le tube extérieur.

II. SPHACELLAIRE, Sphecellaria, Lyngh. Filamens sylindiriques, actique article marque par une handtimasverselo de seatière colorante; fructification aux extrémités des rameaux légèrement renflés en massue.

III: LYNGHYELIE, Lyngbyella', N. Diffère du genre précédent en ce que les fascies de la matière colorante sont longitudinales dans les articles.

IV. PILAYELLE, Pilayella, N. Filamens articulés par sections transverses fort visibles, dépourvus de toute macule de matière colorante; fructification formée par des globules qui se développent à la suite les unes des autres vers l'extrémité des rameaux.

†† Filamens généralement rameux où chaque article est renflé (voisines des Ulvacées).

V. LOMEN'T AIRE, Lomentaria, Lyngh.; Ulva articulata des auteurs.

+++ Filamens généralement simples (voisines des Arthrodiées)

VI. PERCURSAIRE, Percursaria, N. Un filament interne fort sensible parcourant d'une extrémité à l'autre le filament externe à travers les articles bien distincts qui s'y voient.

VII. MONILLINE, Monillina, N. Gemmes sphériques ou ovoïdes, solitaires dans chaque article bien indiqué par des valvules transverses.

VIII. GAILLONELLE, Gaillonelle, N. Gemmes intérieures sphériques a transversalement coupées dans leur diamètre, de manière à présenter l'idée de petites boîtes à savonnette.

IX. VAUCHERIE, Vaucheria, N.; Prolifera, Vaucher. Filamens bien articules par sections transverses dont quelques-unes se renslent à l'époque de la reproduction et deviennent de grosses gemmes globuleuses. L'Oscillatoria muralis des auteurs est évidentment une Vauchérie.

†††† Douteuses (voisines des Ectospermes, et consequemment des Charactes).

X. PUSILLINE, Pusillina, N. Nous renverrons à l'article de ce, genre obscur qui renserme les Conterves d'infusion, pour de plus amples détails.

On verra, quand l'ordre alphabetique nous aura donné les moyens d'exposer l'histoire particulière de châcun des genres qui viennent d'être indiqués, que plusieurs Végétaux aquatques, ressent d'en faire partie pour passer dans d'autres familles : tels sont particulièrement les Conferva glomerata, qui deviendront certainement des Céramies quand leur fructification sera connue. (5.)

CONFITERO. BOT. PHAN. C'est-ddire Confiturier. Nom espagnol d'une variété de Pépon dont ou fait diverses confitures, conserves, etc. (B.)

\*CONFUSI, SINI BT COBUS. BOT. THAN: Syn. japonais de Magnolia glauca. (B.)

CONGA. BOT. PHAN. Qu'il ne faut pas coulondre avec Conghas. Nom indien, que seu Richard croyait convenir au Bombax Gossypinum, L. V. FROMAGER. (B.)

- \* CONGE. BOT. FHAN. (Poiret.) Nom chinois d'une variété de Thé à feuilles étroites. (B.)
- \* CONGÉLATION. Passage d'un liquide à l'état solide, occasioné par un abaissement de température.

CONGÉLATIONS PIERREUSES.
On donne ce nom très-impropre à des dépôts calcaires, cristallins ou gypseux, qui se forment sur les parois des grottes, et qu'il est plus convenable de nommer Stalagmites. V. ce mot.

CÓNGHAS. BOT. PHAN. Nom qu'on donne à Ceylan au Schloichera de Willdenow, dont Jussieu a fait son Melicocca trijuga.

(B.)

GONGI. mort phan. Arbuste de

la côte de Coromandel dont on n'a pas vu la steur, et qu'on croit être un Sépestier ou un Ehrena. (8.)

CONGO - MAHOE. BOT. PHAN. Nom que les Negres donnent à l'Hibiscus clypeatus de la Jamaique, où ils croient que cette Plante a été apportée du Congo. (B.)

\* CONGONA ET CONGONITA. BOT. PHAN. Nom de pays du Peperomia inægualifalia de Ruiz et Payou. F. Peperomia; (8.)

\* CONGONO: BOT. PHAN: (Aublet.) Syn. de Piper trifolium à Cayenne. (8.)

\* CONGOXA. BOT. PHAN. Syn. portugais de Vinca major. V. Per-VENCHE. (B.)

CONGRE. POIS. Espèce du genre Murène, qui est le type d'un sougenre auquel cette espèce a donné son nom. V. Murkne. (E.)

CONGRE SERPET, pois. (Laroche.) Syn. de Murena mystar en Catalogne. M. Murens.

CONGYLES. Bot. FHAN, (Columelle.) La Rave. (B.)

CONHAMETRA. nor. PHAN. L'un des noms portugais de Mauve, d'ou Conhametra brava, syn. de Malva alcea. (E)

CONIA. BOT. CRYPT. Ventenatavant proposé de donner ce nom aux Byssus pulvérulens de Linné, qui forment actuellement le genre Lepra on Lepraria. F. LEPRANYA. (AD. B.)

\*CONIANGTUM. not on yer. Lithens.) Ce genre, tonde par Fries dans les Actes de l'Académie de Stockholm (1821, p. 330), présente héaucoup d'analogie avec le genre Londoloma de Floerke; sa fronde est crustacée, trèsmince, adhérente; les apothécies sont sessiles, arrondies ou clliptiques, sans bord distinct; leur surface est formée par une membrane sobde, rude, qui ne se détruit jamais, et qui récouvre des sporules pulvérnlentes colores très-abondantes.

Fries vite comme type de ce genre, sous le nom de Confinging pulgare,

le Spiloma paradoxum, Ach., Lichen., dont le Lecitlea dryina n'est suivant lui qu'un état imparfait. Cette espèce est commune sur les écorces des Chènes, des Sapins, des Bouleaux, etc. (AD. B.)

CONIANTHOS. BOT. CRYPT. (He-patiques.) Palisot de Beauvois désignait sous ce nom un genre séparé des Jungermannes de Linné, et qui correspondait exactement aux Jungermannia de Micheli. Il était caracterisé par ses semences (fleurs mâles d'Hedwig) rassemblées en boules nues au sommet de rameaux ou des feuilles. V. Jungermannia. (AD. B.)

\*CONICHYODONTES, rois, ross.
Syn. de Glossopètres. V. ce mot.

Gesner appelait généralement Co-Nuc-Tératres, les dents de Poissons fossiles. (B.)

CONIDIS. BOT. PHAN. Le Plantago Pryllium en Sicile. (B.)

\*CONIE. Conia. MOLL. Ce genre, proposé par Leach et adopté généralement, a été fait pour le Lepas po-msa de Linné, et une nouvelle espèce encore peu connue. Ses caractères sont: test divisé en quatre parties bien distinctes; opercule formé de deux parties seulement.

La Conie poreuse, Conia porosa, est rare; elle vient des mers de l'Inde; récente, elle est verte à l'extérieur, poire en dessus et blanche en dessons. Il est étonant que Bruguiere ainsi que Lamarck n'aient point fait mention de cette espèce de Lépas de Linné, et se soient abstenus de la placer, l'un dans ses Balanites, le second dans ses Balanes. (D..H.)

CONIE, BOT. CRYPT. V. CONIA.

CONIELLE. BOT. PHAN. La Conyse squammense en Italie. (B.)

CONTER MOLL. L'Animal des Cones, V. ca mol. (B.)

CONTE ERES. Coniferce. BOT.
PRESE Groupe de Végétaux placé par
Jassieu dens sa classe des Diclines,
mais qui doit être rangé parmi les fai
milles dicorylédones apétales super-

ovariées. Ainsi que l'indique son nom, cette famille réunit une foule d'Arbres intéressans dont le fruit est un cône, c'est-à-dire un assemblage d'écailles imbriquées, et dont l'ensemble approche plus ou moins de la forme conique. Cependant plusieurs genres, appartenant evidenment à la famille des Conifères par l'ensemble de tois leurs autres caracteres, n'offrent point un cône, pour fruit; tels son l'P H, le Genevrier, le Gincko, etc. Nous férous connaître ces particularités en tracant avec détails les caracteres généraux que présente la famille des Conifères.

Les Conifères s'éloignent de toutes les autres familles de Plantes phanérogames par plusieurs caractères dé la plus haute importance : aussi décrirons-nous leur structure avec quelques détails. Dans tous les genres de cette famille, les fleurs sont constamment unisexuées , ordinairement monoïques, plus rarement portées sur deux individus distincts. Les fleurs måles se composent essentiellement d'une seule étamine, en sorte que l'on doit compter autant de fleurs qu'il existe d'étamines. Tantôt ces étamines ou sleurs mâles sont isolées les unes des autres et entièrement nues, c'est-à-dire sans aucune écaille ; tantôt elles sont réunies et diversement groupées, soit à l'aisselle, soit à la face inférieure d'écailles dont l'ensemble constitue généralement, une sorte de cone. Dans ce dernier ens, ces étamines s'entregreffent souvent entre elles par le moyen de leurs filets, et sont monadelphes. Les anthères sont membraneuses , à une ou à deux loges généralement écartées l'une de l'autre, et s'ouvrant soit par une fente longitudinale, soit par un trou qui se pratique à leur partie supérieure. La disposition générale des fleurs mâles, c'està-direleur mode d'inflorescence, offre aussi beaucoup de variations ilans les différens genres; ainsi elles forment quelquelois des épis plus ou moins longs, dépourvus d'écailles (Podo-carpus, Phyticelatius, Sallsburia, etc.). D'autres fois elles sont placées

à la face inférieure ou à l'aisselle d'écuilles minces qui forment des cônes, des épis simples ou rameux. L'inflorescence des fleurs femelles n'est pas moins variable. Ainsi elles sont solitaires et axillaires dans le Podocarpus, le Texus; solitaires et terminales dans le Docrydium : réunies au nombre de trois à cinq au milieu d'un involucre formé d'écailles dans le Genevrier, l'Ephedra, le Callitris; enfin placées à l'aisselle d'écailles disposees en cônes dans une foule d'autres genres, tels que les Pins, les Sapins, les Cèdres, etc. Chacune des sleurs considérée en particulier offre une organisation qui a une analogie extremement frappante dans les différens genres; un calice monosépale, quelquesois renslé à sa partie insérieure, quelquefois très-comprimé, et formant latéralement une expansion membraneuse plus ou moins étendue, enveloppe un pistil libre ou semi-adhérent. Le calice se prolonge supérieurement en un tube plus ou moins étroit, dont le bord, quelquefois évasé, est entier ou bifide, et assez souvent épaissi par unc substance glanduleuse. Il est extrêmement difficile de distinguer avec précision la véritable structure du pistil renfermé dans l'intérieur de ce calice. Il paraît être à une seule loge, et contenir un seul ovule. Le style et le stigmate sout simples et fort peu distincts des autres parties du pistil. La position des fleurs femelles n'est pas la même dans tous les genres ; en effet, elles sont dressecs dans un certain nombre, tandis qu'elles sont renversées dans d'autres; ainsi elles sont dressées dans les genres Taxus, Phyllocladus,Salisburia,Ephedra,Juniperus, Thuya, Callitris, Cupressus, Taxodium; elles sont au contraire renversées dans les genres Podocarpus, Pinus, Abies, Cedrus, Larix, Agathis, Arauçaria.

Le fruit offre dans son aspect et sa consistance des différences fort notables. En parlant de l'inflorescence, nous ayons déjà fait remarquer que les fleurs famelles étaient parsois solitaires, parsois réunies, et diversement groupées. Ce caractère entraîne une difrence très-marquée dans le froit cosidéré d'une manière générale. 🗠 trouverous dans la famille des Coufères des fruits simples, c'et-l-le: provenant d'une seule fleur: lels 🕾 ' ceux du Taxus, de Podocarper, et de fruits agrégés ou composés, c'este dire résultant d'un nombre plus : moins considérable de fleurs H sont les fruits du Sepin, du Gor vrier, du Cèdre, etc. Dans tous or fruits le calice est persistant, et prac un accroissement plus ou mons on sidérable ; ainsi , dans les gene 🤃 ont les fleurs retiversées, le caliere dilate sur ses parties latérale, d donne naissance à des expanses membraneuses en forme d'aile 🌆 Sepin, Cedre, Agathis, etc. dir tres fois ce calice s'épaissit, dries plus ou moins charnu, et forme it tour du véritable fruit une sorte? péricarpe accessoire ( Taxas, Burg. dium, Podocarpus, Gincho, etc.)

Dans les genres dont les fem femelles sont munies d'écrile, & les-ci persistent constamment. prennent dans le fivit un recroisment très-considérable. Dans legra-Genevrier, ces écailles, d'abordés tinctes quand on les examine dans fleur, finissent par se souder entre les , s'épaissir , devenir charnus, " couvrir les véritables fruits, et les former un péricarpe accessoire. Ainla partie charnue dans le Gesener n'est pas du tout la même que celle d l'If. Dans le premier de es gant elle est formée par les écuiles de la volucre, tandis que c'el le colo qui la constitue dans le second cu

Examinous maintenant la surture du fruit proprenent dit, et le pouille du calice qui l'entelpe constamment. Bemarquous d'hordeque, dans certains genres et en surture dens coux qui ont les seur renversées, le calice est intiment soudé avec la peroi externe de perocarpe dans les trois quirs su mon de sou étendane, en sorte qu'is ne trout être isolés l'un de l'astre. (no qu'il en soit, le péricarpe est toujont de l'astre.

ez mince, crustacé ou simplement mbraneux, toujours indéhiscent. me seule loge qui renserme une ule graine. Le tégument propre de graine est peu distinct de la paroi terne du péricarpe, avec laquelle il ntracte une adhérence plus ou oins intime. L'intérieur de la graine trempli par un endosperme charnu atenant un embryon axillaire plus moins cylindrique, et dont la ructure s'éloigne beaucoup de celle z autres Plantes phanérogames. Il it constamment renversé, c'est-àre que sa radicule est opposée au pint d'attache de la graine. Cette strémité radiculaire de l'embryon est pas libre, ainsi qu'on l'observe our tous les autres Végétaux; elle it intimement soudée et consondue vec l'endosperme dont ou ne peut séparer sans déchirement. C'est elle considération qui avait engagé le rofesseur Richard à former avec les omferes et des Cycadées, dans lesuelles cette particularité s'observe galement, une classe à part dans le egne végétal sous le nom de Synouzes, c'est-à-dire Végétaux dont la adicale est souriée.

Le corps ou extrémité cotylédonaie de l'embryon n'est pas moins reparquable. Quelquefois il n'offre que cux cetyledons, mais dans un grand ombre d'espèces on trouve de trois à ouze cotyledons. Quelques auteurs, our ramener cette anomalie à la n générale de l'embryon dicotyléon, ont dit que, dans les Conifères, n'existait réellement que deux coriedons, mais que souvent ces deux torps étaient divisés plus ou moins rosondément en un certain nombre le segmens. Cette assertion n'est pas onfirmée par l'observation ; en effet, ans le Pin-Pignon, par exemple, lont l'embryon offre de dix à douze otyledons, chacune des incisions qui es séparent a la même profondeur, et , ar conséquent, chacun d'eux doit tre considéré comme distinct.

Les genres qui composent la fanille des Gouifères ne sont pas trèsiombreux ; et leurs caractères dis-

tinctifs sont quelquesois, sondes sur des différences assez difficiles à apprécier, tant est grandé l'aralògie qui existe entre eux. Copenhant ces gences peuvent être facilement divisés en trois ordres distincts dont nons allons exposer brièvement lés caracatères, et indiquer les genses qui entrent dans chacum d'oun.

#### I'm ORDRE. - TAXYNES.

Ce premier ordre renferme les genres ayant les fleurs femelles distinctes les unes des autres, attachées à l'aisselle d'une écaille, ou au fond d'une sorte de cupule. Les fruits sont simples; les genres qui entrent dans cet ordre sont les suivans:

Podocarpus, Labillard.; Rich., Conif., t. 1, 29, f. 1; Daorydium, Rich., Conif., t. 2, f. 5; Taxus, L., Rich., Conif., t. 3, f. 1, 2; Satisburia, Rich., Conif., t. 3, f. 1, t. 3 bis; Phyllocladus, Rich., Conif., t. 5, f. 2; Ephedra, L.; Rich., Conif., t. 4, t. 29, f. 2.

### He ordre. — Cupressinėes.

Dans cet ordre les sleurs semelles sont dressées, réunies plusieurs ensemble à l'aisselle d'écailles peu nombreuses qui forment un fruit plus ou moins arrondi, quelquesois charnu. On compte dans cet ordre les genres: Juniperus, L.; Rich., Conif., t. 6 et 7; Thuya, L.; Rich., Conif., t. 8, fig. 2; Callitris, Dessont.; Rich., Conif., t. 8, f. 1; Cupressus, L.; Rich., Conif., t. 9; Tavodium, Rich., Conif., t. 9; Tavodium, Rich., Conif., t. 10.

### IIIº ordre. - Abrétinées.

Cet ordre renserme les véritables Conisères, c'est-à-dire les genres qui ont pour fruit un cône formé d'écailles imbriquées, à l'aisselle de chacune desquelles on trouve deux fleurs semelles renversées. Voici les genres qui le composent:

L: Rich. Conf., t.

Pinus, L.; Rich. Conif., t. 11 et 12; Larix, Rich., Conif., t. 13; Cedrus, Rich., Conif., t. 14 et t. 17, f. 1; Abies, Rich., Conif., t. 14, f. 2-3, t. 15, t. 16, t. 17, f. 2; Cunninghamia, Rich., Conif., t. 18, f. 3;

Agantis, Rich., Cohif., t. 19; Arautaria, Just., Richt., Cohif., t. 20 et

La famille des Conferes n'est pas moins, interessante par ses usages dans l'économie domestique , les arts et la thérapeutique, que par les particularités de son organisation. La tige des Pins et des Sapins, qui souvent s'élève à une hauteur de quatre-vingtdix à cent pieds, est employée avec avantage, comme bois de mâture, dans les constructions navales, et quoique le grain de ce bois soit un peu lache, cependant on en fait un usage très-fréquent dans les ouvrages de menuiserie et de charpente. Les Conifères sont également fort remarquables par la grande quantité de substances halsamiques et résineuses qu'elles produisent. La plupart des Térébenthines, des Résines, des Baumes sont fournis par des Arbres appartenans à cette famille. V., pour de plus longs détails, chacun des genres qui composent cette fumille. · (A. R.)

\*CONIFFEL. MAM. Nom du Lapin chez les anciens Celtes, et d'ou seraient venus Cuniculus des Latins, Conejo des Espagnols, Conoglio des Italiens, etc., (B.)

CONILA. BOT. PHAN. On attribue cet ancien nom à l'Origan. (B.)

\* CONILERE. Conilera. CRUST.
Genre de l'ordre des Isopodes, établi
par. Lesch, et ayant, suivant lui
(Dict. des Soiene. natur. T. XII, p.
248), pour au retères : deuxième, troisième. et.: quatrième puires d'ongles
les huit dernières pates de derrière
épineuses, au moins à l'extrémité de
leur-articles autrès peuts, écartés, nullement proépineus; antennes supérièmes; dont les premier et
denxième articles sont presque cylindriques; cous des articles de l'abdomen présque droits; involues. Les
Gonileres; inte Leach range dans la
qualitatione de la famille des Cy-

mothoadess, avoisinent singulièrement les genres Rocinèles et Æga, et peuvent être réunies aux Cymothoés de Fabricius. Leach ne cité qu'une espèce , le Conilère de Montagu, Col. Montagui. Son corps est fisse, non ponctué; le dernier atticle de l'abdomen est plus long que large; les côtés sont arqués vers leur milieu; l'extrémité est arrondie. Montagu n'a pu se procurer qu'um seul individu mâle; il a été trouvé à Salcombe, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. On voit que tout concourt, dans cette circonstance, à jeter du doute sur l'établissement de ce nouveau genre. (AUD.)

\* CONILITE. Conilites. MOLL. FOSS. Sous ce nom générique, Lamarck (Anim. sans vert. T. VII, p. 598) a séparé des Bélemnites et des Hippurites, des Coquilles multiloculaires pétrifiées, qui paraissent se distinguer parsaitement de ces deux genres. Il paraîtrait que les Coquilles qui doivent y rentrer sont rares, ou sont restées confondues avec les genres voisins. Aussi Lamarck n'a proposé ce genre que pour signaler, ces corps et en donner un ban exemple, Voici les caractères par losquels il les separe : coquille conique, droite ; légerement inclinée, ayant un fourreau mince, distinct du novau qu'il contient; noyau subseparable, multiloculaire, cloisonne transverselement. Ce qui distingue principalement ce genre, c'est le peu d'épaisseur du fourreau; il sépare effectivement ce genre des Bélemnites qui sont toujours très-épaisses, et qui ne revêtent un cône cloisonné que par une faible portion de leur étendue. Une seule espèce a été signalée : c'est la Co-NILITE PYRAMIDALE, Contilies py*ramidata* , qui a été trouvée pé<del>tri-</del> fice aux Vaches-Noires sur les vôtes de Bretagne par Lucas. Nous ne connaissons pas cette Coquille Imgue de deux pouces, et qui est à l'état, pyriteux comme présquentoines celles duc't ou frouls debaicelecalité. (D..H.)

CON CONIOCARPE EP CONIOCAR-)N. BOT. CHAPT. (Lichense) De ise un nouveau genre sous-ee nom. correspond à celui qu'Achavius a mme Spilome dans sa Lichenoaphie universelle. Quoique cet ouage soit postérieur, sa nomenciare étant généralement adoptés; ous le suivrons. V. SPILOMA. De Candolle, n'a décrit que trois pèces de ce genre; la première, miocarpon cinnabarinum, se 1917rte au Spiloma tumidulum ; var. drum d'Acharius, qui appartient au nre Coniciona de Floerke; la sende , Coniocarport' volicaceum ; est Spiloma othenoeum, Ach.; la troime, Conforurpon nigrum, est le iloma medaleuvum . Ach! (AD. B.) \*CONIOLOMA BOT. CRYPT. (Li-cas.) Flocike a separe sous ce nom genre qui gomprend quelques esces de Spiloma d'Acharius; il est noi caractériste : fronde crustacée, herente; apothecies oblongues, égulières, déprimées, ensuite con-res, bordées; disque à surface inéle, portant de petites vésicules; bord ilvérulent ou floconneux, semblable la croûte. Les espèces qui apparnnent à ce genre sont : 1. Conioma coccineum, Floerke, Spiloma tuidulum, var. B. rubrum, Ach. — 2. vioma vitiligo, Ach. — 3. Spiloma ratum, Engl. Bot. 2078. — 4. Spina tuberculosum, Engl. Bot. 2556. utes ces espèces croissent sur les, Le Coniocarnon cinnabarinum de Candolle paraît appartenir à la emiere espèce de ce genre. (AD.B.)

\* CONIOMYCES: Contomyci, Comycetes. Both Graph: (Urédinées.) es réunit sous ce montun grand inbre de petits Champignons cactensés par l'absence de péridium, membrane seminifère et de filaens réguliers; ils sont formés soit nquement de petites capsules réues en groupes sous l'épiderme des antes comme dans les Urédos, Pucnes, etc., soit d'une base charnue ou

filamenteuse, sur laquelle ces capsules sont éparses. Pour nous conformer à indolle a établi dans la Flore Fran- la nomenclature adoptée dans la plupart des familles naturelles, nous avons proposé de nommer ce groupe · Uniquiezs, le genre Urédo ponvant en être regarde comme le type. V. ce mot. (AD. B.)

CON

CONION. BOT. PHAN. (Dioscoride.). Ce nom paraît bien certainement convenir au Conium maculatum de Linné. V. Cigue. (B.) (43 (1)

CONIOPHORE, Conjuntors. BOT. CRYPT. (Champignons.) Ce genre fondé par De Candolle (Flor. Franc. T. vr., p. 34) est voisin des Thelephores dont il diffère par ses sporules réunies en amas nombreux et pulvérulens, qui formentdes zones concentriques sur la surface fructifere. Ces Champignons sont membraneux et charnus; ils adherent par toute leur surface sterile aux corps sur lesquels ils crois-

De Candolle n'en a décrit qu'une espèce, le Coniophore membraneux, Coniophora membranacea, figure par Sowerby sous le nom d'Auricularia pulverulenta, Sow., Fung. t. 214. Il croît sur les poutres dans les serres chaudes. Sa súrface adlierente est noirâtre, l'autre est rousse. Persoon, dans sa *Mycologia europæa*, y a ajonté trois autres espèces sous les noms de Coniophora fætida (Thelephora fætida, Ehrenb.); Coniophora cuticularis, Pers.; Coniophora cerebella (Thelephora cerebella, Pers., Synops. p. 580.) Il pense que les Thelephora olivacea, marginata, puteana et lactea, doivent peut-être se rapporter à ce gente. V. Théléphore.

- \* CONIOPHORUS. BOT. CRYPT. ( Mucédinées. ) Palisot de Beauvois donnait ce nom à un genre séparé du Dematium de Persoon, et qui faisait partie du genre *Byssus* de Linné. Il 🔻 rapportait le Dematium Petrœum; Pers. (Byssus aureus, L.), et quelques autres espèces inédites. V. DEMA-TIUM. (AD. B.)
  - \* CONIPHYLIS, BOT. PHAN. Nom

proposé par Du Petit-Thoners (History des Grénidees des iles australes d'Arique) pour le Bullophyllum, conicum, et qui apparuent à la section des Phyllorchis. V. ce mot. Cette Plante est figurée (loc cit., t. 99).

(6. N.)

CONIROSTRES. o.s. Qualification donnée par quelques ormithologistes à une famille d'Oiseaux dom le bec offie l'aspect d'un cône. (DR..Z.)

CONISE. BOT. PHAN: V. CONYSE.

\*CONISPORÉES.BOT.CRYPT. (Urédindes.) Section des Hyphomycètes de Link, qui ne renferme que le seul genre Conisporium. V. ce mot.

(AD. B.)

\* CONISPOBIUM. BOT. CRYPT. (Utédinées.) Ce genre voisin des Stilbospora a été établi par Link (Berl. Mag. 1609; p. 8). H est ainsi caractérise : capsules (sporidies) oblongues, non claisonnées, couvertes extérieurement d'une poussière fine, grumeleuse. Link peuse que cette poussière est formée par les spornles. La seule espèce connue de ce genre, le Conisporium olivaceum, n'a encore été trou vée qu'én Portugal sur les Pins maritimes. Il y forme des groupes arrondis et irreguliers, verdatres, d'une demi-ligne environ, composés de capsules agglomérées. Ce genre ne diffère des Stilbospora que par la poussière qui recouvre ses capsules. (AD. B.)

CONITE. MIN. Nom donné par Schumacher, d'après Retzius, à un Minéral d'un blanc grisâtre qui se trouve en morceaux roulés, plus ou moins gros. Il a une cassure compacte, un peu écailleuse, quelquesois conchoïde. Sa dureté est assez considérable pour faire feu sous le choc du briquet, mais point assez pour résister à l'acier qui raye facilement cette pierre. Elle fait effervescence avec l'Acide nitrique. Elle vient d'Islande. On avait regardé ce Minéral comme un mélange naturel de Chaux carbonatée et de Silice, et on l'avait rapporté à la substance pierreu-e décrite par Saussure sous le nom de Si-

CONIUM, BOX, PHAN, Syn. de Conion. F. Cigue,

CONIVALVE. TROLL! Bans les Lecons d'anatomile compurée de Cavier, on trouve sous de mon un groupe de genres que Lamarch à placés dans ses Calyptraciens upéc quelités autres. Ces genres 'sour p' Frisarelle, Patelle, Crépidule, Calyptrée: "Pues mois ainsi que Calverhaoim".

CONJUGEES, root nor! Tour me tribu de nos Arthrodies. V. a mot, com arel due (%)

CONJUGUÉE. Conjugant tou!

BOT? (Arthrodiées.) Genre formé par

Vaucher, adopté par De Orndolle,
sous le nom de Conferva, devenu type
de l'une des tribus de nos Arthrodiées. V. ce mot.

(B.)

CONJUGULA. BOT. PHAN. (Pline.) Syn. de Myrte. (L.)

CONNA. REPT. BATR. Syn. finlandris de Crapaud. V. ce moi. (8.)

CONNA. BOT. PHAN, Sen. malabare de Casse des boutiques, Cassia Fisiale, L. (B.)

CONNACONATI non man (60riau.) Syn. caraïbe de Phyllanhas Niruri, L. VOITTE (1401-16)

CONNARACTEES! Comparaces.
BOT. PHAN. Famille nouvelle propose
par R. Brown (Botany of Coagu, p.
12) pour trois genues places auparavant dans les Térébinthaces de Jussieu. Dans ces genres qui sont les Connarus, L., Crestie, Juss., et Mause, Aubl., l'insertion, quoique ambuie, est néaumoins plutôt hypogyne que périgyne; mais ce qui les caracteus plus particulièrement, c'est la post-

sade chacun despistile, et la situaon de la madicule de l'ambryon à lia irtie supérieure on à l'extrémité opsée de la graline. Les Commaracées :lientaux Légumineuses par le genre banarus qui se distingue de celles-ci ulement per la situation des parties : l'embryon, relativement à l'ombic de la graine. D'un autre côté, l'afnité du genre Cnestis avec l'Averhos, et de celui-ci avec l'Oxalis, étalit un passage entre la nouvelle fasille et celle des Oxalidées. (G.N.) CONNARE, CORREGUE. BOT. PHAN. e genre fondé par Linné, placé par ussieu dans la famille des Térébinbacées, est devenu le type d'une nouelle famille à laquelle R. Brown a onné le **nom de Connaracérs**. *V*. e mot. Il appartient à la Monadelhie Décandrie, L., et ses caracères sont : calice à cinq divisions rofondes; corolle à cinq pétales plus ongsquele calice; dix étamines dont es filets sont soudés par la base; einq l'entre eux alternes, de la moitié plus purts; un seul ovaire supportant un eul style et un seul stigmate. Le iuit est une capsule léguminiforme, in peu resserrée vers son milieu, à leur valves et monosperme, que

narquable, et n'a point d'aibumen. Les Connares sont des Arbres ou Irbrisseaux, au nombre de sept ou unt espèces, indigènes de l'Afrique nendionale et des Indes-Orientales. œurs feuilles sont composées, le plus ouvent ternées ou imparipennées, vales ou pointues, et marquées à la ase inférieure de veines saillantes. ls ont des fleurs nombreuses, petites i disposées ordinairement en paniules. Lamarck (Dict. encycl.) a joint iux Connarus le Rhas seylanicus rifoliatus, figuré dans Burmann Zeylon. t. 89), et lui a donné le nom le Connarus pentagynus, rapprochenent douteux selon Jussieu, à moins lu'on ne considère le fruit des Conlares comme le seul survivant de cinq

paeriner a figurée (de Fruct. t. 46)

ousle nom d'*Omphalebium*. La graine résente à sa base un arille très-re-

carpolles dont l'ovaire est originaliement composé. Une autre espèce de es genre décrite par Lamarck (loc. cit.) est le Connarus africanus ou l'Omphalobium indicum de Gaertner, Jussieu observe que la graine de cette Planto germodans la capsule, et que sa radicule se répand latéralement comme un appendice cirrhiforme; mais ootte prétendue radicule na paraîtétre que l'arille remarquable dont nous avons fait mention dans le caractère générique. Les autres espèces sout peu connues, et ne nous semblimt rien offirir qui puisse piquer la qurite sité. Thumberg (Rosmer Axeleian film die Bosanik. 1, t. 1) a réuni à en genro, sous le nom de Connarus desumbens. l'Hermannia triphylla de Limné ; mais le port de cette Plante, très-différent de celui des autres Connarus, indique que ce n'est pas encore là sa véritable place.

CONNAROS ET CONNARUS, nor. PHAN. (L'Écluse.) Syn. présumé fite Paliure ou de Rhameus spines Christ.

CONNAUBARIL. BOT. PHAN. Syn, de Brunsfelde à la Guadeloupe. (8.)

CONNECTIF. Connectivum, 1997. PHAN. Les deux loges qui forment l'anthère dans le plus grand nombre des Plantes phanérogames peuvent être réunies l'une à l'autre de trois manières principales : 1º tantôt elles sont accolées par leur côté interne et soudées sans le secours d'aucun autre corps intermédiaire; so tantôt la partie supérieure du filet est placée entre elles et leur sert de moyen d'union; 3º quelquefois enfin elles sont soudères par l'intermède d'un corps particu∸ lier, tout-à-sait distinct du filet, et qu'on nomme Connectif. Le Connécuf est donc un corps très-variable dans sa forme, distinct du filet staminal, et servant à unir les deux loges de l'au→ thère, qu'il écarte plus ou moins l'une de l'autre. L'Ephémère de Virginie et surtout les diverses espèces du genre Sauge en offrent des exemples extrêmement marqués. Dans toutes les Sauges, le Connectif est sous la forme

d'un filet plus ou moins recourbé et allongé, placé transversalement: sur le sommet du filament comme les deux branches d'un T, et portant les deux loges de l'anthère à chacune de ses extrémités. Quelquefois l'une des .. den loges avorte, comme par exemple dans la Sauge des prés. V. ET .-MANDO TO THE OF and CONNEMON: BOT. PHAN. Selon sikemipier, elest le nom d'une espèce -del Concombre (Cucumis Cononou, million by dans lequel on introduit ude la lie de bierre qui par la fermenrietidis preduit un mets agréable aux salegonais. (B.)

""CONNILUS. ois. (Schwenckfeld.)
Syn. de l'Engoulevent, Caprimulgus
europæus, L. V. Engoulevent.

CONNINA. BOT. PHAN. (Cœsalpin.)

Syn. de Chenopodium Vulvaria. (B.)

CONNORO. ois. Syn. d'Ararouge,

Psinacus Macao, L. V. Perroquer.

(DR..z.) " "CONOBEE, Cogobea, Bot. PHAN. -Attifiel (Plantes de la Guiane, p. 640 2 et 1. 258) a décrit et figure sous ce nom un genre que Jussien (Genera . Plantarum applaced la suite des Lysimachiées ou Primulacées, et qui appartient à la Didynamie Angiosper-pue d'An, Anici les caractères que son auteur lui a assignés : calice tu-**B**uleux, à cinq dents, muni à sa base de deux petites bractées; corolle tu--hylense, divisée en deux lèvres, la supérieure relevée et échancrée, l'infáricure à trois lobes inégaux; quatre étamines didynames, à anthères sagittées; un style et un stigmate bilobe, Le fruit est une capsule pisiforinc, entourée par le calice, uniloculaire, marquée de quatre sillons qui 34 divisent en quatre valves, polysperme. C'est à tort qu'Aublet lui donng um placenta central et s'élèvant Ay fond de la capsule. Auguste Saint-Hilaire, dons son interessent Mémoire

sur les Plantes à placenta central, a fait voir eue la capsule dat Caprobec est réellement à deux loges sératées par una cloisen dont le milieu porte dans chaque loge un placenta rolumineux. Ce cutticière est décisif et fint placer le Gonoben parmi les Somophularinées de Brown, enqué confirment d'ailleurs ses étamines didynames, sa corolle irrégulière, le mode de déhiscence de sa capsulo et la réssemblance de son portavec le Tozzia, quorque, d'un autre côté, il ait aussi des rapports de physionomie avec l'Anorathis. La forme de l'embryon, observée par A. Saint-Hilaire, est aussi celle des Scrophularinées; car il est droit, à radicule tournée vers l'ombilie, OCCUpant l'uxe d'un périsperme charnu. L'espèce décrite par Aublet ( Conobec repens) est une petite Plante herbacée, à tige perfoliée et traçante, à feuilles opposées et réniformes, à fleurs solituires au sommet d'un long pédoneule axillaire. Elle croît à Gayenae le long des ruisseaux. Sprengel en a déorit deux nouvelles espèces sous les noms de C. verticillaris et C. viscosa. ... **)**, ... (G.N.)

ONOCARPE. Conocarpus. not. PHAN. Gente de la famille des Combrétacées de Robert Brown et de la Pentandrie Monogynie, que l'on reconnaît facilement à ses fleurs trèsserrées les unes contre les autres, et formant des capitules globuleux ou ovoïdes. Chaque fleur est accompagnée d'une écaille persistante , et offre un calice adhérent avec l'ovaire infère , ayant son limbe oblique , renflé, caduc, à cinq divisions régulières. Il n'existe pas de corolle. Les étamines, dont le nombre varie de cinq à dix. sont saillantes au-dessus da calica. à la face interne duquel elles **sont inse**rées. Leurs anthères sont conditionnes à deux loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal. L'ovaire est infereninsi quenous l'avons dit; il est comprimé, à une soule loge, du sommet de laquelle pendeut deux ovoles attachés \* deux podospermes filiformes. Le style se termine partun petit stigmate sumplo: loc Brait est effrégé et présente apparence d'un petit sône, c'estire qu'il se compose d'écailles imbriquées, à l'aisselle desquelles sont de
érimbles akènes imbriqués, renveres, convexes extérisurement, concaes du côté interne. Ils sont monopermes et restent indéhiscens. La
raine qu'ils renferment est oblonque, terminée en pointe à sa partie
upérieure. Son tégument propre est
ance et membraneux. L'embryon en
st immédiatement recouvert; ses
leux cotylédons sont foliacés et roulés
air eux-mêmes longitudinalement.

Cegenre ne se compose que de deux spèces qui sont de grands Arbriscaux croissant sur les plages mariimes de l'Amérique et de l'Afrique. eurs feuilles sont alternes, assez paisses, coriaces, entières, dépour-ues de supples. Leurs fleurs, qui out fort petites et hermaphrodites, orment des capitules plus ou moins 10mbreux. La premièce de ces espèces si le Conocarpe dressé, *Conocarpus* recta, L., Jacq., Am. t.52, f.1. Kunth, uquel nous avons emprunté les caactères de ce genre, réunit à cette spèce, comme de simples variétés, le www.jucarpus procumbens, Jacq., et Cowearpus acutifolius, Willd. in Ræm. t Schult. Syst. Cette espèce croît sur es bords de la mer, dans presque out le continent américain: et les intilles. C'est un Arbre de trente à uarante pieds d'élévation, ou simlement un Arbuste étalé, suivant les malités dans lesquelles il se trouve. As jeunes rameaux sont anguleux, rnes de feuilles alternes, obova-್, allongées , tantôt, aiguüs , tantôt huses et simplement acuminées, uteres, glabres et un peu coriaces. eur pétiole, qui est tres-court, est induleux lateralement. Les fleurs petites, formant des capitules ombreux disposos en une sorte de anicule. fire the process

La stenade, espèce est nouvelle; ons hui demans le porn de Cono-ARPE. A. GROS. ZARITES. Conogarpus acrosarpas. Elle diffère de la précéente pan sos, femilles plus grandes, ilusépaisses légèpement glauques, et par ses cônds deux fais pres gros Elle erest sur les rivages sablonneux de l'Afrique.

Quant en Conocarpus racemosa, I.; il forme le genre Sphanocarpus de Richard, ou Laguncularia de Gaert-ner fils. V. Sphenocarpe. (A.R.)

CONOCARPODENDRON. BOT, PHAN. Sous ce nom, Boerrhaave (Index Plantarum Horti Lugduno-Batavi) a désigné un groupe de Protéacces que. R. Brown a nommé Leucadendron, V. ce mot. (B.)

\*CONOCEPHALUM: BOT. CRYPT. (Hépatiques.) Nom donné par Hille un genre qu'on a appelé Anthocodinum. V. ce mot et Marchanna.

CONOCHIA ou CONOCHIE. Bot. CRYPT. (Champignons.) Nom vulgaire en Italie de l'Agaricus procerus, Pers. Espèce très-bonne à manger et d'un goût très-délicat (AD. B.)

\*CONOCRAMBE. BOT. PHAN. V. T. CYNOCRAMBE.

CONOHRIA ET CONONOU. BOT. PHAN. V. CONORI.

CONOMON. BOT. PHAN. V. Co-

CONOOR. 015. Pour Condor. V. ce mot. (DR., Z.)

CONOPHORE. Conophorus. INS. (Meigen.) V. PLOAS.

CONOPHOROS. BOT. PHAN. (Petiver.) Syn. de Protea rosacéa, L. (B.)

CONOPLEE. Conoplea. Bot. CRYPT. (Urédinées.) Ce genre, créé par Persoon, a été biendécrit par Link (Berl. Mag. 1815, p. 32) qui lui a réuni légenre Exosporium qu'il en avait d'abord séparé. Les Conoplées sont formées par un tubercule globuleux ou déprimé, solide et recouvert de sporidies ou capsules allongées, souvent cloisonnées : on connaît sept à huit espèces de ce genre. Elles croissent sur les femilles on les rameaux des Plantes mortes; leur couleur est

brune ou noire; elles différent par la forme de leurs capsules et par celle de la base ou du subercule sur lequel ces oupsules sont porties. (AD. B.)

CONOPOPHAGE. 018. Genre établi par Vicillot, et dans lequel il place deuxepèces du genre Fourmilier: Turdus auxius, L., et Pipris nævia, L. V. FOURMILIER. (DE., Z.)

CONOPS: Conops. 1888. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu première des Conopsaires de Latreille (Règne Animal de Cuvier), établi par Linné, et ayant pour caractères : antennes beaucoup plus longues que la tête, droites, en massue ou presque en massue, de trois articles; le second fort long, cylindrique; le dernier court, conique, terminé par une petite pointe; trompe coudée à sa base, de trois articles, avancée, renfermant deux soies qui forment le su-, coir; soie inférieure beaucoup plus longue que la supérieure; point de palpes ni de petits yeux lisses. Les Conops sont remarquables par une tête grosse, plus large que le thorax, presentant à sa partie inférieure un sillon pour recevoir la trompe; calle-ci, coudée seulement à sa base, se porte ensuite en avant et ne change plus de direction. Le thorax est court et cubique ; il supporte des ailes étroites, écartées, atteignant l'extrémité de l'abdomen et des balanciers allongés ; les pates sont minces et longues, munies de tarses à deux pelotes au bout et à crochets; l'abdomeu est comme pétiolé ; son extrémité libre se termine par une sorte de rendement ou de massue. Ces Insectes différent des Myopes et des Bucentes par la direction de leur trompe; ils ressemblent, sous ce rapport, aux Zodious et aux Stomoxes; mais ils s'éloignent principalement de ces deux genres par le seul caractère tiré de la longueur des antenues. Les Conops, auxquels La-· treille (loc. cil.) associe le genre Toxophore de Meigen, out été confondus avec les Asiles et avec les Myopes par Geoffrey; on les trouve assez sou-

vent sur les fleurs dont ils sucent le sue micheux i diministrate les dunch les déposent leurs deufs dans les luives des Bourdons ou dans le commuteres Insectes & l'état parteit. On year considérer, comme type du genre, le Co-NOPS A PIECE VAUVES, Conops ruftper de Fabricius. On le rencontre vers le milieu de l'été sur les fleuts des prairies. Latreille dit avoir observé plusiours fois cet Insecte partialt sortir de l'abdomen des Bourdons. Lechat et moi avens présents à la Société Philomatique, le 22 2001 1818, un travail assez détaillé sur une larve apode que nous trouvâges au naois de juillet dans le corps d'an Boardon des pierres (Bombus lapidarine de Febricius), et que nous supposémes appartenir au Conops à pieds fances. Cette larve blanchitre (Mem. de la Soc. d'Hist. Natur. T. 1, page 550, ps. 92), très-molle et sans pieds, était située entre les ovaires , au-dessus de l'estomac, entre celui-ci et l'aiguillon, et sous le vaisseau dorsal d'un Butadon déponrvu de graisse ; elle avait once anneaux, un long cou, une bouche, deux lèvres, deux crochets et des mamelons dépendans de la peau ; le reste de son corps était rendé , un peu sillonné, en dessus et en dessous, par une série longitudinale de points groupes ordinairement trois par trois sur les côtés de chaque simuesa, qui lui-même paraissait légèrement étranglé. L'extrémité; oppusée ir la bouche correspondante au rectum du Bourdon , avait un anus fende verticalement, et deux plaques lazérales plus élevées, voisines l'une de l'autre, et très-curieuses par leur erganisation et leur importance. Bous avous décrit avec ausen de sole les la la la des rentes parties de cette larve simileuse que Besc paraît avoir aussi étuide, mais qu'il a vonfondue even un Ver intestinal. On remarque d'absord genz wempienes duigeconsigni sont le corps , l'une extérieure et l'autre imterne; elles fürment leb deute mamelons sailians nu-descus de in houche, paralistes entre eux et à la longueur du corps. Les organes de la cinestign consistent se une beuche mus pie da danz ovochets; les premiers sont latéraux , d'un bran jaunaire, compriemés "plus lurges à leux moitié posttérieure qu'en avant, où ils sont tenminés par une pointe doucement infléchison dehors, acrivant petit à pețit depuis ama brusque échancrare du bord extérieur. L'extrémité postérieure est élipoitement unie que tégumens et au tube digestif. Non loin de cette base ils ant entre eux une sorte de pivat mis-grêle, tonneversal, concave es avant, dus et corné comme cux, qui les tient éloignés, et devient le centre de leurs mouvemens, dont les uns ont lieu de haut en has et les autres latéralement; coux-ci, plus étendus, ne permettent cependant point aux bouts des crochets de se mettre en conject dans leur plus grand rapprochement. Les lèvres, placées horisonthiement entre les crochets et moins avancées qu'eux, sont molles à leur base, et bordées d'une ligne qui **paraît être co**rnée ; la supérieure est agrandic, et l'inférieure, moins large, est un triangle inéquilatéral. Pendant l'action des crochets, elles s eleignent ou se rapprochent, et jouent lontement de bas en haut et de haut en bas. L'osophage naît à leur base, il est assez étendu et d'une égalo largeur dans toute sa longueur; l'estornac est très-spacieux; il est muni de deux vaisseaux opposés qui se divisent presque aussitot en deux branches, lesquelles sont remplies de grains miliaires jaunatres, d'une fineme axtrême. Les deux troncs de e de tanupam marquent le terme de l'estomac et l'origine du colon. En emminant un autre appareil situé sons le précédent, on est emberrassé pour en déterminer exactement la paiscance. Il mesure la moitié antérieure de l'ossophage , se dilate et se divise en deux branches plus grosses, moins transperentes que leurs trance, et qui s'engagent entre l'estawas at les vaisseaux avengles. Au soled, dans l'eau et au loger d'une lampe, elles pareissens garnies au dedans de plaques hexagonales, pres-

que continues entre elles, obliquement, alignées cinq par cinq, himchâtres sur leur hord, diaphanes au centre. Elles ressemblent beaucoup nux plaques que Lyonnet a légèrement: exprimées aur les vaissemes soyeux de la Chendle, auxquels nous les comperons directement.

On voit à la pastie postdrieure et supérieure du corps de la large deux cininances en forme de reins, dont le côté interne est concave, le gros bout en bas, la face postérieure d'ac mar-ron clair , berdée d'une teinte noirétre très-légère, avec um point rond, blanc, transparent, tientral et un pen en dedans. Ces éminences sont pursemées d'un grand-nombre de points de même couleur, dispesés irrégulièrement deux per doux, trois par trois, quatro per quetro, reperochés ou confondus par lours côtés voisins. Chacun d'eux est composé d'autres points infiniment plus petits, milians, dont la plupart sont circulairement arrangés dans leur étraite enceinte. lls heillent comme des pierreries agréables. Les trachées recoiveat l'air per cas petits paints, sont doubles at ent les côtés du corps ou cliers s'étendent commo deux Arbres taillés en quenouille, dent les recines sersient fixées à ces émimences, et le somsaet se terminerait vers la bouche, dont les remeanx ireient se diviser sur l'enveloppe générale extérieure., et qui, par d'innombrables musifications, la plupert à paise parceptibles à la loupe, ramperaient sur tous les tissus et lieraient sous les organes. En rasgemblant tous ces faits, on trouve que la lerve dont il est question, est composée d'une double envetoppe, d'un double organo pour la respiration, d'une sorte de tissu graisseux abendant, d'une bouche où sont deux crochets très-mobiles et doux lèvres, d'un anus situé au bout d'un canel intestinal trèsctendu. On voit enfin qu'elle a ma canal analogue aux vaisseaux soucux des Chenides.

Il existe quelques autres espèces de Conops : la plus grande a été nommée Conqps à grosse tête, C. macrocephala, L. Elle ressemble beaucoup à une Guêpe. (AUD.)

"CONOPSAIRES. Conopsaria. 1885.
Famille de l'ordre des Diptères, établie originairement par Latreille (Gener. Crust. et Ins. T. 1V, p. 555), 'et convertie depuis (Régn. Anim. de Cruv.) en une section de la famille des 'Athéricères. V. ce mot. (AUD.)

" CONORI. Conoria ou Conhoria. Bor. PHAN. Genre de la samille des Violariées, établi par Aublet, mais dont les auteurs modernes, en partichlich Kunth, ont singulièrement modifié les caractères, puisque ce dernier y réunit les genres Passura, Riana, Rinoria et Piparea d'Aublet, Alsodeia de Du Potit-Thouars et Coranthera de Beauvois. Voici comment on peut caractériser ce genre : son calice est persistant, à cinq divisions profondes et égales : sa corolle est régulière, formée de cinq pétales hypogynes, ainsi que les cinq étamines qui alternent avec cux. Leurs fi-Tets sont courts, libres ou réunis en bue sorte d'urcéole: Les anthères sont a deux loges et surmontées d'un apbendice membraneux. Il n'existe point de disque ni d'appendice en forme de corne, caractère qui paraît tenir à la régularité de la corolle. L'o-Vaire est sessile et comme triangulaire, Surmonté d'un style simple. Le fruit est une capsule coriace à parois épaisses, à une seule loge, s'ouvrant en trois valves qui portent les graines sur le milieu de leur face interne. L'em-Bryon, qui a ses cotylédons planes et 32 radicule tournée vers le hile , est Tenfermé dans l'intérieur d'un en-'dosperme charnu.

"Le genre Conoria forme avec le Sauvagesia une petite section disfincte dans la famille des Violariées. La régularité de la corolle est en effet un caractère remarquable dans une famille où tous les autres genres ont feurs fleurs plus ou moins irrégulières, Cest à ce groupe que Rob. Brown avait donné le nom d'Alsodinées, et l'on pourrait l'appeler Savacisaires, si, comme le veut Kunh et comme l'observation semble le cufirater, le genre Alsodeia de Du Pell-Thouars doit rentrer dans le gant Conoria.

Aublet (Guian. 1, p. 259, t. 651 décrit et figuré une seule espècie Conoria, qu'il nomme Con. flacescu. Il n'a vu et décrit cette Plante qu'il neurs. Mais son Passura guizessis, t. 380, n'est rien autre chose qu'il Conoria flavescem en fruit, aus que le professeur Richard s'en el assuré en les recueillant sur un noise individu.

Les espèces de ce genre sont pa nombreuses. Elles se composent in espèces précédemment rapportes au genres Riana, Rinoria, Pipara, Se sodeia et Ceranthera, et en outs d'une belle espèce très-voisine du ( flavescens d'Aublet, que Kunth de crit et figure (in Humboldt Nov. be: 3, p. 387, t. 91) sous le nom de (r noria ulmifolia. Les autres Conais sont des Arbres ou des Arbrissant. feuilles alternes ou plus raremento? posces, entières ou plus ou m ie dentées, munies de stipules. Las fleurs sont axillaires et termin disposées en grappes on en panicues.

\*CONORO-ANTEGRI. BOT. FRIV Nom de pays du Norantea d'Aubi-l V. ce mot. Il ne faut pas le conscali: avec Conori. (8)

CONOSPERME. Conospensia BOT. PHAN. Smith a institute ce gent dans le quatrième volume des Inc sactions de la Société Linnéenne de Londres, p. 913, et l'a place paroi les Protéacées. Guertner fils (Caroli 3, p. 198, t. 215) et R. Brown (Trans. Linn., X, p. 153) l'ont adopté. confirmant le rapprochement que Smith en avait fait, nonobstant nion de Jussicu et de Ventenal qual vaient place dans les Thymdies la famille des Protéacées faisant le sul du Mémoire de R. Brown cité plus haut, ce savant a dû, mieux que loit autre botaniste, connaître lorganisation du genre Conpspermum, d'autant plus qu'il en a public plusieurs espèces nouvelles. Ce sera donc à lui que nous emprunterons la description de ses caractères : calice ou périgone tubuleux irregulier, staminifere; la division supérieure concave; trois anthères incluses, les deux latérales de la moitié plus petites que la supérieure qui est bilobée; ces an-thères sont d'abord réunies et constituent une loge par la cumexion des lobes voisins; stigmate libre, Le l'uit est une sorte de noix obconique et surmontee d'une aigrette Independamment de ces caractères, le Conosperme a un embryon droit, un style terminal, et l'estivation de son calice est valvaire, ce qui le fait placer trèsconvenablement dans les Protéacées, rapprochement fortifié par ses affinités avec le Simsia, genre de cette dernière famille.

Tous les Conospermes ont pour patrie la Nouvelle-Hollande. Ce sont des Arbrisseaux dont le port est celui des Protées, à feuilles éparses très-entières, à épis axillaires ou terminaux, quelquefois en corymbes. Les fleurs sont solitaires et sessiles au sommet des pédicelles, blanches ou bleuâtres, et munies d'une bractée persistantes Smith en a figure une jolie espèce sous le nom de Conospermum longifolium (Exot. Both in 82). Elle jest cultivée dans les jantings of les par R. Brown

Les espèces décrites par H. Brown sont au nombre de neult, distribuées en trais tribus, Il les a recueillies près du port Jackson et dans la terre de Leuwin. (G.N.)

\*CONOSTEGIA. BOT. FHAN. Genre de la famille des Mélastomacées, séparé du genre Melastoma par David Don (Mem. Soc. Werner. Edinb., 1v., vol. 11, pp. 316) qui lui a donné les caractères suivans: calice à limbe indivis, ,, conique, et formant une coiffe, qui, se, sépare horizontalement du tube pendant l'estivation; cinq à six pétales; anthères, munies de deux orellettes à la hage; paie capsulaire à huit loges. La forme particulière du

calice distingue suffisamment ce genre de ses voisins. Il est composé d'Arbres ou d'Arbrisseaux indigènes de
l'Amérique équinoxiale et des fles de
la Société. Son auteur y rapporte les
Melastoma glabra, Forst.; M. procera, Swartz et Bonpl.; M. montana,
Sw.; M. superba, Bonpl. inéd.; M.
extinctoria, Bonpl; M. Xalapensis,
Bonpl.; M. calyptrata, Lamk.; enfin,
les M. cucullata et holosericea, Pavon, Mss. (G.N.)

CONOSTOME. Conostomum: 1901. CRYPT. (Mousses.) Ce genre, établi par Swartz (Journ. Bot. de Schrader, vel. 1, p. 24), est l'un des plus distincts de la famille des Mousses; ses caractères le rapprochent des ' Weissia, son port a beaucoup d'ana-' logie avec celui des Barthramia parmit lesquelles même Bridel a place le Coul. nostomum australe de Swartz y il but i ainsi caractérisé : capsula terminsle; l péristome simple à seize deuts desieu ment espacées, réunies au sonhoété coiffe fendue leteralement. On he connaît que deux espèces de ce gente!!! l'une, le Conostomum boreate | habite ! les montagnes des pays voisins de l pôle arctique, tels que la Suède, l'Eu cosse , le Kamischatka , ou les hautes ' Alpes de la Suisse au-dessus de douze cents toises; l'autre, lu Conostomum australe, est propre aux regions voisines du pôle austral. Elle n'a été trouvée qu'auprès du détroît de Magellan per Commerson, et 🛦 la . Terre-des-Etats par Menzies.

La première espèce a tout-à fait. l'aspect du Barthrumia fontana, mels elle est beaucoup moins grande: C'est' une des Mousses les plus rares d'Europe. (AD. É.)

CONOSTYLE. Conostylia, Borr, PHAN. Genre de l'Hexandrie Monogynie, L., fondé par R. Brown, (Prodrom. Flor. Nouve-Holland., pa. 500) pour plusieurs Plantes de la Nouvelle-Hollande, qu'il place dans, sa nouvelle famille des Hæmodoran, cecs. Il l'a sinsi caractérisé: périmar, the supère, persistant, coloré, campanulé, à six divisions protopdes, rays.

gulières, couvertes de poils laineux et threeux; six étamines à anthères dressées; quaire à trois loges polyspermes; surmonté d'un style conique défaté et creux, et d'un court stigmate. La capsule déhiscente par son sommet, où l'on voit les débris du style divisé en trois, renserme un plucents central triquètre, auquel sont attachées des semences nombreuses. Ce genre est extrêmement voisin de l'Anigosanthos de Labillardière, dont il ne se distingue que par une légère différence dans la forme et la nature du perianthe, ainsi que par la persistance du style. It. Brown le fait différer encore du Lanaria d'Aiton, ou golusta de Jussieu, par la structure de l'ovaire et du fruit. Ainsi que l'Anigosanthos, il s'éloigne des autres genres de la famille par le nombre indefini de ses graines; mais ce caractère n'est pas d'une telle valeur, qu'on doive pour cela les en distraire.

Brown et qu'il a nommées Conostylis acutenta, C. serrulata, C. setigera et C. breviscapa, habitent la côte mérilionale de la Nouvelle-Hollande.

Pursh (Flor. Amer. septentr. 1 , p. 234, t. 6) a rapporté à ce genre une belle espèce de la Nouvelle-Jersey et de la Caroline, qu'il avait d'abord nommée Argolasia aurea. La figure qu'il en donne n'étant malheureusement pas accompagnée de détails, on est obligé de s'en rapporter à la des-cription dans laquelle l'ovaire est donné comme supérieur. Ce caractère sculement devraft suffire pour admettresa distinction d'avec le Conostylis. Nuttal observe judicieusement que le Conostylis americana de Pursh n'est probablement pas congénère des especes de la Nouvelle-Hollande. Peutêtre devra-t-on rétablir en sa faveur le nom de Lophiola aurea, proposé dans le Botanical Magazine. (G..N.)

\*CONOTROCHITES. MOLL. FOSS. C'est le pom sous lequel les anciens désignaient les espèces fossiles du genre Volute; mais il est à remarquer que ce genre renfermait les Cômes dans la plupart des auteurs qui ont précédé Limas, et il an serdi paétompaut que ce soit plutés aux Còmes qu'à nos véritables Volues qu'en ait appliqué ce nom. (0.m.)

CONOTZQUI. 018. P. CENOTZQUI.

CONOVALVE. Conovalous.

MOZE. (Du Dictionnaire de Levrault.)

Pour Conovude. P. ce mot. (n. s.)

CONOVULE. Conovula. MOLL. Ca genre fait partie des Auricules. F. ca mot. (D.,H.)

CONQUATOTOTL. Ott. (Schr.) V. CAQUANTOTOTL. (DB. Z.)

CONQUE. MOLL. Nom anciennement employé par Aristote pour désiquer en général toutes les Coquilles bivalves, et adopté par Langius, dans sa Méthode, pour exprimer les mêmes objets; mais depuis il a cicupplique particulièrement à des Coquilles de différens genres, et il est devemu familier aux marchands qui, sous cette dénomination, ont l'habitude de désigner des Coquilles qui, pour la plupart, n'ont aucune ressemblance entre elles. C'est principalement parmi les Conchifères que l'on trouve cette application vulgaire, et surtout dans le genre Vénus de Linné. C'est amsi qu'on nomma Conque de Vénus maleficiee la Fenus verracose, L.; Conque de Venus orientale, la Venus dysera; Conque de Vénus épineuse, la Venus Dione. On douna egalement le nom de Conques à des Coquilles du genre Cardium; le Cardium pectinatum, L., reçut celui de Conque de Venus sans pointes ; le Cardium Isocardia, celui de Conque tuilée, et le Cardium costatum, celui de Conque exotique. L'Hippopus maculatus, Lamk., fut nomme Conque onglee, et on alla même jusqu'à appliquer le mot Conque à des Coquilles univalves, le Murex Tritonis, L., et la Purpura persica, Lamk. Le premier nomme Conque de Triton, et le second Conque persique, en sont des exemples. Les anciens conchyhologues donnaient le nom de Conque de Vénus à toutes les Coquilles du genre

ncclaine!, et Rumphi Teppliqua a Trigonies Resides! La Conque saffere n'est autre chose que l'A-tife. P. ce mot ainsi qu'Anati-ins. Il est nécessaire aussi de conditer les mots Cymenes, Vánus, RCELAINE, BUCARDE, etc. (D.H.)

CONQUES-OREILLES. BOT.

AYAT. Paulet a donné ce nom bar
are à un groupe de Champignous

rmé d'espèces incohérentes et qui

nlerme des Auriculaires, des Tre
telles, des Collèmes et des Pezizes.

ces mots. (AD. B.)

CONSANA. BOT. PHAN. (Adanson.)
yn. de Subularia aquarica. (B.)

CONSETLLER. ois. Syn. vulgaire u Rouge-Gorge, Motacilla rubecui, L. V. BEC-FIN. (DR..Z.)

CONSILIGO. BOT. PHAN. (Phine.) yn. d'Helleborus viridis, ou du fædus, selon les uns, et d'Adonis veralis, selon les autres. (E.)

\*CONSIRE, now. zhan. (Olivier de erre.) Vieux nom de la Consoude. ce mot." (8.)

CONSOLIDA. BOT. PHAN. D'oh onsoude, Consire, Consoli, etc. oms qui désignent la Consoude, lante des auciens, que les uns ont ru être une Bugle, d'autres une lauphinelle, des Solidages, des Eperières, etc. (B.)

CONSOUDE. Symphytum. Bot. HAN. Famille des Borraginées, Penindrie Monogynie, L. Ce genre, étali par Tournefort, adopte par Lin-, Jussieu, Lamarck et Gaertner, al aiusi caractérisé : calice à cinq ivisions profondes; corolle campaulée, tubuleuse, dont le limbe res-mé à sa base est à cinq lobes courts. toits et presque fermés; entrée du abe munie d'écailles oblongues, acuninées et rapprochées en cône; stignate simple. Les fleurs des Consoudes ont terminales et axillaires, dispoces en panicules corymbiformes; eurs feuilles caulinaires sont décurentes, hérissées de poils roides et Pais, comme dans la plupart des

Boiraginées; certaines espèces ont leurs feuilles florales géminées.

Le nombre des Plantes de de gange n'est pas fort considérable; il me s'élève qu'à sept ou huit, mais leur disposition à varier a pu le faire augmentér inutilément. On cultive seulement dans les jardins de botanique les Consoudes de l'Orient et de la Russie, telles que le Symphytumosientale, L., et le Symphytum tauricum, Wild. Leurs fleurs, d'un aspect agrésble, diversement colorées de bleu et de diversement colorées de bleu et de rouge, de violet et de blanc, ont encore l'avantage de durer pendant une bonne partie de l'été.

Des deux espèces qui croissent naturellement en France nous ne parlerons que de la plus vulgaire, à laquelle son emploi thérapeutique a

procuré une petite célébrité.

La Consoude officinale, Sympliytum officinale, L., est une Plante herbacce dont la tige, haute de cinq à six décimètres, est très-branchus, velue et succulente; elle porte des feuilles ovales, lancéolées, rudes au toucher, et des fleurs pédonculées au sommet de la tige, disposées sur une sorte de panicule dont le haut est courbé en crosse avant le développement. La couleur des fleurs varie du rouge purpurin au blanc sale. Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les bords des fossés et dans les lieux. aquatiques. Sa racine fusiforme , chara nue et noirâtre extérieurement, dont l'astringence est tempérée par le mucilage abondant qu'elle renferme, convient dans la diarrhée, l'hémoptysie, la leucorrhée, etc. Les pharmaciens en préparent un sirop, forme. sous laquelle cette racine est le plus. ordinairement administrée.

Le vulgaire donne aussi le nom de Consoude à des Plantes toutes différentes de celle-oi; ainsi il pomme. PETITES CONSOUDES plusieurs espèces de Bugles, Consoude noyale, le Pied-d'Alouette des jardins, Delphianium Ajacia, L., etc. (G.N.)

\* CONSTRICTEUR. Constrictor.
REPT. OPH. Espèce du genre Boa dont.

Oppel a diendu le nom à une famille d'Ophidiens qui contient les genres Benjet Erix. (m.)

\* CONSUL. MAM. (Salt.) L'un des noms abissins du Renard. (B)

; \*CONSUL. ois. Syn. présume du Pétrel blanc, Procellaria nicea, Gmel. V. PÉTREL. (DR. 2)

CONSYRE. BOT. PHAN. Même chose que Consire. P. ce mot.

CONTACITRANI. BOT. PHAN. (Presontaine.) Arbre indetermine de la Guiane, dont on dit le bois sort dur. (B.)

\* CONTA-FASONA. ors. Syn. américain d'un Bec-Fin qui paraît avoir quelque rapport avec le Tro-glodyte. (DB. Z.)

CONTARENA. BOT. PHAN. (Adamson.) Syn. de Corymbium. V. ce mot.

(B.) CONTARENIE. Contarenie. BOTI PHAN. Une Plante du Brésil que l'on me saurait positivement rapporter à sa famille naturelle, vu le défaut de rénseignemens sur la structure de son fruit, a été décrite sous ce nom par Vandelli. Elle a un calice tubulé à deux divisions; une corolle monopétale divisée supérieurement en trois lobes; quatre étamines courtes; un style grêle persistant et une capsule à deux loges remplies de graines. Les fleurs sont petites et disposées en épis colorés, et les seuilles marquées de trois nervures. D'après ces caractères incomplets, on peut tout au plus assigner à ce genre une place près: des Acanthacées ou des Scrophularinées. (6..N.)

\* CONTIA. BOT. PHAN. (Pline.) Une variété d'Olive. (B.)

\* CONTILUS. OIS. Gesner cite ce nom comme pouvant convenir aux Cailles ou aux Becs-Fins. (8.)

CONTOUR. 018. Syn. de Condor, Fukur Gryphus, L. F. GATRIERE. (DR. 2.)

GONTRA: ots. Espèce du genre Etourneau , Sturnus bengalensis, ; Briss. V. Esoumeau. : (on. m.) GONTRA mer., Prake, Replee éminerament vermisage, du genre Armoise. (8.)

CONTRA-CAPETAN. BOT. THAN.
On thomne ce norm, à Carthagène en
Amérique, à l'Aristolochia anguitide,
Jucq., qui à, dit-on, la propriété
d'être le poison le plus mortel pour
les Serpens.

\* CONTRA - COULEVRA. BOY. PHAN. Sur les rives de l'Orénoque qui avoisinent la Guiane et le Bresil. non loin de San-Thomes de l'Augustura et de San-Carlos del Rio Negro, Humboldt et Bonpland ont trouvé une Plante qui exhele une odeur nassécuse, dont les habitans vantent la décoction de la racine contre la morsure des Serpens, et qu'ils nomment pour cette raison Contra-Coulevia. Les feuilles sont aussi employées comme sultiéraire. Cette Plante est l'Agiphila salutaris, Kunth, de la famille des Verbénaces: V. Eu-... (G..N.)

\* CONTRACTILITÉ, zool. Irritabilité de Glisson et de Haller; Contractilité animale, et organique sensible de Bichat; Myotilité de Chaussier, etc. Propriété qu'ont, les mucles de se raccourcir aven effort,
quand un corps étranger les touche,
ou que la volonté le leur commande
par l'intermédiaire des nerfs.

La Contractilité ou irritabilité musculaire, ressort général des mouvemens du corps, doit être étudiée dans ses phénomènes, dans ses conditions, dans ses causes. L'état du muscle contracte; la forme que prennent ses fibres quand il se contracte; la cooperation du fluide sanguin dans la contraction ; le rôle surtout que joue le nerf dans ce phénomène, sont autant de questions qui, comme chacun sait, ont successivement occupe presque tout ce qu'il y a eu d'habiles physiologistes depuis Haller. Nous renvoyons au mot l'aritabilité le déreloppement de ces questions impor-(FL..5.) tantes.

CONTRA-MAESTRE, otc. (Azzarai) Nom donné: à une petite famille Oscaux de Paraguay, qui epparmt au genra Sylvie: (DR. Z.)

CONTRAYERVA. BOT, PHAN. P. DANENEPILLI. — Espèces des genres orstenia et Milleria. — Syn. d'Arisluchia triloba. — Ce mot signifie à m près contre-poison, antidote. Il décrit quelque fois Contrayerba, d'acès la prononciation espagnole. (B.)

CONTREFAISANT. 018. Syn. value de la Fauvette des Rossaux, lotacilla Hippolais, L. V. SELVE.

CONTREMAITRE. OIS, Traducon du Contra-Maestre. V. ce.moti (DR. E.)

CONTRE-UNIQUE. MOIL. On a chéralement donné ce nom à toutes se Coquilles dont la spire, au lieu de surner à droite, tourne à gauche, et s'applique plus particulièrement à cles dans desquelles cette disposion n'est qu'accidentelle, et conciquemment où on a la même Co-uille à droite et à gauche. (D.H.)

CONTRIOUX. 015. Syn. vulgaire u Cujelier ou Alouette Lulu, Alau-a arborea, L. F. ALOUETTE. (DR. Z.)

\* CONTSJOR OU TSJONKOR.
OT. PHAN. Syn. malais de Kæmpferia
ialanga.
(B.)

\*CONTURNIX. BOT. FHAN. (Coilpin.) Syn. de Plantain. V. ce mot. (B1)

CONULE. Conulus. Écons. Nom onne parklein à un genre d'Oursins ans son ouvrage sur les Echinoder-nes; il n'a pas été adopté. Lamarck a réuni au genre Galérite. V. ce 101. (LAM..X.)

\*CONULE. BOT. CRYPT. (Bridel.)
'In de Conostome. V. cemot. (B.)
CONUS. MOLL. V. Cône.

CONVALIAIRE. Convallaria. BOT.

HAN. Dans ce genre, qui fait partie
e la famille: des Asparaginées et de
llemndrie. Manogynie, Linné et
ussieu ont réuni les genres Polygoaum, Aithum Convallium et Smilax
e Teurnefert. Mass les auteurs moarnes, et particulièrement. Massich

et Desfontaines .. contide .neuveau divisé le genre Convallaria. Ainsi ils nomment Polygonasum les espèces dont le calice est allongé et plus ou moins cylindrique, commo par exemple les Convallaris Polygonatum, Conv. multiflere, etc. Desfoutaines appelle Smilacina, Moench et Roth Majanthemum, les espèces dont le airlice est plane, rotacé, à quetre lobes et à quatre étermines ; telles sont les Gangallaria bifolia, trifolia, racemosa, stellate, etc. Enfin le genre Conpalleria proprement dit ne renscrine que les espèces dont le calice est en forme de aloche ou de grelat. Le Convallaria maialis est le type de ce genre qui correspond au Lilium Convallium de Tournefort. F. MAIANthemum, Polygonatum, Smilacina...

Le genre Convallaria, que l'on appelle vulgairement en français Muguet, offre les caractères suivans: son calice est campanulé ou en forme de grelot, à six divisions égales et peu profondes; ses étamines sont incluses et au nombre de mx; leurs anthères sont cordiformes lancéolées; leur evaire est libre, à trois loges contenant chacune trois ou quatre ovules attachés à l'angle interne ; le style est épais , triangulaire, terminé par un stigmate à trois angles. Le fruit est une baie globuleuse, ordinairement à trois loges monospermes par suita de l'avortement d'un grand nombre des ovules.

Ce genre ne se compose guère que d'une seule espèce qui croft en Europe: c'est le Muourt de Mai, Conval*laria maialis* , qui au printemps embaume les bois de son odeur suave, et les pare de sa fleur d'un blanc d'ivoire. Sa racine, qui est vivace, pousse une tige haute de six à huit pouces, grêle, nue, embrassée à sa base par trois ou quatre feuilles, radicales, dressées, elliptiques, lancéolées, aiguës, très-entières, d'un vert clair, et glabres. Ses fleurs sons quelquefois la vées de nouge, pédicellées et renversées, at forment un épi unidateral et reconnicio Cepte Plante est extrêmement commune. dans nos

bois. On la cherche pour en faire des bouquets. On la cultive souvent en bordures dans les jardins.

Le Convallaria japonica, que l'on avait place dans ce genre, forme le geure Fluggea du professeur Richard.

F. FLUGGEA. \*CONVALLARINE. Convallarina INF. Genre microscopique dont pous proposerons l'établissement dans notre famille des Vorticellaires, et qui aura pour caractères : un corps sphérique, ovoide dans l'état de confraction, devenant plus ou moins campanulé par le développement que peut lui donner l'Auimal ; muni d'un pedoncule plus ou moins contractile. l'orifice est dépourvu de tout organe ciliaire, ou du moins on n'a pu encore les y découvrir. C'est par l'absence de toutorgane ciliaire que les Convallarines différent surtout des Vorticelles proprement dites, et par leur isolement sur chaque pédoncule qu'on les distingue des Dendrelles. Les Convallarines habitent les eaux sans exception, soit douces, soit marines, soit pures, soit putrides. On peut les distinguer en deux sections.

† A pédicule non contortile en tirebouchon.

Cette division contient des espèces dent le pédoneule n'est guère plus long que le corps. Les Vorticella putrina et inclinans de Müller en donnent une idée. Ce savant a mentionné et figuré sous le nom de Vorticella pians, ver. à (Inf., pl. 45, f. 7) encore une espèce de ce genre que nous nommerons Convallarina biloba. Il a confondu avec elle des synonymes qui n'y peuvent absolument convenir, puisqu'ils font mention de clis, tandis que Müller convient lui-même qu'il n'en a jamais pu découvrir sur sa Vorticelle.

†† A pédicule contortile en tirebouchon.

Pau de Microscopiques, ai ce me sont les Varticelles et les Dendrelles, présentent un spectacle plus divertissant que celui-dont les Convallarines de cette section amusent l'observa-

teur. Il faut voir oes petits Autmaux s'allonger , et revenant brubghement sur eux-mêmes par le recommisement du filament par lequel ils se fixent, donner l'idée de la pierre qui, lancee par une fronde, serait aussitot rappelée au point de départ per une force secrète. Les Vorticella globularis, nutans, Convallaria et autres espèces de Müller, composent le section des Convellarines contortiles. Entre les, plus remarquables nous citerons notre Convallarina viridis (V. Planch. de ce Dict., Psysichodiécs), Vorticelle fasciculata, Müll. Cette jolie petite creature qui forme par la reunion de milliers d'individus de petites taches d'un vert brillant sur les Conferves et sur le test des Coquilles des marais, présente, dans son dévaloppement, la figure d'une fleur de Liseron ou d'une petite Cloche qui s'étend en tous sens. Se couleur est des plus brillantes. On la peut communément observer, dans les environs de Paris, au printemps et en automne.

CONVERS. POIS. L'un des noms vulgaires de l'Alose jeune. F. CLUPE.

(B.) CONVOLVULACEES. Convolvulaceæ. BOT. PHAN. Le genre Liseron (Convolvulus) a donné son nom scientifique à cette famille dont il est le genre principal. Les Convolvulacées font partie des familles de Plantes dicotylédones, monopétales, hypocorolless, c'est-à-dire ayant la corolle attachée aous l'ovaire. Voici les caractères généraux qui distinguent les genres de cette famille : ce sont des Plantes berbacées ou frutescentes, souvent veltabiles, c'est-à-dire dont la tige a'enleur: autour des corps environnans, audque-fois lactescentes; leurs feuilles sont alternes , dépouillées de stipulée , simples, lobées ou profondément pinimtifides. Les fleurs sont quelquefois très-grandes, diversement groupées, tantôt axillaires, tantôt tenninales. Leur caliceest monosépale, permistant, à cinq divisions plus ou moins profondes. La corolle est monopétale,

ulière, caduque, à cinq lobes ur, qui sont ordinairement plus moins rabettus. Les conq étamines it attachées à la partie inférieure la corolle ou vers la base de ses isions. Leurs filets sont distincts; irs anthères à deux loges. L'ovaire simple et libre , à deux ou quatre es, contenant un très-petit nome d'ovules. Un disque glanduleux vironne l'ovaire à sa base; dans la scute, cedisque hypogyne manque est remplace par cinq appendices ngés recouvrant l'ovaire et naissant la partie inférieure de la corolle. ns un certain nombre de genres, on trouve qu'un style surmonté d'un, deux ou de trois stigmates; dans iciques autres on observe deux styles stincts. Le fruit est toujours une caple qui présente d'une à quatre loges , alenant ordinairement une ou deux aines attachées à la base des cloius. En ménéral cette capsule s'ouvre ideux ou en quatre valves, dont les ords sont appliqués sur les cloisons il restent en place; quelquefois cette psule s'ouvre par une scissure transersale, ou enfin reste close. Les raines sont en général dures et u hérissée de poils ; elles renferment n embryon roulé sur lui-même et ont les deux cotyledons qui sont lanes, sont replies prosieurs fois sur ax-mêmes. Cet embryon est placé u centre d'un endosperme peu épais, 100 et comme mucingineux.

Le genre Cuscute, qui fait évidemunt partie de cette famille, s'en loigne par quelques particularités ans la structure de son embryon; elui-ci est cylindrique, roulé en héice et parsaitement indivis à ses deux atrémités. Au lieu de dire, comme ous les auteurs, qu'il est dépourvu ecotylédons, n'est-il pas plus rationel de penser que ses deux cotylédons ont soudés, ainsi qu'on l'observe réquemment dans plusieurs autres imbryons, tels que cèlui du Marronier d'Inde, du Châtnignier, etc. ?

L'un des caractères les plus tranhés de la famille des Convolvulacées

consiste dans se capsule dent, les sutures correspondent aux closons, et dans leur embryon roule sur lui-même au centre d'un endosperma mucihigineux. Ce dernier caractère a même paru assez important à R. Brown pour separer des Convolvulaces les genres Hydroles, Nama, Sagones et Diapensia, qui ne le présentent point, et pour en former un ordre distinct qu'il nomme Hydroléées. Les Convolvulacées ont plusieurs points de ressemblance avec les Borraginées et les Polémoniacées; mais elles se distinguent des premières par leur capsule à deux ou quatre loges déhiscentes, et des secondes par la position respective des valves et des cloisons de cette même capsule.

On peut grouper les genres qui composent cette famille en deux sections, suivant qu'ils offrent un seul

ou deux styles.

## † Un seul style.

Argyreia, Lour.; Maripa, Aublet; Murucos, Aublet; Endrecheum, Juss.; Ipomea, L.; Convolvalus, L.; Polymeria, Brown; Calystegia, Brown; Calboa, Cavanilles; Witsonia, Brown.

## †† Deux styles.

Evolvulus, L.; Cladostyles, Hamb. et Bonpl.; Eryube, Roxburgh; Porana, Aublet; Cressa, L.: Breweria, Brown; Dufourea, Kunth; Dichondra, Forster; Cuscuta, L., Juss.

(A. E.)

CONVOLVULOIDES. 2011. PHAN.

(Mœnch.) Ce genre, formé aux dépens des Liserons et des Ipomées, dont les étamines sont velues à la base et le style muni d'un stigmate, : m'a pas été adopté. V. Lierron et Ironan.

CONVOLVULUS, BOT: PHAN, V. LISERON.

CONYZE. Conyza. BOT. PHAN. Genre de la famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu, tribu des Inulées de Cassini, et de la Syngénésie superflue, L. Ce génre, dons le nom a été tiré de calui que por-

taient dans l'antiquité diverses Plantes de Composées, doit son éta-blissement à Tournefort, Linné l'a ensuite adopté, sauf le retranche-ment des espèces avec lesquelles il a forme le genre Baccharis. Voici ses. caractères i involucre composé de plusieurs folioles imbriquées, linéaires et nullement scarieuses; réceptacle nu; fleurous nombreux, tubuleux et réguliers; ceux du centre sont hermaphrodites, ou rarement males par avortement, et ceux de la circonférence, femelles ; aigrette poilue. Les plus grands rapports unissent ce genre avec celui des Baccharis, qui néanmoins s'en distingue suffisamment par le diclinisme de ses fleurs, indépendamment de la différence qu'offre son port. Quelle que soit la méthode que l'on adopte pour arriver à des coupes heureuses dans la vaste famille des Synanthérées, il est impossible de distraire ces deux genres pour les placer dans deux tribus distinctes, surtout si l'on veut donner à celles-ci le nom de naturelles. Il nous semble donc contraire aux principes des affinités d'adopter la séparation opérée par Cassini des Astérées et des Inulées, à l'aide des Baccharis et des Conyza. Un des botanistes dont la sagacité est secondée par l'esprit d'observation le plus profond, Kunth a si bien vu la liaison de ces deux genres, qu'il les place ensemble dans la tribu des Verno-NIACÉES.

Les Conyzes sont des Arbres, des Arbrisscaux ou des Herbes à feuilles alternes, decurrentes dans quelques espèces, à sleurs terminales, en corymbes on en panicules, rarement solitaires. Le nombre de leurs espèces est tres considérable; il s'élève aujourd'hui à plus de cent vingt, déduction faite de tous les Gnaphalium, Baccharis et autres Synanthérées qu'on; y, avait associées mal à propos; clies sont pour la plapart indigènes des contrégs chandes tant de l'ancien que du pouveau continent. On n'en trouve dans toute la France qu'une scule espèco qui soit très-commune. C'est la Conyze Rude, Conyza squarrosa, L., Plante qui croît dans les terrains secs, les vignes et sur les hords des bois. Sa tige, haute de six à neuf décimètres, est droite, velue et rameuse; elle porte des feuilles sessiles, ovales, lancéolées, et des fleurs jaunâtres disposées en corymbe terminal. Son odear penétrante et désagréable fait périr les Insectes, ce qui lui a valu le nom vulgaire d'Herbe aux Mouches. Les autres espèces européennes, au nombre de quatre, sont de petites Plantes sousfrutescentes, à fleurs jaunes et à feuilles étroites et blanches, qui leur donnent un sir si particulier qu'on les reconnaît facilement au premier coupd'œil. Dans le grand nombre des Conyzes étrangères à la France, nons citerons particulièrement comme modèle d'élégence et de beauté le Conysa candidissima, L., dont la tige, les involucres et le feuillage sont converts d'un coton fin, serré et de la plus éclatante blancheur. Notre ami, le lientenant de vaisseau Durville, nous l'a communiquée des rochers de Samos où elle croît en abondance.

Notre collaborateur Bory de Saint-Vincent a récolté dans les parties montueuses et fort élevées de l'île de Mascareigne plus de vingt espèces de Conyzes qu'il a communiquées au professeur De Candolle, et dont douze au moins avaient échappé aux botanistes qui berborisèrent dans ces mêmes lieux. Ces Plantes, pour la plupart frutespenies, forment avec les Huberties et un Bléria de petites forêts de six à huit pieds de hauteur, d'un aspect particulier. Les plateaux qu'on nomme Plaines des Cafres et des Chicots on sont couverts. Une espèce herbacée qui croît sur les pentes inférieures est appelée Sauge par les créoles, parce qu'elle a l'odeur de la Plante dont on lui a donné le nom. Sa feuille desséchée est fort agréable à fumer.

Dix-huit espèces de Conyzes, dont seize entjèrement nouvelles, sont décrites dans la partie botanique du Voyage de Humboldt, publiée par Kunth. Il les a distribuées en deux tions, selon que la Mante est herce ou frutescente. Parmi les Cocsherbacées, Kunth a figuré les Coa sopkya folia et Conyza gnaphales (loc. cit.v. 4, t. 326 et 327). Les
uviens donnent le nom d'Aydyuaau Conyza floribunda, Kunth. Ils
ignent également sous le nom de
ngoyo, le Conyza Chingoyo, esc frutescente que Kunth a décrite
igurée (loc. cit. t. 528). Enfin l'esenommée par Kunth Conyza ripaétait le type des genres Tessaria,
iz et Pav., et Gynketeria, Willd.

(G.N.)

ONYZELLA. BOT: PHAN. (Diffen.)

d'Erigeron canadense, L. (B.)

ONYZOIDES. BOT. PHAN. (Ges., Syn. d'Erigeron acre. (TourneL.) Syn. de Carpestum. (B.)

conzamboe not phan (L'Ese.) Syn de Pancratium maritim, L. (B.)

COODO. Mam. (Marsden.) Qu'on monce Coudo. Le Gheval dans la que de Sunsitra. (B.)

COODOAYER. MAM. (Marsden.) on prononce Coudeyer. Syn. lippopotame à Sumatra. (B.)

COOK. ois. Espèce du geure roquet, Psittacus Cookii, Temm. Perroquet. (DR..z.)

COOK ET COOKE. POIS. Espèce léterminée du Labre des côtes d'Anterre.

OOKIE. Cookia. Bot. PHAN. Et a Kookia. L'Affire tine les Chinois amment Plampi à été dédié au célènavigateur Cdok par Sonnerat, leur d'uh Voyage aux Indes fort iné pour les l'enseignéments qu'il a rnis à l'històire naturelle. Ce gende la Bécandife Monogynie, et e Jussieur a placé dans la famille des spéridées, entre le Murraya et le l'us, offre les caractères suivans : ice très-petit à cinq divisions; cinq ales ouverts; dix etamines distinctors, courtes, à anthères presque arabies; ovaire pédicellé, hérissé, ovaire pentagone; un style court, terné par un stigmate capité. Le fruit

est une petite baie ponctuee, multilloculaire et ne renfermant qu'une seule graine dans chaque loge. Selon Retz Obs. bot. fasc. VI, p. 29), la baie du Cookia contient cinq capsules à semences solitaires et oblongues. Ce genre que Corréa de Serra (Ann. du Mus. T. v1, p. 384) a voulu éloigner des Hespéridées ou Aurantiacées, parce qu'il n'en connuissait le fruit que d'après des documens messets, pa-rait à Mirbel (Bull. Philom. 1813, n° 75) et à Jussieu (Mem. du Mus. T. 11, p. 437) devoir y rester. Corréa ajonte que son organisation le rapproche du Quinaria Lansium de Loureiro ou Lausium sylvestre de Rumph, et doit former avec lui une nouvelle familie qui se placera naturellement entre les Orangers et les Guttiferes; mais il n'assure pas que la Plante de Loureiro soit bien le Cookia puntrata de Sonnerat. Plusieurs auteurs neanmoins n'hésitent pas à donner ces Plantes comme synonymes.

La Cooxie Poncrocke, thique espece du genre, est un Arbre à feuilles pinnées dont les folloles sont lancéolées, entières, l'impaire plus grande. Son écorce est verruqueuse et ses pétiolules hispides. Les fleurs sont disposées en panicules, et leurs pédoncules sont très-ramifiés. Elle croît naturellement dans la Chine méridionale, et on la cultive à l'Ile-de-France. (G. N.)

\* COOLÉET MANÉES. BOT.
PHAN. Marsden donne ce nom à un
Arbre de Sumatra qui produit une
Cannelle médiocre; il paraît être
une espèce de Laurier.

(B.)

\* COONIET. BOT. PHAN. Syn. de Curcume à Sumatra où l'on distingue le Mera qui est employé dans l'assaisonnement, et le Tummo qui l'est dans la teinture et dans la médecine. (B.)

COO-OW ou COO-OX. ois. Syn. de l'Argus, Phasianus Argus, Lath., dans les Moluques. V. Argus.

\* COOROUS. BOT. PHAN. Syn. de Carri. V. ce mot. (B.) COPEVI. BOT. PHAN. Même chose que Copaiba. V. ce mot.

\* COPHER. BOT. PHAN. Syn. hébreu de Lawsonia inermis. (B.)

\* COPHOSE. Cophosus. ins. Genre de l'ordre des Calcoptères, section des Pentemères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, indiqué sous ce nom par Ziegler dans sa collection et adopté par Dejean (Catal. des Coleopt. p. 13). Latreille pense que ce nouveau genre pourrait bien ne former qu'une division dans les Ptérostiques de Bonelli. Les antennes plus courtes, le prothorax proporfionnellement plus long, la forme du carps étroite et cylindrique, sont les caractères distinctifs les plus importans. L'espèce désignée par Duffschmidt, sous le nom de Cylindricus, peut être considérée comme le type du genre. Elle est originaire de Hongrie. (AUD.)

COPORAL. ets. Syn. vulgaire à Gayenne de l'Engoulevent varié, Caprinuigus Cayennensis, L. V. EnCOULEVENT. (DR..Z.)

\*COPOUN-GAUNE rors (Risso.) Syn. à Nice de Scorpène jaune. (s.)

\* COPOUS ou CHERBOSA. BOT. PHAN. (Belon.) Il paraît que c'est la même chose que Chirbas, l'un dessynonymes de Pastèque aux environs de Constantinople et dans la Troade. (s.)

COPRA. BOT. PHAW. (L'Écluse.) L'amande du Coco déponillée et préparée pour être mise dans le moulin destine à en extraire de l'huile. (B.)

nom latin Copris, en français Bousier. V. ce mot. (AUD.)

\*\*COPRINARIUS. BOT. CRYPT. (Champignons.) Section du geure Agaric établie par Fries, et qui est très-voisine des Coprinus de Persons. Ces Champignons se résolvent comme eux en un liquide noir; mais ils ne présentent pas la même singularité dans la disposition des aperules. Leurs capsules ont la même sipudture que celles des autres Aga-

rics. Ils croissent, comme les Copins, sur les furniers.

COPRINS. Coprinus. 2017. CENT. (Champignone:) Persons a done a nom à une des sections les plus remarquables du genre Agric Ek remierme la plupart des especa mi croissent sur les fumiers an circtère le plus facile à diserver conin dans la manière dont les landle : résolvent en une liqueur noir comm de l'encre à l'époque de la dissennation des sporules. Link a fri remarquer un autre caracière bercoup plus difficile à observer, ma unique dans la famille des Chimp gnons, qui consiste dans la dépation des sporules, dans les capsus (Thecae, Asci) qui couvrent les less du chapeau. Ces capsules sontbur coup plus grandes que celle de 1: tres Agarics. Elles sont éloignées le unes des antres et nex rapproché comme dans presque tous les Charpignons, et au lieu de pe renieur qu'un seul rang de sportles, eles continument quatre ranges parelles. Ces caractères très-remarquable avaient engagé Link à séparer es Plantes des Agaries, et à en fair un genre distinct; mais le reste de la structure de ces Champignons, les forme, etc., se rapprochent tellement de celles d'autres espèces de vins la rics, que nons pensons qu'on doit ne les regarder que comme une surpie section.

Tous les Coprins sont mores délicats; leur chapeau est membraneux en forme de cloche; leur pércule est fistuleux, très-fragile; ils soi de peu de durée, et finassent par résoudre entièrement en une liquir d'un noir foncé. Ces Champemsont très-commanns sur les fumes.

COPRIOLA ET COPRIOLE ET PHAN. Noms vulgaires en Italie de Plantago Coronopus. V. Plantais

COPRIS. INS. V. BOUSIER et ().

COPROPHAGES. Copanial 10

Le Corrient experientia, Copailera alletiques, mucronées et ponetades. est an geand et bek Arbre touffu, d'ane sorme élégante, orné de fenilles alternes composées de cinq à huit folioles evales acuminées, entières, trèngstabres; un pou luisantes, ponctuées et presque sessiles. Les fleurs sout petites; blanchatres, et forment des grappes rameuses, placées à l'aisselle des fauilles. Leur calice est à quatre lobes un peu inégaux, étalés, décrits par Jacquin et Linné comme **une corolle de quatre pétales , tandis** que cet organe manque réellement. Les dix étamines sont libres, égales et étalées. Le fruit, que l'on n'a pas encore observé à son état parfait de maturité, est orbiculaire, comprimé, bivalve, contenant une ou deux graines. Cet-Arbre croît naturellement dans diverses contrées de l'Amérique méridionale, au Brésil, etc.

C'est des incisions que l'on pratique à son écorce, que découle la substance résineuse ou Térébenthine connue vulgairement sous le nom de Baume de Copahu. Elle est extrêmement Huide, incolore lorsqu'elle est récente, devenant un peu citrine en vicilfissant. Elle contient à peu près le tiers de son poids d'huile volatile. Son odeur est forte et pénétrante, sa saveur âcre, chaude et térébinthacée. Dans ces derniers temps, les médecins en ont fait un fréquent usage dans les maladies des voies urinaires, et surtout à une forte dose dans les

blennorrhagies rebelles.

Le COPAIER DE LANGSDORFF, Copaifera Langsdorffii, Dessont. (loc. cit., p. 377, t. 12), a été ob-servé par Langsdorff au Brésil. Sa tige est ligneuse; ses feuilles paripennées, à folioles elliptiques, obtuses, au nombre de dix; ses fleurs sont en panicules et ses pétioles pubescens.

Le Copater de la Guiane, Copaifera guianensis, Desfont. (loc. cit., p. 376, t. 13), est indigène des forêts de la Guiane et croit dans le voisinage du Rio Negro. Il se distingue par ses folioles opposées, au nombre de six à huit, glabres, très-entières,

COPAIFERA. BOT, MAN, K. CO-

PAJER.

COPAIVA, BOT. PRAIN. F. Co-PAIER.

COPAJA. BOT. PHAN. Même: those que Copaïa, Vece mate, en esta

COPAL, COPALE or COPALLE. BOY. PHAN. Melière résineuse minoroprement appelée Gomme, qui découle du Rhus copallinum, Arbee de l'Antérique, et qui, en dessechant, devient fragile, cassante, transparente, d'un blanc jaunâtre plus ou moins fonce. Elle est insoluble dans l'ema, et melse dissout que très-difficilement dans l'Ether, l'Alcohol et les huites eserntielles. Cette résine formé la base des vernis les plus solides. Les Portagais et les anciennes pharmacies la connaissaient sous le nom d'Anunun.

(DR..Z.) COPALLINE. BOT. PHAN. Matière résineuse qui découle du Liquidambar styraciftua, et dont l'Hirondelle à queue épineuse se sert , sclon Bosc, pour coller les matériaux de son nid. On lui donne aussi le nom de COPALME.

COPALLI-QUAHUITL. BOT. PHAN. (Hernandez.) Nom mexicain du Rhus copallinum. V. Sumac. (B.)

COPALME. BOD. PHAN. F. COPAL-LINE.

COPALON. Bot. CRYPT. L'un des noms vulgaires de l'Agaric élevé.'(s.)

COPALXOCOTI. BOT. PHAN. Sym. mexicain de Savonnier, Sapindus. (3.)

COPAYER. BOT. PHAN. Pour Copaïer. V. ce mot.

\* COPAYERY. BOT. PHAN. Mot donné dans le Dict. de Détèrville comme synonyme d'Arbre de la Folie, et auquel on renvoie, mais qui ne te trouve point dans l'ouvrage.

\* COPEI. BOT. PHAN. Syn. caraïbe de Coccoloba uvifera.

\* COPERTOIVOLE. NOT. WHAT. (Daiéchamp.) L'un des noms vulgaires da Cotyledon umbilieus , L.

COPEVI. BOT. PHAN. Même chose que Copaiba. V. ce mot.

\* COPHER. BOT. PHAN. Syn. hébreu de Lawsonia inermis. (B.)

\* COPHOSE. Cophosus. Ins. Genre de l'ordre des Caléoptères, section des Pentumères, samille des Carnassiers, tribu des Carabiques, indiqué șous ce nom par Ziegler dans sa collection et adopté par Dejean (Catal. (les Coléopt. p. 13). Latreille pense que ce nouveau genre pourrait bien ne former qu'une division dans les Ptérostiques de Bonelli. Les antennes plus courtes, le prothorax proporfionnellement plus long, la forme du corps étroite et cylindrique, sont les caractères distinctifs les plus importans. L'espèce désignée par Duffschmidt, sous le nom de Cylindricus, peut être considérée comme le type du genre. Elle est originaire de Hongrie. (AUD.)

COPORAL. ets. Syn. vulgaire à Cayenne de l'Engoulevent varié, Caprimulgus Cayennensis, L. V. En-COULEVERT. (DR. Z.)

\*\*COPOUN-GAUNE rors. (Risso.) Syn. à Nice de Scorpène jaune. (B.)

COPOUS ou CHERBOSA. BOT. RHAN. (Belon.) Il paraît que c'est la même chose que Chirbas, l'un dessy-uonymes de Pastèque aux environs de Constantinople et dans la Troade. (B.)

COPRA. BOY. PHAN. (L'Roluse.) L'amande du Coco dépouillée et préparée pour être mise dans le moulin destiné à en extraire de l'huile. (B.)

COPRIDE. INS. Traduction du nom latin Copris, en français Bousier. V. ce mot. (AUD.)

\*\*COPRINARIUS. BOT. CRYPT. (Champignons.) Section du genre Agaric établie par Fries, et qui est très-voisine des Coprinus de Persons. Ces Champignons se résolvent comme eux en un liquide noir; mais ils ne présentent pas la même singularité dans la disposition des épérules. Leurs capsules ont la même structure que celles des autres Againet.

rics. Ils croissent, comme les Copins sur les fumiers.

COPRINS. Coprinua not. carri (Champignous:) Personn a done e nom à une des sections les plus re marquables du genre Agric. Ek remierme la plupart des espèce mi croissent sur les fumientain contère le plus facile à abserver cosse dans la manière dont les landles résolvent en une liqueur noire comme de l'encre à l'époque de la dissenmation des sporules. Link a be remarquer un autre caractère pescoup plus difficile à observer, mis upique dans la famille des Chapgnons, qui consiste dans la dispation des sporules, dans les capale (Theca: , Asci) qui couvrent les bas du chapeau. Ces capsules sont but coup plus grandes que celle de itres Agarics. Elles sont éloignes le unes des autres et non rapproches comme dans presque tous les Chinpignons, et au lieu de ne renkme qu'un sout rang de sporules, elle a contiemment quatre rangée piritles. Ces caractères très-remarquant aviaient engage Link à séparer of Plantes des Agarics, et à en fair u genre distinct; mais le seste & la structure de ces Champignons, hu forme, etc., se rapprochent telement de celles d'autres espèces de visité rics, que nous pensons qu'on soit st les regarder que comme un sur section.

Tous les Coprins sont motes. délicats; leur chapeau est membraneux en forme de cloche; leur pércule est fistuleux, très-fragile; ils sol de peu de durée, et finissent par « résoudre entièrement en une liquidum noir foncé. Ces Champingues sont très-communs sur les finnes.

COPRIOLA ET COPRIOLE ET PHAN. Noms vulgaires en Itale de Plantago Coronopus. F. Plantats

COPRIS. INS. V. BOUSIER et ()

OPROPHAGES. Copupher IS

Famille de l'ordre des Coléoptères ... section des Pentamères, établie par Latreille ( Gener. Crust. et Insect. T. и, pag. 75), et constituant aujourd hui ( Règn. Anim. de Cuv. ) une division dans la famille des Lamellicornes. Ses caractères sont : antennes de huit à neuf articles; chaperon-arrondi presque demi-circu⊷ laire ; labre , mandibules et pièce terminant les machoires membraneux; cette pièce large ou transversale ; pelpes labiaux plus grêles ou allant en pointe vers leur extrémité supérieure ; écusson souvent nui ou distinct ; les deux pieds postérieurs plus rapprochés du bout de l'abdomen que dans les autres Coléoptères. A l'état de larve et d'Insectes parfaits, les Coprophages se nourrissent des excrémens des divers Animaux. Latreille divise cette famille en plusieurs genres qu'il groupe de la manière snivanté :

I. Pieds de la seconde paire beaucoup plus écartés entre eux, à leurnaissance, que les autres; palpes labiaux très-velus, avec le troisième ou dernier article beaucoup plus petit que le précédent, ou peu distinct; écusson nul ou à prine visible.

Genres: Ateuchus, Gymnopleure, Sisyrhe, Onitis, Bousier, Ortho-

PHAGE

II. Tous les pieds séparés entre eux à leur naissance par des intervaltes égaux; palpes labieux peu velus ou presque glabres, composés d'articles presque semblables et cylindriques; m écusson très-distinct.

Genre : APHODIR.

P. ces mois. (AUD.)

COPROSE ET CORNROSE. BOT. PHAN. Syn. de Coquelicot. V. PA-vor. (B.)

GOFROSME. Coprisma. BOT. FRAN. Ce genre, établi par Forster (Characteres Genorum Plantarum, p. 138, n.º 69), avait d'abord assez mai tit caractérisé pour que Lumarck l'ait placé parmi les Gentianées. Son ovaire adhérent et la structure de son frait le rapportent aux Rubiacées,

ainsi que l'a indiqué Lahillardière (Nov. - Hollandiæ Plant. Specimen', T. 1, p. 70) C'est à cet auteur que nous emprunterons la description des caractères génériques sulvans : fleurs hermaphrodites; calice supère à cind ou six divisions prefendes; corolle in fondibaliforme, pareillement à cinq ou sept découpares ; cinq ou sept étamines incluses dans la Plante de Lat billardière , et exertes dans les espéu ces de Forster ; deux styles mes-longs et hérissés ; baie adhérente contenant deux coques accolées et des graines dont l'embryon à radicule inférieute est au centre d'un périsperme charnn! On y trouve des fleurs mûles et des **fleurs** femelles probablement résul! tantes d'avortemens. Les deux espèces que Forster a rapportées ont été pu= bliées par Linné fils (Suppl. 178) sous les noms de Coprosma lucida et C. fætidissima. Ce sont denx Arbrisseaux indigènes de la Nouvelle-Zélande, dont le port ressemble à celui des Phyllis. La dernière de ces espèces exhale, selon Forster, une odein d'excrémens tellement puante, qu'elle fait reconnaître facilement cette Plan+ te, et on s'est servi de ce caractère pour former le nom générique. Labil. lardière a décrit et figure ( lov. cis. t.: 95) une troisième espèce qu'il a nommée Coprosma hirtella. C'est un Ara buste du cap de Van - Diémen à la Nouvelle-Hollande, à feuilles ovales. lancéolées, et possédant les stipules interfoliaires qui caractérisent si bien les Rubiacees. Maigré l'anomalie du nombre de ses étamines, Labillardiére le place dans la Pentandrie Digynie, L., parce que le nombre quinaire du système floral est le plus fréquent. (O..N.)

\* COPS ou COPSO. rois. L'un des noins de l'Esturgeon, selon Rondelet qui ajoute que Copse désigne l'Accipenser Huso. F. Esturgeon.

COPTIS. BOT. PHAN. Famille des Reuonculacées, tribu des Helléborées de De Candolle, Polyandrie Polygynie, L. Plucé d'abord dans les

Hellebores par Linné et Jussien, ca geure en a été séparé par Salisbury (Transact. Societ. Linn. T. VIII, 305); et De Candolle (Systema Regn. Veges. p. 301) a adopté cette distinction. Voici ses caractères génériques tels qu'ils sont exposés dans ce dernier ouvrage : calice à cinq ou six sepales colores, petaloïdes et caducs; petales en forme de petits capuchons ; vingt à vingt-cinq étamines ; six à dix capsules longuement stipitées, disposées en étoile, membraneuses, oblongues, terminces en pointe par le style persistant, à quatre ou à six graines. Ce genre, que distinguent suffisamment et son port et ses caractères, se compose de deux espèces indigènes des contrées boréales de l'un et l'autre continent. Ce sont de petites Plantes herbacées, vivaces et consistantes, à feuilles radicales longuement pétiolées, divisées en trois segmens dentés ou multifides, à fleurs blanches solitaires ou géminces au sommet d'une sorte de hampe, munies d'une très-petite bractée. Le Coptis trifolia, Salisb., Helleborus trifolius, L., croît dans les lieux humides et montueux du nord de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, depuis le Canada jusqu'en Virginie. Le peuple de Boston emploie sa racine, qui est jaunâtre et purement amère sans mélange d'astringence, comme remède contre les aphtes de la bouche. L'autre espèce (Coptis asplenifolia, Salisb.) a été trouvée sur les côtes occidentales de l'Amérique boréale. On lui donne pour synonyme le Thalictrum japonicum de Thunberg (Act. Soc. Linn. T. 11, p. (G..N.)

\* COPULATION. zoor. Nous prendrons ce mot dans son acception la plus générale, et il nous servira à désigner l'acte de l'accouplement, quelle que soit d'ailleurs la manière dont il s'opère. Les recherches que nous avons fait connaître récemment, avec notre amile docteur Prévost, sur l'histoire de la génération, jettent beaucoup de lumière sur les diverses circons-

Jances de la Copulation, et nous promettent d'apprécier et d'explique le variations singulières quis y foul remarquer. Nous allons parconix in quelques exemples, et nous montre rons ensuite quel est le lien comm qui peut les ramener à une loi genrale. Le mâle adulte possède une lqueur prolifique caractérisée par la présence des animalcules spermitques ; la femelle renferme des ovaire à l'intérieur desquels on remarque des corps globulenx de diverses de mensions : ce sont les œuss Ceux-a resteraient toujours inhabiles à sede velopper s'ils n'arrivaient au contait de la liqueur seminale. C'est afin ? remplir cette condition que les Am maux se livrent à l'acte de l'accoupte ment, auquel ils sont d'ailleurs etatés par le désir de se procurer ou jouissance que la nature a su faire x: vir à la perpétuation des espèces.

Chez les Mammiferes, le mile s pourvu d'une verge qu'il introdat dans le vagin de la femèle, e quili sert à transporter ainsi tout pre de l'ouverture de la matrice le liquite sécrété par les testicules. A l'insue de l'accouplement, l'appareil gent de la femelle épronéve un état d'orgame et d'irritation dont Blandell donné le premier une description son gnée. Il a vu chez les Lapines senfices au moment même où le mile te nait de terminer ses fonctions, le vagin et les cornes de la matrice & ontracter rapidement, puis se dilait tout-à-coupet offrir les mouvemens ristaltiques les plus prononcis. Ma tons ces phénomènes ne se passe point an hasard, et L'on voyant que avaient évidemment pour but de lus passer dans les cornes le liquide sé dans le vagin. Cel ui-ci se contra tait par exemple dans un point que conque de sa longuez, hands mi même instant l'ouver-ture beank de cornes s'avançait 4 C rapelle manière à faire penes La dans les sans térieur la semence à III comprisé Ces observations nous expliquent les détails de l'accomplement de Mammifores , et suffisent pour pour

rer que les mouvemens dont les immes assurent avoir la sensation à instant de la conception , ne différent cobablement pas des précédens. Il st du moins bien certain que l'acouplement ne sera pas fecond, si la queur séminale ne peut pénétrer usque dans la matrice, et qu'il ne aurait y arriver qu'au moyen des ontractions du vagin et d'une espèce e succion exercée par le museau de anche. Peut-être qu'il existe des lammifères chez lesquels le bout du land peut atteindre l'orifice de la natrice, et nous avons quelque raion de penser que le Chien est dans ccas. Quoiqu'il en soit, tous les Mamnfères présentent cette espèce de Coulation qui amène la liqueur féconante précisément dans l'organe où oivent se développer les fœtus.

Chez les Oiseaux et les Reptiles, est encore dans les oviductes ou les ornes de la matrice que se rend la lineur fécondante, et l'acte qui sert à nintroduction consiste le plus souent en une simple application de orifice du cloaque du mâle sur celui e la femelle. Les recherches de Geofoy de Saint-Hilaire ont éclairé tous les difficultés que ce mode d'acamplement pourrait offrir, et l'on count fort bien aujourd'hui comment sorifices des canaux déférens du sile viennent seuls verser dans l'orane sexuel de la femelle la liqueur

n'ils recoivent des testicules. Dans les Grenouilles et les Crapauds, male se place sur la femelle, la sait vigoureusement au moyen de ses uv pates de devant et se cramponne elle par les petits tubercules dont ses suces se trouvent fournis. Il attend us cette posture la sortie des œufs, il les arrose au passage avec sa liicur spermatique. Il paraît que la amere dont s'opère la fécondation is œufs chez les Poissons se rapprole beaucoup de ces conditions, à la près que le mâle et la femelle resnt entièrement séparés. Ce ne seit par conséquent qu'après la ponte ie le mâle viendrait épancher le liade prolifique, mais il est juste

d'avouer que nous connaissons peu les détails de cet acte dans cette classe d'Animaux. Il n'en est pas de même des Salamandres, et Rusconi nous a donné d'excellentes observations; qui viennent à l'appui de celles du célèbre Spallanzani. Le mâle se place à côté de la femelle, la caresse avec sa queue en la frappant légèrement, et répand eu même temps dans l'eau sa liqueur spermatique. Il est probable que la femelle aspire cette eau spermatisée, car à l'instant où elle se sépare du mâle, elle va pondre des œnfs fécondes sur les Plantes que renferme l'étang. D'après nos idées sur la génération, il faut qu'elle ait un receptacle propre à contenir le liquide prolifique, et nous sommes portés à penser que la vessie urinaire se charge de cette fonction. Il serait curicux et important de rechercher les animalcules spermatiques dans l'appareil sexuel v de la semelle sécondée, et ce moyen serait le seul qui fût propre à lever tous les doutes.

Enfin, dans les Mollusques et les Insectes, il se présente des particularités dignes d'attention. Quant à ces derniers, Audouin pense que la vessie qui existe constamment dans l'appareil génital de la femelle et qui vient s'ouvrir dans le vagin, doit être considérée comme le réservoir de la semencc. Les œuss se sécondent par conséquent au passage et non point dans l'ovaire. Chez un Bourdon, Audouin a trouvé l'organe mâle engagé dans le tuyau de cette vessie. Les recherches de cet anatomiste seront d'ailleurs exposées, avec tous les détails convenables, dans la nouvelle Theorie de la génération que nous publious dans ce moment (Annales des Sciences naturelles, 1re année). Les observations que nous avons eu l'occasion de faire sur le Colimaçon, avec notre ami le docteur Prévost, montrent qu'il en est de même pour les Mollusques. Nous avons trouvé les animalcules spermatiques dans l'organe désigné sous le nom de vessie au long col par Swammerdam. On ne les y rencontre qu'après, l'ac-

couplement et seulement dans l'Animai qui a fait fonction de femelle , car om sait, depuis les expériences de Gasparch que bien que l'Escargot soit androggat, l'accountement s'opère de tolle sorte qu'il n'en résulte qu'une Secondation .- Il est donc évident quals Copulation est toujours calcuo de manière que le contact entre la liquens spermatique et les œufs n'a pen du abage due ces quemiens out eté espeise de l'ovaire. Cet acte doit par enmedates channas peomeonb qu medifications qui le mettent en harmenicureo les conditions d'existence de Boyule. En effet, chez les Mammifiles, l'éducation utérine du fœtus ezigo que la fécendation s'opère dans le sein de la mère. Aussi la liqueur adazintule s'y trouve-t-clie portée peudant le coit. Chez les Oiseaux , l'action féenadante doit s'exercer dans un · moment intermédiaire entre la chute de l'evuls et la formation de la coquille qui vient le recouvrir. La seule ziregnstance de l'existence d'une coqueculonire amène la nécessité d'une socialmen uterine dans les Reptiles et les Oiseaux, dont les organes semblaisme tracés sur le plan d'une 😥 intion extérioure: Cette dermière adieu chez les Batraciens dent les ovalus permetables sont tout aussi promis à la fécundation au moment de In-posse que leraqu'en les prend dans les ovidectes.

destaisementances de la Copulation ensuées généralement négligées, et mem espésans qui elles attirerent désormais l'attention des materalistes partle Maison intime qui existe entre lesquellementes de et acte et l'importante fenérale de la génération, (c.)

COPUS. BOT. PHAN. Pour Copous.

COPY-BARA. MAM. Même chose que Capylara. V. ce mot. (B.)

GOQ. Gallus. ots. (Brisson.) Genre de l'ordre des Gallimotes. Caractères: hest stédisors, rebuste, assez épais, matte buse, osurbé à la pointe; musdistais-saparieure vontés, convene, plus langue que l'inférieure, dont la

bate (abrieut chez les miles)es prmie, de chaque côté, de membres charactes a carines places land ment près de la base du bes; evilres, en partie recouvertes d'une mes brane epaisse; tête surmentie due crête charmue, ou d'un fort house de plumes longues, qui retomberta punache sur le bec; un espor m sur les joues; quetre deigte : tres de vant, réunis jusqu'à la preminesticulation; un derrière, articulésse tarse et posant rerementi ure: u éperon long et courbé; siles fortement conceves et arrondies; le première rémige la plus courte, les tresième et quatrième les plus lesque: queue ordinairement formée de deux plans verticaux remis sur une arix; les rectrices intermédiaires les ples longues , retombest en arc.

Quoique les espèces et variétés genre Coq soient généralement et bre abondamment répandues sur tous les points de la terre ou l'Homme ul ca société, on n'a su pendant longtemps quelle patrie seigner s la sonche originaire de ces Oiseaux, dust la domesticité a fait oublier et proque disparaître l'état saussge. Les n'aurait même encore que des «ejeotures à cet égard, saus les recheches de Sonnerat. Ce voyagen i retrouvé le Coq sauvage dans h chaîne des Gates, qui sépure si deux grandes provinces la péniose de l'Inde en-deca du Gange: 1 m a rapporté l'espèse male et lemile. D'autres espèces ont, depas, et trouvées dans l'immense archipe de l'Inde; et l'on assure qu'une suite encore a été aperçue dans la Guant. La taille de cette dernière ne super sorais guère colle du Pigeon (o 0seaux, concentrés dans les forts es plus épaisses, ne paraissent qu'undentellement vers leurs hairs; h font remarquer une définece de me férocité qui contrastent avet la confience et la douceur que sinciped nos Coqs domestiques, et qui, pr qu'ici, ont empéché que l'espet cueillir des faits hien es ecta sur les mœurs, leurs habitudes, et partet

èrement sur tout ne qui concerne ur reproduction. Nous pourrions en evanche nous étendre longuement ur les faits que l'éducation du Coq eproduit chaque jour sous nos yeux; iais comment se décider, dans un uvrage où la place est précieuse, à ntretenir le lecteur de choses qui ne euvent lui être étrangères? Comnent tenter une esquisse après l'ininitable peinture que nous a laissée ecrivain, qu'avec ruison l'on a surcomme le Pline français? Nous ne ranenerous donc point l'attention de 105 lecteurs sur la noblesse et la graité de la démarche du Coq, sur la ierte et le conrage de cet Oiseau, qui, e développent et reprenant l'ascenant naturel dans des combats corps corps, procurent souvent a l'Homne qui se pique de raison un amuement barbare; sur sa vigilance, sur a galanterie, sa tendresse, ses prérenances, ses soins envers des comagnes que, malgré leur multiplicité, l sait rendre toutes heureuses et féondes; sur la jalousie qui l'enflamme ontre toute sorte de rivaux, particulièrement contre ceux de sa propre race; sur son utilité par les ressourres qu'il offre, dans tous les ages, comme aliment sain , leger et délicat, etc. Nous ne pouvons neanmoins nous dispenser, avant d'envenir aux détails specifiques, de jeter un coup-d'œil sur cet Oiseau dans la Basse-cour dont il est l'hôte le plus précieux.

Le nombre des races élevées en domesticité est assez grand; les unes le
sont par pure curiosité, d'autres dans
des vues de croisement avantageux;
la plupart pour leur utilité réelle, et
parmi ces dernières, on paraît s'être arrêté à ceffe qui a généralement
reçu le surnom de Coq et Poule domestiques. On choisit un Coq dont la
taille ne soit ni trop clancée, ni trop
basse; d'une affuré noble 'et leste;
d'une voix bien sonore; la poitrine
harge; les mémbres forts et nerveux,
l'encolure épaisse. A l'age de trois
à quatre mois; il est en état de féconder les Poules qu'on lui donne, et
dont on augmente progressivement le

nombre jusqu'à quinze et dix-huit, qui est juge le plus favorable pour conserver la vigueur et la santé du sultan, et pour éloigner du sérail la jan lousie et la discorde. Les Poules, d'après l'observation , doivent être d'une taille moyenne, d'une constitution robuste, d'un caractère à la fois vif et tranquille, gai, quoique enclin au silence; on les prefère surtout avec la tête grosse, les yeux très-animés, la crête flottante et la couleur du plumage noire ou fort sombre. Quoique assurées d'une nourriture abondante, les Poules, conduites par le Coq, sont constamment occupées à gratter la terre, à fouiller le fumier pour y chercher des alimens moins bons, sans doute, que le grain ou la pâtée qu'on leur distribue , mais enfin qu'elles recherchent avec un gout particulier: or , il faut être attentif à leur, procurer ce moyen de jouissance, qui, en definitive, ne laisse pas d'être avantageux, et qui quelquefois suffit à l'existence de ces Oiseaux. Dans cet état social, la Poule ne construit point de nid, et le Coq, non-seulement me s'occupe pas de ces soins, mais ne songe pas même à les rappeler à la Poule : un enfoncement pratique néglis gemment dans la terre, dans le sable ou la poussière, et ordinairement derobé à tous les regards, reçoit, chaque jour, l'œuf que la Poule y dépose, et qu'elle finit par couver lorsque le nombre s'en est accumulé jusqu'à un certain point. Pour éviter ces incubations furtives, qui pourraient se faire à contre-temps et contre la volonté du fermier, celui-ci a soin de construire, à proximité de l'habitation, un appartement peu élevé, et disposé de manière que les Poules puissent y pondre tranquillement et commodément, et s'y retirer tous les soirs avec le Coq. La ponte est continue; elle n'a d'interruption que pendant le temps de la mue qui, pour cet Oiseau, est vraisemblablement une époque periodique de maladie. Cette mue a lieu ordinairement vers la fin de la belle saison ou pendant l'hiver. La Poule, aussitôt après la ponte, riécèle sa déligrance par : des accens joyeux; ces chants de plaisir avertissent son propriétaire qui bientôt court recueillir le tribut journalier. Lorsque la saison favorable, les besoins du sermier ou la disposition de la Poule, qui s'annonce par un gloussement, déterminent l'incubation, on accumule sous la couvouse des œus bien choisis, sécondés, dout le nombre puisse être facilement contenu sous l'aile de la Poule, dont on seigne particulièrement la nourriture pendant cette operation qui dure

environ vingt jours.

Les petits sont nommés Poussins; ils mangent souls en paissant; ordinaurement on dispose autour d'eux des mieus de pain trempé, qu'ils digerent plus aisément que tout autre aliment. La mèra, autent qu'elle le peut tieut rassemblée sous son aile psulectripe sa jeune couvée, tou-jours disposée à prendre l'essor et à jour d'une entière liberté; on ne sauraitwoir saus attendrissement l'amour attentif de ces mères passionnées qui, tourish tour, grondent et caressent leurs petits, leur montrent la nourriture dout, souvent, elles se privent avec le dévouement le plus absolu. Après trois ou quatre ans, le Coq est susceptible de s'énerver, de perdu sa vigueur : il convient alors de trices brunes, bordées de roussin le remplacer; les Poules peuvent donner pendant cinq ou six ans; mais passé co temps, il est également avantageux de pourvoir à leur renouvellement.

Linné et beaucoup d'autres méthodistes ont confondu dans un seul genre, les Coqs et les Faisans. A la description du petit nombre d'espèces jusqu'ici connues, nous avons cru devoir ajouter l'énumération des races ou variétés de Cogs mentionnées dans les principaux ouvrages d'ornithologie et d'économie rurale. Les croisemens multipliés qu'ont éprouves ces races, et les dégradations infinics qui en sont résultées, rendent cette énumération assez confecturale.

COQ B'ADRIA, COQ ADRIATIQUE. Race de petite taille, vantée par les anciens, et que l'on divisi hindlièrement aux :empireus de l'anique Adrus en Italie.

Coo Agara. Variété dont les tents du plumage ont de la reisembate avec les couleurs qu'offrent cettus

Quartz-Agates:

Coo ALAS, Gallus furcatus, Temm. Plumes de la nuque et du cou brance à la base, d'un bleu irisé en viele vers le milieu, et d'un vert doré mes de noir à l'extrémité; plumes du de brunes à la base, puis d'un nou dore. borde de jaune terne; tectrices alares semblables aux plumes dorsales. mais bordées de roux vif; rémiss d'un brun noiratre; tectrices da vert doré ; crête entière, non dealeit. un seul appendice membraneax 903 le bec, l'une et l'autre d'un beau rouge violet ainsi que les autres parties une de la tête; iris, bec et pieds james; eperon très-aigu. Taille, deux picks; celle de la Poule est de quatorze pouces; elle n'a en outre ni crête nimenbrane sur la gorge; la peau nue qui entoure l'œil est d'un jaune rougelin; le sommet de la tête et le cou soi: d'un gris brun; les parties supénesres d'un vert noiratre dore, mies et frangées de gris brun; h gerg blanche, duveteuse; les parties micrieures d'un cendre brunite; les re-De Java où il est nomme Ayam-Alas (Coq des bois) par les Indiens.

COQ D'ALEXANDRIE. Vanité du

Coq domestique.
Coq Andrise. Variete du loq do mestique; elle est huppee; la couleur dominante de son plumage est le gra bleuåtr**e**.

COQ ARGENTÉ. La varieté pièté dente ornée de taches régulières d'un

blanc pur.

COQ AYAMALAS. F. COQ ALAS COQ DE BAHIA. Variete du Coq de mestique, dont la taille est frèi-de vée; dans son jeune âge, il rest dir veteux beaucoup plus long-temps que les autres variétés.

COQ DE BANKIVA, Galla Benta: Temm. Plumes de la truque; du m. du dos, et tectrioss alaires (à l'entit

tion des grandes quilsont noires iri- ventre et les cuisses d'un betu noir sensitatif brun markon pourprés secus valouté, la poitrire sachetée de la trices caudales longues, pendantes / même teinte, une touffe de plumes dup, jay mei rougefitte delatant y romiges naures, bordées de roux ; parties: plumes blanches autour des yeux; le inférieures; et réotnices d'un noir ériséy. crète, appendices membraneux: et grisatres : ... parties aues d'un rouge assez vif ; bec et pieds gris; iris jaune. Taille, dex à onze pouces, la queue étant relevée. De Java.

COQ DE BANTAM, Phasianus pusillus, Leth. Paraît être une variété de l'espèce précédente, du moins il lui ressemble par la taille et les couleurs; il a en outre les pieds garnis , au côté extérieur, de plumes assez longues qui descendent jusque sur les doigts. Cette espèce se distingue, dans nos basse-cours, par son courage et son

audace.

COQ BLANC A HUPPE NOIRE. Varieté du Cog happé.

Coo Dr Braser. Variété du Coq-

domestique.

COQ DE CAMBOCHE, Race très-médiocre, dont les pates sont fort courtes et les ailes pendantes; ce qui occasione,un sautillement presque continuel dans la marche de ces Oiseaux.

COQ DE CAUX, Phasianus Patavinus, Lath. Variété du Coq domestique, qui le surpasse en taille pres-

que du double.

Coo Chamois. Variété du Coq huppé; elle est d'un jaune tirant sur le

Coq de Cholodie. Variété anciennement très-recherchée du Coq

domestique.

Coo A CINQ DOIGTS, Phasianus pentadactylus, Lath. Variete du Coq domestique; elle a cinq doigts : trois en devant et deux en arrière. Cette monstruosité s'est transmise de génération en génération.

Coq commun. F. Coq domesti-

Coo couleur de reu. Variété du Coq huppe.

Coq ou Faisan couleur de feu.

 $oldsymbol{
u}$ . Coo ignicolor.

LOQ ACULUITE DE TELONES. Varicté du Coq domestique; elle a le

noires sous la crête, et un cércle de bec est très-pointu et les pieds sont

Coo DEST: Coo D'INDE: Race ia-1

vane assez élevée.

Coq domestique, Gallus domesticus, Briss. Cette espèce, dont les couleurs du plumage ont extremement varié, se distingue des autres principalement par la crête d'un' rouge vif, charnue, festoniuce 'et souvent disposée en couronne, qui orne sa tête, et par les deux appendices membraneux, de même nature, qui pendent de chaque côté de la mandibule inférieure; sa queue est composée de quatorze rectrices relevées en deux plans verticaux et dont les deux intermédiaires, plus longues et fortement arquées, retombetit en panache flottant; tarses armes d'ergots longs et fortement acérés. La Poule, beaucoup plus petite que le Coq, n'a point, comme lui, le cou et l'extrémité du dos couverts de plumes longues et étroites.

Coo poré. Coq huppé dont la couleur dominante du plumage est le

jaune doré fortement lustré.

. Coq a duvet du Japon , *Phasianus* lanatus, Lath. Plumage entièrement blanc, composé de barbules inadhérentes entre elles, ce qui donne aux plumes une apparence de duvet; crête, joues et parties nues de la gorge d'un rouge vif tirant sur le pourpré; bec et pieds d'un gris hleuatre foncé : les derniers sont robustes et couverts de plumes extérieurement jusqu'à l'origine des doigts. Longueur, vingt-huit pouces. La Poule est plus petite, et la couleur de son plumage tire sur le gris.

COQ A ECAILLE DE POISSON. Variété du Coq huppé, dont les taches blanches, maillées, ressemblent à des

écailles.

Coo de La Flèche. F. God de

Coq raise, Phasianne crispus,

Lath. Cette espèce ou variété, que l'on assure être originaire des parties méridionales de l'Asie, est remarquable par la singulière disposition de ses plumes qui sont retournées et out un aspect frisé. Ses couleurs sont aussi variées que celles du Coq domestique, et sa femelle est de la taille de la Poula ordinaire. Il est très-sensible au froid, ce qui est cause sans doute de sa rareté dans les pays du Nord.

COQ DE GATES. V. COQ SONNERAT. COQ DE HAMBOURG. V. COQ A CU-

LOTTE DE VELOURS.

Coq HERMINÉ. Coq huppe blanc

avec quelques taches noires.

Coo Huppe, Phasianus cristatus, Lath. Diffère du Coq domestique en ce que la crête, extrêmement petite, est environnée et cachée par une touffe de plumes ordinairement, assez longues et étroites, retombant en panache sur le bec. Ce Coq est souvent privé des caroncules membraneuses de la mandibule inférieure. La Poule, assez semblable à son Coq, est plus petite; elle n'a point de longues plumas étroites sur le cou. Les couleurs de cette race, dont l'origine n'est pas bien connue, varient considérablement; en général, on préfère le noir avec la huppe blanche, ou le blanc avec la huppe noire.

Coq hurre d'Angleterre. Variété à huppe très-petite et à jambes fort

ممدوماه

Coo HUPPÉ TOUT BLANC. Aldrovande, qui a figuré cette variété, lui donme une huppe conique et pointue.

Coo ionicolor, Phasianus ignitus,
Lath. Parties supérieures d'un noir
irisé, ainsi que la poitrine et le ventre;
tectriores alaires noires avec une large
sons d'un vert doré à leur extrémité;
croupion garni de plumes larges, d'un
rouge orangé, irisé en pourpre et en
violet; rectrices intermédiaires longues, d'un roux clair; flancs variés
de rouge orangé brillant; huppe de
la couleur du doa, formée d'un gros
houquat de plumes droites à barbules
décomposées, en éventail; une membrane d'un rouge violet sur la joue,
se terminant en pointe à l'angle du

hec. Longueur, vingt daire pour La femelle est moms game j'u sirième; elle n'a point de minima saillante aux joues, et diffét de la par la huppe et les couleur qu'es d'un brun marron vant de les clair et de noirâtre. De Saman.

Coq D'ITALIE. P. Coq DE CADE.
Coq DE L'INTERNE DE DARRE. Bes
de petite taille, dont la queue, dien
est droite et fort épaisse; die a s.
pied une manchette de plame.

Coq IAco, Gallies gigunes. Temm. Espèce encore trop per connue pour pouvoir en donner le decription; tout ce que l'on sai de positif, c'est que sa taille surpre celle de toutes les autres espèce. It Sumatra.

Coo DE JAVA. Race fort grade très-clevée sur ses jambes, dépourse de crête et de huppe, axec la que

longue et pointue.

COQ JAVAN. V. COQ BARKIVA. COQ. LAINBUX. V. COQ ABVE DU JAPON.

COQ DE L'ONBARDIE F. COQ E.

COQ MACARTNEY, Gallus Macinyi, Temm. V. Coq igneolog.

COQ DE MADAGASCAR. Race de the petite taille encore peu connoc.
COQ DU MANS. V. COQ DE CAFY.

Coo DE MADIE. Race de grudet forte taille, très-recherchée de uciens, mais qui est maintenantoulie.

Coe ne Melon. P. Coe ne Mini.
Coo de Mozameloue, Galin Morio, Temm. Plumage entiement
noir, ainsi que la peau et le printe
crête dentelée d'un violet norde,
sinsi que les appendices menhanen
de la mandibule inférieure, bet a
pieds d'un bleu noirâtre. De link,
d'où l'on prétend qu'il a été maporté dans l'Amérique mérdious

Coo MAIN D'ANGLETERIS les très-petite, de la grosseur d'un les l'igeou; sa couleur, originament blanche, s'altère par l'es orongene

COO NAIN DE LA CELLE MAN CORE Plus patite que la Préside de bigarrée de diverses containes l'accesses l'animas l'accesses de la company de la

Coo NAIN DEJAVA, Phonograph

ilia, Letha Race très-petite et dont s pieds sont extrêmement courts. lle a beaucoup de ressemblance rec le Coq main d'Angletorre. Le do nain de France persit être la ême race qui aurait acquis un pen us de force.

Coo nam fattw. De la taille d'un igeon ordinaire; plumage blanc ou

anc varié de jaune doré.

Coo nain pattu d'Angleterre. mit être la race précédente qui auit acquis une double crête.

Coq nègre. V. Coq de Mozamri

Coq noir a huffe blanche. P. ю **Huppé.** 

COQ DE PADOUE. F. COQ DE CAUX. Coq pattu d'Angleterre, Phasia*is plumipe*s. Race de moyenne tail-, non huppée , avec les pieds em-

Coq pattu de France. Rece un peu oins forte que la précédente et qui diffère encore en ce que souvent les igts sont, ainsi que les pieds, conrts de pla**mes**.

Coo PATTU DE SIAM. Moins grand e le Coq domestique; entièrement

inc; pieds emplumés.

COQ DE PROU. V. COQ DE CAUX. Coo de Perse. Race qui, d'après ce en dit Chardin, a beaucoup de ports avec le Coq de Caux. 200 Péninur. V. Coq arboisé.

OQ (PETIT) DE PEGU. On assure il n'est pas plus gros qu'une Tourelle.

log des Philippines. Paraît être ace du Coq huppé d'Angleterre. dont le fond du plumage est blanc arré de diverses tem tes.

OQ PORTE-SOFE. F. COQ A DUVET APON.

oo de Rhodes. Race très-grande l'on a négligée à cause de son peu tilité dans les basse-cours.

OQ SANS CROUPION. F. COQ WAL-KPPI.

DU BANS PLUMES. Race douteuse paraît n'être autre que le Coq dotique auquel on arrache les plu-

GOQ SANS QUEUE, Phasianus sessudefus, Lath. V. Coo WALIAKERITE. .

COQ DE SANSEVARE. Bago persone qui , au rapport de Taxernier , est

d'une taille gigan tesque,

Coo a six poiers. Monstruosité dans la race du Coq domestique...

God Sonnegat, Galius Sonnerati, Vieill. Tête et eou garnia de longues plumes étroites, aplaties, à barbes désumies et soyenses, terminées par une espèce de palette ovalaire, d'un gris de perle luisant, bordée de roussatre ; plumes du dos longues, étroir tes , rayées de blanc et de moin ; remiges variées de roux et de blanchâtre, rayées de noir et de blane; tectrites caudales longues, flottantes, dium violet noirâtre, irisé; quatores rectrices relevées on denz plans verticaux, les deux intermédiaires lougues et arquées ; poitrine d'un roux luisant ; parties inférieures garnies d'un duvet noir et blanc; tête ornés d'une crête d'un rouge vif, aplatie sur les côtés et découpée; joues, cotés et dessous de la gorge nus, ainsi qu'une ligne longitudinale sur le sommet de la tête; une tache de très - petites plumes grises entre la crête et l'œil; hec et pieds noisâtres; esgots coniques, allongés et pointes. Lougueur totale, ving-huit pouses. La Poule est plus petite et diffère peu de la Poule domestique. De l'Inde-

Coq de Tanagra. Race anciennesur l'existence de lequelle l'opinion

n'est pas bien fixée,

Coo TOUT NOTE. Verieté qui paraît identique avec le Coq de Mozarabique.

Coo na Tracriz. Variété du Coq domestique, remarquable par beauté de son plumage où s'étendent des nuances d'or ou d'argent sur un fond ordinairement, blanchatre; siles moires; queue verte et noire; pieds bleudtres; la tête qualquefois ornée d'une huppe.

Coq veue. Variété du Cog huppé: des petites taches blanches sur un

fond noirâtre.

COQ VILLAGROIS. F. COQ DOMES-TIOUE.

Coq Wallikekiti, Gallus ecau-

datus, Tomm. Plumes des parties supérioures d'un roux orangé; celles de la nuque noires , hordées de jaune, longues, effilées, à barbules décomposées; rémiges d'un brun mut; tentrices claires intermediaires noires, irisées en violet; plumes de bas du dos longues, essilées, arquées, d'un brun violet inisé; celles des parties inférieures brunes, bordées de jaune orangé ; bas de la gerge noir, à reflets violets et pourprés; erête entière d'un rouge brillant, ainsi que les deux appendices de la mundibule inférieure ; jones, oreilles et partie de la gorge nues; point de queue ni même de croupion; bec et pieds d'un gris brun; éperons robustes et trèsaigas. Longueur, quinze pouces. Cette espèce, à laquelle on avait donné. lorsqu'elle était moins connue, la Perse et successivement l'Amérique septentrionale pour patrie, est originaire de Ceylan où le nom de Walliki– kiti peut se traduire par celui de Coq sauvage; elle y construit son nid à peu près comme le font les Perdrix. il est composé d'herbes amoncelées sans ordre.

On a étendu le nom de Coq à beaucoup d'Oiseaux qui n'ont avec le genre dont il vient d'être question que peu ou point de rapports. Ainsi l'on a appelé :

Coqu'Amerique (Frish), le Hoc-€0. F. ce mot.

Goo de nose, à la Guiane, le Coq de roche, Pipra rupicola, L. V. Ru-FICOLE. On donne encore le même nom au Tetrao Urogallus, L., et à la Huppe, Upupa Epops, L.

COQ DES BOIS D'AMÉRIQUE, le Tétras Cupidon, Tetrao Cupido, Lath., et la Gélinotte à fraise, Tetrao umbellatus, L.

Coq DE Bois D'Ecosse (Gesner), le Tétras rouge, Tetrao Scoticus, Lath.

COQ DE BOULEAU, le Tétras Birkhan, Tetrao Tetrix.

Coo BRUANT, le Tétras Auerhan. Tetrao Urogalius, L. V. Tetras.

Coo de bruyère brun et tache-TÉ (Ellis), la Gélinotte tachetée, Tetrao canadensis. L.

COO DE ERPTÈRE A PRAISE (Baifon), le Tetras umbellatus, Lu-

Coq de eruyère ( ou and :) , le Tétras Auerhan, Tetrav Urogallus.

Coq de bruyère a longue queue DE LA BATE D'HUDSON, la Gélipotte à longue queue, Tetrao phasianellus. Coo de enuyère noir et MAR-QUETÉ (Edwards), la Gélinotte tachetée, Tetrao canadensis. V. Té-

Coq de bruyère (petit) a deux FILETS A LA QUEUE, le Ganga Cata, Tetruo Alchata, L. V. GANGA.

Coo de Bruyère Piqueté, le Tétras des Saules, Tetrao albus:

Coq de bruyère a queue four-CHUE, le Tétras Birkhan, Tetruo Tetrix, L. V. Tetras.

COQ DE CURAÇÃO, le Hocco de Curação, Crax globicera, L. Hocco.

Coo n'are, la Huppe, Upupa Epops, L. V. Huppe.

\* Coq Dino, d'après Gaimard, la grande Pie-Grièche de Levaillant (Lanius corvinus, Shaw) à Timor, dans les Moluques.

Coo D'INDE, le Dindon, Meleagris

Gallopaco, L. V. DINDON.

Coo INDIEN, le Hocco de Guiane, Crax Alector, L. F. Hocco.

Coo de Limoges, le Tétras Auerhan , Tetrao Urogallus, L.

Coo de marais, la Gélmotte, Tetrao Bonasia, L. V. Tétras.

Coq de men, le Canard à longue queue, Anes acuta, L. V. CAMARD. COQ DE MONTAGERS, le Détres Auerhan, Tetroo Urogailus, L. F. TETRAS. On donne encore se nom, au cap de Bonne-Espérance, & diverses espèces d'Aigles.

Coo NOIR (Gesner), le Tetres Rakkelhan , Tetrao medius .. Meyer. V. TETBAS.

COUPUANT, la Huppe, Upupa Epops, L. V. Huers.

Coo de rosse, le Reminde: Pipra rupicola, L., Buff., pl. and. In. V. Rupicols.

Coo sauvage, le Tétres à q fourchue, Tetres Tetris. L. F. Ti-(DE.US.) TRAS.

Selon Marsden, les Maleis désient les Coqs sous le mom générique dyam: Ajam Mandaest le Poulet; vam Alas, le Coq sauvage; Ayam mheiva, une race de métis; Ayam mogo, une Poule des bois; Ayam am, une Perdrix, etc. (B.)

COQ. Pors. Nom vulgaire du Zeus ullus. F. GAL. (B.)

COQ. MOIL. ross. L'un des noms ilgaires des Térébratules qu'on mme aussi Poule et Poulette. (B.)

\* COQ DE MER. CRUST. F. CA-

\*COQ DORE. POLS. Syn. du Zeus omer, L., au Bresil. V. Vomer.

COO DES JARDINS, HERBE U COQ OU MENTHE COQ. BOT. BAN. Noms vulgaires du Tanacetum laisamita, L., ou Balsamita suavelens, Desf. V. Tanaisse et Bal-

cool. oss. Syn. vulgaire et an-\
ien du Coucou, Cuculus Canorus,
...V. Coucou. (DR..Z.)

COQUALIN. MAM. Nom vulgaire a Sciurus variegatus, L. V. Ecu-EUIL. (B.)

\*COQUANT. 015. Syn. vulgaire de 1 Marouette, Rallus Porzana, L. V. ALLINULE. (DR. . Z.)

\* COQUANTOTOTL. 018. V. CA-

COCUAR. ots. Nom donné au seus provenant du croisement du aisan avec la Poule de basse-cour.

\*COQUAR. BOT. PHAN. On donne e nom, dans le midi de la France, une variété très-double de la Rose e Provins. (B.)

COQUE. ois. F. OEUF.

COQUE. INS. F. COCON.

COQUE. Coeca. BOT. PHAN. On lesigne communément sous ce nom hacune des parties d'un péricarpe cc, plus ou moins sphéroïdal et prémant à son contour des bosses ou des bien manifestes, et ordinairement en nombre déterminé, sépardes

par autant d'enfoncemens ou de sillons longitudinaux, et se détachant les unes des autres par la séparation de leurs cloisons en deux lames. Delà les noms de fruits Bicoque, Tricoque, etc. Cependant Gaertner a donne à ce mot une autre signification, en l'appliquant au fruit lui-même qui se compose ainsi de plusieurs parties séparables les unes des autres. Voici la manière dont il le définit : fruit pluriloculaire, oligosperme, muni d'une columelle centrale, s'ouvrant ordinairement par les cloisons en autant de loges distinctes et renfermant exactement une ou deux graines renversées. La paroi interne de ces loges est cartilagineuse ou même osseuse, et se rompt ordinairement avec élasticité en se dépouillant plus ou moins complètement de la partie extérieure du fruit.

La vaste famille des Euphorbiatées nous offre des exemples nombreux de Coques. C'est à cette espèce de sivit que, dans sa nomenclature carpologique, le professeur Richard donne le nom d'Elatérie, Elaterium, nom qui nous paraît devoir être préséré à cause des acceptions diverses données au mot Coque. V. ELATÉRIE. (A. R.)

COQUECULE. BOT. PHAM. Pour Cocculus. V. ce mot. (B.)

COQUE DU LEVANT OU CO-QUES DU LEVANT. BOT. FRAN. Fruits du Menispermum Cocculus. V. Cocculus. (B.)

COQUELICOT. BOT. PHAN. Espèce fort commune du genre Pavot. V. ce mot. (B.)

COQUELOURDE. BOT. PHAN. Nom vulgaire appliqué au Narcissus Pseudo-Narcissus, à l'Anomone coronaria ainsi qu'au Pulsatilla, mais plus particulièrementà l'Agrostema coronaria. V. Agrostème. (B.)

COQUELUCHE. ors. (Montbeillard.) Syn. du mile de l'Ortolan des Roseaux, Emberiza Schaniclus, L. V. Bruant. (pn..z.)

COQUELUCHIOLE. Cornucopia.

de la famille des Greminées, qui ne compresse aujourd hui qu'une scule espèce , le Cirnueopies cutulitann , L., Bostovic Applied to 4, fg. 3, 4, Lamb, filmen 1740. Originaire d'Orient, welle petite Plante est ammelle. Ses chaumes sont rumeux et de six à huis pagees de tratteur, portant des feuilles dont la gaine est renflée et commé vésiculeuse. De la gafue des feuilles sepérieures, qui sont courtes, naissent plusieurs pédoncules iné-gaux, recourbés, simples et termines chaoun par un involucre infundibuliforme, crenelé à son bord et strié longitudinalement. Dans l'intéricar de chaque involucre, on trouve un assez grand nombre de fleurs hermaphrodites, pressées les unes contre les autres et formant un capitule ovolde, allongé, qui dépasse un peu l'involucre dans sa partie supérieure. Charge fleur offre l'organisation suivante : la lépicène est composée de deux valves carenées, égales, obtuses, mutiques, soudées l'une à l'autre per leur partie inférieure, quelquefois même jusqu'au milieu de leur hanteur. La glume est formée d'une seule paillette de la même hauteur et quelquefois plus longue que la glume, bifide et obtuse à son sommet, recourbée autour des organes sexuels qu'elle recouvre entièrement. Les étamines sont au nombre de trois. Leurs filets sont capillaires et leurs anthères bisides aux deux extrémités. L'ovaire est ovoïde, allongé, surmonté d'un style court et glabre qui se termine par deux stigmates capillaires et velus. Quelquesois il n'y a qu'un seul stigumte. La glumelle n'existe pas. Le fruit est recouvert par les écailles florales.

Ce genre l'ait partie de la section des Agrostidées. It est très-voisin de l'A-lopecurus dont il diffère par son involucie, par son style simple et ses étailles florales toutes mutiques, c'est-à-dire dépourvues d'arête. Plusieurs espèces qui y avaient été placées ont été portées dans d'autres genres. Airisi le Cornucopiæ alopecuroides, L., est l'Alopecurus utricula-

tus de Schreder: he Comucopie ultissimum de Walther est l'Agrostis dispar de Michaux; les Comissopie hyemale et perennans de Walther, sous partie du genre Trichodium de Richard: (a. 2.)

COQUELUCHON DE MOINE. MOLL. Nom vulgaire d'une espèce du genre Arche. V. ce mot.

COQUEMELLE. BOT. CRYPT. (Champignons.) On donne ce mom ou celui de *Cocoumelle* dans beaucoup de provinces, et particulièrement dens l'ouest de la France, à l'Agaricus procerus (Agaricus colubrinus, Bull., t. 78). Cette espèce, tr<del>ès-f</del>acile à reconnaître à son chapeau en large parasol lágérement convexe, d'ane couleur un peu bistrée, couvert de taches d'un bran plus soncé, a son pédicule creux, rensié en un gros tubercule à la base, moncheté de brun, et qui porte vers sa partie aupérieure un collier où annous libre : a la chair sèche, odorante, et est très-bonne à manger ; elle a un goût beaucoup plus deficat que le Olmanpignon de couche, et elle est très-cotimée dans les provinces sir elle cooit abondamment. Elle est connue dens quelques-unes sous le mon de Grisette.

Il paraît qu'on donne, dans le midi de la France, le même nom de Coquemelle ou Coucoumelle à l'Oproge hanche (Agaricus ovoideus, DeCand., Fl. F., n. 562, A). Gette espèce est aussi très-estimée. V. Oronge. (AD. B.)

COQUERELLE. BOT. PHAR. La Bloisette dans ses enveloppes awant son entière maturité. On a aussi donné ce nom à l'Alkakenge. F. Persa-LIDE. (R.)

COQUERET. BOT. PHAN. Vieux nom français de l'Alkekenge, Physalis Alkekengi, donné par quelques bo-

nistes modernes pour celuida ganre iysalide. V. ce mot. COQUESIGRUE. BOT. PHAN. Mêchose que Coccigrue. V. ce mot. COQUETON. BOT. PHAN. Vieux ım du Narcisse. COQUETTE. Pois. Nom vulgaire i Bridé, espèce du genire Chœtodon ıx Antilles. COQUETTE. INS. Nova vulgaire Cossus de l'Hippocastane. V. Cos-COQUETTE. BOY. PHAN. L'un des ms vulgnites da Cyclame d'Europe une varieté de la Laitue cultivée. 1 to 2 do 1 2 m COQUILLADE. ots. (Buffon.) Syn. Cochevis, Alauda bristata, L. V. overte. (DR. Z.) (DR..Z.) COQUILLADE Pois, Espèce du re Blennigh Proce mot (B.) OQUILLAGE. mora. C'est ainsi. : les écrivains du siècle dernier ignaient les! Mollusques à co-Mes. Cette expitession n'est pres-: plus ca. mage ; elle est d'ailleurs s particulièrement le nom de l'Aы que celuide la Coquille. (в..н.) OQUILLE. MOLL. On entend par not un corps testacé calcaire, le s souvent extérieur, quelquesois rieur, c'est - a - dire développe s l'épaisseur de la peau d'un mal mollusque, mais, dans tous cas, destiné à protéger l'Aniou certaines de ses parties contre chocs exférieurs. Plusieurs Aniix, autres que les Mollusques, sont rvus de tels protecteurs. Tels 5 Annelides, les Crustaces; mais re peut confondre tous ces corps : les véritables Coquilles. On disuera les Oursins des Coquilles leur porosité et leur cassure pone, regulière , ce qui n'arrive jadans la Coquille dont la cassure iette, quelquefois écailleuse; on unaît les tests des Aunelides, en u'ils sont tubuleux, arqués ou irlièrement contournés sur eux-

mêmes, et ne renferment jamais de pièces accessoires comparables à des valves de Conchistres. Il est très-facile d'apercevoir les différences qui existent entré une véritable Coquille et le test d'un Grustuce : l'une est articulée à charnière dans deux de ses principales parties; l'autre, au contraire, présente un grand nombre d'articulations pour les meuvemens partiels des appendices ou des membres. Pour faciliter 1 etude "de la glossologie, nous diviserons cet article en trois parties : la première s'occupera des Coquilles des Cirrhipédes, ou de la plupart des Multivalves des anciens; la seconde , des Coquilles des Conchiseres on Bivalves; et la troisième, de culles des Molfashites proprement idits on Univalves! \*\*\*\*

Des Coquilles multivelves

Les anciens, sous cette dénumination, rangenient une multitude de corps differens : les Oursins , les Tuyaux marius , les Pouce-Pieds , les Pholades, les Tarets, etc. Aujourd'hui, que l'on a remis chaque chose i une place plus conversible; on ne peut plus entendre par Multivalves que les Coquilles des Cirrhipèdes, dont les parties ne sont point articulées en charmière, mais simplement soudées entre elles ou réunies par la peau elle même où elles se sont développées. Nous renvoyons, pour heaucoup de détails, aux articles CIRRHIPEDES; BALANE, Anatife, et nous ajoutons sculement que l'on nomme sériales, dans les Cirrhipèdes pedonoules, des pièces dorsales symétriques, c'est-a-dire, qui, étant divisées par une ligne mediane, présentent deux parties parfaitement semblables, et lutérales, celles qui forment, par leur plus ou moins grand nombre et par leur étendue variable , les parties latérales du test. Toutes ces pièces sont réunies au moyen du manteau ou de la peau dans laquelle elles se sont formées; elles sont symétriques par paires, et ne sont point articulées; quelquefois elles reposent les unes. sur les autres par des biseaux réci-

produits. Dans les Cit-Hibèdes sessites où fres, toutes les pièces, le plus souvent soudées entre elles, viennent se grouper autour d'ime cavité centrafe occupée par l'Animal. Cette cavité est quelquesois ouverte inférieurement, mais elle est toujours close supérieurement par deux où quatre petites pièces mobiles dont l'ensemble se nomme opercule.

## Des Coquilles bivalves.

Les Coquilles bivalves, ou formées de deux parties principales articulées à charnière, peuvent être considerees de plusieurs manières; mais avant tout, il est nécessaire de convemir dans quelle position nous les placerous, pour qu'il n'y ait point d'équivoque dans la position relative des parties. Si nous suivons ce que nous enseigue Linné, nous poserons la Coquille bivalve sur les crochets, de manière que le ligament se trouve en sace de l'observateur. La valve droite est consequemment à la droite, et la gauche à la gauche de celui qui observe la Coquille. Cette position, qui est arbitraire, n'a pas été admise par tous les conchyliologues. Bruguière, au lieu de placer le ligament devant l'observateur, le met à l'opposé, ce qui retourne la Coquille sur elle-même et sur le même plan ; alors dans celle de Bruguière, et réciproquement. Une autre méthode a été proposée par Blainville dans le Dictionnaire des Sciences naturelles; il prétend que la manière la plus convenable est celle qui consiste à mettre la Coquille dans la position qu'elle a sur l'Animal, lorsqu'il marche devant l'observateur, c'est-à-dire placer la Coquille sur son bord tranchant, les crochets en arrière, le ligament en hant et en avant, ce qui fait que les valves restent reellement dans les mêmes rapports avec l'observateur, que dans la manière de Linné; la valve droite reste à droite et la valve gauche à gauche. Cette méthode vaut beaucoun mieux que les autres : aussi

nous l'adoltirons et su hen de nommer base la region de l'adoltir, nous dirons que c'es le bon de l'adoltir rieur; le bord interieur est relui qui est libre et tranchant; le bond inte-rieur, quelquefois allonge puis ou moins en bec, est relui qui donne passage aux siphons que porte l'amen-mal, et où vient s'insèrer le luguent, et le bord postérieur, celui, où se et le bord postérieur, celui ou se trouvent la courbure des crochets ainsi que la lunule. Nous donnérons tout à l'heure la définition de toutes ces parties; il y a egalement, pour la Coquille prise dans son ensemble, deux faces laterales qui opprespondent laces interairs que desperate dent a chacune des valves : ces laces sont bombées le plus orthinappement, quelquelois aplaties; d'autre plate. Nous examinerons bientot lous res de-

On peut considérer les Conjulies des Conchières, d'après leur pabitation, en filivisifies et en Milfiell Les *fluviatile*s sout 'celles qui divend dans les eaux douces, et elles se distinguent en général par la nature et la couleur de l'épiderme qui les recouvres te-lui-ci étant brun fonce ou vert fon-ce, et le plus souvent détruit, tongé vers les crochets : aussi dit-bin que les Coquilles fluviatiles ont les crochets rongés ou cariés, lorsque l'épiderme la valve qui, dans la manière de et quelquefois même une partre de Linné, était à droite, est à gauche l'épaisseur du test se trouvent entevés dans cet endroit. Il est plus *difficile* qu'on ne l'imagine vulgairement de préciser au juste les genres qui appar-tiennent à l'eau douce, pour les gen-rer de ceux qui ng se injuveil que dans la mer. Lu chet, des Engers unt été trouvées dans le Mil, et des limites dans le Danube; ce qui, d'appa ces observations nécentes et aux penfiques, nous jette dans un emparras que les anciens conchyliologues ne compais-saient pas. Quoi qu'il en soit, il est encore difficile, dans l'état actuel de la science, de décider si ce sont les Coquilles marines qui, subissant des modifications, ont peuple les caux douces, ou si ce sont, au contraire, celles des caux douces qui, descen-

nes dans la mer y ont épionyé les mentladifférence existante entre cels-cicl les dernières. On peut dire seument, encore avec la circonspecon necessairs lorsqu'il est question un frit qui n'est pas absolument maiiel, mais simplement probable, qu'il a des Coquilles marines qui, s'habirant d'abord à vivre à l'embouchure o fleuves dans des eaux peu salées , : sont insensiblement accoutumées à ivre dans un milieu différent, et ont prouve, par ce changement, des podifications plus ou moins notoires. ien est de même pour quelques eseces fluviatiles, qui peu à peu sont levenues des races marines en preant tous les caractères de celles-ci, et ont conservé qu'une analogie eloinée avec leur type primitif. Les Couilles marines se distinguent, en géiéral, en ce qu'elles sont presque oujours dépourvues d'épiderme, et puelles sont ordinairement chargées le côtes, d'aspérités, de sillons, d'éines, etc.

Un peut également considérer les loquilles bivalves, sous le rapport le la fixité, en libres et en adhéentes. Les Coquilles libres sont celles pu ne sont retenues par aucune attaneet qui peuvent changer de lieu, à haque moment, à l'aide du pied de Animal qui les habite. Les Coquilles ellierentes sont celles qui se fixent ux corps sous-marins, plus ou noins immédiatement par différens noyens. Les unes, comme les Ostraus et les Camacées, se fixent imnediatement, par la propre substance de la Coquille, sur les corps nvironnans; d'autres, comme les di blacées et les Malléacces, se fixent u moyen de ce qu'on appelle Bysus : d'autres enfin ne sont fixées suc par un ligament postérieur qui attache aux crochets, comme dans Brachiopodes, les Térebratules, es Lingules. Sous le rapport de la nanière particulière de vivre, nouve parmi les Bivalves : des Tilscoles qui vivent dans l'intérieur I'm tobe accessoire aux valves; des

Lignicoles qui habitent dans le bois; des l'étricoles qui out la laculté de percer la pierre cu la dissolvant pour v demeurer à l'abri des accidens extérieurs; des Arenicoles qui vivent enfoncées dans le sable etc. — Le plus grand nombre des Coquilles bivalves sont symétriques, c'est - a - dire formées de deux parties absolument semblables; quelques-unes pourtant ne le sont pas, et elles rentrent parmi celles que l'on nomme Incquivalves. Les Coquilles Equivalves présentent deux valves semblables ctégales dans toutes leurs dimensions; les Inéquivalves ont une valve plus grande ou plus profonde que l'autre. Parmi celles-ci, on en remarque qui sont régulières, ct d'autres irrégulières; les premières sont celles dont tous les individusd'une même espèce sont absolument pareils ; les Corbulees en sont un exemple. Les irrégulières présentent au contraire des différences dans les individus de même espèce, comme les Camacdes et les Ostracées le font voic. --- On entend par Equilaterale, une Coquille qui, partagée, par une ligue médiane, dirigée des crocheis yeps le milieu du bord inférieur, présente deux parties semblables; Subéquitatérale, celle dont les deux parties sont presque semblables, et Inequilatérale, celle dont les deux parties ne présentent aucune similitude. Toutes"les Coquilles qui, me sont pas classic xactement, sont dites, bouldance incest ainsi que les Tubicolées, les Pholadares, les Solépacées, etc., renfgrment toutes des Coquilles baillantes Paropposition, on nomme cluses toutes les Coquilles dont les bords rapprochés de laissent aucune ouverture, comine dans les Conques soit marines soit fluviatiles. Toutes les fois que l'espace compris entre les crochets et le milieu du bord inférieur est plus grandeque celui compris dans un diamètre oppesé, on nomme la Coquille *longitudi*nale, comme dans les Mytilanies; lorsque, au contraire, la ligne comprisa entre la bord anterieum et le bord postérieur, est plus grande que celle qui descend perpendiculairement 'des orocliets, on dit que la Coquille est transversale, comme dans les Solénaces.

- Si l'on considère les accidens particuliers à quelques genres et même à quelques espèces, on dira qu'une Coquisse est auriculée, toutes les fois que de chaque côté des crochets, ou d'un côté seulement, elle présentera des appendices saillans, comme dans les Peignes; qu'elle est rostrée lorsqu'une de ses faces, ou les deux, présentent à un des angles un appendice phis on moins long, comme dans quelques Anatines, quelques Tellines, ete. ; barbne, lorsque l'épiderme qui la recouvre est divisé en un grand nombre de poils roides, comme dans quelques Anches; tronquée, si elle offre ses valves comme coupées dans une de leurs parties : quelques Donaces, quelques Bucardes en donnent des exemples. Quant à ce qui concerne la forme générale de la Coquille, on la dit cytindrique lersque, également bombée des deux côtés, elle présente à peu près la forme d'un cylindre, comme quelques Modioles, surtout les Lithedomes, Cuv.; orbiculaire lorsque les valves, prises dans leur centre y présentent leurs bords également ou presque également éloignés : tolles sont quelques Cytherees, une Haltre à cause de cela fiommée orbiculaire globuleuse, quand les valves tvès gondées présentent chacune la forme exacte d'in hemisphère; lenticutains, lorsque le centre, étant le point le plus élevé, diminue régulièrement en s'amineissant vers les bords, à peu près comme dans les Verres lenticulaires. On dit egalement qu'une Coquille est comprimée lorsque la cavité qui est entre les deux valves est peu considérable en épaisseur, la Coquille paraissant aplatie au-delà de ce qu'elle l'est ordinairement : la Cythérée écrite est une Coquille comprimée; cordée, toutes les fois qu'elle présente la forme d'un cœur, comme quelques Busardes et surtout les Hémicardes, Cuv., ainsi que les Isocardes, etc.; linguiforme, lorsqu'elle est aplatie, allongée et oblongue, comme les Verselles et la Lingule; navienlaire ou rhombaidale, celte qui approche dans la coupe trantversale de la figure d'un petit bateau ou d'anc nacelle, comme quelques Arches, les Cucullées, etc.; couriée, lorse u'elle est comme ployée dans toutes les parties, et s'approche plus ou moms du demi - cercle : une très - potite espèce de Modiole fossile, minsi que quelques Arches et des Cardites, en offrent l'exemple; pliée, toutes les fois que les valves présentent, l'une un pli saillant, et l'autre un pli rentcant, destiné à recevoir le premier : ce caractère est très sensible dans toutes les Tellines. L'expression *linéaire*, enfin, s'applique à toutes les Coquilles dont une des dimensions surpasse l'autre de beaucoup, comme dans le Solen Sabre, le Solen Gaine, etc.

Pour mettre aulant que possible de la méthode dans l'exposition des définitions nombreuses qui ont une application plus directe et qui sont d'una connaissance plus nécessaire, nous considérerons: 1 le la face enterieure des valves; 2 leur face interieure des valves; 4 leur face interieure à employés pour réanir et tenir en contact les doux valves principales et les parties accessoires lors-

qu'elles en présentent. 1º. La face extérieure des valves est toute cette surface, le plus souvent convexe, comprise entre les gréchets; la lunule, l'insertion du ligament et les bords. Cette surface est lisse forsque, dans sa courbure , aucum de ses points ne s'élève plus qu'un untre. C'est ainsi que la Telline Selell-Levant , que beaucoup de Solens ; de Cythérées, etc., etc., sont des Goquelles lisses; raboteuse, lorsque des aspérités tronquées, relevées comme celles d'une rape, se présentent à la surface, comme dans la Telline raboteuse, vulgairement la Langue de Chat; striée, sillonnée et à colles : ces trois mots expriment la même chose quant au fond ; il n'y a de différence que du plus au moins. Une Coquille est striée dorsque des enfoncemens et des élévations concentriques ou

yonnanies, très-serrées et très-dées, se voient à la surface; elle est llonnée lorsque ces alternatives unt plus espacées et plus grosses, et le est à côtes lorsque ces espaces sont icore plus grands et plus relevés. es stries, millons ou côles, sont aius, tranchans, carrés ou arrondis; a dit qu'ils sont perpendiculaires u longitudinaux lorsque, partent er au bord de la Coquille, comme insles Vénéricardes, les Bucardes, a.; ils sont obliques lorsqu'ils couent obliquement les deux plans de Coquille; ils sont transverses uand ils vont du bord antérieur au ord postérieur , en suivant parallèleient le bord inférieur de la Coquille. n entend par Coquille treillissée ile dont la surface présente ou des ries, ou des sillons, ou des côtes perandiculaires, remcontrés on traver-5 par d'autres transverses. Cette spression est symonyme de pectinée; unelleuse, horsque les stries ou les Hons , au lieu d'être obtus et élargis la base , sont relevés en lames plus moins minces, plus ou moins élees et plus, ou moins nembreuses. est ainsi que cette belle Vénus léutine la Crassatelle lamelleuse, a, sont des Coquilles la melleuses. Il » cette différence entre lemoileuse feuilletée, que la première a un test lide à la surface duquel on remarie des lames saillantes, et qu'à la conde c'est le test lui-même qui est rmé de beaucoup de fouillets réunis nt les extrémités font souvent sailau dehors, comme dans les Huiz, par exemple; *ordpue*, lorsque surface étant lamelleuse, ces las sont décompées régulièrement et elquefois traversées à angle droit "des sillens. La Pholade crépue et elques autres du même genre, les rbeilles, la Vénus crépue, présenil cette strupture ; onduleuse, toutes tois que les lames, les stries, les sil-15 et les côtes, au lieu d'être dirigés julièrement d'un point vers un 211-:, sont krisés plusieurs fois en farunt divers angles : telles sont les

stuies du Solen rose, les côtes de la Moule de Magellan , de quolques Pinnes, de plusieurs Huftres pétrifiées ou fossiles, etc.; nodsteuse, lorsque des séries plus on moins régulières, de petites élévations arromdies se montrent sur certains points de la Coquille vers le corselet on la lunu. le. On l'appelle quelquefois *verru*queuse, telle est la Venus verruoces. et même tuberculeuse, lorsque ces élévations sont placées sur une base plus large , comme dans quelques Trigonies petrifices; rustiquee, lorsque les côtes perpendiculaires dont est garnio la surface se trouvent conpées transversalement par des stries d'accroissement. Les stries d'accroissement se distinguent des untres en ce qu'elles sont irrégulièrement especées, et sont même un défaut dans la Coquille lorsqu'elles sont trop apparentes.

Une Coquille épineuse est celle qui présente sur toute sa surface ou seulement sur quelques unes de ses serties, des cônes allongés, pointus, qui y sont implantés par la base. Les épines somi courtes, longues, courbées, tubuleuses. La Bucarde épinteuse est converte d'épines sur toute se surface: la Cytherde épineuse n'en présente qu'autour du corsolet; elle est écailleuce lorsque les odies on la surface. présentent des éminences minces aplaties et saillantes, toujours edparées des voisines par uze échanerure qui se prolonge jusqu'à sa basa, on par l'espace qui sépare les eillems ou les côtes sur lesquelles elles sont fixées. Les écailles peuvent être simples, c'est-à-dire non découpées à leur bord, comme dans les Bénitiers. Elles peuvent être découpées ou divis sées à leur circonférence en plusieurs appendices inégaux , commo dans la Came feuilletée. Elles dévinanent quelquesois tubulouses lorsque; les deux bords venant à se mpprocher et à se confondre, ches présentent un véntable tube cylindrique. comme il amme souvent dans la linne rouge. Elles sent suides quend elles sont placées les unes au-dessus des

autres sur des lignes parallèles ou sur les côtes de la Coquille, rangées de la même manière que des tuiles sur un toit; et enfin elles sont voritées lorsqu'elles sont convexes d'un côté et conseres de l'autre. Une Coquille rayonnée est pour nous la même que celle qui est à côtes. Que les côtes partent d'un pointou d'unautre pour prendre une direction quelconque, ce ne sent-pes moins des côtes, et nous pensons que Lanné et Beuguière ont à tort séparé, par doux expressions deux choses semblables. Effectivement, ils ont entendu par razons les côtes qui descendent des exochets vers le bord des valves, par Coquille reyonnée celle qui présente à sa surface cotte disposition, comme la plupart des Peignes, et ils ont réservé le nom de côtes à celles qui suivent la direction des bords de la Coquille et qui lui sont paralièles. Nous croyons qu'il mout mieux désigner la direction des côtes, comme nous l'avons fuit présédemment pour les stries, les sillans et les côtes, en perpendiculaires, longitudinales et obliques. Avant de terminer ce qui a rapport à la surface des valves, nous dirons que l'on est convenu d'appelen ventre la partie la plus saillante de la Coquille, i disque cette partie convere qui estau-dessous du ventre ; et timbe la circonférence des valves depuis le disque jusqu'aux bords. Cas dénominations, qui ne sent presque plus usitées, présentent pen d'exacti-tude dens l'application qu'on en pourrait faire, puisqu'on ne pout en déterminer les limites qu'arbitrairemant. Nous ajouterons également que l'on est convenu de nommer carenée la Coquille dont une partie offre une côte; uiguë et miliante semblable à uncerête, comme dans les Bucardes, nommées Hémicardes par Cuvier, et sinueuse lorsau'une partie des valves et de leurs bords offre d'un côté un enfoncement, et de l'autre une partig snillprite proportionnelle, comme: la plupart des Térduratules, et surtout la Térélamule magellanique. 2º. La face interne des valves

est cette surface le plus souvent concave qui est en contact immédiat avec l'Animat renfermé entre les deux valves de la Coquille. Cette surface est limitée par la charmière et les bords, ou donne à ceux-ci une ligne ou deux de largeur. Cette face est presque toujours lisse; il arrive vourtant, et cela presque uniquement dans les Peignes, que les côtes qui sont hitextérieur se voient à la partie interne. mais dans un ordre inverser clest-à-dîre que les côtes saillantes en dehors sont oreuses en dedans, tandis que les espaces qui les séparent et qui sont enfonces font saillie au dedams : mais en général et à l'exception des Coquilles très-minces, on peut juger, par la seule inspection de la face interne, des nombreux accidens de cette nature qui peuvent se trouver à l'extérieur. La concavité des valves me répond pas toujours à la convexité de la face extérieure ; cela arrive lorsque la Coquille est épaisse, la matière calcaire qui les forme étant déposée en bien plus grande quantité sous les crochets que vers les bords. Les valves sont rarement colorées en dedans; sieurelquefois elles présentent des confeurs, ce n'est jamais que dans certaines espèces et nullement par familles on par genres, et en général ce sont des contes dances et fondues qui mont uuevia rapport avec la coloration exténeune, quelques es 'rares exceptés; presque toujours elles sont blanches ou nacrées. Cette couleur macrée varaît quelquefois être le propre de certains genres, comme celui des Mulettes, des Pernes, et sartout des Pintadines qui, à elles scules; fournissent presque toute la nacre employée dans les arts, et qui, de plus, produisent les perles si recherchées pour la parure. Nous remakquerens klams l'intérieur des valves des dinpressions qui sont les traces traces de 134nimal a laissées de son organisation. Les premières plus plus apperentes, les plus profondes ; aque les impressions musculaires: Phadaerck s'est servi avec: avantage ple cas inapressions pour diviser les Conchiferes en deux ordres; Conchiseres à deux impressions nusculaires , Conchiferes à une seule. Cette division repose évidemment sur des organisations différentes; l'Animal qui avait deux muscles a laissé deux intpressions, celui qui n'en avait qu'un n'en a laissé qu'une. Ou nomme Diminires les Conchiferes à deux muscles, et *Monomiaires* ceux à un seul muscle. Elles sont latérales larsqu'étant au nombre de deux, l'une se darige vers le bord antérieur et l'autre vers le bord postérieur; elles sont ordimirement semi - lunaires, d'autres sois quadrangulaires, et dans le seul genra des Lucines, l'une d'elles s'allonge et se rétrécit en se dirigeant en avant. Lorsqu'il n'existe qu'une impression, elle est centrale au presque centrale; elle est alors le plus ordimirement circulaire, enfoncée, et d'autres fois elle est en hache ou semilunaire. Les autres impressions sont dues à ce que l'on nomme manteau ou enveloppe charnue et extérieure del'Animal. Les diverses formes du manteau laissent diverses impressions; le plus ordinairement c'est une impression linéaire qui suit la direction du bord inférieur depuis les attaches musculaires, et qui quelquesois vers l'angle antérieur se découpe en un angle plus ou moins grand, comme dans les Tellines, les Cythérées, etc. Quelquefois au-dessous du manteau et dans les Lucines particulièrement, on remarque de petites élévations qui paraissent correspondre à des glandes ou à des organes particuliers parsemés sur le manteau.

5°. Les bords des valves comprennent toute la surface entre le bord extérieur et l'impression du manteau, c'est-à-dire à une ligne ou deux de largeur. Ils peuvent être caadiculés lorsqu'une partie de la circonférence intérieure des valves présente une gouttière, comme dans la Veux Casina, simples on lisses quand ils n'offrent nicrénelures, midentures, instries, etc.; striés lorsque des stries perpendiculaires se remarquent à leur surface: elles aboutissent ordinairement à une dentelure très-finé; plis-i sis, lorsqu'ils sont composés des plis qui sa resoivent vécipraquementalame chaque valve; comméde, quand-limprésentent une dentelure autérieuse arroudie, comme dans quelques Arviches; et dessis, toutes les fois que les bords sont armés de dents prime tues pu quedrangulaines, somme dans; la Bucarde perulouse, la Buearde dentée et d'autres.

Au commencement de cet article; nous avons distingué, d'après la page et tou que nous avens adoptés paur annuer la Caquelle, les boudaires autèririeurs, postérieurs , inférieurs et amer périeurs. Cos bords, encapté la superirieur, ne présentent riem qui m'ait été: indiqué plus haut, lorsque nous avens parlé des divers accidents; qui se ses marquent à la surface extérieurs dessionfre plusieurs choses qui lises messaire de bieu connaîtes; ce sent dessionents, le cornelet et la lumble abordents.

Il arrive pourtant que le corselato et la lunule sont quelquefois planéssi de manière à appartenir, l'unan boght antérieur, l'autre au bord, postutione, let cela dépend uniquement de le forte me génerale de la Coquille. C'estamble que lorsque le Coquille est longituities nale, ces partens sent placées sau, les abords autérieur et posténieur, tandisco du'elles sont placées sau, le les sont placées sau, le le sont que périeur, lorsque la Coquille sau teurs et versale.

Les crochets on sommets sentends protubérances coniques plus ou senione recourbées l'une vers l'autre, et qui : couronnent la charmère, c'est à dire qu'ils sont immédiatement pu desers » 1 Ils varient pour la forme lisseme diels: ou presquemuls, lorsqu'ils me fout pass: ou presque pas de saillie venant se confondre dans le bord de la char-, nière, comme cela se remarque dans les Solens Gaine, Silique, Sabre, etc. Ils sont *aplatis* lorsqu'à la pides l' d'une saillie on remarque une depression remarquable. Ils sont cost-5 chus lorsqu'ils s'inclinent l'un vers i l'autre, en se dirigeant vers l'axe petpendiculaire de la Coquille, comme... dans les Pétoneles. Ils sont recourbes forsqu'ils se dirigent vers la hunné. Cette direction est la plus ordininio et la plus générale. Il n'y a que quelques espèces dans certains gentres ou l'on remarque le contraire, et, dans cereas seulement, le ligament <del>semble être place</del> dans la funule par su position et le rapport de forme et de direction des bords de la Coquille. Gust ce qui a lieu dans quelques Bonnes et dans presque toutes les Tenines qui presentent par-là une exception à la règle générale, au Mohis pour les Coquilles régulières et Dimitaires. Ils sont cornus lorsque, förténtent prolongés, ils sont tournés èn'spifale plus ou moins régulière, conime tians la Came unicorne et les Dicerates: Ils sont appuyes s'ils se touchent: écartés si la distance qui les separe est au moins d'une ligne ; elbignes; si un plus grand espace les sépare, et recouverts si celui d'une valve recodvre on cache une partie de celui qui lui est opposé, comme cela a fieu dans la Bucarde Cœur de Véittis. Ils sont auriformes lorsque, peu saillans et tournés en spirale, ils sont áppliqués sur le ventre de la Coquille. Ils sont polutés quand ils offrent tine spitale qui a plus d'un tour, comme les Isocardes. His sont rides quand des côtes sailfantes et onduleuses les gattilissent, et *ronge*s toutes les fois que l'épiderme qui les recouvre ou une portion de leur test sont enlevés et calidat ces deux circonstances s'obser-**Felit** firesque exolusivement dans les Coduilles fluviatiles. ""Ee" torzelet: Bruguière separa du

ter corseer: Bruguere separa du corselet l'écitsson qui, à ce qu'il nous séluble, doit en faire partie alusique les lèvres. La raison en est sensible, 'c'est que si l'on ôte les lèvres et l'òc'cusson 'du corselet, il'ne restera rien on presque rien de ce dernier dans le plus grand nombre des Coquilles. Nous dirons en consequence que le corselet est toute la partie anterleure des crochets, dans laquelle s'insère le figament lorsqu'il est extérieur. Nous ajouterons qu'il est nécessairement séparé en deux parties, la moitie se

trouvant sur chaque valve. Il varie dans la forme; tantôt il est allongé, quelquefois raccourci, d'autres fois lanvéolé, ecussonné. Il présente aussi des accidens qui lui son teommune avec ceux qui se remarquent à la surfice des valves. Il est épineux, lamelleus, carené, nu. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que c'est qu'un corselet allongé, raccourci, épineux, lemelleux, carené, nu. Ce que nous avons dit précédemment suffix pour faire apprécier ces mots à leur valeur. Il nous reste à dire seulement qu'il est lancéolé, lorsque présentant la figure d'un ovale allongé, cet ovale 🕊 termine inférieurement par une point plus ou moins aiguë; écussonné, lorsqu'il est séparé en deux parties par une ligne, ou par des stries, ou par un changement de couleur. Cet écusson peut être canaliculé, c'est-à-dire creusé en gouttière dans toute sa longueur, comme dans la Donace Méroé; litturé, lorsqu'il présente des lignes colorées, semblables à des lettres mal écrites ; et replié , quand le hord des lèvres est recourbé vers l'inténeur des valves.

des valves.
On est convenu de nommer lèves
les bords de la Coquille qui sont compris dans le corselet; ces lèvres ne
devraient pas être distinguées du reste
des bords. Elles en font une partie essentielle, et elles en présentent toutes
les modifications et tous les accidens.
Un seul pourtant leur est particulier,
c'est lorsque la lèvre d'une des deux
valves étant plus avancée, elle seponvre l'autre dans toute sa longueur;
elle est alors appuyée.

elle est alors appuyée.

La lunule est cette partie ordinairement enfoucée, circonscrite par une ligne déprimée, qui se trouve au-desous de la courburc des crochets. Ceux-ci se dirigeant presque toujons vers elle, chaque valve en présente la moitié. La lunule peutêtre lancéalée, ovale-oblongue, ovale, en forme de croissant. Tous ces termes n'ent plus besoin d'explication. Elle est aussiboritée, c'est-à-dire limitée par un bourrelet saillant; dentée, lorqu'elle est circonserite par des dents

1 des crénelures; cordée, quand le a la forme d'un cœur, et auverte rsque ses bords écartés présentent de ouverture ou un bâllement plus 1 moins considérable, qui pénètre à intérieur des valves.

4°. Les moyens d'union des valves et le gament.

gament. La chamière est cette partie du ord supérieur qui est modifiée de plueurs manières pour assurer plus de olidité à l'articulation des valves. Les iodifications de la charnière ont préenté des caractères faciles à saisir, our établir des distinctions genériues. On s'est l'andé ou sur l'absonce e dents, ou sur leur présence en lus ou moins grand nombre, pour ue qu'une charnière est édentée u dentée ; on a donné le nom de Carlinales aux dents principales qui la rment. En la considérant sous le apport de sa forme générale, nous econnaîtrons qu'elle a le plus ordiairement celle du bord supérieur ni-même ; ainsi elle est droite lorsue ce bord est droit; elle est courve lorsqu'il se courbe; elle est reliee lorsque lui - même est replié; t elle est tronquée lorsqu'il est ronque. Lorsqu'elle est anguleuse, 'est qu'elle est en partie sur le ord supériour et en partie aur le ord antérieur ou postérieur. La harnière est serminale lorsqu'elle st en dehors des crechets, comme ans les Limes, les Peignes, etc. Elle st calleune : lorsqu'à: la place des ents on remarque un bourrelet ar-oudi et dalleun, les Glycimères, par remple. Les dents de la charnière ul ces parties saillantes, séparées ar des intervalles ou fossettes. Les ents sont cardinales, lorsqu'elles ont placées vis-à-vis le sommet des rochets. Une dent peut être unique ur chaque valve, commedans les boms; il peut y en avoir deux; et on omme posterieure celle qui est du ôté de la **lutiule; et antérioure, c**elle n côté du cortelet; s'il y en a trois, elle du milieu se nomme *médiane* ; il y cara an plus graad nombre , on

les nomme sériales. Lorsqu'elles sont placées le long de la lanula ou du corselet, en suirant la direction du. bord, on dit qu'elles sant lastrates. Ces dents laterales penyent âtre qu nombre de deux : une de chaque chté des dents cardinales , somme dans les Cyrènes, les Cyclades et les Pellines, ou bien il n'yen a qu'une, comme dans les Cypranes. Si mons dissgeons notre attention vers les formes, nous verrons des dents comprimées, comme si , étant molles, em les avait serrées entre les doigns : calle de la Mye em est un exemple; neus en trouverons de bifides. Cest-à-dire crousées à leur sommet par une poste gouttières d'aurieulées ou enseitémen, lorsqu'elles présentent un aviatissement considerable et une envitéples ou moins arrondie pour receptif for higament, comme dans les liutenmetet quelques Anatines; an forme de 14, lorsqu'une dent mines et principe lamellaire est plife soustrum migle aigu, comme dans les Meutres quemellense, largue deux surfeces a posées sont plus étendues que tours les autres dimensions; irrigutière il deserte sa saillie présente des cosangements vou des élévations qui n'ont rien de unestant dans leur position; divisée; lussqu'une seule dent est divisée en plusieurs parties, comme celle de l'Hyrie.

Si l'on place une valve sur ittin côté convexe, sur un plan horizontal, et que les dents de la charnière y soient implantées perpendiculairement, on dira qu'elles sont draites; elles seront obliques si elles ferment un angle avec l'horizon ; et horizontales lorsqu'elles seront parallèles au plan de l'herizon. Les dents sont divergences quand; pertant du sommet des crochets, elles se dirigent en rayonnant; elles sont *paralièles* lorsqu'elles sont placées sur des lignes dont tous les points sont également distans; quelquefois les dents, au lieu d'être lisses, comine dans la plupart des Coquilles , sont striées ou sillonnées, comme dans quelques Mulettes, les Trigonies, les Plicatules; quelquefois elles sont courbdes supérieurement, comme dans les Corbulest en forme de crossiers, comme dans les Spondyles. Elles sont fixées. lorsqu'elles 'retiennent en place les deux valves que l'on ne peut séparer sans les briser, comme dans les Térébratules. La lame perpendiculaire et saillante, qui coupe la cavité de la Coquille en deux parties inégales', qui sépare la cavité des crochets du reste, et sur laquelle se trouve la charnière, se nomme lame carditale. Cette lame quelquefois n'existe pas, et la charnière repose sur le bord supérieur, comme dans la Glycimère.

Les fossettes sont les intervalles creux qui séparent les dents de la charnière; elles sont destinées à recevoir celles de la valve opposée. On consacre la même expression ou celle de gouttière, à la sossette présentant plus particulièrement cette forme, lorsque la charmière est sans dents, et que les deux valves ne sont retenues que par un ligament inséré dans la fossette; lorsque cette fossette est unique, elle se nomme cardinale, comme dans le Marteau; s'il y en a plusieurs sur une meme ligne, comme les Crénatules et les Pernes en donnent un exemple, on dit alors

qu'elles sont sériales.

Le ligament est cette substance solide, cornée, destinée à réunir solidement les deux valves de la Coquille et à les ouvrir pendant 'la vie de l'Animal; quelle que soit sa position, il tend toujours à les ouvrir, parce qu'il est comprimé toutes les fois que les valves sont rapprochées; et, comme il est formé d'une substance très-elastique, elle dend constamment à reprendre le volume que la compression lui a fait perdre; il agit independamment de l'Animal qui est dépourvu de muscles destinés à ouvrir la Coquille; il suffit qu'il ne contracte plus ceux qui la ferment pour que le ligament "disse par son clasticité, pour qu'il l'entrebaille autant qu'il est nécesstire aux fonctions de l'Animal. Lorsque le ligament est extérieur, il est

moved no der corselet r et alers on le voit dans toute sa longueur; il est erterleur enfonce, lorsque les saillies. sur lesquelles il est ordinairement fixe et que l'on pomme nymphes, sont enfoncces profondément sous les bords du corselet; il semblerait alors qu'il est interne, quoique réellement il soit externe; cela se remarque dans la Vénus Zig-Zag. Il est intérieur lorsqu'il ne se voit pas du tout à l'exterieur; il est place alors sur une partie de charnière, dans une sossette particulière destinée à son insertion, cemme dans les Crassatelles, les Mactres, etc.; il est interno-externe lorsque le même ligament s'aperçoit à l'extérieur et à l'intérieur des valves, comme dans les Huitres, les Limes, etc.; il est double lorsqu'il y en a deux, l'un externe et l'autre interne. comme dans les Amphidesmes; il est multiple ou interrompu quand une série de cavités ou de fossettes, destinées à le recevoir, se montrent sur une même charnière, comme dans les Pernes, les Crénatules. Dans l'endroit où se terminent les nymphes inferieurement, on remarque un petitespace, une petite fente qui pénètre dans l'intérieur des valves : cette fente se nomme suture; et l'on dit que le ligament est tronqué lorsqu'il ne couvre pas la suture; il est entier, au contraire, lorsqu'il la recouvre entierement; il est baillant lorsque son extremite inférieure est divisée to deux lames écartées; il est saillant toutes les fois qu'il se montre audessus des bords du corselet; il est bombé quand il est fortement salllant et recourbe sur lui-même, dans la Galathée, par exemple; il est fourchu lorsqu'il se bifurque pour se prolonger sous la courbure des crochets, comme dans les Isocardes; il est long lorsqu'il se prolonge sur tout le bord du corselet; il est count quand il n'en, occupe qu'une petite ctendue; il est plat ou étale foutes les fois qu'il est disposé comme une toile collée derrière la, chaquière, comme dans les Cucullecs, les 17ches; il est marginal lorsqu'il est #

- at an ar any arm of the contract of the cont

long du bord supéneur. Lorsligament est interne, il a la de la fosseite elle-même sur lail est implanté; il est ouale le la fosseite est ovale; il est triforsqu'elle est triangulaire, et de forme la plus ordinaire; elle narque dans les Peignes, la pludes Huitres, les Plagiostomes, ryphées, etc.

ent de terminer ce qui a rapport loquilles bivalves; nous serons ver que dans les Coquilles qui me valve plus grandequel'autre tes surtout qui sont fixées), on anvenu de nommer operculaire us petite des deux, comme cela a dans les Huitres, les Gryphées, Cames, etc. On est egalement renu qu'en mettant la préposisub devant la plupart des mots t nous avons donné l'explication, remplacerait presque, ou une pemase equivalente; aimsi , on dit ne Coquille qu'elle est sabovale, cylindrique, etc., lorsqu'elle est un ovale ordinaire, ou l'orsqu'elle noche de la forme cylindrique; on , dans le même sens, que la surface dicure est sublamelleuse, subiée, etc. Toutes les expressions anaques à celles-ci n'ont au reste nulnent besoin d'explication; on doit entendre au premier mot.

Des Coquilles univalves. Les Coquilles univalves on forces d'une scule partie, le plus souut tournée en spirale, sont distinnées, d'après l'habitation, en terreses, fluviatiles et marines. Les terreses, dont les Animaux vivent à l'air bre à la surface de la terre, ne se disinguent pas facilement des Coquilles luviatiles, et de certaines Coquilles narines! Elles sont pourtant general ement plus minces, ne présentent amais d'épines ; et très-rarement des ubercules; elles ont d'aifleurs la <sup>10</sup>uche arrondie , jamais canaliculee; <sup>culement</sup> quelquefois anguleuse! es Coquilles univalves fluvistiles ! est-à-dire dont les Animaux vivent lans les eaux douces, tienpent, pour

CAR A FAR DECEMBER OF !

la: forme; des Coquilles terrestres et des Coquilles marines. On les distinque nésimoins par leur épiderme qui est vert ou brun. Quelques-unes sont tuberculeuses; il en est parfois qui sont épineuses, et, à l'exception des Mélanopsides, aucunes ne sont échan≤ crécs à la base. Les Coquilles marities sont généralement épaisses ; plés sentent souvent des bourrelets', des epines ou d'autrés trates d'une orgamisation particulière ; le plus grand nombre est canalicule à la base Att reste, ces différences ressortirent mieux lorsque nous aurons consideré toutes les parties constituantes des Coquilles; mais avant de passer outre, et pour qu'il n'y sit point d'équivoque relativement à la position des parties, nous indiquerons quelle position nous donnons à la Coquille pour l'examiner. Nous la supposerons toujours, avec Bruguière et Blainville, placée sur l'Animal qui marche devant l'observateur, et nous nous figurerons qu'elle est placée entresix plans, un insérieur et un supérieur horizontaux, un antérieur, un postérieur et deux latéraux ; l'un de ceux-ci droît et l'autre gauche. Alors toutes les parties, dirigées dans l'un de ces plans seront autérieures, postérieures ; latérales, supérieures, inférienres. Si maintenant nous plaçons la Coquille sur l'Animal entre ces plans, nous verrons que la partie antérieure est toute cette face où se montre l'ombilic, et que l'on nomme également la base ; la partie postérieure correspondra au sommet de la spire; la face inférieure renfermera la bouche de la Coquille, et cette portion de spire qui est au - dessus ; la partie superieure comprendra le dos de la Coquille et la partie de spire qui le surmonte; enfin, des deux faces lates rales, la droite correspondra à la levre droite, et la gauche à la levre War . Can gauche de la Coquille.

Parmi les Coquilles univalves ; on ch trouve, et c'est le plus grand flombre, qui ont une cavité simple ; continté , non interrompue par des choisons ; on dit alors qu'elles "sont

alo don los maras en minimientos y l

monothalames on unifoculaires; elles sout au contraire polythalames ou multiloculaires lorsque cette cavité est divisée par un nombre variable de cloisons, les Nautiles, les Ammouites, etc. Lorsque les Coquilles multiloculaires présentent à l'extérieur des traces de leurs cloisons, et que ces traces sont plus ou moins ressemblantes aux sutures qui unissent les os des Mammisères, on dit qu'elles sont articulées. Une Coquille est canaliculée ou canalifère lorsque de la base ou face antérieure part un caual plus ou moins long, ordinairement droit ou légèrement flexueux, comme dans les Fuseaux; elle est échancrée lorsque sa base, au lieu d'un canal. n'offre qu'une simple échancrure, comme dans les Pourpres, les Volutes, etc. Elle est rostrée lorsque le canal de la base se termine en un bec pointu, comme dans les Rostellaires. On nomme globuleuse une Coquille arrondie sur presque tous ses points, comme la plupart des Hélices, l'Hélice des jardins, les Natices, les Turbos, etc. On donne plus particulièrement le nom de convexes aux Coquilles dont l'ouverture est trèsample et très-évasée, comme dans quelques Patelles, des Calyptrées, etc. Si la surface extérieure de ces Coquilles est convexe, leur surface interne est concave; elle est orbiculaire lorsque la circonférence décrit un corcle, et qu'elle est d'ailleurs aplatie, les Nummulites, par exemple. Discoïde a la même signification qu'orbiculaire; ovale se dit d'une Coquille dont l'ensemble ou la coupe présente cette forme, oblongue, lorsque l'ovale est allongé; ovoïde, quand clie présente à peu près la forme d'un œuf; conique, lorsque sa forme est celle d'un cône plus ou moins aigu, comme les Troques, les Conilites, la plupart des Patelles; conoïde, lorsque sa forme approche de celle d'un cône ; en c*ône oblique* , quand la Coquille est conique, et que, placée sur sa buse horizontale, elle se dirige obliquement en se courbant, comme les Cabochons et quelques Patelles.

Une Coquille est uneige on paintue lorsqu'ayant une large base, son sommet est aigu, comme dans les Cabochons, quelque, Emarginules; elle est perforce quand le sommet est trouqué et remplace par un trou comme toutes les Fissurelles en donnent un exemple. Enroulée se dit des Coquilles dont le dernier tour enveloppe tous les autres en faisant disparaître l'ombilic et souvent la spire, comme dans les Bulles, les Ovules, les Porcelaines, les Cônes; partiellement euroulée, lorsque la Coquille est formée d'une simple lame courbée aux ellemême seulement d'un côté, comme dans la Bullée, la Dolabelle. Toutes les fois qu'une Coquille est euroulee de manière à laisser voir en saillie au-dehors les dissérens tours de cet enroulement, on dit qu'elle est apirale ou à spire; elle est sans spire lorsque cet enroulement ne paraft point au dehors, comme dans la plupart des Bulles; elle est partie en spirale quand elle a commence a faire plusieurs tours de spire giu se terminent ensuite par une portion droite, comme dens la Lituale.

Tubuleuse se dit d'une Comille qui ayant commence sa spire, regulierement, se disjoint pour se terminer en tube plus ou moins regulier; le Vermet en est le seul exemple pour les Mollusques; quelques Annelides présentent à peu près la même disposition; déprimée, aplatie lorsque, ayant une large base, la spire de la Coquille se trouve très-courte comme dans le Troque Eperon qui dans les Macrostomes, le Sigaret d'Halio-thide, etc. Elle est d'orig, lorsqu'etant placée sur sa base horizontale, elle s'élève perpendiculairement, comme la Bélemuite ; elle est appuée lorsque, placée de la mangemanière, elle s'élève en décrivant un pro de cercle, comme les Hippurites, les Orthocères, etc. Elle est exputeuse lorsque, sa base étant aplație, cilc forme avec la spire un angle aigu comme dans les gennes impension et Calcar de Montiori, Elle est canenée lorsque, sur la milien de la spire,

s'clève une côte saillante et aiguë. Souvent on a comparé la forme génerate des Coquilles à des objets dejà connus. Aussi il y en a de clypéiformes, d'ombrelliformes, d'auriformes, de cylindracées, de cylindriques, de fusiformes, de pyriformes, de réniformes, de lenticulaires, de sphériques, de naviculaires, d'infundibuliformes. Ces expressions qui s'appliquent à des comparaisons assez exactes n'ont pas besoin d'explications; il nous suffira de donner un exemple de chacune d'elles : clypéiformes, les Parmophores; en onbrelliformes, les Ombrelles elles-mémes que l'on nomme vulgairement Parasols chinois; auriformes, les Oreilles de mer des anciens ou Haliothides; cylindracées, la plupart des Maillots; fusiformes, les Fuseaux; pynformes, les Pyrules; réniformes, les Rénulines, lenticulaires, les Nummulites, les Placentules, etc.; sphériques, les Mélonies; naviculaires, les Argonautes; infundibuliformes, le Troque concave, vulgairement l'Entonnoir, et d'autres dont l'ombilic est largement ouvert, comme dans les Cadrans. Enfin, on dit qu'une Coquille est turrioulée quand la spire, formée d'un grand nombre de tours, s'élance en un cône allongé , comme les Cérites, les Turritelles, les Vis, etc. Turbinées se dit au contraire des Coquilles dont la spire est peu saillante et dont le dernier tour est presque enveloppant : les Cônes, les Olives, les Turbinelles, sont des Coquilles turbi-nées; on dit qu'elles sont à diaphragme lorsqu'une lame horizontale ou inclinée ferme une partie de l'ouverture de la Coquille, comme dans les Navicelles, les Crépidules et quelques Calyptrées.

Si nous considérons les Coquilles sous le rapport de leur consistancé, nous en trouverons de solides, et c'est le plus grand nombre. Quelques-unes sont osseuses, c'est-à-dire qu'elles ont presque la structure et la fonction d'un os, comme celle des Sèches : quelques autres sont carratagineuses quand elles ont la consistance des cartilages qui revêtent les surfaces articulaires des os des Mammifères, comme celle des Clios, des Limaciens, des Laplysies.

Si on fait attention à la position qu'occupe la Coquille dans ses rapports avec l'Animal, on ne peut en trouver que de trois sortes : d'externes, lorsqu'elles sont entièrement extérieures : celles-ci sont en très-grand nombre; d'interno-externes, qui sont en partie internes et en partie externes, comme des Bulles, la Spirule; enfan, elles sont internes lorsqu'elles sont entièrement cachées par les parties molles de l'Animal, comme les Dolabelles, les Sigarets,

Toutes les dénominations dont nous venons de donner la signification, s'appliquent, comme on a dû le remarquer, d'abord à la forme générale ou d'ensemble de la Coquille univalve; ensuite à la consistance considérée également en général ; enfin à sa position relative avec l'Animal. Il nous reste maintenant à donner celles qui sont relatives aux accidens indépendans de la forme, de la consistance et de la position, c'est-àdire celles qui ent rapport à ce que l'on remarque à la surface. On voit, par exemple, des Coquilles dont on n'aperçoit pas toujours les couleurs, parce qu'elles sont cachées sous une enveloppe extérieure que l'on nomme épiderme, ou mieux drap marin, car ce n'est pas un véritable épiderme, comme nous le prouverons à l'article Mollusque. On en voit, au contraire, qui sont constamment dépourvues de cette croûte extérieure et qui se montrent avec tout leur coloris: celles-là sont nues, comme les Porcelaines, les Olives, etc. On en voit également qui sont pourvues d'une partie accessoire que l'on nomme opercule, lequel a la fonce de l'ouverture de la Coquille, et destiné à la clore. Lorsque la Goquilla présente cette partie, on la dit à opercule ou operculée, et sans opercule lorsqu'elle en est dépourvue. V. OFERcone. Enstite elles" penvent être noduleuses, lorsqu'elles présen -

tent des aspérités arrondies sur une large base; à côtes, lorsque des élévations ou protubérances, converes ou signes, descendent en suivant l'axe de la Coquillé ou dans le sons de l'axe : telles sont les Harpes ; cerclees, quand les côtes partent de Pombilie od du Dord gauche de la Coquille pour se rendre en forme de cointure vers la lèvre droite pu elles se terminent, comme dans les Tounes, les Monoceros ou Licornes', etc. Elorsqu'une Coquille est épineuse, et que cos opines sont creuses, on la offt the bifere demme le Rocher tubifère en denne un exemple. Elle est atlée lorsque son bord dreit se dilate largement, comme dans la plupart des Swombes et des Rostellaires. Elic est digitée quand ce même bord droit presente de longs appendices convexes, quelquefois noueux, en nombre variable, creusés en dessous en gouttière dans toute leur longueur, comme dans tous les Ptérocères. On dit qu'une Coquille est variqueuse lorsque sa spire offre des bourrelets plus ou moins réguliers dans leur position, et qui ne sont autre chose que les traces des accroissemens successifs de la Coquille. Les varices sont *régulières* lorsqu'elles se montrent à des espaces toujours les mêmes, comme dans les Rochers; elles sont opposées quand it n'y en a que deux sur chaque tour, mais toujours éloignées de l'espace d'un demi-tour, comme dans les Bunelles ton dit alors que la Coquille est bondée. Elles sont irrégulières lorsqu'elles sont disposées same ordre, comme dans les Tritons, quelques Gérites, etc. Enfin, elles sont opposées forsqu'il y en a une du côté opposé à l'ouverture de la Coquille, comme dans quelques Tritons et quelques Gérites, dans le Cérite Obdisque, par exemple. Les Coquilles univalves présentent souvent des accidens extérieurs semblables ceux que nous avons remarqués à la surface des Coquilles bivalves. Ainsi nous en trouvens de lisses, tuberculeuses, épineuses, écailleuses, tailess, lamalistica, etriées, sillonnees, rayonnées, etc. Comme oraczpressions ne changent point de valeur en s'appliquant à de: Caquilles d'une autre classe, nous renvoyons à ce que nous avons dit en
parlant des Bivalves au commencement decet article.

Avant de parler et de définir les parties constituantes de la Coquille, nous dirons ce que l'on doit entendre par les dimensions ou diametres. En général, les dimensions d'un corps sont limitées par l'espace qu'il occupe, et peuvent être prises dans la longueur, la largeur et l'épaisseur : ainsi l'on devra entendre par longueur de la Coquille l'étendue de son axe, pris depuis le sommet de la spire jusqu'à la base. La largeur sera prise à la partie la plus saillante du dernier four, et l'épaisseur se mesurera à l'endroit le plus élevé du dernier tour, en supposant une ligne perpendiculaire qui traverse l'axe de la Coquille, On distingue dans une Coquille plusients portions, mais il y en a deux panci-pales et plus essentielles à bien connaître : ce sont la base et la spire. Si l'on examine tout ce qui se remarque de particulier dans chacuned elles, on aura une idée complète, en y ajoutant ce que nous avons dejà dit plus haut Coquilles. de la terminologie des Nous diviserons donc la Coquille en hase et en spire. Examinons d'abord la première de ces parties.

la première de ces parties.

La base est la partie la plus saillante opposée au sommet. Elle, peut
être tronquée, c'est-à-dire coupes et
aplatie, comme dans les Troques. Elle
est simple ou entière lorsqu'elle, ne
présente ni échancrure ni canal, comme dans les Natices. La base, comprend: 1° l'ouverture ou la bouche
qui répond quelquefois à la face intérrieure de la Coquille; à l'échancrure; 3° le canal; 4° l'ombilic.

re; 3º le canal; 4º l'ombilie, 1º. L'ouverture ou la bouche de la Coquille est cette partie ouverte, variable dans sa forme et ses duncen sions, par laquelle l'Animai entre et sort de sa Coquille. L'ouverture prise dans sa forme en général est loquet tudinale, lorsqu'elle a plus de lourturale,

ur que de largeur, et qu'elle est lleurs parallèle à l'axc de la Colle; transversale, au contraire, lorselle est plus large que longue, et gée parallèlement au sens de la geur, comme dans les Hélices. Elle triangulaire, quadrangulaire, en issant ou lunulée, demi-ronde, ondie, circulaire, anguleuse, lorselle a ou trois angles, la Janthine; quatre angles, le Cadran; ou elle a la forme de croissant, le norbe, le Nautile; en demi-cerles Nériles; presque circulaire, les chos; toutà-fait circulaire, les Cytomes; ou avec des angles varia-

i, les Troques. ouverture est désachée quand elle tout-à-fait libre comme celle du met, de quelques Scalaires. Elle est tee ou grimaçante, lorsqu'elle est tée sur tout son pourtour, comme e de l'Anostome, de quelques Auiles, des Clausilies; renversée, nd, au lieu de se trouver dans le des autres tours, elle se dirige i le sommet de la spire, comme 1051ome en ofire le seul exemple; re, toutes les fois qu'elle est trèsde, comme celle des Macrostomes, ireis, Haliothides, Stomate, Stoma-:: lineaire, lorsqu'elle est plusieurs plus longue que largo, comme s les Cônes, les Olives, les Porcees; étroite se dit dans les mêmes onstances; sinueuse, lorsqu'elle ente plusieurs échanorures peu ondes et larges, comme dans la thiolaire. Elle est oblique lorsles bords sont coupés obliquet au plan de l'axe. L'ouverture lose ou fermée lorsqu'une cloiest placée sur les bords ou s'aperdans le fond. Cette cloison est le souvent lisse et concave : quelois elle est convexe, et d'autres elle est simueuse, enfoncée vers ords, comme dans les Ammonietc. Elle présente en outre difféaccidens: elle est fendue, comans les Spluncterules de Montpercée, quand un ou plusieurs s'y remarquent. Lorsque ces i aboutissent à un canal cylin-

drique qui tragarsa tentes les cleisapes on dit que la Coquille est siphetteulés. Le siphou peut être unique ou doutble; on nen anjameiso shasrve un plus grand nombre. Il verie dens de position; c'est ainsidgn'ils est sermed lorsqu'il est placé le long du dos de Ia Coquille, comme dans les Ammonites; il est marginal lossquiil so trouve pres d'un bord; il est central lorsqu'il occupe à post puès le contre des cloisons; il est en entenneir lorsqu'il s'évase en entrant dans chaque cloison ; enfin il est arriculé quand chaque cloison présente une partie du siphon qui vient à la . rencontre de son voisin pour s'univavec

L'ouverture, considérée, dans ses parties prises séparément, est composée de bords ou de lèvres que Draparnaud a nommés Péristème. Ilsee distinguent en droit et gauche ou columellaire; dans la position que nove avons assignée à la Coquille, le bord droit est à la droite de l'observateur. le hord gauche à sa gauche, V.us.dans leur ensemble, les bords sont bimerginés ou formés de deux bords réunis; continus, lorsqu'ils n'officent aucune interruption dans leur contour, comme ceux des Cyclostomes; désunis, lorsqu'ils sont séparés dans une portion de leur étendue, comme dans les Hélices; tranchans, lorsqu'ils s'a-. mincissent comme ceux des Ombrelles; simples, lorsqu'ils n'offrent aucun accident particulier, comme dans les Planorbes, les Turbos, etc.; échancrés, quand, dans un point quelconque de leur circonférence, ils ont une ou plusieurs échancrures, les Pleurotomes; refleches, lorsqu'ils se renversent au dehors en forme d'entonnoir pour s'appliquer syr, un, bourrelet :ou sur la columelle; stries, créneles, dentés, à gouttière, lorsqu'ils présentent des stries ou des crénelures, qui des dents, ou des gouttières. Enfin. ils sont sinués ou sinueux, quand, on remarque dans leur contour des échencrures arrondies, peu profondes et larges; à *bourrelet*, lorsqu'un bourrelet plus ou moins prononcé les termime, etrame dans quelques Cyclestemes, etramités, toutes les feis que leur épainimement diminue l'onverture, comme cela a lieu dans les Colomhelles.

Tent ce que nous venens de dire sur les bords pris dans leur ensemble peut d'appliquer particulièrement au bord droit de l'ouverture à l'exception de seci : bords désunis , hords consinus , qui me peuvent s'entendre que pour les bords pris en même temps. Nous n'avons rien à ajouter qui concerne particulièrement ce bord. Nous examinerons aur-le-champ ce qui a rapport au bord columellaire ou gauche, et à la columelleelle-même.

Le bord gauche ou columellaire n'existe pas toujours; les Volutes, par exemple, ou somedépourvues. Le plus souvent il est renversé et appliqué sur la région columellaire qu'il revêt dans sa longueur. Présentant cette disposition dans le plus grand nombre des cas, ce bord est mince et laisse quelquefois apercevoir les couleurs de la Coquille , comme celui du Casque pavé. Il est épais comme dans quelques Nasses, répandu, lorsqu'il s'étend jusque derrière la columelle, ou qu'il couvre la face inférieure de la Coquille . comme dans la Struthiolaire. la Nasse Casquillon , la plupart des Capques. Il est calleux lorsqu'il se termine irrégulièrement par des éminences arrondies, comme dans les Natiges. Il est granuleux lorsqu'il est parsemé de grains élevés, comme dans le Casque granuleux; il est tuberculeux lorsque ces grains sont plus gros et plus incéguliers. Le bord gauche est libre ou relevé, lossqu'il borde la Coquille du côté de la columelle, demanière à se mettre à la même hauteur que le bord droit, comme il arrive dans quelques Fuseaux et dans presque tous les Rochers, et en général chens toutes les Coquilles dont les bords sont continus.

La columette est cette partie du côté gauche qui se voit dans l'intérieur et qui fait partie, ou mieux qui s'applique sur l'axe de la Coquille. Elle présente un grand mombre de modifica-

tions qui généralement présentent de bons caractères, soit pour former des genres, soit pour distinguer des espèces. Ces modifications sont les suivantes : lisse, lorsqu'elle ne présente d'aspérités d'aucun genre, comme dans les Fuseaux, les Pyrules, les Cônes; plissée, lorsqu'elle offre un ou plasieurs plis; ces plis sont distingués en obliques et en transversaux; densée, quand les plis sont remplacés par des dents sur une columelle ordissiroment tranchante, comme dams los Nérites; *callouse*, lorsqu'elle se termine par un bourvelet arrondi, senvent strié, comme dans les Ancillaires, les Olives; ridée, toutes les fois qu'elle présente des stries ou des sillens irreguliers et ployés sur eux-inémies, comme dans plusieurs Casques ; striée ; lorsqu'elle offre une série de stries transversales et obliques, comme dans les Olives.

La columelle est aplatie lorsqu'elle paraît avoir été comprimée dans toute sa longueur, comme colle des Planaxes. Elle est tranchente quand son bord libre s'amincië benucoup dans toute sa longuour, comme celle des Nérites et des Nécitemes, surtout celle que l'on trouve dans la Seine ; septifurthe , loroqu'elle sepuble faire par sa saillie une **cloisémes. Un** diaphragme, commo dans les Slavinelles. Elle est droits lorsqu'elle suit la direction de l'axe de la Coqui**lle, com**me dans les Cônes: elle est erque quand elle est courbée en arc de carcle, comme dans le plus graind nombre des Pourpres et des Buceius 1 some, toutes les fois qu'elle paraît comme tordue sur elle-même, comme celle du Cérite Télescope, oblique, lorsquielle prend une direction oblique à l'assa de la Coquille ; elle est tronguée quand elle se termine brusquement, qu'elle est comme coupée transversaiement avant d'avoir atteint la hautenrides bords, et ne se continue mi en debancrure, ni en canal, comme danniles Agathines; elle est attenués par tue lorsque, d'abord clargie , elle se termine par une pointe plus du moins aigue, comme dans la Pyrule Figue

aplapart des Buccins; elle est *vail*la quaud elle dépasse les bords de Loquille mattrieurement, comme

e des Pyramidelles.

l'arrive quelquefois, mais sela est 2 rare, que l'ombilie, au lieu d'éplacé derrière la columelle, se ave percé dans son intérieur; 1s la columelle est porforée si abilic est patie, comme dans les midelles, et ombilèpaés lorsque abilic est largement onvert, comdans les liburnes.

º. L'échancrure est cette sinuosité s on moins profonde, plus ou ins oblique y qui se veit à la base Coquilles dites échanosées. Cette tic varie peu quant à la forme; is il faut la distinguer du canal, rui n'est pass toujours facile lorsque anal est tres-clourt : aussi il arrive dueloisque l'onsurait porté à condredes Coquilles canadiculées avec les qui ne sont qui déhaiscrées. Pour point commettre d'erveur à cet rd, il suffit dese souvemir que le can'est prestraciama is échancré. Nous ervons des échancrures : profundes nme celle de la plupart des Volunous en voyons de superficielles ame celle des l'ourpres, des Mela-Bides; nous en trouvous quelquequi sont bordées; comme celles de Vasse Casquillert, des Harpes, c'estire que leur contour est exactent suivi par un bourrelet.

i. Le canat estuce prolongement ivere en dessus, concave en des-15, qui se remairque à la base des priles; nommées à cause de cela mliculées, et qui soime pour ainsi c un appendice le l'axe de la Coille; le canal offre quelques modiilions qu'il est nécessaire de comindre rid peut dire très-court ou s-long, et présenter ensuite tous intermédiaires; il est tronqué lorsil se termine comme s'il avait été ipé transversalement; il est droit sque sa direction est parallèle à le de l'axe ; il est courbé quand il me un on plusieurs arcs de cercle; est relevé ou ascendans lorsqu'il se urbe subitement vers le dos de la

Coquitle, comme dans les Cessidaires et les Casques; il ést ouver lorsque dans toute sa longueur on aperçoit sa concavité découverte; il est couvert lorsqu'une lame cache sa concavité sans la fermer tout-à-fait, comme dans la plupart des Rochers; enfin il est ferme lorsqu'il présente la forme d'un véritable tuyau, la lame qui couvre sa concavité se réunissant aux deux bords, comme dans le Rocher tubifère et dans les Coquilles de notre geure Trifore.

4º. L'ombilic est cette cavité que l'on remarque au centre de la base de quelques Coquilles; et qui représente, comme le dit Brugulère, l'axe vide, autour dequel la spire tourne dans ses acoroissemens: Cet ombilic est simple, s'il ne présente ni dentelures. mi stries, mi sillions, etc. H est fendu lorsque la lèvre gauché ne l'a pas fermé entièrement, et qu'on n'apercoit plus à la place qu'unépetite fente, comme dans quelques Helices, et notamment dans l'Hélice Vignerone; il est canalicule lorsqu'il a dans son intérieur une gouttière spirale, comme dans les Cadrans; il est crénelé lorsqu'il est entouré de granulations ou de crénelures serrées; il est denté quand il présente près de son ouverture une ou plusieurs excroissances obtuses, ou que sa cavité est remplie de petites saillies dentiformes.

Tous les tours de spirale qui composent la Coquille, pris dans leur ensemble, se nomment Spire. La spire présente trois choses : les tours de spire, le sommet et les sutures. Avant d'en parler, nous considérerons la spire dans son ensemble ; et de puis l'aplatissement le plus complet, qui fait qu'une Coquille est discoide, inequ'au moment où tous les tours sont placés pour ainsi direles uns audessus des autres, ce qui fait une Coquille turriculée, on trouve une suite d'intermédiaires qui sont passer insensiblement d'une modification à sa voisine pour lier les deux extrêmes ; dans ce cas la spire ne varie que du plus au moins: aussi les mots qui expriment ces simples changemens n'ont pas besoin de définitions. Nous passerons donc de suite aux autres modifications qu'elle présente. La spire est aigue lorsque l'ensemble de ses tours présente la forme d'un angle trèsaigu, comme en général toutes les Coquilles turriculées; elle est couronquand tous les tours sont surmontés par un rang de tubercules plus ou moins saillans, comme dans le Cône Damier; en forme de tête, lorsque tous les tours réunis offrent un renflement remarquable, comme dans le Rocher Scoppion. Presque tout ce que nors avons dit sur la Coquille considérée d'une manière générale, et sur toud co qui a rapport aux accidens extérieurs, peut s'appliquer à la spire prise aussi en général; nous ne répéterons pas ici des définitions de mots qui ont la même signification, et qu'il est si facile, d'ailleurs, d'appliquer parfaitement à l'objet qui nous pocupe; il nous quillira de les indiquer: ainsida spire, comme la Coquille, peut être evale, oblangue, discoide, conique , pyramidale, aplatie, cylindracée, turriculée, turbinée, enroutée, bombée, bossue, tubuleuse, anguleuse, carenée, droite, noucuse.

On entend par tour de spire une des circonvolutions de la Coquille autour de la columelle ou de l'axe. On les compte en suivant la direction de l'axe, et en prenant pour un celui où est l'ouverture. Ici peuvent s'appliquer la plupart des expressions que nous avons indiquées, pour désigner en général les modifications extérieures; nous nous contenierous de les rappeler. Les tours de spire peuvent être lisses, noduleux, à côtes, cerclés, tubulifères, tuberculeux, épineux, écailleux, tuilés, variqueux, lamelleux, sillonnės, stries, rayonnės. Nous ajouterons que les tours de spire sont bifides quand ils sont séparés en deux parties à peu près égales par un sillon transversal et spiral comme la Coquille elle-même, comme dans la Vis crénelée; ils sont canaliculés lorsque leur bord supérieur est creusé par une gouttière qui se prolonge

rasqu'au sommet, comme deus le Cone Damier: ils sont'à rampe lorque leur bord superiour; au tiet d'étre creusé par une gouttière, est plat, et ressemble à une rampe pratiquée autour d'une tour pour atteindre son sommet, comme dans le Fusciu en escalier : cordonnée, lovsqu'ils sont bordes par une côte saillante, comme dans de Oérite cordonnée Les tours tournent disdrains out soutcularries. lor**s**que, comme cela arrive dan<del>s le</del> plus grand nombra degrees y de Coquille présente la rdisposition de parties que nous avons indiquées plus haut ; les tours tournent à gauche ou sont gauntes; lorsquelle bondatroit se placeia la gauche de l'observateur, et que la columelle qui est à gauche se place à droite. Dans ce cas il y a une inversion totale dans la position des parties ; mals comme ce n'est qu'une adomatin assert date l'ob n'a pas etabli de denomina non medvelle pour l'exprimentelles audes n'elei meranioti ta samplioruman iup esiliup gauche, et cela est constant dans une même espèce vil y en a diqueres du ce n'est qu'accidentel n'ansai: il vat : peu de genres où l'on ait en quelquefois à remarquer cette anomalie. Tros seulement, d'après Bruguière, sembleraient n'en avoir point encore fourni d'exemple, et ce sont ; parmi les Coquilles enroulées, les Cônes, les Porcelaines et les Bulles.

Linné a nommé sutures les points de contact des tours de spire ou la ligne spirale qui marque la limite d'un tour a son voisin, et l'enchoit ou ces tours sont lies entre que. Les sutures sont campliquier lorsqu'elles sont placees au tond d'un petit canal qui les suit, comme dans les Ofires; elles sont sailtantes lorsqu'elles sont marquées par un bourrelet, une cole ou une carène. Elles sont effacées lorsque l'union d'un tour à son voisin est si intime qu'on a péine à l'apercevoir, comme dans les Aucillaires; elles sont doubles lorsqu'un sillon qui leur ressemble est placé audessus d'elles , et les suit le fong de la spire. Il est d'autres particularités dles présentent, mais qu'il suffit idiquer : il y en a de crenelées, Muses, d'ondubinises, d'enfoncées. l est facile de comprendre que le met est la partie supérieure la s saillante de la spire et la plus osée à la bese. Le sommet, qui is le plus grandinombre des Coilles n'est qu'un point ; ne présente un petit nombre de modifications i lui soient pasticulières. On en rerque pourtant qui sont pointus ou unines, et c'est pour le plus grand mbre de Coquilles; d'autres sont nqués ou décollés, lorsque cette rue de spire abandonnée par l'Amal est cassée, soit par lui-mêe ou par accident, et qu'il répare la ssure en la fermant complètement, mme dans le Bulime décollé et autres ; quelquefois il est mamelon-, c'est-à-dire qu'il est obtus et dei-sphérique, comme dans la Volute ouronne d'Ethiopie et d'autres du ème genre; carie, quand la pointe a dépouiliée de son épiderme, et que test lui-même est rongé d'une maièle analogue aux crochets des Bialves d'eau: donce. Cette partieularité e se remorque que dans les Coquils fluviatiles. Le sommet ne peut être weloppé, exfoncé ou ombilique ue lorsque la Coquille, étant enrulée, porte la spire très - près des ords, et peut êire couverte ou encloppée par la matière calcaire que Inimal dépose au-dehors, comme ans la plupart des Porcelaines ; il est atouré lorsque, dans le même cas, office une depression sans être caché out-à-fait; enfin il est ombiliqué, u plutât il n'existe pas, lorsqu'il est emplacé par un enfoncement semlable à celui de l'ombilic, comme <sup>u le remar**que** dans quelq<del>ues</del> Builes,</sup> t netamment dans la Bulle Ampoule t la Bulle cylindrique.

Le mot de Coquille, que nous veloss de traiter dans ses généralités, it quelquelois devenu spécifique juand it est accompagné de quelque pubète; par exemple:

Countie des resurnes. Ce mom

l'Unio psetorum qui se trouve aboudamment dans nos rivières, et quelquesos à de véritables Moules marines dont les Coquilles servent aussi à recueillir des couleurs préparades pour la peinture.

COQUILLE DE PHARAON. C'est encore un nom applique à une Coquille qui en a déjà recu plusieurs, et qui n'est autre que le Monodonte vulgairement nommé Bouton de Camisole... V. ce mot, CLANCULUS et MONODON-

Coquille de Saint-Jacques. On donne vulgairement ce nom à loutes les Coquilles du genre l'eigne, qui refois en colliers par les pélerins; mais les marchands appliquent plus particulièrement ce nom au l'ecter jacobœus.

COQUILLE. BOT. RHAN. L'an des nous vulgaires de la Mâche. V. Var. LÉRIANBILE. (8-1)

COQUILLE D'OR. 188. (Geoffroy.)
V. Adrie.

coquillers. Bot. CBYPT. Paur let a formé sous ce nom une famille de Champignons qu'il appelle aussier Polypore Coquiller. C'est un démense brement du genre Bolét de Liané. Ses espèces sont le Coquiller en plateau et le Coquiller en bouquets. Cas noms sont rejetés de la science. (B)

COQUILLES. BOT. CHYPT. Prulet a recueilli ce nom trivial donné put le vulgaire à quelques Champignons, pour l'imposer à l'une de ses familles dont les espèces sont la Coquille de l'Aune, la Coquille Tigre de l'Orme et du Noyer, etc. Ce sont indifférenment des Agarics ou des Bolets. (v.)

\*COQUILLO. BOT. PHAN. (Theodore de Bry.) Palmier peu connu du... Chili, qui est peut-être la meme de chose que Coquito. V. ce mot. (1), 141.

\* COQUINKO. BOT. BEENE SPHIFF de Coca des Maldives. (2017). COQUIQUE. BOT. PHAR. "L'un" des noms sulgaires de l'Avena fatna et du Festuça ovina. (2.)

COQUITO. BOT. PHAN. Nom de pays du Jubica de Kunth. V. Jubica.

CORAB. POIS. Nom arabe du Scamber ighobitis, Forsk., qui appurtient au sous-genre Caranx. (B.)

10. CORACA. ROIS. Syn. d'Ombre, Sciang Umbra, V. Sciang. (B.)

CORA-CALUNGA. BOT. PHAN. 28yn. malabare de Copperus rotundus , L. P. Sovener. (8.)

CORACAN, now. PHAN. Nom indign d'une espèce de Gretelle. V. ce 11014/10 111

CONACAS. ois. Syn. grec du Corbusti, Corbus Cornix, L. F. Corbust. (DR.Z.)

COBACES. Coraces. ois. (Vieillot.)
Dénomination de la quinzième famille
de la méthode de Vieillot. Elle renferme les genres Corrent, Cassican,
Cassican, Cassican,
Cassican, Cassican,
Cassican, Cassican,
Cassican, Cassican,
Cassican, Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
Cassican,
C

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

"""

""

"""

"""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

CORACIAS ou CORACITES.

ROLL, POSS. Nom que l'on employait
autrélois pour désigner les Bélemnites
de couleur noire. P. Bélemnites

GORACINE. Coracina. ois. (Vieillata) Genra del'ordre des Insectivores.
Geractères: bec gros, robuste, dur,
anguleux, convexs en dessus, voûté,
Alchi wers la peinte qui est comprimée et ordinairement échancrée, un
assudéprissé à la base qui est garnie
ale goils roides, et courts; mandibule
infiriementreite, aplatie en dessus;

destinate Bracios y le passide peel exrondies, ouvertes, en devent, lermées en arrière per une membrane quelquelois, empluyades pieds forts et meme robustes; quatre plaigts, trom anterieurs, prosque agaux at plus longs que le tarse, l'esterne, upi à l'antermédiaire jusqu'à la première articulation, l'interne soudé à la bose; siles assez longags; les deux premières rémiges plus courtes que les troisième, quatrième et cinquième. Vieillet, crésteur de ce genre, l'a componé de nouf ou dix espèces, dont la plupart avaient précédemment été confondaes parmi les Corbeaux. Temminck, en retravaillant ce genre , en a séparé diverses especes qu'il a réunies aux lichenilleurs de Guvier; en revanche, il y en a ajoute d'autres que Vieillot a vait leissees dans ses Cotingas, ainsi que celle dont il a forme son genre Fisnbau. Cette nanvelle composition qui nous д paru plus naturelle est celle que nous donnem ici, Las masurs de ass Oisonux que l'on assure être fareaches, sont engaga peu connues. La Brésil, dont presque toutes les Corneignes sont originauss, étant en os moment exploré par des naturalistes très-versés dans les différentes parties des sciences paturelles, il est à esposer que bientet leurs recherches nous expliqueront plusieurs points encore trop obscurs de l'histoire de ces Oiseaux.

Conacine compare, Ampelia sinerea, Vicillot, Levaill., Oissaum rares,
pl. 44. Parties supérieures d'un gris
cendré; les inférieures d'une teinte
plus claise; rémiges et rectries brunâtres; bec et pieds noirâtres. Taille,
neuf pouces environ. De l'Amétrique
méridionale.

CORACINE CABRALORINE, Comcina Cophaloptera, Vicili. ; Esphulopterus ornatus ; Geoffrog, Appul. du
Muséum, v. pl. 15. Tout la planage
d'un noir luisant iriet ; tôte garme
d'un bouquet de plumes flotuntes et
en partie décomptées, noires exblanen partie décomptées, noires exblanches, qui retombeut en panache sur le
ben et l'onciput; un appendice membenneux sons la gerge, garmi de plumes aljongées qui y (20,7 fumisant en

sceanz, leistent à alécouvert une rie de la pain du convion i la comir est bless, hongneur, treize pou-. On Régil.

5. Du Brésil.
ionacingulauwe, Goracinagymnoptala, Vieill.; Corvus aalvus, Lath.,
vaill.; Oiseaux,mees et nouveaux,
ag. Parties supérieures d'un rous
unâtre; parties infésieures un peu
us pilas; sommet de la tête dégarmi
plumes; petites tectrices alaires
usses; les moyennes blanches, les
undes noirêtses; némiges noires
udées de gus; rectrices, noires
udées de gus; rectrices, noires
util têts emplumée, grise, pointillée
e blanchâtre. Reille, traize pouces.
le la Grisone.

CORAGINA CHOUCARI, Coracina Pasensis, Violl. F. ECHENILLEUR

Conacine cou-nu, Garacina gyraiodera, Vicill.; Gracula foetida,
imel.; Gornua mudus, Lath., Levaill.,
Disaustares et nouveaux, pl. 45. Plumage noir, avec des reflets bleuâtres
un la queue et les tectrices aluires,
iusi que le bord extérieux des rémiges
lu guis bleuâtre; une grande partie
lu cou dénuée de plamas; un espace
un, jaunâtre au-dessous de l'esil; bec
un planchêtre, noir à l'extrémité; iris'
ungeâtre; pieds noirs. Taille, seine
onces. De la Guiane.

Conactar a mont bland, Columber additions, Vicille i Columber passificas, Lath. Parties superieures d'un gris cendré, les inférieures d'un gris ougente; front bland; sommet de a lete noir, sonsi que les rémiges et sections qui en outre sont termisées de blanchêtre; gorge blanchêtre; et et pieds noirs. Taille, dir pouces, les fles de la mer du Sud.

Connonvilueurs; Coracina seutata, lem, ph. ealore 40-7 Coracina rubriallis, Visiblis Cotacina scutata, Lath. lout le phymagis moir, à l'exception l'un physica rouge vif qui s'étendepuis le haut de la gorge junque bien vant aux la poistrine; dec jamufare; riset pude d'un gris bhustra le la couquine pouces. La femelle a les couquines raugai plans ferness et mioine

tranchée sur le fond noir. Elle e le beabran. Du Brésile

CORACINE GYMNOCEPHALE. V. CO-

CORACINE GYMNODÈRE. P. CORA-CINE COU-NU.

CORACINE KAILORA, Coracina mellanops, Vieill.; Corous melanops, Lath. V. ECHENILLEUR KAILORA.

Coracine ormée. F. Coracine Céphaloptère.

Conacine Plannau, Querda rubriccollis, Vieill.; Muscicapa rubricollis, Lath., Buff., pl. enl. 581. Tout le plumage noir, à l'exception d'un largehausse-col pourpre qui couvre presque toute la gorge; becet piedsnors; iris brun. Taille, onze pouces. La femelle est entièrement noire. De la Guiane.

CORACINE PONCEAU, Ampelia miliataris, Vicilli; Coracias militaris, Leth.,
Letaill. Parties superieures d'un beate
rouge, un peu plus pale sur les parties inférieures; tête et partie du con
ornées de plumes longues et efflées;
bec cramoisi, entouré à sa bisé de
soies roides et de petites plumes quis
cachent les narines, pieds gris. Longueur, quiuze pouces. Les témelle est
un peu plus petite; elle a les quiries
supérieures d'un cendré brandire, les
rémiges brunes, les parties inférieures
blanchatres et la huppe plus couste.
De la Guiane.

CORACINE A VENERE RAYE; Geracina fasciata, Vicill.; Corrus Nove-Guinece, Lath: W. ECHENIEZEUE A VENTRE RAYE.

Conacine vente, Coracina piridis, Vieill. Plumage d'univert foncé; tête, cou et parties inférieures tachétés de blanc qui termine aussi les rectricas pec très-robuste, comprime sur les côtés d'un gris noirâtre. Laille, donate pouces. De la Nouvelle-Hoffande. Esti pece douteuse, quant à sa classifica-ition.

CORACINO. POIS. F. GORASSINO P

nom donné aux Bélemuies. Par ce? messi se la serie mais de la configuration de la conf

\* CORAÇONCILLO. BOT. PHAN. Pour Corazoncillo. V. ce mot. (B.)

\* CORA CORAS. REPT. OPH. (Lachènaye - Desbois.) Joli Serpent indéterminé d'Amérique, que les Portugais nomment Talieboebot. (B.)

\* CORACORHYNCUS. Pois. On compare au bec des Corbeaux le museau de ce Poisson de l'Inde, qui ebt trop peu connu pour qu'on le puisse classer. (B.)

\* CORAGHLAS. 01s. Syn. anglais du Uéron, Ardea cinerea, L. V. Hé-RON. (DR. 2.)

\* CORAI-CODI. BOT. PHAN. Espèce indéterminée de Bryone de la côte de/Coromandel. (B.)

CORAIL. Corallium. POLYP. Genre qui termine l'ordre des Gorgoniées dans la section des Polypiers corticifores, la dernière des flexibles ou non entièrement pierreux. Lamérek le place à la tête de ses Polypiers corticifères, et Cuvier parmi les Isis. Ses caractères sont : Polypier dendroïde, inarticulé, ayant l'axe pierreux , plein , solide , strié à sa surface, et susceptible de prendre un beau poli, recouvert par une écorce chamue adhérente à l'axe au moven d'une membrane intermédiaire trèsmince, invisible dans l'état sec; cette écorce devient crétacée et friable par la dessiccation. Le genre Corail disfère de ceux qui composent l'ordre des Gorgoniées par la substance de l'axe; d'une nature tellement particulière que les auteurs l'ont classé, tantôt armi les Madrépores, tantôt parmi les Isis, quelquelois parmi les Gorgones.

Le Corail rouge, Corallium rubrum, Lamk.; N., Genr. Polyp., p. 37, t. 13, f. 3, 14. Cette seule espèce du genne Curallium était connue dès la plus haute antiquité, et les Grecs, en la nommant Korallion, nom composé de, deux mots qui significnt j'orne la mer, ne l'avaient appelée ainsi que penne qu'elle était pour eux la plus élégante production de l'empire de Neptiuse, héalgré cette autiquité, les nom-

breux auteurs qui ont écrit sur le Corail ont ignoré long-temps la véritable nature de cette belle substance. Théophraste en fait mention comme d'une Pierre précieuse. Pline en parle dans son Histoire naturelle, et désigne les lieux d'où le retiraient les pêcheurs ; il fait connaître les propriétés médicinales qu'on lui attribuait, ainsi que l'usage qu'on en faisait comme objet de luxe. De son temps, les Indiens avaient pour les grains de Corail la même passion que les Européens ont eue depuis pour les Perles. Les aruspices et les devins cousidéraient ces grains comme des amulettes, et les portaient comme un objet d'ornement agreable aux dieux; les Gaulois ornaient les boucliers, les glaives et les casques de cette production brillante; les Romains en plaçaient sur le berceau des nouveau-nés pour les préserver des maladies si dangereuses de l'enfance, et les médecins prescrivaient diverses préparations de Corail aux malades attaqués de fièvres ; d'insomnies , de crachement de sang , d'ophthalmics , d'ulcères , etc. Enfin Orphée, dans ses chants, a vanté le Corail, et Ovide, dans ses Métamorphoses, compare à ce Polvpier les corps qui durcissent avec le temps ou par le contact de l'air. Tournesort, le père de la botanique française, à qui son enthousiasme pour les Plantes faisait regarder presque toute la nature comme appartenant au règne végétal, et aux youx duquel les Pierres même végétaient, Tournefort figura le Corail dans ses Institutions comme une Plante de la mer. Marsigli, imbu des principes du botaniste français, découvrant les Polypes du Corail, les décrivit comme des tieurs dont la covolle, compusée de huit pétales ciliés, s'épantonissait sur des branches dépourvates de feuilles, et dont la couleur binniche était relevée par le rouge échilant du rameau sur lequel cette fleur singulière se trouvait fixée. Enfin les travaux de Peyssonnel, Réaumur, Bernard de Jussieu, Donati, Ellis, em échirant cette partie de la science, fixèrent démitivement la nature du Corail dans a classe des Polypiers, et les fient considérer comme un des preniers échelons de l'organisation aninale. Linné classa le Corail parmi es Madrépores, sous le nom de Ma-Irepora rubra. Pallas confondit le iorail avec les Isis, et l'appela Isis obilis. Solander et Gmelin, ne reonnaissant pas dans ce Polypier les aractères qui distinguent les Isis, rurent y trouver ceux des Gorgones, t le placèrent dans ce genre : le prenier sous le nom de Gorgonia preiusa, et le second sous celui de Jorgonia nobilis. Enfin, Lamarck fait du Corail un genre particuer sous le nom de Corallium, adopmaintenant par Cuvier, Bosc et ous les zoologistes modernes. Le lorail est un Polypier qui ressemle parfaitement, mais en petit, à n Arbre dépourvu de feuilles et de ameaux, et n'ayant que le tronc et es branches. Il est fixé aux rochers ar un large empatement, et s'élève out au plus à trois décimètres (envion un pied). Il est composé d'un axe alcaire et d'une écorce gélatino-créncée. L'axe égale le Marbre en dueté, même au fond de la mer; et est par un préjugé fondé sur l'ignoince que l'on a cru long - temps, et ue le vulgaire croit encore qu'il durssait à l'air. Cet axe est formé de ouches concentriques, faciles à aperevoir par la calcination; sa surface it plus ou moins striée; les stries nt parallèles et inégales en profoncur. Un corps réticulaire formé de etites membranes, de nombreux asseaux et de glandes remplies d'un ic laiteux, semble lier l'écorce à exe; ce corps réticulaire se trouve ans tous les Polypiers corticifères; ecorce, d'une couleur moins fonie, d'une substance molle, est forice de petites membranes et de petits lamens très-déliés; elle est traversée u des tubes ou des vaisseaux, et ouverte de tubercules épars, clairmés, à large base, dont le sommet st terminé par une ouverture divile en huit parties. Dans l'intérieur

existe une cavité dans laquelle se retire un Polypier blanc, presque diaphane et mou; elle renferme les organes destinés aux fonctions vitales de l'Animal. Sa bouche est entource de huit tentacules coniques, légèrement comprimés et ciliés sur leurs bords. Cette courte description est extraite de celle que Donati a donnée dans ses ouvrages ; elle ne laisse rien à désirer sous le rapport de l'exacti+ tude, et prouve que le Polype du Coprail possède une organisation analogue à celle de l'Alcyon lobé; organisation qui doit exister plus ou moins développée dans tous les Polypiers corticilères. Le précieux Polypier qui fait le sujet de cet article, croît dans différentes parties de la Méditerranée et dans la mer Rouge. Quelques and teurs ont cru qu'il ne s'attachait ja+ mais qu'aux voûtes des grottes sousmarines, et que ses extrémités étalent toujours tournées vers le centre du globe. C'est une erreur qui a été reconnue; l'on s'est assuré que le Conail se dirigcait dans tous les sens, et que chaque tronc était perpendiculaire au plan sur lequel il avait pris naissance. Il se trouve à différentes profondeurs dans le sein des caux, et malgre la densite du milieu dans lequel il existe. toutes les expositions ne lui conviennent pas. Sur les côtes de France il couvre les roches exposées au midi il est rare sur celles du levant ou de l'ouest; celles qui sont inclinées vers le nord en sont toujours dépourques. On ne le voit jamais au-dessus de trois mètres de profondeur, ni au-dessous de trois cents. Dans le détroit de Messine, c'est du côté de l'orient que se plaît le Corail; le midi en présente peu; les roches du nord et de l'ouest sont privées de ce beau Polypier. On le pêche à une profondeur qui varie de cent à deux cents mètres. Dans ce detroit, que les chants d'Homère et de Virgile ont immortalisé, les caux, étant frappées par des rayons solaires plus perpendiculaires que sur les côtes de France, sont pénétrées par la chaleur à une plus grande distance, et le Corail se trouve encore à plus de trois

- neuts mètres ; mais alors sa qualité ne compense pas la peine, les risques et les nombreuses difficultés que pre-- sente cette pêche. Sur les côtes de . d'Afrique septentrionale, les coraildeur ne commencent à le chercher gu'à trente ou quamnte mètres de e profundeur, et à une distance de trois A quatro lienes de la terre; ila l'obanidonnentlorsqu'ilsarriventà deux cent gingmute ou trois cents metres. L'in-, Muence de la lumière paraît agir d'une , attendère très-énergique sur la groissauce du Corail. Un pied de cette -impodnation animale, pour acquerir une grandeur déterminée, a besoin de druit ant dins une cau profonde de erois à dix brasses, de dix ans si l'est . widenkopuiere brusses de prefendeur, derningiromy à trente ans à une dis-25 tance de cent brasses de la surface. eighigh, quarante ans au moins à ceile

... de gent cinquante. 19 Le Corail des côtes de France, onnation : stapisi pentietro que celui des etastres pays, passe pour avoir la cou-... laur la plus vive et la plus éclatante ; espelui d'Italie rivalise de beauté avec : son dernier ; sur les côtes de Barbarie, An Corail a plus de grosseur; mais la nuance d'out il ést coloré est moins 2. Plus et moins brillence. On distino gre dans je commental usquià quiaze j verities de Corail, qui à raison de ples benuté de teurs conteurs, portent Logad flour de sang, Corail pregiers escoud y treisième, sang, etc. -Auces mest plus en usage en médecine, si ce p'est comme obser-19 hand : on s'em acre comme dentifice, \_après lui avoir fait pubir diverses managementions qui différent résigen les mper des autres; elles consistent presadheiroutes à le réduiremen poudre rampalpable et à le confectionner en 10 ortiet. Si les médecins ont banni le ¿Cosmi de leurs ordonnances. la mode - gapriciense s'en est emparée de 200-\_want, et somble depuis plusieurs anmées s'être fixée pour employer cette chrillente matière à une foule d'objets . Hui on out considerablement, aug-. wente le prix. Les diadèmes, les pei-

gnes qui ornent, relèvent ou retienment d'une manière si élégante les oheveux des jeunes personnes, sont garnis de grains de Corail, unis ou caillés à facettes, Les colliers et les bracclets en sont quelquesois entièrement composés. L'Asie et l'Afrique recherchent tonjours cette mistance avec la môme passion que du temps de Pline, et l'emploient sugarèmes mages. Maintenant encore le byanine et le faquir indiens, s'en servent pour compter leurs prières. L'infatigable Bédouin, le déset Musulman, le corsaire d'Alger, cuiraient livrer au mauvais génie le corps de l'être cheri qu'on dépose dans la tombe, s'il n'était accompagné d'un chapelet de grains de Corail. Cette riche production eructou--jours le poignard de l'Anatique efféminé, fait ressortir la blancheur de l'esclave de Circassie ou l'ébène de la moire Africaine; elle embellit la souple bayadère, et donne de l'éclat à la couleur olivatre de son teint.

Le Corail palit; il devient qualquefois blanc et poreux, lorsqu'il est
pouté sur la pera dans un dieu trèchaud. Quelle que voit sa densité,
quelque belle, quelque faugée que
soit sa couleur, elle se détaut par la
transpiration de certaines pagagnes

C'est par erreur que l'on indique le Corail dans les différentes men des pays chauds: le commerce le trasporte dans tous les climats, cua tous les peuples; mais c'est dans le diterranée saulement que croit, et se développe le plus précieus de tous les Polymers.

L'on appelait atteiennement Co-RAIL BLANC, dans les phannacies, distrameaux d'Oculines ou de Carpophillies, et Corail noir, les ampanes. V. ces mots. (2.)

CORAIL: nor. On a citatiu ce nom à plusieurs Plantes dont la couleur de certaines parties ; en violi la forme rappelait le Cotail, genre de Polypiers; ainsi l'on a appelé :-

CORALL QUE LABBING L'ANTILIABE Corallodendron et le Capsicum enum, d'où le mot provençal Courdle i désigne cette dernière Plante. Petit Corail, le Buisson ardent, spilus Pyracantha, L. Corail terrestre, la plupart des nomyces, et particulièrement le chen rangiferinus, L. (B.)

\* CORAIL FOSSILE, POLYP. soryctographes donnent souvent, nom aux Polypiers fossiles racux. Le vrai Corail n'a pas encore, trouvé fossile dans la pature.

CORAZONOLLIA (LIAMILA).
ur Corajonbillo propermeto (Re)

- \* CORAI-PILLOU. nor. PHAN. pèce d'Eletisime et le Schurius coaus à la côte de Coromandet. (B.)
- CORAI-PON. BOT. PHAN. Un uchet indéterminé de la côte de Comandel. (B.)

CORAL. REFT. OPH. Syn. de Boa ustrictor sur les bords de la rivière s Amazones. (B.)

CORALLACHATES. MIN. (Pline.) pathes couleur de Corail, ou parseies de points et de taches qui ont pparence de l'Or. (B.)

CORALLAIRES. POLYF. Blainle a donné ce nom à un ordre de
lypiers dans lequel "it réunit les
res Corail, Isisse Gorgene di lui
me pour caractères d'anoir des Poes à huit tentesules pensiformes
i bouche, communiquent carre sur
plus ou moins, grand mombre, an
yen d'une pulpe charaue, conctile, autourent un axe central,
caire ou corné, plain ou articulé,
mant un Polypiers phytoide finé aux
ps sour manne, par un emples
nt de sa hass. Cet outre n'est pas
core adopté par les mataralistes.

ettribeant pour en actères: un torps cylindrique; une queve courte; des cailles nombreuses sur la 1818, le corps et la quene; des rangées de doubles plaques sous le cou , des plaques sous le ventre et sous la queue. Il paraît que ces caractères qui par eux-mêmes seraient insufffsans, pourraient bien h'être même pas exacts. La seule espèce de Coralle mentionnée par le fondateur du genre est le Boa Merremii de Schneider, dont on ne connaît pas précisément la patrie, et qu'on suppose être un Serpent américain non venimenx.

CORALLIGENES - SCYTALES, POLYP. Nom que l'on à donné, aux l'on à donné, aux l'on à donné, aux l'on les constants de l'acceptant de l'acceptan

CORALAIN OU CONALAINE RETT. OFFIC (Scha, Theory plus and free) de Bost d'Amboine et une vipère et une vipère d'Amboine et une vipère e

corallina de la bo-tanique.

CORALLINE. BEPT, OPA, F. CO.

CORALLINE. MOLD. Noise reserved than du Pecten sanguineus. F. Passuns. (8.)

CORALLINE. Corallina. POLICA.
Genre de l'ordre des Corallinées, auquel il sert de type, dans la division des Polypiers flexibles. L'amarck le place parmi ses Polypiers corticières. Cuvier en fait un groupe separe auquel il conserve le nom de Corallines. Quelques naturalistes les regaindent à tort comme des Végetaux. Voici le catactère de ce genre: Polypier phytoide, articulé, ramoux, irigenotome; axe entièrement composée de fibres cornées; écorce crétace, cellulaire; cellules invisibles à l'italiant de la contra de la corte cellulaire; cellules invisibles à l'italiant de la corte cellulaire; cellules invisibles à l'italiant de la corte cellulaire; cellules invisibles à l'italiant de la corte cellulaire.

nu. Les Polypiers auxquels nous conacrooms le nom générique de Corellimes warient peu, et offrent toujours des tiges articulées, plus ou moins comprimées, plus ou moins rameuses et trichotomes. Leurs couleurs, lorsqu'elles sont fraiches , sont en géneral rougeatres ou purpurines. Ex-posées peu de temps à l'action de l'air, de la lumière et de l'humidité, elles présentent une grande quantité de nuances plus éclatantes les unes que les autres. Depuis le rose tendre et vif juaqu'au brun terne ou verdâtre, on observe des gradations infinies; toutes les Corallinées deviennent blanches assez promptement par l'action des fluides atmosphériques. dies Corallines se trouvent à toutes les littitudes, à toutes les profon-denirs set sur les côtes des oinq par-Mes da monde. On observe cependant que dans les mers équatoriales blies sont plus grandes, plus bril-lamment colorees, et d'une forme plus, singulière ou plus élégante. Lixées ordinairement sur les rochers ou d'autres corps durs presque immobiles, elles y bravent l'action des wagues, et sont hien rarement jetées aut les rivages. Deux ou trois espèces seulement de Corallines sont parasites sur les Thalassiophytes, tandis que la presque totalité des Janies ne croissent ou ne se développent que sur ces Végétaux. La grandeur des Coraltines varie peu; elle dépasse quelquesois un décimètre; en général elle est plus petite; nous n'en connaissons point au - dessous de deux centimètres.

Les auciens faisaient un grand usage de la Coralline officinale comme un puissant authelmintique et un absorbant. Au commencement du dix-huitième siècle, l'usage de ce Polypier était presque tombé en désuétade; depuis il a été remis en vogue par la réputation que s'est acquise le Gigartina Helmintochorton (Fucus Helmintachorton auet.), vulgairement appelé Mousse de Corse, et dont les propriétés paraissent de même nature. Nous avons visité très-souvent

la Coralline officinale des pharmecies, et l'avons trouvée constamment mele avec une foule de productions marines polypeuses ou végétales, qui n'altéraient en aucune manière son action sur l'économie animale. Il en est de même de la Mousse de Corse. dans laquelle nous avons reconnu plus de cent cinquante espèces de productions marines de tout genre. Bouvier de Marseille a donné une très bonne analyse de la Coralline officinale, telle qu'elle existe chez les pharmaciens' et dans les collections. li l'a trouvée composée, sur mille grains, de : Sel maria, 10; Gelatine, 69; Albumine, 64; Sulfate de Chaux, 19; Silice, 7; Fer, 2; Phosphate de Chaux, 5; Magnésie, 33; Chaux, 420; Acide carbonique combiné avec la Chaux, 196; idem avec la Magnésie, 51; Eau 41. Total 1,000 grains. ( Ann. de Chimie, T. vIII, p. 308 à 317.) Cette analyse ne diffère pas essentiellement de celle de la Mousse de Corse publiée par le même auteur ; cependant on ne doit rien en conclure , parce qu'elles ont ont été faites sur des Polypiers dont l'espèce n'était pas bien certaine, et qui étaient dépouillés par la dessiccation, le froissement, l'exposition à l'air, à la lumière, à l'humidité, et peut-être encore par les lavages de beaucoup de substances unimales, disselubles ou friables. Il est probable qu'une lenalyse faite sur le Polypier en bon état, au sortir de la mar, et dont les Polypes seraient encore vivans, différerait beaucoup de celle de Bouvier qui n'a opéré que sur un squelette depouillé de toutes les partites animales.

CORALLINE OFFICINADE; Corallina afficientis, L., Grael., Syst. Nest., xIII, f. 1, p. 5858, n° \*; N., Mist. Polyp., p. 285, n° 414. Aucune Goralline ne wasie autant que l'Officinale; elle est dans ce genre de que sont le Fuens vésiculeux et le Chondrus polymorphe parmi les klydrophivies. Il est impossible de décure des nombreuses variétés à cause des muchces insensibles qui les lient entre elles. Neanmoins nous croyons qu'il serait

ossible de distinguer quelques esces confondues avec l'Officinale, si on trouvait des mots pour exprimer e légères différences dans les caractres, mais constantes et indépendantes de l'influence des positions, etc. ous avons dans notre collection des ariétés de la Coralline officinale re-utilies sur les côtes de toute l'Euppe, sur celles de l'Afrique septenionale, des Canaries, au cap de onne-Espèrance, sur les côtes de la onne-Espèrance, sur les côtes de la umtschatka. Est-ce une seule et ême espèce?

COBALLINE DE CUVIER, Corallina wieri, N., Genr. Polyp., p. 24, t. 59, 13-14. Elle est très-rameuse, à raeaux hipinnés avec des divisions anes partant de chaque article, et mme imbriquées entre elles. Les ticulations sont presque globuleuses ns les tiges, comprimées dans les meaux et les divisions, et cylindries dans les pinnules. Des ovaires oïdes ou globuleux terminent quelcois ces dernières. Cette belle esce de Coralline habite les côtes de instalasie. Nous l'avons dédiée à tristote de notre siècle.

CORALLINE ORÊLE, Corallina grais, N., Hist. Polyp., p. 288, n. 425,
10, f. 1, a, B. Elle est remarquae par sa tige élancée, se courbant
ec grâce, ainsi que par ses rameaux
mbreux et allongés, composés d'arrlations rapprochées, cylindriques
18 la partie inférieure du Polypier,
comprimées dans les supérieures.
e habite les mers australes.

CORALLINE DE TURNER, Corallina meri, N., Hist. Polyp., p. 288, n. i, pl. 10, fig. 2,a,s. Nous avons dédié te Coralline, une des plus éléganqui existe, à Dawson Turner, aur de bons et magnifiques ouvrages les Plantes marines; elle offre des culations curiéformes, compriss sur les côtés dans les tiges et les icipaux rameaux, et cylindriques s leurs divisions. Elle se trouves les mèrs australes.

ORALEINE DU CALVADOS, Coralli-'alvadosii, N., Genr. Polyp., p. 23, t. 23, fig. 14, 15. Solonder, dans Ellis, regarde cette espèce comme une variété de la Coralline officinale. Elle se rapproche davantage de la Corall. pâlmée, originaire d'Amérique. Elle diffère de l'une et de l'autre par ses articulations irrégulièrement comprimées, quelquefois zonées et polymorphes. Nous l'avons trouvée sur les rochers du Calvados et dans les environs de Port-en-Bessin.

A ces espèces l'on doit ajouter les Corallines cuirassee, Sol. et Ellis. Méditerranée. — Corall. nodulaire , Pallas. Méditerranée. — Corall. allongée, Sol. et Ellis. Mers d'Europe. -Corall. polychotome, Lamx. Multe, Gibraltar, etc. — Corallin. lobée, Lamx. Canaries. — Corall. Cyprès, Esper. Ténérisse, Calvados.—Corall. écailleuse, Sol. et Ellis. Océan Europeen. — Corall. granifère, Sol. et Ellis. Méditerranée, etc. — Corall. subulée, Sol. et Ellis. Antilles. — Corall. sagittée, spec. nov., rapportée de l'Ile-de-France par Quoy et Gaimard, ainsi que la Coralline à petites panicules. — Corall. frisée, Lamx. Australasie.—Corall. pilifère, Lamx. Australasie.—Corall. simple, Lamx. Amérigue. — Corall. palmée, Sol. et Ellis. Mers d'Amérique. — Corall. prolifère, Lamx. Indes-Orientales. -Corall. pinnée, Sol. et Ellis. Habitation inconnue.

Il existe dans les collections un grand nombre d'espèces nouvelles de ce genre déjà si considérable: nous avons cru inutile de les mentionney.

Fortis, dans ses Mémoires pour servir à l'histoire naturelle de l'Italie, T. 1, p. 45, dit avoir trouvé des rameaux de Corallines fossiles dans les montagnes de Brendola en Italie. Ce fait est très-possible, puisque l'on découvre chaque jour des Flustres, des Alcyonées et d'autres l'olypiers mous ou cornés parmi les débris de l'ancien monde. (LAM..X.)

\* CORALLINE DE PAQUES. BOT. CRYPT. (Lichens.) Syn. de Stereusaulon pascale. (B.)

CORALLINÉES. Corallinea. Or-

dre de la dévision des Polypiers flexibles dans la section des Calcifères. Il a les caractères suivans : Polypiers phytoïdes formés de deux substances : l'une, intérieure ou axe, membraneuse ou fibreuse, fistuleuse ou pleine; l'autre, extérieure ou écorce, plus on moins épaisse, calcaire et parsemée de cellules polypisères, très-rarement visibles à l'œil nu dans l'état de vie, encore moins dans l'état de dessiccation. Les auteurs anciens avaient réuni, sous le nom de Corallines, tous les Polypiers flexibles, tels que les Sertulariees, les Tubulariees, etc. Les auteurs modernes ont conscivé cette dénomination à un groupe d'êtres que nous avons oru devoir diviser en plusieurs genres, à cause des nombreux caractères que l'on y observe ; en effet , 🏎 Polypiers différent par le *facies*, la forme, la division des rameaux et par l'organisation, caractères essentiels qui ne permettent pas de douter que les constructeurs de ces élégans édifices, quoique présentant entre eux des rapports généraux, n'offrent des différences suffisantes pour constituer des genres ; nous ne pensons même pas qu'un naturaliste puisse attribuer à des Animaux de même formeles Cor. Peniculus, Tuna flabellata, officinalis et rubens, L. Tous les Polypiers de ce groupe ont été regardés par Linné comme des productions animales, à cause de la matière calcaire qui entre dens leur composition; le naturaliste succiois avait fondé son opinion sur ce principe , que tout être organisé dans lequel la Chaux entre comme principe constituant, ne peut être qu'un Animal. Spallanzani, considérant cette matière calcaire comme un dépôt des eaux de la mer, place les Corallines parmi les Végétaux, et prétend avoir découvert leurs graines. Les auteurs qui regardent, d'après Pallas et Spal-fazzan, les Corallines comme des Végetaux , disent que la Chaux est une jerne primitive, et qu'elle n'est pas due uniquement aux Animaux; que. tous les efforts que l'on a faits jusqu'à present pour découvrir les Polypes des Corallines out été vaius, et que

k'ils existaiont, ils a'survicut point échaspé, aux Ellis, aux Donatiet à tant d'autres goologistes éélébres : mais si l'on considère les détails metomiques de l'Halimède Raquette. figures par Ellis, et principalement ceux de la Coralline Rosaire, figures dans Solander et Ellis, il sera facile de se convaniere de l'existence des Polypes, per celle des cellules qui leur servent de demeure. Les Comblines d'Europe ont leurs cellules polypeuses d'une telle petitesse, et si sujettes à s'oblitérer, qu'il n'est pas extraordinaire qu'on n'ait pu les découvrir ; dans celles des mers équatoriales, les cellules sont besucoup plus grandes, visibles souvent à l'œil nu, et il ne faut qu'une circonstance la vorable pour faire découvrir les Animaux inconnus qui les habitent, et mettre à même d'étudier les divers phénomènes de leur nutrition, de leur groissance et de leur reproduction.

Eu parcourant les côtes du Calvados, nous avons trouvé plusieurs fois une Corelline tres grande, variete remarquable de la C. officiale; elle était couverte de filamens simples, longs d'un à deux milliments, disphanes, ayant un mouvement particulier, et disparaissant pour per que l'eau fût agitée, ou qu'où exposit le Polypier à l'air; dans ce dernier cas, nous n'avons jamais pu découvrir avec une loupe très-forte les débris de ces filamens, ni leur point d'attache, ou leurs cellules, si c'étnient des Polypes, ce dont nous doutons, a syant puobserver ces filamens que dans la bele saison seulement sur quellula indivi-dus, et jamais dans l'hiver. L'ou dia sans doute que ces filamens des Conferves gelatineuses en adoptent cette hypothese, les delais de ces flydrophytes devraient exister destiches sur la surface des Corallines; Bien plus, tous les individus hen similat pas également pourvus. Et comme l'on ne découvre aucun stême de ces filamens, et que longue l'ou se nouve dans les circonstances hybrables pour les observer, un les duit épas

· le Polypier, exéculant des mouvens particuliers, l'on est fonde à considérer comme les construcirs de ces productions. Enfin diram que les Nullipores, si répandus ns toutes les mers, et dont on n'a nais pu découvrir les Animaux, ne ut pas des Polypiers par la raison on n'a pu voir les Polypes? Cette mère de raisonner serait fausse et nduitait à des erreurs sans nombre. us les rapports des êtres, il faut uvent avoir recours à d'amalogie, de même que l'on ne peut séparer Nollipores des Millépones, de mê-· l'on doit réunir les Corallinées

v autres Polypiers flexibles. Pallasregarde les Corallines comme s Plantes, et les place cependant rmi les Zoophytes douteux; il y a iuté le Diotyota pavenia (Fucas ronius auct.), d'après sa ressemince avec l'Udotée flabelliforme, et cétabulaire de la Méditerranée, à isc de sa substance, quoiqu'il reanaisse dans ces êtres des différeni de croissance et d'organisation. Il galement observé la composition des rallines technilenses dent mous avons mé notre genre Galakaum ; n'en int décrit qu'une seule espèce, il a pas trouvé des caractères as ez nchés pour en faire un genre partiter. Aucun zoologiste n'a encore connaître les Corallines des mers · Indes; on doutait même qu'il y en stat. Bosc, dirigé par ce génie ticuliet qui distringue le philoso-: natoralisto, a avangé qu'il devait en trouver, et peut-être en plus nde quantité que dans les autres lies du monde. En effet, Péron et ueur ont rapporté de leur voyage sieurs Corallines, plus élégantes, olus singulières dans leurs formes aucune de celles que nous connais-15. Nous en avons reçude très-belles lusieurs autres paturalistes, prinelement de Labillardière, Quoy, mard, Lesch enault, etc. in observe quelquefois dans les allinées des genres Corallina et. ia, de petits globules plus ou

as volummeux et variant dans

lour substance: les suborcules que l'en trouve sur les Amphirets ; les Halimedes, les Udotées et les Mélobésies, nous semblent analogues. Elhe pensait que les véneules des premieres étaient uniquement destinées à les soutenir flottantes dans l'eau; mais ces vésientes sont rarement vides; nous les ayons souvent trouvées solides ou remplées de petits grains dont la nature notis est incomme. No servit ce pas das pyrires renfermantides gernies de nouveaux Polypiers? L'opinion d'Ellisn'est basée sur rien , tendis quocelle que nous proposòns est fondée sur l'ana-Tople qui le entre eux tous les Polypiers flexibles, se multipliant par des ovaires. Les Corallinées varient prodigieusement dans leurs formes ; et l'ontrouve tous les intermédiaires entre les Janies capillaires et filisormes, et les Udotées flabellées qui offrent muse expansion plane, en forme d'éventail. La conteur des Corallinées varie peu; elle dépasse quelquesois un décimetre; en général elle est plus petite; nous n'en connaissons point au-dessous de deux centimètres. La couleur des Coradimées vàrie beaucoup dans l'état de dessiceation et de mort par l'action que les fluides atmosphériques ont exercee sur ces élégans Polypiers. Les collections en présentent de toutes les / nuances depuis le blanc de neige jusqu'aux nuances les plus sombres et les plus foncées; en général elles sont parees de teintes jannes, rouges; purpurines, vertes et bleves, isolees ve fondues les unes dans les autres, en nombre plus considérable: Ces variations de couleur, très-souvent dans les mêmes espèces, rapprochent sous ce rapport les Corallinées des Floridées dont le tissu est presque aussi de: licat que celui des corolles des Plantes, el cependant quelle énorme différence entreve tises etié de ne peut toucher sams l'altistry et bette destre pierreuse passens selide qui versuves les Cerellindes I I faint desce en faise une nouvelle classe d'Aydrephytes, Dans l'état de vie les Corallinées sont en général rosatres, ou d'un vert d'herbe clair et brillant, avec des

nuances intermédiaires entre ces deux couleurs. Elles habitent toutes les latitudes, se trouvent à toutes les profondeurs et sur les côtes des cinq parties du monde. On observe cependant que dans les mers équatoriales elles sont plus grandes, plus brillamment colorees et d'une forme plus singulière ou plus élégante. Fixées ordinairement sur les rochers ou d'autres corps durs presque immobiles, elles y bravent l'action des vagues, et sont bien rarement jetées sur les rivages. Quelques espèces seulement de Corallinées sont parasites sur les Hydror phytes, tandis que la presque totalité des Janies ne croissent ou ne se développent que sur ces Végétaux.

Les Corallinées se divisent eu trois sous-ordres: le premier se compose du genre Galaxaura à tige et rameaux tubuleux; le second comprend les genres Nésée, Janie, Coralline, Cymopolie, Amphiroë et Halimède à rameaux articulés; le troisième n'est composé que des Udotées sans aucune sorte d'articulations. V. ces mots.

CORALLINITES. POLYP. F088. Les oryctographes désignent sous ce nom les Polypiers fossiles à petits rameaux.

(LAM..X.)

les Polypiers fossiles à petits rameaux. Hs appellent Corallites ceux dont les rameaux sont plus gros. (LAM..X.)

CORALLINOIDES. BOT. CRYPT. (Lichens.) Hoffman avait désigné sous ce nom quelques Lichens appartenant aux genres Sphærophoron, Stereocaulon et Cornicularia d'Achar. V. ées mots. (AD. B.)

\*CORALLÍOLE. Coralliola. POLYP.
Mercati donne ce nom à quelques Polypiers de l'ordre des Milléporées,
principalement au Milleporatruncata.
V. ce mot. (LAM..X.)

CORALLIS. MIN. (Pline.) Probablement un Jaspe rouge que les anciens tiraient de Syène. (B.)

CORALLITES, POLYP. FOSS. F. CORALLINITES,

CORALLODENDRON. POLYF. Séba a figuré et décrit sous le nova de Comallodendron pertenue l'Eschara crustulenta de Pallas, et le Metitea ochracea sous le nom de Coralloderdron vulgars rubrum. V. ESCHARE et MELITÉE. (LAM..X.)

CORALLODENDRUM. BOT. PHAN. C'est-à-dire Arbre de Corail. Espèces du genre Erythrine et du genre Sophora. Ce nom désignait une Rudolphie dans Plumier. (B.)

\*CORALIO-FUNGUS.BOT. CRYFT. (Chempignons.) Vaillant a donné ce nom à quelques espèces de Glavaires rameuses de la section des Ramaris de Persoon, dont la forme rappelle celle des Polypiers ou du Corail. Il a aussi désigne sous le nom de Corallo-Fungus argenteus le Byssus parietina de Linné, ou Hypha argentea de Persoon, et sous celui de Corallo-Fungus niger compressus, le Rhisomorpha subcorticalis. V. CLAVAIRE, HYPHA et RHIZOMORPHE. (AD. B.)

CORALLOIDE. BOT. PHAN. (Gesner.) Syn. de Dentaire ennéaphylle. V. DENTAIRE. (8.)

CORALLOIDES. POLYP. Foss. Guettard, dans ses Mémoires, a donné ce nom à plusieurs Fossiles difficiles à caractériser, à cause d'une ressemblancegrossièreavec des rameaux de Corail. Ils paraissent appartenir à plusieurs genres.

Des Gorgones ont été nommées Coralloïdes par quelques anciens auteurs.

(Lam..x.)

CORALLOIDES. Bor. CAYTT. Tournefort, Vaillant, Micheli et Paulet ont donné ce nom aux espèces de Clavaires ramcuses et analogues par leur forme à certaines especes de Polypiers. Dillen a appliqué ce même nom à plusieurs espèces de Lichens des genres Sphærophore et Cénomyce. Enfin, plus récerament, Bory de Saint-Vincent l'a employé dans son Voyage aux fles australes d'Afrique, pour désigner diverses espèces du genre Cénomyce. F. ces mots.

CORALLOPETRES, roure. Nom applique indistinctement à tous les

lypiers fossiles par quelques anciens ctographes. (LAM..X.)

CORALLORHIZE. Corallorhiza. r. PHAN. Haller le premier, dans 1 Histoire des Plantes de la Suisse, proposé ce nom pour une petite inte de la famille des Orchidees, parquable par sa racine formée de mifications irrégulières et rougeas, qui offrent quelque ressemblance celes branches du Corail. Linne fit cette jolie Plante une espèce de son nie Ophrys, sous le nom d'Ophrys raltorluza. Plus tard, Swartz, dans n Mémoire sur les Orchidées, transria cette Plante dans le genre Cymlium. Enfin R. Brown, dans la sende édition du Jardin de Kew, et le ofesseur Richard, dans son travail les Orchidees d'Europe, en ont t un genre distinct sous le nom de rallorhiza. Voici quels sont les catères de ce nouveau genre : son aire est logèrement pédicellé, un u tordu à sa base surtout. Les cinq risions du calice sont un peu inéles, étalées ou rapprochées en casc. Le labelle est ovale oblong, lérement canaliculé. A la base des risions externes du calice et du lale est une petite bourse ou pérule u profende, adhérente par son côté erne. Le gynostème est long, dres-, nu peu canaliculéantérieurement. stigmate est concave, glanduleux, monté d'un petit appendice en medebec. L'anthère est terminale, s'ouvre d'avant en arrière par le ven d'une sorte d'opercule. Elle re deux loges principales subdices chacune en deux autres caviqui chacune contiennent une

sse globuleuse de pollen solide.
Deux espèces composent ce genre.
Ine est la Corollorhiza Hallerii,
In. (Orch. d'Europe), ou Ophrys
rallorhiza, L. Cette jolie Orchidée
It dans les Alpes, le Jura, etc. De
racine qui se compose de tuberes allongés et irrégulièrement malonnés s'élève une tige simple,
ité de six à dix pouces, dépourvue
feuilles qui sont remplacées par

quelques écailles engafnantes, et terminée par une dixaine de fleurs blanchâtres, peu apparentes et formant un épi terminal. Son labelle est légèrement trilobé.

La seconde espèce, appelée par Willdenow Cymbidium Odontorhizon, est la Corallorhiza Odontorhiza de Nuttal. Elle croît en abondance dans la Pensylvanie, le New-Jersey. Elle difere surtout de la précédente par sa racine plus rameuse, son labelle entier et marqué de pourpre. Du reste, ces deux espèces se ressemblent absolument par le port. (A.R.)

\*CORAMBÉ ET CORAMBLÉ. nor. PHAN. D'où probablement Corumb et Karumb des Maures. Noms grecs du Chou. (B.)

\* CORANÇONCILLO. BOT. PHAN. Pour Corazoncillo. V. ce mot. (B.)

CORASSIN. rois. Espèce du genre Cyprin. V. ce mot. Vulgairement Namburge et Coras en Hongric. (B.)

\* CORATOE ou CURAÇA. BOT. PHAN. Syn. d'Agave vivipara à la Jamaïque. (B.)

CORAX. 018. Syn. grec du Corbeau noir, Corvus Corax, L. Aristote l'applique aussi au grand Cormoran, Pelecanus Carbo, L. V. CORBEAU et CORMORAN. (DR..Z.)

CORAX. POIS. Syn. de Trigle Hirondelle. V. TRIGLE. (B.)

CORAYA. 018. Espèce de Batara, V. ce mot. (B.)

COR AZON. MOLL. C'est-à-dire Cœur. Syn. espagnol de Bucarde. V. ce mot. (8.)

CORAZONCILLO. BOT. PHAN. (L'Écluse.) C'est-à-dire Petit Cœur. L'un des noms vulgaires de l'Hypericum humifusum, donné quelquesois au perforatum. F. Millevertus.

Les habitans de Carichana sur les rives de l'Orénoque donnent aussi le nom de Corazoneillo au Convolvulus discolor, Kunth (Nova Genera et Sp. Ant. T. III, p. 105; f. 212), Plante dont ils capploent les écuilles en élécéction commune anadementre la blamourhagient de commune de la co

CORB. pois. Espèce du genre Sciene. (8.)

\* CORBAT. ots. Syn. vulgaire du grand Cormoran , Pelecanus Carbo , L. V. CORMORAN. (DR..z.)

CORBEAU. Corous ons. (Linné.) Genra de l'ordre des Omnivores. Caractères : bec droit, gros, comprimé sur les côtés, tranchantsur ses bords, courbé vers la pointe; narines placées à la base du bec, ovalaires, ouvertes, cachées par des poils dirigés en avant, qui entourent la base du beer quette doigts, trois en avant presque entièrement divisés, l'intermédiaire plus court que le tarse, un dervière, ailes longues, pointues; les denxième et troisième rémiges plus courtes que la quatrième ; rectrices ordinairement égales, quelquefois arrondissant la queue.

. La l'est pas de genre dont les principales espèces, confondues sous la soule déposition générique de Corbeau, se retrouvent plus fréquemment et plus universellement; de même il est peud'Oiseaux qui, sur toute l'étendue du globe, aient plus diversement fixe l'attention des Hommes. Considérés dans certains cantons comme des bienfaiteura sans cesse occupés à purger la terre de Vers et d'Insectes. ou comme des envoyés du destin pour présides au sort des malades , on leur accorde toute espèce de protection ; dans d'autres page, au contraire, en butte aux pourquites dirigées contre des bandes affamentes , leur tête mise à prix est l'objet:d'un salaire public. Du reste, les persécutions que l'on exerce caverous n'en diminuent pas -uest erusi pardenda: simemeldiana pes n'en-colument pes mains, pendant dai saran monte aurteut , nos routes et mes campagnes ensemencies -sociate andiants persitar persocasioner: do /domaniges/ considérables. da a'y pretodent d'un pas ginne et CASS TO A STREET A STREET OF THE

tranquille; ils ne s'affraignt point de L'approche de l'Homme. A mains que oclusion no soit anmo d'un fusi, ce qu'ils sevent distinguer d'asses lois pour se tenir hors, de sa postée lls sant d'un caractère turbulent, baward, querelleur, défiant, et, soit prévoyance ou manie, ce qui est plus probable, puisqu'ils ne parausent pu conserver le souvenir de leurs actions. ils cachent tout os qu'ils accumulent, surtout en fait de provisions superflues. Ile se font assez facilement à la domesticité, retienn unt les mois qu'on leur a répétés souvent dans leur jeunesse, et finissent par les gendroavec beaucoup de pureté dans la modulation. L'analogie de mours s'élend à tout le genre ; il est cependant quelques nuances particulières à différentes espèces; les unes, par exemple, siment les longs voyages, cherchent les frimas, donnent une préférence exclusive à la vie sociale, etc., etc.; d'autres sont sédentaires ; ne se montrent que par couples et dans tower les saisons, etc. En général les Corbeaux sont monogames, et des quils ou contracte une union, ellepsissitalevoir de terme qu'à la mort de l'un des sexes. If cat peu,d'Oiseaux dont lips. tinct ou les facultés intellectuelles soient plus perfectionnes i a il faut en croire. Dupont de Nemous, i Mémoire sur l'instinct, lu à la classe des Sciences physiques et mathematiques de l'Institut de France, en 1806), academicien fort estimable, tres instruit, at bon philapirhope, dailleurs, qui a passé deux bivers dans la société des Corheaux, occupé à les observer dans l'état de liberté, ils out un langage communicatif qu'il n'est pas impossible à l'Homme de comprendre. Cet observateur a meme pur blie un fragment de son Dictionnaire d'un langage jusqu'ici non interprété, au moyen duquel il a traduit plusieurs de leurs mois. Il est à regretter qu'il n'ait point poussé plus loin ses recherches, il fût peutelite partent à entamer des sonvessitions; à estresenie des correspondances and ces visiteum den régime da figurares in continued for

c quelques mots ils nous en aumi plus appris que n'ont pu le e Gay-Lussac et Biot à la suite,

COR

n voyage des plus périlleux. inne a rendu son pentre Conbeau +nombreux en y admettant beeuip d'espèces qu'il m'avait pu voir, lont per la suite on a fait des genres iveaux, ou que l'on a cru devois séminer dans d'autres genres coui. Il est même quelques auteura, Suvier est de ce nombre, qui ont esse la restriction jusqu'aux Pica iux Genia donti les caractères n'ont paru à Temminok asses distincts ceux des Corbeaux pour les en séerr i kind A7 U. Co

DREED ON CORRECTE ACCATE. 1. V. CORPERU CORPERERE MAN-EE.

CORBEAU AUSTRAL , Corvus oustra-, Gmel. Entièrement d'un noir mâtre, avec'les plumes de la gorge hes, peu serrées; bec épais à sa e et très - comprimé sur les côtés. ngueur, huit pouces. De l'île des

iorbeau a bec croise, Corvus curutra, Daudin. Variété présumée Corbeau à duvet blanc, dont les ix mandibules seraient croisées ne sur l'autre. De Porto-Rico.

ORBEAU OU CORNEILLE BEDEAUDE.

Cobreau mantelé.

ORBEAU BLANC, Corvus Corax al-Gmel. Variété accidentelle du beau noir, qui est en partie ou toment blanche.

OBBEAU CATEDONIEN, Corvus donicus L. Cepdre avec le bec, ueue et les pieds noirs. Taille, ze pouces. De la Nouvelle-Cale-ie. Espèce douteuse.

ORBEAU DU CAP. F. CORBEAU vx, jeune age.

ORBEAU CENDRÉ. V. CORBEAU

DRBEAU OU CORNELLE CHAUVE. CORBEAU FREUX, adulte.

DRBEAU DE LA CHINE, Coracius nsis, Lath.; Rolle de la Chine, ll., Buff., pl. eal. 620. Parties. irieures et inférienres d'un vert jue-marine pâle nuancé de vert

jaundire ; front garni de plumes soyeuses rondes, dirigées en différens seus; plumes de la nuque longues. effilées, susceptibles de se redresses en huppe ; les unes et les autres d'un vert jaunätre; une bande noire, partant de l'angle du bec, entoure l'œil et la nuque; gorge et joues d'un vert jaunâtre; petites tectrices alaires brunes; remiges brunes, olivatres extérieurement et d'un brun marron à l'intérieur, les trois dernières progressivement terminées de blanc verdatre; bec et iris rouges; la mandibule supérieure entourée de quelques soies noires; pieds rougeatres, Taille, onze à douze ponces.

CORBEAU CHOVC, Corvus spartomos gus, Frisch, Buff., pl. cml. 622. Plumage noir, irisé en vort et en violet; yeux environnés de petits points blancs renfermés dans un demi-cercle très-noir. Taille douze pouces six lignes. Du midi de l'Europe. La plupart des auteurs ont réuni cette espèce à la suivante dont ils la croient

une simple variété.

CORBEAU CHOUCAS, Corpus Monedula, L., Buff., pl. enl. 523. Parties supérieures noires, irisées en violet, ainsi que le sommet de la tête; occiput et partie supérieure du cou cendrés; parties inférieures noires; bec et pieds noirs; iris blanc. Longueur, treize pouces six lignes. La femelle est d'un noir moins brillant; che est même grisâtre aux parties inférieures. On rencontre accidentellement des individus mélangés de blanc et même entièrement blancs. Habitans des tours, des clochers et des vieux châteaux, les Choucas y demeurent toute l'année ; chez eux la saison des amours s'annonce par une recherche bruyante; les couples se réunissent ou se forment, se répandent dans les jardins où ils brisent les jeunes tiges d'Arbres ou d'Arbustes qui doivent servir à la construction ou à la réparation des nids qui sont toujours rassemblés dans le même édifice ou sur le même Arbre, et souvent accolés: les uns contre les autres. La ponte est de cinq on six œufs verdâtres parsemás de quelques seches bruses. Iles sépantations même au délim du jour, familles restent unies long-temps an tous de source après que les jeunes sont en état de pourvour à lours besoins aret, cast du même alors que les parens leun témoignent plus de tendresse, tant ils seguéntes des hois son les inorques semblent redouter le moment de la séparation.

CORBEAU CHOUCAS GRIS DU BEN-CALE, Corvus splendens, Vieill. Plumage d'un cendré bleuâtre à l'exception du sommet de la tête, des rémiges et rectrices, de la gorge, du bec et des pieds qui sout noirs. Taille,

treize pouces.

CORDEAU CHOUCAS MOUSTACHE, Carvus Hottentatus, Lath., Buff., pl. enl. 226. Noir; plumes du dessus du cou longues et flexibles, formant une espèce de crinière; bec entouré de soies longues et étagées; queue longue. Taille, quatorze pouces. Du cap de Bonne, Espérance. Espèce rare et douteuse.

CHOUCAS.

CORBEAU COLOMBIEN, Corvus columbiana, Wils., Ornit. amér., pl. 20, f. 2. Plumage d'une teinte isabelle plus foucée aux parties inférieures; rémiges bordées de noir bronzé; un trait blanc sur l'aile, formé par la bordure de quelques rémiges; rectrices blanches, les deux latérales noires; bec cendré; pieds noirs. Taille, treize pouces. De l'Amérique septentrionale.

CORBEAU CORBINE, Corous Corone, L., Buff., pl. enl. 485. Plumage d'un noir lustré, irisé en violet; plumes de la poitrine larges et arrondies à l'extrémité ; queue faiblement arrondie; bec et pieds noirs; iris brun. Longueur, dix-huit pouces. Varie accidentellement en gris roussâtre ou en brun. D'Europe. Les Corbines paraissent être également communes sur les deux continens, du moins dans leurs régions septentrionales; on les voit pendant l'hiver se réunir aux Frayonnes et aux Corneilles mantelées, et chercher en honne intelligence la nourriture qui leur convient. Les troupes ne se

torrento coll de prendicione antique conspient phonocut almostacienthaticus essor, et of the mot appide, galgadet 4 distribut netentir les airs d'un broductiont desagréable, les hois on les bosquets qu'ils omtadoptés pour retraite de toutes les nuits. Le metin les semènetous ensemble aux charaps pour y buther de nouveau. Au printemps, ces grandes sociétés sont rempnes; les couples fidèles dans leur union se choisissent un domaine où les resseurces seient assurées, et s'occupent isolément de tout ce qui est relatif à deur foture fimille. Le nid qu'ils placent sur l'Arbre le plus élevé, composé de branches épineuses dutrelacion et mastiquées avec de la terme , est tapissé intérieurement de monues racines et d'herbes molles. :: La: femelle y pend cinq à six œufs blanchâtres, marqués de taches et de traits observai que les deux sexes couvent, il inviativement pendent vingt jours avec une entrême perseverance qui se change en endresse non moins grande lorsque les petits sont éclas; an voit alors les Corbines résister avec un courage opiniatre aux attaques que des Oiseaux de proie, supérieurs en force, dingent contre la jeune samille dont ils sont très-friands, et parvenir quelquelois, après un combat sanglanty à mettre l'assaillant à mort. Les Gorbines sont omnivores, se jestent suriles charoones et atlaquent même à leur tour le petit gibier. Leur chair neire et dure exhale une odeur fotidas elle est dedaignes du paunte qui n'éssesous que dans les cas de diseite absoluc

CORBEAU CORBIVEAU COMMENTALIS

CORBEAU CORBIVEAU COMMENTALIS

50. Plumage noir i austrés par cette
tache forme de chaque soit une penne
qui s'étend sur la postrime, sites plus
longues que la queue qui est étagée;
bec très-courbé, noir à sa shese qui
est entourée de plumes roides dirigées
en avant, blanchâtre à la pointe. Taille, dix-huit pouces. De l'Afrique
orientale. Levaillant assure que cette
espèce ne se contente pus de charo-

s; qu'elles taque les Agnostes, les nes Gazolles, et qu'elle les dévore; souvent elle se percho sur le des Buffes, des Eléphans et des Rhieros, et recheront les luves d'Intes qui écoupent les pustules dont cau de éts grande Manusifères est mairement couverte.

CORBEAU A OUVET BLANC, Corvas cognophulas, Daud. Plumage noir c la base des plumes garnie d'un ret blanc. Taille, dix-huit pouces. Antilles.

Antilles. CORDEAU FRAYONNE OU FREUX. rus frugilegus, Lath., Buff., pl. . 484. Plumage noir à reflets pours; bec noir, raboteux, assez grêle roit, blanchâtre à sa base qui est ironnée d'une peau nue et calleuiris d'un noir bleuâtre. Taille, dixt pouces six lignes. Cette espèce oigne par ses mœurs de la Corbine e laquelle une similitude de pluge l'a fait souvent confondre. Elfe abite les climats tempérés que dans aison des frimas; aux approches printemps, presque tous les Freux ctirent vers le Nord où ils s'occuit d'abord de leur reproduction. irs nids différent de ceux des Cones en ce qu'il n'entre point de masde terre dans leur construction, il-sont en outre très-rapprochés les i des autres sur le même terrain et vent sur le même Arbre. La ponte siste en trois, quatre ou cinq œufs ongs , verdatres , tachés de cendré n. Les Freux ont beaucoup de diesse pour leurs petits; ceux-ci, sortir da nid, ont la base du bec nie de p**etites plumes qui d**ispasent bientôt par le frottement conlel qu'éprouve cette partie que seau enfonce dans la terre pour y ir les graines, les Vers et les lardont il fait, ainsi que des fruits, unique mourritures il faut qu'il singulièrement tourmente par la n pour toucher aux charognes qui contraire sont le mets favori des bines; du reste, les deux espèces, lement criardes et nombreuses en ividus : couvrent pêle - mêle nos pagnes pendant l'hiver: La chair du Freux, assez honne et même delicate dans les jeunes, n'est point rebutée du pauvre comme celle du Corbeau noir et des Corbines.

CORBEAU-GEAI ABURIN, Graculus cyaneus, Vieill. Tout le plumage d'un bleu d'azur; point de huppe ni d'aigrette sur la teles. Taille, treise pouces. Des Florides. Espèce doutents e que quelques anteurs prétendent n'être qu'une variété de Gest de Steller.

CORBEAU - GEAL DE LA BAIR ME NOOTKA. V. GEAL DE STELLER. 1 CORBEAU-GEAL BLANCHE-COLFFE.

V. CORBEAU-PIE BLANCHE COMPE. Corbeau-Geat bleu de l'Anèki-QUE SEPTENTRIONALE, DU CANADA, et Corbeau-Geat bleu huppe, Korvus cristatus, Lath., Buff., pl. aul. 529. Parties supérieures d'un bleu cendré luisant ; plumes du sommet de la tête longues et susceptibles de se relever en huppe; front noir; un col-lier de cette couleur entourant la gorge et formant une bande sur la nuque ; tectrices alaires et rectrices d'un beau bleu d'azur, rayces de poir et terminées de blanc, à l'exception des deux rectrices intermédiaires: rémiges noires, d'un bleu condré à l'extérieur, gorge blanchière, hieuttre chez les adultes; poitrine d'un gris cendré qui, s'éclaiseit insensible ment sur. l'abdomen i beciet, pieds noirs; iris bleudire. Taille, onze pouces. Très-commun dans l'Amerique septentrionale ou ses habitudes sont à peu près celles de notre Geai d'Eu-

CORBEAU - GEAT BLET - VERBLY, Graculus melanogaster, Vicili Lev., Oiseaux de Paradis, pl. 44. Parties supérieures et poitrine d'un cendré brunâtre nuancé de bleu et de vert; rémiges et rectrices bleues, rayées de noir; croupion et abdomen noirs, ainsi que le bec et les pieds; iris bleu. Taille, douze pouces.

CORBEAU-GEAI BOREAL. V. GEAI

IMITATEUR.

CORBEAU-GEAY BRUN DU CANADI,

Corvus canadensis, Lath. Pairig sh-

périeures br<del>unes</del>, plus léutées sul la

tâte; base du bec garaie de plumes blanchêtres; joues d'un gris roussète; siles et quene brunes; celle-ci étagée et terminée de blanc; parties inférieures cendrées, avec la poitrine plusédaire; bec et pieds noirs. Teille, dix pouces.

Conseau-Geal de Carracene, Corves argyrophtofinus, Gmel. Noir, deletéeption de la poitrine, du bord matérieur des réiniges et d'une tache un bord de l'ord; qui sont d'un bleu thusé; extrémité des rectrices blanche. Taille, quatorze pouces. Latham pente qué cette espèce n'est qu'une varieté des cert.

MINCONBERU-GRAI DE CATENNE. V.

(Gordeau-Grai de la Chine a bro Movge. V. Corbeau-Pie bleur a bec Movge.

""OURNEAU-GEAT D'EUROPE, Corvus glandirius, L., Buff., pl. enl. 481, Levill., Ois. Par., pl. 40 et 41. Parties supérieures d'un roux vineux, avec le croupion blanchâtre; tête garnie de plumes assez longues d'un dendré 'rougestre', parsemé de quelquestraits moirs ; tectrices alaires d'un bleu' svyeux'; rayé transversalement the musices alternativement plus pâles ev plus obseures; grandes rémiges tiolies 'avec la moine du bord exte-Tielst'iffaict rectrices cendrées, noi-'ty followffemite'; parties' inférieures d'un condre rougestre; bec noir, Massistre w Pextremite; iris bleu; filetis boirs? Thille, treize pouces. Les Mabiendes du Geaf différent pon de celles de la Pie; l'un et l'autre sont susceptibles de la même éducation, et si for semble accorder la preférence su Gui; ce n'est qu'en faveur de la Beauté de son plumage. Il est d'un maturel petulant, fort bayard et trèsctourdi ; il choisit de préférence pour shi mourriture les Glands, les Châtai-#wer, les fruits rouges et surtout les meines bulbeuses qu'il a l'art de déconvité et d'arracher avec le bec. Il épriséruit assez négligemment son ald qu'ordinairement il place au somntiti dies Chépes les plus élevés; la pointe consiste ou cinq cenis d'un vris

verdatre, Taitlentier Delett de brus. La tendresse du Gesi pour ses pais est très-grande; il les garde mone près de lui jusqu'il de tju one nouvel le couvée réclame pour d'autres les mêmes soins.

Conseau-Geat' ortsinesu: Pasil être le Geat azurédans son jesne sec

CORBEAU-GEATTMYPATTUB, Corun infaustus, Lathi; Corun Sisiricus, Gmel., Buff.; pl. enl. 608. Parties supérieures d'un gris cendré; tête hupée noirâtre; petites tectrices shims et croupion d'un roux vif; rectrices intermédiaires cendrées, toutes les latérales rousses; parties inférieures roussitres; abdomen d'un beau roux, bec noir avec sa base enteurée de plumes blanches; pieds bruns. Taille, enze pouces. Des régions les plus septentrionales de l'Europe et de l'Asie.

CORBEAU-GEAX LONGUP, Garulus galericulatus, Cuv., Levaill., Dis. Par. pl. 42. Noir, avec un collier blancsm anque; deux longues plames formant une huppe; bec et pieds mintres; iris blanchatre. Longueur, dix ponces trois lignes. De Java.

Conbeau-Geat onainge, Levell., Ois. de Paradis, pl. 47. F. Conseau-

GEAT IMITATEUR.

Constant-Grat du Prate, Cover Pertotants, Lath., Buff., pl. est. 626. Parties supérieures d'un beau vet pâle; sommet de la tête orsé d'une couronne blanche; cell enteuré, sinsi que la base du bec, de plustes d'un bleu céteste; nuque bleuâtre; les trois rectrices latérales jaunes; gorge et devant du cou d'un noir pur; poi-trine et parties inférieures jeunes; queue étagée; bec moirâtre. Taile, onze pouces.

Conbeau-Geat (Perry) see a Comme, Corvus auritus, Lath. Parties supérieures d'un gris cendré plus fonce sur la tête et le cou; rémiges et retrices brunes; front blanc de même qu'une tache de obsque côté de la tête en dessous des yeux; gorgenous; parties inférieures d'un cendré clair; her et piede noirs; iris roundue. Longueur, nouf pouces.

· Gonobus-Gras de Séries, 60/-

s Sibirietes, Gmel., Buff., pl. enl. 3. V. Grai impratuu.

CORBEAT-GEAT DE STELLER, Cors Sielleri, Lath. Parties supérieures
in noir pourpré; huppe brune,
mée de plumes longues et étroites;
trices alaires brunes et d'un bleu
néé; une partie des rémiges bleues
yées de noir, les autres noires
rdées de vert bleuâtre; rectrices
cues avec la tige noire; parties incieures d'un bleu céleste avec la
rgeet la poitrine noires. Longueur,
nize pouces. De l'Amérique septen-

CORBEAU-GEAI A TREE POURPAÉE, mus purpurascens, Lath. Parties périeures roussatres avec la tête un rouge pourpré assez vif; ailes et ieue noires; parties inférieures jauss; bec cendré; pieds rougeatres.

aille, douze pouces. De la Chine.
Corres Sumaments, Genel.; Corvus argy rophmus, Lath. Parties supérieures veritres avec le sommet de la tôte d'un
nt très-foncé et marqué de bleu; tecices alaires d'un vert irisé; rémiges
pratres terminées de bleu; rectris noutires terminées de bleu; parsinférieures d'un vert foncé; bec
oratre; iris blanc; pieds rougeaes. Taille, dix-sept pouces aper l'agrique méridionale.

GRAND CORBEAU, Corvus majar, evaill., Ois. d'Afr., pl. 51. Ne diffère a Corbéau noir d'Europe que par taille plus élevée, son bec plus fort plus courbé. Ce Corbéau se retrou-

aussi dans l'Inde.

CORBEAU A GORGE BRUNE, Corvus :uricus; Var., Lath. Noir, à l'excepon de la gorge qui est brune. Taille, 174 pouces. De Sibérie.

CORBEAU D'HIVER. V. COBBEAU

intelė.

Corneau Hocreata, Corvus Mexinus, Lath, D'un noir azure avec le c et les pieds d'un noir mat. Taille, latorze pouces. Du Mexique.

Conbeau Houperrs, Vieill. (Pie supette, P., pl. de ce Dict.). Parties perieures, ailes et base de la queue in beau bleu; tête, front, cou,

garga et poitrine supérieure noirs; bas de la poitrine, parties inférieures et les trois quarts de la longueur des rectrices d'un blane pur; bec dont la base n'est pas couverte de plumes dirigées en avant, noir ainsi que les pieds. Taille, seize pouces. Du Brésil. CORREAU JACORNA. E. CORREAU

CORBEAU JACOBIN, W. CORBEAU MANTELÉ.

CORBEAU DE LA JAMAIQUE, Corrus Jamaicensis, Lath. Plumage tout nois; bec moins fort que celui de la Corbine; queue assez courte. Longueur, soize pouces.

Correau mantelé, Corpus Comis, L., Buff., pl. enl. 76. Parties sundrieures et inférieures condréss; tête, gorge, siles et queue noires à resset bronzé; bec et pieds noirs; iris brun. Taille, dix-neuf pouces. D'Europe. Ses mœurs ne diffèrent presque pas de celles du Freux ; les deux espèces hiyernent dans nosclimats et regagnent au printemps les chaînes élevées et les pays septentrionaux. Les Corneilles mantelees se nourrissent de graipes. de fruits, de Vers, de Limaces, de Crabes et de petits Poissons : dans l'extrême disette seulement, on les voit se repaître de charognes dont elles ne mangent que par nécessité.

Corbeau mantelé de Russie. W.

CORBEAU CHOUCAS.

CORBEAU OU CORNELLLE MARINE. Surnom de la Corneille maptelée, que lui a valu sans doute l'usage qu'elle fait des petits Poissons après les avoir saisis à la manière des Mouattes.

Corbeau Meunier. V. Corbrat Mantelé.

CORBEAU MOISSONNEUR. V. CORBEAU FREUX.

CORBEAU NOIR, Carvus Corax, L., Buff., pl. enl. 495. Entièrement d'un heau noir à reflets pourprés; queue fortement arrondie; hec noir, fort; iris d'un gris blanchâtre entouré d'un tercle hrunâtre. Taille, vingl-quatre-pouces. D'Europe. Reléguée dans les grandes forêts montagneuses, cette espèce se montre très-ravement dans les plaines; elle l'ais se nourriturade petiterproies, de Leureaux, de Lapins, de Canards; à défaut, elle se jette sur

les charognes. Son mid, place dans les anfractures de rochers, dans les crevasses de vieilles murailles, est construit comme ceux des Oiseaux de proie; la ponte est de trois à six œurs d'un vert sale, tacheté et rayé de brun noirâtre.

CORBEAU OU CORMEILLE NOIRE. V. CORBEAU CORBINE.

CORBEAU NOIR ET BLANC DE L'ILB DE FEROE, Corous leucophæus, Vieill. Plumage d'un noir azuré, à l'exception du sommet et des côtés de la tête, de la gorge, du ventre, des tectrices alaires et des caudales inférieures, de la plupart des rémiges. qui sont d'un blanc pur p toutes les phimes entourées d'un duvet gris; bec très-long et noir. Taille, vingtquatre pouces. Cette espèce est vorace et féroce; on assure qu'elle attique les Moutons et même les Veaux, qu'elle leur crève d'abord les yeux, etc. Divers auteurs la regardent comme une variété du Corbeau noir.

CORBEAU OSSIFRAGUE, Corvus Ossifragus, Wilson. Entièrement noir; des cits très-longs à la base supérieure du ben dont l'inférieure est dénuée de plumes; les deux mandibules à bords rentrans, la supérieure échancrée vers la pointe; yeux très-petits, rapprochéa da l'angle du bec; iris bleu; pieds forts; ongles crochus et grands. Longueur, seize pouces. De l'Améri-

que septentrionale.

Corres Au-Pie Acane, Corrus pileaus, Illig. Pica Chrysops, Vieill., Temm., pl. color. 58. Parties supérieures d'un beau bleu, un peu plus pâle à l'occiput; sommet de la tête, gorge, côtés et devant du cou noirs; deux taches bleues semi-circulaires au dessus et au-dessous de l'œil; queue arrondie, terminée de blanc; parties inférieures blanches; bec et pieds noirâtres; iris jaune. Taille, treize pouces six lignes. De l'Améria que méridionale.

CORBEAU-PIE DES ANTILLES, Corvys Caribaus, Lath, Parties supérieures brunes avec la tête et le cou bleus; une tache blanche tiquetée de neix va de l'origine du bec à la nuque; un codfier blanc; croupion et léctries caudales jaunes; niles d'un bleu verdâtre, numotés de bleu; rectries bleues rayées de blane, les deux intermédiaires beaucoup plus longues, bleues et terminées de blane. Taille, dix-huit pouces.

CORBRAU - PIB BLIANGHE COLYFE, Corrus Cayanus, Lath., Buff., pi enl. 575. Parties supérieures d'un noir violet; sommet de la tête, con , parties inférieures, extrémité de la queue d'un blanc pur; front, joues, gorge et devant du cou noirs; une tache blanche à l'origine du bec, une autre autour des yeux dont l'iris est brun; bec et pieds noirâtres. Taille, treize

pouces. De la Guiane. CORBEAU-PIE BLEUB A BEC ROUGE, Corvus erythrorynchos, Lath:; Coracias melanocephala, Coracias Sinensis, Buff., pl. enl. 622, Levaill., Ornith. afr., pl. 57. Parties supérieures d'un cendré violet plus brun sur le dos, et tacheté de noir sur le sommet de la tête; une bande noire à l'occiput; rectrices étagées, bleues, bordées de blanc avec une tache de cette conleur vers l'extrémité qui est noire, les deux intermédiaires très-longues; front, cou et poitrine d'un noir velouté; parties inférieures d'un cendré rougeatre clair; bec rougeatre; iris orange; pieds rouges avec les ongles blancs, longs et crochus. Longueur, din pouces. De la Chine.

CORREAU-PIENLEUE DE CIEL CORBEAU-PIE BLBUE ET NOIRE, Pies cyanamelas, Vieilli Parties supérieures d'un bleu foncé, irisé; front, côtés de la tête, gorge, devant du cou noirs; sommet thrant sur la lutui bec et pieds noirs. Taille, trèise ponces six lignes. De l'Amérique ménimente.

CORBEAU-PIE BLEUD-A "STEROIRS, Curvus cyanus, L., Levailit, Giscaux d'Afr., pl. 58." Parties supérieurs bleues; sommet de la tôte garnt de longues plumes dont la confeur ainsi que celle des joues et de la gorge est le noir; rectrises terminées de bland; parties inférieures d'un blanc sale; pocues, pe pouces. De la Chine.

CORREAD-PIE A COU BLANC, Pica albicollis, Vigill., Labill., Voya. pk.39. Noir, à l'exception du cou et de la parue supérieure du das et du ventre ani sont blancs; queue très-étagée; bac jaunâtre avec l'extrémité noire; pieds noirs. Longueur, vingt pouces. De la Nouvelle-Calédonie.

·Corbeau-Pie culotte de peau. P. Corbsau–Pie bupigastre. -

CORBRAU-PIR HOUPETTE, Corvus cristatellus, Temma, Ois. color., pl. 193 (F. pl. de ce Dictionnaire). F. CORBEAU HOUPETTE.

CORBEAU-PIE A HUIT PENNES.

CORREAU-PIE RUFIGASTRE.

Corbeau-Pie des Indes a longue QUEUE. F. CORREAU-PIE DES ANTIL-

Cordeau-Pie aux joues blanches, Corvus. olivaceus, Lath. Parties supérieures d'un brun ferrugineux; tete noirâtre, fortement emplumée; rectrices étagées, les latérales bordées de blanc extérieurement; parties inférieures noirâtres avec la gorge et la poitrine variées de blanc; bec et pieds noiratres. De la Nouvelle-Hollande.

Corseau - Pie de la Nouvelle-Calédonie. V. Corbeau-Pie a cou

BLANC.

CORBEAU-PIE DU MEXIQUE.

CORBEAU-PIE ZANOÉ.

CORBEAU-PIE PIAPIAC, Corvus Senegalensis, Lath., Buff., pl. enl. 538. Parties supérieures d'un noir lustré; les inférieures d'un noir mat; rémiges et rectrices latérales d'un brun noiratre, ces dernières très-étagées et pointues. Taille, treize pouces. De l'Afrique méridionale,

COMBEAU-PIR. POURPRÉE, Corvus. ofricanus, Lath. Parties supérieures brunes; tête et cou d'un noir pourpré, avec chaque plume terminée de gris ; rémiges bleuatres à l'extérieur ; rectrices blanches à leur extrémité; parties inférieures cendrées. Taille, ringt pouces. D'Afrique.

CORREATI-PIE BOUSSE DE LA CHI-NE, Corvus rufus, Lath., Legaill., Gis. d'Afran pl., fg. Parties supérieures d'un roux cendré; les autres d'un gris clair; rémiges noirâtres; rectrices intermédiaires brunes à la base, grises dans l'autre moitié et terminées de blanc, parties inférieures d'un blanc roussatre; bec et pieds noirs; iris roussatre. Taille, dix pouces.

CORBRAU-PIE RUFIGASTRE, COMPA regigaster, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 36: Plumage poir, irisé en:bléu; parties inférieures d'un roux chair, ainsi que les barbes extérieures des deux rémiges intermédiaires. Tuille, douze pouces. D'Afrique.

CORBEAU-PIE SAN-HIA. F. COR-BEAU-PIE BLEUE A BEC ROUGE. 1 1444

CORBBAU-PIE DU SENEGALIUF. Corbeau-Pie Piapiac.

CORBEAU-PIE A TETE NOTHE, V. CORBEAU-PIE BLEUE A TÊTE NOIHE CORBEAU-PIE VAGABONDE, COMBIGS vagabunda, Lath. Parties supericures brunes; tête, con et grandes teofrices alaires noires; petites tectrices et rémiges intermédiaires d'un blunc bleuatro; rectrices cendrées dans leur moitié inférieure; les internédiaires entièrement noires; purfles inférieures d'un cendré blendue; queue très-longue, étagée. Thille, seize pouces. Des Indes.

CORBEAU-PIE VULGAIRE ; COPFUS Pice, Lip., Buff. , pt. enl. 488. Tee, gerge, œu haut de la poitride et dos noirs; rectrices très-étages anteflets bronzes ; scupulaires, pointillet ventre blancs ; bec, pieds et iris noits. Taille, dir-huit pouces. D'Eurepe. Les Pies, dont les mours sont gel ralement connues, s'éloignent ratement des lieux qui les out voes matte: la conformation de leurs alles? Tiescourtes itélativement à la longueur totale de l'Oisean, s'opposé à deut voyage gui demanderait un vol elevé etiboutent. Se posent-elles à terreibr-·dimirement, elles y-santillent pliftot qu'elles n'y murchent. De toutes les espèces de que gente, aucune ne Miccoutame plus facilement à la domesticité, et ne retient plus vite les mois d'un roux jaunatre, avec la tête et le et les phrises qu'on leur apprend. Ces con brims petites tectriors alaines mots repetes avec une volubilite &-क कार्याच्या विकासिक विकास करते हैं का מולנון .

tigante, ont donné lieu à un visit Corvas pustralis, Leth. Plumageneit, adage qui, dans la société, s'applique irisé, avec les remiges et les rectrices au babil insipide de la sottise, mais d'un brun noirâtre; les plumes de la dont trop souvent on abuse envers le sexe qui sait répandre tant de charmes sur ses moindres expressions. La Pie met beaucoup d'art dans la cons- Taille , dix-huit pouces. De l'Ocatruction de son nid; elle le place au nique sommet des plus grands Arbres, le fortifice térieurement avec des buchet- scapulaire blanc. tes et du mortier de terre, le garnit en . dedans de racines filamenteuses, et y H. Varieté du Corbeau noir, dont le pond quatre à cinq œuss d'un vert plumage est tacheté de noir. Du Mexibleuatre, parsemé de taches brunes, que. Pendant l'incubation, elle a conti- Co nuellement l'œil au guet, se bat vigoureusement contre les Corneilles qui approchent du nid, et les oblige à fuir : la témérité de ce faible Oiseau est telle en ce moment, qu'on l'a vu attaquer même le Faucon qui cherchait à s'emparer de sa couvée. On rencontre quelquefois des Ples toutà-fait blanches.

CORBEAU-PIE ZANOĖ, Corpus Zonoe, Lath. Plumage noir, à l'exception de la tôté et du cou qui sont d'un brun fauve: Longueur, seize pouces. Du

Mexique. ...

CORBRAU A PLUMES GRISES. Paraltêtre, une variété métis proveulant de la Corbine et de la Cornaille mantes : lées elle a le dos melangé de moin et « Vultur Papa, L., au Paraguay. V. de gris. On la trouve essez compen**né**ment en Sibérie. 🛴

CORBEAU A RABAT, Corous clericurs Lath Nariett du Corbeau noir dontiquelques parties du corps sont blanches ou rousses.

SAUVAGE. V. CORBEAU MANTELÉ, ... GOABEAU A'SCAPULAIRE BLANG, Cor- jour, Lath. V. Coracine. vuodahricus, Lath., Buff., pl, enl. 327. Tête', gorge, des, ailes et queue d'un noir luisant irisé; le reste du plu- cuius, Gmel. V. Pyrrhocorax. mage blanc; becet pieds noirs; queue

arrondio, assez courte. Taille, onze ponces. De l'Afrique et de la Chine. CALAO. -CORBEAU OU CORNEILLE DU SÉNÉ- \

BLANDS

General Desiteren Australis, W. C. Callor 1 Pro-

gorge molles et peu serrées ; bee trèsépais à sa base et fort comprimé sur les côtés, noir ainsi que les pieds.

CORBEAU TIORE. V. CORDEAU-A

CORBEAU VANIE, Corpus Cacaloti,

CORBRAU VAUTOURIN. F. Col-

BEAU CORBIVEAU.

CORBEAU VERSICOLOR, COIDES VETsicolor, Lath. Plumage d'un brun sombre, irisé de vert et de pourpré; bec et pieds noirs. Taille fort élevée. Espèce douteuse.

On a étendu le nom de Corbeau à plusieurs espèces d'Oiseaux très-différentes. Ainsi on a appelé :

CORBEAU AQUATIQUE, au Merique, l'Ibis Acalot, Tantalus mexicanus, Lath. V. IBIS.

\* CORBEAU DU BENGALE, le Carves brachyurus, L., Buff., pl. enlum.

258. 🖊. Breve.

CORBEAU BLANC, le Catharte Papa, CATHARTE.

CORBEAU BLEU (Edwards), le Rollier vulgaire, Coracias Garrule, L.

V. ROLLIER.

CORBEAU CHAUVE, le Pyrrhocorar Coracias, Corous Graculus, L., dans CORBEAU DE ROYSTON et CORBEAU, sa vicillesse. V. Pyrrhocorax.

CORBEAU CHAUVE, le Corvus cel-

CORBEAU DE CORNOUATILES, le Pyrrhocorax Coracias, Corvus Gra-

CORBRAU CORNU, le Calso de Malabar, Buceros malabaricus, Lath. V.

Corbeau du désert, le Pyrrhoco-OMBILIE CORREAD A SUMPRIMENTAL CORRECTOR Graculus, L. F. PYRAHOCORAK.

CORREAU SOLITABRE. V. COMBRAU COMBRAU DES INDES, le Calao des Molugates, Buceros hydrocorax, Cath.

Tall Call Married Comment التعقبون بوليط لمداء روسان الما المجه والماء-

CORBRAGA MARQUE MORE, le COVs melanops, Lath. V. Echenizur Kailoha. Corbeau me Men, le grand Corran , Pelecamus Carbo, L. V. Con-RAN.

COMBRAU DU MEXIQUE, le Cor-. 's mexicanus, Gmel. Syn. du Trouale Yapou. V. ce mot.

CORBEAU DE LA NOUVELLE-GUI-I e, le Corvus Novo-Guinece , Li-P.

CORBEAU MU, Corvin midie, LA Corner DE HOLV 11 de Helbete:

rix Akubo, L., at WEngouleur nt, Cap*rimulgus auropulus* "L."**?**" SOURTE et Engonzavent.

CORBEAU DE PARADIS, le Tyran de vana , *Muscicapa Tyronnus* , Lath i GOBE-MOUCHE.

Corbeau Rhinocéros, le Calao hinoceros, Buceros Rhinoceros, ith. W. Calao.

Corbeau a ventre jaune , le *Cor*s flavus, L.; Geai à ventre jaune, iff., pl. enlum. 249. F. Gobe-OUCHE. (B.)

CORBEAU DE MER. Pois. Même 105e que Corax. V. ce mot.

CORBEDWYN. BOT. PHAN. Syn. llois de Betula nana. F. Bouleau.

CORBEGEAU. OR BIGEAU. 5. Syn. vulgaireidu Coarlis d'Eupe, Scolopax: arcuata, L. V. Coun-メドルック Barry Borry (PR-2.)

CORDEILLE, Gordin Mont. Ce nie établi par Guyier (Règn. Anim. II, p. 480), avec la Fenue fimbriata Gmelin, a été adopté par presque us les copoligliologues. En effet, il ésente des caractères saillans qui le it distinguar facilement. Megorle l'a oposé sous le nom de Fimbria: uguière, dans les planches de l'Enclopédie, l'avait placé parmi les Lu-103, et Lamarok l'avait également inis au mombre de celles-ci, lorsqu'ildopta dans son Histoire des Anim. ns vert. (X, v, p, 536, 1818). Il i doume les caractères suivans : colilic transperse, équivalve, neus-pli

imégulier au bord antériqué, ayant; les crochets rourbés, en l'écous et apposés; deux dants cardinales. deux dents laterales, dont une plus, rapprochée de la charmière impressions musculaires simples. Ce gente av évidenment des rapports avec les Tel-, lines par sa charnière ; il n'en diffères que par le pli irrégulier qu'elles. ont toutes, ot dont il est presque tour! ours dépourvu ; il se rapproche égalament des Lucines par la charnière ;. mais il ne presente pas leur impression musculaire en languette. Il a d'autant plus de rapports avec les Tel-/ lines, que par une momalie singulière on a observé un individu de la collection de feu Valenciennes, qui est actuellement dans la riche collection? de Ducles, présentant un plébais nueux, semblable à celui des Tellines: Ge genre est peu nombreux en! espèces : une seule à l'état frais pa vivant, et deux fossiles. Nous allons les faire connectre.

CORDENLLE BENFLEE, Corbis fine briata, Guv. (Règn. Anim. T.11, p. 480) et Lamk. (Anim. sans vert. T. V., p. 536). C'est la Venus fimbriata de Liuine, figurée dans l'Encyclopédie (p) 286, fig. 3, A, B, c). Cette Coquille, quit vient de l'océan Indien, est ovale, transverse, gonflée, élégamment strice; les stries coupées perpendieulairement par des lames obtuses of onduleuses qui suivent hadirection des bords; coux-ci sout obtablet opénelés.Elle est longue de cipux poucos " et large de deux et demi.

CORBBILLE PETONCLE, Corbis Petunculus, Lamk. (Anim.sans vert. T.v., p. 537), Defrance (Dict. des Sciences : Nat.). Cette belle et grande Coquille " fossile, que l'on ne connaissait que des salaises de Valognes, a été également trouvée aux environs de Paris, à Parne et à Chaumont. Sa forme est presque erbiculaire, plus aplatie que l'es-" pece vivante, strice suivant la lon-" gueur et lamelleuse suivant les bords. I es lames sont simples dans toute leur ' longueur, excepté vers le bord ante-1" rienr de la Coguille où elles sont cres ! pues. Les bords sont ordneles et épais!00 L'individu de notre collegionis mois, pouces trois lignes de long sur trois,

pouces six lignes de large CORBEILLE LAMELLEUSE Corbis lamellosa, Lamk. (Anim. sans vert.) loc. cit.), Lucina lamellosa (Ann. du Mus. T. vii, p. 237, et T. xii, pl. 42, fig. 3), figurée dans l'Encyclopédia-(pl. 286, lig. 2, 1, n, c). Cette espèce, plus petite que les deux précédentes, présente également une forme ellip-, tique. Elle est finement strice longitudinalement, et les stries sont coupées, par des lames saillantes , quelquefois assez écartées entre elles, simples dans toute feur étendue, excepté vers le côté antérieur de la Coquille ou elles sont dentées. Cette espèce est généralement plus inequilaterale que les deux précédentes, et ses bords creneles sont moins epais. Cette Coquille se trouve aboutdamment aux environs de Paris . A Griggon, a Parhe et d'autres lidus). Elle a quelquefois deux pouces trais lignes de large et un pouce neuf lignes de long. Le test est proportionnellement plus minee que dans les deux autres espèces. On en trouve à Bracheux près Beauvais une variété dout les stries sont plus fines, les lames plus pombreuses, les bords plus épais et plus finement créneles.

CORBEILLE D'OR. SOF. FHAN.
Nom vulgaire de l'Alyssum saxatile,
mérité par le bel effet que produisent
au printemps ses fleurs cultivées dans
nos jardans. F. Alysson. (B.)

CORBEL. ors. Syn. ancien du Corbeau noir, Corvus Corax, L. F. (DR. Z.)

CORBI. REPT. SAUR. (Dapper.)

CORBI-CALAO. 018. (Levaillant.) Syn. du Phile.lon cornu, Meliphaga carniculata, Temm. V. PHILEDON.

CORBICHET. 018. Syn. vulgaire du Courlis, Scolopax arcuata, L. V. Courlis. (DR. 2.)

CORBICHONIA, ROT. PHAN. (Someolis) V. TALINUM.

corpiere par Mogerle con la Tellina fluminalis de Camelin et d'autres espèces voisines, présente des caractères absolument semidables ceur des Cyrènes effectivement, trois dent cardinales et deux dents latérales conviennent au genre de Megerle comme à celui de Lamarck. Le genre Cyrène étant plus généralement adopté, nous y renvoyons. F. Cynène.

CORBIGEAU. ois. V. Corregeau,
CORRIELIZARIO du 100 PRIELAT.
otra Surmone vulgaire du jeune Corbeau.

CORRINGORS. Syn Hancien du Corbeau nang Carsus Coras, L. F. Corbeau.

CORBINE, ors. Espèce du genre Corbeau, Corvus Corone, L., Buff., pl. enlum. 483. Oiseau d'Europe. V. Corbeau. (DR..Z.)

\* CORBIS. 018. Syn. vulgaire de la Corbine, Corvus Corone, L. F. CORBEAU. (DR. Z.)

CORBIS. MOLL. F. CORBEILLE.

\* CORBIVEAU: ois. Espèce du genro Corbeau, Garvus ulbicollis, Lath., Levaill, Oiseaux d'Afrique, pl. 50 . CORBEAU . (DR. Z.) 11\* CORDULAIRE COMMISSION. HOT. rdan Genre libridge par Salibury duns les Pransisonome de la Société Hornichtulutelde Londies?(Vol?4', pr S4q-55-i :: et: icayae: Biasiona i' Haworth (Supple Plante swellen & Nate ist rum' Revisio; pv 4 269. Cestiments l'ont émbli wux dépens du genre Wertisus de Linné, dontil nedgriphibiblément être considere que comme the seetion de même que les genresudjan, Quettle , "Believe and has, Millary meder, Phylogone et Hermione. F. tous ote mote Paxospison del premier qui, Manager of the stranger of the traffic ici très-stateinstembn aquichti Le Gorbularia se compresside Narsince dont des dininities ascendantes

et courbées ont, leurs filossegaux et

sandirmen dans, la pensului 1994

sont iuseres sur le trobe lui même et mois la basse de ce rube; les segmens du périanthre sont émoits, plus petits que la couronne qui est très-grande et urbinée. Les espèces de Corbulaises sont au nombre de cinq, savoir : Corbularia temuifotia, C. tobularia, C. obesa, C. albicans et C. Bulbocodium. Ce sont des Plantes indigènes des pays montueux de la péninsule espagnole, que l'on cultive dans les jardins d'Angleterre, et qui sont remarquables, par leurs fenilles fitiformes et creusées en gouttières.

Le genre Ajax a une organisation bien semblable à celle du précédent, c'est-à-dire qu'il n'est, comme lui, m'une section du grand genre Narcissus de Linné et qu'il offre les mêmes cancières génériques. V. Narcisse. De légères modifications dans les organes de la reproduction ont paru suffisantes pour les différencier : içi les étamines sont droites, leurs filets sont libres, égaux, insérés à la base du tube, un peu adhérens à ses côtés et souvent trois fois moindres que la œuronne, laquelle est grande, égale aux segmens du périanthe, et en forme de coupe évasée. Haworth énumere quatorze espèces d'Ajax qu'il divise en deux sections, selou la longueur relative du tube du périanthe. Mais à en juger d'après les descriptions elles - mêmes, nous ne pouvons voir dans plusieurs d'entre elles que de simples variétes. Il est difficile, par exemple, de considérer comme espèces distinctes de l'Ajax festalls, Salisb., ou Narcissus Pseudo-Narcissus, L., Ajax serratus, spurius et nobilis. Ce sont des Plantes européennes , pour la plupart indigenes des pays méridionaux, tres-printanières, munies de bulbes tuniqués, arrondis inférieurement et coniques supérieurement, à leuilles planes, canaliculées, strices de grosses nervures, et plus ou moins glauques.

CORBULE, Corbula, Mott.. Ce gonre a été établi par Bruguière dans les planches de l'Encyclopédie; ét com-

me if offic des caractères saillans et hien tranches, il a cte allopte par presque tous les conchyliologues qui l'ont'suivi ; mais il a varié dans la place qu'il a occupée dans la série. Bruguière, le confondant avec quelques espèces d'Anatines, l'a place près des Myes et des Capses qui renferment aussi les Sanguinolaires. Lamarck (Animaux sans vert., 1801), ne considérant que l'inégalité des valves, l'a eloigne, mais à tort, de sa veritable place, pour le mettre, ainsi que les Pandores, en relation avec les Houlettes et les Anomies qui appartiennent à un ordre différent. Quoiqu'inequivalve, la Corbule est une Coquille régulière dont le test est compacte et solide, qui présente deux impressions musculaires, ce qui doit la remettre dans l'ordre et près des genres où Cuvier l'a placée , à côté des Mactres. Lamarck (Anim. sans vert. T. v , pl. 494, 1818) l'a replaçée dans ses rapports les plus convenables en la séparant, avec la Pandore, en une familte distincte qui a des rapports avec les Mactracees. Il a satisfait au caractère de l'inégalité des valves, anomalie presque unique dans les Coquilles Dimyaires régulières, et à celui de l'insertion du ligament qui est interne, comme dans les Mactres. Voici, d'ailleurs, les caractères qu'il lui donne : coquille régulière, inéquivalve inéquilatérale , point ou presque point baillante. Une dent cardinale sur cliaque valve, conique, courbée, ascendante, et à côté une fossette; point de dents latérales; ligament intérieur fixé dans les fossettes. Les Corbules sont généralement des Coquilles d'une taille fort médiocre : elles sont rares et recherchées à l'état vivant; certaines espèces sourmillent à l'état sossile dans certaines localités du calcuite grossier désagrégé des environs de Paris. Les espèces les plus remarquebles sont:

CORBULE AUSTRALE, Corolla diatralis, Lamk. (Anim. sons vert. T. v. p. 495, n. 1). Cette espece, une des plus grandes du genre, est ovale, très-inequilaterale, un peu banlante leteralement; son bord antirieur est allongé , subrostré , angulenz ; elle ; eșt blanchâtre, les crochets peu:proéminens. Une de ses varietés est plus petite et plus comprimée antérieursment. Elle a un pouce quatre lignes de largeur, et se trouve notamment à la Nouvelle-Hollande au port du roi Georges.

CORBULE BILLONNEE, Corbula sulcato, Lamk. (Syst. des Anim. sans vert, p. 107, et Hist. des Anim. sans vert. T. v. p. 495, nº 2), figurée dans l'Encyclopédie (pl. 230, fig. 1, A, R, C). Celle-ci présente de grossillons à l'extérieur : elle est épaisse, bombée, ovalaire, subrayonnée, subinéquilatérale; ses crochets sont proémineus, d'un rouge pourpré ; le reste de la Coquille est brunâtre ou verdâtre. C'est avec doute qu'on l'indique de l'océan Indien ; elle n'a que neufià dix lignes de largeur.

Parmi les espèces fossiles, nous ci-

terons d'abord :

La Corbule Gauloise, Corbula: gellica., Lamk. (Ann. du Mus. T.: VIII, p. 466), figurée dans les Vélins, (nº 40, fig. 3), et probablement que c'est elle que l'on a voulu geprésenter dans l'Encyclopédie (pl., 230, fig., 5, A, B, C). Cette espèce est sans gontredit la plus grande du genre. Nous en possédons un individu qui a un pouce neuf lignes de large. C'est à tort que Lamarck (Anim. sans vert. T. v , p. 497 , n° 1.1 ) a établi l'espèce qu'il a nommée Corbule à pe- . tites côtes; ce n'est réellement . comme il l'ayait d'abord dit dans ses An- : en établissemt cette handle s'tennales (loc. ait.), que la petite valver pli une ripolication très lunts. En elde la Corbule gauloise. Comme il est raça de rencontrer encore réunies les valves d'un même individu de cette espège, id n'est pas étonnant qu'on en ait, fait deux, espèces; mais comme nous avogs en occasion, dans nos recherches aux environs de Paris, d'en recheilir huit ou dix individus pertails , d pous a été facile de restifier ceite erreur. Catte Coquille est ovale, transverse ventrue; ses crochets très. tres caractères que ceux de s programment in plus grande valve est inéquiralve, ligament inéquiralve, ligament inéquirales, ligament inéquirales programmes passiculas Conchiderates de la ligament de la

dinairement des petites obtes intigelibras peu saillantes; elle est point baillante : les dents englisales sont remarquables per lour stille. On trauve frequeminent cette Coquille à Grignon, à Parne, à la Chépelle 2 10 près Senlis, etc.

CORBULE A GROS SELECTIONS; Corbala exerata, N. Cette Corbuke très belle et très-rare, que nous a vous trouvée à l'état fossile à Saint-Félix près Benavois dans les calcaires grossiers y out remarqueble par sa taille autant que par les gros sillons transverses regulers qui se remarquent sur la valve inferieure, tandis que la supérioure est lisse, ovale, transperse in inequilatérale; la valve inférieure est trè-grande, bombée, à crochel très-saillant, très-inéquivalve; la valve supérieure subtrimmulaire, lisse ou presentant de petites côtes longitudinales inégales, rémblables à colles que nous avonsindiquées sur la valve supérieure de la Corbule gauloise, à repochet pen sadiant; elle est generalement trèsaplatie, et nous l'aurions regardés comme appartenant à une espèce distincte, si nous n'en avions trouve nous - mêmes un individu emplet qui est figuré dans les planches de ce Dictionnaire. La valve inférieure est longue d'un pouce trois lignes, large d'un pouceint demi. La valve supérieure est longue seule ment de onze lignes, et large d'un (H..Q) pouce deux lignes.

\* CORBULEES. MOLL. Lamarck, fet les Corbulées as peuvent some porter à sucune samille déja stable Leur ligament intérigue des particies de la control de la mais l'inégalité constante des les éloigne de montantes de la fine les éloigne de tout ce qui les tres. La régularité de la coquille les les d'ailleurs fort loin des Camage de plus loin encore des Ostraces qu'des Pectinides Cette famille, qui is an

se oranjous scalemant det gamme Geobule et Pandore. V. ces mots. (D. H.)
GOROAT. BOT. CRYPR. Syn. gallois
de Lichen tartarœus, L.
(E.)

CORCELET. INS. V. CORSELET.

CORCHORON. BOT. PHAN. Selon Cosalpin, c'est le nom que l'antiquité donnait au Mouron rouge. Il est devetu la racine du mot Corchors. V. Conère ou Conerre. (2.)

\*CORCHORUS. Pois. Ce mot, qui de chez les anciens désignait une Planté; la été également appliqué à un petit l'essondonton ne sait rien, sinon que le se chair était peu rechérchée. (B.)

CURCHORUS. BOT. PHAN. V. Co.

CORCOITA. BOT. PHAM La Courge ches les Basques où ce nom, qui vient éridemment de Cucurbisa, prouve que les Courges y ont été introduites au temps des Romains. (B.)

\*CORGOLEN. BOT. PHAN. (Ruiz et Pavon.) Noin de pays du genre Azzri. V. ce mot. (B.)

\*CORCOPAL. BOT. PHAN. (C. Bauhm.) Prohablement une espèce de Jacquier et peut-être l'*Integrifotius*. (B.)

\*CORCORADA. rois. Poisson absolument indéterminé de l'Inde, que Marcgraaff et Ray disent avoir la chair préérable à celle de tous les autres.

CORCOROS ET CORCORUS. BOT.
FULS. Pour Corchorus. V. Corete
ou Comette.

\*CORCULUM, BOT. PHAN. V. EM-

\*CORCURBORCHIS. BOT. PHAN. Duns le tableau dui est en tête de l'ouvrage de Du Petit-Thouars, intitulé: Bistoire des Orchidées des fles australes d'Afrique; c'est ainsi que se trouve désignée une sous-division de la seconde section des Orchidées; mais ce mot est ainsi écrit par erreur typographique. F. Convaisonens. (04.N.)

\*CORDA. BOT. CRYPT. F. CHORDA.
\*CORDA ANGUINA OU CORDA

MaRINA. \*comm." Des Ordents foretles, en général du genér Spattingue; portent co non dans les carrisges des necesses naturalistes. Klein's partique. lièrament appliqué de élemen de ces mome à une section des Riemanystes; l'une, des classes qu'il avais établier. parmi les Qurana eq m. Knats., 20)

# CORDE POW. V. LAMPROLE.

CORDE A VIOLON. BOT, PHAN.

CORDE, Cordatus. 1011. Ayant la figure of un count Cet (adjectif seli-" ploie pour désigner les cerps plattes. dont, la figure approche plus ou moins de celle d'un cœur de carte à jouer. En général, la plupart des matura-l listes confordent ensemble les expressions destinées à représenter hi figure. des corps et celles qui s'appliquent à' leur forme. Il y a cependant une trèsgrande différence entre clies. Les expressions figuraires ne peuvent's empleyer que pour les corps planes à les expressions formaires au contraire ne convienment qu'aux corps munis des trois dimensions, la largeur, la longueur et l'épaisseur. Ainsi les mots Ovale, Corde, Elliptique, etc., etant des expressions figuraires signifiant qui a la figure ovale, celle d'un cœur du d'une ellipse, ne peuventêtre employes que pour des corps planes, tels que les feuilles, les pétales, etc.; tandis que les mots Ovoïde, Cordiforme Ellipsoïde, étant des expressions formaires signifiant qui a la forme d'un œuf, d'un cœur ou d'une ellipse, ne peuvent, s'appliquer, qu'à; des, qorps: munis des trois dimensions, tele que des fruits, des bourgeons, des bulbes, des tubercules, etc. C'est donc \* tort que l'on voit la plupart des naturalistes negliger ces différences et dire des scuilles ovoides, des fruits ovales. Nous croyons avoir suffisamment fait sentir l'impropriété de ces expressions.

CORDELIERE, mora, Per une de ces comparaisons qui sont loin d'être justes, et qui sont consecrées dans le vulgaire plutôt per habitude que per raison, un a donné ces nem à des Coquilles qui sur un fond blane présentent des séries de nœuds on d'aspérités bleustres ou brunes, les comparant ainsià la carde qui servait à ceindre les cordeliers. (p......)

\* CORDELIÈRES. BOT. PHAN. Mom vulgaire des diverses Amaranthes à longues panicules, que l'on cultive dans nos jardins.

COR DE MER. MOLL, (Rondelet.) Syn. de Muren olearium, L., (B.)

DERA. SOT. PRANT FOR KOR-

CORDIA. BOT. PHAN. P. SEBESTTER.

CORDIERITE. MIN. Même chose que Dichroite. V. ce mot.

\* CORDIFORME. zool. Bor. Qui a la forme d'un cœur. Cette épithèse me s'applique qu'aux corps solides et épais : ainsi on dit un fruit, une graine cordiformes, etc. V. Connt.

(A. R.)

CORDILIA. BOT. PHAN. V. COR-

\* CORDISTE. Cordistes. 188. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, établi par Latreille (Hist. des Coléopt. d'Europe, 1<sup>re</sup> livr., p. 77) aux dépens des Odacanthes de Fabricius, et correspondant au genre *Calophæna* de Klug. Nous avons exposé à ce mot les caractères génériques, et nous avons présente à l'article CARABIQUES un ta-bleau qui fait voir les rapports qu'il a avec les genres Casnonie et Odacanthe. Dejean (Catal. des Coléopt. p. 2) mentionne deux espèces qu'il désigne sous les noms de maculatus et acuminatus; la première est nouvelle et la seconde avait été décrite sous ce nom par Olivier. L'une et l'autre sont originaires de Cayenne.

CORDMI, now PHAN. Syn. maeassondo Chasytha corniculata, Plante qui por unit: bine ma pus, appartenir au gam assoquab dul accepperto. (21) CORTON BEET our Expèce du

CONTON Briev. ois. Expect du genre Cotingu, L. R. Chrimon. On a aussi downe de

norm à une espèce du genre Gres-Bec, Fringilla bengalemis, L. V. Gros-Bec. (DR. Z.)

CORDON BLEU. MOLL. Nom marchand d'une espèce du genre Ampullaire. V. ce mot. (B.)

\* CORDONCILLO. BOT. PHAN. Nom donné par les habitans de la république de Vénézuéla, entre Guigue et Villa-de-Curá, au Peperonia speciosa, Kunth (Nova Genera et Ap. Amer. 1, p. 69). V. PÉPÉRONIE.

(G.N.)

CORDON DE CARDINAL. BOT. PHAN. Nom vulgaire du Polygonum orientale, L. V. RENOUÉE. (8.)

CORDONNIER. 018. Syn. volgaire du Goêland brun, Larus Catarrhactes, L. F. MAUVE. (DR. 3.)

CORDONNIER. Pois. Nom vulgaire d'un Poisson indéterminé du golfe de Guinée, qu'on dit avoir deux barbillons aux côtés de la bonche, et grogner comme le Cochon. (8)

CORDONNIER. 1NS. Nom vulgaire de la Noctonecte dans le midi de la France, par allusion aux mouvemens que font ses avirons quand cet Insecte nage. (B.)

\* CORDON NOIR. 018. Espèce du genre Sylvie, Sylvia melanoleucus, L., Ois. d'Afrique, pl. 150. V. Syl-VIE. (DR. Z.)

CORDON OMBILICAL. 2001. et BOT. V. FORTUS, FRUIT et GENELITION.

\* CORDONS PISTILLARES.
Chordæ pistillares. Bot. Phin. Outre les vaisseaux destinés à porter la nourriture aux jeunes ovules renfermés dans l'intérieur de l'ovaire, on en rencontre d'autres dans les parois de cet organe, auxquels paraît être confié le soin de transmettre aux jeunes enbirons "l'action vitale, au moment où la fécondation s'opère. C'est à ces vaisseaux généralement disposés par faisteaux simples ou ramines, que l'on a donné

ma de Condene patiliaires de la sal, ils saccolent asset les vaist r nourriciers du péricarpe et tituent les nervules de Mirhel. étendent depuis les ovules aux-s ils parviennent en traversant ophosperme, jusqu'au stigmate s se changent insensiblement en issu cellulaire plus ou moins fin élicat. Leur nombre est en génégoureusement déterminé, et corond exactement au nombre des hospermes ou de leurs divisions. PISTIL. (A. B.)

ORDUBA ou CORRUDA. Bor. N. (L'Ecluse.) Syn. d'Asparagus tifolius en Espagne, oil diverses èces d'Asparages accrochantes et à illes polgnantes remplissent les rains incultes.

CORDYLE. Cordylus. REFT. SAUR. 15-genre et espèce du genre Stel-1. V. ce mot. (B.)

CORDYLE. Cordyla. 188. Genre l'ordre des Dipteres, famille des mocères, tribu des Tipulaires, ide par Meigen . et qu'on peut reu-, suivant Latreille (Regn. Anim. Cuv.), au genre Stinulie. Les anmes sont courtes, grosses, en forme fuscau et perfoliées comme dans Bibions. Mais elles sont composées douzearnéles, et la tête pe présente d your lisses, co qui est un carace distinctif. La forme générale du ps et les pieds épineux rapprochent Cordyles des Mycétophiles. Mein (Descr. syst. des Diptères d'Eupc, T. 1, p. 274 ) décrit deux rèces. Il désigne la première sous le in de Cordyla fusca, et figure la e et une des ailes; la seconde esce porte le nom de Cordyla crassirnis. Elle est représentée en entier 1b. 10, fig. 1). (AUD.) CORDYLE. BOT. PHAN. Pour

CORDYLE. BOT. PHAN. Pour adylic. V. ce mot. (B.)

\*CORDYLÉE, REPR. SAUR. Excréens de Lézards , noir du Stellion., it du vini Coedyle, noit enfin du mitor, que des campiriques employènt comme médicament, (a.)

· Gordy Lie: Cordy tid. wow: Ywkn! Genre fonds par Louretre ("Pt: 'Cochisch., 11, p. 500) pour un Arbre de la Monadelphie Polyandrie, L., mais qui n'a pas encore été rapporté à l'une des familles naturelles. Il offre pour caractères : calice compensulé à quatre découpares; corolle nuile ; étamines nombreuses et monadelphes; ovaire libre surmonté d'un style; baic pédicellée, uniloculaire et polysperme. Le Cordylia africana est un grand Arbre dont les branches sont très-étalées, garnies de feuilles alternes et ailées, à fohioles glabres, petites et obcordées. Les fleurs nombreuses sont supportées par des podoneales solitaires et lateraux. Lousreiro l'a trouve sur les côtes pricutales de l'Afrique : - - r nius (espan) q - CORDYLINE. - Ourdralization stores REAN. Genre établi par Commenson, et faisant partie de la famille des Ast. paraginées, et de l'Hemndrie Monogynie , L. Son calice est cumparulé , caduc, à six divisions egales ; les sex étamines sont insérées à la base de ces divisions; leurs filets sont subulés, glabres, non dilatés dans leur partie movenne, comme dans les Dracæna, ni à leur partie supérieure; comme dans les Dianella. Les anthe res sont bifides à leur base; l'ovaire està trois loges polyspermes, surmonté par un style que termine un stigmate trilobé. Le fruit est une baie globuleuse généralement à trois loges contenant plusieurs graines, très-narement une seule par l'avortement des autres.

Ce genre ne se compose que de trois espèces qui ont quelque ressemblance avec certains Palmiers. Elles sont viváces et sous-frutescentes; leurs feuilles sont très-allongées, entières, striées longitudinalement; leurs fleurs constituent des panicules ramenses; elles sont en général articulées avec le pédicelle qui les supportes Dès trois espèces qui forment de genre; l'une a été mentionnée par Commerson sont le mont de Cordy lines habitity se. Thundersy's sunt places dans le genre Dracena, et Lamarck parasi les Dia-

menspens cont in tap de Bonte. Esprimité de l'aux lles de France et de
Bourbon. La seconde est le Cordyline transcription de R. Brown, qui croît
id la Mentelle-Hollande; enfin la troisième a été décrité par Kunth (in
Humb. et Bonpt. Moo, Cen.) sous le
nom de Cordy line parviftora. Elle est
originaire da Mexique. (A.R.)

CURDYLOCARPE. Cordylocarpus. BOT. PHAN. Desiontaines, dans sa Flore Atlantique, est l'auteur de ce genre qui fait partie de la famille des Cruciferes et de la Tetradynamie siliquouse, et que De Candolle place dans sa tribu des Cakilinees. On peut carectériser ce genre de la manière suivante : les quatre sépales sout dresses et éganx; les pétales sont onguicules a lour base; leur limbe est entier; les filets des étamines sont dépourvus de dents; les siliques sont cylindriques, "un peu toruleuses, indéhiscentes, ren-'flées dans leur partie supérieure en un appendice globuleux, monosperme, hérissé de pointes, et surmonté par le style qui est persistant; les graines sont au nombre de trois à quatre dans "chaque silique; elles sont ellipsoïdes ct comprimées.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce, Cordylocarpus muricarus, Desf., Fl. Ad. 2, p. 79, t. 152.
C'est une Plante annuelle dont la tige cet dressée, rameuse, glabre ou légèrement poilue, portant à sa base des feuilles lyrées, et dans sa partie supérieure des feuilles lancéolées; les fleurs sont jaunes, et forment des épis allongés. Desfontaines a trouvé cette Plante sur la lisière des champs dans le royaume d'Alger. Ce genre, voisin de l'Erucaria, s'en distingue surfout par la structure de la silique.

CORE ins. Pour Corde. V. ce mot.
COREA. ois. (Gaimard.) Syn. de
Bicasseau : Tringa Ochropus, L., a
Dimbyluse., Mawés. et Wahou, iles
Sandwicki. (2.)

COREA: BOT. PHAN. Le Coris monspulientir en Portugal ou cette Plante ust fluit communité. (B.) COREA OURIRL on (Gimard.) Syn. d'Echassier gialtre à Sandwich.

\* COREDULA. ors. On protend que c'est un Oiseau de proie qui ne mange que le cœur des Animanx qu'il chasse. Du reste il est totalement inconnu.

COREE. Corpus. INS. Genra del'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, établi par Fabricus aux dépens du grand genre Cimes de Linne, range d'abord par Latreille Consider. génér. p. 954 ) dans la famille des Corisies, à laquelle il avait donné son nom, et placé ensuite (Règn. Anim. de Cuv.) dans celle des Géocorises. Ses caractères sont : antennes droites, toujours découverles, de quatre articles, dont le dernier plus court que le précédent est renflé ou en massue, intérées au bord supérieur du museau, au-dessus d'une figne ideale tires des yeux à l'origine du labre; bec courbe, presque paralléle au torps, de quatre articles un peu différenten longueur; tarse à trois articles dont le premier et le dernier longs. Ces lasectes ont en général la tele tigore, sans cou apparent, enfoucee dans le prothorax, supportant des yeur prominens, muis petite. Le protherat et étroitantérieurement et large à la partie posterieura & Bousson ballingulaire et très-apparent. Les élytres églentl'abdomen en langueur; elles sont corisces avec l'extrémité membraneuse. Les pates sont lougues et grêles. L'abdomen est déprimé sur sa laconférieure et relevé sur les cotés.

Les Corées ont de très-grands apports avec les Alydes qu'on pourait à la rigueur leur associer. En effet, ce dernier genre fondé par Fabricias n'en diffère guère que par la forme di dernier article des antennes, qui et allonge, presque cylindrique et de la longueur du précédent. Il partage ce caractère et ressemble d'allours beaucoup aux Lygées, et surtout eux Carris qui sont des Alydes unes floriges. Les Corées de rencontrent pennes l'été sur plusieurs l'été sur plusieurs l'été les des les corées de rencontrent pennes l'été sur plusieurs l'été les des les corées de rencontrent pennes l'été sur plusieurs l'été les les corées de rencontrent pennes l'été sur plusieurs l'été les les corées de rencontrent pennes l'été sur plusieurs l'été les les corées de les corées de rencontrent pennes les corées de rencontrent pennes l'été les les corées de rencontrent pennes les corées de l'été les corées de les cor

upent le sun su moren de leur; etse nonrissent aussi dans leurs irens états de toutes sortes d'Intes. Les femelles pondent une nde quantité d'unis qu'elles colteures feuilles à côté les uns des tres. Ce genre est assez nombreux espèces européennes.

Le Corée Bordé, Coreus margius ou le Cimen marginatus de Liu-, décrit par Greeffroy (Hist. des Ins. 1, p. 446) sous. le nom de Punaise reilles, peut être considéré comme type du genre. Il a été figuré par olff (Ican. Cimic. fasc. 1, p. ac, t. 3, . 20). Gette espèce répand une torte cur de Pomme. On la trouve aux virons de:Pavis, in . . . . Le Corne Porci-Erio, Coreus Hysr de Latreilles Cet Insecte bizarre r sa forme alété remembre aux enons do l'acis. Il y cot itrès-rave, et trouve assez communément dens le idi de la France. Sparinann a recell an gapt des Bonne-Espérance ie impère voisine de colle-ci, et qui t le Canara panadonus de Fabricius. n en trouve ume bonne figure dans illas du Dict. des Sciences Natulles publié per Levrauit. (AUD.)

\* COREENE. MAM. Variété dans spèce Mongolique ou Altaïque du ure Homme. V. ce mot. (B.)

COREGANE, Goragonus, POIS.

1015-genre de Saunions. F. ce mot.

(8.)

\*COREIGARAS, ors. C'est-à-dire orbeau de Corée. Uiscau japonais a connu et fort rare dont ou offrit a individu en présent à l'empereur, rapport de Kempfer. (E.) CORELLIANA, MOT PHAN (Plina) with de Châtaigne fort estimés à ome ou Corellius Chevalier l'avait troduite par le moyen de la greffe.

\*COREM BLOEM. BOT. PHAN. Mentzel.) Syn. belge de Bluet, Cenurea Cyanus, L. (B.)
COREMIDM. BOT. CRYPT. (Mucémécs.) Co genre, établi par Link,
Berl. Mag. 1809; pp. 19), est voisin

des genres Penicilium'; Aspergillus, sto. Il est ainsi caractérisé: filamens entrecroisés en forme de capitule stipaté; capitule et sirpe écurers de filamens en pinceau qui portent des aporidies éparses.

Ce genre a l'aspect des Stilbum et des Isaria, mais il est évidenment formé par des filamens simplement entrecroisés et non réunis en une seule masse. Link n'en décrit qu'une seule espèce sous le nom de Coremium glaucum; elle éroit sur les fruits confin qui se sont pourris. Le Monitia Penicillus de Persoon appartient probablement à de genre. (AD.B.)

COREOPE, BOT. PHAN. V. CO-

COREOPSIDE. Coreopsis. BOY. PHAN. Famille des Synanthérées , Odrymbifères de Jussicu , tribu des Hólianthées de-Cassini, et Syngéndsie frustrance. Linné vetira des genres Bidens et Coruma solis de Tournefort, quelques espèces 'dont il fit un nouveau genre qu'il nomma Corcopsis. Les auteurs ont ensuite ajeuté à ce-Iui-ci un grand nombre de Plantes dont quelques-unes dolveut en être séparées. Ces additions étrangères ont fait varier les earactères génériques que l'on a pourtant fixés de la manière suivante : calathide radiée; fleurous du disque tubuleux, nombreux et hermaphrodites : ceux de la circonférence sur un scul rang, en languettes et neutres; involucre formé de plusieurs folioles disposées sur deux rangs, les extérieures foliacées et étalées, les intérieures appliquées etpresque membraneuses; réceptacle plane et paléacé; akènes comprimés, terminés par deux barbes persistantes, non crochues et nues selon Kunth, confondant avec des rudimens de squamellules barbellulées d'après Cassini. Ce genre est composé de Plantes herbacées ou quelquefois mais rarement frutescentes, à branches et à feuilles opposées, le plus souvent partagées en un grand nombre de segmens filiformes, à fleurs terminales et ordinairement jaunes:

Quarto to especial peut pres out esé degrites soit sous le nom de Chreonsis, soit sous d'autres nome générie ques. Ainsi les Corcopsis amplexidenlis, C. sutida et C. heterophylla de Cavanilles, ont élé réunis par Persoon qui en a fait le genre Simsia. Ce dernier n'a pas été admis, car il existe un autre Simsia son le par R. Brown, et place dans la famille des Proteacées. Le Coreopsis alata, Pursh, et le C. procera, Ait., forment le genre Actinomeris de Nuttal. Mœnch a voulu aussi séparer le Coreopsis l'anceolala, L., sous le nom de Coreopsoides. V. tous ces mots.

La plupart des Coréopsides habitent les contrées borcales de l'Amérique; leur culture est assez facile en Europe, dans les jardins d'agrement qu'elles continuent d'embellir quand le règne des autres fleurs a cesse. C'est en ellet an commencement de l'automne que ces Plantes fleurissent chez nous; à cette époque, plusieurs espèces, et entre autres les Coreopsis ferulæfolia, Jacq., C. tripteris, L., C. verticillata, L., et le C. tinctoria, espèce introduite récemment en Europe, produisent des corymbes élégans de fleurs dont les rayons, d'un jaune intense, contrastent élégamment avec le brun obscur de leur disque.

\* COREOPSIDÉES. Coreopsidece. BOT. PHAN. Section formée par II. Cassini dans la tribu des Héliauthées, famille des Synanthérées. Elle est caracterisée par un ovaire tétragone, comprimé antérieurement et postérisurement, de sorte que son plus grand diamètre est de droite à gauche. Cette section comprend les genres Bulens, Heterospermum, Glossocardia, Cassini; Coreopsis, Cosmos, Dahlia ou Georgina, Sylphium et Parthenium. Les Verbesina et les Spilanthus, que l'on regardait comme . voisins des Bidens, tellement que Lamarck avait fondu en un seul ces deux derniers genies ( Bidens et Spifanthus), se trouvent maintenant distribués dans deux sections différentes,

wu l'impertunce attachée par Cassai de llu didressité de l'organisation de lours fruits... (c. N.)

COREOPSOIDES. BOT. PRAN. Genre proposé par Mœuch pour le Corebysis lanceolata, L., dont les akènes sont muriqués et un peu différens, quant à la forme, de ceux des autres Coreopsis. Sa dénomination est trop vicieuse pour qu'on ne lui en substituât pas une autre, si on se déterminait à l'adopter; mais ce cas n'est pas probable, attendu le peu de gravité des caractères. (0.N)

\* COREREVA. ÉCHIN. (Gaimard.) Syn. d'Holothurion Owlaybée, Mowée et Wahou, ikos Saudwich.) (s.)

GORETA. BOT. PHAN. (Browne, Jam. p. 147). Espèse, du gépra Corchorus. F. Conège ou Conètes. (E.)

CORETE OF CORETES CONchorus. BOL. PHAN. Famille des Tiliacées et Polyandrie Monogynie, L. Ce genre, sondé par Tournesort et adopte par Linue, offre les caractères suivans : calice à cinq divisions profondes et caduques; cinq pétales; étamines en nombre indéfini, a anthères arrondies; un à trois stigmates portes par un style court qui quel quesois n'existe pas; capsule allongée en forme de silique à deux ou canq loges polyspermes. Dans une savante dissertation sur les Malvacées, Tiliacées et Buttnériacees, publiée en 1821, Kunth observé que le genre Anichorus meriterait à peine d'ene distingue du Corcharus, puisqu'il n'en disser que par le nombre quater-naire des parties. Ces deux genres ont d'ailleurs le même facies. les Corètes sont des Plantes herbacres ou rarement des Arbrisseaux, qui habitent les climats chauds de l'Amérique et des Indes Orientales. Elles ont des feuilles simples, quelquelois munies, à la partie inférieure dulimie, de dents qui se prolongent en une barbe sétacée ; les fleurs sont peutes, jaunes et axillaires. Le nombre des espèces décrites n'est pas très-conside-

r: il ne s**illere qu'intrasquin**zain**e,** icore fast-il en retrancher cellus n avait placees dans se gonre pulnt d'observation attentive. Le r. Japon., p. 227), Platite que cultive assez communément en pe dans les jardins d'agrément, : autre chose que le Rubus japos. L., suivant De Candolle qui a cette Plante dans l'Herbier de ié. Cet muteur en a constitué un reau genre sous le nom de Kerria. ce mot. Nous nous bornerons ici re description succincte de l'esla plus remarquable par ses usaéconomiqu**es.** 

a Corète potagèré, Corchorus rius, L., pousse des tiges herbapeu rameuses, hautes de six à decimètres; ses feuilles sont gla-,, alternes, pétiolées et lancéolées, entelures aiguës; les inférieures longées en filets sétacés; ses caps sont un peu ventrues et fusines. Cette Plante, qui habite les s continens de l'Asie, de l'Afriet de l'Amérique, est cultivée s l'Inde et en Egypté comme nte alimentaire. Selon Olivier, les ptiens mangent ses feuilles avec sir, soit crues, soit bouillies, et données avec de l'huile d'Olive; is cet aliment est plus agréable sain et nourrissant. Elles parpent aux propriétés générales des racces, c'est-à-dire qu'elles sont cilagineuses et par conséquent ollientes. (G..N.)

CORETHIRE. Corethra. INS. Genre l'ordre des Diptères établi par Meii, et rangé par Latreille (Règn. im. de Cuv.) dans la famille des mocères, tribu des Tipulaires. Ses ractères sont : antennes fliformes, incuaes et verticillées dans les mapoilues dans les femelles, de quaze articles pour la plupart evoides, deux derniers plus longs et plus les papes de quatre articles dont premier très-court; ailes couchées irontalement sur le corpt.

ports avec les Chivonomes, et surfau avec les Tanybes auxquels Laurelle (lon ein) les rémit. Leurs putes aittérieures, de même que dans ées deux genres, sont longues, avancées et rapprochées de la tête, et il n'existé guère de différence que dans le mombre des articles des anieunes et dans loui forme. Les larves des Coréthées adit aquatiques et très-aloudantes dans lés étangs. Meigen (Deser, syst. dis Dipt. d'Europe; T. 1,p. 14) decrit trois espèces; parmi elles nous rétarquis-rons:

La Conètene à Antennes plujmeuses, Corethra plumicornis, on 🂺 Chironomus plumicornis de Fabricità (Syst. antl.), et la Corethra lateralis de Latreille (Gener. Crust. et Ins. T. 1v, p. 247), figurec par Meigen (loc, cit, T. i, fig. 22), et décrite par Degéer sons le nom de Tipula cristallina. Réaumur (Mein. sur les Ins. T. v, p. 40, t. f. fig. 4-15 ) nous a donné des détails curieux sur les métamorphoses de cette espèce, et l'a représentée avec soin dans les différens états. Les latves qui vivent dans l'eau sont parfaltement transparentes, druites, roides, immobiles par intervalles, et florisnant des coups de queue lorsqu'elles veulent changer de place. Du dessous de leur tête part un grand cruchet qui se porte en avant et se contonrite en has et en arrière. Ce crochet qui paraît simple est composé de deux parties semblables, exactement appliquées l'une contre l'autre, maisiqui peuvent s'écarter à la volonte de l'A nimal. C'est vers l'origine de ces deux crochets que la bouche est placée; à chaque côté de celle-ci est une mas choire un peu aplatie et botdée d'épines. Auprès des crochets on voit à droite et à gauche une tache brune ; à quelque distance de la tête, en 🕬 marque en dessus, mais dans l'interieur du corps, deux parties bruues qui ont chacune la forme d'un rein L deux corps de même figure, plos per tits et moins bruns, se voient aussi, dans l'intérieur à peu de distance de l'extremité postériente. Celle-eisé tem nune par deus appendices droits et

COR

charnus. Au-dessous d'eux et vers leur origine est une nageoire verticale, placée dans le sens de la longuenr du corps, d'une grande transparence et de forme ovale; du point ou elle s'attache partent des lignes qui, comme des rayons, se dirigent vers différens endroits du contour de l'o-Vers le mois de juillet ou vale. d'août ces larves se transforment en nymphes. Celles - ci ressemblent pour l'arrangement et la disposition des jambes à celles de plusieurs autres Tipules; mais elles ent deux appendices qui s'elèvent au-dessus de leurs têtes. Grêles et aplaties à leur difinie, ces sortes de cornes s'élargliscut et se rétrécissent de nouveau pour finir en pointe assez aiguë. La numbhe tient ordinairement leur extremité au dessus de la surface de Fedu, et on ne peut guere douter. qu'elles ne soient des organes respiratoires, Réaumur croit que ces parties, dont la surface examinée au microscope paraît chagrinée, sont formees par les deux corps antérieurs en forme de rein qu'on aperçoit dans la larne. Quoi qu'il en soit, l'extrémité pastérieure des corps présente deux mageoises égales et semblables, foliaodes, dranaparentes et parcourues par seramona trachéens. L'état don ymphe dute peu de tempe, et on voit écleral lusecte pariait au bout de dix

ou doute jours - to and bearing La Cornthun culiciforme, Corethra culiciformis ou la Tipula culiciformis de Degeer (Mem. Ins. T. vi, p. 372; t. 23, fig. 3-12) qui a étudié cotte espèce avec le même som que Résumus la précédente. La larve ressomble assez à celle de la Corèthre à antennes plumeuses; elle a toujours une position horizontale, ce qui la distingue de celle des Cousins. Sa tête grosse, arrondie, distincte du corps, n'offre pas de crochets, mais simplement des barbillons. La nageoire caudale est remplacée par un asegudiage de poils placés en rayons et qui sert évidemment à la natation. Les organes qui ressemblaient à des reins se retrouvent également, mais

ils affectent aux deux antrémités du corps une touté autre forme. Ils sont oblongs et paraissent, être des réservoirs d'airs. Le pymphe présente aussi deux cornes qu'elle fait sortir de l'aau afin de respirarement

Latacille papae qu'on doit apporter su genre Coret has la Tipule precifice, Tipula crucifica, resprésentée par Slubber dans ses Observations microscopiques. Elle est, ditril, très-rei-

sine de la Corèthie caticiforme.

(AUD.)

\* CORETT. POIS. (Nieuhoff.) Espèce de Scombre que Pison appelait

Alba Coretta, qui paraît le Guara-

être l'Albicor de Sloane. (B.)
CORETTE. BOT. PHAN. V. CO-

pucu de Marcgraaff, et qui pourrait

COREVIA ET KORAVIA. BOT. PHAN. Syn. arabe de Carvi. (B.)

\* COREX. ois. (Klein.) Syn. presume du Serin, Fringilla Seriaus, L.
F. Gros-Bec. (BR. E.)

CORF. ors. Syn. vulgaire de la Corbine, Corvus Corohe, L. F. Con-BEAU. (OR.2.)

CORF ET CORFO. POIR. (Gesner.)
Syn. de Sciæna Umbra.
(B.)
CORGNE ET CORGNIQUA. BOT.
CBYPT. Et non Corgue. Noms italiens

appliqués à un Champignon qui pa-

raft être l'Agaricus Eryngii. (8.)
CORGNO ou ACURNI. 2007.
PHAN. Fruits du Cornouiller appelé
Acurnier dans le midi de la France.

\* CORGOLOIN. GROL. (Saussure.)
Nom d'une espèce de Marbreen Bourgogne; c'est un Calcaire oblithique
assez compacte, homogène, idur et
susceptible de poli.

CORGUE TERROR DE LES CORGUE.

CORGUE. BOT. CRYPT. V. COMONE. CORI. MAN. Syn. de Cochon d'In-

de dans l'Amérique espagnole. F.
COBAIE. (8.)
CORIACES Coriacee, INS. Famille

CORIACES Coriacee, ris. Famille de l'ordre des Diptères établie par Latreille, et embrassant le grand genre Hippobosque de Linne, qui appartient (Règn. Anim. de Cuv.) à la famille des Pupipares. V. ce mot. (AUD,)

\* CORIACESIA ET CALLICIA! BUT. PELAN: Les anciens donnaient ce nemi à une où deux Plantes qu'ils n'ent midiquées que par la propriété vraie ou supposée de faire coaguler l'esu setti forme d'une gelee.

CORTAIRE. Coriaria. BOT. MAN. Quoique la staucture de ce genre soit parfaitement connue, on n'a pu néanmoins jusqu'à présent le rapporter aves certitude à aucun des ordres naturels établis. Aussi allons-nous. donner quelques développemens à ses caractères, afin de tacher d'en faciliter la classification naturelle. Il se compose de quatre à cinq espèces; trois sont originaires du Pérou, une de la Nouvelle-Zélande et une des contrées méridionales de l'Europe. C'est cette dernière . la scule que nous ayons été à même d'observer vivante, que nous aurone particulièrement en vue en décrivant les caractères du genre Coriaria.

Les fleurs sont généralement polygames, tantôt monoïques, tantôt dianques; leur calice ast persistatit ; à cinq divisions egales et dreséen; les tes et deux fois plus longues que lem calice; leura fileta sont prélet/elidisgées, introrses et à deux loges qui s'ouvrent par un sillon longitudinal;. en face et en dehors de chacune des étamines qui alternent avec les lobes sée, épaisse, convexe en dehora, re-courbée sur les pistils, et à peu près de la mésie longueur que le calice, lesquelles ont été considérées par Limitet an grantlihombre d'auteurs cing a Minimister un néceptacle cher- manques de trois nervures. Des fients au réceptacle par leur moitié supé- climat de Paris.

riaure sculement, l'ipférieup restaur libra; ,chaque, pistil se compose di mi ovaire ovoide, allonge, tembine will pointe à la partie, supérisuse, d'une scule loge qui renferme an ovule renie versé, et remplissant exactement la cavité de la loge; de la partie supériente et un peu laterale de l'ovaire, naît un long stigmete filiforme, subulé et glanduleux, trois ou quatre fois plus? long que la calice, un pen recourbe en dehors dans sa partie supérieure. Le fruit offre la structure suivante! le calion persiste, et ses lobes s'éphis... sissentun pen; ils sont d'abord étales: pails as remyeraent. Les card écuilles dont mous avous fait mention premy nent un très-grand necroissement : elies s'allongent, deviennent charact nues, épaisses, et forment cinq corunes saillantes au-dessus des fruits." Ceux-ci sont au nombre de cinq; digposés sous forme d'étoile en dedans des cinq appendices charrens: Chiucun d'eux est ovoide, terminé en pointe à son sommet, strié et légérement charmu exteriourement. He reste indehiscent, et contient une graine renversée , composée de son tegument propre, et d'in grossem. bryon ayant in should direction et delst , les cotylédoms sont densir et charnus.

Les espèces qui forment ce gente étamines, au nombre de dix saillen l'sont des Arbustes on des Arbrisseaux dont les remeaux sons souvent angulaux et garnis de feuilles oppotincts; leurs antheres oroides, allo and sees, simples, seesiles es dépotriques de stipules ; les tieurs sont stiffeifes. ou en épis ; l'espèce que l'ouvoit essez fréquenament dans les jardins est la Corinire à fouilles de Myrte, Con du calice, on trouve, une écaille dres . rierie myraifelle, L., Hors. Oliff. C'est un Arbuste rameux heut de cinq à six piede, et qui croft nathrellement dans le midi de la France (en'" Espagne et en Berbarie, aux lieux secs et pierreuse des coleman blen : continuiti time i contoliti formate de cinq' exposés. Ses feuilles some obules : alui pételes les pittils sont au nombre de : longées, aignée, légérement pétinfées et nui peut déneloppé, at adhérens laté : sont d'une tempe peur pre pacure! ralement on transpart illa: sont attachés : On daughique en pleine terre sons le'

CORIANDRE. Coriandrum. bor. PHAN. Famille des Ombelliseres, Pentandrie Digynie, L. Ce genre, sonde par Tournesort, adopté par Linné et Jussieu, est ainsi caractérisé : involucre nul ou composé d'une seule foliole linéaire ; involucelles de plusieurs folioles; calice à cinq dents; pétales infléchis et cordiformes, les extérieurs plus grands; akènes sphériques ou didymes. L'organisation de ce genre le place dans la section des Cicutariées (Ach. Rich., Bot. médicale, p. 467) avec les genres Conium, Æthusa et Cicutaria. C. Sprengel le fait entrer dans sa tribu des Sinyrnices, et adopte la separation du Cor. testiculatum, L., proposée par Hoffmann pour en former le genre Bifora; seulement, et on ne sait pourquoi, il change la désinence de celui-

ci, et l'appelle Biforis. La Cortandre cultivée, Coriendrum sativum, L., Plante originaire d'Italie, mais que sa culture extremement facile a presque naturaliblanches, rosees, plus grandes à la girconférence de l'ombelle: L'involurcre général manque, mais chaque ombellule est munie à sa base d'un involucelle de quatre à huit foliples Ineaires. Le fruit est un diakène giobuleux, couronné par les dents du calice et les styles, et séparable "en deux portions hémisphériques ; la racine est annuelle, fusiforme, surmontée d'une tige un peu rameuse, couverte de seuilles à segmens trèsctroits, les inférieures bipinnatifides » celles du collet de la racine presque entières ou incisées-cunciformes, l'oute la Plante , lorsqu'elle est fraî→ che , exhale une odeur de Punaise , ' d'où elle a tiré son nom; mais les fruits acquièrent par la dessicention une odeur et une saveur si agréables, que les confiseurs et les liquoristes en font une grande consommation com-'ine un des meilleurs avorhates et candimens indigènes. En médecine ils passent pour stomachiques et carminauls.

ridridrith lestautetam . L. Biffice lesticulatu , Molin., est remirquible par son involucre monophylle foliace, ses fleurs égales et ses fruits du dymes bosseles, avabt deux pores an sommet du raphé. Elle habite les contrées méridionales de l'Europe. Maischall de Bieberstein ((Suppl, Fl. Taurico-Caucas. ) distingue deux espèces dans le Coriandrum testiculatum de sa Flore, n. 568. En adoptant le gen Pproposé par Moslimann, il noinme l'une Bifore ruttidus, qui est particulière aux champs de la Tauric ou elle croft si abondamment que son odeur, penetrante et desagréable, se fait sentir de fort loin. La seconde, qu'il appelle Bifora floscalora, remit la même que non é espèce occidentale.

Divers auteurs ont à tort fait entrer dans le genre Coriandre des Plantes qui appartiennent certainement à d'autres genres; ainsi on a nommé Coriandrum Olcuta, le Citàtà viros: C. maculatam, la grande Cigue; C. Cynapium, l'Athasa ou le petite Gguë ; et C. Intifoteum , le Sien on la Berle k larges fenilles. (6,.N.) CORIAR. ois. Syn. anglais de la

CORIARIA. BOT. PHAN. V. CO-BIAIRE.

(DR. .2.)

Perdrix grise, Tetrao Perdix, L. V.

PERDRIX.

\* CORICARPE. Conicarpus 101. PRIN. Nouvere genie de la famille des Malvacées et de la Monadelphie Polyandrie, indiqué par Augusu Som-Hilaire dans son premier Memoiresur le Gynobase (Mém. Mus. 20, p. 160), et qui se compose de deux espèces encore inediter, recueilfies parcet hibile botaniste dans le Bresil. Les coractères trincipales de ce genre consistent dans son double called being divisions, dans sa corolle formée de ding pétales entiers. Som andiophore est cylindrique, charge d'étamines dans toute sa lorigueur. L'evilre est à cinq loges parlaitement distinctes, insérées obliquement, par leur base sur un réceptacle court et conique. Le vivie est simple et vinsère; non sur La Commune resemponds; Co- les tobes de l'evaire, pais sur le 11centrele gai est un récifable gynebate. Les stigmates sent au nombre de dix. Dans chaque loge ou trouve an seul ovule dressé et tras-rapproché de la paroi voisine du style. Ce genje est voisin de l'Ureno. (A. B.)

CORICUS. POIS. P. SUBLET et LABRE. (R.)

CORIDE. Caris. BOT. PHAN. Une petite Plants, qui croît en abondance. dans les lieux découverts et pierreux des provinces méridionales de la France et de l'Espagne, constitue ce geure de la famille des Primulacées et de la Pentandrie Monogynie L. Le Ouris Monspeliensis office à peu près le port d'une Bruyere. So, tige est sous-frutescente à sa baye, dialée, très-rameuce , aylindrique, pubescente, longue de huit à dix pouces. Les sevilles sont apartes, tree-nombrouses, sesuletzétreites, linéaires, planes, glabres, leggrement sameuses. Les fleurs sont roses et forment un épi terminal à la partie supérieure des ramifications de la tige. Chacune d'elles est sessile, et offi e un calice vésieuleux cylindrique, à dia stries qui se terminent chaoune par ume dent aiguë. L'entrée du calice est garnie de cinq lames trianguleires centriventes, et qui la bouchent exactement lorsqu'elles se rapprochent. Charane de cos lames offre vers son miliau une grosse glande salilante. La corolle est monopétale irrégulière, longuement tubulée à sa wase, dvesée dans se partie supérieure qui présents éine lobes écartés inéganz, obtus, bifides, dont trois supé-- 'riente sont plus longe. Les eine étaminès sout insérées vers le milieu du tube de la corolle ; elles sont eppesées aux lebes de son limbe, caractère qui s'observe dans presque tous les. austes gennes de la famille des Primalacdes: Les filets sont subulés; les anthères d'abord ellipsoïdes, obtuses à leurs deux extrémités, devienment planes et lenticulaires lorsque le polien s'en est échappe. L'ovaire est globuleux, entouré à sa base d'un disque annalaire qui en està peine distinct

Le style est long, grêle et termine par un stigmate simple, orbiculaire et comme pelte, Cet ovaire offre une soule loge presque totalement remplie par un gros trophosperme qui en oct., cupe les deux tiers inférieurs, qui est porté à sa base par un pédicule. central, et adhère par son sommet à la base du style au moyen d'un prolongement manifesto. La face superieure du trophosperme offie cinq petites fossettes superficielles contenant chacune un oyule attaché par sa face inférieure. Le finit est renferme dans l'intérieur du calice qui est persistunt. C'est une capsule globuleuse déprimée, offrant cinq sutures qui ne sont marquées que dans la moitié supérietire et par lesquelles elle s'ouvre en ciuq. valves. Le trophosperme remplit encore presqu'à fui seul l'intérieur de la capsule. Cette structure du tropliasperme est extrêmement remarqueble et n'existe pas dans les autres genres de la même famille.

\* CORIDESTRAES. zoon. Amnual marin qu'on ne peut rapporter ersentement aux Poissons; et qui est metritionne dans Hesyghias.

CORIDON. Ess. Nom vulgaire donne par Geoffroy au Papilin Janira de Linné.

CORIGUATRA. MAN. Syn. americain de Sarigue. P. Dineliphe. (14)

\* CORIMA MIN. Syn. de Quarte

CORIMBE. BOT. TRAN. Pour Corrymbe. F. ce mot.

Espèce du genre Cardiosperme, V. an. mot, dont le nom a été étendu à tout. l'e genre dans les Dictionnaires préput codens.

dum. MIN. L'une des espèces de la classe des Pierres, dont le caractère essentiel est d'étre composée d'Altimine pure, et d'avoir pour forme primitive in rhomboide aigu de 86°38' es 93° sa'. Les joints parallèles aux faces de ce rhomboide ne se montrent avec metteté que dans une partie des cris-

tanx; dans d'autres ils sont à peine semuibles, et l'on aperçoit plors dus aumits surpuméraires dont la direction est perpendiculaire à l'axe da whomboide primitif. La pesanteur spécifique du Corindon varie entre 3,9 ct.4,3. C'est la Pierre la plus dure après le Diamant. Il possède la refination double à un faible degré. Il est infusible su fen du chalemeau. Les Acide, sont mas action sur lai. Kłaproth a obtenu par l'anglyss de Corindon bleu, dit Suphir eriental, 98,5 d'Alumino sur 100 parties, et u, s de Chaux et d'Oxide de Per. Le Corindon du Bengale, dit Spath adamantin, luid donné 89, 50 d'Alumine, de, do de Bilies et 1, 25 d'Oxide de Fer. - in station de cristallisation de stite sphitmee est remarquable par lei grand mombre des aloubles pyramise hemèdres qu'il présente ; presque toutes les variétés de formes semblent avoir pour type immédiat le prisme à six pans ; mais il est facile de les faire dériver du rhomboïde à l'aide de dépromocincus intermédiaires sur les angles latéraux. Il existe un cas où la danble peramida hexaedre peut résuiter d'un décroissement chaineire aur les mêmes angles; et ce résultat est realisé dans une variété de Corindon qu'Hauy nomme ternaire, parce que les lames qui la proquissa décroissent de trois rangées de molécules en largeur, Parmi les varieus les plus communes, qui partagent avec jë brecedente ja torine qu doddeseque Bipyramidal, nous citerons le Corindon assorti du Péga, dont les pyramidescent beaucoup plas allengees. Dens d'aminaciristaire, plusistre dotices-Mines an combinement serie entre eutr's soit Avec le prisme hexaddre régulier; et sabs quelques - uns , les laces du rhomboide primitif reparaiseant vers les deux sommets.

Si l'on considère maintenant l'ensemble des variétés du Corindon relativament à la texture, on pourra les partager avec les noms de Corisson bysales Cozindon harmophane et Corinsdes compacte, suivant que l'eur cas-

sure sera viccouse, ou lamplicase, or terne you biem avec d'autres minéralogistes, en deux sous-divisions dont l'une comprendre tons les cristaux transparens sous le num de Saphir, de Télésie ou de Gemme orientale, et l'autre sera composée des cristaux opaques qui ent été décrits sous la dénomination de Spath adamantin, et dent le rapprochement avec la Pierre orientale est du aux recherolies de Romé de l'Ue. Le Orrindon hyalin se présente dans la mature sous les couleurs les plus variées; et; vu su grande dureté et l'intensité de son éclat; il fournit au commerce des lapidaires un grand nombre de Pierres dont quelques-unes sont presque estimées l'égal du Diamant, lorsqu'elles joursent de toute leur perfection. Les principales teintes sont celles de rouge cramoisi, de bleu d'azur et de jaune, et les variétés qui les présentent portent dans le commerce les noms de Rubis, de Saphir et de Topaze d'Orient. Quelques cristaux sont es partie limpides, et en partie colorés; d'autres offrent par réflection une conleur différente de celle que la réfraction fait apercevoir. Le Corindon prismatique de la côte de Malabar présente sur sa base una tembe de bronze, que le poli rendtrès sensible: Certaines varietés montrent dans la même direction, c'est-à-dire ser un plan perpendiculaire à l'axe, une étoile blanchaire à six rayons qui lorsque ee plan est un hexagone : tombent perpendiculairement sur le milieu des côtés. Les lapidaires designent ces variétés par le nom d'Astério. Le Spath adamantin se mencontre souvent en doubles pyramides allongées, et plus ou moints: déformées par des arrondissements et des renflemens qui les ont fait comparer à un fuseau : de-là le nom de fusi-forme que l'on donne à cette variété. Le Corindon, en se mêlaht hu Per, constitue une variété de mélange, quiest le Corindon ferrifère ou l'Emeril. Sa cassure est granulaire; se couleur est le brun ( le gris bleudtre : et quelqueloù le nougeltre. Son rection enicle contraction in a second test-

sur Palguille simbblee est tres-sensible. Se poddre est d'en grand usage dans les arts; pour polir les Metaux, les glaces et les pierres fines.

Le Corindon paraît appartenii exclusivement aux terrains primitis, ractérisée par un style court, des pé-et principalement aux terrains gra- tales dressés et des glandules situées clusivement aux terrains primitis, nitiques: Celui de la Chine, qui se rapporte à la modification nommée harmophane, est sons la forme · à feuilles amplexicaules, et à fleuis de petites masses d'un gris obs blanches ou faunes pales. Elle ne cur, dans un Granite qui reuserme de la Fibrolite et du fer pridolé-en tétuient les Brassica alpina et Br. masse. Le Corindon du Thibet est dans une roche analogue, melangee de Steatite verdûtre. On a trouyé au Saint-Gothard, près d'Ayrola, des Corindons qui paraissent avoir aussi un Granite pour gangue. A Gellivara, en Suède , c'est le Feir oxidule qui enveloppe immédiatement le Corindon. Le Corindon compacte, qu'on a decouvert près de Mozzo en Piemont, est engagé dans un Feldspath altéré, qui paraît provenir de la décomposition d'un Granite. Le Corindon harmophane de Carnate a pour gaugue immédiate une substance blanche lamellaire, qui a beaucoup d'analogie avec le Feldspaht, et à laquelle Bournon a donné le nom d'Indianite.

Le Corindon hyalin n'a été trouvé jusqu'ici qu'en cristaux épars dans des terrains d'alluvion, au Pégu, dans Me'de Ceylan , et en Prince sur les bords durruissent d'Etpailly, près la ville du Puy. Quant au Corindon granulaire où à l'Emeril, on be connaît son gisserhenis upo dans una scule **localité (:a. Ochsenkoph:ea:Saxe')** dù il est engagé dans des couches de Talc 'subuition nees it was Schilte primitif. r it in the constitution to the contraction of G. DELI)

CORINDUM. BOT. PHAN. Dans Touineliste, de mot est synonyme de Cardiosperme ; 'Admson' et Month om protendarie retablis. '\* \*\*\*\*\* (B.)

CORINE OU CORINNE, MAM, Espage du genre Antitope, V, ce mot.

CORINE POLYP. T. CORYNE,

\* \* CORENGIA! WOTUTHAR: Cenome que Persone al adopte pour amigetie

groupe de Cruciferes da genre Brasitea de Linne, est employe dans le Systema Fegetabiltum universate de De Omdolle, podr designer une sedtion du genire Erysiniam. Effe est caentre le pistif et les étamines. Ce sont des Plantes en genéral très-glabres, renferme que trois espèces dont deux -orientalis de Linne. Adanson et Heis-- ser out employé le mot de Couringia, pour exprimer le même genre que ce-Iui de Persoon.

CORINGCA BPENINTAL BRAN. V. CORENPCARRENT THE SE STORES

-" CORINTHUN! BOY. PRAN! CE HUG. qui', chez les 'Affemands', 'tlesigne he Raisin de Corinthe ; a été étendir au Groseiller rouge.

CORION. BOT. PHAN. (Hippocrate) Syn, de Coriundre. (Dioscoride,) Syn. de Sainfoin commun. Hedysary Onobrychys.

CORIOPE. BOT. PERRA POUR COréopside. V. ce met. 17 118 1 (36)

CORIOPHORE. Corlophord: bot. тили. Espèce du genre Orchis qu'oh. a aussi nommée Coriosmités. Р. Ок-CH18.

CORIOTRAGEMATODENDROS. BOT. PHAN. Nous ne citons ce nom. donné par Plukenet à deux espèces. de Myrica, que pour faire remarquer, quel abus les botanistes avaitt Liline faisaient des étyniologies pour composer des noms presque impos-, sibles à prononcer et surtout à feté-7. F. M. M. B.T "CORIPHEE, ots. Espèce du génie-Sylvie, Levail. (Ois. d'Af., pl. 126, ft'1 et 9). V. SYLVIE. (htt. 2.). s: COPHE 'POIS. Genre institut par At 1 et 2). F. Sylvib. Lacepede, qui n'a pas été adopte et quirentre parmi les Labres. P. ce not. " CORIS. MOLL. L'un des sions vid-

Taires du Oppræd Moneta. V. Crinte. S TOMETH (B) ing the majory with the following the state of the state

COBISANTHERIE, Curisanthevia: Bor. PUAN libbsiën appelle ninsi la onzième classe de sa méthode, qui ren-" terme les Végétaux dicotylédons à corolle monopétale épigyne, dont les anthere's sont distinctes et non soudees. Telles bont les Dipsactes, les Valerianées, les Rubiacces, les Caprifoliacces at les Loranthees.

CORISE. Corixa. INS. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères , établi par Geoffroy . (Hist. des Ins. T. 1, p. 477), et rangé par Latreille (Règn. Anim. de Cuy.) dans la famille des Hydrocorises ayec ces caractères ; autennea insérées et. cachées sous les veux ires courtes ... en forme de cone allonge, de quatra articles dont le dernier plus grele et pointu; bec fort court et triangulaire. strie transversalement, perce d'un trou à son extrémité; pieds antérieurs. beaucoup plus courts que les autres . courbes a termines par un tarse d'un seul atticle , comprime , cilié et sans orochets; les autres petes allongées aves, les tarses de deux articles; deux longs crachets à l'extremité des tarses de la seconde paire; point d'écusson : elytres, couchees horizontalement. Si an aigule à ces caractères que les. Cogises ont une forme allougée, le corps, aplati avec la tête large et verti-, calc, les yeux triangulaires, le prothorax plus développé transversalement que d'avant cu arrière, et prolongé en une pointe dans ce dernier sens, on pourra distinguer facilement ce genre de celui des Naucores, et principalement de celui des Notonectes qui, l'avoisine davantage.

Ges Insectes sont aquatiques, ils... nagent avec facilité à l'aide de leurs. tarees posterieurs qui sont clargis, allonges et munis de poils roides. Ja-.. mais ils ne se tiennent sur le dos. mais constamment sur le ventre. Cetto... partic de leur corps présente inférieus. rement les deux rangs de stigmates ... ct ils, vieupent souvent à la surface de .. l'equ pour mettre ces quyertures en conflict, prec. Laif, Lies. Lightsen some

LCONIS BOT, RIMAN V. CORLOR 110 - CHRISTIAN OF SERVICE SERVICE STATE IN secies aguatiques san elles ancest à l'aide de leur bec. Ce bec est tresaign , et lorsqu'on les saisit, elles cherchent à l'insinuer dans la peau : la douleur qui suit cette pique est très-sensible, et il en resulte quelquefois un gondement essez considérable. Ce geure est peu nombreux en es-

La Cobise atrice. Cor. surioid, Fabr., peut être gonsidérée comme type du genra. Geoffnay mien :000naissait pas d'autre ; il l'a décrite avec soin, gaift a cloping ning lighter were mediocre (pl. 2, fig. 2). On la trouve abondammant, en Europe, dans, les étangs et les mares. (AUD.)

CORISIES. Cortsice. INS. Pamille de l'ordre des Hémiptères, section des Heteroptères, établie par Latreille qui lui assignait pour caracteres : gaine du sucoir formée de quatre articles distincts et découverts; labre très-prolongé au-delà de la tête, en forme d'alène et strie en dessus; tarses ayant toujours trois articles distincts, dont le premier presque égal au second ou plus long que lui. Les Corisies sont rangées (Règn. Anim. de Cav.) dans to fimille des Géocoris. V. ce mot. (ADD.)

CORISPERME. Corispermup, Box. PHAN. Genre de la famille des Chénos podées, établi par Linné, et ainsi caractérisé : périgone divisé en deux parties, supportant une, deux, trois, quatre on cinq clamines deux atyles; cariopse ovale comminmie, plone d'un côté, hossue de l'autin, entourée d'un repord membrahent het hemisecons. vei te par le périgone, Quoique alace communément ce geure dans la Monandrie Digynie, L., pentiêtre serait-il plus convenable de le raporter dans la Pentandrie, gomme Kitaihel La proposé. Il no serait pas alors éloigné des Salegis et des Saliegrains, avec lesquelles il a henvenup d'affinités de port et de structure. Les Com-physics sont des Plantes berhactes, à segui filées at gamies de fevilles necles sires mana direitas, à danne enclasses y a

e doussing d'espèces qui espissone pelé, ... us les endeuits sablanzeux de l'unn continent stipsinsipelement vers blang d'Ausérique. littoral des mors Méditerranée spienne, et du lac Baikal en Sibério. est probable qu'on confond dom intes sous de même nem de Coriermum - hydropifolium parini les gétaux de la Flore Franceise, et. ie l'ou trouve a usei dans les environs · Montpollier me espèce identique re le Conquerraum pitidum de Kiibel; du apoins c'est or qu'autorise présumer, la diversité de l'aspect de ue Plante-· (G..N.)

\*CORITHAIX: ors. Illiger a donné nom au genre Touraco. V. ce (on ..z.)

\* COBJUM, BOT, CHAMPIN ons.) Nom donne par Wibel aux. olets du sous-gener, que Persona a onque Porta. Cos espèces pat quelalois l'aspeat du suir, at sant éteur are suffer the light the light breading in chapeus distinct; alles fout par-- du georg Polypore de Bries. K. ce tale in the first products

' CORIVE/HOT. THAN. ! De Canlolle.) Petite variété de Châtnigne: (я.) CORIXA. INS. V. CORISE.

CORIZEME. BOT. PHAN. Pour horizème. P: ce mot. (B.)

\* CORIZIOLA. BOT, PHANG RAME off ). Syn. de Scammonée dans le evant.

\*CORKBOON. MOW, PHAS. (Mant+ 1-) Syn, des Liége en Belgiques Lies inglais disent Carktres. CORRECT ROY! "F" NORKYR."

CORKTRUE, BOT. PHAN, P. OBKBOOM CORLI, CORLIS, CORLIS, COUR. ures de Courlis, Scolopax arcuata, " L' Congris."  $(DR.Z_i)$ 

CORLIEU, our Espèse du gemps uris , Scolopes Phdopus, L. Buffi; en . 840. K. Countill. Courier an table type-diame-sour-distinction, de-

tires tetrassaides. Oir su respectet : son genre Courles. On a theore hip-ા 🚅 👉 કું કુંડા પૂર્વ હતા પછ વૈસ

CORLING BLANC (Catosby), Althis 

CORLING HRUNG L'Ilbis bennont i and id CORLIED RODGE, l'Ibis rouges .....

· (BBus) 11 CORMARAN OU COR MOBIN. 919. ( Syn, sulgane de grand Comestante Pelecapus Carbo, L. V. Cussous.

-CORMIER. Non. YHAN, Nom vukguire du Sorbier domestique dans le midi de la France où l'op appelle' CORME le fruit desset Arbre. (a.)

CORMORAN. Euroo. vis. Wy: " depooras, Vieili. Genre de l'ordre des Palminèdes. Caractères : hec un sez long, droit, comprimé, strondi en dessus; mandibule supérieure sillonnée, très-courbée à la pointe; l'inférieure comprimée, plus courte, obtase of peu courbée; nariper linéaires, placées à la base du bec qui est engagé dans une jietite membrane qui s'étend sur la gorge qui est nne ainsi que la fuce; pieds courte; robustes, retirds dans l'abdomen 3' quetre doigle réunis per unit settlé membrane, l'extérieur le plus long; celui de derrière s'artiquiant intérieus rement; l'angle du doigt intermédiant deptele en scie; siles antitibores l'ila' promière témige plus monte que la deuzième qui est la plus lengue: (\*\*)

Les Cormorans appartiennent à cette petite division que Chvier a qualifide de Totipalmes, et qui, pett nombreuse en espèces commè en gentes, ne comprend que les Discoux dom la conformation du pied office de pluis grande ressamblence avec la rame antique. Grands consommeteurs de Poissons, de ceux de rivière surtout? ile les poursuivent avec une rabidité extraordinaise. Dos que le Cormorun' -slditied agat in viore al proper s ment ou sein du douve , en un chid'mil il plange, saisit d'une de ses ' rames la victime qui chevelletalt en vein à se dégager de la fatate mellih**ame, orda vernimo, en s'hidhist' de** ' l'actre mied, it de surface de l'onde :

son lanne en l'air , retombant immé- mids composés d'herbes fines, blatdiatement la lête la première, estreieu gans résistance de la partides nageniges dont les rayons sont alors nels—, ou quatre configuitement ovales. rellement couchés en arriète i dans le goster ante-dilatable de l'Oiseau . Si ce dernier manque d'adresse; ce qui ar-Five garement de Poisson n'a pleint ... Popul pola échappé à la voracilé de son gerrible adversaires il est de nouveau - Reisi et langé jusqu'à co que sa chûte -ec soit faite d'une manière convenede Lans plusieurs pays on a réussi à muliser l'habileté des Cormorans à la pêche, et on les a amenés à rendre au peabeur les mêmes services que le chasseur obtient du Faucen qu'il a Aressé.Cette pêche, autrefois très-usides en Angleierre, l'est encore à be qua l'on assure, dans toute la partie orientale de l'Asie : le Cormeran domestigue, portent au ceu un anneau, assez juste, debout sur l'extrémité de la nonelle que dirige son mattre : plonge, s'élance sur le Poisson qu'il ma aparque, : et le rapperte à bord Auce une indelité dont sans doute le plus sur garant est d'anneau qui inderdill'entrée du Poisson dans l'estomac du Cormoran. La plupart de ces Discour a succe bons vodiers que grands magaurs, recherchent la seaiété de leurs congénères; hors la saison des amours; pendent laquelle ils sont constamment apparies; on les : Sineusis, Leth. Parties supérieures woit presque temjours par petites trem- d'un brum pointre : les inférieures pes. Leur grande consommation de blanchatres, tachetées de brum avec Nourriture en fait le fléan des étangs, le gorge bladche; de ozo rectrices; bec et les empéche de rester long-temps platine piris bleup pieds mointaires. Cette Poisson dont ils paraissent le plus bentiè la pêches i ca sont in invent aplui que l'un a trouvé plus souvent samus Neveles Ing. Peléculai putieradans, l'esternec des Cormorans qui ont ela anominas. Leun chair fétide et noire est un eliment qui répagne : Alissian'en: fait-on usagn que par né-4988 Mé Le Cormovan est du petit noin-Are, des Palmipèdes donés de la factal-describé l'esit sourges suotrices aleires ·Phuseustat quadamadeaux fractages - dériberes du mémbledy tide veraped-

It, par une manœuvre agile, de Pois- de vochers, "du'ils établissent leurs ofes an milian d'unition grossie de pentar La pointe evelinatio est de trois

Les Cormorans avaient été confondus par Linne avec les Pous, les Frégates et les Pelicans', sous cette dermere denomination." 1/1/11/11

Cormoran Apricant, Peletanus africanus, Gmel. F. Constonan Na-

GAUD, jeune age.

- Cormorian at antimité moulle. Pelevanus circhatus, Gmel Parties supérieures noires avec une tache blanche sur les tectrices alaires ; vuque ornée d'un faisceau de plumes longues et droites, dont l'extrémité s'incline sur le front, un espace nu entourant l'esil; quatorze rectrices; parties inférieures hismehes; bee et pieds d'un brun jaunitre. Trifle, trente podces. De l'Asostralasie.'

Curinonan Cardneule, Pelebinus carancutatus, Lath. Parties superieures noires avec une bande blanche sur les tectrices slaires; cotes de la rete mas, rouges et couverts de carppopules; eqembrane arcolaire de l'œif, gree; l'or-bite bleue, avec une caroncule au-desus de l'ail o parties idéfrédités blunches; becautifitie; bris blazio; pieds rougestres. Taille, vingt-the pouces. De l'Australasie

CORMORAN DE DA CHENE: Polecantes sédentaires dans le même cameau Le -ospèce est éelle que les Climbonstiresfriends est l'Anguilley du moins elest 🕖 Connonan Brastine Visible Metme, Lath Parties superioures hoires; un bouquetide flumes moites dur la tete; et un aust plus tille sur la meque: une longas bande blantha de obseque: côté du com y membrane eréco-If Algertaber, let o'est ainsil que usur l'brunes avec une tache noire à l'extréles plages desertes, the so-livrentent imitted through delica pressigns et sommel. C'est aussi sur dun Anhees rectifice noires; gurge et put the inat mondre . I do I have beat the street of the section as a constant.

tes piedejannätus. Los jeunes n'est point de hupps, leur gorge est blandiltes ils ont nussi des traits de este couleur sur le ventre. Taille, vingt-

quatre pences. Australasie.

GRAND CORMORAN, Pelecanus Carbo, L., Buff., pl. enl. 927. Parties supérietme d'un brun bronze, avec le bord des plumes d'un noir verdatte inisé ; qualorze rectrices noires ainsi que les rémiges; parties inférieures d'un noir verdâtre; un large collier blanchâtre sos la gorge ; membrane areolaire de l'œi d'un jaune verdatre, arasi que la membrane ou poche gutturale; bec nonatre; iris vert; pieds noirs! Taille, ringt-sept a vingt-neuf pouces. Plumage d'amour : une huppe de longues plumes irisées sur la nuque; des plumes effilées blanchâtres sur la tête. le cou et les cuisses; le collier parfaitement blanc. Les jeunes ont les plumes des parties supérieures cendrées, bordées de brun , les parties inférieures cendrées, variées de blanchâtre. La semelle diffère peu du mâle. Du nord des deux continens.

CORMORAN GRIS-BRUN, Hydrocorat fucescent, Vieill: Parties supérieures brunes avec les plumes bordées de condré, qui est aussi la couleur de la tête, du cou, des tectrices alaires et caudales; parties inférieures blanches; bec noirâtre; pieds hruns. Longueur, vingt-quatre pouces. De l'Australa-

sie.

Commonan Lancor, Pelecantite critatus, Lath. Parties superientes bronzes, avec le bord de chaque plume noir; rémiges et rectrices noires; le reste du plumage d'un vert foncé; douze rectrices courtes; bec effile, bran, jaunatre à sa base; iris vert; pieds noires. Dans la saison desamours, une touffe de plumes larges et épanouses touronne le sommet de la tête, indépendamment de la huppe composée de plumes subulées, qui gruntil occiput. Taille, vingt-six pouces les parties les plus septentrionales de l'Europe.

CORMORAN LIEU-TZE. V. CORMOY

RAN DE LA CHINE.

Cormonan magritanique : Pele-

cantes magellanicus; Lath: Parfess supérieures noires avec des reflets vers datres sur la tête et le cou ; membranes des joues et de la gorge rougesttres; une tache blanche derrière l'œis parties inférieures blanches; bec noire; pieds bruns. Taille, vingt-sept pouces-De la Terre-de-Feu.

CORMORAN NIGAUD, Pelecanus Gracutus, Gmel. Plumage d'un noir verdatre mat, avec les tectrices alaires cendrées, bordées de noir; membranes aréolaire de l'œil et gutturale d'un jaune rougeatre; douze rectrices tres longues , très-étagées ; bec noir en dessus, rougeatre en dessous; iris brun, pieds noirs. Taille, vingt-quatre pouces. Plumage d'amour : une touffe de longues plumes vertes, irisées sur l'occiput; de petites plumes affilees ; soyeuses, blanches sur la tête, le con et les cuisses; parties sussiblés res d'un noir verdaire, bronde avec les plames bordées de noir weleute: Les jeunes ont un peu de sendré sur la gorge 7 des parties supérisules sont condrées phordées de bronz ples Mife rieures brunes pete. C'est alors le penic Fau de Cayenne, Buff., pl. ent. 1914. Des deux contineut. Dans in et section

GORMORAN MOURT, Mydrocume'nfgen, Vieille Entièrement noir (avec le bec rougeatre. Taille; dix huit-pettces. Des Indes (rock de mourte et pe

Connectant monuter manuel, Hydro-coran melanulancos) Thislites Ravies superiouses noires a new city, just ever the picts militricarum dishactly steem to picts moistres. Taille, vings poseeb.

D'Australasie.

Cormonan Guara, Pelacuaus Urite, Lath. Parties supérieures d'un noir irisé; tête et cou d'un vert noirêtre; quelques plumes blauches éparses sur le coa; parties inférieures noires; membrane aréolaire rouge; bec d'un vert rougeatre; pieds noirs. Longheur, vingt-quaire pouces. De la Sibérie.

PETIT CORMORAN. V. CORMORAS

NIGAUDI

PETIT CORMORAN D'APRIQUE. P.
CORMORAN NIGAUD, jeune age.
CORMORAN PYGMÉE, Pelecanus Pyg-

matis, Lath. Parties superiouses com-

necesian chalques phasines bordes de nonskrillant; they cou of parties infeeleware of the moir verdette t des pelthe points blance an dusting des very membranes ardelaire se gutturale sen Filtschomme underigde dengues et trèsclagdos; beper pieds cendres: Lonigacur, mingt-un poutet. Lies founce out la the diun brun moistre, i h gorge hlancha iles parties infériences d'un cendre blanchaire, etc. Le plufrillied early ass and see by bliggi , les HATTAGE des com es des considerante la Marche, Durderd of Partible **്ട്രൂർ ആപ്പുട്ടുടുത്തുകുട**്ടും വരം വരം വര്ണ്ട് · Proposomant Taggree . Fr. Consider with

Dispute ... 10 10 ... Confidence ...

CORRECTION OF STREET PRODUCTION OF ANY

Livingment vanus pelecanus van Euro, Latherarius superioures branant teatricus maires; ces derpières handes de binno; parties infériques blanchâtres; dessus da heo noin, le demons junto, minsi que la membrana artiblaire de l'uri; pieda rougeâtres. Les jeunes unt le plumas graphicos meias unité de bianchâtres. Apiles, yingi-quaves poucèst De l'Austrolesses.

Consistant a ventus stano, 2740 dinocus insubuguster, Viell. Parties superisulus dinu moir trisé en violet ; gorgane putitius moires y parties inferieums biumbet, membrine préciaire blants fuer de piede dinistres. Taille ; vintures presentes parties parties de la limitation de

vingt-quatre pouces: De Russie.
Consequativista; Hydrocorax Prous, Visili. Parties expérientes noires inides s'artelqués plunes blanches de chaque coté de la fue et sur le couparties inférieures noirés; dessus du bec noir, la dessous latine, la base entourée d'an redit blanc; iris vers dousersouses. Les jeunes nont point de planes noires sur la tête et le couparis ils out des veines blanches sur la guege un les conferns pits ternes. De l'Audrique méditionale.

Control in Trailer, Pelections vioprome, Anth: Butterdinent noir, avec Commonan Videa pendi international Videa pendi international Videa pendi international international

CORMORAN PIANARUM DES AMAZONES. Ois. Syn. vulgelie à la Guiane des Cathattes Aura? Palur Aura, L., et Drubn, Cathanes Visiou, Vioil. F. Cathanez. "Phi. 2.)

† CORMUS. non. caver. Wilden nom donne ce nom general à la prince des Plantes cryptogames qui a dère hors de terre ou des corps qui servent de supporte à ces Plantes, et un apporte la fructification, et les femilles loraqu'il en existe; celte muitan le loraqu'il en existe; celte mitan le loraqu'il en existe; celte motion de Tige, de Stipe, de Fronde; de Thallus, de Filances, etc. « Cavanos de Mia, de Filances , etc. « Cavanos de Mia, de Filances , etc. » (40, 2)

CORNACCHIA. ors. Offic. Whilen de la Corneille maintelée, diffini Cornes, L. F. Cornes. (ni. s.)

CORNACCHIONE, ois, Sin, 44lien du Freux, Cornus Frueders, 14-V. Corneau.

\* CORNACCIA. BOT, PRIM, L'un des noms vulgaires du Falsques sudra, L. F. Centranthe. (8.)

\* CORNAL. ors. (Thinnind Itspèce du genre Pintade, Manida crisrata, Lath. F. Pintade, (pr. 2.)

CORNARD et CORNARET. BOT.
PHAN. Noms vulgaires du Margaia,
que quelques betanistes français out
adoptés malgré l'idée biantie qu'ils
présentent. F. MARTENE. (2)

OORNE. Cornea, Mari. Ce gene que Megerle proposa pour la Tellina cornea de Emerini, de pluis fond temps était fait et adopte per la production des conchylologues: Proposa de Peneralipedie; il est vint qu'il y destinabil le Cyrènes, mais separate de puis la contra de Sciences Nature des Chonnaire des Sciences Nature des la servicificile de reconnaître de la contra contra , et august les la contra de la contra , et august les la contra , et august les la contra de la contra del contra de la contra

puisent serapporter, En effet, loquilles qui aumient, trois dents males et six dents daterales spt pour nous tout-à-fait nouvelles, nous n'appons de combuits par ction, d'appes les sepèces sudis qui appartiennent toutes au eCyclade, nous autions su peine connaître l'erreur. V. CYCLADE.

(p., H.) ORNE D'ABONDANCE. MOLL. est le nom que l'on donne vulgaient à l'Huftre plissée. F. Huftre.

(D. .H.) ORNE D'ABONDANCE. BOT. 'PT. (Champignons.) Nom vulgaire Merulius cornucopioides de Pern (Peziza cornacopioldes, Bull. t. )). — Paulet u donné ce même nom me espèce d'Agarie qu'il a figurée 1. 28, fig. 1-3, de son Traité des (AD. B.) ampig**nons.** 

CORNE D'AMMON. MOLL. FOSS. out le monde sait que l'on représenit Jupiter Ammon la tête armée de ux cornes de Belier enroulées sur les-mêmes et presque dans le même an, observant une forme analogue celles des Coquilles pétrifiées appees Aminumites. On leur a conservé ing-temps le même nom qui a été emplace dans les ouvrages de conhylologie par celui d'Ammonite. V. (D..H.)

CURNE DE CERF, BOT, Ce, BOM eté donné à diverses Plantes trèsafferentes, telles qu'au Plantago vronopus, à une espèce de Sysimne, à une Sauge, à un Hypoxylon, (B.)

CORNE DE CERF, CORNE DE DAIM. BOT. CRYPT. Ce nom est donné i quelques espèces d'Hydnum du ous-genre des Hericium, à quelques Clavaires et aux espèces de Sphæries a tiges rameuses , telles que le Sphæria Hypoxylon (Clavaria Hypoxylon, L.) et le Spluzria digitata (Clavaria digitata, Bull. tab. 220), auxquelles on honve quelque ressemblance avec les bois de Cerfs.

CORNE DE DAIM, rolxe. Des Millepores grands et sameux portent

of mith quest theighes sheighs and tours et chez, des insrichands d'objets d'histoire naturelle. On l'a applique mais ratement, aux diadrepores vie CORNEE ZOOL Première mont

brane de l'œil. W. oc mot. : (BK)

CORNEENNB. Man. Comunia été donné par les auteum à des Minéraux bien différens, Blongwiert l'adopte pour désigner un Minéral caractérisé par Dolemieŭ , ét qui a pour type fa pate brune tirant sur le violet des Variolites de Drau (Mandelslein). Les caractères qu'il lui assigne sont: d'être généralement compacte solide, d'avoir la cassure raboteiise ou irrégulière, l'aspect terué, et de répandre par l'insufflation une odeur argileuse très-sensible. Ce Minéral est difficile à casser, fait rebondir le marteau et offre une sorte de sénacité qui l'éloigne du Wake en le rapprochant du Basalte : it a souvent assez de dureté pour de point se laisser rayer par le Cuivre qui y imprime sa trace. Le Fer même a duelquesois de la peine à l'entainer.

La Cornéenne se présente rarement seule et en masse; elle est presque toujours la base de diverses reches melangées. C'est une pâte qui les rédnit, et dans laquelle on ne peur voir à l'œil nu et même à l'aide de la loupe aucune agrégation distincte de Minéraux différens. Brongniart ne doute cependant pas que la Corndenne ne soit réellement le résultat de l'agrégation de plusieurs espèces minérales qui, réduites en particules d'une grande ténuité, échappent à nos sens : le résultat de leur mélange est regardé par lui comme homogene. Cette homogeneité étant admise, on peut considérer cette pâte comme espèce féelle et rigoureuse; car elle ne pout étre regardée avec certifude comme de l'Amphibule comparte et leffeux, nu comme du Pyrdaine : tile me se ragporte à aucane des vaciétés du Quartz qui portent les noms de Silen comé es de Jaspe schistoïde ( Kiesetschiefer ) ; ce n'est ni une Argila, ni un Beente, ni un Schiste ou Wake, d'est donnune espisorismudiffracts will able brei ils. nomple et cutt therises idparement des rouhen molangées don telle fait la base.

Noutes les variets de Cornécone agestati presque toujours sui l'ail guille nimentel elles se fondent assez lecilement on un email noir et brillant. Ce devoier caractère les distingue du Schiste lorsqu'elles en ont la texture, et du Jaspe achisteux, quand leur dureté les en rapproche. On a analysé plusieurs variétés de Corneannes, et l'on a vu dans leurs principes constituans une permanence et une constance de proportion fort remarquables. En prenant le terme moyen de toutes ces analyses, on voit qu'en général ce Minéral est composé d'environ cinquante parties de Since, quinsed Alumine, six de Chaux, une de Magnésie, dix-huit de Fer, et six de Soude et de Potasse.

Les Cornéennes ont été regardées par beaucoup de minéralogistes, comme un melange intime et invisible d'Amphibole et d'Argile; mais aucune observation directe ne le prouve. Le nom de Cornéenne a été admis par presque tous les minéralogistes qui lui ont donne des acceptions tres varides. Nous allons chercher à en éclaireir la synonymie. Les Cornéennes compactes et les Cornéennes Trapp de Brongniart, présentent entre elles si peu de différences, que ces deux variétés ont été désignées indistinctement par le nom de Cornéenne ou celui de Trapp. Cronstedt et Wallerius out employé ce dernier nom pour désigner des Roches de Norwège et de Suède, qui appartiennent nonseulement aux Cornéennes Trapp, mais à la pate des Roches composées. que Brongniart nomme Variolite, et dont la Variolité de Dracest le type. Faujasa employe le nom de Trappdans ce seas, et, par consequent, les Roches homogenes, qu'il nomme ainsi, appurtientient toutes a la vraie Cornennue Ce minéralogiste paraît le soul qui dit circonscrit l'espèce dans les ministraties que Brongniari, en lui applipant le nom de Trapp. Haily a donné de aight de Roche Cornéenne

Sla Verbolité de Bibé (Mill la rété on basé appartient à la visité Considère; mais il a réuni sons ce nom policetres Roches dont la pale partit differente: depuis, il a change le pon de Cornéenne en celui d'Aphanie. Le genre Corneus de Wallerius, qu'il divise en Corneus Trapezius et Comeus fissilis, durlor et mollior, est la déuxième et peut-être la troisième varieté du professeur Brongniart. Les Pleries vulgairement nommées Pierre de Corne et Roche de Corne ou Hornstein des Allemands, sont, tantôt des Siley, tantôt des Petrosilex: ce sout le plus souvent, selon De Saussure, des Diabates à petits grains, des Eurites schistoïdes noiraires, etc. Lamethrie comprend sous le nom de Cornéenne une seule des variétés de la Cornéenne de Bronguiart; enfin Cordier a appliqué ce nom à des Schistes argileux tendres, etc., et a donné pour caractère à ce genre , de ne renfermer aucune coucrétion en forme d'amande. Ca caractere, tout-à-sait oppose à celui de la Variolite de Drac dont la pale et le type du genre Cornéenne tel que nous. l'adoptons, fait croire qu'il a en vue des Minéraux très-différent de ceux que nous allons décrire

Brongniart a établi trois varietes de, Cornéenne.

La Convente companie et so lide, compacte difficile à casser, la cassure est raboleuse, passair à la cassure conchoïde. Nous domercus comme exemples de cette variet la pâte brune de la Varietie de Dric, que Dolomieu avonc pâte brune de la Varience per que Dolomieu, avons-nous fils, considere comme une Cornecune libra de noirâtre des Véracterisée la pâte noirâtre de Veriolites du Derbshire, appete Tout stone, etc.;

La Cornéenne Trapp est dore; elle use le Fer , mais n'est point scintillante; son grain est fin , serre , ab-solument mat , et surtout horsonie. même au nicroscope. Le Tripp se distingue du Basalte, partie que con dernier offre toujours dans sa capite, un grain un peu cristalline di distant potissière des glans de l'app est orditure. La content du Trapp est ordi-

rement poice imais il, year a de la! Pierre-de-Touche des or geatre, de bleuatre et de vardatrete essayeurs de Paris, est la vr brise en morceaux parallelipipeues, et a quelquelois la cassure. choide Le mot Trapp signific esier, et l'on donne ce nom à cette idté, parce que, en raison de sa sure, les montagnes qui en sont uposées présentent, idans, leurs ites escarpées des espèces de grais. Faujas fit ressortir des petits saux de Felspath, de Trapps dont surface a été polie en les laissant ourner pendant quelques jours dans l'Acide sulfurique étendu d'eau! Trapp est très commun dans di le gissement, les articles V rees parties de la Suède; il est rare et Tarrires ns les autres parties de l'Europe. sommet, de la colline, nommée le . il-Donnon de Minguette, près de . thau dans les Vosges, en est formé. La CONSEENNE LYDIENNE est ire, terne, confipacie: elle est plus ire, terne, confipacie: elle est plus indre que le Trapp et n'a pas sa texte parallelippedique. La Lydienne laisse rayer par le Fer et par le uivre lorsqu'on agit avec l'angle ou pointe d'un morceau de ce dernier ctal; mais si c'est avec sa partie plae ou arrondie, elle en reçoit la trace. ette propriété de recevoir la trace du uivre, distingue cette Cornéenne du chiste, qui est toujours rave par ce CORBRAU. letal et n'en recoit jamais la trace. est sur cette propriete qu'est fonde usage que l'on fait de cette Pierre our juger par aperçu du titre de Or; elle porte vulgairement le nom le Pierre-de-Touche. Les anciens la onnaissaient sous celui de Lydienne; nais il n'en vient plus de Lydie. Celes dont on fait usage actuellement, iennent de Sare, de Boheme et de ilesie. On ne peut cependant assurer que les Pierres-de-Touche de ces mys se rapportent trutes à la Coricenne dont'nous nous occupons; il ist même probable que plusieurs sont les Basaltes. Ladovici (Dict. du commerce, Leipsick, 1768) dit que les l'ierres-de-Touche se trouvent près de Hidelsheim et de Goslar. Il paraît qu'on se sert aussi pour le même usage du Basalte de Stoplen en Misnie.

nconne. Lydicane; on dit c trouve dans le Rhône près d Outre l'emploi qu'en font les on s'en sert pour polir le S Calcaire marneux dur de ( Landon, qui est employé à truction des grands monume

Les Cornéennes appartien terrains primordiaux, ancien: sitifs. Elles se présentent t masses dans lesquelles la stra n'est pas sepsible tantot e ment des couches épaisses.

\* CORNEILLAR ET CC LON. ois. Nom vulgaire d Corbeaux. " with the il to

CORNEILLE, OIS. On a appelé CORNELLE D Corves Eremitad et CORNI CORNOUAILLES, le Curius ( L. V. PYRRHOCORAX

CORNEILLE ("BOT. PH. des noms vulgaires de la L commune."

\* CORNEJA, ois. Syn. de la Corbine, Corrus Coro.

CORNELIA. BOT. PH. duin.) Syn. di Ammania l Plante originaire de la Cl s'est, dit-on, naturalisée

CORNEROTTE. ors. Syr du moyen Duc, Strix Ot CHOUETTE-HIBOU.

CORNES. zool. Faiscet ou tubuleux formés d'une e ticulière de fibres épidermiq à la composition chimique, ( logues aux poils.

La meilleure manière d trer cette analogie, c'est o rer la Corne du Rhinocéros la base de celles des vie et surtout du Bussle du C Bosuf musqué, au peil de polame. En séparant des

1444

La Courie d'in Abinozeros ense de recuire une grant le relacion de grant le relacion de grossiers, qui termine chaque de l'ingent et a moustacté ou de la queue de l'ingent au-delà du bouquet, est absolument des Moutens, à la dureté près. Mais la cohésien des fibres n'est guère inférieure à celle de la Corne des Rhimocéros. La structure paleuse de montrée pour qui aura pu examiner les poils de l'Hippopotane.

. En définissant le met Cornes, mous 'en avons déjà distingué, deux espèces : les faisceaux tubuleux ou Gornes creuses ont des chevilles ossenses qui sont des prolongemens de l'os frontal; lès faisceaux pleins ou Cormes swides reposent pur une base planta pen concres sur les os du mes par l'intermédiaire du derme qui, à cet sudroit, preud plus de colission. Li est une treisième espèce de Cornes qui, sous le rapport anatomique et physiologique, tient le milieu entre les Cornes creuses et le hois des Cerfs. Ce sont les Cornes de la Girafo.

Voisi, d'après Cuvier (Anst. comp. T. 11, leç. 14), le mécanisme de la formation des Cornes creuses qui sont un des caractères des genres Bœuf, Antilope, Chèvre et Mouton.

1°., Autroisième mois de la conception, dans le genre Bœuf, l'os frontal du fœtus , encore cartilagineux , ne diffère en rien d'un frontal ordinaire. Mais au septième mois, en partie ossifie, chaque frontal développe un petit tubercule par le soulèvement de quelques lames ossetises. Bientôt ces tubercules proéminent et soulèvent la penu qui devient même calleuse en cet endroit : après la naissance, le prolongement osseux entraîne devant uni la cullosité qui se dureit ét devient Corne en s'allongeant. La gaîne du prelengement o seux est done à l'origina le derme même ; mais la tex-Ture du derme change par son ados-Bementa l'ou : c'est ainsi que la peau

the state of the s

2". Dams la Girafe, les chevilles osseuses sont offindriques, he preuwout qu'un nocroissement en hauteur et en diamètrequires borne, clies se terminent per une dace plane i le fourremilde plant shiriné par la cheville; incidentage pas de nature; il continue de produire de poils semblables à Mezzo disverte du corps; soulonsentale surface terminale est calleusé, et les bells y sont uses par les frottemens que l'Animal fait subir à cette partie : le quart mserieur de cette cheville assense est dilaté par d'énormes collules contiunes à celles du frontal. Cêtte cheville n'est pas, comme dans les Cerls, les Bœufs, les Antilopes, etc., une continuation de l'os frontal. Sur la jeune Girale rapportée par feldan-de, la hase de chaque Corse, deja longue d'enviton trois pontes (la moitie de sa longdent finde), est séparée du frontal et du pariétal, par un espace memby heurs cast comme un os vormien don les rayons osseux ne se sont has encore tencontres avec les bords den les de oversient. voisins.

5°. Les Cornes des Rhinderies, simples ou doubles bliving des espèces, reposent par l'indemidiaire du derme sur les ce du bir saudé ensemble et fort épais. Quitad on seie cette Corne en travers, di Cuvier, on peut distinguér à la loupune infinité de pores, indices des intervalles qui séparent les poils agglitués : si la section est luité sur la longueur, des sillous nombreux, longitudinaux et parallèles, démontrent

ore cette structure. Nous avons vu memes dispositions a l'œli nu sur le rs du poil de l'Espropotame, itant plus alsement que les fibres nces sont aggitutihees finne ma-re moins serves j'et tine, isc sepat en bouquet des le second quart curlongueur; on peut suivre plus lement leur continuité. L'on peut : avec vérifé que chaque poil de ippopotamie est une petite Corne. Dans le Rhinoceros unicorne, re l'os et le derme sous la base de Sorne, il y a une sorte de matière tacce interposée, qui se solidifie ès la mort par l'évaporation. Il en ste probablement une semblable is les autres espèces. Les organes les plus analogues aux rnes dans les Manunifères, sont ergots tubulcux des pieds de derre dans les mâles de l'Echidné de l'Ornithorinque : c'est une véable Corne creuse canaliculde sur axe comme les crochets geniaux de la Vipère pour l'écoulement

is il n'y a aucune cheville osseuse, isi que nous nous en sonimes di-, ctement assurés avec notre ami Laulard, conservateur du Museum d'Adomie comparée. Chez les Oiseaux, les tarses des

un liquide probablement généreux.

allinacées ; iparmi les Echassiers, ax du Kamichi et autres Macroctyles; les doigts de l'aile dans le ème Kamichi et autres Echasdans l'Oie de Gambie chez s Palmipedes, et enfin dans les 130ars, sont aussi armés de producons très-analogues aux Cornes; fanmoins, leur cohésion les rend nt-être encore plus comparables ix ongles. Enfin chez les Oiseaux, s protubérances osseuses de la tête, ans les Galaos, la Pintade, le Casoar, int revêtues d'une gaîne ou calotte matière réellement cornée, quoin'on n'y voie pas de disposition fireuse. Ces protuberances os cuses ont creusées d'innombrables cellules ans le Casoar et les Calaos; mais dans : Crax Pauxi et dans une espece Hont TOME IV "T. "

qui sans doute sera le type d'un genre nouveau, cette protuberance est d'une

dureté pierreuse

Nous parlerons, au mot Denr, de la Corne qui revet les machoires des Oiseaux et de quelques Reptiles au mot ONGLE, de la Corne des pieds des Ruminans et des Solipedes. P. ces articles et celui de chacun fles genres cités ici. , (A.D., NS.),

\* CORNES. Mort. On a applique improprement ce nom aux tentacules des Limaçons.

\*CORNES. 138. Ordinairement les (Atn.) Antennes. F. cc mot. .

CORNET BE CORNETS, MORAL Autrefois (at c'est ll'Argenville, ent l'avait pour ainsi dira consacré), on donnait ce nom à toutes les Coquilles du genre Cône; on l'appliqueit mana quelquefois à des Olives. Il n'est pes besoin de dire que ce nom syait eté donné pour la ressemblance que l'aptrouvait entre un Cornet de papier et la turme de ces Coquilles. Les habitans des bords de la Manche nome ment aussi Cornets les Calmars. E. ce mot. · · (Des#phis 

CORNET, BOT. PHAN. On hypethe aimsi les appendices variés crements évasés, que l'on observe dans certains nes fleurs ir régulières. Ainni plans dan fleur des Asolépiades, on mouve cint Cornets. Lies petules de l'Ascelies dels Hollehores, ont souvent etél décrits sous 是 nom de Cornets-21-10; 雪如南西

\* CORNET A BOUQUIN . Moth V. Argonaute.

\* CORNET DE MILLE POINTS. MOLL. Syn. de Cône Tigie, Kin Công,

CORNET DE POSTILLON, COR NET DE SAINT-HUBERT et COR? NET CHAMBRE, MOLL. Nom's vulgaires employés pour désigner la Spil-(D..H.); rule. V. ce mot.

CORNICABRA. BOT. PHAN. Nomes vulgaire en Espagne du Teichinthen. 6. 11. Africa:

\*CORNICHE, MODL. F. CARRENDS

CORNICHON. bot "rulk" Validle" n ne connaft que le crane mulife, ct' du Concombre Eutive, qui se confil

دة

\_ ...

برواطة الأحد عبديسته

Ten 120 11 2 2 2

\_ 12 = 2 = 2 = 1

1000 है. अ.च त्यात ५ as enarrones Figure DAM CE PT 150 Las 医四氯乙基 经保证证据 <u>ಎಂದಿ ಎಂದಿ ಕಾರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಚಿ</u>

- 1 - The Sta West the roll of the series and a designate of

CIEFIRELO, wer misch . Time il. weelde form to me, sinsi que i-

ejo, Corniola, Corniza et Cornis des Espagnols. Syn. italien de ouille.

ORNIX. ois. Nom scientifique e espèce du genre Corbeau. V. (DR..Z.)

ORNOUILLE, BOT. PHAN. Fruit Cornouiller,

ORNOUILLER. Cornus. BOT. N. Ce goure se compose d'une glaine d'espèces, dont les deux s environ sont originaires des dises contrées de l'Amérique septennale. Ce sont toutes des Arbrisux ou des Arbustes, portant des illes simples opposées, rarement rnes, dépourvues de stipules, et itles fleurs généralement blanches ent divers modes d'inflorescence; is plus généralement elles sont posées en cime, rarement en painle. Quelquefois elles sont accomgnées d'un involucre formé de pluurs folioles. Dans toutes, l'ovaire est buleux, adhérent, couronné par le nbedu calice qui offre quatre dents, ielquesois très-petites, et par un sque épigyne, concave à son centre our l'insertion, du style; celui-ci est mple, et se termine par un stigmate ines, en même nombre que les pelies s'insèrent en dehors du bourrolet ormépar le disque. Coupéen travers, 'ovaire présente deux loges', dans chacune desquelles existe un seul ovole attaché vers la partie supérieure. Le fruit est une drupe charnue, clobuleuse, ombiliquéeà son sommet, contenant un noyau osseux à deux loges monospermes.

Ce genre a été placé dans la famille les Captifoliacees de Jussieu. Mais sa corolle vraiment polypétale, ses étamines immediatement epigynes, forment des carnetères assez saillans, pour que nous avons eru devoir considerer ce genre, ninsi que le Lierre

\*\*\*\* The same of conference because I qui offic les mêmes particularités. comme le type d'un nouvel ordre naturel, formant le passage entre les ' Caprifoliacees et les Araliacees; c'est à-dire entre les Monopétales et les " Polypetales épigynes, et auquel nons avons donné le nom d'Hédéracées, (V, Botanique médicale, se part, Pa-

Nous citerons parmi les espèces de

ce genre, les suivantes :

Le Cornouiller Mair, Comme mascula, L., est un Arbre de moyenne grandeur qui abonde dans nos bois. Son tronc est inégal, peu élevé, et d'une très grande dureté. Il se divise en branches très-nombreuses sur les-... quelles s'épanouissent des petits hou-, i quets de fleurs jaunes, qui se montrent avant le développement des feuilles; celles-ci sont opposées, ovales, aigues, entières, légérement pur bescentes à leur face inférieure. Les nervures sont convergentes et parallèles. Les fleurs forment des petifs sertules ou ombelles simples, compo- \* sées de dix à quinze fleurs pédicellées, t et environnées à leur base d'un involucre de quatre folioles régulières. égales entre elles et jaunatres. A ces sleurs qui s'épanouissent des le mois auduleux également simple. La co- de février, succèdent des drupes elle est formée de quatre pétales étant oyordes de la grosseur d'une Cerise, s, ordinairement sessiles; les éta- maisallongées, ordinairementrouges, quelquefois jaunes extérieurement. iles, alternent avec eux. Loure anu Elles ont une saveur acerbe assez lières sont à deux loges, tournées agréable. On les mange dans les camers le centre de la fleur. Ces étami- pagnes sous les noms de Cormes ou Cornouilles.

Le Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea, L., forme un Arbrisseau. d'un port élégant, qui figure agréa blement dans nos jardins et nos bos-. quets. Sa hauteur est d'une dixaine, de pieds environ. Ses rameaux sont dressés, effilés, d'un rouge plus ou moins vif, surfout aux approches de l'hiver. Ils sont ornés de feuilles opposées, pétiolées, ovales, aigues, en-tières, plus grandes que dans l'espèce précédente et également pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs sont blanches et forment une cime étalée à la partie supérieure des" the cores are property of 32

ramifications de la tige. Ces fleurs sont remplacées par de petites drupes globuleuses, pisiformes, ombiliquees, d'une couleur noirâtre à l'époque de leur parfaite maturité. Cet Arbrisseau est indigene des forêts de l'Europe. On le trouve également dans l'Amérique septentrionale.

Le Cornouiller blanc, Cornus alla, L. Pour le port, cette espèce ressemble beaucoup à celle qui précede. Comme elle, c'est un Arbrisseau de huit à dix pieds d'élévation, ayant ses rameaux effilés, verdâtres et parsemes de tubercules. Ses feuilles sont pétiolées, ovales, aiguës, entières , encore plus grandes que dans le Cornouiller sanguin , glabres desdeux cctes, glauques et blanchâtres à leur face inférieure, Les fleurs qui sont blanches constituent une cime ombelliforme au sommet des principales ramifications de la tige. Les fruits sont pisiformes, d'une couleur blanche laiteuse et comme transparepte, larsqu'ils sont murs. On cultive frequemment cet Arbrisseau dans nos jardins d'agrément. Originaire de l'Amérique septentrionale, il passe très-hien l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

Plusieurs autres Cornouillers sont encore cultivés dans nos jardins; tels

Lo Cornoviller a fleves, Coknus florida . L. ,qui,dans l'Amétique: septentrionale, sa patnie, pent-acqué» rir une trentaine de pieds d'élévation. Il se fait surtout remerquer par ses des num vulgaires de la Macre. (n.) fleurs petites, jaunaures, disposées en sertules environnés d'un involucre de quatre grandes folioles blanches, irrégulièrement cordiformes , en sorte qu'au premier abord, chaque sertule ressemble à une grande fleur blanche.

Le Cornouiller du Canada, Connus Canadensis, L., L'Héritier (Cornus, T. 1), offre le même mode d'inflorescence; mais c'est un petit Arbuste rampant, presque herbacé, dont les feuilles supérieures sont verticillées.

Le Cornouiller a peublies al-TERNES, Cornus alternifolia, L'Hérit. (log. cit, T. vi), se distingue par ses

feuilles alternes , dvales, aigues, blattchâtres à leur face inférieure: Ses fleurs blanches forment des cimes déprimées.

Le Connougler soveux, Coraus sericea, L'Hérit. (loc. cit. T. 11). a ses feuilles ovales, aigues, pubescentes et comme ferrugineuses inférieurement. Ses fruits sont d'une belle cou-

leur bleu**e.** 

Les Cornouillers ne sont pas difficiles sur la nature du terrain, et leur culture n'exige presque aucums soins. Ils réussissent mieux à l'ombre que dans les lieux trop exposés du soleil. On les multiplie de graines, de marcottes, ou en greffant les espèces exotiques sur le Cornouiller male. (A. R.)

CORNTREON. BOT. PHAN. Le Cornus mascula dans l'île d'Anglesey. F. CORNOUILLER.

CORNU. zool. Espèce des genres Chœtodon et Blennie; c'est aussi un

Caméléon. V. ces mots. (B.)
CORNU. BOT. PHAN. Espèce du genre Coudrier. V. ce mot. CORNUCOPIÆ. MOLL. FOSS. Espèce d'Hippurite fossile, décrite par le docteur Thompson. V. HIPPURITE.

(D..H.) CORNUCOPLE. BOT. PHAN. F. Coqueluchiole.

CORNUE DIGITALE, MOLL. Non vulgaire du Pierocera Lambis, Lamk: Espète du genre Ptérocère. V. ce mgt...... (金. 次.)

CORNUELLE. BOT. PHAN. L'UD CORNUET., BOT PHAN. SCH.

vulgaire de Bidens triparties. P. Bi-DENT. \* CORNUHAMMONIS. MOLL: Klein, dans son Ostracologie, désignait

ainsi la Spirule. V. ce mor. (O.H.) CORNULAÇA, BOTI PRAN. P. CORNULAQUE. to the Jailing

CORNULAIRE Comularie. POLYP. Genre de l'ordre des Tubulariées dans la division des Polypiers flexibles, à cellules non irrienbles, ou cellulifères, établi par Lamarch dans la section de ses Polypiers varinifor-

Same alice of the

COR - the their

Il lui donne pour caractères; mer corné fixé par sa base, à tiimples, en forme de long enton -, contenant chacune un Polype, pes solitaires terminaux à bouche ie de huit tentacules pinnés diss sur un seul rang. Les Cornus, quoique placées parmi les Turices, presentent une organisaplus compliquée que celle des naux de cet ordre, et mous ne 'ons point qu'on ne les place avec l'ubiporées, lorsque ces Animaux nt mieux connus. D'après les fies que l'on en a données, pl. 473 Eucy alopédie methodique, figures ices dans Cavalini , les Polypes ont · bouche au centre d'un petit dis-· entouré de huit tentacules ciliés ; s le disque se voit un corps cylinque enfermé dans une large envepe, de la base de laquelle partent à huitfilamens qui se perdent dans stérieur du tube. Cette description differe presque pas de celle que n doit faire du Polype des Lobulais, de celui du Tubipore musique. usi l'on ne doit pas considérer comexacte la classification des Cornuires. La Polypier présente une tige mpante, stolonifère, qui supporte s jets épars, en forme de cornet ou long entonnoir à surface ridée ansversalement, de substance corce et de conleur jaunâtre. Ces caictères éloignent les Cornulaires de ms les genres connus.

Ce genre n'est encore composé que une seule espèce; la Cornulaire Ri-EL, Tubularia Cornucopia, Cavalini, olyp. mar., p. 250, tab. 9, fig. 11, 12, le se trouve dans la Méditerrance, lous croyons que c'est par erreur que 'allas l'indique dans les mers d'Améique. (LAM..XL)

CORNULAQUE. Cornulaça. BOE. PHAN. Delile, dans la Botanique du grand ouvrege d'Egypte,, a décrit et ligure (p. 6a, t. 22) sous le nom de Cornulaca monacantha une Plante voisine des Salsola. Voiciles caractes les que cet auteur, assigne à son dour veau genre : involucre épais, formé

de poils presses autour du calice entre trois bractées; calice persistant à cinq divisions dont une seule potte, sur le milieu de sa face dorsale, une épine dressée; les cinq étamines qui sout hypogymes ont leurs filets reitnis à leur base en un tube membraneux termine par cing dents abtulses, alternes avec les filets anthéritéres | la graine est déprimée ; l'entbryon est roule en spirale. 41.04

COR

· Ge genre , ainsi que l'indiquent-les caracteres enoncés ei-dessus, est tresvoisin de la Soude , dont il différe surtout par l'absence des cinq appendià ces membraseux qui, dans le games Salsola, bouchent l'ouverture du callice, par ses filets monadelphes of l'épine de son calice. Il se rapproche surtout du genre Kochia de Roth! dontil diffère par son embryon roule en spirale. - {(A: M.)\*

CORNULUS. BOT. PRAN. (Heister.) Une espèce de Cornouiller. (B.).

\* CORNUO. 2018. Probablement une Clupe qui remonte la Loire evec l'Alose à laquelle on dit qu'elle restsemble beaucoup, dont la chair, non estimée, fait la nourriture des peuvres et qui n'est pas encore determange, reported to the Williams

CORNDPEDES: MAM. Deligit tion vieillie et peu usitée des Anif manx qui ont les pieds munis de corne.

CORNUS. BOT. PHAN. P. CORT Nouiller: '

GORNUTIE. Gornutea. Box. Brank Vulgairement Agrauther Plantacity le premier, fait connaître ce genre, et figure la Plante qui le constitue (Plum. Gon. 32, Ic. 106, f. 1) Illa été adapté par Linné et Jassien qui l'ont caractérisé ainsi : calice court à cing denta; corolle beaucoup: elus longue, dant le limbe est à quetre divisions, inégales; étamines, dont deux exertes; style très-long terminé par, un stigmate bilide; baie momospering autourse par le calice persist tant. Cagenre, de la Didynamie An-giospermie, L., a été placé par Jussieu

dans la famille des Gattiliers ou Verbéancées. Il no se compose que d'une seule espèce, le Cornutia py ramidata,. Arbredes Antilles et de la côte de Campiche, dont les feuilles sont avales, très-entièpes et les fleurs disposées en paniquies terminales , allengées et · portes par des pédoneules trichetomes. Jussieu indique evec doute, : compre congénère de cette Plante, le-Tittius , Rumph (Amboin. T. m., t. . 40). Mais la différence de patrie de ces · deux Arbres donne à penser que leur · reinion n'est que conjecturale ; d'ail~ leurs, observe l'illustre autour du . Grassa Plantarum, le limbe de la « corolle dans la Plante de Rumph est à cinq lobes. (G..N.) CORNUTIOIDES. BOT. PHAN. Syn. .. de Prempa. K. co mot. · (B.) · ¿... CORO. Pois. (Lecépède.) Espèce. . du genre Sciène. F ... . \* COROCORO. POIS. (Marcgrauff.) ne Hoisson des mers du Brésil, dont la - chairest honne à manger, qui paraît i .. <del>pup voisin</del> des Perches, mais qui n'est i pas determiné. (B.) : учи ЛиCOROKORBEI. могл. (Gai-... murd.) Syn. de Nantile à la terre des . Papous. THE COROLLARES. ACHIN. Nomselennésper Klein dann genre d'Oursins dans son ouvrage son les Echinoj..darmes il n'a pas été adopté.(L'AM..X.) .... COROLLE. Corolla. por. PHAN. s. La plus intérieure des deux envelop-. in possissionales d'un périanthe double. a C'est, en général; la partie de la fleur as laipius apparențe, celle qui, par l'é-. . . alat et la variété des couleurs dont melle est peinte, la délicatesse de son. issu, l'odeur snave qu'elle exhale al fart souvent, attire principalement : des segards du vulgairo , et constitue: mit ses your le véritable flour. Le pémaianthe simple ne duit jamais être monsideré comme une corolle, quels rique scient d'ailleurs sa forme, son nitissu, sa coloration, etc. La présence . de la Corolle nécessite constamment · celle d'un calice. Touses les fois en affiit qu'il m'existe qu'upe seule enveloppe florale autour des organes sexuels, cette enveloppe unique est

un celice. Telle est l'apinion professée par le savant auteur du Genera Plantarum, et per tous les botanistes sectateurs de la méthode des familles naturelles. V. le mot Galique où nous avons développé ce principe. On a dit que le salice était un prelongement de la partie externe de l'écorce, et la Corolle nu appendince du liber. Cette opinion nous paraît peu exacté : aucune des deux enveloppes de la tleur n'est un prolongement de l'écorce; elles recoivent leurs vaisseaux de l'intérieur de la tige.

La Corolle peut être farmée d'une

soule pièce; on dit alors qu'elle est monopétale. Elle peut être composée de plusieurs pièces distinctes tomhant séparément les unes des autres, et qu'on nomme pétales; dans ce cas, la Corolle est appelée pulypétale. Considérée d'une manière générale, la Corolle peut être régulière ou irrégulière. Nous étudierons bientot cet organe sous ces divers points de vue, qui servent de caracières pour la distinction des Végétaux et leur classification. La structure anetomque de la Corolle est à peu près la mème que celle des feuilles : ce sont des vaisseaux provenant de la tipp, 64 ramifigut, s'anastomosant entre eux, et formant un réseau dont les mailles sont remplies par un tissu sellulaire lâche et peu résistant. Parmi ces vaisseaux on trouve des trachées zoulées en spirale, qui existent surtout dens la nervure moyenne de certains pételes. Ces organes ont la plus grande analogie avec les filets des étamines. et l'an voit fréquemment ces derniers se changer en pétales. Cette transfermation se fait en quelque sorte sous nos : yeux dans les deuxs qui doublent. Ce phénomène en effet n'est que le résultat du changement des filets staminaux en pétales. On peut en quelque sorte suivre pas à pas tous les degres de cette transmutation : on voit successivement les filets s'élargar, devenir minces, planes, et. à mesure qu'ils absorbent les fluides destinés au développement de l'étamine , l'anthère se flétrit , diminue , et

finit par disparaître complètement. Rien ne piouve mieux le grande antlogie, et en quelque sonte l'identité
qui existe entre sos deux organes :
aussi plusiours auteurs pensent-ils que les pétales ne sont jamais que des étamines transformées et stériles. La famille des Reneuculacées nous offire un grand pombre de faits propres à étayen dette apinion...........................
Récolors maintenant les modifications printipales de la Corplés 2 en que

· De la Conolle monopérale :- (Toute Corolie monopétale noffre à considerer trois parties psavoires le tube ou partie inférieure: plus ou anoins rétrécié et tubuleuse ; le limbe qui surmonte le tube, et qui est tantêt évasé et tantôt plane, et la gorge ou ligne de démarcation entre le tube et le limbe. Chacune de ces trois parties, par les variations qu'elle éprouve, sert à fournir des caractères de genres ou d'espèces. Il est une chose digne de remarque, c'est que, lorsque la Corolle est monopétale, elle porte constantment les étamines, et détermine, par consequent, leur insertion. Ce caractère sert à distinguer les Corolles vraiment: monopétales des pseudomonopétales qui , généralement, ne donnent pas attache auxi étamines. Plusieuts genrés de la cfamille des Rutacees offrent/sdess exemples de cette dernière conformations La Corolle menopotali peut êtro régulière ou irrégulière,; dans le prémier cas, on dit qu'elle est: 1° campanulée, campaniforme ou en cloche, lorsqu'elle n'a point de tube, et qu'elle s'évese insensiblement de la base vers le sommet, de manière à reseembler: è peu près à une cloche., par cumple, les laserons, les Campamales, otors so infundibuliforme ou en antaineir, quand son tube est surmontó d'un himbe qui va en s'évaanat commo dansile Tabac; 59 hypeerntériforme, ai lu tube est long et ter-· minë pan am lilinbe plane , sinsi qu'on l'abserge dans la dissum, le Libre; 4º rotacée ou en roue, celle dont le tube est excessivement court ou nul.

et le limberétale d'plat; telle les l'eclle de l'Anagalis, "de la Bomraché 68 urocolee; "quend elle est presque globuleuse et resserrée à son prifice comme celle de certaines Bruyères.

· · La Corolle monopétale irrégulière porte également différens noms, suivant sa forme. Ainsi ou l'appelle : 1º ·bilabiée, lorsque son limbé est par-'tagé en deux levres écartées l'une de -l'autre; de là le nom de Labiées donme aux Plantes qui présentent cette reonformation, comme la Sauge, le Thym, etc., 29 personnee, quand les deux lèvres sont rapprochées, comme dans la Linsire; Baranomale, quand se forme est bitarre, et ne peut dtre : rapportec : ui à la Corelle : bila**hiés** paint la Gorolle personnée; selle rde hardigitaler, de l'Utrichlaire l'étc. La Corolle monopétale irrégulière et anomale présente asses fréqueinment à sa base um appendice cretix en forme. de sac ou de cornetifictiquion momme éperon ; de-la le mont de Corolle éperonnée donné à celle qui mu fre cette particularité. 11 : 1991 🗗 🗛 🖽

De la Corolle polypetute! Lia Corolle monopétale tombé 'd'inte seule pièce; la Corolle polypétale au contraire tombe en autant de pièces qu'il y a de pétales. Cependant il y a certaines Corolles vraiment polypétales qui se détachent d'une seule pièce, telle est, par exemple, la Corolle d'une fonte de Mal-· vacées dont les cinq pétales sont soudes à leur base pur la substance des filets des étamines. Un utire caractère propre à distinguer ces deux espèces de Corolle; c'est que la Corolle polypétale ne donne réellement jamais attache aux étamines. Ha mombre des pétales estimetitémes ment variable; il est tamtor determine, tautôt indétermine. Hey a del Corolles de deux, de trois, dequatre de cinq, desix pétales ; de la les nom de Corolledipétale, tripétale; tétrapé tale, pentapétale, hexapétale. Lorsqui le nombre est plus considérable et in idéterminé, on dit simplement de la Corolle qu'elle est polypétale. La fi gure , la forme, la grandeur , la dis

solition des belois sontifort ansimhigh Enjagneral tentingual se some pose de fletix pulties "saypinada lame ou purhe dange et superjoure int L'anglet au partie, inférieuse, plus on moins langue et retrécie. - De meme que la Corolle inquopetale, la polypetule peut être régulière ou irregulière. D'après , le nombre, et la disposition générale des pétales, da orolle, polypétale régulière prand pous : 1° de cruciforme, quand ella est formés de quatre pétales étalės et disposės ep croix , gopume dens touter les finciferes : phiciosophe, composée de cinq pétales étalés en forme, de Rose, comme dans la famile des Rosacies; 3º caryophylice, formée de cinq pétales longuement Wathdrift of telephonical data Harraice tubuleum comme l'Okillat. le Sidengudakerostempopulates La Corolle polypétale irrégulière porte la mom de papilionacie quand elle se compose de cinq pétales inégaux et irréguliers. thuis qui affectant constamment une meme disposition respective, ont reen des noms particuliers. Ainsi on nobuse étendard le pétale supérieur plas grand que les autres qu'il enveloppe, généralement, ailes, les deux pelales lateraux qui sont égaux et somblables entre eux; carène, les doux pétales inférieurs également semblables et souvent soudés par leur côté infériour. La famille des Légumipouses, nous office des exemples de cette some de Covolle. La Corolle polypétale est due anomale quand ses pétales, sout, inégaux, et dissemblables mais n'officent pes la disposition gui constitue la Corolle papiliopacée, par exemple, celle de la Capucine, de la Fraxinelle, des Violettes ele . ! Assez généralement, le pombre des

pétales est le même que celui des étamines met, dans ce cas, ils alternent avez elles. Quelquefois cependantiles pétales, au lieu d'alterner avec les orgapes, sexuels males, leur sont opposes. Cette circonstance assez ruce est importante à noter, et sournit un caractère souvent fort utile pour distin-

muni moramumu Batsilites. Alatik les 116talists son b sopposite cure distribute dans tons lest gatimes qui rempessant le fa-millendes Berbinghier e dans la Vigne , etc. Il en est de même quand la Corolle est monopétale. Les lobes de sou limbe sitement généralement avec hes demines. He est fort me quielles deme summe suppreses ; sinsi qu'ou de minimque dans di famille des Primitacess, par example. (A. R.) ""COROLEE, CE. Corollaris, d. Bot. mani Qui'est mulli d'une cofolle. મ<del>ારકાયું છે. જીવામાં માત્રા સામારકાયું છે.</del> તાલ્કાયું હ "les" Plantes ou simplement les fleurs "Manies Time "Cofolk" Cest & dire "Wim berlaitthe double." CORDILIFERE. Carolliferus. BOT, PHAN., Ce mot a la même signilication et s'emploie dans le même sens que celui de Corollé.

\* COROLLIFLORES. BOT. PHAN. Végétaux dont les fleurs sont munies d'une corolle hypogyme. Ce mot est employé par opposition à celui de Calyciflores.

\* COROLLULE. Corollula. BOT. PHAN. Plusieurs auteurs appellent winsi la corolle des flents dans les Pluttes de la famille des Synanthe-Affenier steda veren ver na nangelike

COROMSAR BOT LERAND CAME sont due repaire des Ginemin en Sétale du Puy. Quant au Corio Magar. ... CORONA TOBURNAN GEORGIO LIA. Passe dans las pliatacas amérida-Baux, arguille commissée, ad en hous

**nommé**dicinos sob entro 986869 225 d · CORONALOH HOROMINGALBEN FRAN LE . le Globularia Alypum ca Espaane. E in the state of the state of

CORONA OU GORON IELA DECRESALE Melilat et le Generilla Kalenina.

CORONA REAL OS CONCELEDADOS SOL l'Helianthus annue, L., en Espagne et en Italie.

CONONA DE CHRISTO divers Mespilus.

CORONA SOLIS, an groupe de Planten dens Tournelort a quivantient les Helianthes | leginandbacks | de : Goréopsides, etc.

nné par débana di anangana di Albide 🔻 s dans somountrage par les lichies nies; il<del>min panditindopi</del>di (mane ani) ORONDE BOT. PHAN! Lin des ns de la Cannelle à Ccylan. (II.) ORONE 2 O 1821 Spani grase commenté :

Letin pour spender la Carbine, ruus Corosis, L. Kii Gobbiatui 

ORONELLA. non phane b'un ; noms valgaims du Mélilet dans dialectes méridiquaux. CORONEGLE: Coronella: Repr. п. (Laurenți.) Р.: Couledvae.

CORONEOLA BOL RHAN. Pine signait sous ce nom quelque Ror sauvage dont on sais iles cou-unes. Cœsalpin le donne au Gesto tinctoria. Dautres Lopt eigndu la Lusimache commune, d'on est ut-eire, yenth le nom kulgaire, de nneille sous lequel on a quelclais designe celte dernière Plante.

CORONILLA DE TRAYLE, BOT.

CORON:LLLE: Commilla. Bor. ian. Familledes Leignminedses, Diedphie Décandrie, L. Sous ce même m Linné réunit les géntes Emerus, xuriduos:es Corvaillainotitués par ournelest « Gesterrécimien , quant à u De Gandello (Fl., Française , 1196 luion), test en adeptant lesgente, ochine sa chénogniantion en celle de ccurigeran Si, ayant agard adjorgasation containement bors différente

\* COR A Neathlife entermine. None missi general les transcribée suffe ha y calicercourt; nersistant, bilabie, a cibif deuts, deut deur strettenter tiebprochespet trinkinférienses til na détités; dichiand dela mone longueur a del padsugant les ailes ; "petales "mituis d um ong besourent plus kung due te unice; tegune dylindrique; très libre, eddibilitation of the contract of the contractor ( peur apparentes dans le Commune Educate), en pasieurs superiors memospermas; graines dy lindfidwes t oblongues: Les Coronilles isolit des Herbes on recement des sous Att biffs seaux qui ont leurs femilles influtipounées, les stipules distincus du vétiole, et les fleurs en ombelles, soutenues par des pédoneules axislaires ou terminaux. On en a décrit tang vingthine d'espèces; same compdeni quelques Plantes que certains resiteurs y ont sjoutées, commé, par s exemple ele Coronilla Sesban de Willsianow, qui se rapporte an Sestatia agy passo de Persoon. D'un autre côté il est demens que le Corealle crezicz., L., doive dirosepate pour futmer le genre Attrolobiera, mostique Desvaux l'a proposé dans le Pourriel कार do Corper e de Botanique.

Les Coronilles peureunt à juste diffe stre regardees comme: Plantes de la région méditerranéemés; puisqu'à l'exception du Committu varia qui se trouve par toute l'Enloye, emier, de ces spannes, idual depuis ent du C. minima, que l'on ventouvre mendement sedaptée, sexuapté par salaned intérieur juaque prés de Fodillen quiche mening all'Emerger pet an , tamebleau, elles sont indigènes da unoténtudes: impeces la hégard du midi de la France; de l'Espagne, de. numberal Green en diseach fea- l'Indie et de la Grèce. Une d'entre arck et Jacquin nesfissatspointsde seldes j. ilsest vrai, se trouve en Coilicultat possy das supressy des Coro- · chinchine selon Loureiro fet Phinier ula..Nackenhul avait donné inutile— : en a décriq une autre de l'Amérique ant levesivenu nomide Mondversi ; méridionale. Parmi leves pédes fié ce joli genre, nous ne mentiounevons ici que les deux plus intéressables.

· La Corongler Egennus! Coronilla Rmonus, Bmerus major et willer, ddiller ( doones; tali, abut, esplin Hrc celul-nius em admeti en distinu- iluniscopu dont de petet auglichtig anhou, et que l'un conservé la néumien ... dopie avec-colui dur Brigaristici ; e l'Espaine, semo: don Committe ; à «minit qui est glabre thais dutte ses awa dai komonindra milimar iderdes republica i Berdige diberganification tidaaractères, on trouvera pour ce der- verte de fouilles ailées à cinq ou sept

solioles ovales, obtuses et comme tronquées au sommet, les supules petites et vaduques. Les élevisi sont jaumes maccinne numbes rougestie en dehors de l'étendard, au nombre de deux à trois sur chaque pédencule; ceux-ci sont extrêmement multipliés, ce qui donne à la Plante un aspect très-tieuri ; les onglets des pétales sont, dans cette espèce, extraordinairement longs. Cet Arbrisseau croft spontanement dans la France menisionale, if est surtout fort comun de long de la chaîne du Jora, aux envisons de Genève et en Savoie, cu l'abondance de ses belles fleurs jaunes lefaitremorquer au milieu des haies et des buissons. La culture en a fait um Arbuste domestique, et il est mainsenant repandu dans tous les parcs et les jurdins d'agrément. Ses feuilles, douées de propriétés purgatives, lui ont valu le nom vulgaire de Sévé DATARO. On lui donne aussi les noms de Faux Baouenaudien et de Secu-RIDACA DES JARDINIERS.

· La Coronelle Migarrée, Coromilla varia, L., a ses tiges couchées, cannelées et longues de cinq à six décimètres. Aux asselles de ses feuilles uilees avec impaire naissent des pédoncules supportant dix à douze fleurs dispesses en cooronnes, dont le mélange agréable des couleurs rose blanche et violette, ajoute encore à lenr élégante symétrie. Cette Plante qui croft ahondamment dans les fosses, sur le bord des chemins et des champs, est respectée par les bestiaux, auxquels un instinct admirable a sans doute appris qu'elle était musible; peut-être aussi ne la trouvent-ils pas de leur goût, quand, d'ailleurs, ils pouvent se procurer un meilleur paturage. (G..N.)

CORONOPE. Coronopusa BOT.
PHAN. Haller, Guertner et Lamerok
ont donné le mont un genre de Crucifères que Smith (Fl. Brit. 2, p.591)a
beaucoup étendu. Dans les Mémoires

de l'amérchae Boorété d'Illistoire Natoralle de Paris pour l'anven, et dans la PloreFinnçaise, De Candolle en evrit tetranché lus espèces don tle silicule est conauctée au soinmet et didyme, et avec lesquelles il avait constitué le genre Senebiera: L'examen d'un plus grand nombre de Gracifines aplusiani déterminé ce savant (SystiFig. Not. 2. p: 521) à vousir les deux genres sons le nom-commun de Senebiera. V. o. mot. Le Coronopus, malgré son antériorité, a disparu de la simile des Crucifères ; paros que dans les divers auteurs ce mot désigne un grand nombre de Blantes très-différentes. Ainsi, le Coronopus de Diosocride est évidemment le Plantago Coronopus, L.; le Coronopon de Pline paraît être une Cinarocéphale; dans Tragus c'est le Myosurus minimas ; dans Ruellus enfin, il désigne le Gottlearia Coronopus, L., ou Senebiera, D. C. Pour se reconnaître au milieu d'une telle confusion, il stait portyenable de supprimer ee mot comme com-générique, ou de le conserver pour la section des Plantains, i dont le Plantago Coronopus est le type, ainsi que Tournefort of plusieurs auteurs anciens d'un très-grand poids l'ont admis-

CORONOPIFEUILLE nor CRYPT.

Pour Coronopifolia. V. ce mot. CORONOPIFOLIA. Bor ouver. (Psylvophytees). Stackhouse; dans in deuxième édition de sa Néréde Britannique; donné de mon de Coronopifolia. V. son vingt troisième: genre compose d'une seule repéas, le super compose d'une seule repéas. Le super compose d'une genre Gelindouper ce mot.

CORONUES: Coronules must. Ce génré éteit resté étaitonies à contomina au de les Balanes ; co-tous les endiens concoplicites de playateur parmites Mutavalves Lannarek (Anim. sens ver. T., v., p. 566), apercovant des enrectères propres à en faine sen genre distinct playateur les Cirripipédensessiles à activité la Tubicinelle avec laquelle il a beaucoup de rapports. Lesch, qui fit subir de

rvelles divisions aux Cirrbipèdes ce mot), adopta le genre de Laick; mais il fit avec lui et deux aussa famille des Coronulides qui est remière de son second ordre. Laick l'a caractérisé de la manière vante : corps sessile, enveloppé is une coquille, faisant saillir suieurement des bras petits, sétacés irrheux; coquille sessile, paraissant ivalve, mais réellement forméé de pièces soudées, suborbiculaire, coide ou **en cône rétus, tronquée** aux némités, à parois épaisses, intéurementereusées en cellules rayonntes; opercule de quatre valves obses. Les bords de la coquille ne esentent jamais ce hourrelet qui me les bords de celle des Tubicilles, et encore moins cette série d'anaux circulaires et horizontaux qui mposent celle de ces dernières. L'ourture est ovale et arrondie, fermée i partie par l'opercule qui est trop thit pour la remplir, et en partie par ne membrane mince qui adhère au ourtour. La cavité intérieure est coque et entièrement tapissée par le anteau; la lame qui recouvre les illulosités, et qui dans les Balanes est mours incomplète, est ici entière et escend jusqu'au fond. On a remaruc que l'un des caractères des Balaes est d'être fermées inférieureient par une lame testacée, adhérente; aus les Coronules, l'ouverture inrieure est simplement close par ne membrano assez epaisse. La couille dont l'épaississement va en augientant vers la base est composée una multitude de lames rayonnanes, dont les unes sont complètes, est-à-dire qu'elles s'étendent de la laroi interne à la paroi externe, tanlis que d'autres intermédiaires parent de la paroi externe pour ne s'aancer que jusqu'au milieu de la caité que leissent, entre, elles les premeres. Les Coronules sont toutes dhérentes par leur base. Le plus hand nombre se fixe sur la peau des stands Amimaux marins, s'y enfonce de quelques lignes et s'y montre quel-Juciois en grande ahondance; d'autres

se fixent sur les Tortues, même sur toutes espèces de corps durs, sousmarins, comme des Coquilles, ste.: Ce genre est peu nombreux en espèces trois seulementsont compues, de sout les auvantes

CORONULE DIAMER Garonula Diadema, Lamk. (Anim. sons vert. T. v. p., 387, b. 2); Lepes Diadema, Linne (p. 3208, n. 4); Balanus Diddena, Bruguière (Encycl. n. 18, pl. 165, fig. 13 et 14). Cotte Coronula est subcylindrique, trouformés de quatre côtes longitudos ales, crénelés inférieurement par des lignes de points élevés, très-serrés. Les intervalles des angles sont lisses; l'ouverture est ovale, subhexagone, fermée par l'opercule et la membrane où il est placé. Nous possédons un individu de cette espèce qui a été dessechéavec soin ; voici cequ'il nous a offert : un opercule bivalve, semi-luneire, en oroissent, petit, remplissant à peine le quart de l'ouverture supérieure qui du reste est close par une membrane qui est probablement une partie du manteau desséché. Cette membrane est fendue entre les deux cornes du croissant de l'opercule, et son bord est garni d'une portion messe braneuse libre, qui l'entoure comme un jabot. Cette même membranc était destinée sans doute à clore cette partie de l'ouverture que l'opercule, par sa peutesse, ne pouvait fermer.

CORONULE RAYONNÉE, Coronula balænaris, Lamk. (loc. cit. n. 2); Lepas balænaris, L. (loc. cit. n. 5); Pediculus balænaris, Chem. (Conch.t. '8, t. 99, fig. 845 et 846); Balanus balaenaris, Brug (Encycl. pl. 165, fig. 17 et 18). Celle-ci se distingue facilement de la précédente; elle est orbinslaire, convexe, pour vue de nix rayons étroits, stries transversalement; les intervalles qui séparent les rayons sont égalementstriés, mais les stries sont rayonnantes en partent du sommet pour se diriger à la base, Linne dit que l'opercule est seulement forme de deux parties, et qu'il est presque mem-

braneux.

Contonute des Torrues, Coronula testudinaria, Lamk. (loc. cit.

1. 3); "Lepas testudinarius, L. (loc. cit.

1. 3); "Lepas testudinarius, L. (loc. cit.

1. 6); Pelticulus lestudinarius,
Chem. (Corichi't. 8, pl. 99, fig. 847 et
848); "Ferrina" lestudinaria, Rumphi
(Mus. 1. 48, fig. k), et Balanus (estudinarius,
Brug. "Encycl. pl. 165,
Bg. 15 et rö). Cette espèce est, generalement plus aplatite que les deux autres; elle est convexe, blanche, son
converture est ovale, ferinde par un
opercule quadrivalve. Elle presente
six rayons étroits, strics transveisa;
lement et sépares par des espaces lisses. La cavité intérieure est plus
grande inférieurement que supérieur
ement! C'est le contraire dans la Cotomile Diadème.

CORONNILIDES. Consulidae

CORONULIDES. Coreguliden. MODE Familie nouvelle proposée par Leach pour sirconscrire avec plus de précision et pour séparer des Animaux qui, quoique ayant beaucoup de rapports, présentent pourtant des différences antables. Fr Balanina. Les genres de cette famille se recommissent par le défaut de lame testacée, fermant l'ouverinte inférieure de la Gounille, cette ouverture étant close soulament par par pembrane desember plus en moins minue yet le test formé de deux lemes, l'une in-Letas, L'autre renterme ; réunies par upa, multatude de cloisons rayonnany tes...Las gentas qui la composent sont Coronula y Tabicinale, Chélonobie. Key con mater willing

COROPHIE. Corophium. CRUST. Gente' de l'ordre des Amphipodes, établi par Latreille et ayant pour caractères': quatre antennes, les inférieures beaucoup plus grandes que les deux supérieures, en forme de pieds, coudées, grosses, et dont la dernière pièce n'est composée que de trois articles, et paraît se terminer par un petit trochet. Ces Grustacés ont plusieurs points de ressemblance avec les Talitres; mais ils s'en distinguent par les articles peu nombreux de la dernière pièce des antennes. Ils avoisinent singulièrement les genres Podocère

et Jasse de Losch, que Latraile (Règne Animal de Cuvier) leur a rounis. Les Corophins out le corps presque cylindrique, les yeur saillans, comprimés; leur tronc est divisé en sept anneaux supportant chacun une paire, de pates; la première paire et la seconde sont terminges par une main ou serre monodactyle; ces doigts sont croches mobiles et presque agaux entre eur. Suiyant d'Orbigny qui a donné (Joura de physique to 93 apre 194) des delails curieux sur ces Crustaces, il existe piès de la base inférieure des pieds des femelles, à l'exception de la première paire, des lames membraneuses en forme d'écailles, dont la réunion forme une espèce de poche ; elles servent à retenir les œuis et mema les petits, jusqu'à ce qu'ils aient acquis assez de force pour s'isoler. L'aby domen est également divisé en sept anneaux qui offrent chacun en dessous une paire de fausses pates, sous forme de filets divisés, en deux branches très-mobiles et analogues aux pieds nageurs et branchiaux des Stomopodes. L'extremité de l'abdomen est courbée en dessous et munie d'appendices natatoires. .....

On he connaît encore qu'une espèce propre à ce genre, le Congress Longiconne , Coroph, lougicarne, Latr., ou le Cancer grossipes de Lisné, et le Gammanus longicomis de Fabricius. Il a eté représenté et décrit par Pallas (Spicilegia Zvologica, p. 59, t. 1, fig. 9) sous le poit d'Onis-cus volutator. On en trouve une meilt leure figure dans l'Encyclopedie me thodique (24° partie pl. 328, fig. ? et 8). D'Orbigny (190, ci4, a fait connaître les mœurs, de ces singuliers Crustaces qui papaissent se multiplier pendant la belle saison. En automas on en observe de toutes les grandents et l'on rencontre souvent des femelles portant des œuss ou des pelits depuis le mois de juin jusqu'au mois desem tembre, Ils ne sautent point comme les Talitres et les Crevettes, et pe par gent point sur le côté, mais, sur le ventre et dans une position horizonornejo, Corniola, Corniza et Corniolos des Espagnols. Syn. italien de ernouille. '

CORNIX. o.s. Nom scientifique unc espèce du genre Corbeau. 🗸 (DR..Z.)

CORNOUILLE. BOT. PHAN. Fruit u Cornouiller,

CORNOUILLER. Cornus. BOT. HAN. Ce genre se compose d'une ingtaine d'espèces, dont les deux ers environ sont originaires des dierses contrées de l'Amérique septenionale. Ce sont toutes des Arbrisaux ou des Arbustès, portant des milles simples opposées, rarement lternes, dépourvues de stipules, et antles fleurs généralement blanches ilient divers modes d'inflorescence ; nais plus généralement elles sont lisposées en cime, rarement en paicule. Quelquefois elles sont accomagnées d'un involucre formé de pluieurs folioles. Dans toutes, l'ovaire est dobuleux, adhérent, couronné par le imbedu calice qui offre quatre dents, pielquefois très-petites, et par un lisque épigyne, concave à son centre our l'inscrtion, du style; celui-ci est imple, et se termine par un stigmate nes s'insèrent en dehors du bourrolet · Cornouilles. formépar le disque. Coupéen travers, l'ovaire présente deux loges, dans chacune desquelles existe un seul ovule attaché vers la partie supérieure. Le fruit est une drupo charnue, globuleuse, ombiliquée à son sommet, contenant un novau osseux à deux inges monospermes.

Ce genre à été placé dans la famille des Caprifoliacées de Jussieu. Mais sa corolle vraiment polypétale, ses étamines immediatement epigynes, forment des caractères assez saillans, hour dag nous ayons cru devoir considerer ce genre, ainsi que le Lierre

and a major francis and 2011

qui offic les mêmes particularités. comme le type d'un nouvel ordre naturel, formant le passage entre les ' Caprifoliacees et les Araliacees, c'est à-dire entre les Monopétales et les ~ Polypétales épigynes, et auquel norts avons donné le nom d'Hédéracées, (V, Botanique médicale, 2° part. Paris, 1823).

Nous citerons parmi les espèces de

ce genre, les suivantes:

Le Cornoulles mais. Comme mascula, L., est un Arbre de moyenne. grandeur qui abonde dans nos bois. Son tronc est inégal, peu élevé, et d'une très-granda dureté...Il se divise en branches très-nombreuses sur les-... quelles s'épanouissent des petits hou-, : quets de fleurs jaunes, qui se montrent avant le développement des feuilles; celles-ci sont opposées, ovales , aiguës , entières , légèrement pubescentes à leur face inférieure. Les nervures sont convergentes et parallèles. Les fleurs forment des potits sertules ou ombelles simples; composées de dix à quinze fleurs pédicellées, et environnées à leur base d'un involucre de quatre folioles régulières. égales entre elles et jaunatres. A ces fleurs qui s'épanonissent des le mois danduleux également simple. La co- de février, succèdent des drupes de le grosseur d'une Cerise, ds, ordinairement sessiles; les éta- maisallongées, ordinairement rouges, nines, en même nombre que les pete quelquelois jaunes extérieurement. ales, alternent avec cux. Leure and Elles ont une saveur acerbe assez hères sont à deux loges, tournées agréable. On les mange dans les camvers le centre de la fleur. Ces étame : pagnes sous les noms de Cormes ou

Le Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea, L., forme un Arbrisseau d'un port élégant, qui figure agréablement dans nos jardins et nos bosquets. Sa hauteur est d'une dixaine de pieds environ. Ses rameaux sont dressés, effilés, d'un rouge plus ou moins vif, surfout aux approches de l'hiver. Ils sont ornés de feuiles enposées, pétiolées, ovales, aigues, entières, plus grandes que dans l'espèce précédente et également pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs sont blanches et forment une cime étalée à la partie supérieure des

par leurs propriétés que les métho-

fois nomme Pomme Cannelle. V. Conossolier et Anone. (B.)

COROSSOLIER, ROY. 2H AN. Syn. d'accome entréceta. L., dans les colonies émogaises. F. Anone. (2.)

COROSSOLO, ors. Syn. halien du Merle de roche, Turdus saxatilis. V. Merle. (DR. Z.)

\* COROTTAI.. Bet. BHAN. Une Bryone indéterminée de la côte de Coromandel. (B.)

COROUCOCO. REPT. OFH. Vipère brésilienne peu connue et trèsvenimeuse. (B.)

CO-ROUJHO. 018. Syn. vulgaire du Rossiguol de muraille, Motacilla Phanicusus; L. V. Sylvie. (DR. 2-)

des noms vulgaires de l'Eleusine Corucana à la côte de Coromandel.

"COROWIS. ois. Syn. présumé de Loria philippina. V. Gros-Bro. (DR. Z.)

COROYA. 018. Espèce du genre Batara, Turdus Coroya, L., Buff., pl. enl. 701. V. BATARA. (DR..Z.)

COROYERE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de Rhus Coriaria et de Coriaria myrifolia, L. V. Sumac et Coriaire. (B.)

COROZO. BOT. PHAN. Nom de pays de l'Alfortia olcifera et du Martinezia caryotæfolia. V. Alfortis et Martinezie. (B.)

CORP. POIS. (Gestier.) Vieux nom du Sciæna Umbra. V. Sciene. (B.)

\*CORPOO. BET. PHAN. Nom qu'on donne sux Moluques à un Arbuste peu connu , mentionné par Rumph sous le mois d'Oles arepitans, Corpuo Labi-Labi, et qui perait être une Aposicient forme (B.)

course, on nomme Corps tout ce qui est susceptible d'exercer sur nos, organes une influence quelconque, of produire en nous une seusa-

distes pourraient diviser en naturelles et en chimiques. Les propriétés naturelles seraient celles qui s'offrest directement à nos sens, telles que la consistance soit solide, liquide ou fluide; la pesanteur ou densité, la durete, la forme, la couleur, la transparence, l'éclat, la sonorité, l'odeur, la saveur, etc., etc. On considérerait comme chimiques les propriétés qui ne se développent que par le secours de divers agens dont on fait successivement usage. Ces proprietés sont: l'électricité, le magnétisme, la polarité, la capacité pour le calorique ou calorique spécifique, l'affinité, la ténacité, la fusibilité, la combustibi-lité, l'inflammabilité, la combunté, la dissolubilité, l'acidité, l'alcalinité, etc. V. ces mots. Les Corps sont considérés comme simples, lorsque ayant épuisé sur eux tous les moyens connus de la chimie, il n'a plus été possible d'amener ces Corps à une sé-

mique.

On a propose de diviser les Corps en organiques, c'est-à-dire doues de la vie et se perpetuant par génération, et en inorganiques, ayant été produits par dépôts successifs ou par agrégation régulière ou irrégulière: mais cette division, étant susceptible d'un grand nombre d'exceptions, n'a point reçu une application aussi générale qu'on avait eru d'abord qu'elle pouvait l'être. On a encore divisé les Corps en pondérables et

paration en principes différens. Ils

sont composés tant que, subissant l'epreuve des réactifs, ils ne présentent pas le caractère de l'homogénétic chi-

impondérables. V. MATIÈRE. (DR. Z.)

\* CORPS COTYLÉDONAIRE.
BOT. PHAN. V. COTYLÉDON.

\*CORPS LIGNEUX, BOT. FHAN. F. BOIS.

\* CORPS RADICULAIRE. BOT-

CORR. ois. Syn. anglais du Héron, Ardea cincrea, L. Heron.

11 11 11

Time de concr

s. Il lui donne pour casactères lypier corné fixé par sa base, à tis simples, en forme de long entonir, contenant chacune un Polype; lypes solitaires terminaux à bouche anie de huit tentacules pinnés dis∸ ses sur un seul rang. Les Cornuies, quoique placées parmi les Tulariées, présentent une organisan plus compliquée que celle des ilmaux de cet ordre, et nous ne atons point qu'on ne les place avec :Tubipordes, lorsque ces Animaux ont mieux connus. D'après les fites que l'on en a données, pl. 473 Leucy clopédie méthodique, figures pices dans Cavalini , les Polypes ont ie bouche au centre d'un petit dise entouré de huit tentacules ciliés : us le disque se voit un corps cylinique enfermé dans une large enveppe, de la base de laquelle partent a huit filamens qui se perdent dans ntérieur du tube. Cette description diffère presque pas de celle que n doit faire du Polype des Lobulais, de celui du Tubipore musique: usi l'on ne doit pas considérer coms exacte la classification des Cornures. Le Polypier présente une tige mpante, stolonifère, qui supporte s jets épars, en forme de cornet ou long entonnoir à surface ridée msversalement, de substance core et de conleur jaunâtre. Ces cactères éloignent les Cornulaires de as les genres connus.

Ce genre n'est encore composé que me seula espèce; la Cornucaire, RiE, Tubularia Cornucopiæ, Cavalini, lyp. mar., p. 250, tab. 9, fig. 11, 12; le se trouve dans la Méditerranée, ms croyons que c'est par erreur que lias l'indique dans les mers d'Améque.

(LAM.X.)

CORNULAQUE. Cornulaça. BOT. AN. Delile, dans la Botanique du and ouvrage d'Egypte, a décrit et uné (p. 6a, t. 2a) sous le nom de mulaca monacantha une Planto isine des Salsola. Voiciles caractèrique cerauteur assigne à son quuau genre: involucre épais, formé

de poils presses autour du calice entre trois bractées; calice persistant à ginq divisions dont une scule pottel, sur le milieu de sa face dorsale, une épine dressée; les cinq étamines qui sont hypogynes ont leurs filets retirnis à leur base en un tube membres une x terminé par cinq dants obtuses, alternea avec les filets anthéries res; la graine est déprimée; l'ent-bryon est roulé en spirale.

Ce genre, ainsi que l'indiquent les caractères enoncés ei-dessus, est tre-veisin de la Soude, dont il diffère suttout par l'absence des cinq appendix ces membraneux qui, dans le genre Salsola, bouchent l'ouverture du callice, par ses filets menadelphes est l'épine de son calice. Il se rapproche surtout du genre Kochia de Rothi, dont il diffère par son embryon soulé en spirale.

CORNULUS. BOT. PHAN. (Heister.) Une espèce de Cornouiller. (18.).

\* CORNUO. rois. Probablement une Clupe qui remonte la Loire avec l'Alose à lequelle on dit qu'elle resessable bequeue , dont la chain, pos semble bequeue p, dont la chain, pos settinée, fait la mourriture des petrovies ; et qui n'est pas eucore detremande, par l'appendie de la company de la comp

CORNOPEDES: MAM. Desigliation vieillie et peu usitée des Animanx qui ont les pieds munis de corne.

CORNUS. BOT. PHAN. P. CORNUS.

CORNUTIE. Gornatia, non. manh Vulgaiscment Ageauthe. Plemler de le premier, fait connaître ce genre det figuré : le: plante qui le constitue (Plum. Geni 32, Ic. 106, f. n). It de été adopté par Limé et Jassieu qui l'ont caractérisé ainsi : calice court de cinq dents; corolle beaucoup: plus longue, dont le limbe est à quetre divisions : inégales; étamines: dont deux exertes; style très-lung terminé par un stigmete bifide; baie monosperme entourés par le calice persistant. La genre, de la Didynamie Amgiospermie, L., a été placé par Jussieu

gandis de Genista finctoria, L. V. Granding

CORRIGIOLE. Corrigiola BOT.
PHAN Genre de la famille des Portulacces et de la Pentandrie Trigynie, L., ainsi caracterise : calice persistant, à cinq divisions membraneuses et blanchâtres sur les bords; cinq pétales très-courts; cinq étamines à anthéres incombantes; trois stigmates sessiles. Le fruit est une sorte de noix reconverte par le calicé, arron lie et triquetre, renfermant une seule graine attachée par un cordon ombilical an fond de la troix. Ce genre que Vaillant 'ayait 'designe autrefois sous le uoni impropre de l'oligonifaliente diffère réellement du Telephilling, succ) lequel àl la rume: grande ressemblance de port, que par l'organisation de son fruit, ici monosperme, sans placenta proéminent, dans l'autre polyspeittie avec un'placenta central. On n'en combat 'que trois espèces dont dent infligues de France. Celle quin servi de Type att gente, la Con-RIGIOLE DES RIVES, Corrigiola littorulis, Ligiest upa-Plante poliches et traçanto, à feuilles stipulées et à fleurs blanches frès-petites et ramassées en bouquets aux extrémités des rameaux et des tiges. Elle habite toute la France meridionale et centrale jusqu'à la latidude de Paris où elle se trouve encore asser abondamment, surtout à Saint-Leger. La seconde espèce, Corrigiola tetephiifalia, Pourret, qui n'était autrefois regardée que comine une variété de la précédente, croît dans les Pyrénées-Orientales et aux environs de Narbonne. Willdenow a aussi distingué sous le nom de Corrigiola capensis une Plante du cap de Bonne-Esperance que Thunberg avait confondue avec le Corrigiola littoralis.

CORRINANTHOA. BOT. CRYPT.
Du Dictionnaire de Déterville. Pour
Conianthos. V. ce mot.
(B.)

CORRIOLA. BOT. PHAN. Syn. de Corrigiola dans plusieurs dialectes du midi de l'Europe. (B.)

\*CORRIONE BIONDO. om. Syn.

italien du Court-Vite isabelle, Charadrius gallicus, Ghel. F. Gover-V.

CORROGA, BARZA, cos. Syn. sarde de la Corneille manteles, Cornes Cornes, L. F. Corneau. (or. z.)

CORROSON. ors. Même chose que Correso. F. ce mot.

CORROTERE. BOT. PHAN. Même chose que Coroyère. V. ce moi.

CORRUDA., BOT. PHAN, V. CORDUBA.

CORS. MAM. Parties des cornes ou andouillers qui dans les Cerfs sortent de la tige qu'on nomme Perthe en terme de véneple. V. CERF. (8.)

CORSAC OU KORSAC! MASE Syn. d'Adire ou Adire, et ces ingis et Crien. (8.)

\* CORSAIRE ois Sanim) Nom donné par les manns à l'Epervier, l'alco Nisus, L. quand al voltige aucessus de la Méditerrance seut prendre les Cailles à leur passage.

CORSELET. Ins. C'est le premier anneau du thorax, qui a popul caractères de ne jamais aupporter d'ailes et de donner insertion à la première paire de pates; on s'est beaucoup mépris et on a jeté une grande confusion dans le langage, lorsqu'on a appliqué, dans certains ordres d'Insectes, le nom de Corselet à l'eusemble du thorax. V. ce moi et Protrionax.

constitut, mount le Corselet est cette partie, itans, les Coquilles bivalves, ou le jusquent s'insere lonqu'il est existeur. In 69 que nous en avons dit à l'article Coounts en n. H.)

\*OORSINGE Cordinia mort barri. (Hépatiques!) be genre décrit d'abord sous de nom pat Raddé dans; les Opus-culi scientifici di Bologna/Volun, 1818, a été public peu de térips a près par Treviranus (Tahrè. der Gewackstunde von Sprengel, Schrader und Link, 1820), qui l'a désigné par le nom de Gueutheria. Le nom de Raddi, étant le plus ancien, doit être adopté; mais

n doit blitter et que si ces auteurs nt deerie doux" Plantes du meme eure, ces Plantes, quoique rapportées ontes deux à la sum et figure de Mihelig Nobel General 100, 1, 54 fig. 1, saraineent fermer (denx'espèces trèslistincies | Ces Plantes poussent sur la erre humide des frondes d'un bestu ert, semblables à celles des Marchanies, mais dont la surface est régulièrenent réticulée, ce qui les distingue au remieraspect desfeuilles des Marchanies et des Jungermannes, avec les quelas on pourrait sans cela facilement les onfondre. Ces feuilles présentent, vers eur partie moyenne, plusieurs petites cavations reconvertes par une sorte l'involucre formé d'une, de deux ou le trois petites folioles insérées au nurtour de cette excavation. Sous et involucre, on trouve de deux à ing capsules enveloppées chacune lans une coife membraneuse indeiscente; ces enpeules renferment des porules dépourvues d'élaters on filarens en apirale. Cette description s'aplique également aux deux espèces, si en est que Raddi n'a pas parle de enveloppe membranense propre à baque capsule. Les deux espèces de e genre ayant été confondues, nous llons indiquer leurs différences.

CORSMIE MARCHANTIOIDE, Corsiia marchantioides, Raddi, loc. cit. 1, fig. 1; Riccia major Coriandri pore, etc., Micheli, Nov. Gen. p. 06, t. 57, fig. 1; Riccia coriandria, Sprengel. Anleit. 3. Frondes de lus d'un pouce de long, à deux ou ois lobes profonds, reunies en roste par leur base; involuere formé une seule foliole qui recouvre les apsules comme une sorte d'opercule reste attachée à un des côtés du purtour de l'excavation qui renferme s capsules; celles-ci sont au nombre une à cinq. Cette espèce, observée abord en Italie, croît aussi aux envions de Paris dans les parties humi-8 de la forêt de Montmorency où ms l'avons, recueillie. A ..... CURSINER PROBLEM SERVICE CORRESPONDED olens, Gueutheria graveolens, Trer., loe. cit. Ses frondes sont toutes

simples et n'ont que trois à quatre lignes de long. Chaque involucre est formé de denx du trois pétites folioles courtes et dentelées au sommet, in recouvre deux du trois capsules. File croft en Allemagne.

Ce genré se rapproche par ces caractères beaucoup plus des Largionnes et des Spherocarpes, que des véritables Riccies dont il est parfaitement distinct.

\* CORSIUM. non. man. (Theophraste.) Probablementia dolocarie, espèce du gente Arum V. Gournie.

CORSOIDE. MIN. (Piles!) Piere comparée par les anciens aux cheveux gris de l'Homme, qui consequemment ne sauvait être un Juspe, et qui paralt être l'Amiante. F. ce met. (%)

CORTALE. Containe. MOLL. Co genre de Montfort est un da dom qu'il conviendrait ge demention Quaique microscopique, il présénte une transition remarquable cours les Polythalames dent les teurs s'enrouslent sur un mêmo plem, et seuzidont la spire s'élève, en côns pliongé queldans la Turrilite. Il présente la forme d'un Trochus, et le type en e été pris dans les figures de Suldani. (Testus. t. 85, vas. 162, x). Voici ses carretàr res : coquille libre, upivelve, chiebrnée, à spire seillante, élevée, bu nêmes base aplație i bouche iniatigulairei. ouverte, recevant resticalement de retour de la spines dos carentiet ast mé; cloisons umes. L'aspèce qui sert de type au genre est le Commans Pascone, Cortalus Pagodus, Coquate mince, diaphane, misse, dono sia voit les cloisons à travers la tests elle est carenée, et sa carene est decoupée en festons; elle n'a en une ligne de diamètre. On la trouve dans la Méditerranée, parti**culièr**ement 🛦 Livourpe. (B.LB)

CORTAPAO. ors. Syn. portúgals du grand Pie noir, Pieus principalis, L. V. Pre. (DR. Z.)

CORTESIE. Cortesia. BOT. PHAN. Un Arbeisseau des Pampas de Buenos-Ayres a recu ce nom générique de Cavanilles (Icon. Rar. 4, p. 55, ti 577) qui lui assigne pour caracleres realice monophylle à cinq dents, persisuint et velu sur ses deux faces ; corolle manopétale, à cinq découpures dont le tube égale celui du calice, et le limbe est étale; cinq étamines cterns persire libre, ovale, surmonté d'un long style bifide et de deux stigmates globuleux; fruit bacciforme . ovale, pulpeux, et contenant deux semences planes d'un côté et convexes de l'autre. Le fruit ainsi décrit ne convicadrair gueve à celui d'une Borragince, queiqu'on ait rapporté ce genre à la famille de ce nom ; mais en admetlant ces affinités, il y a eu sans doute mreur, soit sur le nombre, soit sur la nature des parties qui le composent, et si c'est hien une Borraginée, elle doit se placer dans la section de celles à fruiten bine, à côte des Tournefortia, Farronia, etc. D'un nutre côté, le rapprochement que l'auteur fait de cette Mante avec le Rochefortia de Swartz, que l'on indique dans la famille des Rhamnees, donne a penser qu'on doit être en garde sur l'adoption de ce qu'en a dit à ce sujet Cavapilles. Au surplus; in Conteste Confironme, Ciensia cunciformis, Cav., unique es-pece de ce genre dedié à la mémoire de intripide Fernand Cortes, conquemutdu Mexique, est une Plante dont les riges, hautes d'un mêtre et plus, sont très-rameuses, et portent des fauitles alternes, sessiles, cunéiformes, à trois lobes mucrones et munis de tuberenles de chacun desquels sort unipoil blanc et caduc. Les fleurs sont solitaires, non pédonculées et le plus souvent terminales.

CORTEZA DE LOXA. BOT. PHAN.
C'est-à-dire Écorce de Loxa ou de
Loja. L'un des noms espaguols, passé
dans la pharmacie, du Cinchona officinalis. F. QUINA. (B.)

CORTICAIRE. Corticaria. 188. Genro de l'ordre des Coléoptères, sedion des Tétramères, établi par Marsham ( Ratured L ayant, survant ce not caractères : antennesse folices : tête procume et clytres bordes ; con néaire , le plus souven genre , qui ne parsu, so par ancun entomologist les Lyctes de l'abracus désignées sous le nom o punctatus et Cucujus de

\* CORTICIFERE. l'ordre des Acalephes Lesueur pour des An des Zoanthes. Ce sont dont les pareis s'encron dire de matière sablonne les unes contre les autre de larges expansions à corps sous-marins. Tel près les expressions de Journal de physique compte du Memoire d les Actinies. Ne le co nous ne pouvous donne détail sur ce genre, pu qui le composent. Ces tent les côtes de l'Ame trionale.

"CORTICIFÈRES vi me section de la divisi piers flexibles ou non pierreux. Les caractère fères sont d'être compsubstances: une extéris loppaute, nommée écortement; l'autre appelée centre; sontient la proordres appartieunent à ce sont ceux des Sponggoniées et des Isidées."

CORTICIUM. non e pignons.) Persoon a de nom une section des renfermant les aspèces dues et cotièrement a l'une de leurs surface qui les suppartent, et dibre est recouverte par séminifete. L'allement de leurs seminifete.

CORTICULARIE.

de près Léman , le nom employé par Luide, pour désigner une dent fossil<del>e indétermin</del>ée.

\* CORTICUS. INS. Dejean (Catal. des Coléopt., p. 67) désigne sous ce nom un petit genre voisin de l'Orthocerus de Latreille ou Sarrotrium de Fabricius. On n'en connaît jusqu'à présent qu'une seule espèce, le Corticus Celtis, Dej. Elle n'a guère qu'une demi-ligne de longueur; on l'a trouvée en Dalmatie. (AUD.)

CORTINARIA. BOT. CRYPT. (Champignons.) Sous-genre d'Agarics, dans la méthode de Persoon, caractérisé par un tégument filamenteux qui forme sur les feuillets un ré-🗪 u semblable à une toile d'Araignée, dont une partie adhère au pédicule, et l'autre au bord du chapeau.

Plusieurs espèces d'Agarics, remarquables par leurs couleurs agréables el brillantes, appartiennent à ce sousgenre ; telles sont toutes les variétés de l'Agaricus araneosus figurées par Bulliard, t. 250, t. 432, t. 344, et de l'Agaricus castaneus, Bull., t. 268, (AD. B.)

CORTINE. Corting. BOT. CRYPT. On donne ce nom à une sorte de frange filamenteuse qui entouris le chapeau de plusieurs Champignous, du genre Agaric, et qui (est 5 pro-) duite par les débris d'un togument; membraneux très-mines qui convraitile dessous du chapeau avant son dé 🕀 veloppement complet, tégumont qui s'est déchiré par suite de son, extension. V. Tegument. (AD: B.)

\*CORTOM. BOT. PHAN. Même chose que Chartram. V. ce mot. (B.)

\* CORTOMI. BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. de Cassytha corniculate dans l'Inde.

CORTON. MAM. Le Mulot chez les Espagnols. P. RAT. (B.)

nefort confordait avec: l'Androsace a et quelques Primules, sous le nom

d'Auricultà Trisi', à élé distifigue par Linne qui lui a donné les caractères suivans : calice à cinq divisions ; corolle rotacee dont l'anneau qui entoure la gorge est situé très haut, ou, en d'autres termes, dont le tube s'élargit insensiblement en un limbe'a cinq lobes; cinq étamines à anthères adnées et finéaires; un seul stigmate? capsule s'ouvrant par le sommet en conq valves, selon Linné, et en deux valves, d'après Gaertner.

La Confuse de Matthious, Cor tusa Matthioli, L., Jaca. (Icanes, t. 32), a des feuilles radicales au nombre de trois ou quatre, peliolées arrondies et divisées en plusicurs lou bes peu profonds et très-dentes, herissées de poils épars; les fleurs d'und couleur rose violette forment une sor te d'ombelle au sommet d'une hampe. cylindrique haute d'un à deux décisa mètres. Il est à regretter qu'une Planteaussi élégante soit très-rare dans la nature et dans l'état sauvage, Elle est exclusivement le partage des Alpesi d'Italie et d'Autriche; car, quoiqu'en ait dit Lapeyrouse, il est certain qu'on ne l'a rencontrée ni dans les Pyrénées, wirmême sur le revers octidental des Adpes françaises et piemontaises. Bory de Saint-Vincent l'a: trouvée en abondance sur les monts qui environnent lo lac d'Halstadt dans, la Haute-Autriche. C'est à cette Plante que l'on a impose, pour la première. iois parmi les modernes, un nom patronimique. L'Ecluse, en la dédiant à son, ami Cortusus, a fait revivre un usage accrédité chez les anciens, ét dont on accuse plusieurs auteurs contemporains d'abuser, sans réfléchir que ces noms patronimiques valent mieux que les noms génériques significatifs qui finissent presque toujouis par devenir contradictoires.

Il existe en Sibérie une autre Cortuse qui n le calice plus long que sa l CORTUSE. Corruse. BOT. PHAN. Linné (Aman: ft, p. 340) dont l'Establle des Prinsulacces, Pentandrie Ginelin à donné inc figure dons Monogonio, L. Co genre, que Tour Sibirité, tv, t. 43; fig. nefott confendait eves l'Androsacce

CORU. BOT. PHAN. (Dalechamp.)

Appeince de l'Asie orientele, qui paraît voisine des Tabernemontane et du Nerium antidyssentericum. (B.)

CORUDALE. BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de Laurier. (B.)

CORUJA. ois. Syn. portugeis de Hudotte, Strix Stridula, L. F. CHOUETTE. (DR. E.)

\* CORUMB. BOT. PHAN. V. CO-

CORUNDUM, MIN: F. COMINDON.

CORUZ. ore. Syn. italien du Courlis de terre, Charadrius ædicnemus, L. (DR. . 2.)

\* CORVA. POIS, (Delaroche.) Syn. de Sciæna nigra, Bloch. V. SCIENE.

\* CORVETTO. POIS. (Gesner.) Syn. de Sciæna Umbra. V. Scienz.

\* CORVINA. ross. ( Delaroche.) Syn. de Sciana cirriosa, L., aux fles Balcares. V. Solzbr. (B.)

OORVINE. POIS. Syn. de Spartus chiliennis. P. Spart. (B.)

CORVISARTIE, Corvisartia. BOT. PHAN. Le docteur Mérat, dans sa Flore Parisicane, a proposé l'établissement de ce genre dens la famille des Synantherees Corymbiteres pour l'Inula Helenium, L. Ce genre a ensuite été adopté par H. Cassini. Neanmoins il nous paraît difficile d'établir un caractère générique uniquement fondé sur la forme des écailles de l'involucre, dont les extérieures sont foliacées et dilatées dans le genre Corvisartia, tandis qu'elles sont minces et. étroites dans les autres espèces d'Iuules.Cette différence étant la seule entre ces deux genres, nous pensons que. tous deux doivent demeurer réunis. F. INULE.

\* CORVO. ots. Syn. de Corbeau en Italie où l'on nomme Corvo imperiale, le Corvus Corax; Corvo meriao, le Corvus Cormoran; Corvo mezzano, le Corvus Mo-, nedula.

(B.)

\* CORVO. POIS. Même chose que Corretto, F. ce man (8.) CORVUS. ors. Noin scientifique du genre Corbeau. V. ce mot (pn. 2.)

\* CORYBANTES, MOLL FOSS.
L'un des vieux noms des Belemnites.

L'e mot.

(v.)

CORYBAS. BOT. FHAN, La Plaute décrite par Salisbury (Parad. Lond. 1, t. 83), sous le nom de Corybas aconitifolius, paraît être la même que le Corysanthes bicalcarata de Brown. F. CORYSANTHES. (A. R.)

CORYCION. Corycium. Bot. PHAN. Quelques Orchidées du cap de Bonne-Espérance, auparavant éparses dans les genres Ophrys, Satyrium et Arethusa, ont été réunies en un même genre par Swartz, dans son travail sur les genres de cette famille. Les Corycions ont l'ovaire légètement tordu en spirale; quatre des divisions du calice sont extérieures, dressées; les trois supérieures sont rapprochées, soudées entre elles, et forment un casque terminé à sa partie postérieure et inférieure par deux bosses obtuses, creuse d'un silion profond dans toute sa longueur; la division inférieure est également dressée, légèrement bombée dans sa partie inférieure, tronquée à son sommet. L'organisation et surtout la position des deux divisions internes est extrêmement singulière, et forme le caractère tranché de ce genie. Du sommet du gynostème, au-dessus de l'anthère, naissent : 1° antérieurement le labelle, qui est petit, spathulé ; crénelé à son bord, rétréci et onguicule inférieurement; 2º un peu au-dessus du labelle, également du sommet du genostème, deux appendices membraneux places de champ, arrondis à leur partie antirieure, se prolongent insensiblement à leur partic postérieure en une sorte de queue recoutbée qui resouvre la face postérieure du gynosième, et descendent ainsi jusqu'au fond du casque. Ces deux appendices sont soudes à leur partie antérieure et inférioure, et paraissent être ou du moins remplacer la sixième division du calice. Le gynostème est court et parts l'anthère, à sa fape autérieure et ampérieure; celle-ci se compose de deux loges ovoïdes ou globuleuses un peu écartées l'une de l'autre, a ouvernit par un sillon longitudinal et contemnt une masse pollinique eaudiculée à as base, qui se termine par un rétinacle. Ces deux masses polliniques; et par conséquent l'anthère qui les renferme, nous ont paru renversées; ce qui expliquerait la singulière position du labelle et de la division interne du périable.

Swartz-rapporte à ce genre quatre espèces, toutes originaires du cap de Bonne-Espérance, savoir : Corycium orobanchoides, Sw., qui est la Satyrium orphanchoides de Linné et de Thunberg, et qui se distingue par ses feuilles étroites, linéaires et presque distiques. La secondo, Corycium crispum, Sw., est l'Arethusa crispa de Thunberg. Ses seuilles sont élargies et engaînantes à leur base , allongées, ainunuses sur leurs bords, et terminées par une longue pointe. Élle est figurée dans Buxbaum, Cent. 3, T. xi. Les deux autres sont les Corycium vertitum et Cor. bicolor. Gelles-ci ont été mentionnées par Thurberg sous le nom générique d'Ophrys.

A. R.) . CORYDALE, Corydalis, 184. Genre de l'ordre des Névroptères , famille des Planipennes , tribu des Hémérobius (Règn. Anim. de Cuv.), établi per Latreille aux dépens du genre Hemerobius de Liune et ayant pour carnotères : cinq articles à tous les tarses; premier segment du tronc, grand, en forme de corselet; ailes covohées sur le corps ; mandibules fort copiques, étroites, pointues, avancées ; en forme de cornes ; antennos setacees. Latreille (loc. cit.) réunit les Corydales, les Chauliodes et les Sialis au genre Semblide. On n'en compait emeare qu'une espèce :

La CORYDALE CORNUE, Conydalis cornuta ou l'Hemorobius cornutus de Linné et de Fabrique. Elle a été déarite et représentée par Degéer (Men. Im. T. 151, p. 559, pl. 27, fig. 1) et par Palisot de Bennvois (Inspat: recueillis en Afrique et en Amérrique, 1<sup>re</sup> livr., Névropt., pl. 1, fig, 1), Cet.Insecte a été trouvé dens l'Armérique septentrionale. (AUD.)

CORYDALADE. Corydalin BOT. Phan. Le genre Functerre avaitété place dans la famille des Papavéracees dont il se rapproche per plusieurs pointe, mais dont il s'éleigne ceptudunt par des caractères impôrtans. De Candolle a pensé que ce gaure devait être considéré contine le type d'un neuvel ordre naturel. Déjà Gaertner avait divisé le gehre Fumaria en deux, appelant Copuelles les espèces dont le frait est une sapsule unitoculaire of polyspertne: G'est os genre Capholdes de Gaertner que Ventenat a nommé plus tard Conydalis, nom qui a prévalu. Rafin le genre Corydalis lui-même a sit sinccessivement divisé en plusicer vontres genres peu distincts, de sorte qu'aujourd'hui on compte six genres dans la famille des Fumariacees, qui se compose uniquement du genre Fumaria de Linné. Les caractères ani distinguent le genro Coryddia itel au'il a été circonscrit par les travaux récens des auteurs, et en partioulter par De Candolle ( Syst. Nat. 11 , p. 113), sont : calica formé de deux sépulce opposés, généralement tilespetits et caduce, souvent prolongits à leur base au-desseus de lemm point d'attaches corolle tubulettes 'els composés de quatre potales irréguliers et inégnex, quelquefois légératient soudes entre eux per la tiene Le supérieur : est le plus grand puil se prolonge à sa partie inférieure laudesseus de son point d'attache sit un éperon obtes et plus en moins recourbé; le pétale inférieur est de la même forme et de la même inredur que le supérieur, mais n'offre point d'éperon ; les deux lateraux sont égaux et semblables, et presque entièrement recouverts per les étux pétales supérieur et inférieur. On compte six étamines diadelphes; chaque androphere, dont l'un est supérionr et l'autre inférieur, cet plane, strait, et porte k son sommet trois anthères, dont la moyenne est biloculaire, et les deux latérales uniloculaires ( structure singulière, propre à toutes les Plantes qui composent la famille des Fumariacées); l'ovaire est allongé, comprimé, et se termine insensiblement en un style gréle que couronne un stigmate glanduleux et simple. Le fruit est une capsulo allangee comprimée à une seule loge , contenant plusieurs grames réniformes attachées à deux tranhospermes strumur. Oette: cap-Sules ouvre en deux valves. V. con to O

Dans le second volume du Systema Miturale Pegetabilium, De Candolle dentitingt-half especes de ce gente. Ce som soutes des Herbes annuelles our Risces; i syant la racine fibreuse ou Drince d'un tubercule charnu, la tige herbacée, simple ou rameuse, quelquelois nuc ou simplement écailleuse dans sa partie inférieure, portant des feuilles décomposées alternes, rarement opposées ; des lleurs jaunes ou purpurines, disposées en épis terminaux. Tontes ces especes, ainsi que le remarque De Candolle, croissent dans l'hemisphère boréal. On en trouve sept en Europe, dir dans l'An sie septentrionale, deux cu Tauride, deux en Orient qui sont les seules dont les feuilles soient opposées, quatre au Japon et deux dans l'Amérique septentrionale. Parmi les espèces indigenes de ce genre nous lerons mennon des suivantes :

ges grêles, hautes de huit à dix poudecoupées profondément en un grand caria, Pers, le genre Cysticapnos. V. nombre de lobes ou folioles petiolées, obtuses, d'un vert glauque; les fleurs sont jaunes et forment un épi terminal. Cette espèce qui est vivace croît dans les lieux liumides et dans les fentes des vieux murs.

1 - 5-41 1

maria bulbosa, L. Un tubercule solide, irregulièrement arrondi, enveloppé de tuniques membraneuses, donne naissance par sa partie inferieure à des fibres radicales, et par sa partie supérieure à une tige d'abord simple, nue inférieurement on olleporte des écailles au lieu de seuilles. Colles-ci, au nombre de deux à trais sculement, naissent de la partie sur périeure de la tige; elles sont trois fois divisées en pétioles portant des folioles oblongues entières ou trifides; la tige se termine par un épi de fleurs purpurines assez petites, supportées, par des bractées multifides, Cette espèce croît dans des lieux ombragés et, humides de l'Europe tempérée.

La Corydalide tubéreuse, (orydalis tuberosa, D. G., Fl. Fr. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, dont elle diffère par son tubercule généralement creux , par sa tige feuillée dès sa base, par ses folioles cunéiformes, ses fleurs plus grandes et ses bractées indivises. Elle se montre dans les niêmes localités.

On cultive quelquefois dans les jardins la Corydalis nobilis, Jacq., Hort. Vind., t. 116, originaire de Sibérie. La racine de celle-ci est tubérifère, souvent creuse; sa tige est sunple et dépourvue d'écailles; ses feuilles sont bipinnées à lobes cunéiformes, incisés au sommet. Ses fleurs d'un jaune pâle et assez grandes consutuent un épi terminal.

Plusieurs Plantes, d'abord placées Plusieurs Plantes, d'abord placées dans ce geure, en ont été séparées pour former des genres nouveaux. Ainsi les tet L. Copnoides tutea, Gaerfner Corydalis cucultaria et Cor. specia-tet l'. 2). D'une. bilis de Persoon forment le genre Discontinue de l'. 2). Ce mot. Le Corydalis fungues grafies houtes de houte d'in controlle de l'. 2). Ce mot. Le Corydalis fungues grafies houtes de houte d'in controlle de l'. 2). former des genres nouveaux. Ainsi les clytra. V. ce mot. Le Corydalis fun-gosa, Vent., constitue le genre Adcharnues, portant des feuilles, lumia. V. ce mot. Le Corydalis vesice mot. Le Corydalis enneaphylla, D. C., Fl. Fr. Suppl., le genre Sarcocapnos, V. ce moi.

GORYDALION. BOT. PHAN. DIOGcoride désignait une Fumeterre sous La Convoaline nulneuse, Cory ce nom dont on a tiré le nom du genie dates bulbosa , D. C., Bl. Fr. , Fu .. Corydalide, Corydalis. V., co mpetito)

B countries and old : At 1 . Books

alte "

CORYDALOS. ois. Syn. grec de la Calandre, Alauda Calandra, L. V. ALOUETTE.

\* CORYDON. 1888. Nom donné par Geoffroy (Hist. des Ins. T. u, p. 49) au *Papilio Janira* de Linné. (AUD.)

CORYDONIX. ois. Syn. latin de Toulou, nom que Vieillot a appliqué au genre Coucal. V. ce mot. (DR..Z.)

CORYDORAS. Pois. Genre établi par Lacépède qui lui attribue pour caractères la position de la bouché au bout du museau; une dorsale double ; pas de dents ; de grandés :lamés à chaque côté du corps et de la quoue ; 🕚 du dos. Cuvier n'a même pas fait mention de ce genre qui paraît appartenir à la famille des Siluroïdes, et dont une seule espèce a été mentionnée. On ne connaît pas la patrie de celle-ci qui a été dédiée à Geoffroy de Saint-Hilaire; la couverture de ses narines est double; la caudale est fourchue; les lames latérales disposées sur deux rangs très-larges et hexagonales. Le second rang de la dorsale est denté.

CORYDOS. 018. (Aristote.) Syn. grec d'Alouette. F. ce mot. (px..z,)

CORYLUS. BOT. MAN. V. COU-DRIER. حيد عاد طرجر الأنبود ورز

CORYLUS, OIS. Fr. ChryLE.

CORYMBE. Corymbus. BOT. PHAN. Mode particulier d'inflorescence dans lequel un nombre plus du moins considérable de fleurs sont portées sur des pédoncules partant de points differens de la tige, mais arrivant tous à la même hauteur. Le Sorbier, la Matricaire, la Milleseuille et plusieurs autres Corymbiferes en offreut des

CORPMBIFERA HOW MUNICIPAL mier cas, les flettrons sont fidus fict 2311

donné par Rai a l'Achillea micris! (B:\"phylla, L

CORYMBIFERES. Corymbiferent вот. РНАН. Ce groupe, étable "рев-Vaillant dans la famille des Synanthési rees, correspond à peu pres aux Radiées de Tournesort. Il a été adopté. par Jussieu dans son Genera. Si l'ou voulait chercher dans cette division . de la vaste famille des Synanthérées une réunion bien naturelle de genres ayant tous entre eux des rapports intimes, ce groupe, que Jussieu considère comme une famille distincte, n'offirirait pas cet avantage. En effet, des pièces larges et dures qui cou- il existe de très-grandes différences vrent la tête; point de barbillous, et entre les genres extremement nom-plus d'un rayon à chaque mageoire breux qui le composent. Cependant il n'est point impossible de caractéri. ser les Corymbiferes de manière à les distinguer des Chicoracees et des Carduacees, qui sont les deux autres grandes sections des Synanthérèes. Les travaux de plusieurs botanistes modernes sur cette famille, et en particulier ceux de Cassini, de R. Brown et de Kunth, ont fait voil qu'elle ne présentait aucune compé bien nette ni bien tranchée, et que pour coordonner ses genres de maniere à conserver leurs affinités mutuelles , il fallait établir un grand nombre de petits groupes ou tribus naturelles. Mais tous ces auteurs s'accordent sur ce point, qu'il est impossible d'assigner à ces tribus des caractères tranchés. C'est dans l'ensemble de leurs différens organes floraux qu'il faut saisir les ressemblances d'après lesquelles on peut les réunir. Nous allons un donc faire connaître les caractères gen néraux des Corymbiferes, après quoi nous indiquerons les divisions quon leur a fait subir. Les capitules sont tantôt tous flos-

exemples. Ce mode d'inflorescence à iculeux, c'est-à-dire entièrement la plus grande analogie avec la cime l'composés de fleurons tubuleux et et l'embelle: V. ces mots. (A. R.) réguliers; tantôt, et plus fréquen-(Ruell.) L'un des synonymes grees fleunous, et leur circonférence par des des Lierre. V. ca mot.

(B.) des demi-fleurous. Dans le prediction des demi-fleurous. maphrodites, ou les uns sont hermaphiodites, les autres unisexués ou même neutres. Quand les capitales sont aiusi flosculeux, les Corymbifères ressembleut beaucoup aux Carduscées. Cepen ant eiles en différent par les caractères suivaus : 1° jamais leur réceptacle ou phoranthe n'est chargé d'un aussi grand, nombre de soies on de paillettes, que dans les Carduacées. Quand il en porte , il n'y en a jamais qu'une seule pour chaque fleur, tandis qu'on en compte toujours plusieurs pour chacune d'elles dans toutes les Carduacées; 2º un caractère commun à toutes les Carduscées, c'est qu'au sommet de leur style, immédiatement au-dessous du stigmate, on trouve on renflement plus ou moins considérable, généralement chargé de poils glanduloux auxquels Cassini donne le nom de pollecteurs. Ce rentlement, qui forme le caractère distinctif des Carduacées, n'existe jamais dans les Corymbifères. Mais quand les capitules sont radiés, ce qui est beaucoup plus fréquent, la distinction entre ces deux familles est très-facile, puisque les Carduacées sont toujours flosculeuses. Les fleurous qui occupent le centre sont génoralement hermaphrodites, tandis que les demi-seurons sont unisexués males ou femelles, stériles ou fructisèces. La corolle des premiers a son limbe tantôt régulièrement évasé et à cinq deuts, tautôt à quatre ou même à trois dents seulement. Il en est de même des demi-fleurons qui présenteut un nombre variable de dents à leur sommet. L'involucre varie beaucoup dans sa forme, le nombre et la disposition des écailles on folioles qui la composent. Le phoranthe ou réceptacle n'offre pas des différences moins nombreuses. Il est plane, concave ou convexe, et même presque conique, nu ou garni d'écailles, de soies, d'alvéoles, etc. Le style et le stigmate fournissent dans les modifisations qu'ils présentent des caractères d'une haute importance pour le formation et la coordination des genres, il en est de même du fruit dent

la forme présente des vormémes essibles, et qui tautôt est ma, tant équiremps par un simple book mesbratous, tautôt par unu signetada; la structure présente de présent de

ractères génériques.

Si maintenant mous étudions : purt et les caractères généraix que présentent les Corymbilieres des leurs organes de la végetation, nom verrous que ce sont tamtét des l'autes herbacces anauelles ou vivaca tamtét des Arbustes ou même des Arbrisseaux; que leurs fequiles génerlementulternes, mais amelquelos eposees, sont ou simples on probement divisées en lobes plus es mus nombreux: leurs deuxs on capitals sont assez communicacent disposes en corymbe : de-là leure mom de 🗘rymbiferes; mais très-souventils a oifrent pas ce mode d'inflorescence. sont ou solitaires ou diversema:

grourés.

Dans son Genera Planterum, Jasieu a divisé les Cor, mbiferes en ne d sections artificielles dont les caratères sont principalement tirés : à. réceptacle nu ou paléacé, des from couronnés ou non per un aigretie ou des fleurs flosculeuses ou radice. etc. Henri Cassini, avons-nous de . rejetant la division primaire des Synanthérées en trois grandes families. dispese les divers genres d'abont placés dans les Corymbifères en treize tribus qui sout : se les Vernoniées, se les Euperoriées, se les Alémostylees, 44 les Tussitagines, 54 13 Mutisides; 6º les Sénifeiones, 7º les Astérées , 6º les Inulées , qui les Arthomidos, 100 les Ambresies, 11 les Hélianthées; 19º les Calendulés, 15º les Arctotidées. Ces tribus dont quelques-mes pourraient être ficiment réunies, tant leur distinction at difficule, sout certainement beaucoup plus maturallos que les sections doblice par le célébre antenede Serra. mais elles out le grand incouvent de ne ponvoir Stromossmant Wilmics, et no puntous, pas immedigues, étre compleyées cham-in presispe, est pour le classification des bestiers,

dans les ouvréges généraux qui rent servir à faire donnature less Li.; Erigeron, L. jetaux. Dans: letta semelude lu nce, il estudone indispensable. imployer encore pour de elessificades genres de ceme famille unistgement artificiel; mais d'anc apation facile pid autent plus que le nbre des gennes qui y sont renièrs est extrêmement considérable. us allons énumérer les genres ncipaux des Corymbifères en les posant dans un ordre qui nous pai facile el commodedans son appliion. Nous ferous remarquer que te énumération est loin d'être comte, et que notre intention a seuleent été de citer les genres princiux appartenant à chacune des divions que mons allons établir.

## CORYMBIFERES.

## PREMIÈRE SECTION.

Phoranthe au.

Point d'algrette ou aigrette margi-

· a: Pleurs rudides.

Calendries, hay Osteospermum, L.; hrysamhemum; L.; Matricaria, ..., Hellis, L.; Conto, Commers.

3. Fleurs flosculeuses.

Cotula, L.; Gymnostyles, Juss.; Tippia, L.; Ethulla, L.; Piqueria, Caranilles; Flaveria, Juss.; Grangea, dans.; Carpesium, L.; Balsamita, Desf.; Tanacetum, L.; Artemisia, L.; Aigrette farmée d'écailles ou d'a-

ia, Fleurs flosculauses.

Calcineria, Vent.; Sphæranthus, Burm.; Agerquim, L., Hymenopappus, L'Herit.; Gephalophora, Cav.; Adenostamma, Forst.; Stevia, Cavan.
ß. Fleurs radiecs.

Tageles, L., Schulfria, Roth; Pectis, L.; Roltonia, L. Hérit.; Bellium, L.; Irototis, L.; Corteria, L.; Chabresa, De Cand.; Chatauthara, Ruiz. et Pav.; Asnica, L.; Daranicum, L.

iff Aigreus poilue ou plamouse.

Inula , Lie Pulicaria; Gaert. ; 200ior , L.; Solidago, Lie Seneticy Lie Gi-

Carried after of accura-

neruria, L., Tussilago, L., Ochouna, L., Erigeron, L.

E. Fleurs flosculeuses.

Critonia, Browne; Porophyllum, Gasalia, L., Coelestina, Gasaini Eupa-tonium, L.; Chrysacoma, L., Elas-charis, L.; Gasphalium, L.; Culcintium; Humb et Bonpl.

Phorambe paleate. (Control)

+ Aigrette pollue

Filago, L.; Micropus, L.; Balbisia, Willd.; Andromachla, Bompl.; Rhantherium, Dest.; Athanasla, L.; Dumerilia, D. C.; Neurolæna, Browne; Conyza, L.

† Aigrette formée de paillettes ou d'arêtes.

u. Aigrette aristée.

Melananthera, Rich.; Spilanthus, L.; Salmia, Bidens, L.; Synedrella, Gaerin.; Verbesina, L.; Coreopsis, L.; Cosmos, Cavan.; Zinnia, L.; Didelta, L'Hérit.; Sanvitalia, Cavan.; Amellus, L.

A. Aigrette paleacee.

Eclypta, L.; Galinsoga, Cavan.; Sylphium, L.; Helianthus, Juss.; Helenium, L.; Galardia, Juss.; Tithonia, Desf.; Persoonia, Rich. in Mich.

††† Aigrette marginale ou nulle.

a. Aigrette marginale. ...

Rudbeckia, L.; Pahlia, Desf.; Wedelia, Jacq.; Chrysogonum, L.; Melampodium, L.; Buphthalmum, L.; Pascalia, Ortega; Anthemis, L.; Anacyclus, L.; Pyrethrum, Gaertnet.

β. Aigrette nulle.

Santolina, L.; Milleria, L.; Alatimora, L.; Dysodium', Persoot; Alcina, Cavan.; Armella; Rich.; Solerocarpue; Jacq.; Sigesbeckin, L.; Unaia, L.; Polymeia, L.; Terragunotheca, L.; Lingelia, Adam.; Kimenesia, Cavan.; Eriocephalus, L.; Achillaa, L.; Seriphium; L.; Parthe, Miller, L.;

. CORNENOLE: Corymbition work

PHAN. Genre établi par Linné qui le rapportait à sa Syngénésie Monogynie, mais que Willdenow, Roemer et Schultes ont place dans la Pentani drie Monogynie. Persoon, d'un autre côle, en a fait un genre de sa Syngenésie ségrégée. Adanson l'ui'a donné , postérieurement à Linné , le nom de Contarena. Ses caractères, d'apres Jussieu, sont : calice long, cy-lindrique, composé de deux folioles glumacées, conniventes, ne rentermunt qu'une seule fleur flosculeuse, et mani à la base d'un calicule trèscourt et tétraphylle; stigmate bifide; allene oblong, velu, couronné par le calice urcéofé et paléacé. Si les auteurs sont loin de s'accorder sur la place que doit occuper ce genre dans le système sexuel, la détermination de ses affinités naturelles est peut-être encore moins résolue. De Jussieu, tout en convenant qu'il n'a point d'analo, gue parmi les Cinarocéphales, le place dans cette dernière tribu ; mais., l'anomalie de ses caractères et la singularité de son port indiquent qu'ob dort peut-être l'en éloigner. Attendons qu'une description complète et exacte éclaire nos recherches sur ce point important. On connaît quatre ou cinq espèces de ce genre, tontes indigenes du cap de Bonne-Espe-rance; ce sont des Plantes herbacées dont la tige, haute de trois à quatre décimètres, est sous-ligneuse; les feuilles radicales longues alternes, graminiformes, roides et à ' plusieurs nervures; celles de la tige sont plus courtes et amplexicaules; les fleurs sont nombreuses, terminales et disposées en corymbes. La marck (Illustrat. t. 723, f. 1 et 2) en a très-bien figuré deux espèces! les Corymbium svabram; L., et C. glubrúm ; L. (G..N.)

chidées des fles australes d'Afrique),

Mascareigne, et l'a figurée (loc. cu. " CORYMBITES, not, PHAN, ( Pline.) Probablement l'Euphorbia Chafacias, L. V. EUPHORBE. CORYMBIUM. BOT. PHAN. V. Co-RYMBIOLE.

CORYMBORCHIS. BOT. PILAN. Nom propose par Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des Iles australes d'Afrique') pour une sous-division de la seconde section des Orchidees. Elle se compose d'une seule Plante

qui paraît correspondre au genre Centrosis de Swartz. (p...x.)
CORYNE. Coryna. POLYR. Genie
de l'ordre des Polypes nus de Cuvier et de Lamarck, établi par Bruguière d'après Gaertner; nomine Capsulaire par Ocken, Clava par Gmelin, et confondu avec les Hydres par Müller. Il offre un corps renllé en massue ou ovisorme, charnu, à bouche terminale, supporte par un pedicule plus où moins long et charnu, simple ou rameux; alors le Polype est composé de plusieurs individus; ce comp est couvert d'appendices épars et municulation los couvert d'appendices épars et municipalité de la couvert d'appendices épars et montre de la couvert d'appendices et charnu, simple ou rameur de la couvert d'appendices et charnu, simple ou rameur de la couvert d'appendices et charnu, simple ou rameur de la couvert de la couvert d'appendices et charnu, simple ou rameur de la couvert d'appendices et charnu, simple ou rameur de la couvert de la couvert d'appendices et charnu, simple ou rameur de la couvert d'appendices et couvert d'appendices et la couvert de l les. Ce genre, disent Bruguière, Bosc Lemarck, est Atts Wildeldes Hydres par sea rappeats maturels. Il existe cependant une très - grande différence entreiles Amimaux de ces deux groupes ; cette différence est telle que nous ne les avons reunis dans le meme ordre que pour suivre l'apinion de nos celèbres professeurs. Dans le premier groupe ; des tentacules en-'vironnent la Bouche; dans lé second, ces tentacules n'existent point; on 'hien, n'étant plus situés autour de la bouche ou des parties qui en depardent, on ne peut les regai der comme tels, quoique Gaectner dise expresse-'ment que ces appendices servent à saisir la proie et à l'approchér de la \* CORNMBIS. BOT. PHAM. C'est le boucho; il faut, dans ce cas, d'uc ces nomd'une espèce d'Orchidée proposée tentacules soient susceptibles de beaupar Du Pelit-Thouars ( Hist. des On coup de mouvemens, ou que le dorps soit eminemment contractile. Besc, Elle appartient à la sous-division au contraire, pense que ces préten-que de savant nomme Corymborchie, dus tentaculés ne sont que la base et au genre Centrosis de Swartz. Du des bourgeons qui doivent par la Petit-Thouard l'a recuellité à l'île de suite apparer naissance à de nouveaux dividus. Cette dernière hypothèse us semble preferable, ne serait-ce e par les rapports de forme qui istent entre ces appendices et le Po-

pe parfait. Les Corynes sont des Animaux esque microscopiques portés sur un dicule long et très-souple qui leur rmet toutes sortes de mouvemens; ur bouche, très-apparente, est si-ée au sommet du corps; l'un et l'anle ; les unes sont portées sur un pécule simple, les autres forment nnelé; à la base du corps et des apendices se voient souvent des bourcons graniformes qui se détachent à es époques inconnues pour produire autres Animaux. Les Corynes paaissent vivre dans la mer Atlantique, epuis l'équateur jusque dans la mer u Nord. On ne connaît pas celles es autres parties de l'Ocean, qui ne oivent pas en être dépourvues d'arès la dissémination des espèces derites par les auteurs.

MULTICORNE, Coryna CORYNE ulticornis, Lamk., Anim., 11, p. 62, 1. 3; Encycl. Meth., pl. 69, fig. 12, 5. Elle est très-petite, à pédicule ourt et simple, un peu en massue, erminé par un corps oblong couvert le nombreux appendices setuces; elle i ele trouvée sur des Hydrophytes de

a mer Ronge.

CORYNE ÉCATLLEUSE, Coryna squamnata, Bosc, 11, p. 239; Encycl. Méhod., pl. 69, fig. 10, 11. Elle habite a mer du Nord et présente un pédielle simple, cylindrique, portant in corps ovale, termine en pointe ou ronqué suivant la forme que l'Aninal donne à sa bouche. Des bourteons graniformes ou écailleux sont laces au bas du corps.

CONYNE GLANDULEUSE, Coryna dandulosa, Lamk., 11, p. 62, n. 2; Encycl. Meth., pl. 69, fig. 15, 16. Cette espece a cie decrite par Gaertuer auquel l'on doit la formation du enre Coryne. Elle n'est pas rare sur

les Hydrophytes et las Sertulaires du nord de la France, de l'Angleterre et de la Belgique.

Il faut ajouter à ces espèces la Coryne setifere de l'Atlantique, Bosc. II, tab. 22, fig. 7.—Coryne amphore, Bosc, pl. 22, fig. 6. Sur le Fucus nd-tans comme la precedente.—Coryne prolifique, Bosc, pl. 22, fig. 8. Sur le même Fucus. - La fig. 14, pl. 69 de l'Encycl. Méth., représente une Coe se contractent, se dilatent et s'ali ryne que Lamarck n'a pas décrite. ngent d'une manière remarquases On pourrait la nommer Coryna pistillaris, Le Clava parasiticade Gmelin est regardé par Bosc comme une n petit Arbuscule par leur réunion: I Coryne. Le Conferva stipuata de : e pedicule est uni , contourne ou l'Engl. Botan, se rapproche de ce

\*CORYNE. BOT. CRYPT. (Champignons. ) Sous-genre établi parmi les Tremelles par Nees et adopte par Fries (Syst. myc. 11, p. 216); il renferme plusieurs espèces dont la forme se rapproche de celle des Clavaires, mais que leur structure ne permet pas de séparer des Tremelles; elles sont droites, en sorme de massue; les sporidies sont placées vers le sommet. La plupart des espèces de ce sous-genre avaient été placées par Persoon, dans sa Dissertation sur les Champignons claviformes, parmi les Acrospermum. Les espèces les plus connues sont : Tremella sarcoides, Pers. , Fries , Engl. Bot. ( Tremella dubia, Pers. Syn.; Tremella amæthystea, Bull., tab. 499, fig. 5); Tremella, clavata, Pers., Myc. Eur. T. 1. p. 106. (AD, B,)

CORYNEPHORE. Corynephorus. BOT. PHAN. Dans son Agrostographie, Palisot de Beauvois a proposé de séparer du genre Aira les espèces qui ont la valve externe de la glume entière au sommet, et portant à leur base une arête torque dans son milieu, et renslée à son sommet, telles sont l'Aira canescens et l'Aira articulata , L., mais ces différences nous semblent trop légères pour constituer un genre. V. Aïra. (A. R.)

CORYNETE Coryndles. INS. Paykull (Fauna susoica, p. 55), el par suite Fabricius cont designé sous ce.

LAMBOUR ME GRACIES FORM

with M state in the first findings firm a not produced as for a large lie La trad F. Namalan.

CORE NEL M DIV COUNTY E MA ALTERNATION SALLE BUT NOTE & E-MINISTER OF CONCRETE SALLES SALLES SALLES SALTERIAL SALLES SALLES SALLES SALLES FULL ARTERS SALLES OF TOURS AS SALLES SALLES

12 1

CLAINICERIE CONTRACTOR B. 7 . 2 mar. Grane de la Februarite 🏝 a zjizve. În , turn pat ê orbiet et a tipo calles estas i da que a cubiç aspa-حقام والمراجع والمستعمل المستعدد المراس المراس الماس والمعا ki dali si kita mala pula, خصف ها محاتف بتحويط بعديم تداع دا ue guillo interestementa ia nabe; ದು ಕೈ ಕೂಡು ಜನಿಕಾರ್ಮ ಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ للمحاجة وتحاوية فتكملك فرواديا kirci is ka karak le kalei was jorde de mir avantie et missspeisse. A-la Jasseia a pasce ce g are and the ten betterized, made De materie, auss à Montgratie de ceite init ne Spil. Feft. ast. I. H., pa à , peuse qu'il ani ca être ela gre a came de l'esertina , et reporte dans la sous-classe qui a proposee sous le mum de Carpirántes. Une seule espéor in constitution of the Committee on to des ligrae. En sil et L., Fr. Suppli, Ar-Etimena de la Nouvelle-Zembie, à kana aliana, muas el obres, et a Beurs terminado et disposees en panioile. G..X.)

CORYPHE. Corpsia. nor. PHAN. Parmile des Palmiers. Hexandrie Monogyme. L. 1 genre etabli per Lerné et adopté par Guermer, R. Brown et Kanth que l'ont ainsi earnetérié: fleurs harmaphrochtes: pérsanthe éouble. I un et l'autre à trois divisions professions significammes dont les filets.

sest distincts et distribution. us mas **dens u**c. e Bellere Hist Miles Charles make 10 inter, fedula da 684 attur LOWING KINDS RECEIVED da mira Cras, comirțis po Le reste, avai C. Lasti i tipe és al premiere section te : Mustin, de comprese à cata de l especto : ex sent des A nets : so trought, while it stakes . . or senior occurrent ; care ACAS TELEVISION FRANCES (STEIN, 10) . and which find an use was HER GAR GARS ARS CARS S " iner's make on the institution of SPECI CARS I ARCHER COME: --Daries Bible

Le Couvres Paraces. ( ' seemers, fore, L., pra its 🥫 dere course he type da grant by bre est d'ai seurs la premier se decrete et la plus interesses consulte; se besuté, se son CE GRE JES VOI RECEIS CO (C) ! . perte, neus imposent le !d en donner one descriptive i: Au soumet d'une colonne de Liberrent extradrique et forie पाष्ट्रदे व प्रतादी-राज्य कार्टान्ड. <sup>हर</sup>े fances : de truit a des feedle : sees en parasol, et si grander : ocrayent un esnace d'estra th rante metres de circoaleror 🖖 feculies sont composées de verie phasers et mintes ensemble per le parte inférieure, de maner i " qu'elles paraissent palmées que en restité elles soient pissies: 6. da prolongement du pétiole et ... borde de petites dents épinease le les deux tiers de leur longnes: " fointes se séparcer et laissent » "" vert un petit ffiet par kejut de étaient réunies. Au centre des fentes qui cogromment la tige, s'élèrem spa lice consque, allouge, couver cailles imbriquées, et production téralement des grancouxsimple :lenes et converts égulement d'éculis L'aspect de ce périoncule général : ramific et d'une banteur qui ma jusqu à dix mètres, est edui d'impr

nse candelabre. Les fleurs sont posces en panicules nombreuses; i sortent des écailles du spadice, ét i sont formées d'épis cyfindriques pendans. Il leur succède des baies hériques, grosses comme des Poms de Reinette, lisses, vertes et suclentes, coutenant un noyau dont mande a une chair ferme.

Ce luxe de floraison que la nature ploie dans un Arbre remarquable r sa beaute, entre les Palmiers mêe, semble être une compensation : la stérilité dont elle l'a frappé penint de longues années. Jusqu'à tren--cinq ans, le Coryphe ombraculinone fait que s'accroftre en hauteur, i produire des couronnes de feuilles, ni font un effet magnifique, car 'ur grandeur est telle, qu'une seule entre elles peut couvrir et protéer quinze ou vingt personnes contre es injures du temps. Mais tout-àoup l'exertion des fleurs se manifeste, ! l'Arbre est orné de superbes spalices florifères, auxquels succèdent les fruits dont le nombre est quelqueois si prodigieux, qu'un seul Palmier en produit, dit-on, jusqu'a vingt mille; ces fruits continuent de murir durant quatorze mois. Ce phénomene ne se represente plus, l'Arbre reste épuisé par un tel excès générateur, et sa vie demeure languissante, jusqu'à ce qu'enfin la mort succède à cet excès de secondité.

Le Coryphe ombraculifère croît dans les endroits montueux des Indes-Orientales , à la côte du Malabar et à Cerlan. Rai l'a mentionné dans son Histoire des Plantes, n. 1367; Rhéede (Hort. Malab. 111, pl. 1, t. 1 à 12) l'a décrit et figuré sous le nom de Coddapanna, et on lui a donné aussi le nom vulgaire de Talipot de Ceylan. Nous avons dit que ses fenilles simulaient de vastes parasols, sous lesquela beaucoup de personnes pou-vaient se mettre à l'abri; les Indiens ont en cela unité la nature; ils font avec ces feuilles des tentes et des parapluies, et ils s'en servent nussi pour convrir leurs habitations, Les livres des Malais en sont com-

posés: leur épiderme supérieurs, pénétré par la pointe d'un stylet de fer, avec lequel ces pouples tracent leurs caractères, conserve des empreintes ineffaçables. On fait avec les noyaux de ces fruits, tournés polis et peints en rouge, des colliers qui imitent le Corail. Enfin, il suinte des spathes, lorsqu'on les coupe, un suc qui, dessené au soleil; devient un vomitif très-violent, au moyen duquel les matrones du pays expulsent de la matrice le fætus mort, et dont elles font souvent un usage condamnable.

Ce n'est pas ici le lieu de décrite les autres espèces de Corppha, malgré l'interêt que présentent des Arbres aussi remarquables. Nous nous borpesons à avertir que le Corppha minor, l'acq., forme le genre Sabat d'Adanson, l'oce mot, et qu'on trouve dans le bel ouvrage sur les Plantes équinoxiales de Humboldt et Bonpland, public par C. Kunth, la description de plusieurs espèces de Corpphes, dont quelques-unes offient des particularités assez piquantes. (G. N.)

• • •

\* CORYPHEE. ois. Espèce du genre Sylvie, Sylvia Coryphoeus, Vieill., Levaill. Ois. d'Afr. pl. 120! F. SYLVIE. (DR. 2.)

CORYPHENE. rom. Pour Coryphone. V. ce mot.

CORYPHENOIDE. Coryphornoides. Pois. V. Coryphorne et Coryphorne et Coryphornoide. (81)

\* CORYPHINEES. Coryphina.
BOT. PHAN. Nom de la première section des Palmiers, établie par Ci Routh
(in Humb. et Bonpl. Nova Genera et
Spec. Plant. equin. Il. 1, pourge) et
caractérisée per ses trois orannes monospermes dont dens avortets le pluisouvent. Elle comprend les genus.
Corypha, Phonix, Moreniq, Livistonia, Chamerops, cic., (6, N.).

CORTPHOENE. Coriphisma: rois.. Genre de l'ordre des Thomasiques de Linné, placé par Guvier dans celui des

526 COR Acanthoptorygiant, familledes Soomberoiden de la division de seux quiont una séula dominia et desdents en carde ou on releusti apiliu range par Dimes ril panni les Lophiodoptes. Ses carecteres sent state dorsale maissant sur la tête qui jest carence, et comme tranchaute endessus; opereules lisses; pas de cargue à la queue; corps ovale, allongé, comprimé et revêtu de fort petites écuilles. Les Coryphœnes peuvent être mis au rang des plus brillans habitans de la mer. Presque tous habitent les hauts parages, et l'un d'oux la Méditerranée. « Il faut, dit Bosc, avoir vu ces Poissons suivre les vaisseaux en troupes plus ou moins' nombreuses, pour se former une idéo de leur benuté. En effet, lorsqu'ils nagent à la surface de la mer, et surtont lorsquale soleil luit, leur corps heillade l'edlat de l'or uni à celui des saphirs, des émeraudes ou des topazes, ci frappe les yeux de mille nuances plus resplendissantes les unes que les autres, selon l'aspect sous lequel ces Poissons se présentent. La vivacité, la variété et la grâce de leurs mouvemens ajoutent encore au magnifique assortiment de couleurs dont ils sont parés, C'est un spectacle qu'on ne peut solasser d'admirer, lorsque, isolé au milieu des mers, le voyageur rencontre pour la première sois ces Poissous,» Nous avons, comme Bosc, admircen pleine merles Coryphænes nagennt en troupes autour des vaisseaux et faisant jaillir du sein des flots ces reflets de lapis, d'or, d'émeraude et d'argent, qui leur valurent une si

La beauté de ces Poissons ayant frappé tous les regards, on s'est trop peu arrêté à leurs formes; il a suffi de mentionner des reflets dont on était ébloui, et l'on s'est moins occupé de leurs caractères; ces reflets disparaissant des que l'Animal meurt, trop fuggiffs pour être conservés sur leurs résponites préparées, nous pensons qu'il en résulte quel que confusion sur l'histoire spécifique des Coriphones, dont, il existe plus d'espèces qu'on ne le suppose communément.

grande célébrité parmi les marins.

Nous avons nous-mêmes été induits en erneur, quand nous avons cru reconnaître un Coryphœne déjà décrit dans l'espèce que nous observanes dans le grand Océan équatorial, etqui, mieux examinée depuis par Draparnaud, nous avait été dédiée dans une monographie demeurée inédite per la mort de cet ami.

Les Coryphœnes sont des Poissons voraces, hardis et très-agiles; ils paraissent à peine se mouvoir dans les flots qu'ils sillonnent, et l'on pourrait les y croire poussés par une force de projection des plus irrésistibles, si l'on ne découvrait dans la vélocité de leur marche un mouvement d'oudulation continuel sur la longue dorsale dont ils sont ornes; mouvement qui contribue à multiplier les rellets qui jaillissent de leur surface. Ils poursuivent avec acharnement les Poissons volans, et voyagent par bandes à la suite des troupes que forment ces petits Animaux, se renvoyant pour ainsi dire ceux-ci, comme les chasseurs lancent le gibier qu'ils poursuivent avec leurs meutes. L'Exocet qui n'est pas dévoré par le Coryphœne dont la poursuite le détermina à s'élancer de l'Océan i l'est par celui près duquel il retombie, lorsque l'Oiseau vorace nese shisit pas de lui à son passage dank led airs: Les Coryphœnes ne machent pas, ils avalent; et l'on a trouvé nout entiers dans leur estomac de grands Poissons volans de six à huit pourcs. Telle est la voracité des Coryphones, qu'engloutissant tous les objets qui tombent des navires et qui peuvent être admis par leur bouche, on a rencontré jusqu'à de grands clous dans leur ventre. On les prend fort aisement à la seine, et lorsqu'ils se rapprochent des côtes pour jeter leur frai, la ligne est encore une excellente manière de s'en procurer. Il suffit de disposer un bauchon auquel en lixe deux petites plumes avec du fil, pour imiter, tant, bieu que mal les ailes d'un Exocet, diy laisser pendre l'hameron en guise de quene, et de lare filer ce grossier appât à l'arrière du

nent, pour voir, des que le mous ent du tangage fait que le boui s'élance hors de l'eau, les Cory-, nes se disputer à qui doit mourir., s en avons vu manquant le hou-, ı et n'atteignant que le ler aigu, sser une partie de leur machoire, continuant à nager, revenir à la rge, tandis que la machoire ac-:hée servait d'amorce à quelque e Coryphœne qui s'y prenait. e genre de pêche n'est pas seuleit divertiesant, il est fort utile à d où, lorsque dépuis long-temps ne vit que de viande salée, d'adoes ; de leguines vermoulus, ou de ' ilets malades la chair fraiche et oureuse d'un Poisson bon à man-, vient filite diversion à la monone de la manyaise chère. ryphoenes ont la chair excellente fort same. On les accommode de terses manières; mais on s'en goulte biephot, peut-être, comme bserve fort judicieusement Bosc, rce que l'on en prend trop, quand commence à les pêcher, après avoir it une longue abstruence ou beauup de tristes repas.

Le genre Coryphoene, tel que Lini l'avait établi, a été divisé en plucurs genres dont le principal, auuel on a conservé l'ancien nom tiré u grec, se subdivise de la manière tivante, et renferme une quinzaine 'espèces que Draparnaud eut portées dix-huit dans la monographie dont

a été question!

t Cerrnoroms. Ils out en avant e la dorsale des proeminences épicuses, mais tellement courtes qu'elles e senteilt à petite quand on presse la sau avec le doigt; on n'y voit d'aileurs ni cateme à la queue, ni épines ibres dévant l'amale, ni fausses nacoires; leur corps est comprimé, curs écailles mennés; leur tête obongue et obtuse, et les dents fines ur une seule rangée. Lacépède avait formé de ces Coryphenes un genre Tue Cuvier n'a pascru devoir adopter. Le Pompille, Lac., Poiss. T. III, p. 198; Coryphena Pompilus, L., timel., Syst. Nat., XIII, t. 1, p. 193;

le Lumpuge, Encycl. Pois., p. 60, pl. 34, fig. 130; Centrolophe negre. Lac., Pois. T. rv, p. 442, pl. 10, f. a (par double emploi). Cette espèce connue des anciens, qui tire son nom d'un mot signifiant pompe et cortége, parce que ces anciens avaient remarque le goût qu'ont les Pompiles à suivre les vaisseaux, se trouve dans l'Ocean et dans la Méditerranée. Il dépasse un pied de longueur; sa sorme est postéricurement un peu acuminde; la surface de son corps est grasse et ouctueuse au loucher; son dos est marqué de bandes jaunatres; une raie dorée en forme de sourcils surmonte ses yeux, et lui mérita l'un des noms vulgaires; qu'il porte parmi les pécheurs; la machoire intérieure est plus longue que la supérieure; et la gaudale un peu moins fourchile que flans la plupart des autres especes. v. 8/33, r. 14, v. 6, A. 2/24, C. 16

Le Corvencera Fascionata de Pallas, Gmei. Syst. Nat. XIII, t. 1, p. 1195; l'Ondoyane; Enoyel. Pois., p. 60, pl. 34, fig. 124, est encore une espèce de Centrolophe dont les rayons des nageoires sont : B. 6, D. 54, P. 19, V. 5, A. 27, C. 17.

††LEPTOPODES, Cuv. (Règn. Anim. T. xI, p. 328); Oligopodes, Risso. Ils ont, comme les Centrolophes, des proéminences dorsales sensibles sea-lement au doigt; mais leur dorsale et leur anale s'unissent à la caudale qui finit en pointe, et il n'y a qu'un rayon aux ventrales. On n'en connaît qu'une espèce.

LETTOPODE NOIR, Oligopodus ater, Risso, pl: 11, fig. 41. Ce petit Poisson, découvert dans la mer de Nice, faible et timide, se tient toute l'année dans les plus grandes profondeurs des eaux, et n'approche du rivage que vers le mois d'août pour y déposer des œufs d'un bleu foncé liés par un réseau blanc; sa chair, est molle et d'une saveur fade; son museau est d'une saveur fade; son museau est arrondi; ses yeux petits, noirâtres, avec l'iris doré; sa taille est de six pouces, et sa teinte générale d'un noir

ACC), d'chène, avec de beaux reflets d'un rouge violet."

+++ Convencence Phorhement pres: les ont leur belle dorsale étendue depuis la nuque jusqu'au voisinage · de la caudate, dont élle est capendant toujours distincte. Cette caudale est Sevelue, rectiligne, arroudie ou lambétilée.

a! Caudale fourchue.

L., Gmel., Syst. Nat. Kill, t. 1, p. 1189; Bloch, pl. 174; le Dauphin , Enoyel. Pois., p. 59, pl. 33, f. 125. Cette Ne espèce est la plus grande de toutes; elle atteint jusqu'à cinq pieds de long ; elle se trouve dans l'Ocean et dans in Méditerranée. Sa longue dostate est à peu près parellèle au corried of l'attgle que forme la fourche de sei quene très-aign. Son des est d'un vertide nier, parseme de taches orangées | le ventre est argenté ; la ligoe laterale jeune; la dorsale, qui est d'un bleu céleste, a ses rayons couleur d'or; la vaudale est environnéo d'une teinte verte; les autres na**geoires sont jwa**nes. Ce Poisson est ceini que les peintres ont l'habitude de representer, en le défigurant, comme le véritable Dauphin qui, placé sur les enseignes ninsi que parmi les constellations celestes, était devenu l'insigue armorial d'une province dont le titre est porté par l'héritier de la couronne de France. Les marins supposent qu'il porte une couronne sur la tête, et prétendent qu'il est le mâ'o de l'espèce suivante. B. 710, D. 60, P. 19-21, V. 6, A. 26-27, C. 18-20.

Le Donadon, Coryphæna æquife-He, L., Gmel., Syst. Nat. XIII, t. 1, p. 1190; Encycl. Pois., p. 50 (sans figure); Coryphoena aurata, Lac., Pois. 111, p. 185, pl. 10, fig. 2. Gotte belle espèce que Linné et Guvier pensent être la même que la précédente, en est cependant parfaitement distincte, sinsi qu'on en peut juger par la figure très-exacte qu'en a donnée Plumier, et que Lacépède a fait graver dans son Histoire des Poissons. Ici la densale est plus cour**te, quo**ique toujours parallèle au

activi Galle Imageoire: 24 d'alles process the property of the process pe la riousbrane be inite, atprotopdinist ingulantettill: laste de liter palis le time decens sop est verie des plus niche eleurs ; ses teindes soul disposism la plus surve harmonie & tilk : moins grandle que delle del ffir. ce-qui sert encore à le fishinger to L'espèce précédente dout les mateles qui l'appellent plus particuliente Dorude, la disent étiela femille b Poisson est des mers de l'Inde, et. de on , fortrare? e: 6(1) 55.1.19.11 CORTINGENE DE TORY Congression

A. #3, ę. 📆 Boryi, Drap., Inch! N. Voye .: quatre fles d'Afrique; P:1, p 116 1 io, f. 5, sous le mix nom Afheric (F'. planches de et Pici). Il mil: compater le desemblement nous avous fait de ec किंडिल आ vivant, pourse commincient in a commindate of the committee of the committ tient à une espèce les differ de toutes celles qui avalent de la qu'ici décrites. Il poturait bira :: le Guaracapema de Marcgosfi # sil., p. 100 ). Nous avious, de temps où nous découvrimes alles gnitique espèce, liésité sur l'idestr et en la domnant comme l'Hippur auteurs, nous y trouvious des 👵 rences. Cette espèce, pent-tirelait belle de tous les Poissons de la mil tient le milieu entre le Boradon et Chrysure. Commbe ce detnier, st detsale commence bien plus un mint. ioin d'être parallèle au coms, co : dire pas plus large en avantques rière, elle est très bhule sur le ve disposée en crête, et villonjonist minunt vers laquere. Elected it beau bleu de lapis-lazull, van " lignes obliques, irregulièremen ! rallèles, d'un bleu d'indigo haster plus fonce. Le dessus de sa the ... d'un beau brun qui va se foit luti se mariant avec desteintes d'emi de sur le dos; les flancs sont. que la queue, couleur d'or, avecteintes grisdtres et le ventre ague le reste des nageuires est jaune le

Sima, Ginet., Syst., Not. Hate, Tot.

laid est si profondément bifide, on décent profinis l'implantéédisse l'entremité de time l'estremité de time l'estremité de time l'estremité de time l'estremité de coute print l'édifféré rément des ons paus l'odifféré rément des ons paus l'odifféré réme dans le adon out dans le Chrysure. La no du Poisson, bien plus ovoide celle de ses congènérés et renfiée s le milieur, rappelle celle de la Sole

d'aures Pfeuroncetes voisins, le espèce n'atteint guère plus de roit piods de long; sa chair est fort oureuse. Nous l'avons pêchée dans cean atlantique intertropical. s. 6, 57, 64, v. 6, P. 20, A. 25, 26.

Je Chrysure, Coryphoena Chryus, Lac., Pois. T. 111, p. 186, et ). 2, pl. 18, fig. 2. Cette belle esse a été découverte dans la mer du d par Commerson, et gravec par cepede, d'après le dessin de ce na-raliste. Elle a le corps très-allonge non ovoide, comme dans l'espèce écédente; l'anale présente en avant ielques rayon's plus longs que les sterieurs, et la queue fourchue est pas disposée en large croissant. 25 belles teintes de cet Animal sont haussées par des taches bleues , lenulaires, disposées au hagard et us-2 nombreuses; sa queue brille du us grand éclat et de la teinte de l'or ur; la gorge et la poitrine ont la buleur de l'argent; le dos d'un bleu leste; la dorsale tachetée de jaune, les pectorales ont la teinte de l'air. La chair des Chrysures est exuise. Commerson trouva son estomac empli de petits Poissons volans. B. 6. - 58, P- 20, V. 5, A. 28, C. 5.

Le Scombéroïde, Coryphæna Scomeroides, Lac., Pois. III, p. 192; C.
gentea, Commera. Mss., et le Cogentea in Coryphæna lutea,
chneider, des mers du Sud et de
l'anquebar, appartiement encore à
ette première division des Cory-

hoencs.

B. Caudale rectiligne.

Le Rechione, Encycl. Poiss., p.

1 (sans figure); le Lemus, letterp.,

Pois. T. III, p., 207; Carrphaga

Tome 1v.

p. 1194. Poisson, des mers d'Asie. v. 32, P. 16, V. 6, A. 9-16, C. sich et l'Asie. v. Caudale arrondie. 2013 d'Asie. v. Caudale arrondie. 2013 d'Asie. v. Le Carrons, Carrotagna chiennels. Lac, Pois. T. III. p. 200 Catta sepèce a été, décrite d'après. una maite de décrite d'après. una maite de la bitudes au la nombre de rayons des nageoires de ca de les de dont l'existence n'est pas manes alles samment gayantie.

Syst. Nat. XIII, t. 1, p. 1194 Expense peu connue des mera d'Asia preu peu dont se compose insquisi peuis section, D. 45, P. 16, V. 5, A. 9, defe

Les Coryphæna viridis et galentes sont des espèces si imparlatement décrites, que la forme de leur que n'est pas même mentionnée, de sonte qu'on ne sait dans quelle section les ranger.

Les Coryphona Navacula, mentadactyla, coerulea, Psittacus et de neata de Linné, ont été détaphés de san genre pour former celui auquel Curisti a donné le nom de Rason, K. 20 mais

Le Coryphœna Plumenii de Blockii n'est qu'un Labre, et le rupestrie aux.

Macroure.

Il paraît que les Cos, phones acrencontrent à l'état lossile, du mones Faujas Saint-Fond (App. Aluentlesses) le 3) a fait graver l'emprejute du la Poisson trouvé dans le calonire des Nanterre près Paris, qui parait avoid di être fort voisin du Chrysus, mei-

tit Convencions. Its differents des Correctes proprement dist par leur tête encore plus compriment des tranchante, assez loin de laquelles commence la dorsale beaucoup mointelongue que dans les espèces précise dentes. L'ouverture des branchies est pets distincte.

L'HOUTTUYNIEN, Lacép., Pois. III., p. sao; Coryphaena Branchiostega. L., Ginel., Syst. Nat. XII, L. II. p. 1194. Espèce peu connue d'après de qu'en dit Houttuyn qui seul l'a manutionnée, et qui la clit. des martinals Japon, Ce Poisson n'a guère plus plus.

six pouces de longueur; sa couleur tire sur le jaune. D. 24, P. 14, V. 6, A. 10, U. 16. Guvier semble regarder

cette espèce comme douteuse.

titti Oligonopes. Ils ont une enorme dorsale et une anale non moins étendue. Cette séconde est si longue qu'elle égale presque la première en grandeur, et détermine l'ouverture de l'anus presque sous la gorge. Les ventrales sont extremement petites, formées d'un seul rayon, placées en avant des pectorales. Le corps est fort comprimé; les dents disposées sur un seul rang en haut, et sur deux en bas. Leurs écailles sont plus grandes que celles des autres Coryphœnes, et légèrement épineuses. On n'en connaît qu'une espèce.

L'ÉVENTALL, Encycl. Poiss., p.

LEVENTAL, Encycl. Poiss, p. 60, pl. 54, fig. 128; Coryphæna velifers, Gmel., Syst. Nat., t. 1, p. 1195. Ge beau et singulier Poisson des mers de l'Inde a son corps fort comprimé et oblong, d'une teinte brune, couvert de points blancs, ainsi que les nageoires qui sont prodigieusement grandes, tachetées, et donnent au Poisson la forme gindrale d'un lesange dont les angles seraient arrandis. B. 7, D. 55, P. 14, V. 1, A. 51, C. 22. (B.)

CONYPHOENOIDES. Coryphonoides. Pois. Come établi par Lacipède, qui n'a pas mans été conservé par Cuvies comme sous genre, mais que nous avons cru néanmoins devoir respecter à l'article Conyphoene. V. co. mot. (B.)

CORYSANTHES. Coryzanthes.

MOT. PHAN. R. Brown, dans son Prodrome de la Flore de la Nouvelle-Hollande, a formé ce nouveau genre dans la famille des Orchidées pour trois petites Plantes qu'il avait recueillies sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Voici le caractère qu'il lui assigne: son calice est inégal et comme à deux levres; le casque est grand et concave le labelle est très-grand; également concave, et cache la levre nitérieure qui est fort petite et à qualtre divisions; l'authère est placée au

sommet du gynostème; elle est persistante, s'onvie en deux valves incomplètes, et renfernie; dans sa loge qui est simplé, quatre masses de pollen pulvérillentes.

Ien pulverillentes. ""
Les Plantes dont et genre se compose sont petites, harbacets, et croissent dans les lieux ombriges; leur raine est munie d'im petit tibercule arrondi; leur tige est simple, grêle et parfaitement glabre; elle porte une sent feuille, et se termine par une fleur unique, tantôt droite, tantôt penchee, ayant assez de ressemblance exterieure avec les fleurs du genre Cypipedium.

Brown en a figure et décrit une espèce (Gener. Remarcks, p. 78, t. 10) avec le soin et l'exactitude qui distinguent cet habile observateur: c'est le Coryzanthes fimbriata déjà mentionné par lui dans son Prodrome, p. 328. Cette petite Plante, remarquable par son labélle cillé sur son bord, est assez commune aux environs de la ville de Sydney dans la colonie de PortJackson."

Le genre Corybas de Salisbury (Paradis. t. 83) paraît devoir être réuni au genre Coryzanthes de Brown. (A.R.)

CORYSTE. Corystes. Catist. Genre de l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, section des Orbiculaires, établi par Latreille et ayant, suivant lui, pour caractères : test ovale; antennes extérieures longues, avancées, ciliées : second article des pieds-méchoires extérieurs allongé, rétréci en pointe obtuse à son sommet, avec une échancrure au-dessous ; yeux écartés, situés à l'extrémité d'un pédicule de longueur moyenne, presque cylindrique, un peu courbe; longueur des trois premières paires de pieds diminuant progressivement; les deux anterieurs beaucoup plus longs dans les males que dans les femelles. Les Corystes ont de grands rapports avec les Loucosies et les Thies; ils s'éloignent des premiers par la longueur de leurs antennes, l'allongement du pédoncule des yeux; la forme du second arficho des pieds-machoires, la cavité vale qui est carrée, et par leur test rui est moins bombe. Cette partie du corps est oblongue, ovale, tronquée postérieurement. Les régions indi-Inées par Desmarest y sont légèrement narquées, et représentent dans cerains individus une sorte de figure humaine grimacée, les branchiales ou laérales sont très-allongées; la cordiale nanque. Les Corystes différent des Thies par des caractères analogues, i l'exception que leur carapace est plus oblongue; l'abdomen, nommé riproprement queue, est composé de sept anneaux dans les femelles, et sculement de cinq dans les malcs; mais ce petit nombre est évidemment dû à la soudure de deux d'entre eux; Juoi qu'il en soit, les deux premiers segmens sont plus larges que les suivans. L'abdomen des femelles est presque ovale; celui des mâles a la forme I'un triangle allongé.

On ne connaît encore qu'une espè-DENTE, Corystes dentata de Latreille, ou l'Albunea dentata de Fabricius Suppl., p. 398), qui est le même que le Corystes cassivelaunus de Leach (Malacost. Brit., fasc. 6, tab. 1). Il a été figuré par Pennant ( Brit. Zool. T. 1v, tab. 7), ainsi que par Herbst qui l'a nommé Cancer personatus. On le rencontre sur les côtes d'Angleterre; d'Orbigny l'a souvent neché dans le golfe de Gascogne, sur une assez grande étendue en mer. Il n'est pas certain que ce genre se trouve à l'état fossile; cependant Desmarest (Hist. des Crust. foss., p. 125) pense qu'on pourrait y rapporter une carapace ellipsoïde , dentelée sur ses bords latéraux antérieurs, découverte dans la craie d'Angleterre par Mantell.

(AUD.) CORYSTION. POIS. Genre formé par Klein pour des Poissons à grosse tête; il n'a pas été conservé, et les espèces en ont été réparties parmi les Callyonimes, les Uranoscopes, les Trachines, les Cottes, les Trigles, etc. V. tous ces mots. (ĴB.) <sub>.</sub>

CORYTHAIX. ois. (Illiger. ) Syn.

and other transfer of the area.

CORYTHUS, out Nom scientific que du genre Dur-Bec établi par Cuvier; et qui comprend quelqués Gras-Becs. V. ce mot. Il est tire de Carywhos qui, chez les Grees, designait un Oiseau qui n'est plus conne. (E.)

CORYZA. BOT. PHAN. (TOUTHEfort.) Syn. de Stæbe africana, L. V. STOEBE:

GORZA. mam. La femelle du Baim dans la péninsule Ibérîque. COS, ors. Syn. hebren de la Hun-

pe, Upupa Epops, L. V. HUTTE.

'COS. MIN. Chez les auciens la Pierre à aiguiser. F. Psammire. (B.) \* COSA - COBAMACHO. 🗫 .

PHAN. (J. Jussieu.) Le Pavonia spi-· · / (1997) nifera au Perou. COSAIRE. Cosario. BOD. PHAN.

Pour Kosaria. F. ce mot. ... (E.) COSALON. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Une Sauge. (28.) \* COSARIA. BOT. PRAN. Syn. de Lysimachia vulgaristaturie Friont.

COSATEC ou KOSATEC. BOT. PHAN. Syn. d'Iris germanita dams les dialectes esclavons.

COSCAQUAUTILL OR Sen. mexicain du Catharte Aura, Kultur Aura, L. V. CATHARTE. (DR. Z.)

\* COSCINIUM. BOT. PHAN. Dans le treizième volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres . le docteur Colebrooke fait, sous ce nom, un genre nouveau du Menispermum fenestratum de Gneriner (de Fruct. T. 1, p. 219, t. 46, f. 5). Le caractère distinctif de ce genre consiste surtout dans ses étainines) au nombre de six soulement et monadelphes. Cette Plante est sarmagteuse. grimpante et originaire de Geylan 🗸 . A CONTRACTOR (AVR.)

COSCINODON. BOT. CHYPT. (Mousses.) Ce genre, séparé des Weissia par Sprengel et par Bridel, en diffère par un caractère trop leger et trop peu constant pour qu'on puisse l'admettre ; la seule différence consiste dans les dents de péristome qui présentent, dans les espèces que Bridu Touraco. F. ce mot. (b.) del range dans son genre Coscinodon,

Quality in

tare serie de petits trous ; du reste la structure de la capsule et la forme de la goiffe est la même que celle des urais Weigsig. Le port des espèces est anssi le même; ainsi le Gosc, audum a trop d'analogie avec le Weissia niprica, et le Coso, lanceolatum avec les Weissig Starkeana et affinis, pour gu'on puisse les placer dans des genres différens. Bridel bu - même avait regarde long -temps cette dernière espèce comme une simple variete du Weissie lanceolata ou Cos-

,, ..., (<u>А</u>В. В.) COSCOJA. BOT. PHAN. Et non Coscoia. On donne en Espagne ce namaqui paraît dériver du Quisqui-Liun de Pline, au Quercus coccifera, quand il est charge de Kermes. V. ce (B.) motet CHENE

cinodon lanceolomm. V. W EIBSIA.

OCOSCOROBA ors. Espèce du genre Girate, division des Oies, Anas Coscorobu, Linthi F. CANARD.

gienn market miller (DR..Z.) JACOSCUE MAM. (Coréal.) Syn. de Petin F. Couron.

COSH. MAM. L'un des noms africains du Buffle, V. Bonuf. (B.)

GOSLOBDILOS, REPT. SAUR. ('Pour neforta) Syn. de Sællion dans le Letante / Jan Cally of Long (m.)

COSMEE. Cosmea. BOT. PHAN. Ce mot, substitue par Willdenow a chu lui de Cosmos, donne à un genre de l Synantherees par Cavanilles, est aujourd'hui rejeie en favour du nom primitif. P. Cosmos.

COSMELIE. Cosmelia. BOT. PHAN. Genre de la famille des Epacridées de R. Brown, stabli par cet illustre botaniste et ainsi caractérise : calice soliggi; corolle tubuleuse, portant et renfermant les étamines dont les anthères sont adnées aux sommets ciliés des filets; cinq petites écailles hypogynes, fruit capsulaire à placentas adnesa une colonne centrale, et libies à chaque extremité.

brq , R. Brown , unique espèce. du, genre, est un Arbrisseau des marais

des côtes méridionales de la Neuvelle Hollande, eleve, muni de branches nombreuses et dépouillées sans traces de cicatrices, à scuilles demi-embrassantes et cuculliformes à la base. Les fleurs, d'un rouge vif, sont terminales au sommet des branches latérales. solitaires et penchées, (G..N.)

COSMIBUENA. BOT. PHATE, Rule et Pavon ont successivement propose deux genres sous ce nom; muis: l'un rentre dans le genre Himello e est celui qu'ils avaient établi dans leut Prodrome. L'autre ne differe millement du genre Cinchona. V. Quix-QUINA. (A.B.).

COSMIE. Cosmia. BOT. PHAN (Dombey.) V. Talin. (B.).

COSMORO, ois. Syn. portuguis de l'Ara rouge, Psittacus Macao, L. V. ARA.

(DR..t.) COSMOS. BOT. PHAN. Famille des Synanthérées, Corymbiféres de Jussieu, section des Hélianthées de Kunth et des Coreopsidées de Cassini, Syngénésie frustranée, L. Ce genre, fondé par Cavanilles (Icones, 1, p. 10), a été adopté par Willdenow et Persoon qui, lui ajoutant quelques espèces, ont changé sans nécessité son nom en ceux de Cosmea et de Cosmus. Rétablissant dans sa pureté le nom donné par son auteur, C. Kunth (Nova Genera et Speç. Plantar. æquinoct. 4, plusagi) exprime ainsi les caractères de ce genre : involucre double, l'un et l'autre à huit divisions profondes; réceptacle plane paléace; fleurous du disque tubuleux et hermaphrodites, ceux de la circonférence, au nombre de huit environ, ligulés et stériles; akènes tetragones amincis au sommet et surmontés de deux ou quatre barbes persistantes et couveltes de pods dirigés en arrière. De grands rapports de structure unissent le Comos au Coreopsis, et cependant ce sont deux genres bien distincts. Le Cosmos bipinnatus, espèce qui a servi de type au genre, et que l'on cultive su lu-Ta Commente novae, Cosmelia ru- din du Roi à Paris, a sur factes très différent des Consupsit de som moissesge. Peut-être que les espèces ajoutées more of a second of the first of

Equipment of Zeet for BhOD

\*: 7

par Waldenow, telles que les C. sutplanells et C. parviflorus, qui étaient des Corcopsis de Jacquin, se distinle port. Nous avons sous les yeux la figure du'Cosmos chrysanthemifolius de Kunih, dont l'aspect rappelle un peu celui du C. bipinnatus, quoique la Plume soit maine en comparsison de cetté dérnière. Les caractères assignés. par les auteurs à ces deux genres, ne sont pourtant pas tranchés, car Wildenow et Persoon, tout en avertissant que la seule différence consiste dans la structure de l'involvure, n'expriment cette différence que par la dis-Unction des folioles de celui-ci dans le Coréopsis, ou, en d'autres termes, que par son involucre absolument polyphylle. Kunth ne s'est pas contente de ce caractère unique et si léger, il y a ajouté , pour le Cosmos , celui des barbes ou aigrettes à poils rebrousses. Il a donné des descriptions extrêmement soignées de huit espèces, parmi lesquelles se trouvent deux de celles anciennement connues, savoir : le C. biplanatus et le C. parviflorus. Ce sont des Plantes herbacées à branches et à feuilles opposées, très-incisées et décomposées. Les fleurs sont terminales ou pédonculées, elles ont des rayons le plus souvent de couleur rose ou pourprée, ce en quoi les Cosmos different encore des Coreopsis où les rayons sont presque toujours jaunes. Elles sont exclusivement indigenes du Mexique et des vastes contrées du nord de l'Amérique méridionale. En parlant du C. bipinnatus, Kunth assure que sa Plante est bien identique avec celle cultivée sous ce nom au Jardin des Plantes à Paris, et il observe qu'elle ne diffère du Cosm. bipinnatus de Cavanilles, que par ses akènes chauves. D'après cela, il serait teuté de réunir cette Plante au Georgina ou Dahlia. La réalité de ce rapprochement nous semble en effet justifiée er par le port et par les caractères. P. GRONGINE.

COSMUS: BOT. PHAN. Persoon if adoptant ni le mot Cosmos imposé à

un genre de Synanthérées par Cavavanilles , ni son changement en celur de Cosmea par Willdenow, a latinise aidsi de son côté ce nom générique. Cependant la terminaison en os étant d'ailleurs admise pour d'autres genres , on se sert aujourd hui de l'ancien nom: V. Cosmos.

:: (1060tlauhtel. on. Mone chose que Cescaquentli. K. ce motam s State of the second of the second COSSAO. many Memorchere 4001 Corsec. F. cos mos. Cally 100 (12) us

COSSABD ET COSSARDE ABA Syn. vulgaires des Buses. V. RATIONES

Cd:Buillet... COSSE. BOT. PHAN. Syn. Walgeing 

COSSIGNIE. Cossignia ou Cossinia. BOT. PHAN. Genre de la famille des Sapindacées et de l'Hexandrie Monoynie, L., établi par Commerson en Phonneur de son ami Cossigny, auteur d'un Traité sur l'Indigoterie et l'un des cultivateurs les plus zelés de l'Ile-de-France. Jussien (Genera Plantarum, p. 248) et Lamarck, (Encycl. meth.) l'ont caracterisé de la manière suivante : calice persistant divisé profondément en cinq parties ovales, concaves et cotonneuses en dehors; quatre pétales, rarement dehors; quatre pétales, tarement cinq, onguiculés à la base; six etamines; ovaire superieur obtusement. trigone, surmonte d'un style court et d'un stigmate entier; capsule ovee, cotonneuse, trigone, s'ouvrant par le sommel en trois loges à deux ou truis graines globuleuses et fixées à un réceptacle central.

Les Plantes de ce genre sont des Arbrisseaux à feuilles ternées ou pinnées composées de cinq folioles. Leurs fleurs sont axillaires, terminales et disposées en panicules. On ne counaît encore que les deux espèces primitivement rapportées par Commerson; l'une, Cossignia triphylla, Lamk. qui se trouve au mont du Rempart de l'île Mascareigne; et l'autre, Cossignia pinnata, Lamk., que l'on rencontre a

l'Ile-de-France. Cette dernière a été

534 COS figurée par Lamerck (Illust., t. 256). (G..N.). COSSIPHOS. ois. Syn. grec du Merle, Turdus Merula, L. V. MERLE. (DR..z.) COSSIR OF CAJU-SQULL BOT. PRAN. Syn. présumé d'Urtica interrupta dans quelques-unes des Moluques, W. ORTIE. ···COSSON. Cossunus. 1880 Genire dul'ordre des Coléoptères, section des Tétramères , établi par Clairville (limtomol. helvetique), adopte par Equal-dius et range par Latreille (Règa. Anthude: Cov. I dans la famille des Ribinchophores avec ces caractères: anténues insérées sur un avancement ampérieur de la tête, en forme de trompey couddes, n'ayant que neuf articles distincts, dont le dernier en massue ovoide on conique; corps étroit silongé et presque cylindrique; jambes dernimées par un fort onglet; moses filiformes. Les Cossons, confondus d'abord avec les Charansons , bont très-voisins des Calandres, se supprechent encore davantage du genle Bulbifer qui a été créé à leurs dépens par Megerle. Coisont des Insoites petits; vivant sous les decrees des Arbres', et dont les espèces sont elicore peu nombreuses et tres peu vonnties. Dejean (Catal. des Coleopt., wight in the rise wind in the many that " He Cokson Linkarit ! Cossonus li-"Heatis"; Clarv. (Entom: helv. Til, p. 60 (tab. 12, fig. 12), figure par Olivier (Contomi/nº63, ph: 35, fig: 534, a, b, c) pentititre regarde comme le type du genre: On to trouve dans toute l'Epmore for each live will reduce · Le Cossen Lynexylung Costonus Lymerylow, figure par Olivier (66). oliv; m. 83, pl. 35, fig. 558), aidte con-

Sovi-Manga. (DR..2.)
GOSSUS. MAM. (Blainville, Nov. Bull. Soc. phil., 1816.) Race indienne de Chèvre. V. ce mot.

sidere par Megerle comme type de

son geare Bulbifer. V. camet. (Aud.)

". COSSU. ors. Espèce du genre

Bour-Manga, Certhia pulchella, Lath.,

Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 295. P.

COSSUS. Cossus. INS. Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Bombycites (Règn. Anim. de Cuv.), foadé par Fabricius et adopté avec quelque restriction par Latreille qui lui assigue pour caractères : langue nulle; palpes extérieurs cylindriques, assez epais, couverts d'écailles; anténnes sétacées de la longueur de la tête et du tronc, avec une serie de dents courtes, transverses, obtuses, le long de leur côté intérieur; alles en toit. Les Coseus ont quelques Papports avec les Bombyces dont la larve est très-différente, mais qui ne s'en distinguent guère à l'état parfait que par les antennes; ils ressemblent beaucoup aux Hépiales qui s'en eloignent aussi par les antennes. Enfin, ils out les plus grands rapports avec le genre Zeuzère qui a été crée à leurs dépens, et c'est encore dans les antennes que se trouvent les caractères distinctifs. Les Cossus volent la nuit et vivent très-peu de temps à l'état de Papillons. Ils déposent leurs œufs aux pieds de plusieurs espèces d'Arbres. Leurs chenilles sont nues ou presque rases, lisses et peu variées en couleurs. Elles ont seize pates. On les trouve dans le tronc des Arbres qu'elles rongent profondément, à la manière des larves des Capricornes, et auxquels elles fout le plus grand tort; elles filent une sorte de coque qu'elles composent avec des débris de bois mêlé de terre, et elles subissent dans son intérieur leur metamorphose en nymphe. Celleci présente, au pourtour de chaque anneau, des petites dents ou épines qui leur servent, dit-on, à cheminer dans l'intérieur des galeries, et à se rapprocher de l'écorce de l'Arbre afin d'en sortir facilement à l'époque de la dernière transformation. Cette observation ne pourrait s'accorder avec l'existence d'une coque qu'en suppo-sant qu'elle n'est pour la nymphe qu'une demeure provisoire et que celleci, s'en echappe avant l'étal parfail. Ce genre n'est pas très-nombreux en espèces.

Le Cossus GATE-Bois, Cossus Ligaiperda de Fabricius, peut être consideré comme type du genre; il a été figuré sous le nom de Cosses par Engramelle ( Papill. d'Eur. pl. 189, fig. 246, A, 1, et pl. 190, fig. 246, H, I, K). Il est commun dans toute l'Europe. Sa chenille est très-nuisible à l'agriculture ; elle détruit un nombre prodigieux d'Ormes, et est tellement commune aux environs des villes, qu'il n'est guere d'Arbres de cette espece, agé de plus de quinze ans; qui n'en soit attaqué, et que les" plus vieux ineutent ordinatienient par suite de ses ravages. Ce mai est d'autant plus redoutable qu'on ne connaît aucun moyen efficace de préservation? On ne peut jusqu'à present arrêter l'és corselet et les elytres; prothoran prestendue des désastres, qu'en illiminitiant "qu'en denni-ceicle cachant là tête, le nombre des Cossus au moyen des Les Cossyphes, dont le caractère leschasses faites au moment ou ils vien-"Weltiel est d'ayoir la têté éntièrement nent d'éclore et avant qu'ils aient eu' le temps de s'accoupler ou de pondre:

Cette chenille, si remarquable par ses dégâts, a fourni au célèbre Lyonnet le sujet d'un travail non moins admirable par son execution que par la patience qu'il a exigée de la part de l'observateur. Nous donnerons un extrait de ce travail à l'article LARVE.

La chenille du Cossus Gâte-Bois a une odeur extrêmement désagréable; qui parait être due au liquide hmileux qui suinte de toutes les parties de son corps, et principalement de sa bouche. Cette particularité ne permet pas de supposer, avec Linne, que ce soit cette meme hrve dont parle Pline sous le nort de Cossus, et qui était pour les Romdins un meu délicieux. Il parait tres-probable que le Coesus' des anciens appartenait au genre Lucane ou Capricorne.

On peut rapporter encere au genre' down il ont question, at tel qu'il a été circonscrit par Latreille, les Cosus' Egypte. terebra de Fabricius, lipratus et nebulosus de Donayan, et la Pholona ser de Linne; ces trois der-nières espèces sont fort grandes et

exetiques. La Cossus du Marronnier, Cassus Æsculi, décrit et figure par Réaumur

( Mem. Ins. T. 11 , p. 468; tub. 58 , fig. 5-4), applyttient at gente Zeusère dont il est le type. F. ce mot. (hup.)

COSSUTA, BOT. PHAN. Même chose que Caladium. V. ce mot.

COSSYPHE. Cossyphus. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, établi par Olivier (Entom., nº 44 bis) et rangé par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Taxicornes avec ces caractères : antennes terminées en une massue perfoliée; le dernier article des palpes mexillaires plus grand que les précédens, en forme de hache; corps ovale, très-plat, en forme de bouclier, deborde tout autour par le recouverte par le corselet, prisentent der attrennes plus courtes que la prothorax', composées de base wifeles; et dont les duatre derbières seulement sont en massue ; une levre sup**ètis**ure cornée , arrondie , elliée , des mandibules cornées, arquées, bifides vides machoires également bifides, avec la division interne, courte, presente cylindrique, et la division éxterne plus grande , renflée , terminée en pointe ; enfin une lèvre inférieure cornée y légèrement échancrée, munie de palpes triarticules, le premier article plus petit, les deux autres presque égaux. Les mœurs de ces Insectes singuliers ne sont pas connues. Olivier ne représente et ne décrit qu'une espèce, le Cossyphe barning; Ebesyphus depressus ou le Lampyris wehressa de Tabricius et the Fuesly ("Arch. Ins. T. wii, p. 171, no a, tabi 46, fig. 7). Cet Insecte se trouve dams les Indes-Orientales; en Bailbarie et eu-Supermon

On a décrit, sons le nom de Cossyphe d'Hoffmansegg, une seconde espèce qui avait été regardée comme une variété de la précédente. On la trouve en Barbarie, dans l'He de Corse, en Espagne. Enfin du est connaît une troisième espèce encore inédite et recueillieren Egypte par Savi-(AULI)

COSSYPHEURS. Cossyphores. 185. Famille de l'ordre des Colcoptères, socion des Héteromères, fondée par Latreille (Diet. d'Hist. Nat., première édit.; fom. 24, p. 52), et comprenant les genres Cossyphe et Hélée; elle a ete depuis reunie (Regn. Anim. de Cuv. ) à celle des Taxicornes. V. ce (AUD.) mot.

COSSYPHORES. INS. Paur Cossyphears. V. ce mot.

COSSYPHUS, ois, Syn. de Martin.

COSTA; BOT. PHAN. (Camerarius,) Plante de Camérarius

mille des Balisiers de Jussien ou Scitaminées de Brown, Monandrie Monogyme, L. - Lamarck (Encycl meth.) réunit aux Amornum ce genre établi par Linné et adopté par Jussieu ; mais les genres de la famille des Balisiers étaient, à cette époque, trop imparfaitement connus, pour que cette decision fut irrevocable. Tous les auteurs ont ensuite, au contraire, conunue de distinguer le Costus. W. Roscoe, dans un Mémoire spécial sun les Plantes de la Monaudrie (Trans. Linn. Societ. T. viji pag. 330), après avoir divisé les genres de Balisiers en deux groupes qu'il nomme Capaces of Scitzminges, place parmi celles-ci le ganre Costus, et fixe ainsi ses caractères : anthère double ; filet place en dehors de l'authère. s'ouvrant en dehors , coutenant : un fide, possu , l'interiour tripetaloide ; nous arrêterous pas davantà nectaire auquel est adno le filament cette substatice que l'un tissinguel

latoculo; style filiforme; stygmatebilohe. Selon Roscoë (toc. cir.), les. Plautes de ce genre se distinguent des autres Scitaminées par leurs tiges inclipées ou spirales , li équemment hérissees et quelquesois frutescentes. R. Brown ( Prodr. Fluræ Novæ-Hollaydite, p. 308 ajoute encore un caractere qui fait distinguer, dit-il, les Costus même sans fructification; c'est la structure particulibre de la galine qui paudessus de l'insertion de la familie, forme rine sorte de réservoir (Consultive and the interest of the

Omia decriti and quinzaine d'espé-(B.) :: condone genre, parvui lesquelles figiraiens autrefois plusieurs Aiplité de Jacquin: A l'exception du Cours spe-Syn. d'Hypochæris maculata. (Cue- i cissus p'Smith y emplos fondementale salpin.) Syn. d'Opopanax. F. Tanais : dai genra et dont nons ullions denner Le Costentraut des Allemands est la une description tres succincte ; elles sont toutes indigenes des Autilles, COSTE. Costus, BOT. PHAN. Farr de la Guiane, du Pérou et des autres

contrées chaudes d'Amérique.

Le Coste Elégant, Costus speciosus, Sm. et Rosc., pousse des tiges feuillées, simples et hautes d'environ un mètre. Ses feuilles sont alternes, acuminées, très-grandes, vertes supénieurement, et couvertes de poils soyoux en dessous; épi termital, court, sessile, conoïde et imbrique d'écuilles, ovales et terminées en pointe. Les fleurs ne s'épanquissent que successivement; leur per ianthe soveux extérieurement est blauc ou jaunatre, compose de trois please dont line for grande et soplisio en debores lavracios de cette Plante, an hanche, many su-! te, nougus a tendre et trète distriction C'est d'elle que Comine in et Lippriont. orn que provensit la Geste ar**phique** si vanté autrefois dans les prégagations allongé, plane et ovale, lancéelé monstrueuses de la pharmagio, Mais. à son sommet; capsule triloculaire, sest-il proliable qu'un exactine aussi peu : odogante et aussi aqueuse que celle de grand nombre de graines. A restionate Plante, fut, même dans et prcaracteres essentiels nous ajoutarons, trie, celle qu'on nous décrat comme. pour faire mucux connaître le genre d'un gout acre, ameret trèstentannet. Costus, ceux qu'il partage plus me utique; et selon lamanch, la Costus moins avec les autres genres de la fa- arabicis des anciens de scrapt de la familler le périanthe extérieur est tei+ plutôt le Gingembre même? Rens que

jadis 'eu Coste arabique, en Coste amer et en Coste doux, à laquelle on attachait on prix d'autant plus grand que son origine était plus invetérieus se, mais qui aujourd'hui est presque entierement oubliée, soit comme para fum, soit comme médicament. Le Costus speciosus croit à Jaya, Sumay tra et dans les autres îles de la Sonde. Cette Plante a été très bien figurée par Rheede (Hort, Malab, vol. xi, t. 8) sons le nom de Tsajana Kua. Lamarck l'a reproduite, avec quelques modifications dans ses divers organes, sous celui d'Amomum hirsutum (Illust. tab. 3), et lui a donné pour synonyme le Cosrus grabicus de Linné. Mais tout porte à croire que celui-ci avait en vue une toute autre Plante, et, selon Romer et Schultes, ce serait une Plante des Antilles, pour laquelle,, d'après Willdenow, Boscos, etc., ils réservent le hom de Costus arabicus; denomination vicieuse, puisqu'ella induit du érreur sur la patrie de l'espece l'et qui ne convient pas même à

\*COSTIPEDES. 235. On a donné ce pom à pertains Qiseaux dont les jambes se trouvent placées de manière à ce que le corps/soit dans un parfait equilibre...

la Plante ngurce par Rheede, qui est exclusive à l'archipel Indien. (c...)

COSTOTOL. ois. Espèce du genre. Du Mexique. F. TROUPIALE. (DR. .Z.)

COSTUS, BOT, PHAN. F. COSTEL II

COSUA. BOT. PHAN! Sym. cochinchinois de Phyllanthe urinaire. "(p.)"

\*\*\*COSZET! ois. Syn. vulgaire au. Malettar de la Poule domestique. P. ... Cod: (DR. Z.)

GOT Ad BOX, PRAN. ( Diosepride: ) Même chose que Cotula, et uno festa

COTAN. MODL. Pour Cotau. F. ce mot

COTANE BOT. PHAN. SABLARADE LA BERTAVEILE, Perdix graca Brissing Corrariethium, L. C. C. C. C. PERDETE. SALLA MANALLAND (CERNORS - DE COTATA MANALLAND (CER de Citer ariethium, L. V. Cuichel of

COPAU, Moii. Adanson (Voy.

- Herri 27 176 au Seneg. p. 224) donne ce nom 🛦 la Venus exoleta de Linne, qui est pour pour une Cythérée. P. ce mot.

COTAVIA - MARINA: Pois, La Coquillade chez les Portugais. Brennie".

GOTE, Cossp. 2001. F. Squarer-

COTE. Costa. BOT. PHAN. On donne. généralement ce nom, aux lig**es sau**ca fantes qui se dessipent que la furfaces : de certains organes, ou à des sablies. plus ou moins volumincuses de cette. même surface. C'est ainsi que l'ou dit la Côte du fruit dans le Melon et les autres fruits. On donne aussi le noste: de Côte à la nervure principale et moyenne des feuilles.

COTEAU. GEOL. Pente douce qui ne mérite pas encore le nom de colline: Premier passage des plames aux (B.)" montagnes.

COTEE, ois. Syn. angien du Morillon, Anas Fuligula, L.V., GANARDA On a aussi donné ce nom à la Poulot d'eau ordinaire , Gallinulg Cluoropus; L. V. GALLINULE 2373 2 10 (PR - 76) (AL -

COTELETS. BOT. PHAN, L'un des noms vulgaires du Cithatoxvie. V." ce mot.

COTES, céor... On désigne pan ce : Troupiale, Oriolus Costotal, Gmel., mot les rives de la mer. Leunadoucis-, sement indique des fonds has. Quande... elles sont acores, c'est-à-dire brusques i elles dénotent un fond consin, dérable, et souvent les traces de gran-. des revolutions physiques. F. MER.

> COTETTE. BOT. PHANA LAND des noms vulgaires des Grammees du gene re Cynosure. V. ce mot.

\* COTEVET: on Syn! Vulgatre de pece da Camomille, F. cos mossi (m.) la Corbine, Corvas Corone, Il. Pro-THE COLUMN THE PROPERTY OF CORBEAU.

COTHURNO. ors. Syn , ilalien de ;

pays de l'Agouti.

...GOTING A. Ampelis. ott. (Linué.) .. hospajem espèces, a fontai des Appes . ractières : ben médiocre, , un peu dis- : Vieillot, , suguel op, n'estressera pas le veke., cardade, dehamide semuda ...Temminek.e.a pa ajempiahande for---puinte:-qui-dst-courbée,:l'inférieure --wienur genre nouveau qui-avait nussi ami persaplatio en dessous sanites, été indiqué per Beamgrest. V. Avéipibosos à la base et sur des côles du l'RANO. -cheaseamondies, à demi-fermées par -loup, 184; satnayuon in: quandinomeonur names soies: piede médiocres; quatre violeta, treit devant, dont les deux estériones réunis jusqu'à la deuxième . articulation ... um derrière aussi long que l'extérieun; siles assez courtes; la première rémige moins longue que la deunième qui surpasse toutes les autres. Ces Oiseaux dont le caractère sauvage , défiant et taciturne , ne répond ni au luxe ni à l'éclat de leurrobe, n'ont encore été trouvés que dans les régions méridionales de l'A-" merique; ils y vivent solitaires et se tiennent de préférence dans les lieux! humides, et ombrages; les fruits sayourque et sucrés, quelques Insectes forment leur, nourriture. Leurs voyager courts et momentanés ne paraissent être déterminés que par le caprice et la gourmandise, car leurs migrations ne se font point à des époques fixes, ainsi qu'on le voit chez presque tous les Oiseaux voyageurs. Les précautions que prennent les Cotingas pour mettre leurs couvées hors de la portée de quelques Quadrupèdes grimpeurs, qui en sont très-friands, ont jusqu'ici dérobé aux regards de Cette espèce avait été Welle d'la prél'Homme le berceau qui renferme la 'cedente' commé une santepartete famille naissante de la plupart des ès- de sext, mais Vielle qui d'appendent pèces qui constituent ce genre; l'on ne saurait établir des généralités sur ce point, d'après quelques nids trouves au habard sur les Arbres les plus tleves, et qui même ne sont que soup-"connes chie teux d'une espèce de ce genre : Il vaut micux attendre que l'obscoutant le temps viennent rayées longitudinalement de blanchaoconfirmendes faits qui ne sont encore - tro-sun la paitrine et le spilieu du sque den confectures.

établi par Linné, quoique peu nom-

Genre de l'ordre des Insectivores. Ca- ( à plusieurs divisions génériques , et primé, plus haut que large striggée o répéodhe de n'evoir point asses mulà la base, comprisor à l'extramité, tiplié les genres, a méaningins laissé assex dur tunun dibule arthérieura edu - i barani sea Clotingen des espèces dont green and refer to the feet of the

> - Cotinga beanc. FARVERABO'CA-RUNCULÉ.

COTINGA BLEU, Ampelis Colinga, Lath., Buff., pl. ent., 186. Le pluinage d'un bleu azuré éclatant, à l'excep-tion de la gorge, du cou et de la poi-frine qui sont d'une belle couleur de pourpre, des rémiges et des rectrices qui sont noires amsi que le bec et les pieds, Taille), buit pauces six lignes. La femollerested un brum natratranvec rdics-rodoly-vordátjesiana parties inférieures; chaqueplume est légérement bordes de bloper elle à la gerge el les tectrices candi les inférieures subsees. Les jeunes retremblent seurblestelles; copendant lours teinies sontolise sombres, et le liaéré desiphimes stimousnins considerational all. of series

COTINGAT HE BRESTE DA COMBON-BLEV, Buff.; pl. enl. 1881 Parties su-périeures d'un bleu d'azur très-vif; parties inférieures d'un violet pourpré avec une bande bleue qui traverse la politine; remiges, rectrices, bec et pieds noirs. Taille, huit pouces. Les Teuries ont les parties inférieures par-"Semecs de faches de feu Du Bresil. obscivations de Levallan Carl a de contu deux espèces dans ces Cotingas, en a effectue le acteration.

Coringa Bhun, Ampells fusca, Vieill. Parties superieures of ou brun tràndence, les inférieures branes ventre, flancs violets; abdomenthlenc; Longmerts Cotinga, tel qu'il:a été bec et pieds noirs. Taille, cinquouces. Du Brésil.

ĸĸĸĸĸĸ**ÇQT**ĿĸĸĸŊĸĸŊĸĸĸ**ſ** 

Cotinga caroncule. F. Averano CARONCULE.

COTINGA DE CAYENNE. V. COTINGA Quetreva.

COTINGA CENDRE. V. CORACINE CENDRÉE.

Cotinga Cordon-Bleu. F. Cotin-GA DU BRÉSIL.

Cotinga cuivre, Ampelis cuprea, ponces. De Surinam. Espèce douteuse.

COTINGA DORÉ, Ampelis aurata, Vicili. Parties supérieures pour prées; sommet de la tête, petites tectrices alaires, poitrine et flancs d'un jaune brillant; rectrices blanches. Du Pé-

Cotinga a flancs roux, Ampelis Hypopyrra, Vieill. Parties superieures d'un gris soncé, yerdatre sur le dos et le bord extérieur des rectrices; parties inférieures cendrées; flancs, poignets, extrémité des petites rectrices alaires et des rectrices d'un roux orangé; bec et pleds noirs. Taille, sept pouces. De la Guiane.

COTINGA A GORGE NUE. F. AVERA-

NO A GORGE NUE.

GRAND COTINGA. V. CONACINE PONCEAU.

COTINGA ORIS, Ampelis cinerea, Lath. V. Cotinga Pacapac, dont ce n'est qu'un jeune individu.

COTINGA GRIS-FOURPRE. C'est le jeune Pacapac, prenant la livrée adulte.

Cotinga Guira-Panga. V. Avébano cahoncule.

Coringa hurre, Ampelis cristata, Lath. Parties superieures rouges avec une happe de cette couleur sur le summet de la têle, rémiges et rec-trices noires vioues et parties inférieures blanches.'Levaillant présume que ce Cotinga est une variete d'age

de H. Cotacine ponceau.

Corinta taone, Ampells lutea, Lath. Parties supérieures d'un brun

٧

oliver plus force sur les affermane moustache blanche de chaque det du bèc; sectrices) faunt tres ; 466 cienx intermediaires noiren duns seut milieu prorties autorioures fautres urec l'abdonien blades lice et pledemniss. Taille, six perices was lignery Besoce douteuse., L y a li becup motine

di-Coting Compatis i Markage Champlis Merrem, Icon. Av. pl. 2. Parties supe i may Henne Lath., Levellt, Ois: rares, rieures d'un olivâtre cuivreux; som- plu 27 Ball., plu est. 259 Parties sumet de la tête rouge; joues orangees; perjetten pointine et seinte couverts plumes de la poitrine et du ventre de primes d'un violet pourpre ; bidnd'un rouge sanguin, bordées de vert; ochles li leur base; bleues breur extiebec jaunc; pieds bruns. Taille, sept white? les plumes de la tête et du cou Tougues, etroites, brunes a feur basc, buis d'un bleu éclatant; rénsiges et rectrices brunes, bordees de bleu gorge violette; bee brum pledsnowd Taille, sept pouces:

COTINGA DU MEXIQUE AMpulis Cacastal , Briss. Plumuge warte de bleu et de noirâtre; tête petite; bec noir allongé : iris jaune: Tallle; huit

pouces. Espèce douteuse.

COTINGA OVETTE, Ampèlie Carnifex, L., Buff., pl. enlum. 378. Parties supérieures d'un rouge obscur , qui s'éclafficit vers le croupion et la queue; une espèce de huppe d'un rouge vif, composée de plumes étroites et roides; extremité des rectrices d'un rouge brun; tectrices alaires d'un brun roux, bordées de rouge; rémiges brunes rougeâtres; parties intérieures rouges, nuances de brun; bec rougeatre; pieds jaunatres, garnis poste-rieprement d'un leger duvet. Longueur, sépt Jouces. La lemelle est privée de litippe son plumage ure davantage sur le brun. De l'Ameri-que méridionale. que méridionale.

COTINGA PACATAC, Ampelis Pom-padora, L., Buff., pf. cnil. 276; Le-vail., Cis. rares, pf. 54, 35 et 36. Parties supérieures d'un rouge pourpre fonce, avec la base des plumes blanches reiniges et tretpegs alabres inférieures blanches; grandes écetrices longites; étroites; rollies, poin-tues, formant la gouttière, ayant lours. barbes désuntes; pinties inforteures d'un pourpre plus clair de même que la queue; bec d'un brun rougeâtre ;

pieds nolraires. Taille, sept pouces six lignes. Les jeunes sont d'un gris cendre, plus clair sur les parties inférieures, les rémiges et les rectrices.On assure que les temelles out un pluma-. ge mixte entre celui des jeunes et celui de l'adulte. De la Guiane

COTINGA A: PLUMES SOYMENDED OF THE COTINGA DES MANHAS, de Me dovonos à

Counce Rompadoun of Councel POURPAS. F. Common Packfill (17)

COTINGA QUEINEVA, Ampells Cava na, Lath., Buff., pl. end. 854; Levaill. Ois: rules, pl. 27, 28, 29 et 30! Parts) ties supérioures d'un bleu changeant en vert; paraissant tachetées de noir par la couleur de la basc des plumes, qui perce ca et la; tectrices alaires, remiges et rectrices noires, frangees de bleu verdetre; un plastron violet pourpré'sur la gorge et le haut de la poitrine; parties inférieures un peu plus pâles que les supérieures ; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces. La femelle est un peu plus petite; en outre, elle a les parties supérieures d'un brun nuance de vert, les tectrices alnires roussatres, frangées de vert ainsi que les remiges et les rectrices qui sont noires ; les parties inférieures d'un brun cendré, nuance de vert. Les jeunes ont les parties supérieures d'un brun plus ou moins soncé avec chaque plume frangée de roux; les parties inférieures nuancées de roussatre, dans un age plus avancé. Ils ressemblent davantage à la femelle; ils ne prennent leur beau plumage de noces qu'à l'âge de dix-huit mois. De l'Amerique méridionale.

Cotinga rouge de Cayenne. V.

COTINGA OUETTE.

Cotinga tacheté. Parait être le jeune mâle de l'Avérano caroncule. V. AVERANO. (DR..Z.)

COTINOS, NOT. PHANC (Theophreste.) Syn présumé d'Olivier sauvage.

(B.) COTINUS .. MORTHEMAN. I Espèce: du genre Sumae, déjà andiquée aous la même mars son temps de Pline, n. (B) a

COTIQUE BLANC. MOLL. Nom

vulgaire et marchand du Cypnea Aunulus. V. Cypres.

\* COTNERA - SEGUIAR BOT. PHAN: L'un des noms égyptiens du Coton.

COTO. POIS. Le Chabot chez les Espagnols.

COTOGNA ET COTOGNO. BUE, PHAN. Syn. de Coing et de Coignassier dans les dialectes méridionaux.

(B.) COTOGNIA MARINA. POLYP. Les Italiens et quelques autres nations des bords de la Méditerranée donnent ce nom à plusieurs espèces d'Alevonées, principalement à l'Alcyonium Cydonium et à quelques Tubulgius. (LAM.X.)

COTON. Gossypium. BOT. PHAN.  ${m {\cal V}}$ . Cotonnier.

 COTONARIA. BOT. PHAN. (Dedoens.) Syn. d'Athanasia maritima, L., Diotis de Desfontaines. V. ce mot.

COTONEA. BOT. PHAN. Syn. de Coing. V. ce mot. La Plante ainsi nommée dans les pays vénitiens, est probablement l'Origan.

\* COTONEASTER, Cotoneaster. BOT. PHAN, Lindley, dans sa Dissertation sur le groupe des Pomacees, a rétabli ce geure proposé par Medicus pour guelques espèces de Mespilus qui offrent les caracteres suivans : leurs fleurs sont polygames, ayant le calice turbine, a cinq dents obtuses; la corolle formée de cinq pétales courts et dressés; les étamines incluses, plus longues que les trois styles qui sont gla-bres; le fruit consiste en trois akénes osseux attachés aux parois du calice qui les recouvre.

Ce genre se compose de quatre espèces qui sont des Arbustes à Jeuiles simples, entières, lanugineuses a leur face inférieure, portant, des fleurs axillaires ou en corymbes saterau. Ces, espèces sont : x le caique aver vulgaris, Lindley ou Mespitus Com-neaster, Willd., qui croit dans les Alpes de l'Europe et de la Sibérie; 2º 10

measter tomeniusa Lindley, ou piles tomentous, Wild:, qui habite Alpes du Tyrol; 5º le Cosoneuster nis, Lindley, voisin desprésident : s distinct panses foulles attenues pointe à leurs deux extrémités : e Cotoneaster acuminata, Lindley rans. Lin. Soc. XIII, 1. 9, p. 101), a été découvert dans le Napaul ·Wallich. (A. R.)

COTONEUM. POLYP. Pallas a mé le nom spécifique de Cotoneum Alcyonium pyromidale de Bruerc, different del Alcyon Cydonium Linné, que des auteurs ont conidu ayec le Polypier décrit par · (LAM., X,) e attended to

COTORNEUX. Bor. cnyrr. Paulet nne ce nom à l'une de ses familles bizarrement établies et qui rentre us le grand genre Agaric. ". ce (B.)

COTONNIER. Gossypium. BOY: IAN. Ce genre, l'un des plus intésans du règne végétal, fait partie : la famille des Malvacees et de la onadelphie Polyandrie. On peut le racieriser de la manière suivante : in caliez est double; l'extérieur est trois divisions larges; profondes et angées plantérieur ples accomp plus etit, est on forme de soucoupe presue plane.) avantson bord sinueux et bscurément lobd. La corolle se comose de cima pétales disesés; se recouant par lours parties latérales et sonés entre eux **à teur basé** par le moyen e la substance des filets staininaux. es étamines sont fort nombreuses : urs filets sout soudés ; monadelphes , l'forment un tube cylindrique plus u moins altongé, mais généralement lus court que la corolle. Les anthères ont cordiformes. L'ovaire est simde, globuleux, acominé, et se ternme par un style simple, un peu Paissi a son sommet, offrant de trois cruq sillons qui semblent annoncer (u'il se compose de cinq styles intinemartisandes. Le nomisse des stigue nates varietie trais à ciriq, et se troure ou rapport avegedui-des sillous du "

style et des loges de l'ovaire. En effet व्याक्षात कार्रे के के विकार है जिस्से के किया है। जिस्से के किया है। ment! ' મે માર્ચ ક્રાંગ કરો તે છે. મે બાં માર્ગ કે લોકો કે બાં માર્ગ કે લોકો કે લોકો કે માટે કે માટે કે માટે ક oon senantion keem to pleased by overlies. La fruit est une companie covoide, ia trois ou cinq silidas longitudinaux. accompagnde aleschase parele chi lice, offrant de trois à thorridges dei continuent characte ib (Pois L hait graines recoursettes the tacturbu stance nomande Coton «Cette copente s'ouvre en autant de valves qu'il 🔻 de loges.

Les Cotonniers sont des Arbusten plus ou moins élevés, générolement. parsemés de glandes. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, divisées en: lobes digités plus ou moins profunds. et accompagnées à leur, base de deux stipules. Leurs fleurs sont grandes; purpurines ou jaunâtros; solitățies all'aisselle des feuilles supérieures !!! portées sur des pédoncules plus out moins longs. moins longs.

L'histoire botanique des Octonbiers est loin d'être éclaireie dans tousisés) points. La même remarque peut égain loment être faite pour la plupart lies! Végétaux utiles qui sont l'objet d'aindculture étendue et soignée. En effet : quelques auteurs doutent encore de l'existence des Cotonniers en Amérique avant l'arrivée des Européens. I Neanmoins tout porte à croire que lest. liabitans du nouvel hémisphère podsédaient ce précieux Végétal, mais: qu'ils ignoraient tous les avantages qu'on peut en retirer. Il paraît donoprouve que les Cotonniers sont tout à la fois originaires de l'ancien et du nouveau continent. La détermina-" tion des espèces de ce genre est'le. point le plus difficile de son histoire. Comment en effet pouvoir nettemett reconnaître les modifications de forme } et de structure, que plasseurs siècles d'une culture assidue out de apporter ' aux espèces primilives de ce gente, loreque nous 'songeons 'att 'trouble' infini de variétés que la culture a produites dans les genres Pommiet / Poirier, Pecher, etc. ? Par quels exmetères ~ peut-un parvenir à distinguer mendu! ment parmi les Cotomière ce que જ્યો ન છે. દ્વા ક્લોજાનું છું કે તો તોલાલ છ

l'on doit regarder comme espèce, ou celulati nedici peotoria i evene comme de simples variates? Capelidant catte distinction des espèces est très-impor-tante, puisque les unes, par exemple, fructifient denn fois par année, les autres 1919, fois seulement : celles-ci donnent par foion dont les ills sont longs, fins et d'une blancheur ecla-tante; celles-là n'en fournissent qu'un unes produisent de huit à dix onces de Coton par pied, tandis que d'autres en donnent à peine une once. De quelle importance n'est-il donc pas pour le colon, pour le négociant, de porvoir reconnaître par des caractères certains les variétés qui méritent la pherence? Mais c'est ici que git la difficulté. Quels sout les organes d'après-lesquela devront être pris del esurrevee? Los feuilles varient dans ennel ab erdinor of enab covergiousi lolies i abn « seulement chez les andi» vidate d'altientième espèce, mais entocod'une mênte variété; la grandeur et harobaleur des fleurs ne sont pas finésightemest de même des stipules er desuglandes qui out tour à tour été shanderes par certains auteurs comung fourmissent les caractères les plus constatis, Le docteur Rohr qui a réside pendant un grand nombre d'auange à Sainte-Croix, l'une des Antilles, où il a cultivé avec un soin extrême les diverses espèces de Cotonniers, et auquel on deit le meilleur traité sur la culture de ce Végétal, a reconna Dinutifisance des caractères tirés des organus de la végétation. Une longue Jexpésiones et une étude apprefondie dui outempris que les graines seules formaissatelle dans leur forme et les diverses modifications qu'elles peu--Vent presenter y lux wrais caracteres ulistinotifs des les pèces. il est donc ar-- Par par os producte à établic les diffélyenceg cordetorismopules qui existent i podlet man i ne gland ne grand contra transi**versondans l**a boumique; n'ait pas - The series of -townspokes que'il a drablies, as qu'el me -is along the result of the state of the sta de up ulunt enal se en

res, sans les rapporter sur espèces dejà compuet et établies per les hots mistes on sorte qu'aujourd'hui l'on ne pent déformmer exactament si les tropie variétés qu'il a rasophues et qu'il considère comme des assères distinctes, doivent être rapportées à une ou à plusieurs espèces établies précédemment. Ce point métite cependant toute l'attention des naturalistes, et il serait important de leclaircir. Pour cela il faudrait nosseder des échantillons des diverses sortes de Cotonniers cultivées en Amérique et en Asie, pouvoir les étudier comparativement dans tous laber organes, en suivre le développement depuis la germination jusqu'à l'époque de leur fructification. Parice procédé, on perviendrait enfin à conneître ce qui dans ice gence doit être considéré comme espèce, ou ce qui constitue de simples varietes, at surtout on lerait concorder ensemble les dénominations valgaires a ver les noms aystématiques. Ge travail a déjà été fait pour les Orangers et pour une fouleid'autres Arbres fruitiers. Les Cotonniers, plus qu'eux tous, méritent la préférence par leur importance dans l'économie do-mestique, le commérge et les arts manufacturiers.

Pour illons d'abardénia étabatte les espèces principales de ca gene, telles qu'elles ont été établies par les naturalistes; pour l'adjustion énsuite les variétés cultivées en Amerique et les nous vulgaires sous lévagels on les connaît; nous terminérois est article par exposer en peu de mois les procédés divers suivis pour la culture

des Cotonniers.

Linné n'a décrit (Species Plantarum) que quatre espèces du genrequi nous occupe, et leur a donné les noms de Gossypium herbaceum, G. Barbadense, G. arboreum, G. hirsuum. Dans l'Encyclopédie méthodique, Lamarck en faitconnaître huit, savoir les quatre décrites par linné et quatre autres qu'il nomme Googpium inditum, G. sissifuliumy G. hiespidetum et G. glabrum. Carabille, étus maniferandiquements pur les Plantes

nadelphas, decrit et figure les dises espèces commuss de ses prédéjeure, et en fait connaître deux res nouvelles qu'il appelle, Gossy-, m mioraithum et G. peruvionum. plus il rémait ensemble les G. vilium et Guglabrum de Lamarck. Gossypium. rubrum de Forskalh ait être une simple pariété dit Conier en Arbre. Enfin Desfontai-, Poirce et Roeusch ont chacun nit une espèce, nouvelle sous les ms de G purpurascens, Dest., G. emosum, Poir, et G. glandulosum, eusch. Ces trois espèces nous sont, ontines, En reunissant ces diverses blications rou kort que le nombre u douze à preize C'est à ces aspèces, ut quelques unes ne sont probaementang de symples vameles, qu'il it papporter, toutes les sortes de rties du monde Le Coronner nerhact, Gossy-um herugeeum, L., Cavanilles, Diss. t. 16401, 2, Cette espèce est fort vaable dans son port. C'est quelqueis une Plante horbacce annuelle, elevant à peine à une hauteur de ix-huit à vingt, pouces; tandis que autres fois elle forme un Arbuste de uatre 'à six pieds d'élévation, dont i lige est ligaeuse et vivace à sa pare inférieure, Le nom de Cotonnier erbace est donc fort impropre. Dele en a formé daux parietés auxquels il a donné les name de Coronnier erbace anquel et de Cotonnier herbae fruiescent Ales rangunsont cylinnques, d'un brun rougeatre inférieucinent Dachte Barsemes de betits wints glanduloux et brunatres. Les euilles son laffernes, longuement péiolees, vertes, molles, pubescentes, wises en cinq lobes inegaux, assez

ourts, entiers, obtuset brusquement

cuminés. On remarque sur leur ner-

mée près de la base de la feuille. Les

deux stipules sont lancéolées, étroites

etentières. Les fleurs naissent à l'aissel-

le des seuilles supérieures et sont por-

tees sur des pédoncules solitaires. Los

divisions de leur calicule qui calice extérieur sont larges, terminées en pointe tre-allongée et déchiquetées profondement sur leurs bords; la corolle est jaune ; chaque pétale est marqué d'une tache pourpre à la base de la face interne; par sa forme et sa grandeur, elle ressemble beaucoup à celle de la Ketmie des jardins (Hibiscus syriacus, L. J. Les capsules sont ovoides, acuminées au sommet, enveloppées dans le calice, ordinairement à trois loges et s'ouvrant en trois valves terminées par une pointe brusque au sommet, portant une cloison sur le milieu de leur face interne. Ce Co tonnier croît en Egypte, en Syrie, en Arabie, dans quelques iles de l'Archipel et dans l'Inde. On le cultive, en Sicile et à Malte; c'est éga-lement avec cette espèce que l'on a tenté des essais en lialie et dans le midi de la France. Elle se distingue surtout par les lobes de ses feuilles qui sont courts, arrondis et terminés par une pointe brusque, et par la glande qui existe à leur base.

Le COTONNIER ARBORESCENT, Gossypium arboreum , L. , Cavan. , loc. cu., L. 165, constitue un Arbrisseau qui peut s'elever jusqu'à la hauteur de quinze à vingt pieds. Sa tige est tout-à-fait ligneuse dans sa partie inférieure : ses rameaux cylindiques sont glabres, excepté dans leur partie superioure ou ils sont pubescens. Les feuilles, portées sur de longs pétioles velus, sont divisées en cinq lobes digités, profonds, lancéolés, termines par une petite pointe sett-forme ; à la base des pétioles existent deux stipules subulées. Les fleurs sont pédonculées, axillaires et solitaires; tout-à-fait purpurines; les trois divisions de leur calicule sont quelquesois entières, plus tarement un peu denticulées ; les capsules sont ovoïdes, acuminées, à trois ou quatre loges et à autant de valves ; on trouve dans chaque loge trois on quatre graines recouvertes d'un Coton d'une excellente qualité. Cet Arbrisscau croît dans l'Inde, l'Arabie et l'Egypte. Il a été transporté aux Canaries et cu

Amérique phronde cultive depuis fort ราย เมื่อมีเกิดเรา long-leaning. Le Colonnien de L'Inde, Cosy. pium indieum, Lank., Bac. T. T., p. 154, Cavan., loc. cit., t. 169. Cefte capèce paraît tenir le milien entre les donk précédentes. Sa tige, ligneuse insérieurement, est élevée de dix à douze pieds et persiste pendant plusieurs années; ses rameaux sont velus et même presque laineux à leur partie supérieure; ils portent des senilses alternes, pétiolées, généralement petites, à trois ou cing lobes allongés aigus, et non arrondis et acuminés comme dans le Cotonnier herbace. Leur face inferieure est pubescente, et selon Cavanilles , porte une glande sur la nervure médiane, lamarce, au contraire, dit qu'elles en sont dépourvues. Les fleurs sont généralement jaunes, avec une tache pourpre à la base de chaque petale. Nous possédons un échantillon de cette espèce qui a let flours untièrement surges comme dans le Cotonnier et borescent. Les divisions density density density density mententières. Les capsules sont evordes , allongées parquatre loges et à quatre valves. Ce Cotonnier est originaire de l'Inde.

Le Cotonnier velu, Gossypium hirsutum', L., Cavan., loc. cit., t. 167. L'Amérique méridionale est la patrie de ce Cotonnier, qui se distingue des autres espèces par sa tige herbacée annuelle ou bisannuelle, cylindrique, rameuse, velue ainsi que les pétioles qui soutiennent des feuilles larges. molles, pubescentes des deux côtés, divisées en cinq lobes peu profonds, acumines à leur sommet, inégaux, celui du milieu étant manifestement plus grand que les autres. Une glande est placée sur la nervure médiane de chaque feuille. Les stipules sont lancéolées. Les fleurs sont jaunes et solitaires. Les divisions du calicule sont entières ou trifides à leur sommet.

Le Cotonnier a feuilles de Vione, Gosspium vitifolium, Lamk., loc ait., Cavan., loc. cit., t. 106. Cet Arbusto porte des feuilles grandes, découpées en cinq lobes profonds.

truit it Ces Milio les, tree digracity légéramont pillonce férieure, et portant els de sur leur parming m près de leur, base. Les A sont très-longues et éterificaselle des feuilles superiepres les fleurs qui sont granden, pui lees, solitaires, jaunes, avec instante rouge à la base seterné de ghoque pétale. Les déconpures du calicule sont très - grandes, approfondémenty lecinices. Le calice est court jost à sing dents. La capsule est overide distois łogos gui coptiep**oeg**t ch<del>ipowes do</del>sit à dix grames porratres An trette ce Cotonnier, dans les Indes Originales. On la cultive & lillende Franction Commerson l'a observe Solom with servations manuscrites de net diffiti gable naturaliste, il energia dell'ore et à la: base du seligife et aduptation trois grosses glandes, Le populare de stigmates et celui des Jogus din incapsulc varient de troit à cinge : [ nh · ·

Le Cotonnier belique George pium religiosum, L., Coren., los cit, t. 164, fig. 1; Gossypium erisuspi-datum, Lamk. Lun des casactères les plus marqués de ceue espèce consiste dans son style extrêmementiong et qui, même avant l'épanquissement de la fleur, est saillant au dessus de la corolle. Liaparck awiltdeialfemurque que son Cotomier à trois mointes m'était probablement postalificant idu Cotonnier, religious, des Linnés G'est un petit Arbusten de itroisian quatre pieds d'élévation; indome de migri est dressee ... cylindrigues o sougestre et poilue; dont les seulles sous petieles. glabres, tautot entières dunides et plus fréquemment apastagées partions. on cinq lobes pen profondes (Hipescule glande est places, sugale menure moyenne de chaque feuilles Les Reurs axillaires, solitaires et pédoneulées, sont d'abord blanchâtres, puis trees et enfiu rouges. Les lanières du calicule sont velues et lacinices. La style est saillant au-dessus de la corolle. La

le est ovoide, aguminée, à trois et à frois valves. Un pe sait pes et à frois valves. Un pe sait pes vernen Lla patited se Calquiner, arck dit qu'il le croit originaire ontrées, les plus chaudes de l'Aque ; Cavanilles prétend, qu'il du capple Bonne-Espérance. On live dans diverses contrées , à de-France par exemple. Il penais offre deux variétés principales. I une, le Coton, est d'une blan-ir échetante; dans l'autre, il est

a nature de ce Dictionnaire ne s permet pas de décrire les autres ces de ce genre. Nous allons aclement indiquer les variétés prinles de Cotonniers qui sont l'objet

ne grande culture.

ie couleur rousse.

ous ne répéterons pasici ce que nous ns dit précédemment des difficultés chées à la distinction des variétés Cotonniers qui sont cultivées. Nous possédons sur ce sujet important e les notions que nous a transpu-Rohr dans son excellent ouvrage : core n'a-t-il parlé que des variétés ltivées à Sainte-Croix, les autres itilles et la Guiane française. Mais us n'avons rien de positif sur celles s autres parties de l'Amérique, ni ir celles des Indes. A chaque pas de nistoire du Cotonnier, on sent le beun d'une monegraphie de ce genre, ite par un homme qui, à des connaisinces botaniques, juigue des notions ur la culture et le commerce de ce récieux Végétal dans le nouveau insi que dans l'ancien continent: l'est, ainsi que nous l'avons dit, après les diverses modifications des rames que, selon Rohr, on peut econnaître les nombreuses variétés le Cotonniers, cultivées. Cet habile bservateur en a établi trente-quatre, qu'il range en quatre sections. On pourrait aussi diviser ces variétés en deux groupes, suivant qu'elles donment une qui deux et même plusiques recoltes dans l'année. Cette distinction nous paraît même de la plus haute importance pour décider le choix du planteur qui, toutes choses, égales d'ailleurs, devra préférer les variétés

Litimatery, COT 54ō Som gala qui donnent deux récoltes ansi, cos varietes vientient aussi bien dans le termin, qu'il cultime, Il. y a encore ung distinction à faire entre les Cotonniers, suivant que le Coton qui is produisent est blanc, ce qui a lieu pour la plupart... et suivant guid est fange. ou roussitre comme dans le Colon de Siam et plusieurs autres. Il est à remarquer que les varietés, ou espèces. qui donneut deux ou même plusieurs récoltes dans une auuve, joigneut à cet avantage celui da fournir en gensral un Coton de la plus belle qualité. et des plus estimés. Telles sont, par exemple, les variétés désignées sous les noms de Sorel rouge, Cotonnier indien, Cotonnier de la Guiane on de Cayenne, Cotonnier de Siem couronné brun, Cotonnier de Siam blanc, Cotonnier de Saint-Domingue couronné, etc. Mais à laquelle des capèces précédemment décrites, faut - il rapporter ces variétés? Nous l'ignorons, qu du moins nous n'avons rien de certain à cet égard. Indiquons sommairement les caractères des variétés resonnues par Rohr.

## A. Cotons dont les graines sont rulles et notres.

Coton nu ou sauvago. — Nullement estimé. Il produit à peine doux gros de Coton éphaché par Arbreis de comme

Coton à petits flocens. — Pen setimé, peu cultivé. Sa graine potte seulement quelques fils en haut, des deux côtés de sa sulture.

Coton couronné vert on Goton fin' de la Martinique. — Ainei noumé sur la pointe de la graine feafala est vert la pointe de la graine feafala est vert Ses fils sont très fins, estimés et très planes. Il s'élève à trois pieds environ, s'étend peu. Sa récolte est facile, et donne environ deux onees et denue de Coton net par pied.

Sorel vert. — La pointe de la grejane, est garnie de quelques fils claursemés, plus courts que la pointe, a étendant un peu le long de le suture. Bonne variété donnant à peu prèsquatre onces de Coton net partéculte. Sorel rouge. — On le confond génémiensent aux Autilles avec le précédent, dont il diffère par la teaste rouge répandue sur ses tiges et ses feuilles. Il donne deux récoltes par au et fournit de sept à huit onces d'un Coton très-fin et très-blanc. C'est une des variétés les plus estimées. Il réussit minus deus les terrains sees et aublanneux.

"Coton à barbe pointne. — La graine est hongue et très-pointne. Le duvet qui garnit la pointe est court et frisc. Il dopne cuviron trois onces de Côton ne!.

Coton à crochet barbu. — La graino porte une petite houpe de duvet au-dessus du crochet qui la termine. Il produit chaque année environ cinq onces de Coton fin et blanc.

Year Rand.—La graine a une petite houpe de duvet sur la pointe et audessus du crochet. On en distingue deux sortes: Year Rund grossier at hear-Rund fin. L'un et l'autre donn mans un Coton fin blane, très-long, mais plus fin dans la seconde sortethaque récolte fournit anviron sopt emoes de Coton net....

rioton à gros flocons...... Les graines sont grosacs et portent autour de la pointe un duret qui s'étend le long de la suture Quelques taches velues 5 observent fréquemment ser leur surface. Il est peu estimé, parce que son Colon se salit très-facilement. Il deune à peu près quatre onces de Coton net.

Coton de la Guiane. - Il est aussi connu sous les noms de Coton de Cayenne, de Surinam, de Demerary, de Berbice et d'Esseguebo. C'est un des plus estimés en Europe, à cause de la blancheur, de la finesse, de la force et de la longueur de ses fils. Aussi est-ce celui que l'on cultivo en plus grande abondance dans la Guisne et une partie des Autilles. Il sui fant un terrain humide. Il prend alors un très-grand accroissement, donne deux récoltes par an et fournit de dix à douze onces du plus beau Coton. Dans chaque loge de la capsule les graines sont étroitement serrées les

unes contre les; nelles en firme que pyramide longituret éluits.

Cotten des Machiles en fledifier a précédent par ses graines leur sum pyrantides toparter at durge du chaque lage fluir frant. Hop Colon se également très-fair, Cont l'espectitivés principalement, aux ficul le réceinte un le la la Commun de dans manifestes.

B. Cotons dont les graines sont land, d'un brun noir et ceinées.

Coton indien. — L'une des varetés qui portent deux fois l'année, la pointe de sa graine n'a que des fibra le dos; la suture et le crochet sat peu marquée. Son Coton est noblanc et plus fin qu'aucune de viriétés précédentes. Il donne de vihuit onces de Coton net. On lection dans quelques parties de l'Amérque

Coton, lisso de Siam bran. — Na graine est très-pointue: Le pointe et plus élevée que la autore, et par quelques lis sur le dos, son count est très-visible. Ses fils sont trè-les et de couleur nankim, mais il necomme gadre que tress pasons de Coton est.

Coton de Saint-Thomas. — (lesque ce Cotonnier me soit pasentresment productif, puisqu'ilone com guère que trois ances. À trois ener el demie par année. Il est fort emac, parce que son Coton est très-fin, tenblanc et très-long. On le reconstiba graine oblongue ayant ser la poute un duvet épais, à poile pénghiermes plus longs que la pointe, le cochet est très-apparent.

Coton aux cayes. — Sa graise es comprimée d'un côté, conver de l'autre. Le orochet est à péque surqué; la pointe est garmée d'an derri court. Son Coton est fin, très bene de honne qualité. Son produit s'el que de deux onces et demie par récile. — Coton de Siam brun contanné. — Il produit deux récoltes par ause. Ses fils sont très-fine, élastique et d'une couleur nankin pâte. Nommoins sa culture est peu étades, parce qu'il ne donne qu'environ una onces de Coton not par anné.

Coton de Carthagène. — On en istingue deux sortes sous. Les nome e Coton Carthagène à petits docons t de Coton Carthagène à gros flo-ons. Ils donnent l'un et l'autre, mais n petite quantité, un Coton fin et lanc.

Colon de Siam blanc. — Il réunit des fils d'une blancheux éclatante, es-fins, très longs et très-élastiques, avantage de produire deux récoltes ar année et environ six onces d'un olon extrêmement recherché. Sa raine est courte, presque globuleuse aférieurement; le duvet placé autour e la pointe est long. Le crochet est eu marqué.

. Cotons à graines dont la surface est garnie de poils courts et clairsemés.

Coton de Curação. — La graine est etite, garnie d'un petit nombre de soils couchés. La pointe est courte et ecourhée. Son Coton est extrêmement in et d'une grande blancheur. On résolte sur chaque pied environ sept mees et demie de Coton nettoyé.

Coton de Saint-Domingue couroné. — Il donne deux récoltes par anée et fournit jusqu'à douze onces et lenie d'un Coton très-fin et trèslanc. Sa graine, oblongue et gaznis le poils clair-semés, a la pointe coure, droite, et le crochet ires-marqué. Coton rampant — Ainsi nomme arce que sa tige s'étale et rampe sur e sol. Pen estimé et peu productif.

 Cotons à graines couvertes presqu'en totalité de duost tres-serré qui la caçhe entièrement.

Coton lissa tacheté. — Sa graine st grosse, à angles obtus, raboteuse t toute couverje de poils roux. Son oldnest fin, d'une couleur de rouilc claire.

Coton gros. — La graine, presque ylindrique, est converte d'un duver risitre. El est peu productif et généalement peu cultivé.

Coton de Siam hrun. — Le duvet qui recouvre sa graine est d'un brun ougedtre. Ses fils sont très-fins et de

coulestr isabelle, très-forts et élasti-

Coton Mousseline. — On en conmaît quatre variétés: le Coton Mousseline à gros grains, dont les fils sout rudes, blance, et la récolte de trois à quatres onces; le Coton Mousseline rougeêtre ayant les fils fins, incrinat, mais ne produisant au plus qu'une once et demie par Arbre; le Coton Mousseline de la Trinité; ses fils sont extrémement fins et d'une blancheur pure : il donne quatre onces de Coton par année; enfin le Coton Mousseline Remire ne donne qu'un Coton grossier d'un blanc sale.

Coton à feuilles rouges ou Coton rouge. — Ses jeunes pousses, ses petioles et les veines de ses feuilles sont d'un rouge intense. Sa graine est couverte de poils à l'exception de la pointe. Son Coton est extrêmement fin; mais on n'en récolte qu'une once et demie par année.

Coton des nonnes de Tranquebar.

— La graine est petite, presque glabuleuse, couverte d'un duvet grablanchâtre. Il fournit très-peu. C'est la seule variété que Rohnait importée à une espèce décrite; c'est, selon lui, le Gosspium religiosum. L.

Coton de Porto-Rico. — Ses graines sont disposées en pyramide leugue et étroite comme dans les Cotonnier de la Guiane; elles sont de plus toutes couvertes de duvet. Chaque pied donne environ douze ouces d'un beau Coton.

Telles sont les diverges variétés observées par Robr dans la petite île de Sainte-Croix, une partie des Antilles et la Guiane; unais combien d'autres n'en existe-t-il pas sur le continent américain, dans les Indes-Orientales et les autres contrées du globe où l'ou s'occupe de la culture du Cotannies! Il serait maintenant important dis comparer les varietes des Indes aver celles du nouveau continent.

Le Coton paraît avoir été comme par les auxiens; mus cependant l'usage d'en former des disses prétait pas aussi répandu que suite des ussus de laine. On lit dens Pline

qu'il existe dans la partie de la Haute-Egypte qui avoisine l'Arabie un petit Arbusta que les uns nomment Xilon at les autres Gossypion, dont les graines sont entourées d'un duvet d'une blancheur éclatante, qui sert à fabriquer des tissus précieux Arda-racherchés per les prêtres egyptions; mais ce, no fut qu'à une époque pestrojus plus reculée que l'usage d'employer les étoffes de Coton à faire des vetemens devint plus général. L'Amrope dut, à cet égard, être l'une des dernières à profiter de cet avaninge, me possédant pas le Cotonnier parmi les Végétaux de son sol. En eflet, ceux qui aujourd'hui sont cultiwie dans les îles de l'Archipel, à Malte, en Sicile et dans quelques perties méridionales du continent europán, y ont été transportés primitivemant, à une époque plus ou moins monlée, soit de l'Egypte, soit de l'A-, sie-Mineure ou de la Perse. Mais aucommunication, entre l'Europe et les autres con-: trées du globe a facilité l'introduction ides denrées coloniales, et en a si con-. sidérablement diminué le prix, l'usage des átofies de Coton est devenu presque , amiversel, et a considérablement diriqué la consommation des tissuade Changra et de Lin. Cependant ces , derniers l'emportent de beaucoup sur les, autres dans une foule de circonstances, et, malgré la modicité du prix du Coton, les toiles faites avec nes tissus indigenes sont incom- pezablement préférables pour l'usage . et la durée. Aujourd'hui le Coton doit être considéré comme une des denrées les plus importantes dans la balance commerciale. Le gouvernement français l'avait bien senti à une époque où Le système continental séparait en , quelque sorte l'Europe du reste du globe. Aussi chercha-t-on alors à introduire la culture du Cotonnier en Italie, en Corse, et jusque dans nos departemens meridionaux. Cette culture a reussi dans plusieurs endroite, mais on a peu a peu abandonné cette branche d'agriculture, qui, malgré son importance, ne peut offrir d'avantage

qu'en temps de guerre, invente les Cotons européens n'ont pas a soutenir de concurrence avec les Cotons étrangers, ni pour le prix ni pour la qualité.

Kirkpatric , consul des Etats-Unis à Malaga , introduisit aux environs de cette ville la culture du Cotonnier, qui avait été négligée même des Arabes. Cet utile citoyen planta ce Végétal précieux dans le village de Churriana, au pied de la Sierra de Mijas. Notre collègue Bory, de Saint-Vincent a visite ces lieux qui peu auparavant étaient incultes. Le Coton a tellement réussi dans cette exposition, ainsi qu'à Motril et jusqu'à Alméria, le long de la côte méditerraneenne, qu'il y est aujourd hui la source d'un commerce considérable. L'exportation en était telle quand nos armées occupaient l'Andalousie, en 1810, que le gouvernement français, imaginant que l'on introduisait sous le nom de Coton d'Espagne des Cotons étrangers, exigea un rapport des autorités militaires au sujet de l'état prospère où étaient les plantations de Malaga, et quelle quantité elles fournissaient. Gêne dans ses exportations, Kirkpatric imagina d'établir des filatures ; celles ci faisaicht vivre plus de trois mille ouvriers dans un village qui, peu d'années auparayant, était des plus misérables. Mais à l'instigation d'un agent anglais, la po-pulace détruisit ces filatures, et arracha même les plants de Cotomniers dont Churriana tirait son aisance, des que les troupes françaises farent par-

que les troupes françaises jarent parties. La culture du Cotonnier a cependant repris faveur sur les cites à Andalousie, et Motril en produit tontours
abondamment et d'expelleute grafité.

Les Cotonniers en gineral sobt peu
difficiles sur la nature des ferrains :
ils viennent à peu près dans tots les
sols et à toutes les expositions. Legendant ils réussissent beautouts meux
au voisinage de la mer, la lis se les
gèrement sèches et chaudes. L'interes
variétés ne viennent bien que dans
un sol humide et profond. Le Coton-

nier de la Guiane, l'une des variétés les plus estimées, est dans ce cas, et à cet égard il est difficile d'établir des règles générales bien fixes, car il est quelques variétés qui demandent un terrain dont la nature est entièrement opposée. Lorsque l'on a choisi un emplacement pour y établir une plantation de Cotonniers, il faut commencer par le préparer au moyen de labours profonds et d'engrais que l'on répand a sa surface; on pratique ensuité des trous de quelques poucés de profondeur que l'on espace à trois pieds environ les uns des autres. La graine doit être bien choisie pour la qualité et pour l'espèce qui convient le mieux à la nature du terrain et à son exposition. Ces graines doivent avoir été dépouillées des fils de Coton. Quelques planteurs ont l'habitude de les laisser tremper dans l'eau pendant quelques heures, et de les rouler ensuite dans du sable, de la cendre ou une terre légère, afin de les isoler les unes des autres et de faciliter ainsi leur dispersion. D'autres les y laissent pendant vingt-quatre heures, surtout lorsque le temps est très-sec. Par ce procédé on accélère singulièrement leur germination. On place deux ou trois graines dans chaque trou que l'on recouvre ensuite de terre. Au bout de huit jours, surtout quand il a plu, les graines commencent à se montrer au-dessus du sol. Quelquelois cependant elles mettent un temps beaucoupplus long, ce qui en genéral a lieu quand le temps est resté sec. Lorsque les jeunes pieds sont levés, on retranche ceux qui sont les plus faibles', de manière à n'en laisser qu'un 'seul à chaque trou. Il faut avoir som de sarcler fréquemment, et de binerautour des Cotonniers afin d'enlever toutes les mauvaises herbes qui nuirment uudéveloppement des jeunes plants, et tiniraient même par les étouffer. Dans les lieux où cela est possible, on suppléera au manque de pluie par des irligations fréquentes. Lorsque les jeunes plants ont acquis à peu près un pied de hauteur , on pince leur bourgeon terminal. Cette pratique a pour

but de retarder leur accroissement en hauteur, de faciliter le développement des branches intérales, et de donner de la force au pied. On retranche aussi, à mesure que l'individu s'accroît; quelques-unes des feuilles inférieures qui absorbent inutilement une grande quantité de sève. Ces soites doivent être continués fuetail l'époque de la floraison et de la maturité des fruits, époque qui vallé singulièrement suivant les outreses et les variétés cultivées, puisque quelques-unes donnent deux réceltés chaque année. Cette époque s'emnonce constamment par l'écartement pontané des valves de la capsula de est alors temps de commencer la réd colte. Celle-ci se fait per deux precedés différens ; dans l'un , qui se pratique généralement en Orient, on cueillales capsules entr'ouvertes, et on les plan ce dans des sacs ou des paniers; dans l'autre, qui est beaucoup plus répandu, on se contente d'en enleverides graines en laissant les copsules en place. Le prensier de ces procédés qui paraît plus expéditif offre cependant d'assez graves inconvéniens en co que les folioles qui forment le esticule se brisent un fragmens très-petits-jide mêlent au Coton dont il est difficile et surtout fort long de les stipensb Quel que soit le procédé que l'on mette en usage, cette opération doitrôtre faite le matin , avant que le selvil», es entr'ouvrant trop les capsules, at'en mit détachté les graines, qui ) en tembantà terre, scallissentet se distrivi⊬ rent. On doit continuentlandoste tous les quatre à chiq jours ; et innt que l'Arbre donne de nouvelles app sules. En général, lorsque la saison a été favorable, en pent-récoltor le Cotom sept. à liuit mois après que 4. la été semé. Un arpent de Getonniers peut; dans un bon terrom et dans une année favorable, donner de trois à quatre cents livres de cotou net et épluché. On ne doit pas s'occuper de récolter le Coton immédiatement après la pluie ; il faut attendre que le soleil l'ait séché de nouveau.

G'est principalement aux Antilles,

à la Guiane et dans les vastes contrées du Brésil, qu'on cultive la plus grande quantité de Cotonnlets: Les varidus y sont très multiplides ; must qu'on a pu le voir par l'énumération que nous en avous donnée d'après Nohr. En général ils n'y durent guère que de quatre à six ans, après quoi il faut les renouveler. Quand les sujets sont parvenus à une hauteur de quatre à cinq pieds, on les étête afin d'en faciliter la récolte. Lorsque celle-ci est faite, ou recèpe les jeunes pleds de la base afin de renouveler les jeunes branches. Dans quelques contrues, celle opération ne se pratique que tous les deux ou même tous les trois aus.

A mesure que la récolte du Coton lieu, l'on doit s'occuper de le faire secher. Pour cela on l'étend sur des claies on des nattes que l'on expose au solcil ou que l'on place dans une étuve. Cette opération est indispensable. En effet, si l'on emmagasinaitle Coton encore humide, ou bien il pourcait se moisir, ou bien il entrerait en fermentation, et l'on a vu dans ce cas d'énormes quantités de Coton s'enflammer. Tantôt on épluche le Coton et on le prive de ses grames immédiatement après la ré-colte, tantot on attend qu'il soit sec, Cette dernière opération est la plus dispendieuse et la plus longue ; car les fils du Coton adhèrent fortement à la graine, et si Lou rellechit à la legèrete de cette denrée, on verra combien il faut de temps pour le bien nettoyer. Avant l'emploi des machines à cylindres, un homme ne pouvait guère taire qu'dela d'une livre de Coton net dans l'espace de vingt-quatre heures, ce qui devait augmenter considérablement le prix de cette denrée; mais aujourd'hui, par l'emploi de machines fort simples et qui se composent surtout de deux cylindres tournant en sens inverse et entre lesquels on fait passer les graines chargées de Coton, unseul homme peut nettoyer de treute à cinquante livres de Coton, suivant les construction de la machine. On en trouve la description détaillée et

la figure dans le Truité de la culture du Cotonnier par Lastevriei Lumême auteur dit qu'en ed derniers temps on a inventé sur le contiment de l'Amérique du nord des houlins qui expédient de laux à neufceus hivres de Coton par jour, et qui n'estgent, pour être servis, qu'un peut nombre d'ouvriers. Ici l'on pourrait se demander si , par ces procedés économiques, on n'altère pas la qualité et par conséquent la valeur du Coton, en détruisant le parallétisme de ses fils? Mais l'expérience a déja réponda à cette question, et comme les negocians et les fabricans ne s'en plaignent pas, il est très-probable qu'ils ne portent aucun préjudice à ceux qui en font usage. Cependant dans la plus grande partie de l'Inde, l'usage des machines est inconnu, et tout le Coton se nettoie à la main. Plusieurs personnes attribuent à cette coutume la supériorité des fils et des tissus de Coton des Indes. Ce point surait besoin d'être éclairci ; mais néanments on ne fera jamais renemeer le plusteur à l'immense économie qu'il retire de l'emploi des machines à eplisdres.

Le Coton, bien épluché et bien set, est mis en balles et enveloppé dans des toiles de chauvre très-fortes pour être livré au commerce de l'espoctation. Celui qui nous vient d'Orient est contenu dans des toiles faites avec des poils de Chèvre. Le poids de res balles varie de trois cents à trois cent cinquante livres. On a inventé en certains endroits des machines propres à fouler le Coten patin de lui faire occuper le moins d'espace possible. Cette pratique est surtout avantageuse pour le Coton que l'on inporte en Europe, afin d'en pouvoir placer une plus grande quantité sur les navires.

Les graines depouillées du Coton servent à plusieurs usages : une partie est réservée pour servir à la semence. En général on peut conserver les graines de Cotonniers pendant un ou deux ans; cependant quelques varielés dolvent être plantées presque immédiatement après avoit été récoltées. Le surplus de zelles qui sont employées à les semence secrit à la nontriture des Chevens des Boufs, des Ames, des Mulets, etc. On peut aussi en extenire l'huile grasse qu'elles contiennent, et qui est employée à plusieurs usages 400-Dointques. (A/R.)

On a étendu le nom de Cotennier à d'autres Végéteux , et appelé : : !

\* Cotorneed of February ou Cosunsuru Grev , te Honden goesypigum:

h:Coronnina Maron , la Bembus Colle : F. Phonesens: - consissing at miller des Perceides que sont manies

COTONNIÈRE, BOT. PHAN. OH a Gnaphalies. V. ces mots.

COTORIA ET COTTOBIA. OES. Et non Cotavia. Même chose que Gotrelus em portugais.

au Paraguay de Perruche couronnée d'or, Peittacus aureus, L. V. Perno-QUET. (DR..Z.)

COTORRA. ois. Espèce du genfe Perroquet, Psittacus Cotorra, Vieill. Les Espagnols et les Portugais appellent les Perroquets Cotorrero. V. Perroquet.

COTRELUS ou COTRIOUX. 018. Syn. vulgaire du, Cujelier, Alauda **αγόφονα**, L<sub>ν</sub> V . ALQUETTE, (ΩΒ..Ζ.)

OGTSELETTI. poy. THAN. (Adan... sond Spude Miris M. de mot. (3.)

COTSJOPIRI, BOY. PHAN. La Plante decrite par Rumph (Herb. Amb. 7, p. 16) sous ce nom, est selon Linne, Hartharck of Jossieu , la même que le 'Uardenia' florida: 'P': Gabdenie: Ce Végétal n's sucun rapport avec la Rose'de la Chine i Hibistus Rosa sinensià), inalgre le rapprochement qu'en a fait Aumph.

leton.) Syn., de la Macroule, Aufica muse its s'en rapprochent par seurs

- : \* COTT AMEN ERARI nor. wish North thomse inques, et par toute leur Myn. des Parrules semegenosope à le estructure interne; ils se repprochent 

e amount of the contract of their

Malab. 10, tab. 217.) Syn. d'Oty--parine . perindam u iliamekii. Kandaa iistu genra Hasilice Francisco (10)

COTTANA: Bot! Phan! (Plate.) Variete de Figue de Syrle.

COTTE. Coltus, rois. Genre eigbli par Artedi qui lei donna pour désignation scientifique lemom que portait, chez les anciens, le Chabat, l'une de ses espèces; adopté depuis par tous les ichtyologistes; place par Limbé dans l'ardrades Thomaciques, et per Cuvier dans la section de la fade deux dorsales , section qui préside donné ce nom à des Filages et à des des Scorabensides dans l'ordre des Acanthoptérygiens. Les espèces de ce . getare somidesez mandareuses /et/d/unquest géstéculouse at hideray soit par la u grosseup de jeur tête, seit par la forme de letinioerpey spit parihitristesse des \* COTORITA, ois. Syn. vulgaire : teintes de laur peau que reconstruin enduit maqueux anquel ces Poissons doivent la fave le de s'échepper facilement en giusant entre les doigts du pôcheur qui les voudrait saintelle plupart hubitent les eaux douves. vivent de proie, sont agiles ; vouçes, et se cachent sous les pierves aux lieux obscurs; plusieurs même passent pour se crouser de petits terriers, 'à l'orifice desquels on les voit épier l'approche des autres petits Peissons ou des Vers et des larves aquatiques sur lesquels ils se jettent; mais feur hardiesse et leur gloutonnerie causent souvent leur perte; les Brockets et autres gros Poissons qui sont friends de leur chair les dévotent. Malgré la chasse que seur font ces tyrans des fleuves et des reissenux, la rice des Cottes ne diminue guère, et leur fécondité fait qu'ils sont des Peissons reductalement fort commune and lieux qu'ils habitent. Les Cottes ont de (A. A.) que us navaen. COTTA. o.s. (Aldrovande et Char, aspect de leus tête , avec les Scorpeaterrina, 1, F. Fouldus "(QB.17.) ... grundes pectorales, leurs ventrales, ···· COCTAME: - more related (Risidele : - sement horizontal de isur rête ;- et en

ce tine ferredousele entérie liberoune frimoppe restentièrement districte de la molle suppostencyre. Leurs intestins et leurs mours sont les mâmes Quand on les irrite, ils renslent encore leur tête en remplissant leurs ouies d'air; ils, panyagat. . . par, co, mayen , vivre ngagz long - temps hors de l'eau : plusieurs font, entendre, un grognement distinct, mais qu'on aurait tort de prendie pour une voix, parce qu'il n'ast, du qu'à l'emission violente de cet, air, provoquée par l'irritation. lorsqu'on tourmente l'Animal, Les carașieres dugenre sent; tête un peu coni-.. queplus larga que le corps; des aiguillons ou des tubercules sur la tête ou sur ces opercules i deux ou trois dorseles .dout, .une .adipeuse ; .plus ..de trois. · rayons-allitheotopales; six payons aux. obsenchiquique, Los yeux sont situés vertical anient et munis d'une memur brana clignutante. Lacépède a formé aux dépeus des Cottes ses genres Aspidophore et Aspidophoroïde; le primier seul, parlaitement caracterisé par l'absence de toute dorsa-... la., nous ayant paru devoir être adopté contre le sentiment même de Cuvier, nous a déjà occupé dans ce Dictionnaire; le second ne paraît devoir constituer qu'un simple sous-genre. Nous diviserons le genre Cotte en ., cinq.squs-genres :

TCHANOTS. Tête presque lisse; une ou deux épines seulement au préopercule; deux dorsales; écailles fort pelites à peine visibles; corps arrondi.

Le CHABOT, Cottus Gobio, L., Gmel., Syst. Nat. XIII, t. 1, p. 1211; Bloch, pl. 38, fig. 1-2; Encycl. Rois., p. 68, pl. 37, fig. 149; Lacep., Poiss. T. 111, p. 252. Cette espèce commune dans les ruisseaux de l'Europe, de la Sibérie et de l'Amérique septentrionale, n'atteint guère que ang pouçes de longueur; sa chair, qui n'est pas recherchée, sans douté a causa du dégoût qu'inspirent la figure et la uiscosité de ce Poisson, n'en est pas mojps same et fort savoureuse; Aristoje l'ayait deja signalée comme l'une des meilleures; elle devientrouge

en auisanti Tait ficonde progis excess plus verses, la semelle dévoire quelquelois aest propres cente: bien loin de leur porter una grande tandresse, comme ou le pense communicate, on lit dans Lecépède, et le Dictionnaire de Leymplt l'a textuellement répété : « La femalle plus que le mâle, ainsi que celle de tent d'autres espèces de Poissons, paraît comme gonflée dans le temps où ses ceufs sont pres d'être pondus. Les protubérances formées par les deux ovaires quise tuméfient pour ainsi dire à cette époque en se remplissant d'un très-grand nombre d'œufs, sont assez élevées et assez arrondies pour qu'on les ait comparées à des mamelles, et comme une comparaison peu exacte conduit souvent à une idée exagérée , et une idée exagérée à une erreur, de celèbres naturalistes ont écrit que la femelle du Chabot avait non-seulement un rapport de forme, mais encore un rapport d'habitude avec les Animaux mamelles, qu'elle couvait ses œufs et qu'elle perdrait plutôt la vie que de les abandonner. » Quoi qu'il en soit, le Chabot, aussi indifférent pour sa progéniture que les autres Poissons, est d'un brun nou atre sur le dos, parsemé de tachés plus foncées dans le mâle et jaunâtres dans la femelle. Le ventre est gris dans l'un et blanc dans l'autre. Les nageoires sont également jaunatres ou tachetees, B. 4, D. 7-17, P. 14, Y. 4, A. 12-13 , C. 8-10.

Le Corra sois, Coltus nigricans, Lacép., Pois, T. 111, p. 351, dont on n'indique, ni la patrie ni le nombre de rayons, et qui a été décrit d'après les manuscrits de Commerson, rentre dans ce premier sous-genre.

Chabets que par les épines dont leur tête est hérissée.

Le Scorpion ou Chapaud de Mer., Codus, Scorpius, L., Grael: , Sys. Nal., XIII., t. 1, p. 1210; Bloch, pl. 39; Encycl. Pois., p. 67, pl. 37, fig. 148; Lacep., Rois, III., p. 156. La figure de ce Poisson est effrayante

same stre positivement horrible; modèle d'agilité, il est armé de piquens redoutables qui mormoratila main qui le voudraft suisir; il percourt les par<del>agus suptemtrion</del>aux, ét à l'abri de touts attaque: par ses amnes , A fait uno guerre craelle aux Chapées et autres Amineux jetes sans défense au milieu des mers. Sa chair est médiocre : aussi n'est-elle pas recherchée, mais les Groenlandais emploient son foie pour spire de l'huile. Il est extrêmement vorace. Son corps est varié de couleurs qui, pour être sombres, ne sont pas sans beauté et ajoutent à la singularité de sa figure , ainsi que les raies noires, blanches ou rouges, qui, selon les sexes, décorent les nageoires. D. 7–10. 14–17, P. 16. 17, V. 3. 4, A. 10. 15, C. 81. 8.

Le Quadriconne, Cottus Quadricornis, L.; Gmel., Syst. Nat. x111,
t. 1, p. 1208; le Quatre-Cornes, Encycl. Pois., p. 67, pl. 57, flg. 146. Non
moins verte que le Scorplon et non
moins bien armé, le Quadricorne, à
l'aide de ses pectorales encore plus
développées, mage avec une plus
grande rapidité. Il acquiert une taille
moins considérable. Sa chair est meilleure. Il habite les mêmes mers. p.
9-14, F, 17, V. 4, A. 14, C. 12.

Le Bubale, Cottus Bubalis, Euphras.; le Cottus Diceraus, Pall., et le Cottus Hemilepidotus, Til., appartiennent à ce sous-genre.

CRIPTARES A TROIS NAGEOIRES DORSALES. Ce sous-genre fort remarquable par une disposition de nageoires, qui pourrait presque suffire pour motiver une separation plus tranchée, ne se compose jusqu'ici que de deux espèces, le Cottus hispidus de Schneider, est le Cosus acadianus de Pennant. Ces deux Poissons, qui sont d'une petite taille, habitent les côtes de l'Assérique septentrionale.

†††† Assurofhorms. Ce sont des Cottes enimesés enveloppés de plaques écailleuses servées comme des pavés, et qui rendent leur corps anguleux on prismatique.

L'Annel : Oothes oataphractus , L. , Gmel., Syst. Nat. t.1, p. 1965; Bloch, pl. 58, f. 3-4; Encycl: Pois., p. 66, pl. By if 1459 l'Aspidophore armé, Lac:, Pels: T. III, p. 222. Lia forme singulière de ce Poisson et la mamère dont ibast vôtm, le rapprochent des Syngnathes et des Pégases. A acquiert un peu plus d'un pied de long, a sa sulchoire inférieure munie de barbillons, vit dans les mers du Nord, non luin des rivages sabionneux et semés de rbchers. Il se nourrit de petite Poissons et de Crustaces. Moins constitue pour l'attaque que pour la défense, ce Colte est aussi moins agile et moins audacieux que ne le sont les espèces du second sous-genre. D. 5-7, P. 15, 16, V. 2.3, A. 6.7, C. 10.11. Lacepede pense que le Cottus Brodame, reproduit par Bonnaterre (Encycl. Pois., p. 67) d'après Olassen et Müller, n'est tout au plus qu'une variété de l'Armé.

Le Japonais, Cottue Japonicus, Gmel., Syst. Nat. XIII, t. 1, p. 1215; le Lisiza, Encycl. Pois., p. 67, pl. 58, f. 150; Aspidophore Lisiza, Lac., Pois. T. III, p. 225. C'est le plus allonge des Cottes; il habite les cottes du Japon et des Kuriles, où il atteint un peu plus d'un pied de longueur. B. 6, D. 6-7, F. 12, V. 2, A. 8, C. 12.

Le Cottus Stelleri de Schneider avec l'Agonus decagonus du même auteur, et l'Agonus stagophtalmus de Tilésins, complètent ce sous-genre.

IIIII PLATYCÉPHALES. Ils ont la tête plus aplatie que les autres Cottes; ses larges sous - orbitaires la font ressembler à une soute de bouclier ou de disque. Cette tête est moins tuberculeuse, mais seulement armée de quelques épincs. Les ventrales, quoique portées sur un appareil suspendu aux épaules, sont cependant chez eux situées manifestement en arrière des pectorales, et très-écartées.

Le RABOTEUX, Cottus ecaber, L., Gmel., Syst. Nut. XIII; t. 14 p. 1209; Bloch, pl. 180; Encycl. Rois., pc. 67 (sans figure); Cotte raheteux, Loc.,

Pois. T. Hi, p. 145. Ce Poisson a tes écailles petites, mais fortement attenchées, dures et dontées; quatre piquans se volent sur sa tête qui est allongée, et dont la machoire infericure est plus longue que la supérieure. Su bouche est très-grandei Il habite les mers de l'Inde: B. 6. 74 De 6+13, P. 18, Y. 6, A. 14. 19, R. 49. 46.

L'Insidiateun, Lac., Pois: 111, p. 247; Coltus insidiator, Forski, fig. Arab. p. 166, 11° 8; Guel., Syst. Nat. xur, 1. 1, p. 1213; Platycephalus Spasuia; Bloch, pl. 424; le Raked, Encycl. Pols., p. 68 (sans figure). Cette espèce, qui habite la mer Rouge et dont les teintes sombres n'ont rieu de remarquable, vit dans le sable, et s'y cache pour saisir sa proie. Cuvier soupconne que ce Poisson est le Callionymus indicus de Linne, dont le compilateur Gmelin aurait fait un double emploi, et le Calliomore indien de Lacépède. B. 8; D. 8-13, P. 19, ♥. 6', N. 14', O. 15.

Le Madecasse, Lac., Pois. iti, p. 24g pl 1 - 2 (en dessus et en dessous); Cottus Madugascariensis , Commers Mass Cette espèce, observee a Madagascar, aux environs du fort Dauphin , acquiert jusqu'à deux pieds de longueur. Sa tête est armée, de chaque côte, de deux aiguillons recourbes; elle est profondement sillounce entre les deux yeux. Son corps est couvert d'écailles assez grandes, et la machoire inférieure est plus avancée que la supérieure. La caudale paraft échancrée en trois lobes, exemple a peu près unique parmi les Poissons dont l'éducation dans nos viviers on dans des bocaux n'a pas altéré la forme. D. 8-13, P. 12, V. 5.6, A? ć?

COTTERET-GARU. ois. vulgaire de Combattant, Triuga Pumax, L. F. Brcasseau. (DR. Z.)

COTTON'- GRASS. BOT. PHAN. Syn. anglais de Linaigretto. V. ce mater to sourgot to . . (4.)

COTTONS. (Imbet.) Oiseant des minitationer sous derision des Cords. rivers theory readment his part, to

prèsie récit des voyagemes ; tegardent comme . stes | Ghonettes, | et | d'autres commune dos, Pétrole. (DR. 2.)

COTTON-TREE, BOT, PHAN. Syn. de Populus deltoides à la Caroline. appelé aussi vulgairement Coton en Arbre.

 COTTORNO or COTURNO. osa Syn, italian do la Barturelle, Totrao rufus , L. V. Permix. (m. x.)

COTTUS. POIS. F. COTTE.

COTULE. Cottela. BOT. PHAN. Famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu, Syngénésie superflue, L. -- Vaillant (Act. Acad. Paris, 1719, pag. 289) distingua lo prenier es gente sous le nom d'Anastiocyclus; et Linné; en lui impomit la dénomination définitivement adoptée, le cardeterisa de la manière suivante: tavolucke court : Hémisphérique , polyphylle; fleatons du centre hermaphrodites, tubuleux, i corabo quadrifide, et à qualme étamines : deurous de la circonférence fouvelles, eyant le plus souvent la même appafence que ceux du centre preceptacle ordinairement dépourve de paillettes; akènes munia d'un rebord au sommet. Depuis l'établissement de ce genre et même parmi les espèces décrites par : Limit. les nouteurs out introduit plusieurs changements. Aingi, le Cotule intrbinate, le ; est devenu le type dat mense Genis de Commerson at Justicu. Designationes rapporte à son genre Balsenita, le Cotula gunndis, las Bergins, a établi, et Aussieumainsi.que. Willdowy a ont erlopia le genre, Ludbéckia, ami depeds des Catula quirquelobs et. Cotula suice, L.; mais Lemark IIlustr. t. 701 la changé la nom génébyn. rique en celui de Laccisia de Percop, -qui a adivis ce changement, no sest servi du mot Lidbectie que pour de-- signer une section de ce genre. D'en autre ichte; le Gringen di Adensen, que lanné comfondate avec ett dite ·· misio, atdonė planiai za autours, siant Autillahique dimein naturalisten; d'a-11 en 110 nété cotpocé, par dissions des roder mom deste a redicte

march et.Desfortaines: Ots transpositionade Pisates, placees d'ahond dans le méngagroupe, nouhindiquent muss que Linaé et ses contemporains a étaient souvent mépris sur les affinités de ces Corymbisères , et ce n'est guère cloundat puisque nous voyons enjourd'hui les botanistes, qui se sont occupés apécialement de cette famille aftre entere long de se comprenden, anais, commo Les gennes nonvellement proposés, out été, ascompagnés de descriptions et sant reçus dans les courrages de bétanique, obacum il eux sura traité saite sa dénomination respective. The contract of

·Lus Cotules some des Plantes herpacque (dire) het pe (best ) ist tabbierchant des Anacycles et des Tanaisies eller sunt indigénes des cantrées chastdes de l'Europe méridionale et de cap de Remus-Espérance. On m'en a décrit qu'une douzaine d'espèces, déduction feite de celles qui constituent mainteman bele mouvenux genres. Persoon en mentionne vingt-deux; mais outre qu'il appliantère plusieurs genses distincte jan adopte aussi la réunion du Canada py rethearing by unique espèce américaina que p à cause de son réceptacle apalifecé i pomradt i par la suite par dere anussi déparée et constituer um genreinouvealu. Anguns espèce mestantinée comme Plante d'agroment: one pour tees unique économigaes, in a committee (Games)

noms afficains du Coton. P. ce mot.

de la Callle Perilla Commant, L. Les Italielle lippellent hossi Coturnice et Contribe la Bartavelle. P. Pendrix. (dr. 2.)

COTYLET to sorquis in

- COTTULEDON MARIN. POUT.
Consider a décidemné que hobel et par
qualiques chiun auqualistes ancents
del Actubulius consider Méditoisanée,
Tréatles innaturabellus de Gussin. M.
Autures consider propriée.

COTH EDONATE (course) ser.

BEFAIR: W. CORYLANDENS - PH & CHAPLEY COTYLEDORS. Corriedo... nov. MRAM. Dans tout embryon weightel. on distingue hais parties ariculantes; populari de l'exponence de la propose corperandiculaire quirdois formente rankitat. 25. da deminanto du arrendar. hongaon da la Plantes de audini he norma baighed on minimum Dana da da para da cot, la Bello de Nuje po, d'ampres enter latinstangement somervious alaux pauties distinction to the property of the Care strictions of Pour le Ale il Corne l'Anmarges likeling etc., to comprisely let. domaire :act maple, indivis at the metaline seul Cotyledon Derhices monte de l'Inntes monocoly light préss. mu dicot pledomees, suitant quils of frent un ou bien deux Cotsidons. Tons les Vegétaux phanérogames. présentent l'une de ces dour medition cations, c'estabelinenque deur-retair bryon est à un soul: ou à deux Cotylédens. De-là la division des Végéseux phanérogames en deux groopes principaux : les Monoporpuluens et les Dicory Labous. Files mets. Cupendent il y e certaines Plantes dont le mombre des Cotylédous expède constamment deux; ainsi on en tomoto tross dans de Cupresous pendute , qualver dans le Piate Inotis et dans le Ceratophy blum damersym; Clay dids to Pinks Lerkie, air dans Te Cypres challes; built dant M. Pfinits Servites; enflu , dix un donte dinisile Pio-Pignon. profite a sq

Dans certains. Végéthasi dicat ladons, les deux Cotylellons que l'on nomme aussi quelquellois de déminaux sont pros on moins sondes ensemble, de madière qu'au premier abord le corps cotylédant us parisisimple; c'est ce que l'onolise te dans le diarramsier d'indepontaines espèces de Chènes, que l'onolise quantale Cuscuse que l'on considére giannels ment comme paivénide Cotyledons.

: these Google the same incertable in that of us of pain set, plan a lease the distort i combotion. :est applied whitesed authors are chiefed white special contractions delicated accounts

and the state of t

phrile tigument propre de la graine. Ainsi: dans lier Poisy de Hidriosty it Merroppier , les deux Cotylédons sont odárměs et trás-épais; ils sont pu sontpoire minges of foliaces dans les memes, munics d'un endosperme, comme to proper ent les Euphorbiasurtout quand it n'y a pas d'endo-spesses paisageme destinés à founir au jeune embayon, au moment où il Addenicates & Secured , Yes! brewiers materiaux deson accruissement. Aussi les voit-on se faner, diminuer de vo-: Immediation que la jeune Plante se développe. Tantôt les deux Cotylédons restent cachés sous la terre, ajunt l'évolution du germe, tantôt als sons devés au-deseus du sel per Kesomissement/de la tigelle. Dans le premier cas , on dit qu'ils sont hypounier von des momente épigés dans le accord one -où ils forment les feuilles serminales, comme dans le Haricot. Dans les Plantes munies d'un en--dosperme , les Cotylédons sont en gémine minoes et comme folincés; c'est -classal and osperme qui fournit aux parmiers développemens du jeune makiyon. F. Equation at Germinaerioria i i (A. R.)

es. COTYLEPHORE. Poss. Espèce du genre Asprède. F. ce mot. (B.)

constituer les organes de la génération suivant Péron et Leaueur.

(LAM..X..)

(COTYLET. Conviedor. NOT. PHAN. Genre de la famillades Crapanincies et de la Décandrie Pentagynia, L., fonde par Tenraciore, adopté et caractérica par Lima de la manière suivante : calice court, à cinq divisions profesdes; coulle managérile; campanniée. ou

tubuleuse,: à cipq :dégeupunes :- dix étamines insérées cur la corolle, à ambhères enrondies; cing omines supésigues ; . comiques ; ! cheque - anuni à sa base externe d'une scaille concave, mectaribles, et se temminant aussi chacun en un style de la louguenr des étations, à stigmates susples, courbés en debors. A ecs evaires succèdent autant de capajiles oblongues, ventrues, pointues, apriloculaires et s'ouvrant longitudinalement par le côté intérieur; sessien-ces petites et nombreuses. Adanson a séparé de ce genre toutes les espèces dont le système floral est quaternaire, et en a constitué le gente Kalanchoë, qui a été adopté par De Candolle et Hawerth. Nous avens suivi leur exemple, et dans la précédente description générique, nous p'avons eu egard qu'aux Cotylets, décandriques et à corolles quinquéfices. Si nous admettions également le genre Umbilicus forme par Da Candolle (Plantes grasses, t. 156) aver les deux variétés du Cotyledon Umbilique de Linne, que l'on rencentre fréquem-ment dans la France méridiquele, et auxquels on joindrait les espèces d'Orient et de Siberie, il s'ensuivrait que tous les vrais Cotylets séraient étrangers à l'Europe, et se zéduraient à environ une trentaine. V. d'ailleurs les mots Kalanculot et Un-BULICUA. Les Cotylets sont en general des Plantes grasses, herbacets ou fintes-centes, à feuilles opposés, graque-

Plantes grasses, herbacets our intescentes, à feuilles opposées, quadquefois alternes, à fieurs terminales, en corymbes ou en ens, indicates du cap de Bonne-Espérance al de Lafrique méridionale. On les cultiple vec la plus grande facilité dens les contres de leurs fauilles à thur d'Europe ou la singularité de leurs fauilles à thur ditiention. Quelques espèces ont, en fautre, des fleurs assez agréables à l'en tels sout les Cotyledon orbiculata. L'en comme cas Plantes anni d'une sucure succulente et aqueune, et le comme et l'une expession, méridiane, absitée des granda vents et de la grêle, absitée des granda vents et de la grêle,

in hivertunelserm sochequateliquisi interfegate all'uner hamidité mante. Ces sorti intermentes étaux dent la vieuet, ai l'un pent primer ainsi plement iteme; nous avoire laissé un individu con le la vigueur de l'hiver de 1622 aute l'enterine de vigueur.

COTYLIER. BOT. PHAN. Même use que Cotylet, V. ce mot. (B.)

COPTEISQUE. Cayliseus. nor. Av. Desvaur's proposé ce genre ur le Cochlearia sitetice de Delite escript. de l'Egypte, p. 101, tab. 34, 2). De Candolle, dans le scondrome de son Systema Naturale, le réultau genre Souvéiere avactérisée par s sitioutes non émarginées au somet, concaves d'un côté, n'ayant urs valves ni rugueuses, ni ornées une crête sur leur dos. V. Séné-tère.

(A. R.)

COTYPHOS of COTTYPHOS.
15. Syn. grec du Merle, Turdus Metla, L. F. MERLE. (DR..Z.)

\* COTZ. mot. pran. W. Brayera.

COU. zool. et nor. Partie du orps de L'Animal qui unit la tête au onc. Il n'existe guère que dans les ertebrés ; encore n'y est-il pas tou-purs distinct, puisque les Cétacés et es Poissons n'en offrent pas d'exem-le. Il est toujours sensible dans les utres Mammifères, quoique grossièment prononcé dans quelques-uns, els que l'Éléphant, souvent indécis lans les Reptiles, et très-remarquable hez les Oiseaux où il s'allonge ordinairement d'une manière démesurée. L'exces derniers la couleur ou la forne de cette partie a déterminé divers uoms spécifiques; ainsi l'on a appelé:

Cou BLANG (Albin), le Motteux.

Cou cours (au Sénégal), le

Cou sauve (Buffett), and Fauvette de Saint-Domingue. schow storton ildense le misti ide-la Prunse); la Banga-Corge... est me e le

Torcol, etc.

Des Plantes, per alkision in hi fegsemblance qu'obrent que que suns de leurs parties, ont aussi reçu le même nom, et l'on a appèlé

Cou DE CHARRAU, le Merciste des poètes.

COU DE CICOGNE, l'Erodium' Cico-nium.

COU DE PENDU, en Provence, une variété de Figues.

COUA, COUAS or COULICOU. Coccysus. Ots. (Visillot.) Game de l'ordre des Zygodactyles. Caractères: bec robuste, épois à sa base, comprimé dans toute as longueur, conveceran descus, avec une arête distinction, courbé légérement, fléchi à la pointe : narines placées à la base du ben'et sur ses côtés , ovales , à moitié fermées par une membrane une ; piedetgréles; quatre doigts; doux devent, dentileisterieur beaucoup moins long inns de tarse, deux derrière; ongles courté peu courhés ; ailes courtes, arrondies ples cinq premières rémiges étagées, la cinquiême la plus longue; dix rémines à la queue.

Les Couas dont la séparation d'avec les véritables Coucous a été indiquée par Levaillant, s'éloignent de ces derniers autent par différentes numeces de moturs que par quelques caractères physiques on entérieurs dont les plus saillans sont : l'absence des plumes longues et flottantes qui gatnissent l'origine du tarse chen les Coucous : la longueur graduée des rémiges qui donne à l'aile des Gonts un développement régulièrement a rqué, etc, etc. Les Couns ont en général une forme plus metoatcie, ills meraissent plus robestes sulemenchant grave et plein ne tiens anatnament dessons plaintifact longoutentqu'exprime celui des Centrous ("Ileganetranscat pour mêmes lougs mids, et, les placent soit sous l'abri touffu qu'offrent plusieurs branches entrelacies, soit dans le trone d'un vieux Arbre carie; leurs pontes consistent ordinarement en quatre ou cinq œufs à un blane verdatre tiqueté de brun; ils élèvent leurs petits, et leur tendresse pour ces fruits de leur amout égale celle que l'on remarque dans la plupart des aimables hôtes des bocages. Ils se nourrissent de fruits et d'Insectes.

En citant Levaillant comme créateur du genre Coua, Vieillot n'a cependant pas jugé à propos de lui conserver le nom qu'avait employé le célebre voyageur; il lui a substitue cehai de Coulicou qui ne paraît pas présenter une idée plus exacte, et qui sant doute, de même que celoi de Cous, ne peut exprimer qu'un eri de l'Oiscau, Cuvier paraît tendre à approuver la separation qu'a faite Vieilot du genre Coua ou Coulicou de l'espèce Tacco pour en former un genze nouveau; Temminck et Durabusan'est pas jugé cette séparation rigourqueement nécessaire.

GOUA AUE AIRES ROUSER, Cucules amenicanus, bath., Buff., pl. enl. 366. Parties supérieures grises, s'irisent: sous certains aspects; rémiges bordées de roux extérieurement; rectrique-latéralles noires terminées de blance; parties inférieures blanchitues y ches: noires terminées de blance; parties inférieures blanchitues y ches: noires terminées de plance; rélitée, onze pouces. La famolte a les parties supérieures brumatives saus reflets; on en a feit une captes nous-le nom de Cendvillard ou Genoou de Saint-Domingué.

COUR ATTINGACU. P. COUA CORNU.

COUA DES BARRIÈRES, Coccyzus sentocrin. Vicill. Parties supérieures grisés, rectrices terminées de blanc; parties inférieures blanchâtres avec la sorge cendrés, hec noutêtre; pecla cradies. Taille, onza pouces de la

Coupaire, Louge Lacgue rubrirouge, Parties auperiences d'un gris centre, passent au noirâtre irisé de vart et de liteu sur les alles et le queue; rectrices longues, élagées et termi-

nem de blunc, joues, inclusion discool de roux vil; political vantre cendrés; le reste del paris inférieures d'un roux fatter; les l'un rouge vif; pueds gris. Trible serie pouces. De Java. Un individual pen près semblable et que nous s'été envoyé de Bornéo; il n'en diffre que parle plastron qui est d'un brunterie.

COUA BRUN VARIE DE ROUX. Cutelus Navius, L., pl. enl. 812. Parties supérieures brunes variées de étidité et de roussatre; plumes du sommet de la tête assez longues et terminées par une tache roussatre qui est unisi la couleur qui borde les assignisms; gorge et devant du cou roughtres, avec quelques petits troits brunes parties inférieures blanchètres; rémiges et rectrices brunes, bordées deroux; bec noir, rous-être en dessaus pueds noirâtres. Longueur, due pouses su lignes. De la Guianes

COUA A CAMOTTE MOTEE, Appetens molecoryphus, Vivill. Parties superieures brunus avec le sommet de l'été et un trait de chaquaindé en dessus de l'œil, noisètres estimes intermédiaires brunus, les aufinités parties infériéures blanchas, liquités de rous ; hac parties d'un condrib bland en l'étailles des perces six liques, l'autres fruiss pur les six liques, l'autres fruisses parties d'un condrib bland en l'autres de l'étailles des parties de l'étailles des parties de l'étailles des parties de l'étailles de l'étaille

Coux custife , Consyste chartes, Vielli Parties hapérieures d'un brus cendré aven les recretées terminées de bland que précède une ligné sière; gorge et devant du cou d'diffendre pâle; parties inférieures blandistique les flancs roussitres; hen nois; us brun; pieds verdâtres. Taille, but pouces six lignes. De l'Amérique méridionale.

COUA CENDRILLARD. F. COUA LUX

Cou Choont, Coety zur Chocht, Vieill. Parties sipoliteures d'an prim nouratre avec les plaines brindes de cendre et de rouseatre, pelles de la nuque longues, solins et sendes largement de roux leuces sourcis tectrices alaires hruses, horacendre et de roussire, ce qui ur l'aila trois espèces debandes cendre es si roussires, lacula dales longues et roussires, lacula dales longues reprises de blanchaire; rectrices, étagées u mojus terminées de blanchaire; rectrices, étagées u mojus terminées, de blanchaire; rales presque entièrement noi-dessous; cette couleur est aussi u poignet; parties unférieures es roussaires sur la gorge et auss, blanchaires sur la gorge et aussaire, poir sur l'urête; pueds es. Taille a once pouces, De la le.

TA CHIEFFE I "Gocogeno Chising; Parties superionrea pointires es plumes de la tuique assen lonet stanites quantes, terminées de ; de Masediu doi let de croupion : emissibentario quatre traits es en dessenada en desseus de l'esil; e es de santi dill con fenvesi, rayés oir; parties inférieutes blanchie anancede de brani; bec. meir; ichiere lon idessens à .sa .base; siblanchatres: Taille, neuf pour Le mâle, dans la caison des ours, a les seltrices et les rémiges ninces de bran vifi, et une hande nche sur le milieu de l'aile. De la iane.

Cou a Court Courtes cornutus et cersus cornutus, Vicili. Parties surieures d'an' brun fonce, avec la que garnie de longues plumes forant une double huppe; rectrices inaires terminées de blanc; parties ferieures condress, bet verdâtre; is roppe; pedes cendres. Taille, unze pouces. D'Bresil.

COUNTE PRINTE AND CORPY LA GEOFFINA TENNES (MA COLOT. 7. Parties of the Tennes (MA COLOT. 7. Parties of the Tennes of the Counter of the Coun

tique; ventre fauve; sidomon, d'an roux brunatre. Taille, qings pouces: Du Bréail.

Man Austra, De Man Austra, Cientes cristatus, Lath.; Confrou Coua, Wieill., Buff., pl. anl. 589. Parties supérieures d'un cendré verdêtre, avec la noque ornée de longues plumes susceptibles de se redresser; renifées et rectrices d'un verdêtre hisé entieurement, les dernières étagées et terminées de bladus, parimentationes de bladus, parimentationes par les différientes blanchêtres avec se pointifié rougistre; bec expladamoires internage.

Coua Grand Trett and Coua-

COUA DISTANTING PRINTE , Quotilus plunialis , Lather Kallova Hagoor

Cour des paleteviers, Caculus seniculus, Lath., Buff, pl. enl. 815. Parties supérieures cendrées; une bande grise à l'angle posterieur de l'œil; rectrices blenàtres terminées de blanc, les deux intermédiaires totalement grises; parties inférieures launes; hec et pieds noiraires. Taille, douze pouces. La femelle a la gorge et le haut de la poitrine blanchatres. De la Guiane.

Cora ment Constant, Cocquest minutus, Vicili., Cumulus sayenensis, Var., Lath. Parties supérieures d'um marron pourprés, minuigés hondées et terminées de hrun; vectrioes bordées de blanc; gorge, et poirtine d'um cinte plus pille que le dos : parties inférieures d'um marron fozos; bec et pieds brons. Taillo, six pouces. La femelle a les coulours moms foncées, De la Guiane.

COUA PETIT VIEILLARD. V. COUA DES PALÉTUVIERS.

COUA PIAYE, Cuculus Caianus, Lath., Buff., pl. eql. 211. Parties supérieures d'un marron pourpré avec les rémiges terminées de brun et les rectrices blanches à l'extrémité qui a aussi une raie noire; gorge et poittine d'un marron clair; parties inférieures cendrées; hec et pieds bruns. Taille, seize pouces. De la Guiane. On trouve quel chefois une variété à ste rousse et à postrine grise ; une autre à tête grise, in poitring rouse of a vente

nouratre, etc. COUA POINTILLE, COCOYEUS PURCOUlatus, Vieill., Cuculus punctulatus, Lath. Parties supérieures brunes léchrement irisées, avec chaque plume terminée de roux; rémiges et rectrices d'un brun soucé, tachetées de roux à l'extrémité; parties inférieures blanchatres; bec noir. Taille, neuf pouces. De la Guiane. Quelques auteurs pensent que ce n'est qu'une variété du Coua Chiriri.

COUA A POITHINE BLEUATRE, Cuculus Caignus, Var., Lath, Parties supérieures d'un cendré bleuatre; front, gorge et partie du cou d'un roux vif; sommet de la tête, dessus et côtés du cou, poitrine d'un bleu cendré; parties inférieures d'un brun marron; bec rougeatre; pieds cendrés. Taille; quinze pouces. Du Bresil.

COUA QUAPACTOL, Cuculus ridibundus, Lath. Parties superieure: d'un brun lauve; gorge, devant du cou et poitrine cendres; ventre et tectrices caudales inférieures noirs; bec noirâtre ; iris blanc ; pieds noirs ; Taille, seize pouces. Du Mexique.

COUA ROUX, Coccysus rutilus, Vieill. Parties supérieures d'un roux ardent; nuque garnie de longues plumes susceptibles de se relever en huppe; gorge et poitrine roussatres; parties inférieures cendrées; bec jaunatre; pieds bruns; queue très-étagée. Taille, dix pouces. Du Brésil.

Coua de Saint-Domingue. V. COUL AUX AILES ROUSSES.

COUA TACCO, Cuculus vetula, L., Cuculus pluvialis, L., Saurathera vetula, Vicill., Buff., pl. enl. 772. Parties supérieures d'un cendré olivâtre; rectrices étagées, les latérales terminées par deux taches, l'une noire et l'autre blanche; gorge et poitrine cendrées; parties inférieures rousses; bec brunătre ; iris brun ; peau nue qui entoure les yeux rouge; pieds cendrés. Taille, seize pouces. La femelle est plus petite; elle a les couleurs plus

claires, la gorge et la poitrine blan-chaires, act. De la Godane.

Coug Tachere de Cavenne, P.

Coug tache vant on nous.

COUL TACHETE DE LA Chise, Cu-culus maculatus, Lath., Buff. pl. eal. 764. Parties superieures d'un gris verdavre, variées de blanc et de brun à reflets dores; tête et cou noirs avec quelques taches blanches au - dessus des yeux; rectrices rayées de blanc et de brun ; gorge et poitrine variées de blanc et de brun; les parties inférieures rayées de ces mêmes couleurs: bec noirâtre , jaune en dessous ; pieds jaunâtres, couverts par les plumes tombautes de la jambe. Taille, quatorze pouces.

COUATATT-Sou , Cucillus caruleus, Buff., pl. ent. 295, fig. 's. Toot le plumage d'un bleu fonce irisé sur les ailes et principalement sur la meue où les reflets verts et violets sont trèséclatans; bec et pieds noirs; venz entoures d'une finembrane rouge. Taille, dix-sept pouces. Les jeunes sont d'un bleu vert sans reflets. De Madagascar.

COUL A TETE DORSE , Cuculus ourocephalus, Miller, pl. 48. Parties supérieures d'un cendré brun, plus clair sur le cou, avec le croupion et la tête jaunes; tectrices alaires noires, bordées de cendré; rectrices juntes rayées transversalement de noir ; gorge jaune; poitrine grise rayée de brun ; parties inférieures blanchitres; bec et pieds bruits; yeux entoures d'une tache noiratre. Taile, hui pouces six lignes. De l'Amerique me ridionale.

Qua a tete nouses, Cocyclis hificapillus, Vieill: Parties soperieures variées de blanc et de brun; sommet de la tête garni de longdes plumes rousses; une tache rousse de chaque côté de la tête; nuque et parnes inférieures blanches; bec ef pieds rougeâtres. Taille , huit pouces. De l'Australasie.

COUA TINGAZU, Coccy zus Tingazu. Parties supérieures d'un brun jaunitre; rémiges et rectrices branes; gorge et devant du con brusitres; ties inferiences conditions, tointeen, oux ; hec verditte ; mis et pengièrouges; pieds mouratres. Mailers onale. isili ay Piyaaya kataanii OUA VERDATER! Cumulus mudus carionels, Lather Buffer placents . Parties superiennes hromes van s d'olivatre ; rectrices datérales ninées de blanc; garge olivêtre; incée de jaune; poitrine fauve; ties inférieures brunes; bec noir; orangé ; pieds d'un brun jauna-. Taille, vingt-un pouces. D'Afri-

Coua Vielegard. V. Coua Tacco. · (DR..Z.) COUA-BOUE. ois. Syn. de Merle roche en Piémont.

COUACHO. ots. L'un des noms iguedociens de la Bergerorinette. 🚩. (B.)

COUAGGA. MAM. Espèce du nre Cheval. V. ce mot. i. . (a.)

\* COUAHOUHOU. INS. (Gaimard!) om d'une Panaise des bois à Owhy! (B) ic, iles Sandwich.

\* COUAL . ыв. (Gaimard.). Syn. ix îles Carolines de Pediculus catis. F. Pov. .. . . (**%**.).,

COUALE: ors. L'un des noms vulaires de la Corneille mantelée. "". ORBRAU. (B.)

COUALIOS. INS. Les œufs tardifs t le couvin de rebut des Vers à soie ans les provinces de France où l'on leve de oes. Animaux.

COUAMELLE ET COUANELLE. OT. CRYPT. V. COLMELLE.

COUANA, BOT. PHAN. Chou, ou duidt bourgson fort bon à manger t qui a le goût de la Noisette, proenant d'un Palmier du genre Avoira Cayenne.

COUANDOU: MAM. Pour Goenou. V. ce mot. 4, 44, 4

COUA-NEIRA. nis. Le Merlé 'à lastron blanc en Plemont. 22

\* COUAQUROU, BOT, PHAN, (Gai-

property of the COU. It strates the mand.) Note que las insula inciedo NOP wide, Owhyshioret Souhous Aughinate Satista, are faramentales chains the aderenda ron palmé. プランカリル(MACI)な

COUAQUE BOT, Than Is Can save à la Guiane.

COUARCH. nor a Present Fri Courante

COUA-ROUS, COUA ROUSSA ER COUA ROUSSOT. 018. Noms vulgaires du Rouge-Queue dans les DE ... (DE Alpes.

COUAS: OIF. P. Coul, everth de Corneille dans quelques parties de la France.

COUATA. MAM. Menie chose que Coath. V. Arenes et Sarator. "E ur COUATI. MAN. POWI COMMINE ce mot. un tyreniensiere.com

\* COUB. ZGOL. (Gaimarth):Syn: d'Ongle aux îles Carolines. (gr)

COUBLANDIE. Coubtandia. Boy! PHAN. DEDS sa Ffore de la Guiane. Ambiet avait forme ce genre et lui attribuait le feuillage d'anc' Mineuse et le fruit du Mullera. La professeur Richard; qui a visité pendant heit années les mêmes contrées qu'Aux blev, a reconnir que de prétendin gein e n'existait pas et que cette erreur avait Mullera manilifornia et d'une espèce de Minosa. minory it in (m.R.)

COUCAL ors: L'un des noms vul gaires de l'Epouvantail, Sterna fissi pes, L.

COUCAL, Centropus. oun (Illiger.) Genre de l'ordre des Zygodactyles. Caractères : bec robusie, dur, plus haut que large, courbe aurtout à la pointe, comprimé; aicte élevée en carène; natines placées à la base du bec et sur les côtés, étroites, diagonilement fendues, à demi-fermées par une membrane nue; quatre doigia; deux devant soudes à la base, deux derriège dont l'extérieur versatile : angledu pouce allange, presque droit, subulc; alles courtes; les trois premières rémiges agalement étagéen; la quatriene presque égale à la ginquien gramma s**åf**t at acom at a transfer

TOME IV. C. T. C. C. S. C. P. C. S.

was no seemed as a side of the second 20 M . THE PARK MARK AND STREET, MR. 400 M. a "The market fit afficients, finally littles, the territories offers ... Since a I want in 1987 areal with morning the selection. ting in street . A Tal alliant, which person s'in mate and the state of t BET HER LEGISLE STREET, THE THE BETWEEN MICHAEL AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT STREET, SET TO THE SALE OF STREET STREET, THE THE PARTY IS NOT THE PARTY OF THE PARTY THE PARTY OF THE RESIDENCE AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE THE P. LEWIS CO. P. LANSING. THE THE PERSON OF THE PARTY. AND A SURE A TRACK IN THE PRESENCE AND A SURE AND A SURE ASSESSMENT OF A THE P ST TUD IN THIS A REAL PROPERTY. eriche tare e une e. THE THE PROPERTY OF THE SECURE SECURITY THE PARTY OF THE WITTER COTTON OF MALE, BUG MININGS ME WITH COURSE SERVICE STREET, STREET Company of the control of the contro and and the second second second second second second second me recommendation of the agriculture faile, passe has a THE THAT THE THE CAR THE IS DESCRIBE The column a second described on the same of the street and between the any BET TO PIT AT 18 MEDIES DAY JUNEY WEIGHT SEE AS BET AT er tome the same that -TIME COLOR SECTION OF THE RESERVED a the right over the Lattice of the start to the live following solution क्रिकेट के में ते त्यार त्यारामाता क्रिकेट e distributed of the contraction. me ou commune a comme more record with Level albeit. er 🗀 in a the and engiance de les Carales Eraga Citi : AT M CAMMINIAN ME WE ANCHORS DATE: HE AL

Transport Transport Transport Transport tion, and it better directed to the same possess. Do I direct of the STREET, STREET THE PARTY OF THE PROPERTY. ments morning some and the a. m. Cer., Level., Us. & Art. MERCHANISM SERVICES. Line and the training to the same training to the same training to the same of the same of

Andreas Carticology WITH IN STREET, STREET & SALES e ar am." an it transfer tomate and-THE SHIP STATE OF LOCALIDATES AND SECOND mor et et arun James muttermen egert is Var. a. lath., Box. il ATTENDA DES EL BURGO BURGOTO TALOR, SHEET NAMES AND DESCRIPTIONS

CALLEST LATERAL PER LONGIAN, QUEST PORCES BE A STEEL LEWIS . LOS & SWIPPE, LOS BURGESES OF LANDS.

THE SHORE, CALL! THE BEST P. P.S. P. L.

Living Language, Committee to do so Transported and the second perior marcine area in: mes aches auminiones. Lores

Contract Street, Condenses I III mer tirnet ser er tris REMODEL DEC OF THRUS BACK .

Correct Norset, Coaleston ion Legisause mara las 😑 barres art inners; bee et recht?" CHECK PERSONNELL CAMPBE et reductes: u'a brun. Tair. " heat pouces. La femente et me ! pi to peate De l'Afrique et de li .

Corcal DES PHILIPPINE ! " diens by repress . Viell: (c) bie framege d'un moir b unit à exception ocsanes our sollings.

nic was wished. Vicili. V. Cot-HRDGINEDE.

CAL RUBURES, V. COUGAL

CAL REFER, Corydonia sufinus, , Levail . Dis d'Afrique, pl. sas. supériouses d'un roux beu-, rayées longitudinelement de aunatra: tectrices alaires rousconiges secondaires largement de brun; rectrices d'un roux avées transversalementde brung s inférieures blanchatres, la vées 1x} bec et pieds jaunitres. Taille, ponces. D'Afrique.

UCAL TOULOU, Cuculus Tolu, Buff., pl. enl. 295, fig. 1. Parties rieures d'un brus noirâtre, avec lieu des plumes d'un blanc rous-; scapulaires et tectrices alaires brun marran, bordées de noi-; gorge rousse variée de brun ; les instricures, croupion et recs d'un vert norâtre; bec brun; s noirâtres. Taille, quatorze pou-

De Madagascar.

OUCAL WARIS, Corydonix varieu, Vieiki. Parties supérieures bru-, variées de roux et de noir, avec partie du dos et du croupion garde plumes moires, à barbes filanteuses, désunies; rectrices trêsgues, étagées, brunes, royées transsalement du roux, parties inférieux d'un brun roussitre avec la tige s planus blanche est seite; beet et ris rougesteres. Tuille wingt in port i. De la Nopvelle-Hellunder · CODGAL A WENTRE BLANC, COPY+

mit leutogaster, Vieill. Parties surieures noires, rayées transversaleent de blane; tête, eun et parties férieures moirs avec le tige des umes bieneimes piames des jambes unes y lectes pinds neirs. De l'Ause aches o saine

Coupering ANTEQUE, Coryonix viridit; Wieilly, Cuculus ægypius, Var. 6, Lath. Le plumage d'un ert noiratre, à l'exception des siles jui sont d'un conga brim soncé : les

Taille , toist: pouces | Della West offe Crimination of an order on concerns.

"COUCARELIA: BOT PHAN (Govan.) Varieté de Pigue jaune en dehors rouge en dedans.

COUCARELO. FOT. PHAN! IVEN des noms vulgaires du Cotstes Ombilic

COUCHES, GEOL. V. Terrando COUCHES CORTICALES: BUT! 

COUCHES LIGNEUSES BOT. PHAN. F. Bois.

COUCHES LIGNEUSES, 1970-DROPH, Augun naturaliste ne reconst naît de véritables Couches lignouses dans les Hydrophytes; cependant notic en avons démontré l'existence des 1804 dans un Mémoire lu à la Societé Philomatique de Paris. Un entreit en a été inséré dans le Bulletin, que pas blie cette savante compagnie, minute que dans notre Essai aur les gennes des Thalassiophytes inarticuless bee Couches ligneuses sont tres apparent. tes dans les tiges dessechées des snierdes Laminaires, des Fucus et de quelques autres Plantes de la classe des Hydrophytes qui vivent, plusieure années. .. ..... (Lamination) HA COUCHILLE BOT! THEN: YORL' vier de Serve-).Vieux nom du 'Chéné' Konnoca Pia Conterna and the secon (1939) COUCHOCHA. ors. Syn. langue-

docien de Litorne. m Bartis Ble \* COUCLA. ois. Syn. de Pigeon Pompadour, Columba Pompadora, Lath. V. Pigeon. , Stranger. 21)

\*GOUCOMDEnous Espheridul gentel Faucon , Fulco exculonies , Tennii Bl color. 110. V. Faucon, division des Autours.

COUCOU. Cuculus. ons. (Linke:) Genre de l'ordre des Zygodservies, Cornetives: bec'inédiecre, de la logi guens de la tête, légérement hrolle" cress a marines aplandes d'els base d'il larbes des plannes moides et efficien ; bes et présides bords de la minulia. portant elles mêmes d'autres barbes : bule, entourées d'une membrans "Sez longues, has attipiede neins. : saidunté; piede empluide en destorie

du genou, assez courts; deux deigts devant soudés à lour base, et deux derrière entièrement digisés, dont l'exterieur reversible; queue longue, ordinairement étagée; dix rectrices,; ailes médiocres; la première rémige de moyenne longueur; la deuxième un peu plus courte que la troisième qui est la plus longue.

Une habitude que des physiologistes ont prétendu faire dépendre de la position de quelques viscères dans la constitution physique des Coucous, distingue, isole meme ces Oiseaux de tous les autres. Cette habitude, en opposition avec les lois naturelles, et qui, d'après divers observateurs di-"fnès de loi, n'est point particulière à certaine espèce, mais commune à toutes celles qui composent le genre, porte les femelles à déposer le fruit de leurs amours dans des nids étrangers, souvent même dans ceux de très - petites espèces de Sylvies. Ce fait, unique dans l'histoire des Oiseaux, devait nécessairement ne point Chapper a Tobservation des premiers 'temps': aussi a-t-il donne lieu aux confectures les plus ridicules et les plus erronees sans que l'on soit parvend encore à eu penetrer la véritable cause: Parmi les probabilités suggérées par l'imagination, on remarque celle du collaborateur de Buffon : elle serait déduite de l'instinct de la femelle du Coucou à dérober sa future famille à la gloutonnerie du mâle qui, devorant en general dans les nids les œuss qu'il y rencontre, n'epargnerait pas même sa progeniture. Cette supposition, bien hasardee, est nean-moins celle à laquelle il répugne le indius de s'arrêter. Aux conjectures sur ce qui peut condamner la triste femelle un Coucou à ignorer les douteurs de l'incubation, donceurs bien grandes sans doute, puisque souvent da les a vues préférées à la conservation de l'existence, en ont succédé d'autres sur les motifs qui faisaient uhoisir lenid d'un très-petit Oisèau **plutét que tel sa**tre ou le feume Coucou, au sortir de l'beuf, se trouverait plus à l'aise; on a pensé que le même

COU instinct portait les femelles à déméler, parmi les Oiseaux, l'espèce qui temoignait le plus de tendresse dans i éducation de ses petits, celle qui se nourrissait des mêmes alimens, celle encore peut-être qui ne serait pas douée d'une force suffisante pour se venger sur le jeune Coucou, à l'anstant où il viendrait à éclore , de la supercherie de la mère. Ces conjectures ne sont pas moins admissibles que les précédentes, mais qu'elles peuvent être loin encore de la réalité! On a cru long-temps que la femelle du Coucou faisait sa ponte directement dens le nid qu'elle avait choisi; mais comment penser qu'un aussi gros Oiseau put s'accroupir dans un très-petit nid sans le déformer et le détraire, qu'il put se soutenir sur le branchage faible et flexible où se trouve construit un semblable nid? Levaillant, qui assure avoir saisi sur le fait la mère trop prudente ou la marâtre insensible, sclon que l'on voudra prendre la chose, dit que l'œuf, d'abord déposé par terre, est immédiatement avalé par la femelle, de manière qu'il passe intact de l'oviducte dans l'œsophage avant d'arriver au nid, ce qui est un fait absolument particulier. Les quatre à six œufs, dont se compose la ponte; sont ainsi successivement deposés dans autant de nids différens; ce seul œuf n'alarme pas la couveuse, dont l'attachement pour les siens lui fait surmonter la répuguance de partager ses soins entre eux et iln etranger, lequel, presque aussitot après sa naissance, se trouve force d'user d'ingratitude et de rejeter fortivement l'un après l'autre, du lit qui ne pour rait les contenir tous ensemble, ses

possesseurs naturels et légitimes. Le vol des Coucous est en général bas et tortueux; on ne les voit presque jamais se poser à terre; il est vrai que la conformation de leurs pieds et de leurs cuisses les rend peu propres à la marche; leur chant, que tout le monde connaît, a beaucoup d'analogie dans les diverses espèces, et toutes ne le font entendre que pendant la saison des amours; ils fre-

itent de présérence les bois et y ils se laissent difficilement apprement, continuel qui indique eux Beaucoup d'inquiétude. issé à bout la patience du chesr; ils nu se nourrissent que d'Inles, de larves et de Vers, ce qui confine dans les pays chauds et. les porte à visiter les climats temés que dans la saison où les Insecs'y montrent.

Le genre Coucou, que Linné avait. idu très-nombreux, a été partagé, ns les méthodes plus récentes, en rers autres genres; tels sont : les ucous proprement dits, les Coua, ucal, Courol, Indicateur, Mal-

ha , Couraco , etc.

Coucou d'Andalousie, Cuculus idalusiæ, Briss.; Cuculus glandais, Ginel. Parties supérieures brus noirâtres; tête garnie de plumes iscs, soyeuses, assez longues pour relever en huppe; une bande noire iversant les yeux; rémiges et tecices alaires terminées par une tache anche; rectrices étagées, noirâtres dessus, cendrées en dessous; les térales terminées de blanc; parties serieures d'un roux brunâtre; bec pieds noirs. Taille, seize pouces. Afrique; de passage dans le midi-· l'Europe.

Coucou Aravereva, Cuculus Toiusis, Lath. Parties supérieures bra-5, ravées et traversées de roux; ux traits blancs de chaque côté de tête; rectrices longues, étagées, ec de nombreuses raies brunâtres, minées de blanc; parties infériens blanchâtres , rayées de brun ; bed piratre en dessus, blanc en dessous 🛊 s jaune; pieds noiratres. Taille ! x-huit pouces. De l'Océanique.

COUCOU BARIOLE, Cuculus variegas, Vieill. Parties superieures vades de brun et de blanc; rémiges unes, avec des espèces de festons ancs; rectrices brunes, bariolées de anc, égales; gorge, devant du cou poitrine bleuatres; parties infe-

rieures blanches. Longucur, quatorze pouces. De l'Australasie, bitti

"Cottoou bu Bengaze, K. Cottoab. PERRUGINATE. the late of a property of

"Coucou bleu de la Chine 🖊 📜 CORBEAU-PIE BLEUE A BEC ROUGE.

COUCOU BLEU DE MADAGASCAR. COUA TAID-SOU.

COUCOU BLEUATRE, Cuculus corulescens, Vieill. Parties superieures d'un brun cendré; rectrices longues, rayées de noir et de blanc; parties inférieures d'un cendré bleuatre, inférieures d'un cendré bleuatre, blanches sur l'abdomen; bec brun; pieds rougeatres. Taille, huit pouces. De l'Australasie.

Coucou Boutsallick, Cuculus Scolopaceus, Lath., Buff., pl. enl. 586. Parties superieures brunes, chetées de fauve ; parties inférieures tachetées de blanc, de roux et de noir; queue étagée; bec et pieds jaunatres. Taille, quatorze pouces. Du

Bengale.

COUCOU BRUN ET JAUNE A VENTRE RAYB, Cuculus radiatus, Lath. Parties supérieures d'un brun noiratre; sommet de la tête cendre ; côtes de la tête et gorge rougeatres; rectrices noires, rayees et terminées de blatte; parties inférieures jaunatres, ravées de noir; bec noir; iris orange, pieds roux. Taille, quatorze ponces. Des Indes.

Coucov BRUN PIQUETE DE ROUX, Cucufus punctatus, Lath., Buff. pie enl. 771. Parties supérieures bruires rayées et tachetées de roux, une bande rousse de chaque côte de 14 tête ; parties inferieures rousses, finement rayées de nouratre ; queue etagée; bec grisâtre; pieds bruns, Tail-le, dix-sept pouces. La femelle a lex taclies moins marquees et les parties inférieures d'un roux tres-clair. Des Indes. Indes.

COUCOU BRUN RAYE A CROUPION Roussanke. V. Coucou comatun 2022 melle.

Coucou BRUN ET TACHETE DES TOU DES. V. Coucou Boursallicki " Coccou Brun varie de noik? Pl

Coucou Anavereva.

COUL CHOCKY.

RANCE, Cuculus Capensis, L., Bull., e gets, terririndes de blanc; Bec'noir; pl. éni. 590. Parties supérieures d'un brun roussatre; rectrices terminées de blane ; rémiges brunes; gorge et de roux, et le jeune mûle à les pardevant du cou rousektres; parties inférieures blanches, rayées transver. Taille, douze pouces: De l'Afrique; salement de condré; bue et pleds noi-! ou ses cris, presque continuels et diratres. Taille, douze peaces: Divers; auteurs pensent que c'est une variété du Contou d'Europe.

COUCON DE LA CARODINE P. COUL convenient to 1

ANY MALES NOVERS.

Coucou de Catenne. P. Coul Butter all the

Coucou cendré, Cuculus cinereus, Vielli. Plumage cendré, plus clair sur le ventre et l'abdomen ; rémiges et. sectrices bordées inférieurement d'une petite dentelure blanche; queue étagée ; bec brun ; pieds gris. Taille , onze pouces. De la Nouvelle-Hollande,

COUCOU CENDRILLARD: F. COUA

AUE AILES BOUSCES, femelie.

-Coucou Chalcere, Cuculus Chalcirs, illig., Temm., pl. color. 100, fig. 2. Parties supérieures d'un bran faiblement bronzé, avec le bord des tectrices d'un brup faire foncé : sommiet de la tôte et desses du écu d'enti-

Coucou Coua. F. Coua Perir nuancées de gris. Commission (Contract)

COURSEL, Cuculus orien- COUA AUX AILES ROUSSES, femelle. talioukath., Buff., pl. enl. 274, fig. I. Tout le plumage noir, irisé en dur, Luth., Temm., pl. color. 102

Gopa Choche. Leville vanis de noux: P. Leville, Leville, pl. 201 el 203 Pla-"Concou un cap un Bonne-Espa" noires vers l'extremité; rectrices étapieds fauntities. La femelle a les plumes des parties inférieures bordées ties traversees the figures rousses. versement répétés, ont vafu à cet Oiscau le nom qui lui a été imposé. ·

Covcov Corr., Cuoulus honoratus, L., Buff., pl. ent. 294: Parties supe rieures moiraires, avec deux teches blanches à l'extrémité de chaque plume; une seule tache termine les tectrices caudales; rémiges cenidrées; rectrices noirâtres; les unes et les autres rayées transversalement de bianc ; parties inférieures blanches, ruyées de cendré; bec et pieds gris; iris orangé. Taille, douze pouces. Des In-

COUCOU CUIVER, Cuculus Eupreus, L. Parties supérieures vertes, à reflets cuivreux, brillans; une tache. triangulaire blanche à l'extrêmité de chaque rectrice laterale; parties inferieures d'un beau janne; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces. D'Afri-

que. Coucou Didnie, Cuculus auratus, fadve fonce; remiges et rectrices bors "L., Buff., pl. enl. 657; Levaill.; Ois. dets de fauve; cos dernières étagées d'Afriq., pl. 210 et 211. Parties supe et tornsides de Islane; les lutérales rieures d'un vert doré, avec that coupées do taches blanchaires y partir bandes blanches sur la tête ; rémiges ties finstrieures bienehes; bec cens d'un brun verdâtre, tachetées de dre i plede bruns. Paille, einq pouces blanc; rectrices peu chagées; termisix ligues. De la Nouvelle-Hollande. nées de blanc; les latérales tachetées COPOSU A COLLIER, COUCOU'N COL- de blanc; parties inférieures tilan-LIMBIBLANC. F. Coucou interfe 'A " ches; bec et pieds bruns ; iris orange." Cotragent and a service of history and Taille, sept pouces six lighes. Aloucett : odnikus. ... P. ... Corbot ! femelle a les parties sapérieures rounthust man gentres et les inférieures roussitres. Coucou Connu. P. Coux Connu. Le jeune mâle a ces dernières parties

Coucou de Saint-Dominous. V.

COUCOU SOLATANT, Cuculus Aucivent, "violet et pourpre; bec et pieds" fig. 1. Parties supérieures branes; à gris. Talle seize pouces: Du Bengele! reflets brillens, dorés et verditires; Comociu Crianni, Ouveleicleméeus; i checune des plumes beridée de Bleinchâtre; parties inférieures, blazellé - et horifés de blanc : dans un âge très tres, rayentransversalement de brun doré; rectrices inférieures rousses à leur origine ; les latérales entièrement tachetées de blanc et de moir ; bes et pieds noirAtres. Taille, six ponces. La femelle a le sommet de la tête d'un brun cendré; les reflèts des parties supérisures absolument verts; les parties inférieures d'un blanc etle, rayées de brum. Elle parak étté de 

Govern Electro . Cuciling date. Geneki ; Orodokus , Ouv. ; C. verranio. Sper., Leveill., Ois. d'Afriq., pl. 207 et 208, Buff., pl. ent. 879. Plemage noir, atcorler plumes de la audie longues et effices; rémiges et rettriceșă refleta verta, une plaque bliniche sur les rémiges intermédiaires ; bec noir; pieds bruns. Taille, douze pouces. Lafemelle, Buff., pl. enl. 879, a les parties inférieures et l'extrémité de la queue blanches. Le jeune mâle a les parties supérieures d'un noir brunatre et les inférieures d'un blanc grisatre. D'Afrique et des Indes.

COUCOU A ÉPAULETTES. V. COUA

BBUN. VARIÉ DE BOUX.

COUGOU FAHAN. F. COUCAL FAI-

Coucou (grand) de Madagasuar. F. Courol Vounoudring.

Coucou (Grand) Tagents, F. Cou-COU D'ANDABOUSES.

Concon " one-moves ; Gustins corpus, Vicili., Levaili., Ois, d'Afriq., phrants Porties supdiscures d'un vert louist et brillique, les inférieures grises, avec quelques reflets verts; bec jaunatre; pieds noirs. Taille, douze

pouces. D'Afrique.

Gougov ones n'Evnove, Cuculus Canorus, L., Buff., pl. cal. 811. Parties supérioures d'un cendré bleuatre, plus fored sur les ailes, plus clair sur la gorge et la poitrine; des taches mebes sar les barbes internes des rémiges; rectrices noiratres, tachées et termindes de blanes parties inféricurs historistics, raydes transversalement de moir ; bond du bec, iris et piede javanes. Paille, onze pouces. Les jeunes ont les plumes tachées de roux avance, la teinte générale est olivatre, avec des bandes roussatres; les parties inférieures sont blanchâtres, rayées transversalement de cendré, de roussitre et de noir. C'est cette espèce si repandue dans nos campagnes sur laquelle on a débité tant de fables, et qui sert vulgairement de texte à de vieilles plaisanteries rejetées de la bonne société.

COUCOU A GROS-BEC, Cuculus crasstrostris, Vieill., Ois. d'Afriq., pl. flets bleus sur les ailes et la queue; bet verdatte; pieds d'un brun jau-natre. Paille, douze ponces. La fomelle k les parties inférieures d'in brun brubatre. D'Afrique, dans a di

Coucor nurre ou Brestt. Syn. de Cuculus Piririqua, Vieill. V. Ant.

COUCOU HUPPE A COLLYER , CHEE Rue coromandus, L., Buff., pl. call 274, fig. ii; Levaill., Ois. d'Afrique? pl. 415. Parties supérieures noiratres avec les plumes bordées de roux ; des plumes longues et larges forment sur la nuque une huppe assez roide; une petite tache grise près de l'œil; un collier blanc sur le cou; parties inférieures blanches avec la gorge rousse ou noirâtre; queue noirâtre, longue et étagée; bec et pieds cendrés; iris. jaunaire. Longueur, douze pouces. La semelle a les ailes roussatres et la gorge blanche. De la côte de Coremandel.

COUCOU HUPPE DE CORQUANDEL! V. Coucou huppe a coldier.

Coucou huppe de la côte de Co-ROMANDEL. V. COUCOU EDOLIO.

Coucou huppé de Guinée. F. Toub Coucou huppe de Madagascani

V. Goua. Coucou Indicateur. V. Indica-TEUR.

Covcou Jacobin Huppe. F. Coucow Edolio , femelle.

Coucou de la Jamaique. P. Coua

COUCUU KLAAS, Ouculus Kladsii ] Cuv., Leveill., Ois. d'Afrique, plu 212. Parties supérieures d'un vert

· buivrepx; un petit trait blane au des- " lous de L'uniferdaniges d'un vert noira-, tre bronzé, tachetées de blanc en dessque; rectrices chivrees, les trois latérales presque entierement blauches; parties inférieures blanches avec quelques traits longitudinaux sur l'abdomen; bec et pieds bruns; iris jaune. Teille, hait pouces. D'Afrique.

COUCOU A LONG BEC DE LA JAMAI, QUEL F. COUA TACCO.

COUCOU A LONGS BRING. V. DRON-GOLA RAQUETTER. - Goldeni de Maragascako V. Cou-CARLITERIAND. WWW PIECE AND A LOOK AND GONDON DE MALABARA MO COURDU Jaunes, Taille, dix pouces,

. Demonique entrem. Propoliticale . ... Coccest Manage on Monney Curuni dan 166 yanisinga ; Lath: Pasties supé-- unremander sierrames veren decidense annu--brainfeasthliancheir tâte moirátele; rénumique terminées de blank , les primaienten d'antes antérienrement; l'actrices -minimitate terminées de blancs parties ubinfinieunts d'un blenc jaunâtre; bec i hren avec la base de la mandibule -inferieure jaunâtre. Taille, quatorze

2 75 GOUCOU NOIR DU BENGALB, Cuculus Bongulensis niger, Briss. Tout le pluen vert pourpré; becompé ; pieds bruns. Taille, neuf pouces. Du Bengale. On présume que, 

pances six lignes. De l'Egypte.

... COUCOU NOIR DE CAYENNE, CUCU-... SAR. V. TAMATIA A BEC ROUGE.

.... COUCOU NORR BUPPE, Cuculus ater, .,, Lath. W. Goucou Enorgo.

A GOVCOU NOIR DES INDES. V. COU- Hollande.

200 COUKEEL.

Kum Coucou des palétuvissa. F. Coua. oj, **pri palétuviers.** 

PARADIS. V. DRONGO. Coucou Pertie, Cuculus pentatus, "Vieil. Parties supérieures brunes" pachetées de noirâtre; rectrices teche-... ides de brun et de hlanchâtres par- sele , d'uni toux fauve en dessous: jur ties inférieuxes rousses avec des traits ... longitudinaux bruns; bee et pieds trine blancs, finament myeside no , cendres. Taille, dix pouces. D'Afri- nates; parties inférieures d'im blanc que.

COTCOU (PERT) DE L'ILE PARAY. V. PETAT COUCOU A TÊTÉ GRISE ET VENTRE JAUNE.

COUCOU'( PETIT) NOIR DE CATERNE, Cucalus tenebrosus, Lath., Buff., pl. unl. 505. V. Tamatta a riens jau-

COUCOU (PETIT) SONNEBAT.OU DES Indes , Cuculus Monneratii, Lath. Parties supérieures d'un hone rou**grâtré , rayées :transverselement** de -upirit tsmique esthant. maruphorap .; ruiou district the state of the section of inférieures hanches introvées transyersalement de noint ben viriant pieds

> "COUCOU (PETIT) A TETE GRISE ST VENTREJAUNE, Cuculus flavus, Lath., Buff., pl. enl. 804. Parties supérieuses brunes; sommet de la têtel et gorge condrés; rectrices moires, rayées de blanc; parties inférieures d'un jaune roussaire : bec jaune , noir à la base ; iris et pieds jaunes. Taille, huit pouces. De l'île Panay.

COUCOU DES PHILIPPINES. V. COU-

CAL DES PHILIPPINES.

COUCOU PLAYE. V. COUA PLAYE. Coucou Piribiqua, Vieil. V. Ant. COUCOU A PLAQUES DENTRLESS AUX AILES. C'est le Coucou Edolio, male.

Coucou Pooro-Arowro. F. Cou-

cou éclatant, semelle.

COUCOD'A QUEUE EN EVENTAIL, · - sapèue pourrait bien être la même que · Cuculus Babelis amis à Lathe Sapops. pl. rote Parties supérieures notes; roctriges, à l'exception des deux intermédiaires pudulées de blaggalinterieur; parties inferieures d'un jaune obscur; bec noirs pieds jaunes. Taille, dix pouces. De la Nouvelle-

COUCOU RAYE DE BOUX, Cuculus rufa vittatus. Parties superieures d'un brun noirâtre, rayees de roux vil; plumes du front blanches à leur base: Temiges brunes dentelées de roux à leurs bords; rectrices largement bordées de roux, avec l'extremité blangorge, devent et cités du dout poiroussatre; bec noir, brun en dessous

Talle; rept pouces. La femelle a faceve tout ce qui est d'un roux, ui chez le mâle; elle a le sommet de la fête cendre, la gorge et les côtes du cou teints de fauve, et toutes les parties inférieures rayées de nouatre. De Java.

Coucou nouge huppe du Brésic.

F. Couroucou a ventab rouge.

COUCOU. BOUGRAPRE A VERTRE TA-CRETÉ DE BLANC ET DENOIR. V. GOU-CAL FERRUGINEUX.

Couqui noussatus, Cuculus rufulus, Vieilli. Parties supérioures variées de brun et do voussatus; rémiges cendrées; rectrions agrises boudées de roussatus; gorge, et poitrine roussatures, pointillées de hisnes; pernies interis, pointillées de hisnes; pernies hoc bringures d'un condré blanchâtus; bac poir; pieds gris. Heilley mout pousess. Le la Nouvello-klellandes

- Gottour nour krimtur, Cucultis pyvrophemus, Visilli Parties superielires brahes; note d'un cendre blecatue; rentites terminées de blanc; parties inférieures resses; bec et pieds nour rentites l'arties pur les teintes plus palles et les pieds rougeatres. De la Nouvelle-Hollande.

COUCOU RUFALBIN. F. COUCAL HOUROU.

COUCOU DE SAINT-DOMINGUE. V.

COUA GENDRILLIAND.

COUGOU DU SÉNÉGAL. V. COUCAL

HOUNOU.

Lance to State grad · Octob Bolter Tre County solitavius y Vienli Parties supérieures noiwatres: avec l'extrémité des barbules centirée, voctrious terminées de blanc, des siges des latérales techées de blanc; 'granden rémiges moirâtres!; gorge reassaire p devant du con, poitrine et ventre budés et ravés transversalement de noirâtre : parties inférieures rousees thee brun; jamaine endes-. rous a en bacc. Taille, dix pouces: La Seinelle a les parties supérieures pous-... ees, anyses de brum lie jointe ent d'un : bound roux en cleasus et roussûtée en . dessous. Il se supproche beduceupi; si toutefois ce n'est pas la même espèce,

du Coucou du cap de Bonne Esperance.

Coucou Sonnehat, V. Petit Cou-

Coucou Boursallick, .....

Coucou tacheté de Catenné. P... Gouaderuni varié de momentoui d

Coulou tacheré de la Chine de la Chine.

Coucou Tacheté de l'îre Panare, Cuculus Panaraums, Jouini: Somment, Cuculus Panaraums, Jouini: Somment, Voy. pl. 78. Parties supérieures données, tachetées de roux épointilées de blane; rectrices couses, revises demoir gorge noire tachetée de roux e parties inférieures roussatres, rayées de meinâtre; pieds cendrés. Taille, clouze ponces

a. Coucou tacheté des linds. K. Coucou brun piqueté de noux lin

Coucou tacheté de Malabar. 🙉

Coucou Cuil.

Coucou Tacheré de Misdana, Cuculus Mindanensis, Lath. Buff, pl. enlum. 277. Parties supérieures d'un bruh verdâtre, irisées, lachetées de blanc et de roussâtre; rémiges rayées transversalement de blanc roussâtre; rectrices égales irisées en vert doré brillant, rayées transversalement de roussâtre et souvent terminées de blanc; parties inférieures blanches, tachetées et rayées en travers de noirâtre; bec noir, roussâtre en dessons; pieds d'un gris brun. Taille, quatorze pouces six ligues.

Coucou Tachinou. Est, selon Lévaillant qui l'a figuré pl. 216 des Oiseaux d'Afrique, le même que le Cou-

cou Cuil.

Sov. And Anti-Sou. V. Coua Tarr-

Coucou a rare mental, Caullas cranocepholie, Lethi Phraes captrieures brunatres, popullisse et rayees de blanc; soumet de la tete, nuque et côtés du cou d'un bleu notraire; rectrices longues et présque desait all dou launitres; factues inférieures blaitues, rayées transversalement de noir; bec

etwieds blanktres. Taille, ness tripces. De la Nonveile-Hollande

COUCOU A TRIE ORISE, Guoules poliocephalus, Listh. Parties superieu- "Oppoble A viewene note" Chalus es d'un cendre plus abscur sur metalpoister Viell!! Farties superieures de la tâte stipe de la tâte de parties : infériences : blanches ; sayées de cendrés bec et piede brumênus. Taille dant pouses. De l'Indei

HI COUCOMIA TATE ORIGE OF VENTER JAUNES KITTERE COUCHE & TATE

GRIDE OF VENTRE CAUNCE.

COUQUI TIQUETE DE BLANC, CECUlus albernuscrulatus. Plemege d'un moir frinc ; avec des points blancs sur la tôte, les rectrices alaires et les perties inférieures ; rémiges inférieures marquées tl'une tache bianche; rectricel terminées per un petit point blanc sur la tige, les deux latérales beaucoup plus courtes et rayées de blane en dessous, de même que les tectnices caudales infériences; bet et piede noire; quelques plumes à mbltid blenches sur des plumes des jambes qui garnissent aussi un côté des targes. Taille, huit pouces. De Java. Nous regardons comme variété d'âge ou de sexe, un individu entièrement prive des points blancs qui, dans autte espète paraunt la tête, les ailes et le dessous du corps ; quant au reste , il est absolument semblable et nous a été enroyé des mêmes régions.

GOUCOS A TROIS DOIGIS. C'est le couceu Maron dont la description a été faite d'après un exemplaire incomplet.

.Coucou varié de Mindawac. F. Codogu tachesé de Mundarao. 🔗

COUCOU A VENTRE PAUVE, Cuculus p*y rogaster.* Parties supérieures d'un brun bronzeli, rayées transversalement de fauver sommet de la tête ti-· gant sur le condré ; rémiges intermédiaires bordées à l'extérieur de taches farmes el riccivices intermédiaires dun-. telésa de fanve , les latérales de blanc , toutes étagées etitermindes de blancs gorgely: slessom chr cou, poitmine et. Personal district parties of the service of the ser versalement, de bruss et de bluse; parties les plus inférieures fauves;

intime evolute is confirmed by the price of the sous; pieds rougestres faille phail ponionale inguises of their of the b

gees, hoires et terminées de blanc: gorge, devant du cou et postrité mus satres ; parties "inférieures noires Taille, quinze pouces. De Jiva.

Coucou a ventre rate, Cunulus striatus. Parties superisuses d'un brun cendré, bleustre ; rémiges brunea , frangées de blapobâtie , les deux premières dentelées de roussitue: 140trices peu étagées, noiritus desco l'extremité et des saches le long de la tige blanches : gorge et davest du cou d'un cendré bleuktre, très clair; parties in forieures blanchitres; myees transversalementale moits beautoic, konsegrie en dessone y es pese: h rougestres, Taillet, donce princes. De Java. On pous a summiniqué bous le nom de Cuculus Danyma, mandice de même taille venant également de Java, qui pour cuit hien dere le Coucou à ventre rayé dans aim jeumage; il en diffère en ce que les parties sopérieures sont toutes travestées de bandes : rousses , et que la gorgé et le devant du cou sont semblables su reste des parties inférieures :...

Coucou a ventre neve de s'éle DE PANAY. V. COUCOU BERGE STAU-

MOODEOU VERVATRE DE MEDICA COOCHE WENT WENT THE IN THE SALE OF THE SA

Course very PH mixed Course palliolatus , Lath! Partis sapilli res d'un vert simble : Ministe d tête; 'cêtés du con et rénifica adir; d l'extrepaire; purtier infilition blanchery deprove des alles frankt ben brurrieris etangtis Hills de tres. Taille, donte peters. Be Roppelle-Hollanden a light

-11 Godeski stanskur dan bat Birink-ESPÉRANCE. V. COPON DUDAIS.

Churcu water send the station Fit Concou Dente.

Coucou. VERT HUPPA.DE GUERRA.

V. Toubago.

Coucou vent hurré de Siane. C'est le Drongo à raqueties dans son jouns âge, et dont on a cru les pluines assenlongues de la nuque susceptibles dese relever en huppe. (DR..E.).

On a étendu le nom de Coyone non-seulement à d'autres Ciscent, qui n'ont pas de rapport avec les suit pèces qui composent le genre dentific pèces qui composent le genre dentific per exemple, pour l'Engoulevent d'Europe, et Coucou sent pour sui Touract et un Drongo; mais encoré on l'a donné à des Animaux de classes différentes, et même à des Plantes. Ainsi l'on a appelé Coucou : une Raie et un Trigle, le Cocon du Ver à soie, une variété de Fraisiers; la Primevère officinale et l'Agaric Oronge. (n.)

COUCOU (FLEUR DE). BOT. PHAN. Nom vulgaire du Lychnis Flos Cuculi et da Narcissus Pseudo-Narcissus. V. Leuchnidz et Narcisse. (B.)

COUCOU (PAIN DE). BOT. PHAN. Nom qu'on donne vulgairement à la Primevère officinale. P. PRIMEVÈRE. (A. S.)

COUCOUAT. ois. Nom vulgaire dound aux jeunes Coucous. (BR.Z.)

" COUCOUDA. ots. (Patini.) Syn. vulguire de la Poule dans diverses provinces de l'Inde. F. Coq. (pa.:z.)

COUCOULIADO. ois. Syn. vulgaire du Cochevis, Alauda cristata, L. V. ALOUETTE. (DR. Z.)

COUCOUMELLES. nor. cavro. On donne en nom, en Languedec, à plusieurs espèces d'Amanites, et particulièrement à l'Oronge bleuche, Amazira apolice, et à l'Amanite engainte, amazira apolice, anginata. La première pur pe plus apprendement le nome de Coucoumelle plusche, et le seconde coini de Coucoumelle grue. On donne quelqueloje celui de Coucoumelle jeue ne sur prangue à la varitable Oronge. V. Oronge ou Amanure. (AD. B.)

COUCOUNASSOUM, nor. which.

Congourde. P. ce mot.

COUCOURELO, non man Non proyençal de la variété de Figue nommée petite Violette. (u.)

A COLICOUREN - MASSON : NOT.
PRANT Descriptorançabilita Monordica
Elektrikush income

GOUGHT on Et non Couch Syn.

guitedn' de Cheridas Canorus. V. Couche in probaic

(DR. z.)

COUDA, MAM. (Gaimard.) Syn. timorien de Chèvre.

"GONDE, man Cest, dans l'Hemmo, l'articulation dubras et de l'avant-bras, qui sest de comparaison en hetspique pour désigner les parties des Végétaux qui font umangle, et qu'en appelle Coudée ou en coudé.

COUDERLO. now. carrer Nom: languedocien d'un Champignon qu'on: ne spécifie pas. (2.)

COUDEY. ors. Espèce du genre Jacsna, Parra indica, Lath. P. JA-CANA. (DR..Z.)

COUDIOU. 018. Syn. vulgaire du Coucou gris d'Europe, Cuculus Canorus, L. V. Coucou. (DR.-Z.)

COUDOU ET COUDUES. MAN. Mêmechese que Condema. P. Awri-LOPE. (2.)

COUDOUGAN or COUDOU-GNAN. ots. (Levaillant.) Syn. de Loriot à tête noire de la Chine, Oriolus melanocephalus, L. F. Loriot:

GOUDOUGIÉ ou COUDONIER, BOT. PHAN. Syn. languedocien de Coignassier. P. ce mot. (8.)

COUDOUMBRE, por, PHAN. L'un des noms du Concombre dans les dialectes méridionaux. (3.)

COUDRIER. Corylus. 202. PHAN.

Dabord place dens da familie des Anientscon de Justien et dans la Momospie Octuardrie, L., se gente fait aujunidikui partio du groupe dabli par lu professeur Richard sous le nom de Cupalification is an institute Condition se fecologist buy conscisives sulvans t nes deurs sout monoiques ; les indes कार्यकार सेव रिक्रामा विभाग कर स्थान स ed. Jaimbbaddopp office with the teet didującació securana natra estilik phistokerioure, estilito, phistychick que la puteddento cul estelippantijidh Huit diamines à filets courts et griber. canny tage en sonigen allow igns and taken loculaires, marquées d'un seul sillon longitudinal par lequel elless ou vrent. lles fleurs femelles sont en général réunies plasieurs ensemble à l'aisselle d'ésuilles qui constituent quelqueles une sorte de bourgeon conoïde/On trouve pour chaque fleur un involucre monophylle, persistant, recouvrant complètement la fleur, tantôt profondément biparti, tantôt simplement denté à son bord, et que tous les auteurs considérent à tort Commune le calice. Celui-ci, en effet, est 'waletrent:avec l'ovaire qui est infère et plus ou moinsglobuleun; soundim-- irriguliòrement et irriguliòrement udentionis: Compéun travers; l'oraire - adjurdenie leges , tras-petites-comps-- andreament is a sease as drama when to derawaran educa uma destablishente ratumilé: le compartie aupérieure et un pea interne. Du sommetide l'ovaire · en insense deux stigmates ambulés, plus doilgs:presulitateliste.st finoment ghadeldus-Los fruit est un véritable gland osseus, enveloppé dans un in--nifed: staque un affraiquem manter: cee plus lengue que ini, nu fond de laquelle il est attaché par une hase · large: Le péricarpe estrosseux, indéhis colet, plus ou enoins plobuleux, ter--mind-enc pointer à son sommet où il offre un petit ombilizationné par les when to the limbered cinet. On printer pe office and beautiful minimum and grains let logencedeux graines asparées par une cloison mince, irrégulière et cellu-

léuse des grande est dépouves d'endospèrme et se compose d'un groembryon dont les deux catylidons sent très-épais.

' Go gance se compose d'environ six espèces dont donz ergistent en flurepe (Carylus Apollona et Carylus lubu-Iva) (uma en Orient (Conylsis Column) et trois dans l'Amérique septentiles spule (Cory Lunamericana, Corphir rue. snora et Cory lus humilis). Ce sont des Anbret oziplus souvent des Ambrisseapu, à fauilles alternes ethanté-TONYO mumbes à leur base desident stipules écailleuses et cadaques En général, leurs fleurs s'épandiment svant que leurs femilles compostent à se développer. Nous allors minionner quelques-unes des espècation plus ્રાંગ પ્રવાસી unteressantes.

Le COUDRER COMMUN OU NIEST Tien, Corylus Avellana, L., contien abondance dans nos beis at postorêts. Il forme un Arbrisseau de dir à douge pieds d'élévation, dont les jeunes rameaux sont effilés, cylimprique et pubescens. Ses feuilles sont allernes, courtement pétiolées, cordiermes, acrondies, acuminées, appe met, floublement densées que mis sur leurs bords, qubescentes 🐠 👊 þeu rudes au toucher sur leurs deux faus. Les deux stipules qui accompagnent les écuilles du bourgeon, dans depud elles étaient d'abord rentermés, sont très - caduques. Les chalous males sont longs, cylindriques, et lettent de la partie supérieure des jennes rameaux de l'année précédentes bleque fleur se compose de hait, angines a anthères vraiment unibellines de barbues à leur sammet (1 - leur de melles consutuent une sorte de pett bourgeon conique Il leus succède bourgeon conique Il leur succede des fruits ou glands designes sons le nom de Noisettes, enveloppés dans de m volucre ou cupule mandibliffectodiacete, plast clongram quistancide brissent est/depais settlougustings oultivé dans nost/jendisin/atit/far le mayon) do lo lo lathture, advett pervenue se procurer plusiquement remarquables. Les principales sont: Coudrier franc à fluits; bloincs; le oudrier à amandes rouges et l'Avenier. Cette deinière variété, la plus itimée de toutes, se distingue par ses uits et ses amandes très-grosses et ugeatres. L'amande du Noisetier it très-agréable et très-recherchée, irtout lorsqu'elle est récente. Elle a ne saveur douce et contient une uantité considérable d'huile grasse, uc l'on peut en extraire par le moyen e la pression. Le Condrier n'est pas ifficile sur la nature du terrain dans quel on le plante. Cependant les teres légères et un peu humides sont elles qui lui conviennent le mieux. In le multiplie soit par le moyen des ejets nombreux qui poussent de son ied, soit par les graines. Les sujets ue l'on obtient par ce dernier proedé sont plus vigoureux. Le bois du oudrier est blanc, tendre et peu esime. Les vanniers l'emploient à forormer la charpente de leurs ourages.

Le Coudrier de Byzance, Coryus Columa, L., Corylus Byzantina, Desf. Catte espèce se distingue de la précédente par sa Vige en Arbre, par ses stipules espelies et lancéolées, par ses femilles plus velues et comme angulėušes () - Aparises i fituits remveloppės debisie involucre, fun exteriour multiparti (l'autre interno à trois divisions) Cos fruits sont plus gros que dans l'espèce valgaire mais leur enveloppe osseuse est plus epaisse et plus dure. Cet Arbre que l'on cultive fréquemment dans nos jardins croît naturellement aux environs de Constantinople: L'Ecluse fut le premier botaniste qui cultiva le Coudrier de Byzance. Il en recut des graines de Constantinople en 1582. Linné dit qu'en 1756 il en existait un très-bel undividu dans le Jardin botunique de Lcyde, qui avait été planté par L'Ecluse.

Le Coudrier d'Amérique, Corvius americana, Mich. Fl. Bot. Am. Cette lielle espèce qui croit dans les diverses confrées de l'Amérique septeutilonale, et que nous bonseivons facilement en plette terre stuis le comat

de Pains, se fait distingue, par ses fetrilles besucoup plus larges quoi acco les deux espèces mentionnées plus haut. L'involucce qui vavionnée, ses fruits est évasé et comma campanule, de poils glanduleux. Le truit est depute mé. On mange son amande.

On cultive encore quelquefois dants nos jardins le Coudrien connie, Corrylus rostrats, Michx., qui vient de l'Amérique septentains als, et qui de distingue par son involucre très-allongé, un peu tordu, et formant une sorte de corne. Ses fruits marissent en France et donnent des amandés bonnes à manger. (A.R.)

\* \* COUE ET COUI. MAM: (Gaimard.) Syn. de Marsouin eux flis Carolines. (2.7)

COUL-COE. ANNEL. (Gaimaril.) Syn. de Ver de terre ordinaire. Lumbricus terrestris, L., à Owhyhee, îles Sandwich.

COUENDOU. MAM. F. CONNDOU.

COUÉPI ou COUPI. Couepia et Acioa. BOT. PHAN. Aublet (Pleniterde la Guiane , p. 520 et 699) a <del>chistiagud</del> sous ces deux noms deux Arbres ide Cayenne que les Galibis nomment l'un Couepi et l'autre Coupi. Juscieu et Lamarck out indiqué les grands repports qui unissent ces Plasses. Enfin, Schreber et Willdenow. les ont comprises dans un seul geneg auquel ils ont donné le nom d'Acia. Ses caractères sont : caline, talbuleux ou turbiné à cine lobet; corolle de cinq pétales inégaux l étamines nombreuses dont les filets sont soudés en une membrane épaisse insérée sur le calice entre les déux plus petits pétales; ovaire lègère-ment pédicelle ou fixe à un processus du fond du calice; un seul style et un seul stigmate; drupe ovée, sèche, couverte d'une écorce épaisse et coriace qui se fendille par la mataration; semence unique, grosse, en-veloppee dans un tégoment fragile. Ce genre a été placé par Justica dans la famille des Rosacces, section

des Amygdalees, et il appartienta l'Icosandrie Monogynie, L. Les deux espèces dont il se compose habitent les fortes de la Grantes dessent doux Arbres d'une élévation considérable 🗸 à fonilles stipulacion, alternes et vivater flor-livinetix of dalug do flours terminales, disposées en corymbes. L'un est le Conepioguianensis, Aubl. (loc. cit. t. 207)au*Acioa amara*, Willd.; l'autre, l'Acioa guianensis, Aubl. (Inc. cit. tal. 280), on Actor duteis, Willd. L'amande du premier est trèsamère, tandis que celle du second, au contraire, a une saveur si agréable que les habitans de la Guiane les mangent avec autant de plaisir que nous mangeons en Europe nos Noisettes et nos Cerneaux. Elle fournit aussi une huile analogue, pour sa fluidité et sa saveur, à l'huile d'Amarides. ' '

COUETTE. OIS. et BOT. Syn. vulgaire de la Mouette rieuse, Larus cinerarius, L. V. MAUVE. Ce mot désigne encore la queue dans les dialectes méridiopaux de la France, et de-là le mom donné vulgairement à l'Alopecurus monspeliensis, L. (DR. Z.)

COUGAR ET COUGUAR. MAM. Espèce du genre Chat: F. es mot.

COUGHIOULO. BOT. PHAN. Ce nom s'applique indifféremment dans quelques parties du midi de la France au Primula verie et à l'Avena fatta.

COUGOURDE ET COUGOUR-LE. BOT. PHAN. Vicex nom de Cucurbita lagenaria, L. (8.)

COUGOURDETTE. BOT. PHAN. Dunhesne, dans son travail sur les Courges, conserve ce nom vulgaire à une sous-verieté de l'épons. V. ce mot.

COUGOURLO, COUGHETE, COURJHETO ET COURJHO, BOT. PHAN, Les Gouvies et Calebasses en Languedoc. (8.)

COUGUAR, MAM. V. CORGAN et

\* COUGUERECOU. BOY. TENN.

Syn. de Aylopia frutescens & la Guiane: COUGUOU, ons. L'un des noms

valgaires du Coucou gris d'Europe, Cuculus Canorus, L. P. Coucou.

(DE.Z.)

COUHIEH ou COUHYEH. one. Genre établi par Savigny dans la famille des Accipitrius pour y plater un Oiseau d'Egypte, le Blac de Levrill., Falco melanopterus, Lath. F. Faucon. (in. x.)

COUI. HEFT. CHEL. Espète de Tortue. (B.)

\*COUI. BOT. PHAN. Syn. de Crescentia Cujete à la Guiane. On a étendu ce nom à tous les fruits dont l'enveloppe peut se travailler en vases, et ces vases ont pris le même nom. (B.)

\* COUIARELI. BOT. PHAN. (Surian). Espèce d'Erigeron, voisine du Canadense, si elle n'est la même.

\*COUIGNIOP. ois. Syn. der Morde vert d'Angole, Turdus nivens, Ver., L. K. Szoneme. (male)

\*COUIL. ois. C'est, suivant Paul in de Soint-Barthélemy, le nom malabare d'une espèce de Merle qui, sans doute, se trouve décrite sous quelque autre dénomination. (DR..Z.)

\* COUPO. BOT. PHAN. (Préfontaine.) Arbre indéterminé de la Guiane, dont on distingue deux varietés, le blanc et le rouge. Ce nom, qui signifie Cœur de roche, indique la dureté de son bois. (E.)

\* COUIROU. 2012; THAN. (Surleys.) Nom carathe d'un Lisecon et du Daléchampis. (2.)

COUIS. BOT. PHAN. Même chose que Coui. V. ce mot. (B.)

COUIY. MAM. (Azzara.) Le Comdou au Paraguay. (2.)

\*COUJA, MAM. (Dapper.) Race de Corbons rouges de la dôte d'Afrique.

-GOUTHO LUBORED BRANT, P 1 Octobre Communication of a properties and the second of the

COUNTED. ois. Espece du genre

cou, Cucalus otianalis, L., Buffs, enl. 274, V. Coucou. (1934) COULA ar COULAK, repr. Mines cos que Cobi et Cohec Syn. d'Asse sur les bords de la Geronne et la Dordogne.

\*COULABOULE, non, PHAN (Sum.) Syn. caraïbe d'Eugenia, ruce osa et de Fagara trifoliata. (Nisson.) Syn, de Serjania, tritamata.

COUL. CLSSI, am. Parsuche que vers armithologietes regardent cone e espèce particulière, et d'aptres mme une variété de la Perruche à te blane, Paissans galquius, Lathes Philippines Malkentoquer.

COULARD du COULART, sor, BAN, Variété de Cerisier, appelé ussi Cerisier de Hollande, et qui orte de très petits fruits.

COULASSADE.: ote: Syn. volgare e la Calandoe; Alauda Calandra, . F. Assenzana. (DR.: 2.)

COULAVAN .ors. Espèce du genra oriot, Orlotus sinensis, L., Buff., d. enl. 570. F. Loriot, (DR. Z.)

\* COULCOUL-HÉBULBEN port. BAN. Nom ture de Scaphyles pinats, L. F. Staphyles. (b.)

COULECCU! ots! P. Couroucou.
COULEMELLE, QU. COUMELLB, OLEMELLE, QU. COUMELLB, OLEMELLE, QU. COUMELLB, OLEMELLE, or. caver. (Adampisson, Noma lu'on dopine, suivant les provinces, l'acartous proceus et à l'agaricus olubrinus, l'un des Champissons olubrinus, l'un des Champissons ous les pays. La tige, droite, ferme, arfaitement cylindrique et semblable à une colopne, leur a peut-être ait dounet ces diversemens vuignires. l'aulet a donné les noms de Coulemelles de terre et de Ceulemelles des Arbres à diverses espèces d'Agarics-les premières sont des resistés de

l'Agaricua processus: les secondes per missent, se propporter à l'Agaricus subsquamosus "Solutifu", « (AD. A.)

COULEQUIN, not. PRAM. Syn. de Géorgie, V. co mot. (3.)

\* COULE-SANG. REPT. OFF. Nom qu'on donne à la Martinique à la Vipère Fer-de-lance. F. Virànz. (B.)

COULEUVRE. Coluber, REPT. OPH. Genre, fort nombreux en espèces, de l'ordre des vrais Serpens non venimenx, caractérist par l'absence de crachets mobiles dans la houche, par des acutelles qui plaques abdominales. et par de doubles pleques sous la queue, Quoign ay, en eit a juste titre separa les espèces tenunques. gue apjourd'hui, forment la gonte la plus difficile à citudies de la classe des Reptiles, so ressemblant entièrement par leur formeanterieure des mouleurs susceptibles de siglières per laicenservation. In taille skip nostibre des plaques, plup qui meing yeriables, esc. 🕡 forment presque, les séuls caractères. qu'on no peut pas toujours apprecier exactement, La Minides Conleue vres est, géndralement aplatic, ioran le, oblongue, agant la museau abtus et même un per écliancée, couverle de plaques plus grandes, au nomhre de neuf; leur langue est fourchue, et s'agite avec vivagité. Le vulgaire la prend pour un dard, et pense que dans ses pointes réside un venin mortel qui n'existe cependant pes. Des écailles un peu plus grandes que celles du reste du corps revêtent luc lèvres ; des dents aiguës et recourbées garnissent les machoires : des écailles imbriquées, ordinairement en forme de losange, couvrent le corps. Toutes les espèces paraissent être ovipares, et deposent, dans les lieux où le cheleur peut les faire éclore, leurs œuss de forme arrondie, oblongue, souvent disposés en chapelets, et revêtus d'une enveloppe blanchatre , membrancuse comme du perchemin , se durcissant à l'air. Le jeupe Animal, contourné et nageant dans une matière albumineuse semblable au blano de l'œut

de la Poule e a astanua d'un micitable cordon ombilical qui abputitaous le ventre un peu audesena de l'antisé Les Couleuvres fort innocentes, susceptibles de se familiarisera veol'Momme et d'acquérir une certaine education, inspirent cependant une sorté d'horreur aux Europeens, tandis que des peuplades sauvages ou demis civilisées les révèrent et regardent comme d'un bon augure qu'elles frequentent leurs habitations. L'accouplement des Couleux res n'e pasété bien observé. Ces Animam changent de peau comme les autres Serpens; de se nourrissent de proie et de substail ces animales , telles qu'Insectes , petits Poissons, Telards, Grenouilles, Rep-tiles, petits Oiseaux, Souris et Coquillages. Pour stemparer de ces diverses proies calles nagent dans les caux, s'insinuent dans les terriers, et grimpent agilement aux Arbres. Letirs machoires sont tres-dilatables; et l'on voit les Couleuvres avaier des Animatix beautoupplus gros qu'elles. C'est ainsi que riolis avons trouve des Crapauds give tomille le poing, dans le corps de Couleuvres communes qui n'avaient pas le cou épais d'un pouce; et plusieurs fois nous y avons trouvé des Grenodilles qui n'étaient pas mortes, ce qui prouve qu'avant d'avaler leur victime, les Couleuvres me les brisent pas toujours dans leurs raplis. C'est un préjugé généralement recu des gens de la campagne; que les Couleuvres, très-friandes da lait des troupeaux, ont l'habitude de tater les Vaches, et que, non-cortentes d'épuiser les mantelles de cellesci da suc mourricier qu'elles y vemaiont cherchery offee succest jusqu'à ce que le sang vienne. Certains bergers ignorans sont persuadés que les Couleuvres se tortillent autour des jambes des Vaches pour atteindre à leurs pis. D'autres disent qu'elles entrent souvent dans le corps des campagnards assez imprudens pour s'endormir sous l'ombrage des bois habités par les Couleuvres, et des médecins ont gravement répété ces erreurs, en indiquant les moyens de faire sortir

der corper tes Couleures für st sedu temps d'Hippocrate et d'Aristote. Il est des espèces qui n'excèdent pas quelques pouces de longueur, il en est qui acquièrent plusicurs toises. Leurs couleurs sont souvent fortbrillantes et de la plus grande élégance; leur voix est une sorté de siffement, quelquelois très-aigu; elles s'enfoncent en hiver dans la terre où la plupart s'engourdissent. Nous en avons alors rencontré dans les trous des racines d'Olivier et autres Arbres, ou sous les pierres et dans les endroits sombres des habitations. Aux premiers jours du printemps ; où les roit sortir pour verio pe rechaiffer ant raydas du sqlait z biles san pipinient à s'en pénétrer, et des jennemi d'autent plus agiles qu'il feit plus chauft; elles se rouleut glors dans des lendroits les plus exposes il la framière, cemme pour en savourer l'influence dans un grand etat de sepos ; es pour pen qui le moindre bruit appelle alors leur attention, on tes voit selever la têle en regardant de tout nôté net prétes à fuir comme un trait au moindm péril. Lorsqu'on les arrite, elles s'élancent sur qui les menace et mordent comme les Lézards; mais sans qu'il en résulte le moindre danger. On assure que leur existence est fort longue; elles peuvent supporter une sont munies de chichetsuse troove réduit à cent douge par Batteille, dans le Buffou de Déterville: Ce mombre sera certainement double quelque jour, si l'on réfléchit que, depaisqu'en a micux examiné celles d'Europe, on en a trouvé beauconp plus qu'on n'en supposait exister. L'ancienne médecine employait la chair des Couleuvres comme remède ; on la mange en

vers, cantons, six near Amingue sout algairement appelés : Angeilles : de nic; on pretend in the que catter hair t excellente et suribut fort enitte; ur graisse pegse politrum des moilurs topiques culmans et résolutifs on pulse employer. Les genres mes par Daudin entre les Couuvres de Lanné , in ouvelé adoptés ir Cuvier que comme des sousnres que nous allons successiveent faire connaître.

† PYTHONS. Ils ont des plaques entrales plus étroites et des crochets l'anus. Les Pythons deviennent fort ands; ils ont beaucoup de ressemlance, pour l'aspect et pour la taille, rec les Boas, et il paraît que tous les rétendus Boas de l'ancien continent e sout que des Pythons.

La Couleuvre de Java, Coluber Jamicus, Schn., Python Amethiste, aud., ou grande Couleuvre des îles de : Soude, appelée vulgairement dans pays Oularsama ou Ular-Sama, et. ont Scha a donné plusieurs figures arvient à plus de treute pieds de ng. On voit au Museum d'Histoire laturelle un fort beau squelette de ette Couleuvre. .

Le BAY-Rouge, Coluber annulatus, ., Encycl. Oph., p. 19, pl. 25, f. 51 Annelee de quelques ouvrages, qu'il e faut pas confondre avec le Coluber oliatus. Cette Couleuvre américaine, ui acquiert à peu près deux pieds de ingueur, est remarquable par les iches hémisphériques qui forment, n alternant, une ligne sur le dos. P. 90 , E. 96.

Le Python Tiore de Daudin, qui araît être le Boa castanea de Schneier, les Boa reticulata, ordinata et iombea, du mêine Schneider, et le *lora* de Rossel,, appartiennent à ce. ous-genre. La Coluber Botin de Ceyin en fait peut-être également parie, ainsi que l'Hikkanella.

#HURRIA. Ils out les plaques de la \*\*sede la quene constamments imples; · nais celles de la poince deubles Guine de A. Ventre plat; Couleuvie cont ler regarde de tels espetibres: povimie le simples anomalies. L'espèce de ce

addatgouse; à luguelle en d'éthablité sou ment de pays et qu'a figurée Rost sel, a die reproduite par Daudin. Bile a of -manageral tack est de l'Inde. 🕆

111 Dipsas. Leur corps est comprime, moins large que la fête et la rangée d'écailles qui regne le long de l'épine du dos, est plus grande que les autres , comme dans les Bongares avec lesquels Oppel les a confondus. C'est à Laurenti qu'on doit l'établissement de ce genre. Le nom , de Dipsas est emprunte des Grecs qui le donnaient à un Serpent dont , ils prétendaient que la morsure causait une inextinguible soif, et qui lui-même était si tourmente du hesoin : de boire, qu'il buvait souvent jusqu'à en crever. Il ne faut pas confondre, comme l'out fait Linné et Daudin, le Dipsas indica avec le l'ipera atrox qui est un Serpent venimeux.

La CARENÉE, Coluber carinatus, L., appartient peut-être à ce sous-genre; du moins Linne nous dit que cette ... Couleuvre de grande taille présente sur le dos une carène dont les écailles paraissent avoir une autre forme que celles du reste du corps. On pourrait peut-être y rapporter encore le Minime, Coluber pullatus, L., Encycle Oph., pl. 27, 57; et le Moqueur Coluber vittatus, L., Encycle Oph pl. 15, f. 29, qui ont le corps lateralement comprime et le des consequemment dispose en carche.

++++ COULEUVERS PROPERS ENGINE ^ .. TES:, qui sont les plus nombraces bo :: celles qui reunissent sans aucuno sonte d'aberration les caractères immosés aux genre Coluber. Daudin, qui en master : tionne déjà soixante-dix espèces, less divise en huit sections. SE SET TO ST

a. Qui ont deux dents simples, phus longues, et dont le type est la Couleur! 135 REGISTAL vre cannelée.

···β. 'A tête de Vipère; Couleuvre π' stries.

y. A neuf grandes plaques surella tête; Couleuvre à collier.

primée:

s. Filiformes; le Boiga.

a, A larga, tâta : la Couleure tâtă

a. A tête cylindrique; la Couleuvre

. u. Anguiformes; la Couleuvre anguiforme.

On a encore divise les Couleuvres nan deux grandes sections, selon que leurs écailles sont plates et unies ou qu'elles sont relevées par une cannelure longitudinale en saillie.

Nous aous hornarons à mentionner ici les espèces auxquelles on a donné un nom particulier, et à faire comattre avec quelque détail celles qu'on sait aujourd'hui se trouver en latrope.

## † Espèces européennes.

COULEUVRE A COLLIER, Coluber Natrix, L., Gmel. Syst. Nat. T. 1, p. 1100; Encycl. Oph., p. 44, f. 55, f. 5 (.fort bonne description, mais mauvaise figure). Espèce fort commune an France, où on la nomme vulgairement Serpent d'eau ou Serpent nagenr, parce qu'on la trouve ordinairement au voisinage des mares, où elfe nage avec facilité par un mouvement sinueux rempli de grace, et tonant sa tête hors de l'eau. Elle acquiert jusqu'à trois pieds de longueur. Une tache lui sorme derrière la tête un collier qui lui valut son nom. Le · dessits de son corps est brun tirant enr la teinte de l'acier et varie un queu pom la couleur; on assure que --- Bergest innocent est élevé en Sardaigne par des demes qui, loin de " le oraindre, lui prodiguent toutes sortes de caresses. On lui a rapporté comme variétés des Serpens bleus ou . verts, diversement variés, qui n'ont pas le même nombre de plaques et de demi-plaques soit sous le corps, soit sous la queue, et qui conséquemment deviendront des espèces distinctes quand on les aura micux examinées. · P. 168-170, C. 53-80.

La Commenta, Coluber Corenello, de Bardeaux Laurenti; la Lisse, Encycl. Oph., Elle est de la ta p. 32; ph. 56, f. a. Cette Couleuvre, was a collier, requoique assez commente dans nos . La Virénu provinges septembrionales, avait, dit Latreil, D'un

Banusterse, échappe insguie; aux naturalistes, Elle diffère autiout de la précédente par ses écailles partaitement lisses. Deux faches triangulaires jaunes se voient derrière la tête qui est ovale et revêtue de très grandes écailles. Le dessus du corps est bleuitre, avec deux rangs de taches noirêtes lenticulaires, placées de manière que celles d'une rangée correspondent aux intervalles de celles de l'autre; les côtés sont roux, obscurés de quelques mances plus foncées. Ce Serpent a l'œil fort brillant. On dit qu'il se retrouve aux Grandes-lades. Il se plaît dans les endroits humides et ombragés. P. 178, E, 46.

La Couleuvre commune ou ver-TE ET JAUNE, Coluber viridiflavus, Lac., Serp., pl. 6, fig. 1; Encycl. Oph., p. 28, pl. 38, f. 3. Cette belle espèce est la plus répandue dans le midi de la France, particulièrement aux environs de Bordeaux où noes cumes souvent occasion de l'examiper et ou elle sequiers de deux à ting pieds de long. En tête est aues grosse; tout le dessus de son corps est de la plus grande beauté, chaque écaille étant ou d'un noir brillant ou d'un vert agréable. Le ventre et les parties inférieures du corps sont d'un aune tendre. On voit souvent cette espèce dans les Arbres. Elle fait la guerre aux petits Oiseaux; le moindre coup sur le dos lui cause la mort; la queue est ornée de lignes jaunes et noires. P. 206, E. 107.

La Lisse, Coluber querriaca, Laurenti. D'un gris roussatre, très-luisant en dessus, à cinq petites lignes derrière les yeux; une bande dérrière la tête, et deux rangs de taches alternes le long du dos brunes ou nonstres; le dessous est marbré et de couleur d'acier. Cette espèue me se nouve pas seulement en Autriche, comme l'indiquerait son nons; nous l'avons fréquemment retrouvée aux envions que Bordeaux et jusqu'en Repagne. Elle est de la taille des petites Couleurans à collies.

La Virenine, Coluber viperinus, Latreil, D'un brup grishue, avec s tachendont le benfre est jaune et pourtour noifâtre, formant un zigge le long du dos; une rangée d'auss petites taches occeliées rèque de aque côté. Le ventre est tacheté en mier de noir et de grisatre; les ailles sont carenées. Nous avons rentré en Espagne cette espèce qui se puve assez fréquenament dans le idide la France.

La TETRAGONE, Coluber tetragonus. treille rous apprend que cette pec Coulenvre, qui atteint rarement pied de longueur et qui se trouve ins quelques parties de la France, it luisante, a ses écailles lisses, sa uleur d'un gris verdâtre, cendré, ec une série dorsale de points noirs; eux lignes pareilles règnent sur les ités de l'abdomen dont la couleur re sur le fauve. Le corps est quanqualaire. P. 188, E. 40.

La COULEUVRE A QUATRE RAIES, oluber quadrilineatus, Lacép., Encl. Oph., p. 44, pl. 39, f. 1; ColurElaphis, Shaw. C'est le plus grand e nos Serpens d'Europe. Il parvient à lus de six pieds de long. On le troue en Provence et en Italie. Il est robable que c'est ce Serpent que s'anciens désignaient sous le nom e Boa. Le dessus de son corps est tuve, avec quatre lignes longitudieles noires ou brunes. Le ventre est oir, lusant, semblable à de l'acier oir, lusant, semblable à de l'acier oil. Les écailles du dos sont careées; celles des flancs sont lisses. F. 18, E. 75.

Le SERPENT D'ESCULAPE', Coluber isculapii, Shaw; Coluber flavescens, copol., qu'il ne faut pas confondre vec le Coluber Esculapli de Linné, i mai à propos appelé du nom d'une ivinité grecque, puisque le Serent designe ainsi est un Animal méricain que les anciens ne purent unsequemment consacrer au Dieu Epidaure Cet Animal, l'un des plus pus de son genre, proportionnelleient à sa longueur, se trouve dans : midi de la France et sur les côtes de Adriatique. Nous l'avons rencontré uelquelois dans les environs de Borzaux. Son siffement est plus fort que

culti des attres Contenures enropéennes; sa coulcur est d'un gris serrent; avec une bandé longitudinale plus obscure sur chaqua côté du corps; les écalles voisines des plaques abdominales sont blanches, bordées de noir en dessous; le ventre est blanchitre, marbré de gris; les écailles du dos sont lisses ou presque lisses. Jacquin rapporte qu'un individu de cotte espèce qu'il tua, et dont le corps était fort renflé, avait dans l'estomac cinq Fauvettes, un Muge et un Lézard commun.

La Provençale, Coluber meridionalis, Daud. Son dos est grisatre, avec de grandes taches cendrées sur la tête et derrière les yeux, ainsi que des plaques latérales vertes ; quatre rangees longitudinales de taches cendrees, nombreuses, marquees presque toutes de noirêtre autour des écuilles. Les taches dorsales se touchent alternativement, et toutes celles des flancs sont séparées. L'extrémité des plaques transversales est noire, leur milieu est blanc avec des taches noires, carrées, alternes. Le dos est légèrement carené. Cette petite espèce se trouve dans l'Occitanie et la Provence. F. 148, E. 50.

La Bordelaise, Coluber Girondieus, Daud. Cette espèce, que nous avions dès long-temps observée dans nos départemens méridiouaux avant que Daudin la fit connaître, a sa tête comprimée sur les côtés. Elle est teinte d'un gris cendré, a ses écailles lisses, des bandes transversales nombreuses, et formées par le bord noir des écailles; le ventre tacheté déjaune et de noir en demier, avec une marque en croissant sur le front. Elle acquiert tout au plus deux pieds de long.

La Sanguinolante, Coluber sanguinolenta, N. Cette espèce, que nous avons trouvée quelquefois dans le département de la Gironde, et qui a échappe à tous les naturalistes, ressemble assez, pour la forme, à la couleuve d'Esculape dont elle a à peu près la taille et les mœurs. Su couleur est d'un brun cendré; des ta-

chee exception d'un rouge tirant sux le brun, et quelquefois, munies au centre d'un point noir, sont disposées syr tout son corps, comme seraient des gouttes de sang; sa tête est épaisse; ses écailles sont carences.

Nous avons observé plusieurs autoes espèces de Couleuvres, soit dans nos départemens méridionaux, soit es Espague; mais ayant égaré les descriptions et les figures que nous en avions faites, il nous devient impos-

sible de les publier.

Rasoumonsky, dans son Histoire Naturelle du mont Jura, a fait encore connaître deux Couleuvres européennes qui doivent se trouver en diverses parties de la France; il appelle l'une d'elles la Chatoyante, et l'autre la Vulgaire. Celle-ci est la Suisse de Languede. La première n'est pas plus grosse qu'une plume d'Oie. La seconde acquiert deux pieds de longueur. Ces Animaux sont aussi innocens que les autres Couleuvres, encore que les habitans de la campagne les disent venimeux.

Scopoli mentionne comme habitant du Tyrol un Coluber bipes qui vit, dans les eaux, de Poissons et de Grenouilles, et qu'il dit être brun tacheté de blanc, ainsi qu'un Coluber Tyrolensis dont il ne donne aucune description. Laurente mentionne en core sous le nom de Coluber longissismus un autre Ophidien européen, qui est le "l'rès-Long de l'Encyclopédis

par ordre de matières.

## + Espèces exotiques.

L'AFRICAINE, Coluber africanus, Bonnat, Vulgairement Serpent bleu. d'Afrique. Espèce élégante dont le dos est bleuâtre et le dessous blanc avec des taches transversales. P. 142,

L'AGILE, Coluber agilie, L., Encycl. Oplis, p. 48, pl. 16, f. 26. Sa tête est. ovale, un peu aplatie; som corps est alternativement marqué de bandes. brunes, et de bandes blanchâtres. Cette espèce habite les Indes. 2. 161-184, 8, 44-50.

L'Alidan, Coluber Alidrie, le. Esec

pèce des Grandes-Indes dont le conleur est entièrement blanche, F. 121, B. 58.

L'ANGULEUSE, Coluber angulosus, L., Encycl. Oph., p. 41, pl. 10, f. 11. Sa tête ovale est à peine distincte du tronc; le corps est anguleux, d'une couleur grisatre tirant sur le brun, avec des bandes transversales. Ete est asiatique. P. 117, 120, R. 60, 70.

L'Annelée, Coluber doliatus, L.; la Cerclée de quelques-uns. Trèspetite espèce qui n'a guère que six à huit pouces de long, dont le corps blanchâtre est marqué, d'annesux noirâtres circulaires qui, de deux en deux, sont plus rapprochés. Cette espèce vient de la Caroline. P. 164, g. 43.

L'APRE, Coluber scaber, L., Encycl. Oph., p. 22, pl. 22, f. 43. La nuque marquée d'une tache noise fourchue; les écailles carenées; des taches noires disposées en nunges sur tout le corps. Cette espèce est indicanne. P. 228, R. 44.

L'ABABE, Coluber arabicus. On ne sait pourquoi Bonnaterre, en décrivant ce Serpent d'après Gronou, lui donne Surinam pour patrie. Il est bien véritablement arabe. Sa cockeur est sombre i il atteint à plus de tros pieds de longueur. P. 170-174, E. 54-60.

L'Angentée, Coluber argenteue, Daud. On ignore le pays de cette Couleuvre dont l'individu décritavait trois pieds de longueur. P. 270, E.

L'Angus, Coluber Argus, L., Encycl. Oph., p. 25, pl. 30, f. 66. Cette belle espèce a sa tête large et comme formée postérieurement de déat lobes prononcés. Son corps est couvert de plusieurs rangs de taches occelibremes. Il est africain. Le nombre de ses plaques n'a pas été compté.

L'Astarique, Coluber asiances, Lacép. Cette petite espèce, envoyée au Jardin des Plantes sous le nom de Malpolon, ne paraît pas être la même que les Serpens derrits par Séba et par Ray sous ce nom. Elle n'a i reste tien de remarquable. F. 187, . -6.

L'AUDACIEUSE, Coluber audax. audin qui, le premier, fit connaître : Serpent d'après un individu conave dans sa collection, et dont il norait la patrie, assure, sur on neit quelle indication, qu'il est fort ule et tres-hardi. P. 205, E. 99.

L'Aumque, Coluber aulicus, L.; le osange, Encycl. Oph., p. 40, pl. 16, 28; la Couleuvre Laphiati de quelues-uns. Espèce américaine, grisâe, avec plusieurs fascies linéaires linches et deux taches trigones conuentes sur la nuque. Elle n'a guère lus de six pouces de longueur. P. 84, E. 60.

L'Aurore, Coluber Aurora, L., ncycl. Oph., p. 53, pl. 14, f. 90. elle espèce à laquelle sa couleur tangée a mérité le nom qui la caracirise. Elle n'a que deux pieds de lonueur ; mais sa circonférence n'a pas ioins de deux pouces; on la trouve ans les parties chaudes de l'Améride. P. 17 , E. 37.

L'Azurée, Lacep., Serp., p. 276. lette belle Couleuvre, de couleur azur, vient du Cap-Vert. P. 171,

La Ball, Coluber plicatilis, L., ucycl. Oph., p. 53, pl. 9, f. 7. Serent épais, de couleur livide, avec ne bande brunâtre sur chaque côté. Priginaire de Ternate. P. 130, E. 56. La BANDE NOIRE, Coluber nigroisciatus, L., Encycl. Oph., p. 40, 1 15, f. 23. Ce Serpent, qui parvient la longueur de deux pieds, paraît e trouver dans la région chaude des eux Mondes; on en cite des indivi∹ us rapportés de l'Inde, de Guince et . cl'Amérique méridionale. Son corps algris, traversé par des bandes qui lui ut mérité le nom qu'on lui a donné. l se pourrait cependant que plusieurs spèces fussent ici confondues, si l'on u juge par la différence d'habitat et nombre des grandes plaques umptées sur différens Serpens raportés à cette espèce. P. 158-189,

La Bamoule, Coluber variegalus.

On ignore la patrie de cette espece décrite par Gronou, et qui, toute blanche, a son dos traverse de petites

lignes noires. P. 153, R. 50.

La BLANCHE, Coluber albus, L., Eucycl. Oph., p. 10, pl. 11, f. 13. Gov Serpent, totalement blanc et sans taches, est originaire de l'Inde. Il n'a qu'un pied de long, et n'est pas plus gros que le doigt. P. 170., E. 20.

La Blanchatre, Coluber candidus, L., Encycl. Oph., p. 39, pl. 21, f. 44... Sa tête est semblable pour la forme à celle de l'Anguille; sa couleur blanche est parsemée de quelques tointes. brunes sur le dos. Ce Serpent de trouve dans les Indes-Orientales." P. 230, B. 50.

La BLEUATRE, Coluber cerulescens, L., Encycl. Oph., p. 13, pl. 294f. 61. Ce joli Serpent, dont le nome indique la couleur, vient des Indes; il présente quelque ressemblances avec le Boiga. P. 215, E. 170.

Le Bluet, Coluber cæruleus, L., Encycl. Oph., p. 20, pl. 10, f. 11. Grande espèce américaine, dont la queue fort déliée est d'une couleur bleue beaucoup plus foncée que celle du reste du corps. P. 165, E. 24.

Le Boiga, Lac., Serp., pl. 223, 1 pl. XI, f. 1; Coluber Ahastulla, Lis, 1 Encycl. Oph., p. 28, pl. 24, f. 55. 11. n'était pas nécessaire d'exagérer la ! beauté de cet admirable Serpent des l'Asie, Pour en donner une idenbuil-lante, il suffisait de le décrire exacter ment sans lui prêter l'éclat du dise mant, du saphir et du cristele Unto Serpent en pierres précieuses serbites fort eblouissant sans doute; mais M n'en existe pas de tels dans la mature... qui a orné le Boiga par la seule disposition de ser teintes d'un bleu vifet d'un brun tendre agréablement nuancés. Ce beau Surpent fort délié ; que nouts ne comparerons pas au Paon, muis aux Couleuvres les plus agiles, a le 1 dessus de la tête d'un vert brillant), d'où s'echappent des lignes mincen longitudinales qui règnent sur tout le 1 dos, dont certains reflets changeans. relèvent l'élégance en donnant quelque chose de métallique et de cuilvreux à l'Animal lorsqu'il se ment; le ventre est blanc ; une bandelette noire iègne de l'extrémité du museau jusque derrière les yeux , en séparant ainsi les couleurs qui ornent la tête. Le Boiga s'apprivoîse; les habitans de Bornéo, où ce Serpent se trouve le plus communément, se plaisent à l'entortiller autour de leur con comme un ornement; et pous avons des raisons de croire que la Couleuvre américaine qu'on a confondue avec le Boiga est notre Coluber Richardi on Serpent Liane, animal fort different, quoiqu'il offre quelque ressemblance avec l'espèce qui nous occupe. Le Boiga fait la chasse aux petits Oiseaux, et se plast sur les Arbres; il fait entendre un sifflement qui lui est propre, et qui ressemble à celui des habitaus de l'air dont il fait sa proie. P. 163, E. 150.

Le BRUN, Coluber brunneus. Cette espèce, décrite par Gronou, et qui lui venait de Surinam, est d'un brun pâle avec des taches plus foncées sur le dos et sur les côtés. Il a près de deux pieds de longueur. P. 202, E. 96.

La Canène, Coluber Caberus, Daud. Cette Couleuvre, dont Schneider a fait une Hydre, et qui a sa tête assez grosse, a les couleurs et l'aspect de la Vipère noire; on la trouve au Bengale; ses écailles sont larges et carenées. P. 144, R. 59.

Le CALAMAR, Coluber Calamaria, L., Encycl. Oph., p. 43, pl. 8, f. 5. Ge petit Serpent américain n'a guère que huit pouces de long, et la grosseur d'un tuyau de plume d'Oie; le dessous de son corps, peint de taches parrées, imite le damier le plus régulier. P. 140, E. 22.

Le Camus, Coluber Simus, L. La forme de la tête de ce Serpoul de la Caroline, qui rappelle la tête d'un Singe, suffit pour le rendre remarquable. Son corps est panaché de noir et de blanc. P. 124, E. 46.

Le CARACARA, Coluber Caracara. Une figure élancée, une queue mince qui occupe le tiers de la longueur totale de l'Animal, des couleurs brillantes disséminées en taches noires. vertes et pur purines sur un fond ingeatre, caractérisent ce Segent a Bresil et de Surinam, qui accent trois pieds de longuep. p. 19, ; 435.

La CARENKE ou le CAIRIS, lisber carinatus. V. le sous-genre lu-8AS. P. 157, E. 115.

La CATÉNULAIRE, Coluber teatlaris, Daud. Cette espèce du Recale, longue de deux pieds envinn se nommée dans le pays Tra-Tuin 1 229, E. 95, 97.

Le CENCHRUS, Lac., Serp., at I ne faut pas confondre cette gor asiatique avec un Serpentfigue de Séba sous le même nom Cette de leuvre n'a rien de remarquible i 150, E. 17.

Le CENCO, Coluber Cembus, L. Encycl. Oph., p. 36, pl. 39, 1 A Cette charmante Couleuvre of A des plus sveltes qui existent; tale que sa taille s'étend à plus de qui: pieds, son diamètre n'excele guil celui d'une plume d'Oie; la quis equivant au tiers de la longuez !tale; la tête est presque globikir. le dessous du corps d'un laix éblouissant, ainsi que des his au nombre de plus de vingt quir guent dans toute la longueur de de sur un fond brunktre parsens & taches pales. Il en existe une value non moins élégante, également en ginaire de l'Amérique merhinistik P. 220, E. 124.

Le CENDRÉ, Coluber cinerai, L. Le corps de ce Serpent de l'Indenté la couleur qu'indique son non exventre est anguleux. P. 200, E. F.

La CHAINE, Coluber Getalus, L. Encycl. Oph., p. 45, pl. 18, f. 5. Cette belle espèce, originaire à Groline où la découvrit Cateby, o d'un bleu noirâtre en dessus, ide petites lignes transversales justimitant la figure de chaîne, et qui s'arrêtant aux plaques centrales plont pas le tour de l'Annual, ic; an'a guère que deux pieds de longues.

P. 915, E. 44. Le Chapelet, Coluber margine ferus, Lac., Serp., p. 946, Euro 1., p. 56, pl. 41, f. 1: On ignore ntrie de cette johie Couleuvre, t le corps est oviné de trois bandes longitudinales blanches; celle nilieu est formée de petites taches ant un chapelet. P. 166, E. 105. a CLELIE, Coluber Cielia, Daud. èce rare de Surinam, qui a deux trois pieds de longueur; le dessus cou et du dos est d'un brun soncé; anque est marquée d'une grande ide transversale-blanche; le veutre blanchatre. P. 209, E. 93.

e Const., Coluber Cobella, L., cycl. Oph., p. 49, pl. 19, fig. 16. ivres de Surmam qu'on regarde nme des variétés d'une même esce, et dont les caractères comans consistent dans la forme de la e qui est ovaie oblengue, et dans couleur du corps qui est noire avec : petites lignes transversales blanics. P. 158-150, E. 51-62.

Le COLLIER, Cotuber Monilie, L. ette petite espèce, qui se trouve égamenten Amerique et au Japon où on nomme Kokura, ne parvient guère dix-huit pouces; son corps est brun vec des bandes transversales, blanhâtres, lizerees de noir. P. 164-170,

. 82-85.

La Couneresse, Coluber cursor, ac., Serp. p. 281; Encycl. Oph., p. 7, pl. 42, fig. 3, Son corps est vert n dessus, marque de taches blanhes allongées, disposées sur deux angs; le dessous et les côtes du orps sont blanchatres. Cette espèce labite la Martinique. P. 185, p. 105.

La Cravate, Coluber torquatus, 1 son corps de couleur livide ; l'extrénité des écuilles est blanche, ainsi lu'un collier qui caractérise cette Couleuvre dont la patrie est la Gui-

nee. P. 201 , E. 68.

La Cuirasses, Coluber seutatus, Pall. Cette espèce, qui atteint jusqu'à quatre pieds de longueur, se trouve sur, les bords du Jaïqk dans l'Asie septentrionale. Sa couleur est noire, mais le dessous présente des taches carrees d'un jaune blanchatte, posées alternativement de droite à ganche.

Blie a les habitudes du Natrix r. 190, E. 50.

Le Danoir, Coluber Daboia, Luc., Serp. p. 255; Eucycl. Oph., p. 18, pl. 42, fig. 1. Ce Serpent innocent et d'une humeur familière purge le voisinage des habitations de l'Afrique occidentale d'Insectes, de Ruts et de Serpens venimeur. Aussi, méritant la reconnaissance des peuples de ces contrees, il est devenu l'objet d'un véritable culte. C'est le Serpent idolatré de Juida, tant célébré par les voyageurs. Sa taille n'excède guère trois pieds. Ses couleurs sont agréables, et' les rois nègres qui punissent, dit-on, de mort ceux qui tuent ce Serpent. ont desendu, à ce que rapportent les voyageurs, qu'on en livrat les depouilles aux étrangers. On leur élève des autels, on leur construit des temples. Leur retraite est un lieu d'zsile, et si les hommes civilisés trouvent une telle superstition ridicule, qu'ils se rappellent le Serpent d'Epidaure, et cette Rome pour laquelle nos études de collége inspirent tant de respect, recevantavec une admiration religieuse le Reptile que la Grèce révérait comme le compagnon d'Es- culape. F. 169 , E. 46.

Le Dard, Coluber jaculatrix, L. Ce Serpent de Surinam a sa tête ovale et petite, et son corps de conleur de cendre relevé par trois bandes

noirâtres. P. 453 , E. 77.

Le Decolore, Coluber exoletus, L., Encycl., p. 10, pl. 33, fig. 47. Cette espèce, assez ressemblante au Boiga, à l'éclat des couleurs près, et qui, de même que ce dernier, habite les Indes, a son corps d'un gris bleuâtre. P. 147, E. 132.

Le DHARA, Coluber Dhara. Forskalh a le premier fait connaître ce Serpent qu'il a observé dans l'Arabic Heureuse : il n'a que deux pieds de long; ses écailles sont roussatres, bordées de blanc. P. 235, E. 48.

La Dione, Coluber Dione. Pallasa fait connaître cette Couleuvre qui se plaft dans les déserts imprégnés de set et parmi les rochers arides des environs de la mer Caspienne Le dessus de son corps est d'un gris bleuatre, relevé par trois bandelettes brunes et blanches allernativement placées. P. 190-200, E. 58-66.

Lu Double Raie, Coluber bilineatus, Lac., Serp. p. 220; Encycl., p. 42, pl. 40, fig. 5. On presume que cette espèce vient de l'Inde. Son corps est d'un roux foncé avec deux bandelettes d'un janne doré. Les écuilles sont bordées de la même couleur. P-205 , E. 99.

La Double Tache, Coluber bingculatus, Lacép., Serp., p. 221. On ignore la patrie de cet Animal, remarquable per deux grandes taches situces sur la partie postérieure de la tête qui est fort élargie, et par d'autres taches occelliformes repaudues anr son corps roussaire. P. 297, B. 72.

L'ECLATANT, Coluber splendidus. On ignore la patrie de ce Serpent, décrit par Gronou, dont le museau est large et obius, et la conleur noire, relevée par la helle couleur de citron de son ventre et de ses flancs. P. 164,

Kg.115.

Le Farineux, Coluber farinosus, L. Cette espèce, qui vient de Guinée, a le corps brun parsemé de petits points d'une blancheur éclatante, disposés avec une certaine symétrie. P. 142, R. 35.

Le Fer a cheval, Coluber Hippocrepis, L., Encycl. Oph., p. 26, pl. 28, f. 58. Ce Serpent américain porte une marque en forme de croissant sur

la nuque. P. 252, E. 94.

Le Fil, Coluber filiformis, L., Encycl. Oph., p. 37, pl. 27, f. 56. Cette Couleuvre, qui égale à peine un tuyau de plume ordinaire en diamètre, et qui n'a pas moins d'un pied et demi de longueur, vient des Indes. Elle est parfaitement noire en dessus, et totalement blanche en dessous. Elle est d'un naturel fort doux et vit habituellement sur les Arbres des Indes. P. 165,E. 158.

La Gémone, Coluber Gemonensis. On ignore le pays d'ou vient ce Serpent que Laurenti fit connaître d'après des individus conservés dans la

بالمدائدة ودارد وأدبهما

belle collection du comie de Turri. Son conderent de teches jannes bordées de brun , disposées s**rué**triquement sur la partie antérieure du dos, et conjusément sur la postérieure. On n'a mentionné le nombre, ni de ses plaques ventrales, ni des demiplaques caudales.

Le Grenouiller, Coluber raninus. Grouou a fait connaître cette espèce de Surinam, qui es noureit de Grenouilles et fréquente les marais, m'a guère que dix sept pauces dell'angueur, et, dont de corps blanchitus actorné de lignes et de taches noires. Piraég, والموراث والباران 

Le GLIBICARA, Coluber Glicicapa. On peut regarder commes fort douteuse, l'existence, de ce Serpent, que Gronou n'a fait connaître pas d'après un individu mutilé, dont il me put déterminer la forme de la queue qu'il dit être pentagone. On me sait si le Gliricapa vient positivement de Ceylan ou de Surinam. P. 176. B. 166?

La Grivelée, Coluber virgete. Cette espèce, qui est originaire de Surinam, a le corps noirâtre sur le des, et varié sur les côtés de lignes transversales noires, brunes et blanches; les écailles du dos sout grandes et carrées. Il a dix-huit pouces de longueur. P. 160, E. 69, 1, 17 1 ...

Le Grison, Coluber ganus. L., Eneyel. Oph., p. 59, pl. 18, 1.,62, Cette Couleuvre, qu'on dit se Argaver endifferemment dans les Indes et dans l'Amerique méridionale certbleachitre marquée de bandes transmessées brupes, techetées de points conjour de lait de chaque côte, p. 188-200, 

La GRONOVIENNE, Coluber, Gipnovianus. Laurenti a dédié catto, espèce à Gronou, auguel, les naturalistes doivent la connaissance de tant de Serpens. On ignore to patric. Son corps est bleuêune, ende de petites lignes noires transversales. Le dessous est poir. P. 178 p.E. 46 ......

Le Gros Nez Coluber Nasion Suivant Gronou, ce Sergent a un pied environ de lougueur. Son anneceuest surmonte d'une membrane sonde et

Electronic Contract Contract Contract

relevée qui donne à sa tête un aspect particulier: Som corps brum est parsemé de petites techès noires. P. 149-154, 18.49445. ·

La Grosse Tete, Coluber capitatus, . 11 Lac., Serp.; p. 186; Encycl. Oph., p. Dand. Cette Contenure vient de Co-46, pl. 42, f. s. Cette espèce se trouve romandel; elle a le dessus du corps en Amérique: Sa confeur est foncée avec des zones plus pales. P. 193,

Le Guimpe, Coluber ovivorus, L. C'est sur une indication de Marcgrauff et de Pison que l'on connaît ce Serpeur brebilien. Oer voyageurs disent qu'on leur en apporta un individu long de quetre pieds, et dont le ventre emit alune : bouleur . argentée fort éclatantes Le reste du corps est mélangé do noir et de blanc. Ce Serpent entre dans les base-cours pour à dévorer les eens de Poule. r. 203, **நடித்தார்** அருக்காள நேற் வந்துரில் ந

·· La Guindan, Colmber Guineensis.Ce Serpent, done le nominatione in putrie, a sautéte ovale; aplatie, le corps blamehtere; yenteché tře tacties tratisversulest vantemétées de moir et de 数種類の呼吸が発生を発生しています。

· 動品にノア !! Virens!

· Biling Coluber Hebe | Dand. La teinte agénérale de cette Couleuvre a**a'ou espit à** tost venimeuse sur la côte de Coronandel; est d'un gris condré avec des taches obscures, et ane vingtaine de bundes transversales étroités sur le dos ; toutes blanches ou jaunătres; le ventre est naord. P. 199, E. 62.

L'Hélène , *Coluber Helena,* Dand. Cette espèce de l'Inde est remarquable par sa beauté qui lui mérita le non qu'elle porte. Très agile, elle ctouffe les Poulets dans ses replis, et devient souvent un liéau des bassecoursari` 222, B. 93+95:

L'HOTTAMBRIA. Gronou à qui l'on doit.la-connaissance de cette Conleuvre dit qu'elle vient de Ceylan; que son comparest d'un roux tirant sur le blanc, avec le derrière de la tête jaunaire. Sa longueur est d'environ deux pieds. P. 159, E. 4a.

L'Hyder, *Coluber Hydens* allan, quippets a fait compaitre cette. Cou-

27 1 1 1 12

4 No. 1

leuvre, dir qu'elle habite la Caspienne et les fleuves qui se jettent dans celle mer, sans qu'il l'ait jamais Vhe sur le rivage. P. 180, E. 66.

L'IBEBOROCA Coliber Ilitoboca . orange varié de beau noir luistat : sa taille dépasse trois pieds de tongueur. P. 209, E. 129.

L'IBIBOCA, Coluber Ibiboch, Encycl. Oph., p. 25; Coluber Corais, Daud. Corais est le nom qu'on donne au Bresil à ce Serpent, tandis qu'ibilioca, employé par Séba, désigne le Mangeur de Chèvres. C'est une grande espèce qui acquiert jusqu'à cinq pieds et demi. P. 176, E. 121.

La Janthine, Coluber Janthinus, Merrem.; Très-Verte de Daudin, Col. viridissimus, L. C'est une espèce de Surinam, qui est fort élégante et n'a guère que dix-huit pouces de long. P. 217, E. 128.

LeLACTÉ, Coluber lacteus, L., Encycl; Oph., p. 16, pl. 16, fig. 27. Cette petite espèce qui pourrait être confondue avec le Rouleau, F. Onver, si des chractères génériques ne l'eh distinguaient, vient des Indes, rogos, B. 32.

Le Laberis, Colaber Laberis, L., est une espèce peu connue du Canada, dont le corps est marqué de raics noires. p. 110, E. 50.

Le LEMNISQUE, Caluber lemniscatus, L., Encycl. Oph., p. 47, pl. 24, f. 49. Cette petite Conleuvre qui n'a guère plus de six pouces de longueur, et dont la grosseur est celle d'une plume de Cygne, est décorée de fascies blanches et noires disposées par anneaux. Elle est asiatiques P. 241-250, 1 - 77 A E. 30-37.

Le Lien, Coluber constructor, I., Encycl. Oph., p. 15, RL 25, f. 46. Catesby rapports quace Serpant qui parvient souvent à la longueur de six pieds, fait la guerre aux Rats, les poursuit avec une: increvable vitesse juque sur les toits: cles maisons, et qu'il dévore même: les Sémons à sonnette. Il est brave, se defend avoc acharnement et s'entorfillmilutour du corps et des jambes des chasseurs qui l'attaquent. Du reste il n'est pas venimeux, et on le considère comme! très-utile. Ses couleurs sont fort sombres. Il est noir on dessus et bronze en dessous. P. 186; 3. 93.

Le Liveria, Coluber Lutria, L. Go. heru Serpent dont on ne connect pas la patrie a le dos et l'abdomen blendtres avec les côtes jaunes. P. 134 .

Le Maleous, Coluber sibilens, L., Encycl. Oph., p. 55, pl. 19, £ 34; Coluber Malpolon, Dand. CoScrpent, dont les couleurs produisent le plus agreable effet , pervient à une grande taille; il kabite l'Inde. P. 160, E.

Le Maure, Coluber Mourus, L. Le dos de ce Serpent est brun avec denx lignes lengitudinales qui finissent par se confordre avec l'abdomen, lequel est d'un beau neur; ses écailles sont carenées. Il se trouve sur la côte d'Afrique aux environs d'Alger. r. 152,: z. 66.

Le Mexicain, Coluber mexicanus. On n'a d'eutre indication sur ce Reptile que ce qu'en dit Linné qui nous apprend qu'il a cent trente-quatre grandes plaques abdominales et vingtsept paires de plaques sous la queue.

Le Minama, Coluber miliane, L. Ce Serrent de l'Inde, qui n'a guère plus de six pouces et qui n'est pas plus gros que le doigt, a sa tête ovale, couverte d'écailles vertes et le corps brun tacheté de blanc. Il est d'une certaine élégance. P. 162, E. 59.

La Minerve, Coluber Minerves, L. Cette espèce se trouve dans les Indes. On ne sait ce qui loi a mérité le beau nom qu'elle porte. Elle n'est pas plus grosse que le petit doigt. Sa couleur est le vert de mer avec une bandelette brune sur le dos. 2. 258, 2. 90.

Le Moxosse, Coluber Molossus, Daud. Cette espèce que Latreille a nommée Cannelée se trouve à la Ca-. roline, et ressemble per sa taille au Molure et par ses couleurs au Boa Devin. Des mœurs sont très-douces. P. -233-226, E. 60-64.

cet l'une des pius grandes espèces de ce gente, si elle tie les surpasse toutes par sa taille. Litte dépende six piècle de lougueur, et présente per se forme amos d'anglome avec les Bons. On la trouws dams les Endes. z. #48-#55, B. 59-65. i

Le Morrence. Cointer guttages. L., Encycl. Oph., p. 25, pl. 23, f. 48. Ce beau Serpent, qui joint l'élégance des formes à l'éclat des conieurs, inhite la Gareline où l'an dit qu'il senourrit de Petates; il est couvert de taches d'un rouge vif. r. 'ass-250. д. 60.

Le Muqueux, Coluber mucosse, L., Encycl. Oph., p.56, pl. 28, f. 59. Cette Conleuvre des Indes est des plus tristos, et n'a guère qu'un pied de son-

gueur. P. 200, E. 146.

L4 NASIGUE DU BENGALB,: Coluder Mycteriscus, Daud, Il me faut pas. confende ette Contouvre avec le Mysterissus de Linno, qui est le Nez retroussé, Serpent américaine Galle-ci n'est pas plus venimente que liautre. Elle est extrêmement grêle et souvent mutilée. P. 173-178, B. 48.

Lo Nebulbux, Goluber nobulosus, L., Encycl. Oph., p. 86, pl. 90, £ 36. Son corps est numer de bran at de gris ; le dessous est binnehitme et moncheté de brun. Il habite l'Amérique.

P. 185 , **z. 8**1.

La NES RETROUSSÉ, Coluber Mrcteriacus, Encycl. Oph., p. 63, pl. 58, f. 6a; le Fouet de encher, Coluberflagellifarmis, Daud. La machoire enpérieure de ce Serpent d'Amdrique se prolonge on new retrouses, wings que l'indique son nome Le corps cet couleur de chairevee une bandelette pale sur chaque côté: Cet Amimal varie pour les couleurs. It est des individus bleus, d'autres qui sent vasite de vert et de brum. Ce Seepest sies p pas venimeux, quoique Linné l'ait signalé comme tol. P. 198, E. 169.

L'OEILLE, Coluber accullatue. Laurenti mentionne deux venicités de ce Serpent qui paraissent êtes primi-Le Manuau, Coluber Molurus, L., naixes de l'Afrique, de Ceylan et de Encycl. Oph., p. a6, pl. 40, f. a., la Chine. L'une et l'autre out aur le os des taches occelliformes de couiur écarlate. Les plagues abdomis

ales n'out pas été comptées.

Le Panins, Coluber Padera, L. Ca erpent des Indes, long d'un pied, a la orps blanc, avec des taches noires, isposées par paires sur le dos et réusies par, une petite ligne longitudi-ale. D'autres taches noires sur les cétés, p. 108. R. 55

ur les côtés. p. 198, n. 55.

La Pale, Coluber pallidue, L., Enyci. Oph., p. 33, pl. 16, f. ag. Rapèce es Indes dont la corpe pale, seme de ches grises et de points bruns, a deux etites lignes noirêtres de chaque côté. 153-168, E. 94-98.

Le Panaché, Coluber verius. On e connaît pes la patrie de ce Serpent ue Gronou ditêtre penachéde blanc, e bleu, de noir et de couleur de

puille. p. 136, E. 49.

La Panthkaina, Coluber Pastherius, Daud. Sa taille est de trois pieds; couleur générale, le brun cendré, sec quelques taches plus brunes. I patrie est inconnue : c'est peutre un Bongare: ses plaques paraisant ne pas avoir été comptées.

Le Parquert, Coluber tessellatus.

uvenți qui ne donne ni le nom du

ys de ce Serpent, ni le nombre de

s plaques abdominales, le dit marié de taches noires et brunes qui

rment une sorte de compartiment

:s-régulier.

Le Printas, Coluber Pelica, L.; la lie de l'Encyclopédie. Ce Serpent est connu que par une note de Linqui nous apprend qu'il est de nde; qu'il a deux haudelettes nois sur le dos, le dessous vert et une ndelette jaune de chaque côté. P. 7, E. 103.

Le Peralaire, Coluber petalarius, Encycl. Oph., p. 48, pl. 26, f. 54. 1 prétend que cette Couleuvre, qui trouve à Amboine et den les In-5, se réncontre aussi au Mexique; 1 corps brun est marqué d'environ quante bandelettes transversales couleur blanche, et qui s'élargisit sur les côtes, E. 219-212, E. 102-

Le PETHOLE, Coluber Pethola, L.,

Emoyol. Oph., p. 43, pl. 45, f. 52.1 Espèce africaine assex trists, de couleur plembée, avec des bandes hrumes annulaires; sa taille est de deux pieds environ. Laurenti avait fait de cette espèce le type de son genre Comalla, lequel contensit sept autres espèces qui ne paraissent être que des imples variétés selon Gmelin, ses caractères consistaient dans la grandeur des plaques supérieures de la tête, don la frentale plus considérable que les autres. P. 207-209, E. 85-90.

La PLUTONIE, Coluber Plutonius ; Daud. On ignore la patrie de ce Serpent dont l'aspect est effrayant, et que Merrem confondit à tort avec le

Minime. B. 212, E. 107.

Le Poncrué, Coluber punctatus, L. Cette Coulquire de la Caroline al le corps candré en dessus, jaune en dessous, et marqué de treis rangées de points noire. P. 136, E. 45.

Le Pourreé, Coluber purpurascente, Selon Scheuchzer et Gronou, cette Couleuvre de Surinam a le corps pourpré, avec des taches noires irrègulières sur le des. P. 189, E. 182.

LaPetenomisse, Coluber Pythonissa, Daud., qui est une Hydre de Schneider, a les mêmes habitudes que l'Hydre de Pallas, mais habite le Bengale; ses écailles dorsales, relevées par une cannelure, ont encore cotte perticularité qu'elles sont ciliées. P. 159, E. 52.

Le RAYÉ, Coluber lizeatus, L., Encycl. Oph., p. 58, pl. 17, f. 50, est un Serpent d'Asie dont le corpa est bleuftre, marqué de quatre lignas brunes avec une bande plus bleue sur le milieu du dos. F. 165-164, E. 80-85.

Le RÉGINE, Coluber Regima, L., Encyel. Oph., p. 16, pl. 12, £. 17. Ce petit Serpent, qui vient des Indes, n'a guère que dix pouces de longueur; il a une bandelette verte derrière le yeux, le corps brun en dessus, et tacheté en dessous de blanc et de noir, P. 137, E. 70.

Le RESEAU NOIR, Coluber atro-reticulata. Ce Serpent de Guinée, figuré par Scheuchner (Phys. secr., pl. 766, f. 5), a le copps d'un blane térant sur. le bleu, avec ses écuilles bordées de noir. P. 144, 2. 56.

Le RETIONLAURE, Colubes reticulatius, Lac., Serp., 555; Encycle Oph., p. 24; pl. 4s, f. 4. Cette Contenuvre et die rapportée de la Louisiane; ella alecorps enumert d'écailles lisses, grianties, hooriées de blanc. P. 218, R. 80.

Le Recensional, Caluber resolutes. Lac. Encyel, Caph., p. 199, phuse, f. 26. Cette espèce est originaire des indés; trois rengées de teches quejuglues, rhombordales et bleues vers igur, centre, sont disposées sur son dos qui est.

bleuâtre. P. 157., E. 70. La Couleuve de Richard Co-Luber Richardi, N. (V. pl. de ce Dict.) Le nom vulgaire de Couleuvre Liàne. donné à cette élégante espèce par les habitans de la Guiane , indique d'avance se forme élencée et sa flexibilité. En effet, ce Serpent que nous allons faire connaître, et que nous dedions à la mémoire de Richard , notre illustre maître, est l'un des plus sveltes, des plus élégans et des plus minces qui existent, Nous en a voos fait la descuiption sur trois individus rapportes par feu notre savant ami; sa taille est de trois à quatre pieds; la queue trèsfine est fort longue et équivaut pour le moius au tiers de la longueur totale: le corps n'est guère plus gros que le doigt ; le cou , très-aminci et bien distingt, supporte une tête allongec, qvale, un peu clargie vers l'occiput qui est aplati ; elle est couverte de neuf grandes plaques d'un beau vert de topaze ; les écailles sont légèrement carenées sur le dos, mais le sont plus sensiblement sur les flancs; le ventre blanc est plat; le dessus est d'un brun chatoyant, qui produit des reflets comme le ferait du cuivre de Rosette; trois lignes d'un brun clair vil et brillant règnent dans toute la largeur du Serpent; une petite bande noire, partant de la pointe du museau et passant sous l'œil, sépare la teinte verte du. vertex, de la couleur blanche qui rogog sur les méchoires; celles-ci ont leurs levres garnies d'écuilles un peu plus grandes que celles qu'en trouve

sur le reste de l'Animal, y compris les écailles des commissures, et une impaire en avant, il y en a dix-neuf en hau, et treize un bas. Cette espèce présente quelques rapports avec le Boiga, et a peut-être été confondue avec ce ferpetat que nous croyons être particulier à l'aucien monde, et conséquement fort différent. Il a également quelque ressemblance avec le Seurite; mais la forme de sa tête l'en distingue; il est d'ailleurs encore plus misses et proportionnellement plus ablance. R. 165-172; E. 150.

Le Rouse-Gones, Coluber figularis, L. Cette espèce, qui se trouve en Egypte, est bien carattérisée, selou Hassalquitz; par sa être blanche; son corpe noir et se gorge rouge; sa longueur est de quatre pleds. P. 195, 2: 102.

La Rousse, Coluber rufits, Lacép. On ignore la patrie de ce Serpent dont le corps est rouge én dessits et blanc en dessous; sa longueur et d'un pied et demi environ: 7. 324, B. 68.

Le Rubank, Coluber fasciala. Laurenti lui attribue des yeux à peine visibles, un corps blanc d'une grosseur égale, et orné de bandelettes brunes irrégulières obliquement disposées. Cet auteur n'indique ni son pays ni le nombre de ses plaques abdominales.

Le Saurre, Coluber Studita, Ir., Encycl. Oph., p. 58, pl. 23, p. 55. Ce Sarpent, fort allouge, diegentetagile, se trouve dans la Caroline; foodss en brunâtre, avec trois maiss langitudinales bleuâtres ou blanches. P. 156, B. 121.

Le Saturnin, Coluber Salurinus, L., Encycl, Oph., pl. 46, pl. 47, 7.40. Ce Serpent est peut être le plus minte de nous; il n'e pas quarreligies de dimetre; et su longueur, dont le queue fait le tiers, est au molifs de trois pieds; il est itses dégamment numée de tointes bleutques et le trois et son le stant est et l'inde fasqu'en Guinées p. 144-149, physologie "

Le Schokari; Coluber Schokeri. Fosskalliva fait communité tette Cousuvre qu'il a trouvée an identificatelle st remarquable par deux bandelettes lanches qui règnent le long de son orps, et dant une soule est lisérée de oir. P. 183 , E. 144.

Le SERPENT DES DAMES, Coluber Jumicelle, L., Encycl., Oph., p. 38, 1. q, f. 8. Cet. Animal est encore du ombre de ceux chez lesquels l'éléance des gondours obtient grâce pour forme. On prétend que les dames u Malabar en élèvent un certain ombre, et qu'elles se plaisent à les iettre dans leur sein , pour se rafraîhir durant les grandes chaleurs; il a guère que huit à dix pouces de ng; il est gracieusement varié de lanc et de noir. P. 118, E. 60.

Le Serpent domestique, Coluber unesticus, L. La familiarité avec lauelle ce Serpent entre dans les maiins, lui a valu le nom qui le désine; on le trouve en Berbane où il' st fort commun. P. 245, E. 94.

Le Sibon, Coluber Sibon, L., Envol. Oph, p. \$3, pl - 19; f. 35. Cette ouleuvre est africaine; sa couleur st un mélange de rouille et de blanc; 18 parties inférieures sont tachetées e brun. P. 180 y E. 85.

La SILLONNEE , Coluber porcolus. osc, à qui l'on doit la connaissance c cette espèce, l'a trouvée dans la aroline, et dit ses écailles carenées; le vit de Grenomilles et habite le bord ⇔ eaux. P. 128 , E. 68.

Le Sirede , Cotaber Sipedon. On c connaît cette espèce; qui est de Amérique septentrionale et de couur brune, que parce que Linné lui signe cent quarante-quatre plaques bdominales et soixante-treize paires e caudales.

Le Sirtale, Coluber Sistalis. Linné ous apprend que cette Couleuvre, ui se trouve au Canada, a cent cinuante plaques abdominales et cent natorza caudales.

Le SITULE, Coluber Situle, L. Ce rpent a trois pieds de longueur en~ ron; il est d'une couleur grise remrunie; une ligne noirâtre regne latédement de chaque côté comme pour parer le dos du ventre. On trouve

calte espèce en Egypte. P: 285; E: 45. Le Sombre, Coluber fleeus, Lin Encych Ophic p. 14 1 15t. 20 11/15g. Cette espace, qui offre quelques rapil ports de conformation avec le Beign! mais qui n'en a pas les brillantes cous lours, habite l'Asie. P. 149, Bi VIF 111

Le Strik, Coluber ameans, En Ce Serpent de la Caroline a de cent vingt-six à cent trente-hult plaques abdominales, et de vingt-cinq a quarante-cinq caudales.

Le Superbe, Coluber speciosus. Gronou assigne près de quatre piede pour la taille de ce Serpent du Brésil, qui a le corps rayé de blanc et de noir. 🖈 272 , E. 70.

Le SYMÉTRIQUE, Coluber symetricus, Lac., Serp., p. 250. Catte espèce, qui vient de Ceylan, parvient & dix pouces environ de longueur. Elle a le corps brun avec de petites taches noires de part et d'autre, rangées en file! P. 142, E. 26.

Le Tacheré; Coluber maculains; Lac., Serp., p. 529. On trouve certe Couleuvre'à la Caroline et à la Louis siane; elle y acquiert deux preds de longueur; son corps, blanchâtre ou d'un brun pâle, a sur le dos des ta-! ches rousses rhomboïdales, bordées de noir et formant une bande en zigzag. P. 119, E. 70.

La Tète-Noire, *Coluber melano*-' cephalus, L., Encycl. Oph., p. 54; pl. 12, f. 15. Ce Serpent, qui est originaire d'Amérique, a sa tête variée de blanc et de noir , avec tout le corps brum. P. 140, E. 62.

Le Tigné, Coluber Tigrinus, Lac., Serp., p. 130. Le nom de cette Couleuvre, dont on ignore la patrie, indi-. 1 que la disposition des couleurs qui la , decorent. Elle a treize pouces et demi de longueur. P. 233, E. 67.

LeTriangle, Coluber Triangulum, Lac., Serp., p. 331. Ce Serpent vient d'Amérique. Se têle, un peu ovale, est marquée sur le sommet de deux figures en triangle; le corps est blanchairs avec des taches rousses bordees de noir et éparses sur le dos, et dis' posées à la file sur les côtes. 1. 213,

Le Treangulater, Colyber Buccaque, L. Le corps de ce Serpent des Grandes fulles est brun hved environ trente bundelettes blanches trans-Variales. F. 107, B. 79.

Le Trincare, Coluber Trimelie, b. se induver aussi en Amérique, « le desaus du corps d'une belle couleur de vert de mer avec quatre lignes rousses dui se réunissent en une scule à l'extrémité du corps. F. 195, z. 86.

Le Triple-Rang, Coluber tetrordination, Lac., Serp., p. 332; Encycl. Oph., p. 50, pl. 42, f. 5. Le corps blanchatre de ce Serpent d'Amérique offre trois rangées de taches brunes sur le dos. P. 150, E. 59.

Le Trois-Rais, Coluber terlineatus, Lac., Serp., p. 254; Encycl. Oph., p. 42, pl. 41, f. 3. Le nom de cette Couleuvre, dont on ignore la patrie, indique que trois fascies longitudinales règnent sur son corps qui est de couleur rousse. P. 169, B. 34.

· Le TYPHIL, Coluber Typhius, L. Ce Serpent des Indes a son corps d'un vert foncé avec ses écailles relevées en arêtes. P. 140 , B. 53.

Le Tyrte, Coluber Tyrie, L. Hasselquita, qui a trouvé ce Serpent en Bgypte, dit qu'il a sa bouche dépourvue de dents et le corps blanchaire, avec des taches brunes rhomboïdales disposées sur trois rangs. P. 210, B. 85.

Le VAMPUM, Coluber faeciatus, L., Bucycl. Oph., p. 31, pl. 11, f. 14. Cette espèce est encore l'une de celles que la vivacité de ses couleurs fait rechercher dans les collections. Elle

habite la Caroline. P. 228, E. 67. Le Verdaire, le Vert, le Vert et Bleu, la Violette, sont des espèces exotiques dont les noms indiduent la couleur et a pau près le prin-cipel caractère. Le Serpent Nain de l'Encyclopedie malhodique, aiusi que l'Anguiforme, la Têle-Brinde, et la Spetule du même ouvrage, Coluber auguiformis, cerastoïdes et latiros-

tre de Laurenti, sont de since de trop imperationent de la laurent de la

Le Charque ou Charquerous, que quelques partirilistes continuent à placer partiriles Catheures, nous parait devoir être, par Vipera ani-que les croches vindatus dont elle est munic soient très perjui, les ver

existent pas moins au lond de la der de ce Serpent.

La Peinte, l'Obscura, la Perl Couleuvre à banderolles, la Trisfe, la Couleuvre Thelia, l'Ecerlete, la Mali gne, la Serpentino, la Conte Treillisose, l'Ombrée, la Schmodd ne, le Porte-Croix, le Dom, le Dabe ne le Porte-Croix le Dom ma la Coulesvre à ventre étneites desse, ne complètent pas encora toutes les mentionnées déliné, espèces qu'ont mentionnées & Gmelin, Daudin et autres nettell tes. D'autres Sespens, décriss et the des Couleuvres par les, auteurs, appartiennent à des des différens. Telles sont la Coulen lunette qui est un Beis, la Capitalivre Cherses qui est une Vipere, le le phe et la Couleure vente, qui e des Bongares, etc. F. tous est mots.

. o. noga enlimald schilled COULEMPRÉE, nor. readi. Non vulganie de la Bryonessu 🧸 🙉 🖰 (B.)

\* COULEUVRUN. mer con Syn. d'Erix. Frict mother () c(thui. (18.)

COULTAVAN. on. P. Coultvan. ·COULIGOU: dni: (Vieibt) ア.

COUA. COULILABAN" of CHULALA-VAN. BOT. PHAN. POUT COMADER. P ce mot.

COULIN. 014. Syn. videntia de Ramier, Columba Palament P. Pieson, et de Martin chauvel cule calve. V. MARTIN,

\*COULLOU-CATARE and Mear. r**Goromunilai.** `nittord îdi n≤ `antite(**s.)** CATTA MANY Chose que Contra en

Coulmeile. F. ces mots.

COULOMBA, not. PHAR. Variaté du Murier, dont les Vers à soit sont très-friands dans le midide la France.

COULON. ois. Syn. vulgaire de tous les Pigeons de colombiers.

COULON - CHAUD. ou. Nom donné par plusieurs auteurs au genre que, dans la Méthode de Temminck et de plusieurs autres, l'on distingue sous le nom de Totrane - Plerre, Strepsilae, Illig. V. ce mot. (DR..z.)

\*COULON-DE-MER. DIS. Syn. vulgeire de la plupart des Moueties.

V. MASUR (DR. 2.)

COULONT. ROT. FHAR. (Léchenault.) Syn. de Glycine tomensosa aux environs de Pondichery où la racine de cette Légumineure se donne cuite aux Chévaux en guise d'Avoine. Jussieu dit qu'on étend ce nom à divers Haricots à la côte de Goromandel. P. GLYCINE. (B.)

COULOUBRIGNE ou COULOU-BRINE, BOT. PHAN. Noms vulgaires du Sureau dans diverses parties de la France. (B.)

COULOU-CAVALAY. BOT. PHAN.

V. CAVALE. Ge nom désigne encore
le Galoga villosa.

(3.)

COULOUMB, COULOM ET COULOUN. OIS. Vieux noms français des Pigeous, du latin Columba. (B.)

COULOUMBADA. 018. Syn. piemontais du Lagopède, Tetrao Lagopus, Gruel. F. Taraas. (DR..Z.)

COULOUN, ora, Même chose que Coulon. K. ce mot.

COULSE. BOT. CRIFT. (Champignons.) Nom yulgaire, dans les départemens de l'Arriège et des Hautes-Pyrénées, de l'Agaricus procerus. V. ce mot. (AD. B.)

\* COULTÉRNEB.016.Syn.vulgaire en Ecosse du Macareux, Alca arctics, L. V. Macareux. (DR..z.)

cg , L. V. Macareux. (dr..z.) COUMA. bot. phan. V. Coumier.

COUMAROU. Coumarouna. Bot. PHAN. Genre de la famille des Légu-

mineuses et de la Diadelphie Décandile, L., établi par Aublet et adopté par Jussieu avec les caractères suivans: calice coriace, turbiné, à trois divisions, dont les deux supérieures sont dressées, très-grandes, l'insérieure très-petite, aigué; corolle papillonacée formés de cinq pétales dont les trois supérieurs dressés et marqués de veines violettes ; les deux inférieurs déclinés et plus petits; buit étamines réellement monadelphes, quoique le geore ait été place dans la Diadelphie du système sexuel. Le fruit est ame espèce de moix divée oblongur, exidricarement drupace et cotennesse, renfermant une sonle semence oblement synant lapparente diune amande i Wilhlemous a substitué au nom de Coumantune celui de Dipteriza et lui a a jouté comme congénère le Taralea appositifolia d'Au-blet.

Sans nous arrêter à vérifier l'exactitude de ce rapproabement, noue ne parlerons ici que de l'espèce primitive, Coumeroune odorates, Aublet (Plantes de la Guiane, t: s96), Arbre qui s'élève jusqu'à vingt-cinq mènes sur un mètre de largeur. R'est très-rameux au sommet; see feuilles sont grandes alternes et pinnées, et ses fleurs purpurines, disposées en grappes suilluires et terminales. Cet Arbre croft dans les grandes forêts de la Guissie, et particulièrement à Sinémari et dans le comté de Gêne. Son nom de Couentrou est celui que lui donnent les Galibis et les Garipons. L'amande de son fruit que Gaertner a figuré sous le nom de Baryosma Tongo (de Fruttb. 2, p. 73 et t. 93) est remarqueble par la suavité de son odeur; on la connaît en Europe sous le nom de Fève de Tonks où elle est employée principalement à parfumer le Ta~ bac. Les naturels de la Guiane enfilent ces amandes pour faire des colliers odorans. Le tronc de l'Arbre est d'une telle dureté que les créoles. l'emploient aux mêmes usages que celui du Gayac, et même lui donnent à tort le nom de Gayac.

\* COUMELON. BOT. PHAN. Syn. de Gmelina asiatica à la côte de Co-romandel. (B.)

COUMENE BOT. PHAN. L'un des moms vulgaires du Lycope européen.

\*COUMETE, sor. gran. Nom galibi d'un Eugavia adopté per Aublet.

COUMIER. Couma. BOT. PHAN. Genre de Plantes discivicadones monopétales établipar Aublet (Plantes de la Guiane, Suppl., p. 39, t. 392), et dont on n'avait pui disqu'ir présent déterminer at la placé systématique, ni les rapports maturels; ses fleurs dtaut incommuse. Co genre avait me-me parti teliement obisour ar savant auteur du Generu, qu'il n'en a fait aucupe mention et ne life même pas assigné de place purmi les Genera incersos sedis. Nous sommes assen heureux pour pouveir dissiner entièremant cette obscurité, ayant en notre possession la Plante d'Audilet, ornée de ses fleurs, et dans un état parfait de conservation. Cette Plante a été recueillie par feu Ráchard pendant son sejour à la Guiane: Elle appartient évidemment à la famille des Apocynées et vient se placer auprès du genre Ambelania. V. notre Mémoire sur ce genre (Ann. Hist. Nat. t. 1.)

Le Coumier de la Guiane, Couma guianensis, Aubl. (loc. cit.), est un Arbre laiteux qui croît sur le bord des fleuves: Il peut s'élever à une trentaine de pieds. Ses jeunes rameaux sont triangulaires ; recouverts d'une écorce grisâtre et glabre. Ses feuilles sont verticillées par trois et non trifoliolées. Elles sont ovales, acuminées, entières, très-glabres des deux côtés, presque cordiformes à leur base qui se termine per un pétiole membraneux en gouttière, long d'environ un pouce. Les pétioles des trois seuilles, surtout dans celles qui occupent le sommet des rameaux, se réunissent, s'em-

'holtent les uns dans les autres, de manière à sumular un petiole commun postoje troje kolides. C'est les dui a andois en errech les anteurs qui ont ottribué à cet Arbre des femilies trifoholees. Les fleurs sont roses, de la grandeur du Jasmin; elles forment à la partie superieure des jeunes rameaux des panicules trichotomes; dont les pédoncules et leurs ramifications sont triangulaires et comme articules. Le colice est turbine, à cinquipisions écraites, dressées et persistantes ; la corolle est monopétale, tubuleuse; son tubé évlindrique est un pea rentie vers sa partie movemue; le limbe est étalé, à cinq divisions étroites, aigues, reflechies; l'entrée ide Aussi de Egisnie d'une grande que puté de poils; les étamines; au nombre de cinq, sont inserces in la partie autorienre du renslement que l'on remarque vers le milieu du tube celicinal. Les filets sont courts, grêles, un peu velus; les anthères sont biloculaires, allongées et sagittées; l'ovaire, est déprimé , , en veloppé dans sa moitie inférieure par un disque assez mince dont le bord est sinuoux. Cet ovaire presente une seule loge, dans laquelle un grand nombre d'ovules sont attachés à deux trophospermes pariciaux. Le style est subule, glabre, et atteint à peu près da trauteur des étamines ; le stigmette est il deux lobes allongés et rapprochés, su-tlessous desquels on voit une peute lame discisorme. Les fruits sont de la gros-seur d'une Prune, arrondis, un peu deprimes, roussatres, renfermant de trois ècinq graines dans une pulpe de couleur ferrugineuse. Ces fruits, d'abord acres, deviennent ensuite doux et agréables. On les vend dans les marchés de Cayenne sous le nom de Poires de Couma

Dans le Choix des Plantes de la Guiane, publié par Rudge, on trouve, pl. 48, sous le nom de Cerbera triphylla, le Couma guianensis d'Aublet; mais l'auteur, en décrivant la Plante qu'il représente, n'a pas reconnu celle d'Aublet, qui ne peut,

on aucune manière, être rapportée au genre Cerbera.

COUMON. BOT BEAN. Fruit d'un Palmier rédéterminé, de la Guiane, avec lequel on lest une boisson fort agréable. (n.) \* COUNANA, ins. Nom vulgaire à Cayènne de la larve du Bruchus Bec-

tris, L. V. BRUCHB. (B.)

\* COUNA - CONATI. BOT. PHAN.
(Surian.) Syn. caraïbe de Phyllantus Niruri. (B.)

\* COONDOU-MANI. BOT. PHAN. On appelle ainsi dans l'Inde l'Abrus pregaterius. V. ce mot. (A.R.)

\* COUPAN. POIS. (Ruysch.) Syn. présumé de Rémore, nommé par les matelots hollandais Coupan-Visch. V. Schénéide. (8.)

COUPAYA. BOT. PHAN. V. COPAIA.

COUPE-BOURGEON, BÈCHE, LI-SETTE ou PIQUE-BROTS. INS. On a donné ces noms vulgaires à plusieurs Insectes des genres Attelabe, Grihouri, Enmolpe, Pyrale; qui font beauconp de torts aux bourgeons des Vigues, aux greffes des Abricotiers et des Pêchers. Parmi ces Insectes, on connaît davantage I Eumolpe de la Vigue, Eumolpus, Vitis, Fabr. F. EUMOLPE. (AUD.)

COUPE-FAUCILLE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Linaire et de l'Anthirrinum Orontium, espèces de Musilier, (B.)

COUPEROSE or VITRIOL.

MIN. Noms imposés par le vulgaire
à la combinaison de l'Acide sulturique avec quelques bases métalliques.
Les Couperoses bleue, varte et blanche sont les Sulfates de Cuivre, de
Feret de Zinc. (DR..z.)

GOUPET. MOLL. (Adamson, Voy. nu Sénég. p. 94, pl. 6.) Cône hébraique. V. Cône. (D. H.)

convient particulièrement au Becen-Ciseaux, Rhynchops, L.; mais qui, dans diverses relations de voyages, s'étend à presque tous les Pétrels-V. Bec-en-Ciseaux. (DR..z.)

COUPL BOT PHANT A GOURNE

- COUPOHL BOT PHANT AND HABITA
décit sous le nom de Coupont Spudtica (Guian., Suppl. p. 16, 1. 277 um
Arbre originaire de la Guiane dont le
fruitseulement est connu, et qui paraît
se rapprocher de la famille des Myrtacées. Ses feuilles sont prinches,
obovales, aiguës, échancrées en émur
à leur base et très-grandes. Les fruits
sont ovoïdes de la grossein d'uniforton, couronides par les ding lobes
du calice; ils contientent titte seule
amende:

COUQUELOURDE BOT THE R. Pour Coquelourde T. comolo and

\*COURAATHES. INS. L. Insectede Ceylan ainsi désigné comme une espèce de Fourmin appartient peut-être pas à ce genre, et n'est encore guère connu que par son nom.

COURADI ET PAI PAROKA. (Rhéede, Mulub. v., t. 46.) Syn. de Grewin orientalis, L. F. GREWIER.

\* COURAGE, nor. "PHAN." Vieux non de la Bourrache: (#.)

COURAKAT NOT FIAM. L'un des noms de l'Eleusine Coracana aux environs de Pondichery.

.COURANT. GROL MOLLYCHIPPADIOgressif qui s'exerce dans les fluides en raison d'une impulsion qu'impriment la différence des mivosux et la dilatation ou la raséfagtion des milienzes vironnans. L'air comme l'eau a sessiou- . rans sur lesquels l'effet du poids des diverses couches de l'atmosphère est très-sensible. Les Courans de l'air influent à leur tour et dans beaucoup de circonstances sur ceux des caux. Es sont communement produits paral'abaissement ou par l'élévation alternativede la température , et par la figure des continens sur lesquels ils roment en causant les vents et les templies. Leur action se confond tellement avec celle de ces météores a que géest, au mot VENT que nous en entretiendrons le lecteur. Il ne sera question, dans cat article que des Courans de l'ann. On su a cherché la reison dessigne

multitude de causes, en les distinguant en deux sortes: les Courans Vantasurs ou particuliers et les Gourans sidériques ou ornéraux.
Ces derniers ne sont proprement point des Courans; ils appartiennent à un tont autre ordre de phénomènes. Il en sera traité à l'article Markes. Les méritables Courans, ceux que l'on comprend dans l'idée commune de ce mot; me nous paraissent avoir put rapport avec la température, ou di rapport avec la température, ou di rapport avec la température, ou de leur action que nous attribuons principalement aux pentes sur lesquelles

ils glissent. Quelque hypothèse qu'on ait imaginée sur la différence de niveau de certaines parties de l'Océan, il 🌬 impossible de concevoir que les unes soient plus élevées que les autres ; et les lois de la nature auxquelles obéissent les fluides ne sauraient permettre une aberration capable de renverser tontes les idées reques. Il est vrai que la mer Rouge se trouve, à l'instant du flux, élevée de quelques mètres au-dessus de l'extremuté syriaque de la Méditerranée, et qu'on a des raisons de supposer que la surface des eaux au fond du vaste golfe Mexicain est un peu plus haute que dans le reste de l'Occan mais ces deux exceptions, les scules avérées ; sur de grandes masses d'eau, tiennent à des circonstances particutières : la première à la forme de la mer Rouge où l'eau de l'océan Persique-Africain est poussée, comme nous voyons quelquefois les vents s'engouffrer dans une impasse, et en sortir moins vite qu'ils n'y sont entrés; la seconde à la pression latérale que doit exercer contre les côtes qu'il longe, le grand Courant connu des marins sous le nom de Gulf-Stream. Il est même probable que le fond de plusieurs grands golfes allongés et rétrécis, particulièrement de la plupart de ceux qui ne se lient à l'ensemble des mers que per un détroit, sont dans le cas des cornes de la mer Rouge, sur lesquelles les nivellemens des officiers de l'expédition d'Egypte ont opere. Ainsi la mer Noire et

l'extrémité de la Baltique pourraient bien être un peu plus hautes que l'Occan. De même le côté le plus voisin des rivages longés par les Courans pourrait bien être un peu plus élèvé que le côté opposé, auquel l'étendae des caux ne présente pas tant de résistance. Mais ces faits certains ou <del>probables</del> ne sont rien contre d'imprescriptibles leis. Les fluides tendent sans cesse à se mettre en équilibre pet ce n'est que de la forme de leur-coutenant que les eaux de la mer peuvent recevoir quelque impulsion déterminante des Courans qu'on y 1 emarque. Les ruisseaux, les rivières et les fleuves nous indiquent la marche que suit partout la nature dans la production et pour la direction des Courans. Les caux de ceux-ci, suivant la peute du terram, roulent avec vetesse, se retaitissent et coulent avec une molie denteur, selon que le terrain est rapide ou s'aplatit. En débouchant dans la mer, le Courant des fleuves y continue donc à travers une masse d'eau qui repose sur un fond aufractueur, et doit nécessairement suivre encore ces anfractuosités, quoiqu'en se ralentissant. La réunion de ces Courans divers et l'opposition invincible que leur présente bientet le poids de la masse totale des eaux qu'ils grossissent, deit produire un Courant général, vaste fleuve murin, à peu près parallèle aux côtes, proportionné en étendue et en rapidité aux tributs qu'il reçoit des continens, et dont les rivages sont d'un côté ceux des con--tinens môme, et de d'actre la masse contrale des flots amers. Les recuts un Courans atmospheriques penyent favoriser, accélérer ou contraine les Courans marins. Le fluxet le peffex doivent aussi ou les déplacer ou sauser des alterations alterantives dans leur marche , mais ils demenrent existans, et les pécheurs qui conduisent leurs bateaux jusqu'au milieu des écueils les **connaissent fort bien. L'h**abitude apprend à ceux-ci à démêler leurs moindres effets. « La connaissance et la marche des Courans, dit le savant Rossel, forme une branche imoriante de l'art neutique. C'est elle jui apprend aux marins que, si le rincipal lu du Courant Jeur devient outraire, ils penyent dans les lieux voisis, où ils en treuveront de favorable. Certains livres de navigation, ont estinés à leur, indiquer ceux qui se encontrant dans les parages connus; uns sum connessance misonnée de matière doot ils agissent peut leur ne juger, à l'inspection des côtes et l'aute de la direction du principal ourant, quels sont les lieux qui, dans es parages inconnus, leur procura-

zut les mêmes avantages. » Les Courans se distinguent aiséient dans les rivières et les tieuves, r leur rapidité toujours plus grande, u des objets immobiles de comparaiin se présentent aisément aux envims comme pour faire apprécier leur itesse. Il n'en est pas de même e ceux de la haute mer dont le avigateur éprouve les effets sans i distinguer la marche. Cependant is corps entraîpés, qualquefois una inte différente du reste des eaux I AS MEYALFORE, et une surface au liie d'écume et de débris flottans, soiint de loin à les faire recommaître, ousavous plasse une fois dela paume i grand måt , distingué au loin, sur mer tranquille, de cos traces sinuous qui ressemblaient aux cours d'eau ut on suit les replie au milieu de la enuos son suplante par qualque cos souns leux et du sommet duquel en peut ntempler la campagne. Ces traces imenses de la principa de la solución de la compania del compania della compania servées par les naturalistes voyaars. Leschábais qui les compesent et entrainent les Courans marins leur liquerous la direction de ceux-ci. le y tuentment dans la Zône terrida : productions du Mard, ils en conront gasele Connect pessa par le sinage id am carcle pelaire; si au itraire : Your ten glaces septentrioes, au y observo quelques fragns des productions intertropicales, comolurumo que la Comunitación du sina go do dadigno oquinoxiple: An ie unionalis manufusionalis comprendutinés, les netaralistes gourrant : trouver des objets inconnus meis alors ils des vant se garder d'en indiquer la patric vant se garder d'en indiquer la déseuverte.

La marche de plusieurs Courans nélagiena est aujourd'hui aussi arac . tement déterminée que le peut être : sur une carte géographique, collecte la Seine ou de la Loire. Le plus nemeri quable de tous est le Courant atlantique septentrional, vulgaizement appelé Gulf-Stream; il parcourt, en trois sus à peu près, un cercle irrégalier. immense de trois mille huit cente lieues au moins de contour. Des Canaries, vers lesquelles il circule à partir des côtes d'Espagne, il pourrait conduire en treize moisaux odtes de Caracas. Il met dix mois à faire le tour du golfe du Mexique d'où il se iette pour ainsi dire, par une accélération de vitesse, dans le canal de Bahama, après lequel il prend le nom de Courant des Florides; il longe alors les Etats-Unis et parvient en deux mois vers le bane de Terre-Neuve qui doit peut-être son existence à ses dépôts, et que Volney a ingénieusement comparé à le barre d'un grand fleuve. Ce banc se trouve en effet au point de contact d'un autre grand Courant sententrie mai qui pourrait bien être déterminé par le deuve Saint-Laurent. De Terre-Neuve aux Canaries, en passant près des Acores et se dirigeant vers le detroit de Gibraltar d'ou il se courbe an sud-souest, la Gulf-Stream achève de parcourir la finde sa révolution en dix ou onne mois. C'est dans l'intérieur de ce cercle que se trouvent surtout ces amas siettaus de Sargasses dont furent ai fort surpris:les premiers investigateurs du grand Océan, qui les signalaient sur leurs cartes informes; quand ces amas, portés par le balancement des flots, atteignent aux limites du Couvant, ils sent entraînés par lui jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque disposition favorable à lour accumulation. Cette disposition se rencontrant surtout dans l'espèce de grand bassin que forment les Canaries, les fles du Cap-Nort et les côtes d'Afrique, c'est dans net espace surtout que les Sargasses

s'accumulent en immenses bancs flottans qui, d'après nos observations,! paraissent a avoir pas vegete dans les profondeurs des parages sur lesquels? on traverse ces sortes de forêts ou plutot de prairies oceaniques. Un autre Coutant, qui part de l'équateur en se dirigeant au nord-est, se porte au fond du golfe de Guinee, et passant ensuite entre les îles du Prince, de Saint-Thomas et la côte voisine, se perd vers l'embouchure du Zaïre. On trouve un autre Courant dans Phémisphèreaustral, dont nous avons observé la ligne écomeuse , et qui , sè dirigeant vers le cap de Bonne-Esperance, s'y embranche avec un Courant qui paraît venir du canal de Mozambique, doubler la pointe méri-dionale de l'Afrique et se diriger vers le nord le long des côtes désolées qui s'étendent dans la même direction. Dans les mers de l'Inde, les Courans paraissent alterner et auivre la marche des vents alisés ou réglés. Ce fait est certain : anssi n'avons-nous pas prétendu nier que les vents ne puissent avoir une telle influence, mais nous no reconnaissons pas à ces vents l'importance exclusive qu'on a voulu leur donner. La Polynesie est remplie de Courans contraires et peu counus, dont plusieurs sont fort danzereux. Du sud de la Nouvelle-Hollande partent encore de grands Courans, et l'océan Pacifique offre aussi son Gulf-Stream. En general les Courans partiels longent les cotes, tournent les caps et deviennent plus rapides dans les passages retrecis: c'estainsi qu'on en trouve de violens dans le détroit de Magellan et dans le canal de Mozambique. Dans le golfe de Gascogne, on observe un Courant très-sensible qui se dirige au nord-est; il recoit, en longeant la côte de France, les eaux de и Garonne, de la Charente, de la Loire et de la Vilaine, et, passant entre les îles et la côte de Bretagne, il ,va se perdre dans l'Océan. On assure que la Manche n'en affre pas de traacs bien sensibles, non plus que le pourtour des îles Britanniques, Le canal Saint-George, au sud duquel debouche M rivière de Bristol" deconsiderable, si l'on en jogé par analogie. La côte du Labrador offre un Courant qui, dans toutes les saisons, se dirige da nord haisud, Depuis le mois de mai jusqu'en octobre, un Courunt de la mer des Prides se dirige dans le golfe Persique , qui semble se dégorger durant les six autres mois. En général, les Courans, partis du grand Ocean, se portent par les detroits dans les différentes mers întérieures : c'est ainsi qu'on voit les éaux de l'Atlantique entrer dans la Mediterranée sous la forme d'un large Courant , dont la vitesse est accelerée par le rapprochement des côtes. Les eaux affluentes , introduites par le détroit de Gibraltar, longent la lisière septentrionale, tournent entre l'île de Crète et les côtes de Syrie, et, baignant les côtes d'Afrique, s'enfoncent dans les régions inférieures de la Méditerrance, d'où elles ressortent pardessous ,de façon qu'entre la pointé méridionale de l'Espagne et l'extrémité septentrionale de l'empire de Maroc 1 existe un Courant supérieur et un Courant inférieur. On observe un fait semblable dans le canal de Bahama.

L'on a pense que le mouvement de rotation du globe détérminait les Courans de la mer; si ce mouvement en était la vraie cause, tous suivraient la meme direction. Nous avons vu que plusieurs se dirigeaient perpendiculairementà l'écliptique, et que ceux qui se rapprochaient le plus de cette ligne ne le faisaient qu'obliquement. Ce mouvement de rotation ne doit pas avoir plus d'influence sur les caux que sur le continent, si ce n'est par rapport aux marces que nous ne considérons pas comme l'éffet des Courans, mais comme subordonnées l'influence des astres. La vitesse des Courans est souvent très-rapide; elle tient à la profondeur des vallées sous-marines dui les déterminent, et l'on peut supposer assez raisonnablément qu'à mesure que les mers diminueront et que les continens augnteront; les Courans deviendront grands tleuves dont, on pourrait vance figurer le cours sur la map, monde. V. FLEUVES.

Il est des Courans locaux et irréliers dont on no pout trop expliquer. causes, a moins qu'on ne les supse déterminés par quelques gouffres s'engloutissent les eaux, et d'oues peuvént être ensuite repoussées. l est celui de l'Euripe, entre l'Eue et les côtes de la Grèce; tel est rtout ce célèbre Malstræm qui, dans voisinage de la Norwège et par le xante - Luitième degré de latitude rd, passe pour attirer et engloutir · Animaux marins, et jusqu'aux isseaux qui s'en approchent impruument. (B.).

\* COURAQUET. ois. Syn. vulire de la Rousserolle, Turdus arunnaceus, L. V. SYLVIE. (DR. Z.)

COURATARI. BOT. PHAN. Le and et bal Arbre décrit et figuré r Aublet (Guian., 724, t. 290), sous nom de Couratari guianensis, a s rameaux étalés, ses feuilles alrnes, pendantes, courtement péolées, elliptiques, acuminées, trèstieres, parfaitement glabres, lonles d'environ quatre à cinq pouces, ges de deux à trois pouces, un peu riaces, ayant les nervures latérales s-rapprochées, dépourvues de stiles. Les fleurs sont grandes, d'un anc agréablement lavé de pourpre formant des épis axillaires plus urts que les seuilles. Chaque seur t brièvement, pédonculée, et articuvers la base de son pédoncule. Le lice est court, turbiné inférieureent, à six divisions très-profondes juës et persistantes. La corolle, heauup plus grande et presque étalée, compose de six pétales un peu inéux, arrondis, très-obtus, soudés semble à leur base par les filets minaux et semblant former une rolle monopétale rotacée. Les étanes sont fort nombreuses, leurs ets se réunissent pour constituer i androphore concave, petaloida, cliné, un peu plus long que

les pétales, et dont la face supé, rieure ou copcave est chargée d'anthères. Cet organe est généralement décrit comme un nectaire. L'oyaire est semi - infère, déprimé, et se termine par un style simple et asses court. Le fruit offre une forme et une structure, extrêmement singulières. C'est une capsule ligneuse. oblongue, évasée et presque campa-niforme, tronquée à son sommet, quelquelois à trois angles obtus, peu marqués. Ses parois sont parsemées de points blanchaires. Elle est fermée supérieurement par une sorte d'opercule circulaire qui se prolonge, dans sa partie interne ou inférieure, en une columelle ou axe central triaugulaire, marqué de trois dépressions longitudinales, lequel se prolonge jusqu'au fond de la capsule. Les graines, au nombre de huit à douze, sont oblongues, aplaties, membraneuses sur leurs bords. Elles contiennent un embryon recourbé, ayant la radicule longue, cylindrique et appliquée sur la face d'un des cotylédons qui sont minces, foliacés et chiffonnés. Jusqu'à présent, on ne connaissait que les fruits de cet Arbre qui ont été figures par Aublet, et qu'on rencontre frequemment dans les collections. C'est pour la première lois que la fleur de cet Arbie est décrite et figuree (V. pl. de ce Dictionnaire). Nous avens trace ses caractères d'après de beaux échantillous de cet Arbre recueillis par feu le professeur Richard à la Guiane Ce genre a les plus grands rapports avec le Lecyllis et pourcait même y être reunt. Nammoins al en diffère par la forme de son fruit, ses graines membranouses, attachées au fond de la capsule, et par la structure de son embryon. F. LECYTHIS et LÉCYTHIDEES.

COURATOUN. 01s. (Bonellie) Sgu. piémontais da Courlis de terres Cén-radrius Editnemus, L. V. OBOSCNÉ-ME. (OR ORI)

WEOURBARIL, BOT. PITAN: PO. My-地球成本.

COURBAS, COURBATAS LET

COURBEAU. 018. Syn. vulgaires de Corbeau dans le midi de la France. V. CORBEAU. (DR..Z.)

\* COURBINE. Pors. Pour Corbine.

COURCHO. INS. Les Vers à soie qui se changent en Chrysalide sans filer de cacon. (z.)

COURCOUSSOU. 1NS. Nom languedocien d'un Coléoptère indéterminé qui vit dans les bois. (B.)

COURDI. BOT. PHAN. V. COUBONDS.

COURE. MAM. Syn. guarani de Pecari. F. Cochon. (B.)

COUREJHOLO. BOT. PHAN. Le Liseron commun en Provence. (B.)

COURELIOU. ois. Syn. de Courlis. V. ce mot.

COURESSE OF COURERESSE.
REPT. OPH. Espèce du genre Couleuvie. V. ce mot. (8.)

COUREUR. Corrira. ots. Aldrovande a le premier décrit cet Oiseau que depuis l'on n'a jamais revu. Cet Animal , qui devrait faire le type d'un genre particulier, laisse de grands doutes sur son existence, et plusieurs auteurs présument que la bonne foi d'Aldrovande a été suprise par des récits mensongers ou par un Oiseau fabrique artificieusement avec des parties empruntées à d'autres Oiseaux de genres différens. On a donné le surnom de Coureur à une espèce du genre Traquet, Ænanthe cursoria, Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 190. F. ( DR..Z.) TRAQUET.

\* COUREUR DE COUSINS. ois. Syn. présumé de Gobe-Mouche gris, Muscicapa Grisola, L. V. Gobe-Mouche. (DR..z.)

COUREURS. Cursores. 018. Douzième ordre de la méthode ornithologique de Temminck. Caractères: bec niédiocre ou court; pieds longs, mus au-dessus du genou; les doigts, au nombre de deux ou de trois sculement, dirigés en avant. Cet ordre se compose des genres Autruche, Rhéa,

Casoar, Ontarde et Courd-Vite: Them est peu qui renferment moins Cespèces, et nos climats n'en comptent guère que trois ou quatré. Le nom de Coureurs leur a été imposé à cause de la grande aptitude qu'ils ont pour la course aux dépens du vol qui même, faute d'organes convenables à son exe eution, est absolument interdit à plasieurs espèces de ce genre. Ils habitent de préférence les plaines les plas vastes et même les déserts. L'herbe tendre, les graines, les Insectes concourent indistinctement à leur nourriture. Ils fuient la société et paraissent se dérober surtout aux regards des Hommes, ils mettent peut de soins à la construction de leurs nids, et ceux qu'ils apportent dans l'incubation se ressentent du peu de tendresse, du peu d'empressement qu'en général on observe dans la recherche mutuelle des deux sexes.

COURE - VITE. Cursorias. ois. (Lath.) Genre del ordre des Coureurs. Caractères: bec plus court que la tête, grêle, presque cylindrique, déprimé à la base, saiblement voité et courbé à la pointe; narines ovales, surmondes d'une petite protubérance; tarse élevé, grêle; trois doigts en avant très-courts, presque entierement divisés; l'intérieur moins long de moitié que l'intermédiaire; ongles très petits; point de pouce; ailes médiceres, la deuxième rémige la plus longue; tectrices recouvrant entièrement les rémiges.

Les Oiscaux de ce genre sont particuliers aux contrées brûlantes de l'ancien continent, et ce n'est qu'insproprement que l'on a donné le mon d'Européenne à l'unedes espèces d'afrique, parce que quelques individus égarés ont été trouvés par hasardsur les plages de l'Italie, de l'Espagne et même de l'Angleterre. Ces Oissaux sauvages et fugitifs, retirés dans les sables arides et déséris, ont encure été fort peu étudiés, et le petit nombre d'individus qu'i parent les collections, ont succombé par surprise dans des piéges, car la rapidité de

leur course peut, à ce qu'on assure, les mettre hors de toute atteinte des armes à feu. Tout ce qui concerne leur uidification, l'incubation, l'éducation, de leurs petits et leurs diffécation de leurs est absolument ignoré.

rentes mues, est absolument ignoré.
COURE - VITE DE COROMANDEL,
CURSORIUS assaucicus, Lath.; Charadrius
coromandelicus, Gmel., Buff., pl. enl.
892. Parties supérienres brunes; croupion et tectrices caudales blancs; sommet de la tête, devant du cou et poitrine d'un roux marron; rémiges et
bas-ventre noirs; cuisses et tectrices
anales blanches; un trait blanc et un
autre noir derrière l'œil; rectriées
cendrées, avec une tache noire vers
l'extrémité qui est blanche: bec noire
pieds jaunâtres. Taille, huit pouces.
De l'Inde.

Coure-Vite a double collier, Cursorius bicinatus, Temm.; Tachydromus collaris, Vieill. Parties supérieures d'un brun cendré; chaque plume bordée de blanc roussâtre; tectrices alaires intermédiaires rousses; rémiges noires; croupion blanc; un collier noir, fort étroit au bas du cou, et un autre plus large sur la poitrine; parties inférieures roussâtres. Taille,

dix pouces. D'Afrique.

COURE-VITE ISABELLE, Cursarius europœus, Lath.; Cursarius isabellinus, Meyer; Charadrius gallicus, Grael.; Buff., pl. enl. 795. Plumage d'un roux isabelle; une double raie noire, séparée par un trait blanc derrière l'eil; sommet de la tête roux; tectrices alaives hordées de cendré; rémiges noires; une tache noire entourant l'extrémité des rectrices qui est blanche; les deux intermédiaires unicolores; hec soir; pieds cendrés Taille, neuf pouces. D'Afrique. Il a été observé quatre fois en Europe. (DR. 2.)

COURGE. Cucurbita. BOT. PHASI. L'un des genres les plus considérables de la famille des Cucurbitacées, qui en a tiré son nom. On peut le caractériter de la manière suivante : ses fleurs sont inonuïques; dans les mâles, le calice est campanulé, à cing dents ou à cinq lanières étrei-

tes; la corolle est monopétale, régulière, campaniforme, ou plus eu moins plane, a cinq lobes quelquefois très-profonds; les étamines, au nombre de cinq, sont partées sur trois androphores, dont deux soutiennent chacup deux anthères, et le cinquième une seule; ces authères sont linéaires, repliées plusieurs fois sur elles-mêmes ; les filets des étamines sont plus ou mains rapprachés à leur base, et recouvrent un corps central et glanduleux, qui paraît être le pistil avorté. Les fleurs semelles ont la corolle absolument semblable à celle des fleurs mâles ; leur:calice est ovoïde, allongé et intimement adhérent avec l'ovaire insère ; le style est court, terminé par trois stigmates plus ou mains profondément échancrés; le sommet de l'ovaire est couronné, soit par une sorte de disque circulaire, soit par trois appendices courts qui sont les étamines avortées. Le fruit offre les plus grandes variétés de forme et de consistance. Sa grosseur varie depuis un jusqu'à trente et même trente - six pouces de diamètre. Il est tantôt globuleux et lisse , tantôt relevé decôtes , evoide, allongéen forme de bouteille, de messue, etc. Sa consistance ne varie pas moins; dans quelques variétés, son péricarpe, lorsqu'il est parfaitement mûr, est sec, dur et crustace: d'autres fois il reste charnu; dans tous les cas, il est indéhiscent et pulpeux intérieurement. Les graines sont ovoïdes, très-comprimées, tantôt échanerées en cœur à leur sommet et minces sur leurs bords, tantôt entières et entourées dans leur contour d'un rebord un peu élevé.

Ce genre est extrêmement voisin du Concombre (Cucumis), dont il ne diffère essentiellement que par ses graines échancrées en cœur; quand etiles sont minces sur les bords, ou entourées d'un rebord saillant lors qu'elles sont entières. Il se compose d'un assez grand nombre d'espèces qui toutes sont originaires des contrées les plus chaudes de l'ancien et du nouveau Continent. Ce sont tour

tes des Plantes herbacées, annuelles, ayant la tige charnue, armée de vrilles, et acquerant souvent'de fresgrandes dimensions. Les fleurs sont généralement grandes et portées sur des pedoncules axillaires. Elles sont tantôt blanches et tantôt jaunes. Les fleurs males sont en plus grand nombre que les femelles. Les espèces de ce genre qui ont les fleurs jaunes, la corolle campaniforme, les graines entières et relevées d'un rebord saillant, constituent le genre Pépon du' professeur Richard, qui ne laisse dans le genre Cucurbita que les espèces dont la corolle est étalée, et qui ont les graines minces sur les bords et échancrées en cœur à leur sommet. Nous considererons soulement le gente Pepon comme une simple section dn genre Cucurbita.

S I. Paron, Pepo, Rich. Fleurs jaunos à carolle campanulée, à graines entières, entourées d'un rebord sail-

COURGE POTITION, Cucurbita Pepo, L.; Cucurbita maxima, Duchesne; Pepo macrocarpus, Rich. Le Potiron est l'une des Plantes herbacees qui, dans le cours de quelques mois, soquièrent les plus grandes dimensions et produisent les fruits les plus volumineux. En effet, sa tige, qui reste étalée sur la terre, s'y étend quel-quesois de vingt-cinq à trente pieds. Dans quelques variétés, cependant, elle est beaucoup moins longue. Elle est toujours cylindrique, fistuleuse, ramifiée et couverte de poils rudes, qui existent également sur les feuilles et les calices. Les feuilles sont fort

tre ; peu fondante; leur écorce mince et non crustaces; leur intérieur est crease d'une vaste cavité aux parois de laquelle sont ambhées les graines, au moven de filamens celluleux: Celles-ci sont blanches : ovoides; tres-comprimées, entourées d'un rebord saillant, et entierement recouvertes par le tissu cellulaire qui pend aux parois de la cavité. Cette Plante est originaire de l'Inde. On fir cuitive dans nos jardins; où elle n'exige pas de très-grands soins. On serne ses grunes dans des pors que l'on met sous chassis. Lorsqu'elles sont blen gernées et qu'on n'a plus à redouter la selée, on les met en place dans des trous que l'on a reniplis de bon terreau. 'On doit 'encore' pendant quelque temps les recouvrir d'une cloche et de paisse pendant la muit. Ses fruits sont murs vers les mois d'octobre et de novembre.

Cette espèce présente quatre variétés principales, savoir : 1º le gros Potiron jaune, qui est la plus commune; 2º le petit Potiron jaune, qui est la plus hâtive; 3º le gros Potiron vert; 4º enfin le petit Potiron vert: Le Potiron est généralement peu estime. Sa chair est ferme et peu savonreuse. On en forme, en le faisant cuire dans du lait, des potages assez bons.

Counce fory months: Cubuibita polymorphu. Ditchesne Cacurous
Pepo, Var. Il nois semble bien
difficile de distinguer cette espece
de la précédente, el ce uest par
sa corolle plus allougée et comme infundibulilorme, et par ses fruits dont la peau est generalement dure grandes, alternos, pétiolées, cordi-formes, arrondies, à cinq lobes ob-variétés qui, pour la phipart, sont retus. Les fleurs sont très-grandes , cherchees et conservées comme ornejaunes, monoïques et placées à l'ais- mens, plutôt qu'elles ne sont emselle des feuilles. Les fruits sont ployces comme aliment. Les plus red'une grosseur énorme. On en voit marquables sont : le Tes Orangens qui ont deux pieds et demi et même et les Cologunelles, Cucurbita co-plus de diamètre, et qui pèsent de toct niha, Duch. Les prémiers ont quarante à cinquante livres. Ils sont, le fruit de la grosseuré et le la coulleur diametre au diamet en general, globuleux, déprimés au d'une Orange, avec la péau éruitacée: sommet et à la base, relevés de côtes On les appelle aussi fausses Oranges, peu marquées. Leur chair est jaunà Les Coloquinelles ou fausses Coloquintes n'en diffrent que mar leur peau plus mince, panachée de blanc et de vert. 20. Les Goudounnerres : leurs fleurs sont fort politics etetresnombreuses; les fruits ont la forme d'une Poise ou sons avoides; leur peau est solide, crustacée, d'un vert foncé persemés de taches blanches les graines sont fort allongées ; la pulpe est fibreuse. 3°. La Barbarine ou-BARBARESQUE SAUVAGE , Cucurbita verrucusa, L. Plus grosse que les précédentes, tantôt déprimée, tantôt ovoïde et allongée; sa penu, qui est quelquefois verruqueuse et bosselée, est minee et non crustacée. On mange ses jeunes fruits, 4°. Le Turbané, Cucurbita piliformis, Duch. Remarquable par sa forme singulière, il semble formé de deux fruits superposés, dont l'inférieur présente des côtes très-saillantes ; dandis que le nales de la France, en Espagne, en supérieur, qui est hisée et moins gros, 'Italie, en Egypte, etc. se termine par quatre cornes dres . sees. Ces deux moities sont séparées musque Cucurbita moschata, Duch., parun étrangisment circulaire, garni de petiles y an un gristres ; leur peau est solide, mais leur pulpe est bonne à manger quand elle est cuite. 5°. Les Cytrouilles et les Giraumons. Cette race a des fruits beaucoup plus gree dont la chair, qui est bonne à manger, est recouverte d'une pellicule mince et chustacée. Le nombre des variétés que présente cette race ; est extremement considérable. 6%. Le Pastisson, Cucurbita Melopepo, Duchesne; Papo clyperforme, Rich. Les Pastissons out la peau très-fine, la chair forme. Leut forme est extrêmement variable; on en voit de rends, averdescootes très-saillantes; su prolongental la partie supérieure ou insérieure si et sormant une sorte de commune d'autres sont ellenges et en forme de Concombre; quelquesuns out la forme d'un Champignon nom epanoui, e'est-à-dire qu'ils sont très-renflés dans leur moitie supérieure qui se prolonge inférieurencent en une sorte de pédioule; leur chair monoiques, blanches et grandes ; leur : estimu général pen sayoureuse et me rorolle est étalée et à einq lebes les se monge que cuite et apprétée de di-refruit ent toujours louis partie externe verses madières.

Counce Pastroue, Cuculbini Citanklus, L.; Cucurbita Angaria, Duchesno. G'est à cette espèce que l'on donne rulgairement le nom de Melon d'eau et que l'on cultive en si grande abondance dans toutes les contrées de l'Europe ménidiquale. Elle se reconnect freilement à ses feuilles, dont les, lobes cont profondément lacinés; a ses fruits globuleux ou ovoides, 1 lisses, verts, mouchetés de blanc sa chair est 1950; son interleur est plein et ne présente pas de davité cantrale, comme les Melons et les Potirons, les graines sont violettes, un peu rugueuses, placees dans autant de petites cavités creusées dans la chair. Colle-ci est très-aqueuse et fondante! d'une saveur fort agréable. Aussi les. Pastèques sont-ils extrêmement recherchés dans les contrées méridio-

La Courge melonéeou Cytrouille 'n'est, suivant plusieurs auteurs, qu'une simple variété de la Courge polymorphe, dont elle ne differe que par son calico resservé dans sa partie: supérioure et ses fouilles plus molles et convertes d'un duvet plus doux-Le fruit est globuleux, déprime ou ovoide. Sa chair est aune on rougoâtre. On cultive en aboudance ceno Plante dans les provinces méridionsles de la France, où elle est très-re-

cherchec comme aliment.

II. Course, Cucurbita. Fleurs blanches, à corolle étalée; graines minces et sans rebords, échancrées en cœur à leur sommet.

COURGE CALEBASSE! Queerbing Logeneria, L.; Cue. leucantha, Duch. Cette espèce, qui est mollement pubescente et glunnte dans toutes ses parties, se reconnant ficilement a sa tige grimpunte et sillounide ; "à rues , femilies cordiformes, denticulos, molles et blanchaues; ses fiques sent en de dure et crusines; mais leuf some varie à l'infini ; les graines qu'ils contiennent sont presque planes, minces sur les bords, et légèrement échancrées à leur sommet. On cultive en abondance cette variété qui ne demande d'autre précaution que d'être placée près d'un treillage, atin de pouvoir s'accrocher et grimper. Les variétés principales sont les suivantes: 1º la Coucourde ou Gourde DES PÉLERINS. Le fruit a la forme d'une bouteille; lorsqu'il est parfaitement mar, on le vide avec soin et l'on en l'ait des bouteilles dont se servent les militaires et les voyageurs ; 2º la Gounda est plus grosse que la précédente et presque globuleuse; 3º la Massukou la Trompette: dans cette variété singulière, les lindriques, renslés dans leur extrémité supérieure, de manière à ressembler beaucoup à une massue.

Nous aurions pu augmenter de beaucoup l'énumération des variétés que présentent les espèces de ce genre, et insister davantage sur leurs caractères; mais nous aimons mieux renvoyer les personnes, qui voudraient avoir des détails plus étendus sur ce sujet, aux articles que Duchesne de Versailles a donnés sur ces Plantes dans l'Encyclopédie méthodique.

(A. R.) COURGNE. BOT. PHAN. Syn. de Cornouiller. V. ce mot.

COURICACA. ois. (Buffon, Vieill.) V. Tantale.

- \* COURIKIL. ois. (Paulin.) Syn. vulgaire, au Malabar, d'une espèce d'Hirondelle qui n'a pas encore eté déterminée avec exactitude. (DR..Z.)
- \* COURIL. ois. (Gaimard.) Syn. de Psittacus Novæ-Hollandiæ, L., & la Nouvelle-Galles du sud. V. Per-ROQUET.

COURIMARI. BOT. PHAN. LeVégé: tal decrit par Aublet dans son Supplément des Plantes de la Guiane, p. 28, pl. 584, est trop imparfaitement connu pour qu'on en puisse déterminer les rapports naturels. C'est un Ar-

bre dequatre-vingts pieds d'élévation dont le tronc est supporté à sa base par des espèces d'arcades de six à huit pleds de hauteur, formées par les racines qui s'élèvent ainsi au-dessus du sol. Les feuilles sont simples, alternes, entières, vertes et glabres à leur lace supérieure, couvertes inférieurement de poils roussâtres et ferrugineux. Leur longueur est de quatre à cinq pouces sur unc largeur de deux pouces à deux ponces et demi. On n'en connaît pas les fleurs. Mais à en juger par ce qui en reste avec le fruit non parvenu à sa maturité, elles se composent d'un calice et d'une corolle persistante à cinq découpures très-profondes. L'ovaire est libre, et devient un fruit globuleux, charnu, fruits sont très-allongés, presque cy- à cinq loges qui contiennent chacune une seule graine.

COURINGIE. Couringia. BOT. PHAN. Les Brassica orientalis et Brassica campestris avaient été retires du genre Chou par Heister qui en avait formé un genre sous le nom de Couringia. Ce genre n'a point été adopte. V. Chou et Coningia, (A. R.)

COURITIS. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Verveine.

COURJO ET COURJÆTO. BOT. PHAN. F. COUGOURLO.

. COURLAN OU COURLIRL Aramus., 018. (Vieillot.) Genre de la seconde famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec plus long que la tête, dur, épais, comprime lateraletête dur, épais, comprime interair-ment, droit, incline à la pointe qui est renflée; mandibule supérieure légérement sillonnée; l'intérieure renflée vers le milieu, angulaire, pointue; narines linéaires; l'intéries les, placées assez loin de la hasse du bec dans de longues fosses passités et percées de part en part ; tarse devé; quatre doigts entièrement divides: trois devant, lisses en dessous, longs et grêles; un derrière, articulé sur la partie postérieure du tarse et portant terre sur plusieurs articulations; ailes médiocres; la première rémige

passes dourte, la traisième da plus

lengue. . . 3 10 10 L'histoire du Courles, encore trèspen commue, ne nous offre: que des données assez incertaines sur les mœurs et les habitudes de cet Oissau sauvage et solitaire. Habitant les plais mes arides et désertes des contrées équatoriales du nouveau continent, il semble prendre un soin particulier à se dérober aux regards , et part comme un trait pour s'élever à perte de vue, lorsqu'il se croit decouvert. On presume que, pour la nourriture, Herons avec lesquels il a pendant long-temps été confondu. Cependant Azzara, qui a découvert dans le Paraguag une seconde espèce de Courlan, assure que cet Oiseau n'est point pêcheur, que jamais il n'entre dans l'eau, qu'il dédaigne pour sa nourriture les Poissons et les Serpens, etc. Cet observateur ajoute qu'il cache soigneusement son nid au sein des savannes; que la ponte consiste eu deux œufs, et que les petits, aussitôt après leur naissance, se trouvent en état de suivre leurs perens. Il est possible qu'Azzara ait été induit en erreur, car les faits qu'il rapporte sont un peu contradictoires.

Le Carau , Aramus Carau , Vieill, Parties supérieures d'un brun noiratre, qui prend une teinte pourprée sur le dos et le croupien; plumes des côtés de la tête, de la gorge at du cou, blanches à leur centre; parties inférieures brunes, tachetées de blanc sur le ventre; bec jaune, mouratre aux deux extremités; iris roussatre; pieds cendrés. Taille vingtsix pouces. Du Paraguay.

Le Courlan, Ardea scolopacea, Gmel., Buff, , pl. enl. 848. Plumage d'un brun foncé, irisé de vert et de rougeatre sur les rémiges et les rectrices; gorge blanche dans sa partie supérieure; les plumes du cou de cette conteur, mais bordées de blanci bec d'un cendré roux, bleuâtre à la pointe; pieds moirâtres. Taille, trentedeux pouces. De la Guiane.

Il faut avouer qu'il y a bien peu de

différence entre ces deux espèces; et Tenminek deat l'opinion en ornithologie est d'un grand poids, les regarde comme identiques. (DR. Z.) :

"COURLERET. ors. Syn. vulgaire du grand Courlis cendre, Sco-' dopax arewata, L. V. Courles. 2000 00

COURLERIC. rns. Même chose que Couribrole. V. ce mot.

COURLEROLE. INS. Nom yulgaire de la Courtilière et de la larve du Hanneion commun.

🚭 la reproduction, il se rapproche des 👝 COURLI, MOLL. Nom vulgaire et marchand du Murea houstelhan, L. F. '(B:) ' ROCHER.

> COURLI EPINEUX. MOLL. L'un des noms vulgaires et marchands de la Massue d'Hercule, Murex Branderis, L.

## COURLINI. OIS. V. COUBLAN.

COURLIS ou COURLIEU. Numenius. 018. (Briss.) Genre de la seconde famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec très - long, grêle, arqué, un peu comprimé, presque rond ; mandibule superieure dépassant l'inférieure, faiblement obtuse vers l'extrémité, cannclée jusqu'aux trois quarts de sa longueur; narines placées latéralement dans la cannefure près de la base du bec , linéaires et longitudinales; face entièrement emplumée; pieds grêles; quatre 'doigts, les trois antérieurs réunis jusqu'à la première articulation; le postérieur articulé sur le tarse et posant à terre ; ailes médiocres, la première rémige la plus longue.

Les rives fangeuses, les marais bourbeux sont les retraites favorites des Courlis; on les trouve aussi quelquefois sur les dunes humides ; mais ce n'est que pendant leurs voyages, lorsque sur leur route ils ne trouvent point de plages marécageuses; forcés de descendre pour prendre leur nourriture, ils s'abattent sur ces sables trempés où la multitude énorme de Vers et de Mollasques dont ils sont le refuge, serait plus que suffisante pour nourrir des milliers de Courlis, si la

nature, en donnant à l'extrémité du long bec de ces Oiseaux une consistance assez flexible, ne les eut destinés en quelque sorte à choisir de présérence la vase des marais. Quoi qu'il en soit, les Courlis s'éloignent peu des côtes; et rarement on les rencontre à une grande distance de celles-ci ou des rivages des grands fleuves; "ils entreprennent de longs voyages, en troupes assez nombreuses, et ne se separent qu'au temps de la ponte; cette ponte consiste en quatre ou cinq œuss que l'on trouve ordinaire, ment sur quelques brins de Jones ou Gramens amoncelés au centre de quelques touffes d'Herbes ou de Bruyères élevées qui les cachent; quelquefois ces œufs sont déposés dans des fossettes sur le sable des dunes arides et sauvages. Les Courlis soignent peu leurs petits qui, presqu'en naissant, sont aptes à chercher eux - mêmes leur nourriture et à se passer des soins paternels. Quoique d'un naturel beaucoup plus farouche que les Chevaliers et. les Bécasscaux, les Courlis se plient cependant à la domesticité dans les jardins clos; mais les Vers et les Li-' maces qu'ils y trouvent ne pouvant suffire à leurs besoins, ils ne tardent pas à périr autant d'inanition que d'ennui. Ces Oiseaux sont peu estimés des amateurs de gibier ; dans certains cantons I'on recherche leurs œuis; avec lesquels on confond ceux de presque tous les autres Gralles qui nichent dans les mêmes lieux. Les Courlis dont le nom français derive de leur cri, et que la forme du bec a fait appeler Numenius par les latinistes, paraissent avoir partagé avec les Ibis les honneurs divins chez les peuples de la haute antiquité soumis au culte d'Isis: du moins on en reconnaît des figures sur les hiéroglyphes qui sont parvenus jusqu'à nous. Ce genre, quoique peu nombreux en espèces, est répandu sur tous les littoraux des deux mondes; il doit sa formation à Brisson qui l'a détaché des Scolopar de Linné. Cuvier a distrait de ce genre le Corlieu,

dont il a fait le sous-genre Phosa, et le plus petit des Courlis qui et avenu le sous-genre Falcinche les minck, en sooptant cette deracséparation, s'est content de phor l'espèce qui en est l'objet parma Bécasseaux.

COURLIS ADDARABA, Rabusque, Numenius aterrimus, Vicili lotte plumage noir ainsi que le becets pieds. Cette espèce parait ètrelle noir de Savigny, laquelle n'est de même qu'une variété de l'Illis et. P. Illis FALCINELLE.

COURLIS D'AFRIQUE, Scales africana, L. Parties supérieurs cadrées; les inférieures blanches, sehetées de brunâtre; bet et pubruns. Taille, huit pouces. Cat le Bécasseau Cocorli dans son plumas d'hiver.

COURLIS DE LA RAIX D'HIDEN.

Numenius Hudsonicus, Lath. I

COURLIS CORLIEU.

courtis à BEC GRELE, Names tenuirostris, Vieill. Parties suprares brunes avec les plumes bade de roussatre; rémiges brunes; setricces rayées transversalement d' blanc sur un foud brun; parties inrieures, devant du cou, politicaventre couverts de taches allonger brunes; bec long et mince, jund à sa base, brun dans sa longue, pieds bruns, Taille, quinze peux D'Egypte.

COURLIS A BEC NOR, Numero melanopsis, Vieill.; Scoloper and Var., Gmel. Parties superieures room satres, strices de brun nomine : 10 met de la tête noir; les quate ?" mières rémiges noires à l'esteracelles rapprochées du dos entier ment tachetées de brun : rechieroussatres tachetées de brun al merieur; parties inférieurs d'un li roussatre avec quelques traits bears bec noir; pieds noirâtres; plum; des jeunes un pen différent; ils on tête brune avec une bande 104 96 1 le milieu, les sourcils blancs, d's' ches noires sur le dos et brunes " les slancs; de larges raies noires les rectrices, etc., etc. Taille, son

x-huit pouces. De l'Amérique sepntrionale. Courlis BLANC. P. IBIS DLANC

AMÉRIQUE.

10g-ch 16 at

COURLIS SOREAL , Numentus Borea-., Lath: Parties superfeures brupes rec les plumes bordées de gris blansatre ; front brun tachete de brultre; tête blanchafre, tachetce de un; parties inférieures d'un blanc unâtre, avec le cou et la poitrine nement tachetés de brun; rémiges runes; rectrices courtes, brunes, rées de blanchâtre; bec très mince, pirâtre, avec la base de la mandiule inférieure jaune ; pieds noiraes. Taille, douze pouces. De l'Améque septentrionale.

COURLIS DU BRÉBIL. F. IBIS HOUCE. Courlis Brillant. F. Isis Rouge. COURLIS BRUN. F. IBIS BRUN. .

Courlis BRUN D'AMERIQUE." F. OURLIS GOUARAUNA.

COURLIS & CALOTTE NOIRE, Numeius atricapillus, Vieill.; Scolopax Luzoniensis, Gmel., Sonnerat, Voyage la Nouvelle-Guinée; pl. 48. Parties apérieures brunâtres avec le bord les plumes tacheté de blanc ; somnet de la tête noir; parties infé-ieures blanches avec des traits lonitudinaux. moirat: ! remiges noires ; surices roussaimes unytes de noir; ec et pieds noirs, Taille, dix-huit ouces. De l'île de Eucon. Coublis Carrall on Coublis

HIHI, Numerius Chilpi, Vinille Par-les supérieures noiraires, irisées de ert et de michet; tête I et con gariis de plumes très - serrées run fonce, bordées de blanc; arties inférieures poiratres avec des eflets violets; bec cendré; pieds runs. Taille, dix-huit pouces. Du 'araguay.

COURLIS COMMUN. V. GRAND

Courlis cendré.

COUBLIS CORLIEU, Scolopar Phdo. us, L., Buff., pl. enl. 862. Parties upérieures brunes, avec les plumes ordées de brunâtre; semmet de la ète brun avec une raie variée de lanc dans le milieu ; joucs blanchares, finement rayles, de noiratre,

traversées par une raie obscure qui part de l'angle du bec et s'étad un peu au delà de l'œil ; grandes remiges noirattes avec la tige blanchaire; les auties bordées de taches blanches et terminées de cette couleur; rectrices cendices, randes de hress prope et abdomen d'uni blanciasses: pur y-le reste des parties inférieures marqué de taches et de traiteubrungs bec court et presque droit dans les jeunes, long et arqué dans les adultes. brun avec la base de la mandibule inférieure blanchâtre ; iris bren ; pieds cendrés. Taille, seize pouces. D'Europe, d'Asie, etc.

COURLIS A COU BLANC. F. ISIS 'A COU BLANC.

COURLIS A COU VARTÉ OU CURPCAU. V. Courlis Chihi.

Courlis Criard, Numerius vociferus, Lath. Tout le plumage cendré avec les plumes bordées de blanc; rectrices brunâtres, les intermédiaires les plus longues, les laterales les plus courtes et entièrement blanches; bec très-long, d'un noir verdatre, plus clair à la base; yeux grands placés près du sommet de la tête; iris bruà ; pieds grêles et longs, cendrés. Taille, yingt-quatre à vingt-cinq pouces. De l'Amérique septentrionale.

COURLIS D'EGYPTE. V. COURLES A BEC GRÊLE.

Courlis Ephouskica, Tentalus pictus , Bart. V. Courlis CRIADO. COURLIS DES ESQUIMAUX. V. COPR-

LIS CORLIEU.

Courlis espagnol. V. Isis blang D'AMERIQUE.

COURLIS D'EUROPE. V. GRAND

Courlis cendré.

COURLIS GOUARAUNA, Scolopax Gouarauna, L.; Numenius americanus fuscus, Briss. Parties superieures brunes variées de roussape, avec des reflets verts; tête et cou bruns avec les plumes bordées de blanchaire; remiges et rectrices brunes, irisées à l'exterieur, tachetées ou rayées à l'interieur; parties inférieures d'un brun marron; bec jaunatre a sa base, bean à la pointe; pieds cendres. Taile, vingt-cinq pouces. Du Bresd et de la

Coublis (srand) d'Amérique. V. Tantale d'Amérique.

Courles (grand) de Catenne. V. Iris a cou blanc.

GOUBLES (GRAND) CENDRE, Scolopas arcunta, L., Buff., pl. enl. 818. Parties supérieures d'un cendré clair varié de brun noirâtre ; sommet de la tête brun, avec le bord des plumes cendré; front brunâtre; joues et cou cendrés avec chaque plume rayée longitudinalement de brun dans son milieu; croupion blanchâtre; rémiges noirâtres extérieurement, tachetées de cendré à l'intérieur; rectrices cendrées, rayées transversalement de brun et de roussâtre ; gorge et parties inférieures blanchâtres; poitrine et ventre rayés longitudinalement dè brun; bec noirâtre, jaunâtre à la base de la mandibule inférieure, iris brum prieds cendrés. Taille, vingteinq a vingt- six pouces. D'Europe et d'Asie.

Courlis de l'hie de Lucou. V. Courlis a calotte noire.

· Couring D'Italie. V. Ibis Falci-

· Countis de Madagascar, Scoloper madegascariensis, Buff., pl. ent. 198. Parties supérieures brunes avec les plumes bordées de cendré ; rémiges noirâtres à l'extérieur, tachetées de blane à l'intérieur ; rectrices ceudrées, rayées transversalement de brun ; gorge blanche; devant du cou blanchâtre, rayé de brun.; poitrine d'un gris roussaire, tachetée de brun; abdomen blanc; tectrices caudales inférieures roussatres , variées de bran ; bec rougeâtre à la base, noir vers la pointe, blanchâtre en dessous; pieds d'un brun rougestre. Taille, vingtsix pouces.

· Courlis markon. V. Isis Fai:cineile.

COUNTIE (PETIT). V. GOURLIS COR-

Lieu. Courlis ( Perit ) d'Amérique. V. Ibis Matuiti.

Courlis a Pieds Blaus, Numenius cyanopus, Vieill.; Numenius arcus-

tus, Var., Lath. Phimage d'un brun ferrugineux varié de noirâtre; bec très-leng; iris jaune; pieds bleuâtres. Taille, vingt-cinq pouces. De la Nouvelle-Hollande. Divers ornithologistes pensent avec Lathain que en est qu'une variété du grand Courlis cendré, altéré par la différence de climats.

COURLIS (LE BLUS PETIT des), Numenius pygmasus, Lath. V. BECAB-SEAU COCORLI.

COURLIS BOUGE. P. IBIS BOUGE.

COURLIS ROUSSATRE. V. COURLIS A BEC NOIR.

Courlis de Surinam. V. Ibis.

COURLIS TACHETÉ. F. COURLIS A CALOTTE NOIRE.

COURLIS DE TERRE. P. OEDICRÈME CRIARD.

Courlie a tête Blanche, Numenius leucocepholus, Lath. Plumage d'un bleu très-foncé avec les rémiges et les rectrices noires; tête et partie du cou blanches; bec rouge; pieds cendrés. Taille, vingt-quatre pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

Courlis a tête nue. F. Isis A

TÊTE NUE.

Courlis Tewrea, Numentus Tahitiensis, Lath. Parties supérieures brunes, bordées de brun roussitre; tête et cou d'un blanc rougeatre avec de petites lignes longitudinales brunes; sommet de la tête brun; sourcils blanchâtres; rémiges noirâtres; rectrices fauves, rayées de brun; parties inférieures d'un brun roussitre avec quelques taches noires sur les curisses bec brun, rougeatre à la base; pieds d'un cendré bleuâtre. Taille, douze pouces: Be l'Océanique.

Couries, varié du Mexique. F.

IBIS ACALAT.

COURLIS VERT. V. INS PALCI-

Courlis vert de Cayenne. V. Isis pes-bois. (DR. z.)

me chose que Coulmotte. F. ce mot.

COURNAC. ots. Syn. piemontois

Freux, Consus Frugilegus, L. V. REEAU. (DR. . 2.)

OURNAJA. ois. Syn. piemonde la Corneille mantelée, Corvus nix, L. P. CORBEAU. (DR.Z.)

OURNÉ. BOT. PHAN. Une variété Courge longue dans le midi. (B.)

COURNEBIOOU. BOT. PHAN. man.) Sym. de Vicia lutea et hyla en Provence et en Languedoc.

(B.)
COURNIAOU. BOT. FHAN.
Duan.) Nom languedocien et proleal d'une variété d'Olive fort algée. (B.)

OUROL. Lentosomus. 018. (Vieil-) Genre de l'ordre des Zygodacty-Curactères : bec presque triangue , déprimé à la base , comprimé 1 pointe; mandibule supérieure lement carenée, un peu courbée, férieure droite; narines placées milieu du bec, fendues diagonalent, légèrement évasées, recoutes et à demi-fermées par le progement de la substance cornée; itre doigts, deux devant soudés à r base ; deux derrière ; ailes allons ; les trois premières rémiges étas, la quatrième la plus longue; ze rectrices toutes égales et ton-

COURCL VORROUDRIOU, Cuculus r, Lath., Buff., pl. enl. 587 et ; Levail., Ois. d'Afr., pl. 226 et . Parties supérieures et sommet de iete d'un ment sonce irisé; front, es, gorge, devent du cou cendrés; iput, dernière du cou d'un gris latre; un tenit noir entre l'eil et uc propries insérieures blanché-: bec brun; iris orange; pieds geâtres. Taille, quinze pouces. La elle est seinsiblement plus grande; a les parties supérieures roussa-, maillées de brun ; le croupion , corge et la poitrine orangés avec ord des plumes brum; des parties rieures blanchâtres avec de larges lles rousses; les grandes tectrices res d'un brem noiratre irisé. Les

jeunes mâles tiennent du plumage des femelles. De l'Afrique.

La grande différence que l'on observe dans la robe des deux sexes a fait penser à plusieurs auteurs qu'il aurait bien pu se faire que ce fût deux espèoes ; mais Levaillant a dissipe les doutes à cet égard en publiant diverses observations qu'il u été à portée de faire sur ces Oiseaux pendant son séjour en Afrique. Le Couroi, sédentaire dans les parties les plus boisées, ne se montre guère à la lisière des forêts; il s'y noumit particulièrement de fruits et quelquesois d'Insectes. L'on n'a aucune donnée certaine eur sa nidification, mais Levellant est très-porte à croire que la ponte consiste en deux œufs, car il p'a jamais vu au-delà de deux petits sous la con-duite protectrice des parens. Les mâles de ces Oiseaux sont appelés par les naturels Fourque-Driou et les femelles *Cronib*. On ignore les motifs qui out déterminé Vieillot à sub: tituer au nom impose par Levaillant au type unique de ce genre, celui que l'an avait ajouté comme spécifique. L'un et l'autre n'effrant pas à l'esprit un sons plus déterminé, l'innovation est purcozent grabuite et me pout qu'embrouiller la nomenclature au lieu de la simplifier. Le seul Coursi qui soit encore commu avait été pré--- cédemment placé parmi les Coucous. (DR ..Z.)

COURONDI. BOTH. RHAM. Blacede a décrit sous ce nom ( Hort. Malab. 6 , p. 103 , t. 50) un grand Arbre du Malabar que l'on n'a pu encere napporter à aucun genre connu ni déterminer ses affinités naturelles. Il porte des feuilles opposées, ovales, lancéo-·lées, lisses; des fleurs assez mombreuses groupées aux nisselles des feuilles. Ses fleurs sont petites; leur corolle est formée de einq pétales; les étamines sont nombreuses. L'overre est libre et se change-en un fruit charnu, errondi, mon , de couleur safranée, contenant un seul noyau dans son centre. Cet Arbre est aussi désiané sous le nom de Courdé. On ne pourra déterminer la place que cu fo8

genra doit occuper dans la série des ordres naturels, que quand de nouveaux renseignemens, et surtout la possession de la Plante, que l'on ne connaît encore que par la description incomplète et la figure de Rhéede, en auront mieux fait connaître la structure. (A. R.)

COURONNANT. Coronaus. BOT. PHAN. Les seudles des Palmiers placées en sorme de commonne au sommet du stipe; celles de quelques Joubarbes, de la Fritillaire impériale sont couronnaîtes. (A. R.)

COURONNES: zison. Nomidorine à plusieurs: Animanx, particulièrement de la classe des Mollusques :

Councere de Sentesary l'Andifa

Couronie p'Englorie, ane Vo-

Couronne impériale, un' autre

Counomie agrale; le Foiute Mitra, etc. (B.)

COURONNÉ. Carona. BOR, PHAN.
H. Cassini appelle annsi dans la famille des Synanthérées L'ensemble des fleurs qui occupent la circonférence d'un capitule; quand ces fleurs sont manifestement, différentes de celles du disque, comme dans la plupart des Corymbifères, des Centaurées, etc. De-la les noms de Capitule ou Calathide couronnée ou incouronnée, suivant que les fleurs extérieures sont ou ne sont pas plus grandes et différentes. Cette, expression n'a pas été adoptée par les autres botanistes.

(A. R.)

On a donné vulgairement le nom de Couronne à plusieurs Plantes avec quelqueépithète caractéristique. Ainsi l'on a appelé:

COURONNE D'ARIANNE (Rumph, Amb., t. 5), une espèce d'Apocinée encore mal connue.

COURONNE DES FRÈRES, le Carduus Eriophorus.

COURONNE DE MOINE, le Pissenlit. COURONNE DE SOLEIL, l'Helianthus annuus. COURONNE DE TERRE, le Giécome

Counonne impériale, le Frieilla-

COURDING ROYALE, le Militot officinal, etc. (a.)

COUROUALY. BOT. PHAN. L'un des nonts malabares del Cahna indica, L. P. Balister. (B.)

COUROUCOU. Trogog ors. Linne.) Genre de loughe des Preodacty-les. Caractères: hec plus contr que la tête, épais, convexe, plus haut que large à la base qui est redrue de poils roides et iones principales de poils roides et iones et la forma qui est éunoussée, l'infinieuro presque droite; à toutes deux les ponds dante-lés chez les adultes crustines placées à la base du bec, appliés jouvertes et cachées sous les poils superiore et cachées sous les poils superiores en courts; tarse moins joug gruelle quigt externe; ongles pençourbés et aines rémiges étagées, les quatrières et cinquième les plus longues; que la ree et lougue.

Le luxe et l'éclat de la parure sont pour ainsi dire les seuls dons Ethus en partage aux Courouoons: l'élégance de formes, la meblesse de maintien, l'agilité de vol, mi la docidité et l'amabilité de caractèreme isemetronvent chez eux. On pourrait les comparer à ces Orientaux, stupides qui s'efforcent de cacher, des fufformités naturelles sons de billaire trisms d'or et de pourpre l'étair du l'une laccourd, joint a la volumilleuse accumulation missileuro phinoistolia lesquelles se cachento de trèlupetits pieds, enlèvent à ses dispuy toute espèce de grace, et leur plonnent, à ce que l'on assura, l'aspect d'un paquet de leuilles mortes. Perchés dou blottis sur une branche du bocage touffu qui les dérobe aux regards, il est difficile de les apercevoir. Ils conservent silencieusement cette attitude pendant toute la journée, et s'ils viennent à être découverts, loin de chercher leur salut dans une fuite tortueuse, ils se laissent nonchalam-

nent approcher, et donnent au chasrur qui les recherche pour la délicaesse de leur chair tout le temps de ne as les manquer. La nourriture des buroucous consiste exclusivement n Insectes, et, pour la rechercher, s abandonnent leur retraite aux eux extrémités du jour, ce qui tenrait à faire croire que, comme les houettes, ces Oiseaux peuvent avoir organe de la vue extrêmement senble.L'époque des amours, qui se reouvelle plusieurs fois dans l'année, ient arracher le Couroucou à la sotude; pendant toute sa durée aussi, rompt le silence, et fait entendre es chants ou plutôt des cris assez istes exprimés à peu près par son om qui en est dérivé. Le mâle et la melfe unissent leurs soins pour euser ou préparer assez négligement un nid dans le tronc carié de elque vieil Arbre; ce nid reçoit ois à quatre œufs. En naissant, les tits sont absolument nus, et ce n'est rau hout de quelques jours qu'un ger duvet commence à les couvrir. us tard pousse leur robe qui, sujette plusieurs changemens successifs, a oduit de la confusion qui peut n'é- pas encore totalement dissipée ns la détermination rigoureuse des pèces. Le caractère sombre et taciine des Couroucous se décèle de nne heure chez les jeunes. Dès qu'ils uvent se passer des soins de leurs rens , ils les quittent pour se réndre dans les forêts, et probament ne se reconnaître jamais. peau, cet organe si faible chez grand nombre d'Oiseaux, quoie chez tous il soit destiné à résister le grands efforts, à supporter direcment l'appareil pennaire, est d'une icitesse extrême chez les Courouis : la plus légère tension la déchi-, et les plumes s'en détachent avec r facilité qui fait le tourment de v qui cherchent à rendre à la détille des Oiseaux les formes et les tudes des Animaux vivans. Letlant a observé en outre que les uroucous ont vers la région occiile un grand espace dénudé, ce

qui ajoute encore aux difficultés dont nous parlons.

Couroucou Albane, Trogon Albanus, Levaill., Ois. Cour., pl. 5. Parties supérieures vertes, irisées en bleu et en violet ; scapulaires et grandes tectrices alaires noires ainsi que la face; tête, cou et haut de la poitrine d'un bleu purpurin; parties inférieures blanches, avec les flancs noirs; rectrices latérales noires terminées de blanc; bec et pieds gris. Taille, onze pouces. De l'Amérique méridionale. Les jeunes ont la tête , le cou , la j poitrine et les flancs d'un condré foncé, tiraut sur le roussaire; les parties inférieures d'un blanc roussaire, etc. Vieillot regarde cette espèce comme identique avec le Couroucou Leverian. et Temminck comme un individu décoloré de l'espèce Ourroucouni.

Couroucou Aurora, Trogon rufus, Gmel., Levaill., Cour., pl. 9; Buff., pl. enl., 756. Parties supérieures d'un roux ferrugineux, ainsi que la gorge et le haut de la poitrine; tectrices rayées de noir et de blanc; rectrices intermédiaires d'un rouge vif, terminées par un liséré jaune et une bande noire; les latérales noires rayées de blanc; parties inférieures jaunes; boc et pieds bruus. Taille, huit pouces. De l'Amérique méridionale.

COUROUCOU A. MANDE MLANCHE, Trogon fasciatus, Lath., Ind. Zool., pl.5. Parties supérieures branâtres; tête et cou noirs; tectrices alaires variées de blanc et de noir; rémiges noirâtres bordées de blanc; rectrices longues, terminées de noir; une bande blanche sur la poitrine; parties inférieures orangées; bec et pieds noirâtres. Taille, dix pouces. De l'Inde.

Couroucou du Brésil. V. Counoucou Rosalba.

COUROUCOU BUNGUMMI, Trogon indicus, Lath. Parties supérieures noirâtres, tachetées de roussâtre; tête et cou noirs rayés de blanc; une ligne blanche partant de l'angle du bec et se dirigeant au-delà de l'œil; rectrices longues, rayées transversalement de noirâtre; parties inférieu-

res d'un blanc jaunâtre, rayé de noirâtre; bec bleuâtre, très-crochu; pieds cendrés. Espèce douteuse.

COUROUCOU CALEÇON RODGE. V.

Couroucou Damoiseau.

COUROUCOU CANELLE, Trogon rutilus, Vieill., Levaill., Cour., pl. 14. Parties supérieures d'un roux brunàtre; tête et cou d'un vert foncé; rectrices intermédiaires terminées de noir, les latérales noires et tachées de blanc à l'extérieur; rémiges noires avec la tige blanche; tectrices alaires finement rayées de vert noirâtre et de blanc; parties inférieures d'un rose foncé; bec et pieds noirâtres. Les jeunes ont les parties supérieures d'un roux pâle, et les inférieures blanches. De Ceylan.

COUROUCOU DE CAYENNE. V. COU-

ROUCOU OURROUCOUAI.

Gouroucou cendré de Cayenne, Trogon Strigilatus, Lath., Buff., pl. enlum. 765. V. Couroucou Our-

ROUCOUAI, femelle.

Couroucou a chaperon violet, Tregon violaceus, Lath. Parties supérieures d'un vert foncé à reflets dorés; tectrices alaires brunes, pointillées de blanc; remiges d'un brun noirâtre; rectrices intermédiaires terminées de noir, les latérales noires et terminées de blanc; front et côtés de la tête noirs; sommet de la tête, cou, gorge et poitrine d'un violet foncé; bec cendré à la base, blanchâtre à la pointe; pieds noirâtres. L'Amérique méridionale. Espèce douteuse que l'on soupçonne identique avec le Couroncou Ourroucouai.

COUROUCOU DAMOISEAU, Trogon Roseigaster, Vieill., Levaill., Cour. pl. 13. Parties supérieures d'un vert d'aigue-marine très-brillant; tectrices alaires finement rayées de noir verdâtre et de blanc; rémiges noires tachetées de blanc; rectrices intermédiaires d'un bleu verdâtre, les latérales étagées, blanches en dehors et à l'extrémité; la plus extérieure a une tache d'un noir verdâtre; gorge, devant du cou et poitrine d'un gris clair, irisé; le reste des parties inférieures

d'un rose soncé; bec et pieds jaunes. Taille, trois pouces. De l'Amérique méridionale.

Counoucou Dame anglaise. V.
Counoucou Damoiseau:

Couroucou Géant, Trogon Gigas, Vieill., Levaill., Cour., pl. 12. Parties supérieures d'un vert japualue doré: tectrices alaires finement rayées de blanc et de vert noirâtre; rémiges d'un noir brun en dessus et cendrées en dessous; rectrices cendrées en dessous, étagées; poitrine et parties inférieures blanches; bec jaune; pieds bruns. Taille, dix-huit pouces. De Java.

Couroucou a gorge rieue, Trogon asiaticus, Lath. Parties supérieures vertes; front rouge bondé de blanc; tête rougeatre variée de blanc et de noir; rémiges et rectrices noires; gorge bleue avec une tache rouge; parties inférieures verdâtres ainsi que les pieds. Taille, huit pouces six lignes. De l'Inde.

COUROUCOU (GRAND) A VENTER BLANC. F. COUROUCOU GEANT.

COUROUCOU (GRAND), A VENTRE JAUNE DE LA GUIANE. V. COUROUCOU OURBOUCOUAI.

COUROUCOU (GRAND) A VENTRE ROUGE DE LA GUIANE. F. COUROUCOU ROCOU.

COUROUCOU GRIS A LONGUR QUEUE DE CAYENNE, Buff., pl. enl. 757. V. COUROUCOU ROCOU, jeune âge.

COUROUCOU DE LA GUIANE, Buff., pl. enl. 765. V. COUROUCOU OURROU-COUAI, jeune âge.

Couroucou Kondea. V. Courou-

COU A BANDE BLANCHE.

Couroucou Leverian, Trogon Loverianus, Lath. Parties superieures vertes à reflets dorés; têtc, con et poitrine d'un violet foncé, irisé en bleu; rémiges noires, les plus grandes bordées de blanc; rectrices noires, irisées en vert, les deux latérales bordées de blanc; parties inférieures d'un blanc roussâtre; bec d'un cendré bleuâtre; pieds noirs. Taille, onze pouces. De l'Amérique méridionale. Temminck pease que cette espèce est

COU une variété du Conroucou Ourrou-

Couroque du Mexique, Briss. Oiseau mel décrit et que l'on a vraisemblablementiplacé au hasard par-

mi les Couroucous.

COUROPCOU MONTAGNARD, Trogon Oreskios, Temm., Ois. color. pl. 184. Parties supérieures d'un brun marron tirant sur l'orange; ailes noires avec les tectrices rayées, transversalement de blanc; sommet de la tête, joues et nuque d'un vert olivatre; rectrices intermédiaires brunes, terminées de noir, les autres noires avec les trois extérieures terminées de blanc; devant du cou et abdomen jaunes ; le este des parties inférieures orangé; misses noires; bec et pieds d'un noir oleuatre. Taille, neuf à dix pouces. )e Ja**va**.

COUROUCOU NARINA, Trogon Naria, Vieist., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 27 et 228, Cour. pl. 10 et 11. Parties upérieures d'un vert doré, ainsi que i gorge et le devant du cou; grandes ectrices alaires grises, rayées de zigigs noisatres; rectrices latérales lanches en dehors, noires interieuement : parties inférieures d'un roue de roses foncé; bec jaune avec la pinte noire; pieds bruns. Tallle, euf pouces. La femelle a le front, la orge et le devant du cou d'un roux runătre, le baut de la poitrine d'un un cendré; les rémiges noiraires ec la tige blanche, etc., etc. Les unes ont la gorge, le cou et la poiue d'un cendré roux; les parties férieures d'un gris rosé. D'Afrique. COURQUEOU ORANGA, Trogon of rillis, Vieill., Lievaill., Cour., pl. 7 8. Parties supérioures vertes à rets dords; front, joues et gorge irs; tectrices elaires grises, fineent raydes let pointillées de noir datres remiges d'un noir brundavec les tiges jaunaires; rectrices. ermédiaires terminées de noir, les érales étagées, poises, raydes et ternées de, blanc; devant du con et trine d'un vert doré, irisé en bleu; ·ties inférieures jaunes; bec jaune; ds bruns avec le tarse duveteux,

noir. Taille, huit pouces six lignes. Les jounes ont la majeure partie du plumage d'un roux brunâtre avec le ventre fauve. Temminck pense que cette espèce est identique avec le Couroucou Aurora. De l'Amérique méri-

CODROUCOU OURROUCOUAI, Trogon viridis, Lath., Buff., pl. enlum. 765; Levaill., Cour., pl. 3 et 4. Parties supérieures d'un vert doré, irisé en bleu; front, joues et gorge noirs; cou bleu; rectrices intermédiaires terminées de noir , les latérales blanches en dehofs, noires à l'intérieur; rémiges primaires lisérées de blanc; poitrine et parties inférieures d'un jaune orangé ; bec et pieds verdâtres. Taille, onze pouces. La femelle a la tête, le cou, la poitrine, les scapulaires, les rémiges et les rectrices d'un noir nuancé de gris; les tectrices alaires sont grises, tiès-finement rayées de noir ; les rectrices latérales sont noires, barrées de jaune et de 🗀 blanc; le ventre est d'un faune rongeatre, etc., etc. De l'Amérique méridionale.

COUROUCOU (PETIT) A VENTRE JAU-D'AMÉRIQUE. V. COUROUCOU Oranga: -

COUROUGHT (PHTIT) A VENTRE rouge d'Amerique. F. Couroucou Rosalma.

Counoucou a queve rousse de CAYENNE, F. GOUROUCOU AURORA.

COUROUGOU REINDWARDT, Tropm Reinwardtii, Temmi, Ois. color.; " pl. 194. Parties supérieures d'un vert doré , tirant à l'olivâtre sur la tête et 🦈 le cou; rémiges noires, frangées ex~ 🔧 térieurement de blanc ; rectrices noi- " res à reflets brillans verts et bleus: les trois latérales étagées, bordées extérieurement et terminées de blanc; gorge et devant du cou d'un beau 🔧 jaune; poitrine d'un vert olivarre; " parties inférieures d'un jaune vif qui rend une teinte orangée vers l'anue!' ' bec rauge; pieds d'un brun raugea- " tre: Taille, treize pouces. De Juva. 🗥 🖠

Couroucou Rocou, Trogon Chritcui; Lath., Buff., pl. enfum. 452; Levaill., Cour. pl. 1 et 2. Parties supérieures d'un vert brillant, doré et irisé de pourpre; face et menton noirs; rémiges noires avec la tige blanche; tectrices alaires cendrees; rayées de zig-zags d'un vert noirûtre: rectrices laterales noires, la plus extérieure marquée de zig-zags cendrés; devant du cou vert, entouré d'une ligne blanche ; parties inférieures rouges; bec orangé; pieds brums. Taille, huit pouces six lignes. Le jeune a les parties supérieures d'un cendré noirâtre ; les inférieures d'un rouge terne, et les rectrices latérales rayées de noir et de blanc. De l'Amérique méridionale.

Couroucou Rosalba, Trogon collaris, Vieill., Levaill., Cour.; pl. 6. Parties supérieures d'un vert d'émeraude; gorge verte; un collier blanc sur le cou; parties inférieures rouges; les trois rectrices latérales barrées alternativement de noir et de blanc; bec et pieds bruns. Taille, sept pouces. Les jeunes ont les parties supérieures roussâtres et les inférieures d'un cendré rouge. De la Guiane.

COUROUCOU ROUX A VENTRE JAUNA DES MOLUQUES. V. COUROUCOU AU-RORA.

COUROUCOU ROUX A VENTRE BOUGH

DE CEYLAN. F. COUROUCOU CANELLE: COUROUCOU SUNUCURA, Trogon Surucura, Vieill. Parties superieures vertes à reflets dorés; tête et cou noirs, irisés en bleu et en pourpré; croupion d'un bleu doré; rémiges noirâtres, bordées de blanc; grandes tectrices alaires tiquetées de blanc et de noir; rectrices intermédiaires bleues, terminées de noir, les latérales tachées de blanc à l'extrémité. et la plus extérieure blanche sur ses bords avec le reste noir ; parties inféricures rouges; bec blanchatre; pieds bruns. Taille, dix pouces. Le semelle a les parties supérioures d'un condré noirâtre, les tectrices alaires noires rayées de blanc, les six reotrices intermédiaires terminées de noir, les six autres noires , terminées de blanc. Du Paraguay.

COUROUCOU TEMMINCE. V. Cou-

roucou Géant.

Councidou Tachanh, Trogon maculatus, Lath., Brown, Illustr, pl. 13. Parties supérieures d'un vert fones avec les rémiges sorminées de blanc; rectriens neistures rayées transversalement de blanc; cou, poitrine et parties inférieures de unitaires, rayées transversalement de maintire; becet pieds brans. Taille, sin pouces. De Ceylan. Espèce doutsuse.

Courovou varié du Mexique, Briss. Espèce mai déterminée et dou-

tense

Couroucou a ventre blanc d'Amérique. F. Couroucou Leverian. Couroucou a ventre jaune des

MOLUQUES. F. COUROUSE ATEORA.
COUROUSE A VENTRE SAUNE DE
SAINT-DOMINGUE. F. COUROUSOU
OURROUSSUAI, passage à l'étagadulte.

Couroucou a ventre rouse d'Afrique. V. Couroucou Narina.

COUROUCOU A VENTRE ROUGE DE CAYENNE. F. COUROUGOU ROCOU. COUROUCOU A VENTRE ROUGE DE CEYLAN .F. GOUROUGOU CAMELLE.

COUROUGU A VIENNE ROUGE DE SAINT-DOMINGUE, F. GOUROUGU DA-MOISEAU.

Couroucou vant du Briste. V.

COUROUGOU VERT DE CATENRE. V.

COUROUCOU VERT A VENTRE BLANG DE CAYENNE. F. COUROUCOU LE-VERIAN. (DR. 2.)

COUROUCOUAL , COUROU-COAIS OU CURUCUIS. 014. Syn. brésiliens de Couroucou. V. 00 mot. (B.)

COUROUCOUCQU. om. Cet Animal n'est commu que d'après une figure qu'en a dounde Séla dans le tome 1", p. 102, de son Thesaurus. Quoique depuis Séla plusious netteur a ient placé, simi que lui, set Qioque dans le genre Coucou, ristann'est moins certein, non-actidement que da soit sa vériseble place; mais unose que l'auteur héllanulais » qu'els sideris une espèce dissible. Que qu'il en soit, on le représente ayant la tête rouge surmontée d'une hûppe d'an rouge plus vif et

variée de noir; le bec rougestre, sinsi que le dessous du corps; le dessus d'un rouge brillant, avec les vémiges et les restrices james, mancées de noirêtre. Sa teille servit de dix pouces, (nn. n.)

\* COUROUGOBROU. BOT. PHANJ (Gaimard.) Syn. d'Orange aux fles Carolines. (B.)

COUROU-MOELLI ou CARQU MOELLI. BOT. PHAN. (Rhéede, Ma-Lab. vol. 6, t. 39.) Syn. de Flacurita sipriaria de Roxburg, et que Linné avait rapporté mal à propos au Sideroxylum spinosum. (B.)

COUROUMOU. 018. Syn. de Rei des Vautours, Vultur Aura, L., à la Guiane. V. CATHARTE. (DB..Z.)

COUROUPITE. Couroupita. BOT. PHAN. Aublet , dans ses Plantes de la Guiane, a décrit et figure sous le nom de Couroupita guianensis, p. 708, t. 282, up Arbre très-singulier qui croft dans les forêts de la Guiane. Son tronc s'élève à une hauteur de trente à cinquante pieds, et se divise en branches et en rameaux plus où moins étalés, recouverts d'une écorce grisatre, qui se sépare facilement en longues lanières avec lesquelles on peut fabriquer diverses espèces de cordages; les feuilles sont alternes. très-rapprochées les unes des autres à la partie supérieure des jeunes rameaux; l'Arbre s'en dépouille deux fois dans l'année, Elles sont obovales allongées, entières, acuminées au sommet, glabres, finissant insensiblement à leur base en un pétiole canaliculé de huit à douze lignes de longueur; les fleurs sont extrêmement grandes , ayant de trois à quatre pouces de diamètre, et d'une belle couleur pourpre; elles forment des épis de plus d'un pied de longueur, qui naissent en général sur les grosses branches, mais quelquefois cependant sur les rameaux; chaque fleur est pédonculée, articulée avez la partie supérieure du pédoneule qui est accompagné à sa base d'une bractée étroiter ces fleurs sont très-caduques, mais les pédoncules persistent pendant un temps plus ou moins long; le calice est turbine à sa base qui est adhérente sec l'ovaire, ouvert et à six divisions épaissernet obtuses dans sa moitié supericure; il est persistant; la corolle est formée de six pétales un peu inégaux, concaves, très-obtus, réunis à leur base par l'intermède des étamines, et simulant ainsi une corolle monopétale rotacée; elle tombe en effet: d'une seule pièce, comme cela a lieu dans un grand nombre de Malvacees, emportant avec elle les étamines; celles - ci sont excessivement nombreuses, monadelphes et réunies toutes ensemble par leurs filets de manière à former un androphore urceolé, concave, très-peu saillant d'un côté, déjeté du côté opposé et formant une sorte de lau-. guette très - large , très - creuse ; laciniée à son sommet qui est tronqué et recouvert dans toute sa paroi interne d'une multitude innombrable d'étamines; les filets de ces étamines qui sont libres dans une certaine étendue sont renflés dans leur partie supérieure, qui se termine par une anthère cordiforme, biloculaire, echancrée à ses deux extrémités. L'ovaire est à demi-infère ; la partie saillante au-dessus du tube calicinal est deprimée, et vers son centre elle se termine par un petit mamelon comique, tenant lieu de style, et offrant six petits lobes dresses glanduleux sur leur face interne, et qui sont autant de stigmates ou les divisions d'un stigmate unique; coupé transversa-, lement, l'ovaire présente six loges; de l'angle interne de chacune d'elles on voit saillir un trophosperme longitudinal sur lequel sont attachés un très-grand nombre d'ovules. De toutes les fleurs qui composent chaque épi, une seule en général est fertile: Loutes les autres sont caduques et infécondes. Le fruit parvenu à sa maturité est sphérique, de la grosseur de la tête d'un enfant; très-pesant lorsqu'il est frais, offrant vers la réunion de sou. tiers superiour avec ses deux tiers in-,... férieurs une sorte d'anneau, légèrement saillant , présentant les six

lobes du limbe calicinal qui ont éprouvé peu d'accroissement; la surace externe du péricarpe est d'une couleur brune et ferrugineuse, rude et inégale, et ressemble beaucoup à an objet de fer un peu rouillé, ce qui, joint à la forme du fruit, lui a fait donner le nom vulgaire de *Bou*det de canon; le péricarpe est épais de cinq à six lignes; sa partie externe est dure et presque osseuse, assez mince; la partie interne est pulpeuse, charnue, et renferme une énorme noix de la même forme que le péricarpe lui-même dont elle est la paroi interne. Assez souvent la partie charnue intermédiaire entre la noix et l'épicarpe se dessèche, et la noix est vacillante dans l'intérieur du fruit. Cette noix est elle-même pulpeuse à son intérieur, qui est partagé par six cloisons membraneuses. Les graines sont éparses au milieu de la pulpe, à -laquelle élles adhèrent fortement par toute leur surface externe. Ce fruit reste constamment indéhiscent. Chaque graine se compose d'un double tégunent ; l'externe plus épais et recouvert de fibrilles à sa face intérieure; l'interne mince et comme pellucide renferme immédiatement l'embryon. Celui-ci offre une radicale très-longue, cylindrique, roulée en cercle et reviermant au centre de l'anneau qu'elle forme les deux cotylédons qui sont minces et chiffonnés sur cuxmêmes.

Ce gente singulier a les plus grands rapports avec le Locythis, et Willde-... now l'y avait réuni sous le nom de Lecythie bracteata. Newarmoins il s'en , distingue par la forme de son stigmate et par son fruit qui reste constamment indéhiscent. Il appartient à la Monadelphie Polyandrie , L. Jussieu d'avait placé à la fin de la famille des Myrtées, dont il se distingue par plusieurs caractères importans. Le professeur Richard l'a place dans sa nouvelle famille des Lécythidées, qui se compose des genres Bertholetia, Gustavia, Lecythis, Couroupita et Courasari. Cette petite samille nous paraît tepir le milieu entre la fa-

mille des Myrtées et celle des Malvacées dont elle se sapproche peutètre davantage. V. LECTTELDÉES. Cet Arbre, dont le fruit porte leuone vulgaire de Boulet de candra, est désigné sous les noms de Callebasse-Bois, Calebasse à Colin: (4. R.)

\*COUROUPITOUTOUROU. BOT!
THAN. Nom galibi du genre Cauroupita d'Aublet. V. ce neot. (B.)

\*COURPATA. rois. (Risso.) Syn. de Tetragonurus Cuvierii k Nice: V. Tetragonurus. (B.)

COURPATAS. 018. Syn. vulgaire de Corbeau, Corvus Cors., L. F. Cor-BEAU. (DR. Z.)

\* COURPENDU, COURT-PENDU. 018. Syn. vulgaire du Loriot d'Europe, Oriolus Galbula, L. V. LORIOT. (DR. Z.)

COURREGEOLO., BOT, PHAN. Même chose que Courejbolo. V. ce mot. (B.)

COURRETTS, agrr. orn. Couleuvre de la Martinique cacore indéterminée. (%.)

COURRIER. ois. Syn. villgaire du Chevalier aux pieds rouges, Tringa gambetta, Ginel. F. CHEVALIER.

COURRUGIANO. rois. Syn. & Orniphidie barbue & Marseille. P. Orniphie.

COURTE EPINE. POIS. Syn. de Diodon Attinga. V. Diodon, (B.)

\* COURTE - LANGUE. GIAS F. OKRITSOK. (SMLZ.)

COURTEMOITE. BOT. CHIFT. Même chose que Coulmotte. F. ce mot. (B.)

COURTEROLLE, INS. V. COUR-LEBOLE. (B.)

COURTILIERE. Gryllo-Tatpa.

188. Vulgairement Taupe-Griffon.
Genve de l'ordre des Orthopsères, famille des Sauteurs (Règn. Anim. de Cuvier), établi par Latreille aux dépens des Griffons de Fabricius, et ayant pour carectères : pieds posté-

rieurs propres pour le saut ; tarses à trois articles; ceux des pates moyennes et postérieures terminés par deux crochets; autennes composées d'un grand nombre d'articles ; jambes et tarses des deux pieds antérieurs, larges, aplatis, dentés, en forme de mains et propres à fouir la terre. Ces Insectes ont beaucoup de rapports avec les genres Tridactyle et Grillon proprement dit ; ils sé distinguent du premier par les tarses des deux paires de pates postérienres, ainsi que par les antennes; ils différent du second par la présence de pieds servant à fouir la terre, et par l'absence d'une tarière saillante à l'extrémité postérieure de l'abdomen. Les Courtilières ont une forme très-singulière; leur corps est allonge; leurs yeux sont petits, ovales, de couleur brune; les yeux lisses sont assez apparens; leur tête est ovale , avancée , non verticale, mais penchée et profundément enfoncée dans le prothorax. Celui-ci ; beaucoup plus long d'avant en arrière, que transversalement, est remarquable par le développement du tergum ou de la pièce supérieure ; en effet elle ressemble à la carapace d'un Crustacé, en ce sens qu'elle se prolonge sur les côtés, et que, au lieu de s'aboucher avec les flancs , elle les recouvre et semble les protéger. Si on eplève cette pièce supérieure, on voit au-dessous d'elle le sternum à peine visible à l'extérieur , et les flancs composés de l'épisternum et de l'épimère, qui se rapprochent insensiblement l'un de l'autre, finissentiper se sonder vers leur sommet et constituent une sorte d'anneau corné tout-à-fait indépendant du tergum ou de la pièce supérieure. Nous reviendrons sur cette particularité imaslengia embilin'h enova'l auon ; xan dans nos travaux sur le système solide des Ammaux artionles (F. Ampales des Sciences netwelles, 11, author 1804). Les élytres sont courtes ches le mâle, beaucoup plus encore densile femelle, où elles recouvrent des ailes plus lougues que l'abdomen, et tempinées en lamières plus ou moins recourbées et to tite to

enroulées sur elles-mêmes; les deux pates antérieures sont remarquables par leur volume et leur forme. L'abdomen est allongé , très-mou , termine postérieurement dans chaque sere par deux appendices sétacés et articulés, dont on ne connaît pas bienl'usage. Quelques observateurs ont étudie anatomiquement ces Inscotes. Marcel de Serres a décrit avec soin le canal intestinal dans la Courtilière de notre pays(Ann. du Mus. d'Hist. Net. T. xx, p. 213). Suivant lui, le tube intestinal est très-allongé : il se compose d'un œsophage étroit, cylindrique , fort long , s'étendant jusque dans l'abdomen. L'estomac, dont la forme approche de celle d'une cornemuse, est situé sur le côté et forme un augle obtus avec l'œsophage. Quantaux ouvertures cardiaque et pylorique, elles sont situées à côté l'une de l'autre et presque couniventes, tandis que le ventricule présente à son autre extrémité un cul-do-sac très-ample, et qu'il est susceptible d'acquerir, un grand volume. De l'ouverture pylorique, part un canal étroit de même nature que l'œsophage, qui en paraît une continuation et qui fait communiquer le ventricule avec le gésier. Celui-ci , situé en arrière de l'estomac, est charnu et fort épais; sa forme approche assez d'une sphère allongée; si on l'examine à l'intérieur, on y voit six rangées doubles d'écailles saillantes , dentées , et d'une nature cornée , analogue à celles dont sont compueées les dents des machoires des Insectes. La disposition de ces rangées est telle, que toutes sont parallèles, et vont se terminer avant l'extrémité supérieure et inférieure du gésier, par des écailles moins fortes et moins cornées. Il portante, aux mots Protingrax et Tito- .em résulte que le gésier peut , dans ses contractions, acquérir un très-petit , diamètre à ses deux extrémités, Le gésier se trouve comme enveloppe par deux poches biliaires qui s'insèrent vers son extrémité, ayant cependant leurs ouvertures dans le duodénum. Cea peches, très-larges et très- développées, sont arrondies et gamies à leur sommet qui est comprimé d'une

a contraga

houppe de petits vaisseaux capillaires donf la longueur est peu considérable. Ces vaisseaux sont sécréteurs. Enfendant ces poches que Marcel de Serres nomme biliaires, on observe qu'elles sont plissées longitudinalement : leura plissures , très-amples , sont au nombre de six ou de huit. Quant à leurs membranes , la scule muqueuse est très-développée; enfin, l'ouvertura de ces vaisseaux hépatiques supérieurs est telle, qu'elle correspond à la partie inférieure du gésier, au lieu précis où commence le premier intestin et un peu au-dessus du point où se terminent les écailles dont le gésier est revêtur. Suivent les intestins qu'on peut distinguer en plusieurs portions; la première est cylindrique et assez étroite; elle paraît moins remplir les usages de dundénum que la seconde. Celle-ci, ou le duodénum proprement dit, est la plus longue et la plus grosse des trais portions. Vers son milieu sont places les vaisseaux hépatiques qui y somt tixés par un seul canal déférent, dans lequel tous les autres viennent s'ouvrir. Ces vaisseaux trèslongs , fort déliés et fort nombreux , flottent librement dans l'intérieur du corps où ils ne sont retenus que par le seul canal déférent : Cuvier les compare à une queue de cheval en miniature. La membrane muqueuse du duodénum est très-prononcée et garnie d'une infinité de lacunes ou de cryptes, disposés chez quelques individus avec une certaine régularité et comme sur quatre lignes parallèles ; la valvule qui ferme le duodénum. résulte de l'étranglement des membranes de cet intestin , dont les plis se rapprochent toujours de plus en plus. Le rectum ou la troisième portion de l'intestin est la plus grosse et la plus extensible. On remarque encere des cryptes glanduleux dans les membranes; un sphincter assez distinct termine le tube intestinal. On trouve la représentation du canal intestinal dans un Mémoire de Cuvier sur la nutrition dans les Insectes (Mém. de l'ancienne Société d'hist, nat, de Paris, an VII). Les Courtilières dont le nom paraît

évidemment dériver du vieux mot français Courtille, qui signifiait un grand jardin entouré de murailles, sont des Insectes très nuisibles à l'agriculture, et malheureusement très communs dans toute l'Europe; ils creusent dans l'intérieur de la terre de nombreuses galaries et font périr les Végetaux en coupantleurs racines. On les désigne vulgairement sous les noms de Jardinière, et encore sous calui de Taupe-Grillon, à cause de la ressemblance qu'ils présentent pour la forme avec les Grillons, et pour les mœurs avec les Taupes.

Ce genre est peu nombreux en especes. Celle de notre pays, la Cour-TILIÈRE, COMMUNE, Grylla-Talpa uulgaris, Latr., ou le Gryllus Gryllo-Talpa de Linné, est figurée et décrite par Roesel (Ins. tom. IX, Grill. tab. 14, 15), et représentée par Panzer (Faun. lus. Germ. fasc. 88, fig. 5). Féburier, membre de la société d'Agriculture de Versailles, a donné (Nouv. Cours d'Agriculture, deux. édit. tom. v, p. 163) des détails fort curieux sur cette espèce, et que nous allons extraire. La Courtilière commune pratique de préférence ses galeries dans les jardins légumiers, dans les pépinières, et souvent même dans les prairies et les terres à blé. Après avoir passe l'hiver dans un trou plus ou moins profond, suivant la qualité de la terre et l'intensité du froid, sans avoir fait de provisions, comme quelques auteurs le supposent, mais dans un état d'engourdissement, elle remonte au retour de la belle saison, en prolongeant son trou par une ligne verticale jusqu'à la surface de la terre, à moins que quelques obstacles ne la forcent à l'incliner; rendue à la surface, elle travaille à former une infinité de galeries à un demi-pouce. un paune et quelquelois deux pauces de la surface , suivant la saison. Elle les prolonge plus ou mouse, en raison de l'aboudence de la mourriture, et elle a l'attention de faire plusieurs galeries en peute, et qui viennent aboutir au trou vertical, a quatre, six pouces, et jusqu'à un pied de profen-

deur pour parymir à sa retraite et s'echapper quard elle est poursuivie. Cet Insecte travaille fort vite et ruine en peu de emps les espérances du continueur, s'il ne prend promptement des nesures pour leur destruction, non parce qu'il mange les racimes des Plantes, comme on l'a prétendu maisparce qu'il les coupe quand alles se trouvent sur son passage; en effet les Courtilières, suivant l'observation de Feburier, sont carnivores; il le prouve à l'aide de plusieurs faits. On remarque d'abord que lours galeries sont d'autant plus multipliées que la terre contient moins d'Insectes; on voit ensuite que dans les jardins où les Végétaux sont plantes avec ordre, et où on a l'attention de détruire les mauvaises herbes. leurs galeries ne vont pas d'une Plante à une autre en ligne directe, qu'elles passent même fréquemment à un quart de pouce des racines sans y toucher,, et qu'elles ne les détruisent que lorsqu'elles sont tendres et offrent moins de résistance que la terre qui les environne; si celle-ci est humide, elles présèrent allonger leur route pour la creuser. Enfin, si on place aupres d'un terrain où il y a des Courtilières un tas de fumier, et principalement de celui de Vache, elles s'y rendront quand il n'y aurait pas un brin d'herbe surce fumier, et ce n'est pas pour y pondre, comme on l'a cru, afin que la chaleur fasse éclore plus facilement leurs œufs, puisqu'elles choisissent toujours un terrain dur pour y faire leurs nids, et que lorsque la terre des planches n'a point de consistance, elles préfèrent les sentiers pour y pondre ; elles ne sont donc attirées vers les fumiers que par la certitude qu'elles ont d'y rencontrer un plus grand nombre d'Insectes. Féburier a d'ailleurs acquis positivement la preuve qu'elles somt carnivores; en ayant place plusieurs dans un pot de terre, l'une d'elles a été dévorée par ses compagnes.

Lorsque la température devient plus élevée, les mâles viennent à l'entrée de lours galeries, et se font entendre des femelles par un petit bruis-

sement assez analogue à celui du Grillou, mais beaucoup plus faible; il paraît résulter du frottement de quelques parties extérieures, peut-être du corsalet sur les autres pièces du thorax, on des pates contre les ailes, ou de celles-ci entre elles. L'accouplement ayant eu lieu, la femelle s'occupe de construire son nid. Après avoir choisi nne terre ferme pour que les pluies ne la fassent pas ébouler, elle trace une galerie circulaire , et se creuse une nouvelle retraite à quelques pouces de-là, si la sienne est trop éleignée. Ensuite elle fait son nid au centre de cette galerie, à un , deux , trois pouces et plus de profondeur, suivant la chaleur, c'est-à-dire qu'elle le creuse plus profondément à mesure que la chaleur augmente. Il en est de même des galeries. Ce nid consiste en un trou dont les parois sont lisses et comsistantes : il adhère fortement aux terres environnantes, et il est imposaible à la Courtilière de le remuer, ainsi qu'on l'a prétendu, pour élever eu enfoncer ses œuls suivant le changement de temps et de température. La ponte a lieu dans le printemps, à des époques variées suivant le retard ou l'avancement de la chaleur ; elle est très-considérable, on compté depuis cent quatre-vingte jusqu'à deux cent vingt œufs. Les petits éclosent après un mois; ces petits en sortant de l'œuf sont blancs; ils ne diffèrent de leur mère que par la conleur et par l'absence des ailes qui ne lour poussent qu'au retour du printempe et après la quatrième ou la cinquième mue. Féburier pense qu'ils ne sont susceptibles de se reproduire que la troisième année, Suivant quelques auteurs les petits se disperseraient après le premier changement de peau; de qui est certain, c'est que jusqu'au moment de leur émigration la mère en prend le plus grand soin, et me les quitte que pour aller chercher des provisions.

Les agriculteurs ont du s'accuper, de trouver des moyens de détruire cet insecte nuisible, ou du moins d'en arrêter le plus possible les ravages,

Les procedes mis en usage se réduisent aux suivans : le premier point était de savoir distinguer les lieux habités par les Courtifières. On les reconnaît à plusieurs signes; on voit souvent dans les prés, les champs et. les potagers de grandes places jaunes dont la végétation est éteinte, qui sont leur ouvrage. On remarque aussi des élévations qui représentent en petit celles des Taupes, et qui correspondent aux galeries superieures que l'Insecte s'est creusées; elles aboutissent au carrefour de leur habitation ou à ce trou vertical qui s'ensonce en terre, On aperçoit encore, surtout au commencement de l'été , des ouvertures nombreuses pràtiquées à la surface de la terre ; chacune d'elles aboutit à un nid. La présence du nid se manifeste encore dans les champs ou sur le gazon par de petits espaces presque circulaires où la végétation est languissante. C'est principalement dans ces divers endroits que l'agriculteur doit tenter un moyen de destruction fort simple, mais qui n'est guère exécutable à cause du temps qu'il exige; c'est de faire la chasse aux nids et aux Insectes comme on la fait individuellement sux Taupes. Comme les Courtilières aiment beaucoup le fumier, on a proposé d'en établir de petits tas de distance en distance ; elles s'y réfugient, et on peut ensuite les atteindre et les taire perir plus facilement. On emploie aussi l'huile en arrosement; mais ce procédé qui fait périr l'Insecte en bouchant les trachées ne produit l'effet désirable que dans les couches. On se sert encore de pots remplis aux deux tiers d'eau; on les enfonce en terre au niveau ou même un peu audessous de sa surface, et les Courtilières tombent souvent dedans. Ces divers moyens et plusieurs autres que nous passons sous silence sont consignés en détail dans l'ouvrage de Féburier. Cet observateur, s'étant aperçu que les Chats étaient trèsfriands de Courtilières , a mis à pro-Li cette découverte, et il est parvenu n dresser ces Animaux pour faire la

12000

chasse pendant la mit; mais nous doutons fort que de paseils chasseurs puissent être très avantageux aux agriculteurs; la recherche de leur prois devant entraîner des dégliss d'un autre genre.

La Courtiliant dintertile, Gryllo-Talpa didactyla, driginaire de Cayenne et de Surimam; avak étérregardée par Olivier comme unevariétée de la Courtilière commune. Latreille en fait une espèce distincte; éle est de moitié plus petite que la nôtre.

(ATD.)

COURTINE. BOT. PHAN. Nom vidgaire de *Plantego Lagopus. V.* Plan-TAIN. (B.)

COURT-PENDU. ois. V. Cour-

\* COURT-PENDU. BOT. PHAN. V... CAPENDU.

COURTRIAUX. ors. Syn. vulgaire de l'Alouette Lulu, Alauda arborea, L. V. ALOUETTE. (DB.-Z.)

\*COURTRIOUX. 018. Syn. vulgaire du Proyer, Emberiza mitiaris, L. On donne aussi ce nom, comme celui de Courtriaux, à l'Alouette Lulu, Atauda arborea, L. V. BRUANT. (DR. . S.)

COURY. 018. (Edwards.) Syn. du Gros-Bec tachete de Java. V. Gros-Brc. (DR..z.)

COUS. rois. Espèce de Pimélode. V. ce mot. (B.)

COUSAMBI. BOT: PHAN. On présume que la matière grasse et végétale connue à Timor sous oe nom, et dont où fait des chandelles dans cette île, provient du Croton sebiferam. V. GROTON.

COUSCOU, COUSSECOUCHE as COUCHECOUSSE, nor. FISAN. Syn. d'Holcus apicatus, L., à Saint-Domingue où l'on étend ce nom aux graines mondées du Mais. (B.)

COUSCOUL. INS. Même Chose que Courcoussou. V. ce mot.

COUSCUILLE, BOT. PHAN. ( De Candolle.) Syn. de Ligusticum pelo-

1 - 4 - 41 -

ponense dans cortoines parties des Pyrénées. (8.)

COUSI - COUSI. HAM. Nom de Pays du Singe-de-Nuit. V. SAPAJOU.

. . 11 COUSIN. Culex. INS. Genre de l'ordre des Diptères, établi par Linné. et rangé par Latroille (Règn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Némocores, tribu des Culicides. Ses caractères sont : antennes filiformes de quatorze articles, plumeuses dans les mâles, simplement poilues dans, les. femelles'; trompe longue renfermant. un suçoir de cinq pièces; siles cou-, chées horizontalement sur le corps, avec des écailles sur les nervures. A. l'aide de ces caractères, on pourrait distinguer facilement les Cousins des Tipules, des Tanypes, des Cératopogons et autres genres voisins; mais nous allons entrer dans plusieurs détails d'organisation extérieure qui rendront la distinction encore plus facile. Les Insectes dont il s'agit ont le corps fort allongé, grêle; cylindrique et monté sur des pates très-longues et très-minces. La tête est petite, arrondie, beaucoup plus basse que le thorax; elle est privée d'yeux lisses; mais elle supporte de grands yeux à réscau, verdaires, et à reflets rouges dans quelques espèces; des aniennes poilues qui, dans les mâles, iont très-longues, verticillées, et reorésenteut des panaches ; enfin une rompe sur l'organisation de laquelle l est important de fixer ses idées; lle se compose de deux parties assez listinctes : 1º le fourreau ou l'étui. endu supérieurement dans presque oute sa longueur, est composé de deux portions égales soudées sur la ligue noyeune, et qui, terminées en bouon, représentent la lèvre inférieure es Mouches; 2º l'aiguillon, c'est-àtire les autres pièces de la bouche au combre de quatre, selon Réaumur, t de cinq suivant Swammerdam, ont réunies, mais non soudées enre elles, et contenues dans le fourau. Deux de ces pièces paraissent orinairement dentées; elles pénètrent

toutes ensemble dans les corps que le Gousin pique; ces corps sont la chair de l'Homme et des Animaux, et quelquesois aussi les Végétaux. Réaumur ( Mem. Ins. T. IV, p. 583 ) est le premier observateur qui ait examiné avec som ce curieux mécanisme. Il le décrit de la manière suivante : « Après qu'un Cousin m'avait sait la grâce de se venir poser sur la main que je lui aveis offerte, je voyais qu'il faisait sortir du bout de sa trompe une pointe très-fine, qu'il tâtait avec la bout de cette pointe successivement guatre à cinq endroits de ma peau. Il sait choisir apparemment celui qui est le plus aisé à percer, et celui audessous duquel se trouve un versseau dans lequel le sang peut être puisé à souhait. Enfin il a bientôt fait son choix, et on sent qu'il l'a fait; on en est averti par la petite douleur que la piqure cause sur-le-champ. La pointe de l'aiguillen composé, car, pour nous exprimer plus brièvement, nous ne regarderons désormais que comme une senle pointe celle qui est formée de plusieurs pointes extrêmement fines, et que comme un seul aiguillon l'assemblage de plusieurs ; la pointe, dis-je, de l'aiguillon s'introduit dans la peau; elle y pénètre; elle sort parle bout du bouton qui termine l'étui. A quoi sert donc la fente qui est presque tout du long de cet étai? C'est ce qui mérite le plus d'être expliqué, ou plutôt d'être vu ici; c'est ce que la mécanique de la trompe des Cousins a de plus particulier, L'aiguillon doit pénétrer dans la chair, et la nature ne l'a passait capable d'ètre allongé, ou au moins d'être allongé d'autant qu'il doit y pénétrer. Cependant il ne saurait s'introduire dans la chair couvert de son étui; car le diamètre de cet étui étant heaucoup plus grand que celui de l'aiguillon, l'ouverture capuble de laisser passer l'étui serait heaucoup plus grande que celle que l'aiguillon peut faire ; le bout de l'étui reste donc nécessairement sur le bord de la plaie. Si cet étui n'était composé que d'une seule membrane très-mince et trèsflexible, il pourrait se plisser pendant que l'aiguillon s'enfonce, et lorsque l'aiguillon serait sorti de la chair, le ressort de cette membrane lui ferait reprendre sa première forme. Mais les pièces déliées qui composent l'aiguil-ion demandaient un fourreau plus solide que no serait ane membrane si mince, et quelque mince qu'elle eut tté, il ett été difficile qu'elle se fit plissée asses, et qu'elle eut été réduite à assez peu de volume , car l'aiguillon, doit pénétrer presque tout entier dans. la chair; il s'y enfonce jusqu'auprès de son origine. La nature a donc eu besoin d'employer ici une toute autre mécanique pour que l'étui auquel dé le solidité était nécessaire pût être ratcourci, à mesure que la partie de l'aiguillon qui est hors de la plaie devient plus courte. Le moyen auquel elle a eu recours est simple; l'étui, quoique solide, a une sorte de flexibilité; il se courbe à mesure que l'aiguillon pénètre dans la chair; il s'éloigne de l'aiguillon qui doit toujours rester tendu et droit; l'étui qui s'ouwre peut se tirer en arrière, et s'y tirer sans y amener l'aiguillon. Mais celui-ci a besoin d'être soutenu immé-:diatement au-dessus du bord du trou. Aussi l'étui ne fait-il, comme nous venons de le dire, que se courber. Il devient d'abord un arc dont l'aiguiflon est la corde. Le bouton de l'étui doit toujours rester sur le bord du trou pour aider à y maintenir et à empêcher de vacilser un instrument délicat et faible. C'est par un expédient semblable que les ouvriers qui ont percé de très-petits trous dans des corps durs, savent maintenir la pointe déliée du foret. Enfin à mesure que l'aiguillon pénètre, l'étui se courbe de plus en plus. Il s'y fait même quelque part un angle dont le sommet est variable; au móins ne nous a-t-il pas toujours paru place dans le même endroit. Cet angle d'abord obtus le devient de moins en moins; il passe à être aigu, et l'est à un tel point, quand l'aiguillon a pénétré aussi avant qu'il lui est possible, c'est-à-dire quand la tête du Cousin est prête à toucher la

peau, qu'alors l'étui est plié en deux; sa moitié inférieure est alors appliquée contre sa moitié supérieure. » La pique d'un seul Cousin, surtout des espèces de notre pays, n'est rien en elle-même; il en résulte une tument plus ou moins rouge et plus ou moins cuisante, qui paraft due à un liquide irritant que l'Insecte dépose dans la plaie; mais lorsque ces Insectes sont très nombreux, ils incommodent singulièrement. L'Homme s'en garantit alsément, mais il est difficile d'en préserver les Animaux. La multiplicité des blessures les affaiblit et les tourmente quelquesois au point de les faire périr. On observe principalement ces fâcheux résultais dans les endroits marécageux des parties chaudes de l'Amérique, où ils portent le nom de Maringouins. Ils sont aussi très-communs en Laponie, et les habitans de ces tristes contrées ne s'en qu'en s'enduisant le garantissent corps de matière grasse et en allumant des feux autour de leurs cahutes. Dans les contrées méridionales de la France, on s'en préserve pendant la nuit au moyen de gaz cont on entoure les lits, et qu'on nomme Cousinières. Lorsqu'ou n'été piqué, le remède le plus simple est de compri÷ mer ou de sucer la petite plaie afin d'en faire softir un peu de sang qui dégorge les valsseaux capillaires , et entraîne en tout ou en partie le liquide vénéneux qui ya été introdistr. Si l'irritation était trop considérable, on devrait appliquer sur la partie enflammée des cataptasmes de Plantes émollientes.

Les autres parties qu'on observe extérieurement dans le Cousin sont le thorax et l'abdomen. Le thorax est fort élevé, il supporte des pates trèsgrèles, munies à leur extrémité d'une petite pelote et de deux crochets; supérieurement il donne finsertion aux ailes, qui sont membraneuses et garnies seulement dans l'étendate des nervures de petites écailles périolées. Il n'existe pas de cuilleron; mais les balanciers sont très-fistincis; l'abdomen est long, cylindroïde et recou-

vert principalement sur les côtés de poils et d'écailles; il se termine dans la femelle par deux petits appendions en 'pelote; le mâle est pourvu de deux ou quatre crochets qui lui servent à saisu la femelle et à s'accoupler;

L'accouplement paraît avoir lieu le soir et dans les airs; il dure fort pen de temps, et les entomologistes observateurs ont rarement eu occasion d'en être témoins; quelques ans, Duméril entre autres, ont même pensé qu'il n'y avait pas de jonction des sexes, et que la fécondation des œuts avait lieu après la ponte; l'existence d'appareils copulateurs très developpes chez le mâle ne nous paraît pes venir à l'appui de cette opiniou.

Outre que les femelles sont trèsfécondes, et que chacune d'elles donne naissance à deux cents ou à trois cents œufs environ, il y a de cinq à six générations par année. Les œufs sont allongés, oblongs, pointus supérieurement, et rétrécis brusquement à l'extrémité opposée en un petit col dont l'ouverture circulaire paraît bouchée par une membrane. Tous ces œuss sont réunis en un tas qui s'enfonce un peu dans l'eau, et qui vogue à sa surface à la manière d'un radeau dont le dessous serait formé par l'assemblage des espèces de petits goulots dont nous avons parle, et dont la face supérieure serait hérissée par le bout pointu de chaque œuf. Il était curieux de connaître la femelle au moment de la ponte, et de voir comment elle s'y prensit pour opérer cet heureux arrangement. La difficulté était de saisir l'heure à laquelle tout cela se faisait. Réaumur ayant découvert que c'était vers les six heures du matin, en a été témoin à plusieurs reprises, et il en a donné une description fort exacte. La semelle pour commencer la ponte se fixe, à l'aide des deux paires de pates antérieures, sur une seuille ou quelque corps plus léger que l'eau. Les pates postérieures sont croisées en X, et des deux angles qui en resultent, l'intérieue, c'est-à-dire celui compris entre le point de contact des branches et l'anus, est destiné à soutenir les premiers œufs qui sont pondus; le pénultième anneau de l'abdomen de la femelle touche l'eau, et le dernier au contraire se rédresse au-dessus de la surface du liquide; c'est alors qu'on voit sortir un œuf qui est poussé dans une direction vertienle, et est placé immédiatement duns l'angle formé par l'entrecroisement des pates. De pondre un œuf, dit Reaumur, et de le mettre en place, est pour le Cousin l'affaire d'un instant; et dès qu'il en a fait sortir un , il en expulse un autre de son corps, et peut ainsi en pondre plus de trente en moins de deux minutes. Ils ne tardent donc pas à s'accumuler, étant collés les uns aux autres, et toujours soutenus par les pates à la surface de l'eau ou audessus; mais à mesure que la petite masse s'allonge, l'endroit où les jambes se croisent devient plus éloigné du derrière , et enfin ces deux ambes finissent par se poser parallèlement, soutenant toujours le petit bateau que l'Insecte n'abandonne que lorsque, la ponte étant terminée, il se trouve en état de flotter sans danger.

Au bout de deux ou trois jours environ, des larves sortent par le col de ces œufs. On se rappelle que ce col plonge dans l'eau, et que les larves qui sont aquatiques, se trouvent à leur sortie dans un milieu indispensable à leur existence. Ces larves sont apodes; leur corps est allongé et formé par dix anneaux ; la tête qui constitue le premier anneau est grosse, déprimée, arrondie à son contour, et présente une bouche autour de laquelle on voit plusieurs espèces de houppes ou barbillons que le Cousin fait mouvoir avec beaucoup de vitesse, ce qui paraît déterminer des petits. courans de liquides qui se dirigent vers elle; on remarque aussi des especes d'antennes ou de palpes velus. Lesecond anneau, qui correspond au thorax de l'Insecte parfait, est garnide trois faisceaux de poils; chacun des. autres segmens n'en porte plus qu'un. seul ; le dernier anneau du corps est très-remarquable : il est comme fourchu et se termine par deux tuyaux allongés, dont le premier assez court contient le rectum, et est terminé par quatre lames minces, transperentes, posées par peires; le second tuyau est un organe destiné à venir respirer l'air à la surface du liquide. Ces larves changent trois ou quatre fois de peau en quinze jours ou trois semaines, suivant la température. Lorsque le Cousin veut quitter une dépouille, il se met, dit Réaumur, à la surface de l'eau dans une position différente de celle où il avait coutume de s'y tenir : d'abord allongé et étendu, ayant le dos en dessus, il se recourbe ensuite un peu, enfonce sa tête et sa queue sous l'eau , à fleur de laquelle est l'anneau correspondant au thorax. Suivant Duméril, cet anneau se fend alors par un véritable desséchement; bientôt la sente se prolonge, et elle devient assez considérable pour laisser sortir le corselet de la larve et successivement les autres parties : à l'époque de la transformation en nymphe le changement de peau a lieu de la même manière. Cette nymphe a une apparence lenticulaire , la tête et le thorax formant une seule masse qui s'augmente par le repliement de l'abdomen autour de ces parties ; mais cette forme change toutes les fois que l'Animal déploie sa queue. Sous cette forme comme sous celle de la larve, le Cousin est porté naturellement par sa légèreté à la surface de l'eau; il est obligé de donner des coups de queue quand il veut descendre dans le liquide ; et dès qu'il cesse de se mouvoir il est ramené à la surface. Dans son nouvel état il n'a plus besoin de prendre de nourriture, et il n'a plus d'organes propres à la recevoir; mais il a toujours besoin de respirer l'air. Ce que la métamorphose nous offre ici de plus singulier, c'est la différente position des organes par lesquels il respire ; en se défaisant de l'enveloppe de larve, il a perdu ce long tuyau qu'il avait à la partie postérieure de l'abdomen, et il a acquis deux sortes de cornets ou tuyaux respiratoires qui

prennent naissance sur le thorax. Nous voici enfin arrivés au dermer terme, de tous les changemens : la nymphe, après dix jours, se transforme en Insecte paginit. La manière simple et agréable dont Résumer decrit cette intéressante formation, nous engage à ne pas en priver le lecteur. « L'Insecte qui est parvenua u moment où ses enveloppes ne lui sont plus nécessaines, et qui vont s'en tirer, se tient, comme auparavant, en repos à la surface de l'enu; mais au lieu que dans les autres temps où il ne changeait pas de place, la partie posterieure de son corps était contournée et comme roulée en dessous, il redressealors cette partie, et la tient éténdue à la surface de l'eau, au-dessus de laquelle son corselet est élavé. A peine a-t-il été un moment dans cette position, qu'en gonflant les parties intérieures et antérieures de son corselet, il oblige la peau de se fendre assez près de ces deux stigmates, ou même entre les deux stigmates qui ont la figure d'oreilles ou de cornets; cette fente n'a pas plutôt paru, qu'en la voit s'allonger et s'élargir très-vite; elle laisse à découvert une portion du corselet de l'Insecte parfait. Des que la fente a été amez agrandie, et l'agrandir assez est l'affaire d'un instant, la partie antérisure du Cousin-ne tarde pas à se montrer ; bientôt on voit paraître sa tête qui se lève au-dessus des bords de l'auverture. Mais ce moment et ceux qui suivrant jusqu'à ce que le Cousin soit entièrement hors de sa dépouille, sont des momens bien critiques pour lui, des momens

où il court un terrible danger.

» Cet Insecte qui vivait dans l'eau, qui serait péri s'il en eût été tenu de hors pendant un temps assez court, a subitement passé à un état-où il n'a rien autant à craindre que l'eau; s'il était renversé sur l'eau, si elle touchait son corselet ou son corps, c'en serait fait de lui. Voici comment il se couduit dans une situation »i délicate. Dès qu'il a fait parattre sa tête et son corselet, il les élève autant qu'il peut au -dessus des bords de

l'offrerture qui leur a permis de paraftre au jour. Le Cousin tire la partie postérieure de son corps vers la même ouverture, ou plutôt cette partie, s'y pousse en se contractant un peu et s'allongeant ensuite : les rugosités de la dépossile dont elle s'efforce de sortir, lui donnent des appuis. Une plus longue portion du Cousin paraît dong à découvert, et en même temps la tête s'est plus avancée vers le bout entérieur de la dépouille; mais à mesure qu'elle s'avance, vers ce côté, clis se redresse et s'élève de plus en plus. Ca bout antérieur du fournesu, et son bout postérieur se trouvent donc vides. Le sourresu alors est deregu: pour le Cousin-une espèce de buteau dans lequel l'eau n'entre point, et où il serait bien dangareux qu'elle entrat. Le Cousin est lui-même le maît du petit bateau qui le perte. Les, grands bateaux qui doivent passer sous les ponts ont des mâts qu'on peut coucher; dès que le bateau: est: hors du pout, on hisse son mát en le faisant passer successivement par différentes inclinaisons; on l'amène à être; perpendiculaire au plan horizontal. Le Cousin s'élève ainsi successivement jusqu'à devenir lui-même le mât de son petit bateau, et un mât posé verticalement. Toute la différence qu'il y a ici, c'est que le Cousin est un mât qui devient plus long à mesure qu'il s'élève davantage; à, meaure qu'il s'élève une nouvelle partie du corps sort du fourreau ; quand il est parvenu à être presque dans un plan vertical pil ne reste plus dans la fourrest qu'inne portion assez courte de sopulaist posté ieur. On a peine à s'imaginer comment il a pu se mettre, dans tine position si singulière qui lui est absolument nécessaire, et comment il peut s'y conserver. Ni les jambes ni les ailes n'ont pu l'aider en rien; celles-ci sont encore trop molles et comme empaqueiées, et les autres sont étendues et couchées tout du long du ventre; ses anneaux seuls ont pu agir. Le devant du bateau est beauconp plus chargé que le reste :

aussi a-t-il beaucoup plus de volume. .. » L'observateur qui voit combien co devant de bateau enfonce, comhien ses bords sont près de l'eau, oublie dans l'instant que le Cousin est un Insecte auquel il donnera volontiers la mort dans un autre temps. Il devient inquiet pour son sort, et il le devient bientôt davantage pour peu qu'il s'élève de vent, pour peu que ce vent agisse sur la surface de l'eau. On voit pourtant d'abord avecplaisir la petite agitation de l'air, qui suffit pour soire voguer le Cousin avec viiesso; il est porté de différens côtés; il fait différens tours dans le baquet (C'était dans un baquet rempli à moitie d'eau ou aux trois quarts que Réaumer fairait ses observations.) Quoiqu'il ne solt que comme une espèce de bâton ou de mât, parce que les ailes et les jambes sont appliquées contre le corps, il est peut-être, par rapport à sou petit balean, une voilure plus, grande qu'aucune de celles qu'on ose donner à un vaisseau.On ne peut s'empécher de craindre que le petit bateau ne soit couché sur le côté, ce qui arrive quelquefois dans les temps ordinaires, et très-souvent lorsque les Cousins se transforment dans des jours où le vent a trop de prise sur la surface de l'eau du baquet. Dès que le bateau a été renversé; dès que le Cousin a été couché sur la surface de l'ean , il n'y a plus de ressource pour lui. Il est pourtant plus ordinaire que le Cousin parvienne à faire son opération heureusement; elle n'est pas de longue durée. Tout le danger peut être passé dans une minute. Le Cousin, après s'être dressé perpendiculairement, tire les deux premières jambes du fourreau, et il les porte en avant ; il tire ensuite les deux suivantes. Alors il ne cherche plus à conserver sa position génante; il se penche vers l'eau ; il s'en approche ; il pose dessus les jambes ; l'eau est pour elles un terrain assez ferme et assez solide qui', sans ceder trop, peut les sontenir, quoique chargées du corps de l'Insecte. Dès que le Consin est ainsi sur

l'eau, il est en sûreté; ses aîles achèvent de se déplier et de se sécher, ce qui est falt plus vite qu'on ne peut le dire. Enfin le Cousin est en état d'en faîre usage, et bientôt on le voit s'envoler, surtout si on tente de le prendre. » Cette description interessante que, malgré son étendue, on n'aura sans doute pas eu de regret de trouver consiguée ici, a été faite principa-Tement sur le Cousin commun, Culex pipiens des auteurs. Il a été décrit et représenté par Degéer (Mém. sur les Insectes, T. VI, p. 127 et tab. 27) et par Geoffrey (Hist. des Ins. T. 11, p. 579, tab. 19, fig. 4). Réaumur (loc. cit. tab. 43 et 44) figure tous les détails dont il vient d'être question. Cet Insecte est ires-aboudant dans toute l'Europe. F.; pour les autres espèces, Meigen (Descrip. system. des Diptères d'Europe, T. 1, p. 1) qui en décrit quatorze espèces, et l'Encyclopédie méthodique. Bory de Saint-Vincent cite, dans la Relation de ses voyages, sous

COUSIN. BOT. PHAN. Nom vulgaire dans les Antilles de quelques Plantes dont les fruits chargés d'aspérités s'accrochent aux habits des passans, conime le font ceux de la Bardane en Europé. Tels sont la plupart des

le nom de Bigaye, V. ce mot, une

espèce de Cousin des îles Maurice et

de Madagascar, dont la piqure cause

(AUD.)

de grandes douleurs.

Triumfetta. V. ce mot.

COUSINES OF COUSINET. BOT. PHAN. Noms vulgaires des Vaccinium Myrtillus et Oxycoccus, L. V. A1-RELLE et Oxiococcus. (B.)

COUSINETTE ou COUSINOTTÉ. BOT. PHAN. Variété de Pomme. V.

POMMIER. (B.)

COUSSA. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de Houx dans certains cantons de la France occidentale.

\* COUSSAIBA. bot. phan. (Surian J Nom caraïbe de bois de Savomette bâtard, Arbre du genre Dalbergia. V. ce mot. (B.)

COUSSAIRE. BOT. PHAN. Syn. d'Urena lobata à Saint-Domingue. (B.1

COUSSAPIER. Coussapos. BOT.

PHAN. Genre établi par Aublet (Fiantes de la Guiane, p. 955) et placé, par Jussieu et Lamarck, dans la famille des Urticees ou parmi les genres qui l'avoisinent. La description incomplète de ce genre rend sa place fort douteuse, quoique Lamarck dise (Encyclop. meth.) qu'il a des rapports avec les Artocarpus et les Mithridalea. En effet, sa fleur est entièrement inconnue; on seit settlement que le fruit est un réceptacle sphérique chargé de semences on piuide de capsules enveloppées dans une palpu. Les deux espèces décrites pur Aublet et figurées (loc. cit., tab. 36 set 868) sont appelées l'une et l'autité Coussapous par les indigènes. Ce sont des Arbres pleins d'un suc javine, résineux, à feuilles alternes, détif les plus jumes sont , comme dans le Figurer, accompagnées de stipulés water coduques et laissant des vestiges: Ales Mospta-cles sont disposes En grappes vans

les aisselles des feufiles. (Ø..N.) COUSSAPOUI. BOT. PHAM. V. COUSSAPIER. COUSSARÉE. Chimbea. Box. PHAN. Genre de la famille des Rubiacées et de la Tétrandrië Monogynie . L., établi par Aublet (Plantes de la Guiane, p. 99, t. 38), et adopté par Jussieu (Mém. sur la famille des Rubiacées, p. 10) qui lui donne pour caractères : un culibé à cine dents ; une corolle dont le tube est court, et le limbe à quatre divisions aigues ; anthères oblongues, presque sessiles, quoique saillan les llors de la corolle; stigmate à quatre ou cinq lobes; baie environnant une grasse schudte (per avortement?), en heldhille if the tegument coriace. Une squie espèce (Coussarea guianensis); décrité et figurée par Aublet, compose ca genre. C'est un Arbrisseau de la Guiane, dont les fleurs peu nombreuses sont portées par un pédonculé commun, court et terminal. Jussien (loc. cit.) donne comme synonyme de ce genre le Pecheya de Scopoli. Il doute que dans ce genre le calice soit vraiment quin-

quéfide; et en effet il servit étonnant

que cet organe ne correspondit point,

pour le nombre des perties, à la corolle et aux étamines. (G.N.)

COUSSEGAL. BOT. PHAN. Syn. de Blé Méteil dans certains départemens. V. Fronzer. (B.)

COUSSINET. Bor. Nom donné à la Canneberge qui constitue aujourd'hui le genre Oxycoccus. V. ce mot. C'est encore le nom spécifique d'une Mousse, Bryum pulvinatum, L., du genre Dicranum. V. DICHANE. (B.)

COUSSOU. ois. Syn. de Perroquet dans quelques parties de l'Afrique. V. PERROQUET. (DR..S.)

COUSSOU. INS. Syn. languedocien de Calandre des Blés. P. CALANDRE.
(B.)

COUTARDE. BOT. PHAN. Nom appliqué par quelques botanistes franais au genre Hydrolée. V. ce mot.

COUTAREE. Coutarea. BOT. PHAN. Genre de la famille des Rubiacées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par Aublet, et adopté par Jussieu qui le caractérise ainsi : calice à six diviions subulées; corolle grande, inundibuliforme, dont l'entrée du ube est renssée et courbée, et le imbe à six parties; six étamines inrérées au haut du tube, à anthères ongues, linéaires et saillantes; stignate sillonné; capsule ohoyée ressemolant à celle du Cinchona, mais olane, comprimée, sillonnée sur le nilieu de chaque côté, à deux loges t à deux valves carenées, dont les ords rentrans constituent une petite loison; semences nombreuses, orbiulées, membraneuses sur leurs bords, ixées et imbriquées sur le placenta pplique aux bords communs des 'alves par où s'opère la déhiscence lu fruit. Linné et Jacquin ont conondu ce genre avec le Portlandia, naigré l'enomalie du nombre des étanmes. Pour bien en fixer la distincion, il a été nécessaire à Jussieu d'en lonner plutôt une description qu'un aractère différentiel.

La COUTARÉE ÉLÉGANTE, Coulgrea peciosa, Aubl. (Plantes de la Guiane,

t. 122); Portlandia herandra, Jacq.
(Amer., ed. pict. t. 65), est un Arbire indigène des forêts de la Guiane et de Carthagène en Amérique. Ses helles fleurs, agréablement odorantes, de couleur de chair, et ayant jusqu'à un décimètre de longueur, sont souvent au nombre de trois, pédonculées et munies de bractées. Le nombre des parties du système floral est variable selom Auhlet, qui en a rencantré des individus à sept étamines et à sept divisions à la cosolle.

(G.N.)

COUTEAU. Pois. Espèce d'Able. V. ce mot. (B.)

COUTEAU. MOLL. Nom vulgaire du genre Solen ou Manche de couteau. V. SOLEN. (8.)

COUTELO. ors. Vieux nom de la Poule, Phasianus Gallus, L. V. Coo. (DR..Z.)

COUTELOU. 018. Syn. vulgaire de l'Alouette des champs, Alauda arvensis, L. V. ALOUETTE. (DR. Z.)

COUTILLE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Fétuque dorée. V. Féruque. (B.)

COUTOIR. MOLL. Nom vulgaire de la Venus Cionissa. V. VENUS. (B.)

COUTOUBÉE. Coutoubes. BOT. PHAN. Famille des Gentianées, Tétrandrie Monogynie, L. Ce genre établi par Aublet (Plantes de la Guiane, 1, p. 72), et adopté par Jussieu et Kunth avec les caractères subséquens, avait été réuni aux *Exacum* par Wahl (Symbol. 3, p. 17). Schreber, quoique admettant sa distinction générique, a changé inutilement son nom en celui de Pierium. Il se distingue des autres genres de Gentianées par les différences suivantes : calice quadripartite et accompagné de trois bractées; corolle hypocratériforme dont le tube est court, la gorge resserrée, et le limbe quadripartite étalé; quatre étamines à filets élargis, munis à leur base de quatre écailles, et à anthères sagiltées; un seul style terminé par un stigmate composé de

deux lamelles; capsule biloculaire selon Kunth , uniloculaire d'après Jussieu ; mais ce caractère n'a qu'une faible importance, si l'on fait attention à la structure de la capsule des Gentianées, qui, d'uniloculaire qu'elle est dans les genres formant les types de la famille, devient biloculaire dans beaucoup d'autres par l'introficzion de leurs valves. La place de ce genre ne saurait être douteuse; par l'inflorescence de ses espèces, il a des rapports que Jussieu a indiqués avec les Erythrasa; mais le nombre quaternaire du système floral, et surtout les écailles des étamines et la forme des anthères suffisent pour l'en distinguer.

Les deux espèces primitives décrites et figurées par Aublet (loc. cit. t. 27 et t. 28), sous les noms de Contoubea spicata et C. ramosa, habitent les bords des ruisseaux de la Gmane. Ce sont des Plantes herbacées à feuilles oblongues opposées et à sleurs disposées en épis simples ou rameux. Cellesci sont pourpres dans la seconde espèce à laquelle Lamarck ( Illust. p. 319) donne pour cette raison le nom de C. purpurea. Il a également changé le nom spécifique du C. spicata par un motif semblable, et l'a appelé C. alba. Cayanilles a décrit et figuré ( Icon. 1v, p. 14, t. 398) une troisième espèce indigène de Panama, à feuilles ternées; mais il y a lieu de croire que ce n'est qu'une variété accidentelle de la précédente; les feuilles opposees ayant beaucoup de disposition à devenir verticillées par trois dans les espèces d'Erythræa et d'autres genres voisins.Kunth (Nova Genera et Species Plant. æquin., vol. 3, p. 79)a encore ajouté une nouvelle espèce d'une stature exiguë, à laquelle il donne le nom de C. minor. Elle a été recueillie par Humboldt et B**onpland sur** les rives de l'Orénoque. Ces illustres voyageurs ont aussi trouvé le C. spicata d'Aublet près de Honda, dans les montagnes chaudes de la Nouvelle-Grenade, à une hauteur de cent mètres au-dessus du niveau de la mor.

COUTOUBOU. BOT. PHAN. Même chose que Conami franc à la Guinne. V. BALLLERS.

COUTOUHLE. ors. Syn. vulgaire du Torcol, Yunx Torquitta, L. F. Torcol. (DR..L.)

COUTRIAUX. 018. Syn. de Cujelier, Alauda arborea. P. Alouetre,

COUTURI RE. 018. Espèce du genre Sylvie, Sylvia autoria, Lath. V. SYLVIE. (DR.L.)

COUVAIN. 188. On désigne vulgairement sous ca, nom les dars d'Abeilles contenues dans les névoles. V. ABEILLES. On l'appliquement aux œufs des Vers à soit. V. Bon-BYCE. (AUD.)

COUVE. BOT. PHAN. Syn. de Pinus Cembra dans les Alpes- (B.)

COUVEE. 018. On nomme ainsi la quantité d'œuss que peut saire éclore une semelle. Cette quantité varie, selon les espèces, depuis un jusqu'à vingt et même plus.

COUVERCLE. MOLL. Syn. d'Opercule. V. ce mot.

\* COUVERTURES. 018. V. TEC-TRICES.

COUX. OIS. Syn. Valgaire da Coucou, Cuculus Canorus, L. F. Coucou. (fix. z.)

COUXIO. MAM. Nom de pays du Simia Satanas, Hoffmann, K., Sara-Jou.

COUYON-MARON/1 MAM. (Barrère.) Et non Mouron. Syn. de Lamantin à la Guiane. (8.)

COUYONNE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de l'Avera fatua, L. (8.)

COVALAM. BOT. PRAN. Même chose que Belou. V. ce motet Eore.

\* COVARELLA. om. Syn. de Cochevis, Alauda cristata, L. V. ALOUETTE.

COVATERRA. ois. Syn. vulgaire en Italie de l'Engoulevent d'Europe, Coprinulgus Buroposus, L. F. En-

\* COVEL. BOT. PHAN. (Rhéede.) Probablement une espèce du genre Momordique. V. ce mot. (B.)

COVET. MOLL. (Adanson, Voyag. 14 Senég. p. 114, pl. 8, fig. 9.) Syn. de 15 uccinum Condor, L. (D. H.)

\* COVUR. MAM. (Molina.) Nom générique des Tatous au Chili. (B.)

COWAGE. BOT. PHAN. Syn. de Dolichos urens dans les colonies anglaises. V. Dolic. (E.)

COWALAM. BOT. PHAN. Syn. malabare de *Cratoeva Marmelos*, L. F. CRATEVA. (B.)

\* COXÈLE. Coxelus. INS. Genre le l'ordre des Coléoptères, section les Hétéromères, établi par Ziegler, et adopté par Dejean (Catal. des Coéoptères, p. 67). Ce petit genre dont ous ignorons les caractères comprend le Boletophagus pictus de Sturm. (AUD.)

COXILTLI ou COXILITLI. ois. Temminck.) Espèce du genre Hocco, Prax rubra, T. F. Hocco. (DR. z.)

COXOCISSO ov COXOLITLI.

18. Espèce du genre Hocco, Crax rura, Temm. Du Mexique. V. Hocco.

(OR..Z.)
CO-XUOC. BOT. FHAN. Nom cohinchinois d'une espèce d'Achyrante dont Loureiro a formé son genreyathule. Fi ce mot., (B.)

COY. MAM. Nom de pays du Lepus vinimus, L., que plusieus naturalistes e regardent pas comme un Lièvre, ais croient être le même Animal ue le Cobaie, ou du moins l'une de es variétés les plus petites. (B.)

\* COYALITI. 207. FHAN. (Surian.)
\*Obablement une espèce du genre
aures. K. cemot.

(B.)

COYAMETL ET QUAUHCOYA-ELT. MAM. Syn. de Pécari. V. Co-ION. (B.)

COYAU. Pois. Espèce indétermile du genre Spare, dont Bosc dit que on prend de grandes quantités sur

les côtes de Bretagne ou sa chair est peu estimée. (B.)

\* COYEMBOUC. BOT. FHAN. Il est dit dans le Dictionnaire de Levrault que ce mot signifie la même chose que Cohyne, mais Cohyne ne se retrouve pas dans l'ouwage. (a.)

COYOLCOS OU CO LOCUCOZQUE.

OIS. (Hernandez.) Espèce du genre
Perdrix, Tetrno Coroloos, L. Du Mexique. V. PERDRIX, division des Colins. (DR..z.)

\* COYOLLI. BOT. PHAN. (Hernandez.) Syn. mexicain de Cocotier. V. ce mot. (8.)

COYOLTOTOTL. 018. (Hernandez.) Syn. mexicain du Cotinga Ouette, Ampelis Carnifex, Gmel. V. Cotinga. (DR. 2.)

\* COYOLXOCHITL. BOT. FHAN. (Hernandez.) Probablement une espèce du genre Alstroémérie. V. ce mot. (B.)

COYOPOLIN. MAM. Pour Cayopolin. V. ce mot. (E.)

COYOTÉ. BOT. PHAN. L'un des noms donnés dans les fles des Philippines au Coton de Nankin. (s.)

\*COYOTOMATL. BOT. PHAN. (Hernandez.) Espèce de Physalide du Mexique, à qui l'on donne ailleurs le nom de Coanénépilli, appliqué ailleurs à une Passisiore. (B.)

COYOTZIN. BOT. PHAN. (Hernandez.) Syn. mexicain de Canna. V. Balister. (8.)

COYPOU, COYPU ou COYPUS.

MAM. (Molina.) Espèce du genre
Hydromis. V. ce mot.

(B.)

COYUTA. REPT. OPH. Syn. brésilien de Cenco ou Cencoalt. F. Bon-GARE. (8.)

\* COYYROU. BOT. PHAN. Plante grimpante des Antilles, nommée aussi Liane aux yeux, mais qui n'est pas encore déterminée. (B.)

COZCAQUAUHTLI. oss. Syn. mexicain de Roi des Vautours. (B.)

\* COZIRIHAN. BOT. PHAN. (Bau-

wolf.) Syn. de Seryvhium latifolium dans le Levant. (3.)

\*COZOLMECATL. BOT. FHAN. (Hernandez.) Espèce de Smilace indéterminée du Mexique. (2.)

COZQUAUNTLI. ess. Probablement la même chose au Mexique que Cozcaquauntli. V. ce mot. (DR..Z.)

\* COZTICPATLI. BOT. PHAN. (Hernandez.) Espèce mexicaine de Thalietrum. V. PIGAMON. (2.)

COZTIOCOTEQUALLIN OU QUAUHTECALLOTIQUAPACH -TLI. MAM. Dont Buffon a, par con-

traction, fait Coqualin, esplos d'Ecureuil. F. ce mot. (B.)

\* COZTICMETL. BOT. PHAN. Nom mexicain d'une espèce d'Agave indéterminée. (B.)

COZTOTOTOLT ET COZTO-TOTL. ozs. La description que fit Hernandes ne particularide point asses cet Oiseau pour lui assigner sa véritable placa dans la méthode : aussi quelques auteurs en ont fait un Troupale, tandis que d'autres le regardent comme un Gros-Bec. Son plumage est jaune avec l'extrémité des ailes noire. It à la taille du Chardonneret. (DR..Z.)

FIN DU TOME QUATRIÈME.

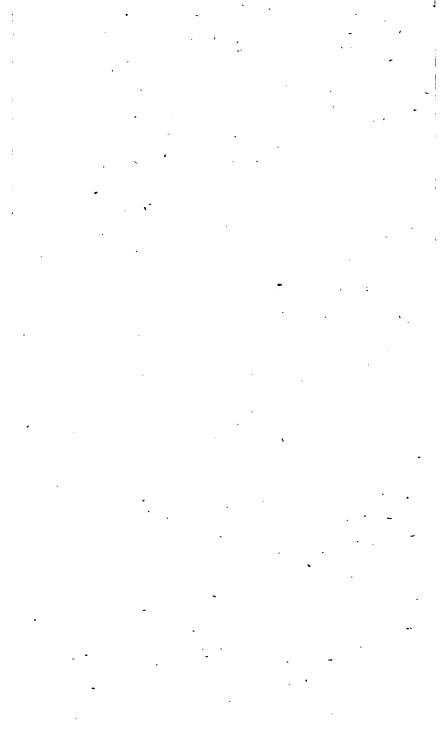

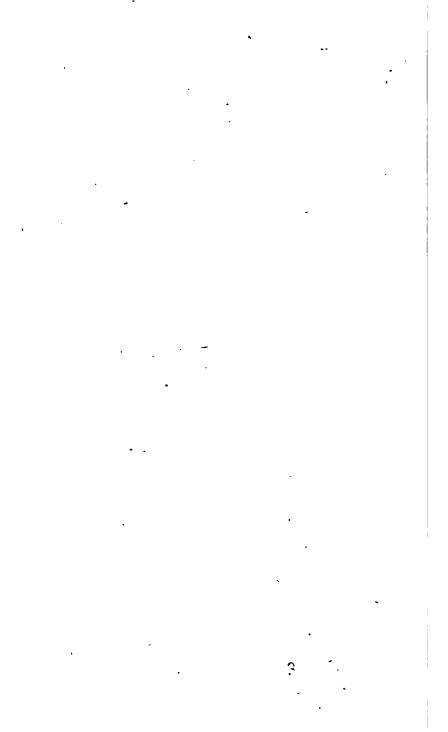

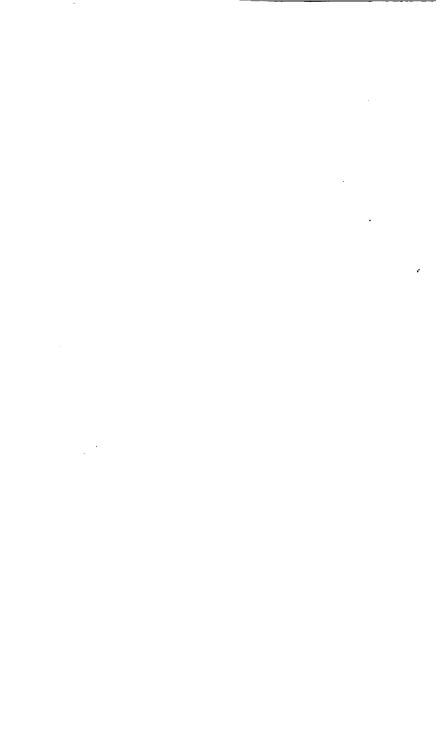



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



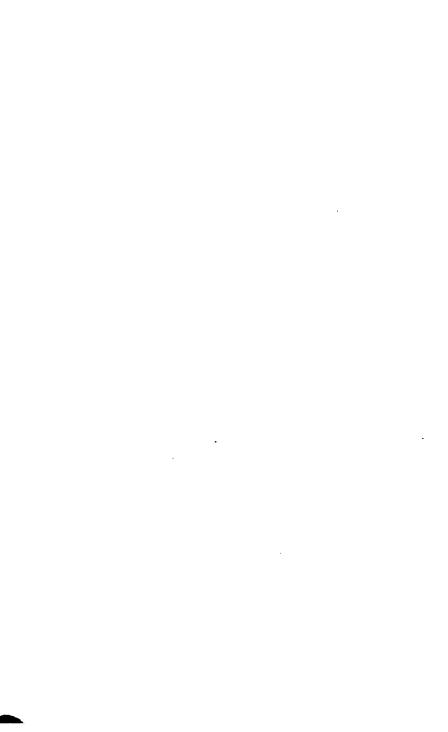